

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Logist 6 20



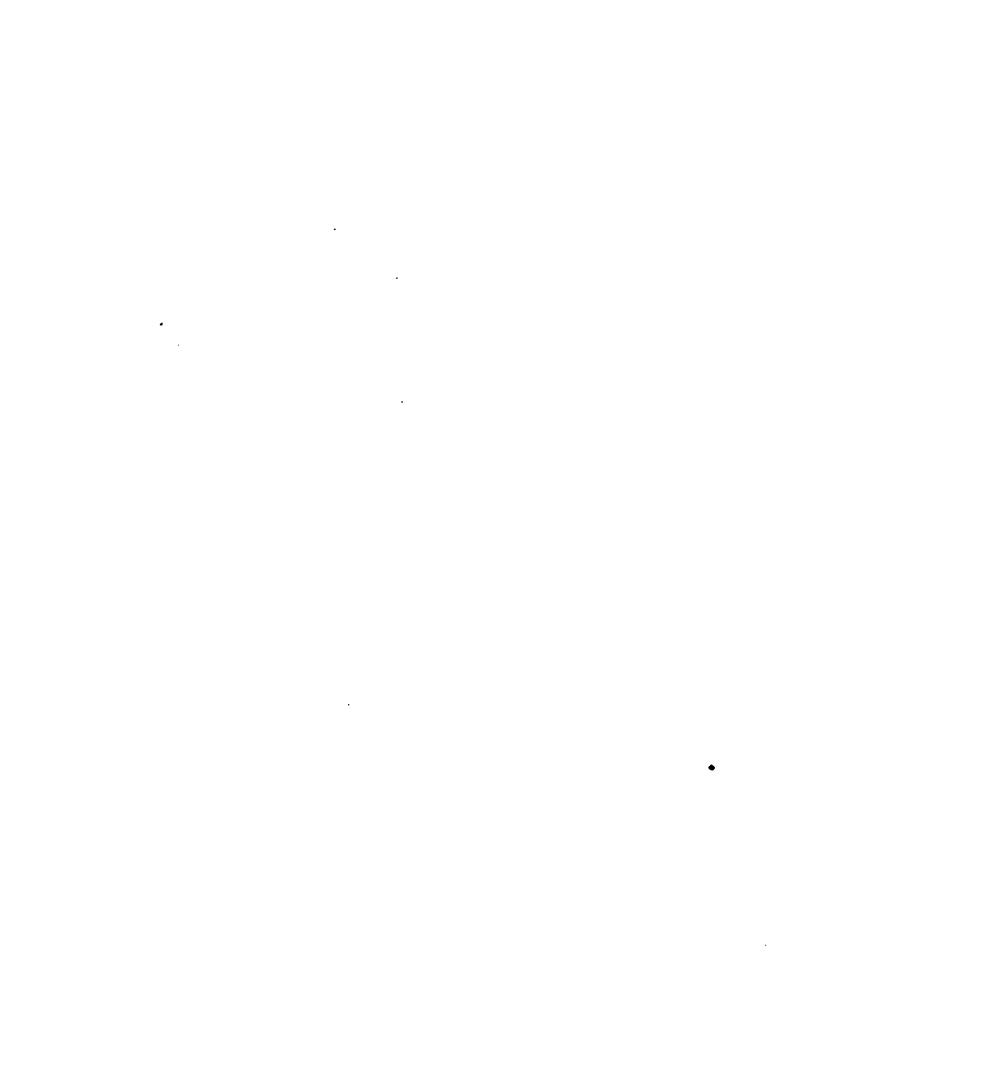

### DICTIONNAIRE HISTORIQUE.

DE LA

# LANGUE FRANÇAISE

TOME PREMIER

a — act.

## DICTIONNAIRE HISTORIQUE

DE LA

# LANGUE FRANÇAISE

COMPRENANT

L'ORIGINE, LES FORMES DIVERSES, LES ACCEPTIONS SUCCESSIVES DES MOTS, AVEC UN CHOIX D'EXEMPLES TIRÉS DES ÉCRIVAINS LE PLUS AUTORISÉS,

### PUBLIÉ PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE.

TOME PREMIER.

A - ACT.





#### **PARIS**

LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET C",

IMPRIMEURS DE L'INSTITUT IMPÉRIAL DE FRANCE,

AUR JACOB, 56.

1865

Droits réservés.

309-12. d. 5°

|            | · |   | • |  |
|------------|---|---|---|--|
|            |   | , | • |  |
| ·          |   |   |   |  |
|            |   |   |   |  |
|            |   |   | · |  |
|            |   |   |   |  |
| •          |   |   |   |  |
|            | · |   |   |  |
|            |   |   |   |  |
|            |   |   |   |  |
| <b>k</b> . |   |   |   |  |
|            |   |   |   |  |
| ·          |   |   |   |  |
|            |   |   |   |  |
|            |   |   |   |  |
|            |   |   |   |  |

## DICTIONNAIRE HISTORIQUE

DE LA

# LANGUE FRANÇAISE

Paris. — Typographie de Pirmin Didot frères, tils et Ce, rue Jacob, 56.

## AVERTISSEMENT.

L'Académie française, chargée, dès son origine, par la loi même de son institution, de composer le Dictionnaire de la langue, s'est acquittée de cette tâche dans des temps de perfectionnement social et littéraire, où la langue, sans se fixer invariablement, ce qui ne sera jamais, arrivait cependant à un certain degré de stabilité et de permanence. Elle s'est appliquée à reproduire fidèlement l'ensemble à peu près définitif de notre vocabulaire, de nos locutions, de nos tours, d'après la pratique commune, dans ce qui s'est appelé, par cette raison, le dictionnaire de l'usage, tenant compte, à chaque édition nouvelle, où s'améliorait son œuvre, des changements partiels que, depuis l'édition précédente, l'usage avait pu subir.

A côté de cet inventaire toujours ouvert et toujours incomplet, qu'il n'est à propos toutefois de compléter qu'à d'assez longs intervalles, il y avait place pour un recueil d'un genre différent, dans lequel on ne se bornerait pas à exposer l'état de la langue à une époque déterminée, mais où on la considérerait dans toute la durée de son développement; où les mots seraient suivis, à travers toutes leurs vicissitudes de forme, de construction, d'acception, depuis leur origine jusqu'au temps présent; où l'autorité de l'usage, constatée par une sorte de notoriété actuelle, ne serait plus seule invoquée, mais aussi, et surtout, celle des monuments écrits de tout âge dont se compose l'histoire de notre littérature; il y avait place, en un mot, pour un Dictionnaire historique de la langue française:

C'est ce nouveau Dictionnaire dont l'Académie, après de longues études et de nombreux essais, commence la publication, appelant sur ces premières feuilles les observations d'une critique éclairée.

Elle a d'abord à faire connaître dans quelles limites il lui a paru convenable de se renfermer, quelle méthode de recherches et d'exposition elle a cru devoir adopter.

La langue dont elle a entrepris de rédiger en quelque sorte l'histoire est uniquement celle de la vie ordinaire et de la littérature. En dehors de cette langue commune à tous, les diverses sciences, les diverses professions, les divers métiers ont leurs termes à part, d'un sens unique et invariable, sans nuances, par conséquent sans histoire possible, qu'on ne peut que définir, et dont il convient le plus souvent de réserver l'explication aux ouvrages spéciaux. C'est le parti qu'a pris en général l'Académie, sauf le cas où des expressions scientifiques et techniques avaient servi à un usage littéraire, étaient entrées dans la circulation commune; sauf le cas encore où des expressions du langage ordinaire avaient reçu, de la spécialité de certains langages qui les avaient adoptées, une acception particulière.

Ces emprunts mutuels devaient être remarqués. Ils ont, d'une double manière, mis les mots en valeur, et, par là, fécondé la langue. Combien la chasse, la guerre, la marine, ne lui ont-elles pas fourni d'expressions heureusement figurées! Combien n'en a-t-elle pas dû aux objets souvent renouvelés de nos préférences morales, à la théologie, à la philosophie, à la jurisprudence, aux sciences mathématiques et physiques! Ce sont, pour ainsi dire, autant de couches successives dont s'est accrue à diverses époques la richesse du sol. Quant à ces mots du langage ordinaire, qu'un procédé contraire d'application métaphorique a transportés dans la langue des sciences, des arts et même des métiers, n'a-t-on pas dit, pour n'en citer que cet exemple, en parlant de pierres précieuses, dures et difficiles à travailler, qu'elles sont fières sous l'outil (1)?

L'Académie n'a pas non plus compris dans sa tâche, déjà bien considérable, les mots de l'ancien français depuis longtemps hors d'usage. Il lui a semblé que ces mots devaient être l'objet d'un glossaire à part, dont la matière se prépare encore dans les savants travaux entrepris en si grand nombre depuis quelques années sur les monuments des premiers âges de notre littérature. Seulement on ne s'est point interdit de rappeler, à l'occasion de mots toujours subsistants, ceux de même famille auxquels ils ont survécu. Il y avait, a-t-on pensé, de l'utilité, de l'intérêt à suivre chez tous, avec la trace sensible de leur commune origine, de leur étroite parenté, les nuances les diversités d'acception qui avaient pu s'y produire, la variété des services qu'on en avait tirés, à les expliquer ainsi les uns par les autres. Que d'occasions en outre de pénétrer dans le secret des raisons qui règlent la plupart du temps la fortune en apparence toute accidentelle des mots, qui les font vieillir et les rajeunissent, les bannissent et les rappellent, les maintiennent et les abrogent!

Il y en a de bien des sortes. C'est assez souvent, sans doute, le caprice de l'usage, l'abandon ou le retour de sa faveur inconstante, ses préférences arbitraires et souveraines :

Multa renascentur quæ jam cecidere, cadentque Quæ nunc sunt in honore vocabula, si volet usus, Quem penes arbitrium est, et jus, et norma loquendi.

<sup>(1)</sup> MARIETTE, Traité des pierres grarées. Voyez plus loin l'article AGATE.

Mais c'est aussi, le même poëte l'a dit excellemment, ce renouvellement naturel qui remplace ce que le temps a usé, effacé, flétri, frappé de mort, par quelque chose de plus jeune, de plus énergique, de plus vivant :

Ut silvæ foliis pronos mutantur in annos, Prima cadunt, ita verborum vetus interit ætas, Et juvenum ritu florent modo nata, vigentque (1).

C'est un discernement secret qui, d'instinct, élimine ce qui pourrait embarrasser l'esprit par quelque équivoque, offenser l'oreille par quelque dureté; c'est le cours changeant des idées, des habitudes, des mœurs, qui se traduit dans les variations du langage; c'est le choix des écrivains qui s'impose par l'autorité ou la séduction de leurs exemples: travail multiple qu'attestera ici le rapprochement de ces mots de même famille, mais de destinées diverses, les uns abandonnés par la langue, les autres associés à son progrès et à sa durée.

La matière du nouveau dictionnaire ainsi limitée, ce qui a dû d'abord attirer l'attention de l'Académie, c'est l'origine des mots, origine très-diverse. L'étymologie en rattache une grande partie, pour l'antiquité, au celtique, au grec, mais surtout au latin; pour les temps modernes, aux langues néo-latines et aux langues germaniques. Les autres, une dérivation plus directe, plus prochaine, les tire des mots déjà fournis à la langue par les diverses sources qui viennent d'être rappelées.

On a indiqué l'origine étrangère des mots lorsqu'elle était, ou admise comme évidente, ou au moins très-vraisemblable, et on l'a en général indiquée sommairement. Les opinions nouvelles en ce genre, les développements, les démonstrations, ont paru n'être point du ressort de l'Académie, et appartenir plutôt à ces ouvrages de discussion savante, où la critique peut débattre à loisir de telles questions toujours si complexes; où, s'aidant de l'étude de nos vieux textes, publiés de jour en jour en plus grand nombre et avec plus d'exactitude, de leur attribution désormais plus certaine à des dialectes primitifs mieux connus et mieux distingués, des éléments de comparaison fournis par les glossaires aujourd'hui si multipliés de nos idiomes provinciaux, elle peut rechercher patiemment et montrer avec les détails nécessaires par quelle voie s'est opéré le passage du mot latin (c'est le cas le plus ordinaire) au mot français.

Cette filiation concerne non-seulement la forme, mais le sens même des mots. Introduits dans une langue nouvelle, quelquefois ils y transportent sans altération leur signification première, la variété de leurs anciennes acceptions; quelquefois aussi ils changent de valeur, se plient à des usages différents. De là un autre ordre de faits éty-

<sup>(1)</sup> HOBAT., Ars poet., 60, 70.

mologiques très-divers, très-curieux, et en même temps plus clairs, plus faciles à saisir et à exposer, sur lesquels on a dû naturellement insister davantage.

La dérivation, qui dans notre propre langue a tiré d'un premier mot, par certains procédés réguliers de composition verbale, certaines modifications de sens, une famille de mots nouveaux, n'était point difficile à reconnaître et à marquer. Cette dérivation eût apparu d'elle-même, avec évidence, si l'Académie, dans la disposition de son Dictionnaire, eût pu revenir à l'ordre autrefois suivi par elle, des radicaux et des dérivés. Elle avait de bonnes raisons pour ne point s'écarter de l'ordre alphabétique qu'elle avait plus tard adopté. Cependant, en certains cas, elle a pris entre les deux un moyen terme, rangeant, conformément à leur génération successive, les mots que la disposition alphabétique ne séparait que fort peu, qui non-seulement commençaient par la même lettre, mais encore dans cette lettre appartenaient à la même section. Ainsi, pour en donner un exemple, l'ordre alphabétique rangeait ainsi les mots suivants : abondamment, abondance, abondant, abonder. L'Académie n'a vu aucun inconvénient à le contredire un peu, pour rétablir entre ces mots leur ordre de génération, qui donne abonder, abondant, abondance, abondamment, précisément le contraire de l'autre manière de les ranger. Dans le présent Dictionnaire, les mots, en certains cas, sont donc classés d'après une méthode qui participe et de l'ordre alphabétique et de l'ordre par radicaux et dérivés.

Après l'origine des mots, il fallait rappeler la variété des formes orthographiques qui les ont, à plusieurs époques, représentés. L'Académie, dans cette partie de son travail, avait été prévenue par le Glossaire de la Curne de Sainte-Palaye, dont elle s'est approprié les recherches, signant toutefois du nom de l'auteur ce qu'elle lui empruntait, et cependant se permettant de le modifier de diverses manières, additions, retranchements, disposition nouvelle. Bien des formes orthographiques, soigneusement recueillies par le savant lexicographe, n'étant que des erreurs ou des caprices de copistes, ne devaient pas être conservées; d'autres, qui, en bien petit nombre, avaient échappé à ses recherches, devaient être recueillies; enfin il y avait lieu de marquer davantage certains faits généraux qui ont dominé les longues incertitudes de notre orthographe, ses étranges diversités, non-seulement de province à province, mais entre les écrivains d'un même lieu, d'un même temps, quelquefois chez le même écrivain, dans une seule page, une seule phrase. Celui de ces faits qui pouvait le mieux être rendu sensible, c'est, au moyen âge, lors de la première formation de nos mots, par voie de resserrement, de contraction, la suppression de certaines lettres étymologiques, et, au temps de la renaissance, leur rétablissement.

Dans les anciennes formes de notre orthographe, se sont marquées le plus souvent d'anciennes manières de prononcer. D'autres fois, la prononciation changeant, quelque chose du signe par lequel elle était rendue n'a pas laissé de subsister. Cet

accord et ce désaccord dans la double traduction des mots, pour l'œil et pour l'oreille, devait être l'objet d'une attention particulière.

La détermination de l'origine des mots par l'étymologie et la dérivation, l'indication de leurs variations quant à l'orthographe et à la prononciation, ce n'était là que le point de départ de leur histoire.

Or cette histoire est de double nature : d'une part, spéculative et philosophique ; d'autre part, composée de certains faits positifs.

L'histoire philosophique des mots, telle qu'elle se découvre à la spéculation, consiste dans l'exposé des constructions diverses où ils ont naturellement trouvé place, dans l'exposé correspondant du chemin qu'ils ont parcouru depuis le sens le plus voisin de leur origine jusqu'au plus éloigné, des acceptions de toute sorte que leur a données, par extension, par figure, par abus même, la logique naturelle de l'esporit humain.

L'Académie a toujours attaché une grande importance à ces classifications méthodiques, trop négligées, sans lesquelles les notions grammaticales le plus laborieusement rassemblées ne forment jamais que des recueils incohérents. Seulement, dans son précédent Dictionnaire, qui, selon son intention, devait être surtout celui de l'usage, le sens le plus généralement usité était mis en première ligne, tandis qu'il est renvoyé, dans celui-ci, où chaque article devient une histoire, à son rang en quelque sorte généalogique.

Une telle généalogie n'est pas toujours facile à fixer. Il y a des mots que des significations différentes, quelquefois même des significations analogues, semblent rattacher à plusieurs origines. On a pensé, quand le cas s'est présenté, qu'il valait mieux y voir franchement plusieurs mots, de provenance distincte, réunis en un seul par l'identité de la forme, que de les ramener subtilement à l'unité, en opérant, au moyen de rapprochements métaphoriques, l'accord factice de leurs acceptions. Sans en chercher plus loin un exemple, remarquant que des sens, assez voisins d'ailleurs, du verbe accorder, les uns se tirent avec évidence de cor, les autres, non moins évidemment, de corda, on a tenu compte de l'une et de l'autre étymologie, et reconnu dans accorder un de ces mots mixtes, que la jonction d'un double courant, pour ainsi dire, est venue apporter à la langue. Varron disait, par une autre figure, de certains mots latins, les comparant à des arbres nés sur les confins de deux territoires, qu'ils poussaient à la fois leurs racines et dans le sol de Rome et dans celui des Sabins (1).

A quelles époques ont eu lieu ces modifications de la construction et de l'acception des mots? On l'ignore le plus souvent. On leur assigne bien un ordre qui paraît être celui des procédés de l'esprit humain; mais un ordre de dates positives, il est rare

<sup>(</sup>I) E quis nonnulla nomina in utraque lingua haque agro serpunt. M. T. VARRO, De lingua latina, bent radices, ut arbores que in confinio nate in utro-

qu'on le puisse, tant le travail par lequel se forment les langues, par leur appropriation aux besoins de l'esprit, est rapide et simultané dans ses produits. Cependant la tradition a quelquefois conservé la trace de l'introduction ou de la disparition d'un mot, d'un changement survenu dans l'usage qui en était fait, d'une valeur particulière, ou même nouvelle, qu'ont pu lui donner le goût des diverses époques littéraires, certaines applications scientifiques, le génie ou le caprice des écrivains. De là une autre sorte de faits dont se compose l'histoire, non plus, comme tout à l'heure, philosophique, mais positive, des mots.

Ces deux histoires, qui se touchent par bien des points, l'Académie les a fait marcher de front, racontant, si on peut le dire, tout ensemble, ce qu'ont fait de nos mots, depuis qu'ils existent, et cette logique naturelle qui nous guide, même à notre insu, en pensant, en parlant, en écrivant, et les circonstances littéraires qui ont concouru à son action.

Mais où trouver les éléments, pour ne pas dire les événements, de ces deux histoires?

Pour la première, il suffisait et de la connaissance générale des lois que suit en tout temps l'esprit humain dans la production de ses idées par le langage, et de la connaissance particulière des procédés employés auparavant par des langues qui ont influé sur la formation de la nôtre.

Quant à l'autre histoire, on pouvait d'abord s'aider utilement des inventaires qui ont été faits de notre langue à diverses époques. Dans les glossaires latins du moyen âge (1), les traductions en langue vulgaire, tantôt par des mots formés sur ceux même qu'ils doivent interpréter, tantôt par des mots de forme différente, sont doublement instructives; la présence de ceux-ci atteste qu'ils avaient déjà une existence reconnue, tandis que l'absence des autres indique assez qu'ils étaient encore ou ignorés ou inusités. En outre, par le rapprochement des deux langues, sont mises en lumière les acceptions primitives. On est placé à un point de vue inverse, mais conduit à des résultats semblables par ce dictionnaire français-latin qui s'est perpétué, avec des modifications et des additions successives, de 1539 à 1606, sous les noms de Robert Estienne (2), de J. Thierry (3), de Nicot (4). Là se trouve, rapproché de ses origines latines, et ainsi expliqué, tout ce que le seizième siècle a gardé des mots et des idiotismes de notre vieille langue. L'explication se complète, par une méthode semblable, dans le Dictionnaire de Monet (5), et, au moyen d'équivalents anglais, dans le Dictionnaire de Cotgrave (6). Ensuite, les derniers restes de la langue du seizième siècle

<sup>(1)</sup> Voyez Histoire littéraire de la France, t. XXII,

p. 1 et suivantes.

<sup>(2)</sup> En 1539 et 1549.

<sup>(3)</sup> En 1564 et 1572.

<sup>(4)</sup> En 1584 et 1606.

<sup>(5)</sup> En 1636.

<sup>(6)</sup> En 1611.

s'effacent progressivement dans des lexiques où l'on expose, en même temps qu'elle se constitue, la langue du dix-septième siècle, dans les Dictionnaires de Richelet (1) et de Furetière (2), que reproduit et complète le Dictionnaire de Trévoux (3), dans le Dictionnaire de l'Académie (4), où continueront surtout de s'enregistrer (5) les changements désormais moins considérables, apportés par le temps à la composition de notre vocabulaire, à la forme et à l'emploi de nos mots. Car, au dix-huitième siècle, c'est le style qui change plutôt que la matière même sur laquelle il s'exerce. On possède toujours, à quelques exceptions près, le même fonds d'expressions, de constructions, d'acceptions, mais on en use autrement, avec un plus grand souci de la correction, de la régularité grammaticale, mais aussi, peut-être, avec un sentiment moins profond de la valeur originelle et propre des mots, des analogies naturelles par lesquelles ils s'attirent et s'assemblent, une moindre liberté de tours, une manière moins grande. On le voit, le dépouillement de ces especes d'archives, où sont venues s'inscrire, en leur temps, les variations de notre langue, et même quelquefois, indirectement, les révolutions de notre goût, étaient au premier rang des travaux préparatoires pour l'exposition historique qu'on avait en vue.

Le même genre d'information pouvait se tirer d'ouvrages dans lesquels de savants et judicieux philologues se sont occupés de marquer le génie et d'éclairer l'histoire de notre langue; particulièrement à ces époques de crise où l'on en cherchait, où l'on en préparait la forme définitive. Ainsi, au seizième siècle, Henri Estienne, dans de piquants écrits inspirés, comme certains chapitres de Rabelais, par une sorte de patriotisme littéraire, signale, grand titre de gloire à ses yeux! la conformité de notre langue avec la langue grecque (6), proclame sa précellence parmi les langues modernes (7), défend son intégrité contre l'invasion du nouveau langage françois italianisé (8) et, comme il dit aussi, espagnolisé (9). Au même moment, animé du même esprit, Estienne Pasquier développe dans un livre entier de ses Recherches (10), dans beaucoup de ses Lettres (11) à ses doctes amis, des idées toutes pareilles; il s'étend complaisamment sur l'aptitude de notre langue à toutes sortes de sujets, sur la convenance de l'employer en tous de préférence au latin, sur la nécessité de maintenir intacte sa pureté, en ne recourant aux langues anciennes et étrangères qu'en cas d'absolue nécessité et avec retenue, en cherchant surtout ses moyens de renouvelle-

- (1) En 1680.
- (2) En 1690.
- (3) En 1704.
- (4) En 1694.
- (5) Éditions de 1718, 1740, 1762, 1798, 1835.
- (6) Traicté de la conformité du langage françois avec le grec, 1569.
- (7) Projet du livre de la Précellence du langage françois, 1579.
- (8) Deux dialogues du nouveau langage françois italianisé et autrement desguisé, principalement entre les courtisans de ce temps, 1578.
- (9) Préface du Traicté de la conformité du langage françois avec le grec.
- (10) Recherches de la France, 1560, 1565, etc., VIII.
- (11) A Ramus, à Turnebe, etc. Voyez Lettres, 1, 2, 11, 2; IV, 4; VII, 1; XV, 10, etc.

ment en elle-même, dans ses vieux mots, ses vieux tours, la variété de ses dialectes. le divers langage des professions, des métiers, des conditions, dans les ressources infinies du style figuré. Viennent les commencements du dix-septième siècle, où, après la brillante anarchie du siècle précédent, après les luttes de l'école de Ronsard et de l'école de Malherbe, au milieu des ruines du régime littéraire qui finit, et des constructions ébauchées du régime nouveau qui va venir, dans l'interrègne, de caractère presque tout grammatical, qui les sépare, Vaugelas (1) rédige avec autorité, et non toutefois sans quelques contradictions (2), d'après la jurisprudence de l'usage et les inductions de l'analogie, le code du beau langage, préparant par ses ingénieuses Remarques l'instrument dont se serviront bientôt, avec tant de génie, nos plus grands écrivains. Ménage, quelque temps après, cherche ailleurs les raisons de l'emploi légitime des mots, remontant par des voies plus savantes, mais souvent aventureuses, à leurs Origines (3). C'étaient là, à des époques décisives, des témoins de grande autorité dont il importait de recueillir les dépositions; car leurs erreurs mêmes, comme lorsqu'ils réclament si vivement au nom de l'usage contre des nouveautés que les besoins nouveaux de la pensée, le tour particulier des divers esprits ont introduites et que l'usage consacrera un jour, ces erreurs, par la date, par l'origine qu'elles assignent aux nouveautés ainsi condamnées, avaient une valeur historique.

L'Académie ne devait pas négliger non plus d'interroger des ouvrages nés plus tard du long usage d'une langue arrivée à son plus haut degré de justesse, et dont un grammairien spirituel et élégant, Girard (4), a donné, au dix-huitième siècle, l'heureux exemple; ces lexiques, ces traités ingénieux, où, rapprochant des mots semblables en apparence par le sens, les suivant parallèlement dans la variété de leurs applications possibles, les soumettant, pour ainsi dire, a priori, aux expériences d'une pensée fine et d'un langage industrieux, ou bien par une autre méthode, profitant des expériences involontaires, et par là plus sûres, contenues déjà dans la pratique des bons écrivains, on a démêlé, distingué les nuances les plus délicates de la synonymie, et même entrepris d'en classer systématiquement les diversités, d'en déterminer les lois (5).

Mais c'était dans les monuments littéraires que l'Académie devait surtout chercher les matériaux de son Dictionnaire.

férentes significations des mots qui passent pour (2) LA MOTHE LE VAVER, Lettres touchant les synonymes, 1718; Synonymes françois, 1736, ouvrage continué et augmenté en 1769 par BEAUZÉE, en 1785 par ROUBAUD, en 1809 par M. GUIZOT.

<sup>(1)</sup> Remarques sur la langue françoise, 1647.

nouvelles remarques sur la langue françoise, 1647. SCIP. DUPLEIX, Liberté de la langue françoise dans sa pureté, ou Discussion des remarques de l'augelas, 1651.

<sup>(3)</sup> Les origines de la langue françoise, 1650.

<sup>(4)</sup> La justesse de la langue françoise ou les dif-

<sup>(5)</sup> Synonymes français, 1841; Dictionnaire des Synonymes de la langue française, avec une Introduction sur la théorie des Synonymes, 1858, par M. LAFAYE.

A ce Dictionnaire ne suffisaient plus des exemples rédigés exprès pour appuyer la définition, d'après la connaissance que pouvaient donner de l'usage, à des hommes compétents, une longue étude de notre littérature, l'expérience de l'art d'écrire et le commerce du monde. Il fallait des exemples empruntés aux écrivains qui représentent avec quelque autorité les différents âges de notre langue.

On n'a pas craint de remonter aussi haut que possible dans le passé, malgré ce que pouvaient offrir quelquefois de rude, d'étrange, de barbare, les passages qu'un intérêt grammatical y faisait chercher. Dans ces passages, la rouille même du temps semblait devoir faire paraître avec plus d'éclat certains mots, certaines locutions, certains tours qu'elle n'avait pas atteints, et qui avaient gardé à travers les siècles la hâtive et ineffaçable empreinte du génie de notre langue. On comptait en outre, pour faire accepter de telles citations encore vieillies par le voisinage d'un français moderne et contemporain, sur le respect qu'on est loin de refuser aujourd'hui, malgré leur imperfection nécessaire, et en raison de leur antiquité même, aux monuments primitifs desquels on les tirait. Chez les Romains, si Perse (1), si Martial (2) se permettaient de rire, en satiriques moqueurs, des formes surannées de l'ancienne poésie latine, Quintilien, en critique d'un goût tout aussi délicat, assurément, mais plus équitable, faisait profession pour l'art des vieux poëtes, encore grossier dans sa grandeur, d'une déférence respectueuse. « Révérons Ennius, » disait-il, « comme ces bois « consacrés par un long âge, où de grands, d'antiques chênes nous frappent moins « d'admiration par leur beauté que d'une sorte de respect religieux (3). »

Pour le choix des exemples appelés à faire connaître la langue de nos grands siècles littéraires, on n'a pas dû se renfermer dans un cercle trop restreint, se borner aux plus glorieux représentants de la poésie et de l'éloquence, de la philosophie et de l'histoire. Au-dessous d'eux il y avait encore, sur la portion la plus noble de notre vocabulaire, de précieux témoignages à recueillir. Il y avait aussi à chercher la langue des affaires dans ces documents administratifs et diplomatiques où reparaissent, chaque jour, des modèles longtemps enfouis de justesse, de précision élégante; la langue du commerce familier dans les correspondances et les mémoires, dans ces autres images de la vie où le roman et surtout la comédie n'ont cessé de reproduire le spectacle mobile de la société, les révolutions de ses mœurs et du langage qui les exprime.

En rapportant ces exemples, on a jugé convenable de séparer la prose et les vers : d'abord pour éviter une confusion, une bigarrure disgracieuses; ensuite pour mettre mieux en lumière l'emploi plus ou moins semblable, plus ou moins fréquent, d'un

<sup>(1)</sup> Sat., 1, 76.

<sup>(2)</sup> Epigr., XI, 91.

<sup>(3)</sup> Ennium, sicut sacros vetustate lucos, adore-

mus, in quibus grandia et antiqua robora jam non tantam habent speciem, quantam religionem. Inst.

Orat., X, 1.

même mot, chez les prosateurs ou chez les poëtes, et quelquefois l'attribution exclusive de ce mot, soit aux uns, soit aux autres. Ce dernier cas, au reste, n'est pas chez nous très-commun. Notre langue poétique consiste moins dans des termes qui lui appartiennent en propre, que dans les tours et les figures par lesquels l'imagination, animant, colorant les mots d'un commun usage, les enlève à la prose. C'est encore ce qu'on s'est proposé de faire voir plus clairement par l'arrangement adopté.

Il n'a pas paru moins à propos d'observer, pour la disposition des exemples, dans cette double série, l'ordre chronologique des écrivains. Les variétés d'emploi, rappelées tout à l'heure, n'ont pas en effet été constantes; elles ont été soumises à des vicissitudes dont on pouvait ainsi marquer la succession et indiquer la date. Pendant tout le cours du moyen âge, un même vocabulaire semble suffire à tous les besoins de la pensée, aux plus humbles et aux plus relevés. Plus tard se fait sentir le besoin d'un vocabulaire d'élite pour le service de l'éloquence et de la poésie. On y travaille, à diverses époques, par des procédés différents, dans le seizième siècle par d'abondants emprunts faits à nos dialectes, à l'italien et à l'espagnol, comme aussi aux langues savantes; pendant la première partie du dix-septième siècle, au contraire, par un choix, par une sorte de triage dans ces acquisitions indiscrètes et confuses. La sévérité, la rigueur de cette réforme, dont se plaignent quelquefois nos meilleurs écrivains, est longtemps corrigée par les allures naturelles et libres de leur génie ; mais dans l'âge suivant elles s'aggravent, et les effets en sont plus sensibles. Un moment viendra où, par le regret des anciennes facilités du style, par la fatigue d'une dignité de formes trop soutenue, trop contrainte, on abaissera, avec trop peu de réserve peut-être, les barrières mises entre le noble et le familier, entre la langue oratoire et poétique et le commun langage. Dans la succession chronologique des exemples qu'on empruntait tour à tour à la prose et aux vers, devait, à ce qu'il paraissait, ressortir avec évidence l'enchaînement de ces révolutions du goût qui ont tant agi sur la destinée des mots. Elle n'a pas paru moins utile pour marquer la persistance de leur sens étymologique et propre, à travers l'infinie variété des modifications auxquelles les ont soumis, pendant des siècles, pour la construction grammaticale et pour l'acception, les nécessités changeantes, les caprices mobiles de l'usage, le génie divers des écrivains.

Voilà l'esprit qui a présidé, dans la composition du nouveau Dictionnaire, à la recherche, au choix, au classement de ces exemples qui devaient en former le fonds principal.

On les a donnés assez nombreux pour représenter, sur chaque point particulier, la tradition entière des époques et des écrivains; ne craignant pas d'aller à cet égard au delà du strict nécessaire; pensant même que de telles revues, littéraires non moins que grammaticales, auxquelles, par cette raison, s'était plu l'Académie, pourraient n'être pas sans agrément comme sans instruction pour les lecteurs.

On les a donnés, d'autre part, avec assez d'étendue pour qu'ils offrissent généralement un sens complet, et qu'ils ne fussent pas, comme c'est assez l'ordinaire, par trop de brièveté, trop dépourvus d'intérêt.

L'orthographe du temps y a été soigneusement conservée, excepté lorsqu'il s'agissait de ces grands auteurs du dix-septième siècle, qu'un commerce assidu a rendus contemporains des âges suivants, dont de continuelles réimpressions n'ont cessé de rajeunir la physionomie par des formes orthographiques nouvelles, et qu'il y aurait maintenant quelque pédantisme à vieillir en les ramenant à des formes depuis longtemps surannées.

Enfin, pour que ces exemples s'offrissent avec cette autorité irrécusable qui manque trop souvent, dans les lexiques, aux citations de ce genre, qu'on pût en vérifier le texte, en contrôler la valeur, on ne les a pas rapportés sans indiquer l'ouvrage et la partie de l'ouvrage, livre, chapitre, acte, seène, etc., d'où on les tirait. Faire plus, renvoyer à l'édition, n'était pas praticable, car un tel renvoi suppose, ce qui nous manque encore et que nous devrons peut-être bientôt à des réclamations et à des exemples également persuasifs, des éditions dont l'excellence soit reconnue, auxquelles l'établissement critique du texte ait donné comme un caractère officiel.

La lecture de ce Dictionnaire, car l'Académie a souhaité qu'il fût de nature à être lu et non pas seulement consulté, donnera le spectacle curieux et instructif de l'esprit humain en général, et, en particulier, du génie des écrivains, s'exerçant sur les formes du langage, et les ployant, avec une adresse et une puissance merveilleuses, aux applications les plus diverses.

On y apprendra à faire, dans ces créations, la double part, et du public que conduit la simple logique naturelle, et de quelques esprits d'élite qui des mots et des tours de tout le monde font un usage particulier et nouveau.

On y trouvera des raisons d'estimer davantage les qualités natives de notre langue, si sensibles dans ces heureuses façons de dire, rencontrées dès le premier jour, et après tant de temps non encore abandonnées; sa richesse même, trop souvent et trop injustement contestée. Car ce n'est pas seulement par l'abondance du vocabulaire, par une plus ou moins grande facilité de composition verbale, que les langues méritent d'être appelées riches; c'est encore par leur industrie à tirer beaucoup des mots qu'elles possèdent. On y prendra en même temps plus d'estime pour les services de nos écrivains par qui cette belle langue a été si habilement façonnée, fortifiée, enrichie, qui ont tant contribué à en faire l'heureuse expression de l'esprit français

Ces écrivains y seront quelquefois défendus, sans autre apologie que le rapprochement des textes, contre d'indiscrètes critiques, qui leur ont reproché comme des fautes de langage ce qui n'était que l'emploi légitime de la langue de leur temps. A chaque époque s'établissent des habitudes, des conventions, des règles même, auxquelles n'ont pu assurément se conformer par avance les écrivains des époques antérieures, et qu'il n'est ni juste ni raisonnable de leur opposer, comme s'il s'agissait de ces premiers principes dont l'autorité est absolue et universelle. C'est pourtant, les lecteurs auront souvent l'occasion d'en faire la remarque, en vertu de cette jurisprudence rétroactive qu'ont été condamnées, chez d'excellents auteurs, des manières de parler alors admises, et auxquelles un long abandon n'a pas toujours enlevé ce qu'elles avaient de grâce et de vivacité.

Dans ce qui s'est effacé, aboli, et dont de bons écrits conservent la trace, on rencontrera bien des choses que l'usage, qui les a sans raison délaissées, pourrait reprendre. Non qu'il soit à propos d'encourager ces rajeunissements inconsidérés par lesquels on tenterait de remonter artificiellement aux grâces ou naïves, ou sérieuses, ou légères, d'âges écoulés, étrangers à l'esprit du nôtre, et qui ne peuvent revenir; mais, sans renoncer au goût propre de son temps, sans cesser d'en parler la langue, pourquoi, usant des ménagements habiles que recommandait Horace, ne relèverait-on pas certaines manières de parler, accusées d'avoir vieilli, d'une désuétude injuste?

Obscurata diu populo bonus eruet, atque Proferet in lucem speciosa vocabula rerum, Quæ, priscis memorata Catonibus atque Cethegis, Nunc situs informis premit et deserta vetustas.

Dixeris egregie, notum si callida verbum Reddiderit junctura novum (1).

C'est à de telles considérations, qui se sont souvent offertes à l'Académie pendant le cours de son travail, et qui l'y ont intéressée, qu'elle espère amener utilement les lecteurs de ce nouveau Dictionnaire, ou, pour parler plus justement, de cette suite alphabétique de mémoires sur l'histoire de notre langue.

(1) HOBAT., Epist., II, 11, 115; Ars poet., 47.

### DICTIONNAIRE HISTORIQUE

DE

## LA LANGUE FRANÇAISE.

### A

A, substantif masculin.

Il désigne le plus ouvert des sons vocaux ; la première des voyelles orales ; la première des lettres de l'alphabet dans la langue française, et dans beaucoup d'autres langues.

Considéré comme voyelle, A est la reproduction du son naturel; comme lettre, c'est la transcription de l'A ou alpha grec.

La voix A se forme en ouvrant fort la bouche : A. -A. A; oui!

Moltère, le Bourgeois gentilhomme, II, 6.

Les enfants commencent à bégayer à douze ou quinze mois; la voyelle qu'ils articulent le plus aisément est l'A, parce qu'il ne faut pour cela qu'ouvrir les lèvres et pousser un son.

Busson, Histoire naturelle de l'Homme, § de l'Enfance.

La voix A devoit nécessairement précéder toutes les autres dans la composition de l'alphabet, puisqu'elle est la première dans l'ordre de la nature.

De Brosses, De la Formation mécanique des Langues, c. 3.

La lettre A, chez presque toutes les nations, devint une lettre sacrée, parce qu'elle était la première.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. A.

A long, A bref, A moyen, se disent, en raison de la lenue du son de l'A, dans les mots où il est employé. L'accent circonflexe dont A est souvent marqué n'offre presque jamais qu'un signe étymologique, qui représente une lettre du mot primitif, conservée d'abord dans le dérivé, et qu'on a cessé plus tard de prononcer et d'écrire; c'est ainsi que les mots asne, aspre, se prononcent et s'écrivent maintenant âne, âpre.

A signifie encore le caractère qui représente ce son vocal dans l'écriture et dans l'impression : A bâtard, A coulé, A romain, A capital ou majuscule, etc.

A, dans aucune de ses acceptions, ne prend la lettre s au pluriel.

Homère... ne s'assujettit pas à cette règle de l'harmonie qui rejette le concours des voyelles, et surtout des A.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. A.

Proverbialement, n'entendre, ne savoir ni A ni B, se dit pour, Ignorer les premiers éléments de l'instruction commune.

'Tex (tel) ne set mie encore A B, Qu'avoirs (argent) fera encore abbé. Fabl. et cont. anc., Méon, 1, 294.

Bonnet sceut la langue hébraïque
Aussi bien que la caldaïque;
Mais, en latin, le bon abbé
N'y entendoit ni A ni B.
Du Bellax, Jeux rustiques, Épitaphe de l'abbé Bonnet.

1

Les livres cadrent mal avec le mariage;
Et je veux, si jamais on engage ma foi,
Un mari qui n'ait point d'autre livre que moi,
Qui ne sache A ne B, n'en déplaise à madame,
Et ne soit, en un mot, docteur que pour sa femme.

Modière, les Femmes savantes, V, 3.

Il se dit, dans le même sens, au figuré.

Muses, venez m'aider : mais vous êtes pucelles,
Au joli jeu d'amour ne sachant A ni B.

LA FORTAINE, Contes, IV, 16.

Il était naturel qu'on se servît de la première et de la dernière lettre de l'alphabet pour faire entendre, par métaphore, le commencement et la fin:

"Je suis l'alpha et l'oméga, "dit le Dieu, principe et terme de toutes choses, dans un verset célèbre de l'Écriture (Apoc., 1, 8; XXII, 13; trad. de de Saci).

On dit de même proverbialement, depuis A jusqu'à Z, pour, Du commencement à la fin.

Cette manière de parler a donné lieu à la périphrase satirique par laquelle La Bruyère désigne les dictionnaires :

Il y a des ouvrages qui commencent par A et finissent par Z.

Caractères, c. 11.

On s'est servi, proverbialement, de cette locution: faire du B un A, dans le sens de, Dire une chose pour une autre.

Ne sai que vous ferai ici du B un A.

La Vie Bertrand du Gueselin, v. 19060.

Proverbialement encore, on a dit, un homme marqué à l'A, pour, Un homme d'une intelligence distinguée, d'une haute probité, d'un noble caractère.

J'ay ouy dire maintes fois qu'un homme est marqué à l'A, quand on le veut qualifier très-homme de bien; et si je sçavois bien que cela estoit emprunté des monnoyes... En toutes les villes esquelles il est permis de forger monnoyes, on les marque par l'ordre abécédaire, selon leurs primautez... Paris, pour estre la métropolitaine de la France, est la première, et pour cette cause la monnoye que l'on y forge est marquée à l'A... On y a tousjours fait monnoye de meilleur alloy et poids qu'ès autres villes : qui a donné cours à cest adage.

Er. Pasquien, Recherches de la France, VIII, 23.

Une panse d'a, c'est le trait arrondi qui forme le corps de l'a italique, et qui figure une espèce de panse ou de ventre. A-t-il fait une panse d'a?

Tout le monde de crier, Ah!

D'Assovex, Vers burlesques.

Cette expression proverbiale se prend ordinairement dans le sens négatif :

Si je voulois recevoir tous les ans vos quatre mille livres, sans faire jamais *une panse d'a*, ni œuvre quelconque de mes mains pour votre service, vous seriez l'homme du monde le plus propre à me laisser faire.

VOITURE, Lettre 183°, à Mgr. d'Avaux.

A s'emploie proverbialement, et, en certains cas, d'une manière ironique, dans cette locution, Démontrer, prouver une chose par A plus B, c'està-dire, avec toute l'évidence d'une démonstration mathématique.

Le prix fut adjugé à un savant du Nord, qui démontra par A plus B, moins C, divisé par Z, que le mouton devait être rouge et mourir de la clavelée.

VOLTAIRE, Candide, c. 22.

Calculant tout, le caustique A plus B, Plus fin que sage, et moins grand que célèbre. Le Brun, Épitres, II, 10.

Bien que le son de l'A soit très-ouvert, il se modifie diversement, et même quelquefois disparaît, par suite de la rencontre de cette voyelle avec une autre ou avec une consonne.

A, devant E, auquel il s'incorporant sous la forme d'un signe particulier, Æ, ne représentant plus alors que le son pur de l'E, s'est longtemps conservé dans les mots tirés du grec et du latin qui nous l'avaient donné. Depuis plusieurs années, les dictionnaires remplacent Æ par E, excepté dans quelques mots scientifiques, quelques noms d'hommes ou de lieux. On a moins généralement renoncé à la fausse diphthongue Œ, qui est de même nature.

A, devant 1 (à moins que ce dernier caractère ne soit surmonté d'un tréma), forme la voyelle ou fausse diphthongue AI, dont la prononciation variable ne peut être enseignée que par l'usage; car elle équivaut tour à tour à l'Héta et à l'Epsilon des Grecs, à l'E long, à l'E bref et à l'E fermé de notre langue, et souvent à deux de ces valeurs dans le même mot.

Depuis l'adoption de l'orthographe attribuée à Voltaire, et qui porte justement son nom, puisque son autorité seule en a consacré l'usage, AI a été substitué à oi, dans tous les mots où l'ancienne prononciation de cette diphthongue s'est amollie.

A, devant U, ne conserve pareillement sa valeur propre que dans certains noms d'hommes et de lieux, tels qu'Esaü, Saüt, Emmaüs, où l'U est surmonté d'un tréma; partout ailleurs A représente presque invariablement le son de la voyelle O, même dans quelques mots où il est précédé d'un E, comme dans eau, d'un H et d'un E, comme dans heaume. (Voy. EAU et HEAUME.)

A, devant la fausse diphthongue ou, dans le mot août, est un simple signe étymologique, sans valeur propre, qui s'absorbe dans la voyelle dont il est suivi, quoique, par exception, on le prononce dans le verbe inusité aoûter. (Voy. Août et Aoûter.)

A subit une transformation plus considérable devant les consonnes nasales M, N, dans certains cas où il en est séparé par une voyelle de son espèce, c'est-à-dire par une voyelle orale. Il devient alors voyelle nasale, et représente un nouveau son simple, parfaitement élémentaire, mais auquel nos alphabets n'ont pas donné de signe particulier.

A, devant E suivi de N, se prononce AN, dans le nom de la ville de Caen.

A, devant I, suivi de M ou de N, forme en trois lettres la simple voyelle nasale IN, qui est également représentée dans l'écriture par les combinaisons IM, EIN, HEIN, ou par EN, à la fin de quelques mots, tels que moyen, païen. Dans les mots daim, faim, main, nain, pain, etc., reproductions inexactes des mots latins dama, fames, manus, nanus, panis, etc., A, simple lettre étymologique, ne sert qu'à rappeler le radical.

A, devant O suivi de N, perd moins de sa valeur propre, puisque la voyelle nasale AN, qui résulte de cette combinaison, ne diffère de l'A oral que par le mode d'émission. Ainsi, faon, paon, Laon, se prononcent, fan, pan, Lan, comme si O n'en faisait point partie. Il y a cependant quelques exceptions pour des noms propres de personnes ou de lieux, dans lesquels A et O se font entendre, Craon, Gabaon, Phaon, Pharaon. Par une exception plus singulière, taon se prononce ton, et Saône, Sône.

A, placé devant l'une ou l'autre des consonnes nasales, forme ordinairement avec elle la vovelle nasale AM, ou AN; ce qui ne lui est pas particulier. et appartient aussi à la voyelle E (voy. E). Cette règle d'ailleurs n'a rien d'absolu. A la fin des mots, les exceptions sont rares; elles se trouvent dans quelques noms propres, soit de lieu, soit de personne, Jéroboam, Siam, etc., où les deux lettres finales produisent chacune un son distinct; tandis que dans un quidam, à son dam, on les prononce comme si elles n'en faisaient qu'une. Hors de là, à la fin des mots, la voyelle nasale AN résulte toujours de la combinaison de ces lettres, même lorsqu'elles sont suivies d'une ou deux consonnes muettes, un camp, des camps, un franc, cent francs. Dans le corps des mots, les exceptions, beaucoup plus nombreuses, peuvent cependant être rapportées à une règle générale. La voyelle nasale est invariable toutes les fois que la consonne nasale qui concourt à la former se trouve suivie d'une consonne de nature différente, comme dans pancarte; elle se décompose, au contraire, toutes les fois que cette consonne est suivie d'une voyelle, comme dans panier, ou qu'elle est doublée, comme dans panneau.

Cette décomposition de la voyelle nasale par le retour de la consonne à sa valeur propre, n'a guère lien à la fin des mots. Là, en effet, cette consonne, seule de toutes les consonnes finales, ne s'articule que dans un très-petit nombre de cas d'exception avec la voyelle qui la suit.

A, simple reproduction du cri le plus naturel à l'homme, s'est pris comme exclamation dès les premiers temps de la langue; mais il n'a pas tardé à recevoir une autre orthographe. (Voy. AH.)

On se sert quelquefois de A comme d'une sorte d'expression collective désignant, dans un dictionnaire, l'ensemble des mots qui commencent par cette lettre. Il en est de même des autres lettres de l'alphabet.

Venons d'abord, monsieur, à ce dictionnaire que l'Académie va faire imprimer. Vous aurez votre T dans un mois ou six semaines. Vous n'attendez pas après le T quand vous êtes à l'A.

VOLTAIRE, Lettres. 22 octobre 1760, à Duelos.

A se trouve souvent employé comme abréviation dans les livres manuscrits ou imprimés, pour désigner des mots qui commencent par cette lettre: en style de cérémonial écrit, altesse; en termes de commerce, accepté, assuré, etc.

A s'emploie aussi comme signe de numération, pour indiquer le premier objet d'une série. Alors les lettres suivantes de l'alphabet prennent, d'après leur ordre, une valeur relative.

A, dans ces usages de l'abréviation, de la numération, et dans beaucoup d'autres, s'exprime presque toujours par la lettre capitale; en aucun cas, il ne recoit d'accent modificatif.

Dans les nombreuses acceptions du même mot, dont nous avons encore à nous occuper, il est toujours surmonté de l'accent grave (à), qui n'est pas là un signe prosodique, ou bien un signe supplémentaire, comme est quelquefois l'accent circonflexe; il y sert uniquement à prévenir la confusion de l'A préposition avec l'A substantif ou verbe.

À, préposition (venant à la fois des prépositions latines ad et a).

De ces deux origines, la première paraît avec évidence dans l'ancienne forme ad, simplement transcrit de l'ad des Latins.

Si asistrent le rei ad sied real.

Les quatre Livres des Rois, IV, x1, 19.

Nous, qui gardions le poncel ad ce que les Turcs ne passassent.

JOINVILLE, Histoire de Saint Louis.

Ardent desir ad ce mon cœur allume.

CRETIN , Déploration sur le trespas d'Okergan.

On avait de même, très-anciennement, fait de la préposition latine a une préposition française correspondante. La Curne de Sainte-Palaye, dans son Glossaire de l'ancienne langue françoise, l'établit par les exemples suivants, empruntés aux sermons français de saint Bernard:

Aprenneiz à mi (de moi, par moi)... ke je suys sueys et humles de cuer (que je suis doux et humble de cœur).

Ensi ke nos mansuetume et humiliteit aprengniens à Nostre Signor (que nous apprenions ainsi de Notre Seigneur douceur et humilité).

C'est à l'extrême différence de ces origines, desquelles est sorti un seul et même mot, qu'il faut attribuer en grande partie l'infinie variété des acceptions qu'il a reçues, des usages auxquels il a été appliqué.

Un des plus anciens fut certainement de marquer entre les mots, dans notre langue sans déclinaison, les rapports qu'exprimait, dans la langue latine, la désinence du datif. À ce titre, on a pu, mais seulement par abus volontaire, par convention, appeler datif la locution que donne la préposition à avec un substantif, ou un verbe pris substantivement, pour régime. C'est ainsi qu'on a appelé génitif la locution analogue formée par la préposition De. (Voyez De.)

De À et de l'article le et les, souvent interposé entre cette préposition et son régime, se sont faits, par contraction, au et aux, qui ont reçu de quelques grammairiens le nom d'article composé. À n'en reste pas moins toujours une préposition.

Primitivement on disait al et as.

Al Seignur sunt les quatre parties del mund.

E David... enveiad présenz de sa preie as antifs homes de Juda.

Les quatre Livres des Rois, I, u, 8; xxx, 26.
Bons ert (était) al hostel et as chans.
Roman du Chastelain de Couci, v. 71.

Au lieu de au, on écrivait quelquefois ou, comme on le verra plus loin.

Venu de deux prépositions latines qui gouvernaient, l'une l'accusatif, l'autre l'ablatif, À servit encore à former, avec ses régimes, des espèces d'accusatifs et d'ablatifs.

L'infinitif des verbes remplissant souvent dans la phrase le rôle d'un substantif, le présent de ce mode avait en latin ses cas, appelés gérondifs et supins. Or, à l'emploi de certains gérondifs et supins répond quelquefois celui de la préposition À, suivie du verbe qu'elle régit.

En rapport avec tant de formes latines, À ne pouvait manquer de devenir ce qu'il est de bonne heure devenu, une préposition générale, équivalent commode de toutes les autres.

Si nombreux et si divers que soient les sens d'un tel mot, ils ne se sont cependant pas produits au hasard. Nous tâcherons d'en présenter la suite régulière, depuis les plus voisins de l'étymologie et de l'acception primitive, jusqu'à ceux qui s'en éloignent le plus, et qu'il est difficile, quelquefois même à peu près impossible, d'y rattacher. Nous serons obligés en bien des cas, pour faire comprendre ce que signifie cette préposition, de la traduire par d'autres dont elle tient ou semble tenir la place. Mais de ces traductions, nécessairement un peu arbitraires et toujours imparfaites, on ne devra pas conclure que les deux mots aient absolument la même valeur; bien loin de là, A paraîtra presque toujours plus vif, plus précis, plus français que son équivalent; et il y aura lieu de remarquer, dans un grand nombre d'exemples, que ce qu'il offre de favorable à la rapidité du tour lui a valu généralement la préférence des poëtes.

I.

À, en raison du rapport étymologique qui le rattache au latin ad, exprime proprement l'idée de tendance, de direction vers un terme quelconque, lieu, époque, chose, personne, action. Il a en conséquence pour régimes particulièrement des noms et des verbes de toutes sortes.

I, 1. Et d'abord des noms de lieu, qu'ils soient pris au propre ou au figuré.

Lors... l'empereres... chevaucha à une autre cité qui estoit à une jornée d'îlec.

VILLEHARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, CLXV.

l'ai quatre pauvres petits enfants sur les bras. — Mets-

Molitar, le Médecin malgré lui, I, 1.

À tant (alors) pasmés à terre chiet (tombe).

Partonopeus, v. 5453.

Et, comme délivrée, elle (l'âme) monte divine du ciel, lieu de son estre et de son origine.

REGRIER, Satires, III.

Je vais, lui dit ce prince, à Rome, où l'on m'appelle.

Bolleau, Épitres, I.

À, dans ces exemples et d'autres qu'on y pourrait joindre en si grand nombre, est précédé de verbes qui marquent mouvement. Il l'est très-souvent
aussi de verbes d'une nature toute différente, « siguifiant ores, dit Nicot, stabilité en quelque lieu, »
une extension naturelle ayant permis de se servir de
À pour faire entendre, non plus qu'on se dirige
vers un lieu, mais qu'on y séjourne.

À la porte du temple est sans cesse une soule de peuples. Férenton, Télémaque, IV.

Ilz ne sont bons qu'à seoir ou (au) banc Soubz cheminées.

ALAIN CHARTIER, le Livre des quatre Dames.

Seule il l'avoit laissée à la maison.

LA FONTAINE, Contes, I, 3.

Enfin le verbe qui précède À, toujours avec la même sorte de noms pour régime, sert à exprimer qu'une action se passe dans un certain lieu.

Le vin s'altère aux caves, selon aulcunes mutations des saisons de sa vigne; et la chair de venaison change d'estat aux saloirs, et de goust, selon les loix de la chair visve, à ce qu'on dit.

MONTAIGNE, Essais, I, 3.

L'herbe y lasse la faulx, comme aux valons humides.

RACAH, Psaume LXVII.

Est-ce donc pour veiller qu'on se couche à Paris?

Boileau, Satires, VI.

Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, Mon flegme est philosophe autant que votre bile. Molière, le Misanthrope, I, 1.

Quelquefois À et le verbe son antécédent marquent la situation de quelque objet à l'égard d'un lieu, ou de quelque lieu à l'égard d'un autre.

Senz numbre, cume li graviers ki est al rivage de mer.

Les quatre Livres des Rois, I, XIII, 5.

Le prince, gouverneur de la Bourgogne, qui touche à la Franche-Comté.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 9.

La relation marquée dans l'exemple suivant est toute morale.

La patrie est aux lieux où l'âme est enchaînée.
Voltaire, Mahomet, I, 2.

Aux diverses sortes de verbes qui viennent d'être indiqués comme antécédents de la préposition À, avec un nom de lieu pour régime, il en faut sans doute ajouter d'autres de valeur toute différente et même opposée; par exemple, le verbe renoncer.

Je renonce à la Grèce, à Sparte, à son empire.

RACINE, Andromaque, V, 3.

Remarquons cependant que, même dans cette expression, l'analyse retrouve un mouvement de l'âme en rapport avec un lieu; qu'elle ne contredit par conséquent pas la signification primitive et propre de la préposition À. Les différents verbes qui, dans la forme de construction dont il s'agit, servent d'antécédent à la préposition À, peuvent être sous-entendus; et leur suppression donne lieu à des phrases elliptiques d'un usage ordinaire.

A la cour, à la ville, mêmes passions, mêmes foiblesses.

LA BRUYERE, Caractères, c. 9.

Souvent au bal, jamais dans le saint lieu.

De là un genre de titres fort usités au théâtre : Ésope à la cour, Ésope à la ville, les Provinciaux à Paris, etc.

Quelquefois, au lieu d'un verbe marquant le mouvement, c'est un substantif de nature analogue qui sert d'antécédent à la préposition À.

Je méditois ma fuite aux terres étrangères.

RACINE, Bajaset, III, 2.

Le substantif qui précède À sert quelquefois àexprimer une mission, une fonction, une profession exercée en un certain lieu.

(Jean de Witt) avait contracté avec le chevalier Temple, ambassadeur d'Angleterre à la Haye, une amitié bien rare entre des ministres.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 9.

On se sert de la même forme quand il s'agit de l'institution, de l'établissement auquel une personne est attachée, conseiller à la cour de cassation, avocat à la cour royale, commis au ministère de la querre, etc.

Le régime de la préposition A, qui n'est pas toujours en ce cas un substantif, qui est souvent un adjectif ou un adverbe, peut désigner non-seulement un lieu, mais même une partie déterminée de ce lieu, indiquer une position relative, comme dans les locutions si usitées, au nord, au midi, au levant, au couchant, à droite, à gauche, au haut, au bas, à bas, au-dessus, au-dessous, au comble, au fond, à fond, au milieu, au bout, au travers, à travers, au dedans, au dehors, à l'entrée, à côté, au bord, à bord, à l'opposite, à l'écart, à l'entour, à la ronde, aux environs, etc. (Voy. ces mots.)

Quelquefois ces locutions sont employées absolument; quelquefois elles ont un complément ordinairement formé de la préposition de et de son régime; telles sont au comble de, à fleur de, à la tête de, au sein de, au pied de, aux portes de, etc. (Voy. ces mots.)

On peut rapprocher de ces locutions celles que contiennent les exemples suivants, bien que la préposition de y ait un autre sens, qu'elle y serve, avec A, à marquer la distance.

On l'admire, il fait envie; à quatre lieues de là, il fait

LA BRUYERE, Caractères, c. 3.

A quatre pas d'ici je te le fais savoir.

P. Connenta, le Cid, II, 2.

À la même manière de parler appartiennent certaines phrases elliptiques où À n'a plus son corrélatif de, et exprime seul à la distance de.

À trois longueurs de trait, tayaut ! voilà d'abord Le cerf donné aux chiens.

Monière, les Facheux, II, 7.

Bien que consacrées proprement à la désignation précise d'une localité, les locutions dont il s'agit sont employées d'une manière figurée, quand il est question de choses ou de personnes.

J'ai paru devant les Romains, citoyen au milieu de mes concitoyens.

Pour qu'un homme soit *au-dessus* de l'humanité, il en coûte trop cher à tous les autres.

Montesquine, Dialogue de Sylla et d'Eucrate.

Ne devois-tu pas lire au fond de ma pensée?

RACINE, Andromaque, V, 3.

Ces locutions ont le même caractère dans quelques cas où elles sont employées absolument.

Leur amour pour la maison d'Autriche s'est conserve pendant deux générations; mais cet amour était, au fond, celui de leur liberté.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV. c. 9.

Fille de Scipion, et, pour dire encor plus, Romaine, mon courage est encore au-dessus. P. Correlle, Pompée, III, 4.

Avec certains noms qui désignent, soit proprement, soit figurément, des lieux, à forme des locutions proverbiales, telles que, Au berceau, au champ d'honneur. (Voy. ces mots.)

On a remarqué sans doute que A, quel que soit d'ailleurs son antécédent, ayant pour conséquent un nom de lieu, s'interprête le plus souvent par les prépositions vers, dans et en.

Ces prépositions ne pourraient toutefois lui être toujours substituées, sans préjudice pour l'élégance et même pour l'exactitude.

Ainsi À et vers servent tous deux à indiquer le mouvement; mais À lui assigne un terme plus précis, plus arrêté.

Ainsi À et dans expriment également la situation; mais dans semble la circonscrire davantage, la marquer plus fortement.

Enfin, entre À et en l'usage a mis de certaines différences qui tiennent à la manière plus ou moins générale et vague dont ces deux prépositions expriment une même idée. En se place communément devant les noms de royaumes et de provinces; À, devant les noms de villes et de moindres lieux. On dit cependant, par exception, aller à la Chine, au Japon, au Pérou, au Brésil, etc., et l'on a dit autrefois aller à l'Amérique:

L'un des trois jouvenceaux
Se noya, dès le port, allant à l'Amérique.

LA FONTAINE, Fables, XI, 3.

Les philologues qui se sont occupés de la synonymie française ont beaucoup insisté sur ces diversités, ces nuamces, et sur d'autres encore. Selon Bouhours (Remarques nouvelles sur la langue françoise), ou dit : Monsieur est à la ville, pour marquer qu'il n'est pas à la campagne; et ou dit : Monsieur est en ville, pour marquer qu'il n'est pas au logis.

En bien des cas, cependant, le choix entre ces prépositions peut paraître indifférent : cela est sensible dans ces vers :

On a couru, madame, aux rives du Pénée,

Dans les champs d'Olympie, aux murs de Salmonée.

Voltaire, Mérope, I, 2.

lci doivent être rappelées des locutions fort nombreuses, fort usuelles, où les noms, régimes de À, désignent certaines parties du corps, présentées comme le terme ou comme le siège de quelque action.

Or, ces vapeurs dont je vous parle venant à passer, du côté gauche où est le foie, au côté droit où est le cœur, il se trouve...

Molière, le Médecin malgré lui, II, 6.

Où va-t-il me mener? Il a peut-être dans cette vitle quelque souterrain. Malepeste! si je le croyois, je lui ferois voir tout à l'heure que je n'ai pas la goutte aux pieds.

A

LE SAGE, Gil Blas, III, 2.

Moi-même, en cet adieu, j'ai les larmes aux yeux. Sauve-moi de l'affront de tomber à leurs picds. P. Cornelle, Horace, II, 8; Rodogune, V, 4.

Et, jusques au bonjour, il dit tout à l'oreille.

Molière, le Misanthrope, II, 5.

C'est de lui que nous vient cet art ingénieux De peindre la parole et de parler aux yeux. Brébrur, la Pharsale de Lucain, III.

Dans en venir aux mains, être aux mains, sont marqués, mais figurément, un mouvement, une situation du même genre.

Il en est de même de mettre à la main, d'où s'est formée la locution adverbiale mettre le marché à la main. (Voyez MAIN.)

À cette forme de langage appartiennent les expressions prendre aux cheveux, à la gorge, etc.

lei encore, la suppression du verbe donne lieu à des locutions elliptiques d'un usage fort ordinaire.

Je l'ai vu cette nuit, ce malheureux Sévère, La vengeance à la main.

P. Cornellle, Polyeucte, I, 3.

Son diadème au front, et, dans le fond du cœur, Phœdime... Tu m'entends, et tu vois ma rougeur.

RACINE, Mithridate, II, 1.

D'autres locutions elliptiques, formées de même, marquent l'état du corps, l'attitude; telles sont, À pied, à genoux, au pied levé, à cloche-pied, à califourchon, à tâtons. (Voyez ccs mots.)

I, 2. À reçoit encore pour régimes des noms et souvent aussi des mots d'une autre nature, qui marquent le temps.

Ces régimes peuvent être, en certains cas, le terme même de l'action exprimée par le verbe qui précède :

Vous avez à demain remis le sacrifice.

P. Corneille, Horace, V, 2.

Mais, le plus souvent, ils indiquent, par l'énonciation plus ou moins déterminée du siècle, de l'année, de la saison, du mois, du jour, de l'heure, etc., l'époque, ou passée, ou présente, ou future, à laquelle on rapporte cette action.

A

1º L'époque passée :

On était plongé dans les divertissements à Saint-Germain, lorsqu'au cœur de l'hiver, au mois de janvier, on fut étonné de voir des troupes marcher de tous côtés.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 9.

Je l'ai, sans le quitter, à toute heure suivi.

RECRIER, Satires, IL.

A l'heure dite, il courut au logis De la cicogne son hôtesse.

LA FONTAINE, Fables, I, 18.

2º L'époque présente :

À la veille d'un si grand jour, et dès la première bataille, il est tranquille.

Bossuer, Oraison funèbre du prince de Condé.

A l'heure de l'affût...

Au bord de quelque bois, sur un arbre je grimpe. La Fontaine, Fables, X, 15.

3º L'époque future :

Le reste de la Flandre pouvait être envahi au printemps prochain.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 9.

Cette manière de s'exprimer est très-ancienne, et l'on y peut rapporter les locations, depuis longtemps hors d'usage, que présentent les exemples suivants :

Deu ne li respundi rien al jur.

Entre ces afaires, li reis David, à un jur, levad après meriene.

Les quatre Livres des Rois, I, xIV, 37; II, XI, 2.

Ainz que vienge demain à seir.

Benoît, Chron. des ducs de Normandie, v. 34696.

Car avons encre et parchemin; Si escrirons à ce matin.

Roman au Chastelain de Couci, v. 3112.

Boire ypocras à jour et à nuyctée.

VILLON, Grand testament, II.

Dans tous ces passages, nous supprimerions aujourd'hui la préposition À; nous la supprimerions également dans ces autres passages d'une date bien plus récente:

Je vous montrerai cela à ce printemps, que j'irai à Paris.

Mme ne Sévioné, Lettre au comte de Bussy."

....d ce printemps, retournant à la cour, J'irai revoir mon maître et lui dire bonjour.

REGNIER, Satires, II.

De même nous écririons au en place de à, dans la phrase suivante :

Je serai ici demain à soleil levant.

DANCOURT, le Vert galant, sc. 2.

On s'est fréquemment servi, cela était naturel. du mot temps diversement modifié, et précédé de la préposition À, pour exprimer ces différents rapports; de là ces locutions: au temps passé, au temps jadis, au temps présent, au temps où nous sommes, au temps chaud, au temps de, au temps que, au même temps, à même temps, condamné par Vaugelas, approuvé par Ménage, et curieusement distingué par Bouhours de en même temps; enfin, à temps, dans le sens de assez tôt. (Voyez Temps.)

À l'indication du temps présent au moyen de la préposition À, appartiennent :

À present, usité depuis tant d'années, mais qui, vers le commencement du xvii siècle, comme on le voit chez Vaugelas, chez Bouhours, ne s'établit pas sans opposition dans le monde et à l'Académie;

Aujourd'hui, qu'on écrit maintenant en un seul mot, mais où il est facile de retrouver des éléments tout à fait semblables à ceux dont se sont formées les locutions précédemment rappelées. (Voyez ces deux mots.)

Tout à l'heure sert également à marquer le passé et le futur.

Dans le même ordre d'expressions il faut ranger les formes adverbiales à cette heure, à ce coup, à cette fois, à deux fois, à la fois, au commencement, à la fin, à l'instant, au même instant, à son rang, à son tour, etc. (Voyez ces mots.)

Il y faut ranger aussi des locutions composées de À et d'un adverbe pris substantivement, à quand, à tantôt, au plus tôt, à demain, etc., quelquefois partie de la proposition, quelquefois suffisant seules à la former.

D'autres fois le régime de À marque, non plus un point précis du temps ou passé, ou présent, ou futur, mais la durée d'une action.

De là ces locutions usuelles, à temps (dans le sens de, Pour un temps fixé), à la journée, à grandes, à petites journées, au mois, à l'année, à vie, à perpétuité, à toujours, à jamais, à tout jamais, au grand

9

jamais (voyez ces mots), et d'autres qui ont vieilli, telles que à longtemps, à longues années, etc.

En quoy le pape Grégoire treiziesme lairra sa mémoire recommendable à longtemps, et en quoy nostre royne Catherine tesmoigneroit à longues années sa libéralité naturelle et munificence, si ses moyens suffisoient à son affection.

MONTAIGNE, Essais, III, 6.

Au bout de, qui se dit du temps aussi bien que des lieux, fait partie de cette classe d'expressions:

Il devoit, au bout de dix ans, Mettre son âne sur les bancs.

LA FONTAINE, Fables, VI, 19

À la vie et à la mort est une forme proverbiale par l'aquelle s'exprime avec énergie ce qui doit durcr toute la vie.

Dis à ce Turc... que je ne les lui donne (ces cinq cents écus) ni à la mort ni à la vic.

Molière, les Fourberies de Scapin, II, 11.

On dit encore proverbialement à la longue, quand il s'agit d'une durée considérable, mais dont on n'assigne point le terme.

Et d'orgueil et d'outrage, et d'outrecuidance qui vient de très grant folie, ne doit nus (nul) joir à la longue.

PHILIPPE DE NAVARRE, Ms. suppl. franc., no 198, fol. 398 vo, c. 1.

L'excès du vin dégrade l'homme, et l'abrutit à la longue. J.-J. Rousseau, Lettre à d'Alembert.

On peut ranger dans cette dernière classe des expressions formées de même, qui ont trait à la durée éternelle.

Afin que son amour dure à l'éternité.

RACAN, Psaume CX.

Vous paroîtrez à tous un objet effroyable, Et vous irez un jour, vrai partage du diable, Bouillir dans les enfers à toute éternité.

Molière, l'École des Femmes, III, 2.

À, employé pour exprimer des rapports de temps, peut marquer l'intervalle entre deux époques, comme on a vu qu'il marque quelquefois la distance d'un lieu à un autre.

Pour se venger de cette tromperie, À quelque temps de là la cicogne le prie. La Fontaine, Fables, I, 18.

A deux mois de date, à dix jours de vue, etc., sont des expressions du même genre, usitées dans le style des affaires.

La suppression du verbe antécédent de À donne licu à des locutions elliptiques de la même nature que celles qui ont été précédemment remarquées : à ce soir, à demain, à l'année prochaine, etc. (Voyez ces mois.)

A

À, suivi de mots qui marquent le temps, sert souvent à exprimer l'age des personnes.

 $\vec{A}$  l'âge de quatorze ans, lorsque l'esprit commence à se former . . .

Bossuer, Discours sur l'Histoire universelle, III, 5.

Tel Sophocle à cent ans charmoit encore Athènes, Tel bouillonnoit encor son vieux sang dans ses veines. P. CORNELLE, Vers au Roi en 1676.

À, avec des régimes d'une autre nature, peut marquer implicitement le temps, et équivaut à lors de.

Philosophe en tout, à sa mort comme dans sa vie (Catinat).

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 16.

N'espérez pas me chasser encore, comme vous sites à mon exil.

J .- J. ROUSSEAU, Nouvelle Heloise, III, 14.

L'analogie a conduit le même écrivain jusqu'à

Chacun, ayant passé la journée à ses affaires, part le soir à portes fermantes (quand les portes se ferment), et va dans sa petite retraite respirer l'air le plus pur.

Lettre à d'Alembert.

La phrase suivante offre une ellipse de ce genre, mais plus forte encore:

Je ne sais comme on aura réglé les chaises des princesses, car elles en eurent  $\dot{a}$  la reine d'Espagne.

Mme DE Sévigné, Lettres. 10 janvier 1689.

I, 3. À, exprime encore l'idée générale de tendance ou de situation, dans les cas si nombreux où cett. préposition a pour régimes des noms de chose, quelle qu'en soit la nature, physique ou métaphysique, qu'ils désignent des objets matériels ou expriment des idées abstraites.

L'idée de tendance paraît sensiblement dans les exemples suivants, où l'antécédent de À est un verbe;

Tantôt un verbe sans complément :

Ce plus ou ce moins (d'argent) détermine à l'épée, à la

robe, ou à l'Église : il n'y a presque point d'autre vocation.

La BRUYÈRE, Caractères, c. 6.

Cinquante millions... furent consommes  $\dot{u}$  cet appareil.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 10.

Tous les hommes suivoient la grossière nature, Dispersés dans les bois, couroient à la pature. Bottau, Art poetique, IV.

Tantôt un verbe avec un ou plusieurs compléments:

La plus commune façon d'amollir les cœurs de ceulx qu'on a offensez... c'est de les esmouvoir, par soubmission, à commisération et à pitié... Bétis..., d'une mine non seulement asseurée, mais rogue et altière, se teint sans mot dire à ces menaces.

MONTAIGNE, Essais, I, 1

Chacun d'eux au péril veut la première part.

Boileau, Épitres, IV.

Dans les exemples suivants se rencontre plutôt l'idée de situation :

Si je ne suis plus en spectacle  $\dot{a}$  l'univers, c'est la faute des choses humaines, qui ont des bornes, et non pas la mienne.

MONTESQUIEU, Dialogue de Sylla et d'Eucrate.

Aux fureurs des partis qu'ils ne soient plus en butte.

Etre aux abois, aux regrets, et autres locutions semblables, se rapportent à cette acception.

À, exprimant ainsi une situation, on comprend par quelle extension naturelle, déjà remarquée plus haut, il prend, ici encore, le sens de dans.

Il y a quelque chose de doux et d'aimable à cette solitude, à ce profond silence, à cette liberté.

Mme DE Sévigné, Lettres. 6 juillet 1689.

C'est son visage que l'on voit aux almanachs représenter le peuple.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 7.

N'espérons plus, mon âme, aux promesses du monde.

Malherbe, Paraphrase du psaume CXLV.

Rome entière noyée au sang de ses enfants.

P. CORNEILLE, Cinna, I, 3.

Mais je m'assure encore aux bontés de ton frère.

RACINE, Bajazet, II, 1.

Son bonheur consistoit aux beautes d'un jardin. La Forteste, Fables, XII, 20. D'autre part, en raison de ce qu'il marque en général tendance, À peut correspondre, dans l'usage, à d'autres prépositions, telles que pour:

Donc un nouveau labeur à tes armes s'appreste.

Malherbe, Ode à Louis XIII.

Qui rencontre à son trône une ferme colonne....
Peut vanter son bonheur, et peut dire être roi.
Rothov, Venceslas, V. 9.

Telles que selon, suivant, d'après:

Dieu dit ensuite : Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance.

LE MAISTRE DE SACI, Trad. de la Genèse, I, 26.

Il n'a pas trop de toute sa puissance pour punir, s'il mesure sa vengeance au tort qu'il a reçu.

La Bruyère, Caractères, c. 9.

On a souvent confondu dans l'usage, avec en l'honneur de, la locution à l'honneur de, qui semble à Bouhours d'un style plus noble, plus soutenu. (Voy. Honneur.)

La même confusion n'a pas lieu pour à la louange, à la gloire de, où A s'emploie à l'exclusion de en. (Voyez ces mots.)

À, précédé des verbes être, réussir, tourner, ct suivi de noms abstraits avec ou sans article, forme des locations qui expriment un événement agréable ou désagréable; telles sont: être, réussir au gré de quelqu'un, être à gré, être à souhait, tourner au prosit, au contentement, à la perte, à la ruine, à la consusion de quelqu'un, etc. (Voyez ces mots.)

De là ces façons de parler elliptiques et proverbiales, à sa confusion, à son dam, à vos souhaits, à mon gré, et autres semblables. (Voyez ces mots.)

L'idée d'une issue favorable se trouve encore dans ces expressions, conduire, mener à bien, aller, arriver, venir à bien. (Voyez Bien.)

On a été conduit par l'analogie à se servir de À entre un verbe avec ou sans complément, et un nom abstrait, pour exprimer des idées fort éloignées de celles de tendance et de situation, comme dans ces locutions si souvent employées, dire adieu à, renoncer à, et autres semblables.

Montrez-lui comme il faut s'endurcir à la peine. P. Cornelle, le Cid, I, 3.

Les rapports sans nombre à l'expression desquels

peut suffire la forme de langage dont il s'agit ici, sont comme compris dans l'expression générale avoir rapport ou relation à.

Tout ainsi que nature nous faiet veoir que plusieurs choses mortes ont encores des relations occultes à la vie. Montaigne, Essais, I, t.

Rien ne lui paroît ni grand ni terrible, que ce qui a relation à l'éternité.

Bossuer, Sermon sur la Previdence.

De là des locutions de forme un peu différente, puisque la préposition y a pour antécédents, au lieu d'un verbe, un nom et un adverbe, mais qu'il est naturel de noter ici d'avance, Par rapport à, relativement à. (Voyez ces mots.)

Le verbe avec ou sans complément, antécédent de la préposition À, est quelquefois supprimé par ellipse.

Où le conduisez-vous?— Ala mort,—À la gloire!
P. Connelle, Polyeucle, V, 3.

Voilà mon âne à l'eau; jusqu'au col il se plonge.

Voilà mon homme aux pleurs; il gémit, il soupire.

La FONTAINE, Fables, II, 10; IV, 20.

L'ellipse est plus forte encore dans le passage suivant :

Remede n'y ha que d'escamper d'icy, je diz, plus tost que ne sont cuictz asperges. Et l'asne

Au trot, à pedz, à bondz, à ruades,
Au guallot, à pétarrades.

RABELAIS, V, 7.

Par là s'expliquent de nouvelles expressions elliptiques fort usitées, comme à l'aide! au secours! au feu! au meurtre! au voleur! aux armes! autrefois à l'arme, d'où alarme, comme de à l'erte est venu alerte. (Voyez ces mots.)

On a dit même, par imitation de cette tournure elliptique et rapide :

Au remède, vite! au remède spécifique!

Montene, le Médecin malgré lui, III, 6.

llentend déjà sonner le beffroi des villes, et crier à l'a-

La Bruyène, Caractères, c. 10.

Les ennemis des jésuites crièrent à l'arianisme.

D'ALEMBERT, Destruction des jésuites.

Quelquefois la locution formée par À et son complément marque une circonstance en rapport avec

l'action exprimée par le verbe, et qui favorise cette action, contribue à la produire.

Oui, ma bile s'échausse à toutes ces sadaises.

Mourene, le Tartusse, II, 2.

Qu'à son gré désormais la Fortune se joue, On me verra dormir au branle de sa roue. Boneau, Épitres, V.

L'enfer s'émeut au bruit de Neptune en furie. Le même, Traité du Sublime, traduit de Longin, c. 7.

Il s'endort, il s'éveille au son des instruments.

RAGINE, Esther, II, 9.

Au lieu de verbes, la préposition À précédant un nom abstrait a souvent aussi pour antécédents des adjectifs; mais elle reçoit de leur nature diverse des sens fort divers aussi, qu'il est difficile d'énumérer complétement et de distinguer avec clarté. Ces adjectifs renferment, en effet, ou l'idée d'une certaine disposition apportée à un acte:

Tantôt, comme une abeille ardente à son ouvrage, Elle s'en va de fleurs dépouiller le rivage. Boileau, Art poétique, II.

Ou celle d'un effet produit, d'un résultat obtenu:

Un siècle si malheureux à l'empire... ne laissa pas d'être heureux au christianisme.

Bossuer, Discours sur l'Histoire universelle, I, 11.

O vous, à ma douleur objet terrible et tendre.

P. Cornelle, Pompée, V, 1.

A tous les cœurs bien nés que la patrie est chère! Voltable, Tancrède, III, 1.

Ou celle de convenance :

Voilà l'origine de l'amour-propre. Il étoit naturel à Adam, et juste en son innocence.

Pascal, Pensées, part. II, aviii, 3. Par ainsi tout esprit n'est propre à tout sujet.

REGNIER , Satires, I.

Ou celle de faveur, de complaisance, de retour:

Soigneux de ma fortune et facile à mes vers.

REGNIER, Satires, II.

Friande de l'intrigue et tendre à la fleurette.

Molière, l'École des Maris, II, 9.

Je me sens obligée à votre honnêteté.

REGNARD, le Distrait, II, 7.

Ou celle d'opposition, de résistance:

Qu'il se trouve des hommes indifférents à la perte de

leur être et au péril d'une éternité de misère, cela n'est point naturel.

PASCAL, Pensées, part. II, 11. Ce corps (le parlement) opposé à la cour. Voltaire, Siècle de Louis XIV, c. 3.

C'est un roc immobile à la rage des flots.

RACAN, Psaume XVI.

Muet à mes soupirs, tranquille à mes alarmes.

RAGINE, Andromaque, V, 1.

A exprime cette même idée, et est pris au sens de par, à la suite de certains adjectifs formés de verbes dont l'emploi au passif introduirait dans la phrase cette dernière préposition. Tels sont inabordable, inébranlable, infatigable, invincible, etc.

Nous avons une impuissance à prouver, invincible à tout le dogmatisme : nous avons une idée de la vérité, invincible à tout le pyrrhonisme.

PASCAL, Pensees, part. II, 1, 3.

Bajazet, à vos soins tôt ou tard plus sensible, Madame, à tant d'attraits n'étoit pas invincible. RAGINE, Bajazet, V, 6.

On peut joindre à ces exemples les suivants, bien qu'à la place de l'adjectif s'y trouve un participe :

Quel plus agréable sacrifice à Dieu que celuy que l'homme luy fait de sa raison, de cette partie altière et présomptueuse, de cet animal fier et superbe, né au commandement et à la supériorité?

BALZAC, Socrate chrétien, disc. VI.

Au joug nous sommes nés, et n'a jamais esté Homme qu'on ait veu vivre en pleine liberté. REONIER, Satires, III.

Le participe né se trouve employé de la même manière dans une phrase d'un de nos vieux auteurs, que l'on cite ici par anticipation, la préposition À ayant pour régime dans cette phrase, au lieu d'un nom, un verbe à l'infinitif.

Ainsi que s'ils estoient seulement nés à boire et à manger.

ALAIN CHARTIER, l'Espérance.

Le même tour s'est retrouvé longtemps après dans ce passage :

Les esprits des Français ne sont pas nés à la servitude.

Pelaisson, Histoire de l'Académie française, part. III.

Nourri à, pour, Nourri, élevé dans, est encore une expression du même genre.

J'ai été nourri nux lettres dès mon enfance.

DESCARTES, Discours de la Méthode, partie I.e.

A peut enfin se trouver placé entre deux substantifs, quand le premier exprime, soit au propre, soit au figuré, quelque mouvement, quelque action à l'égard de l'autre.

C'est en vain, ô homme, que vous cherchez dans vousmême le remède à vos misères.

PASCAL, Pensées, part. II, v, r.

Un honnête homme se paye par ses mains de l'application qu'il a à son devoir.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 2.

Ces prétentions toujours soutenues rendaient la moitié de Rome un asile sûr à tous les crimes.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 14.

À Rome, les emplois publics ne s'obtenoient que par la vertu, et ne donnoient d'utilité que l'honneur et une préférence aux fatigues.

Montesquieu, Grandeur des Romains, c. 4.

J'ai servi malgré moi d'interprète à ses larmes.

RACINE, Phèdre, V. I.

Et, sans égard aux frais, Elle vous le rendroit avec les intérêts.

REGNABD, le Distrait, II, 8,

I, 4. Les noms de personnes forment aussi une classe à part parmi les régimes si divers que donne à la préposition À l'une de ses significations étymologiques et primitives, l'idée générale qu'elle exprime de tendance, de direction vers un terme.

Avec cette nouvelle sorte de régimes, elle a les mêmes antécédents que lorsqu'elle gouverne des noms de lieux, de temps et de choses.

Premièrement, des verbes exprimant, soit au propre, soit au figuré, un mouvement vers des personnes, que ces personnes soient désignées par un nom propre, par un nom appellatif, par des pronoms et des relatifs.

Au propre, dans le sens de vers :

Layez venir  $\dot{a}$  mi les petiz, car de teil gent est li règnes de ciel.

SAINT BERNARD, Sermons français. Voy. les quatre Livres des Rois, p. 543-544. Et davantaige ordonna dix arbalestriers dedans les dicts fossez, pour tirer à ceulx qui en approucheroient avant que la porte fust ouverte.

COMMYNES, Mémoires, VI, 11.

Ce prince marcha au prince de Bade, campé sous Hailbron.

HENAULT, Histoire de France, année 1693.

Et tant tirai, que j'amené Le fust à moi tout empené.

Roman de la Rose, v. 1721.

La lionne l'entend, rugit, et pleine d'ire, Accourt, se lance à lui, l'abat et le déchire. La FORTAINE, Captivité de saint Malc.

Au figuré :

La dévotion vient à quelques-uns, et surtout aux femmes, comme une passion.

La BRUYÈRE, Caractères, c. 3.

Je reviens à moi, et je cherche quel rang j'occupe dans l'ordre des choses qu'elle (la Divinité) gouverne.

J .- J. ROUSSEAU, Emile, IV.

Le plus souvent il s'agit d'une action quelconque, dont une ou plusieurs personnes sont l'objet.

(C'est le) mystère du Rédempteur qui... a retiré les hommes de la corruption du péché, pour les réconcilier à bieu en sa personne divine.

PASCAL, Pensees, part. II, IV, 10.

Quel que doive être le prix de cette noble liberté, il faut lien le payer aux dieux.

Mostasquieu, Dialogue de Sylla et d'Eucrate.

Je ne dois qu'à moi seul toute ma renommée.

P. Cornelle, Excuse à Ariste.

Que me faudra-t-il faire?

Presque rien, dit le chien : donner la chasse aux gens Portants bâtons, et mendiants ;

Flatter ceux du logis, à son maître complaire. La Fontaine, Fables, 1, 5.

Qui va répondre à Dieu, parle aux hommes sans peur.

Voltaire, Tancrède, III, 6.

A ces exemples se rapportent ceux où il s'agit, non pas précisément de personnes, mais d'abstractions personnifiées.

On veut essayer de peindre à la postérité, non les actions d'un seul homme, mais l'esprit des hommes dans le siècle le plus éclairé qui fût jamais. Le roi courut aussitôt se montrer à la Fortune, qui fesait tout pour lui.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 1, 9.

À, suivi d'un nom de personne, ou du pronom, du relatif qui le représentent, et précédé de certains verbes, comme croire, reconnaître, savoir, trouver, voir, etc., s'emploie elliptiquement quand il s'agit d'une remarque, d'une opinion au sujet de quelque personne.

Et je lui crois, pour moi, le timbre un peu félé.

Moltère, les Femmes savantes, II, 7.

On se sert de À dans une forme de construction analogue, que les exemples suivants feront connaître:

Le roi pleurera, le prince sera désolé, et les mains tomberont au peuple, de douleur et d'étonnement.

Bossuer, Oraison funèbre de la duchesse d'Orleans.

Puis tout à coup il veoit qu'il se mescompte,
Dont la couleur au visage luy monte.

CL. MAROT, Epigranmes, III, 24.

J'ai vu tendre aux enfants une gorge asseurée.

La couleur *lui* renaît, sa voix change de ton : Il fait par Gilotin rapporter un jambon.

BOILEAU, le Lutrin, I.

ROTROU, Saint Genest, II, 5.

Souvent l'antécédent est complexe; il se compose d'un verbe construit avec un autre verbe, avec un adjectif, avec un nom.

1º Avec un verbe:

Ils ne sont point si faschez du mauvais succès des affaires, qu'ils sont aises de l'honneur qui leur revient d'avoir bien harangué sur chaque proposition débatue, et de s'estre fait admirer aux députez et à l'assemblée.

BALZAC, Aristippe, disc. III.

Concevez quel déplaisir ce m'est de voir que, par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de goûter cette joie, et de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour!

MOLTERE, l'Avare, I, 2.

Il envoie s'excuser a ses amis.

La Bauxère, Caractères, c. 10,

2º Avec un adjectif :

La mer engloutit les vaisseaux, elle submerge des pays entiers; et elle est pourtant utile aux humains.

MONTESQUIEU, Dialogue de Sylla et d'Eucrate.

3º Avec un nom :

Messire Jean de Hainaut prit congé pour ce soir  $\dot{a}$  la roine et  $\dot{a}$  son fils, et aux autres seigneurs d'Angleterre qui là estoient.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. 1re, c. 14.

Il faut qu'elle (la véritable religion) nous rende raison de l'opposition que nous avons à Dieu et à notre propre bien.

PASCAL, Pensees, part. He, v, I.

Et ce choix sert de preuve à tous les courtisans Qu'ils (les rois) savent mal payer les services présents. P. Conneille, le Cid, I, 3.

Mon dessein

Est de rompre en visière à tout le genre humain.

Molière, le Misanthrope, I, 1.

A se donner lui-même en spectacle aux Romains.

RAGINE, Britannicus, IV, 4.

Ici se retrouve encore, en regard du sens primitif et principal de tendance, le sens accessoire de situation. Le verbe antécédent de la préposition À, suivie d'un nom de personne, ne marque pas toujours à l'égard de cette personne un mouvement, une action; il peut indiquer simplement une manière d'ètre. Tel est le verbe être lui-même; tels sont le verbe appartenir, le verbe tenir, dans cette locution, il ne tient pas à moi, il ne tient qu'à vous, et autres de ce genre. (Voyez ces mots.)

À Dieu soyez, à Dieu allez, sont de très-anciennes locutions, desquelles, par ellipse du verbe, semble être venu le mot adieu. (Voy. ADIEU.)

La locution c'est à, précédant à ou de dans des phrases qui commencent ainsi : c'est à vous à, c'est à vous de, exprime le droit, le devoir, la convenance; mais, comme on l'a établi par de bonnes raisons, d'après la valeur générale des deux prépositions, d'une manière plus indéterminée quand le verbe à l'infinitif qui complète la phrase est régime de à; avec attribution à un cas plus particulier, plus spécial, au contraire, quand ce même verbe est gouverné par de. (Voyez De.)

Est-ce au peuple, madame, à se choisir un maître? Est-ce aux rois à garder cette lente justice? Pourquoi vous pressez-vous de répondre pour lui? C'est à lui de parler.

RACINE, les Frères ennemis, II, 3; Athalie, II, 5, 7.

Il faut tout sur-le-champ sortir de la maison.—
C'est à vous d'en sortir, vous qui parlez en maître.

Molière, le Tartuffe, IV, 7.

On peut joindre à ces exemples le suivant, bien que le premier À n'y ait point pour régime un nom de personne, mais une abstraction personnifiée.

Comme si c'étoit à la règle à se fléchir, pour convenir au sujet qui doit lui être conforme.

PASCAL, Provinciales, V.

On a quelquefois aperçu entre ces locutions des nuances d'un autre genre.

C'est à vous à parler, votre tour de parler est venu; c'est à vous de parler, c'est à vous qu'il appartient, qu'il convient de parler (Dictionnaire de l'Académie). Cette explication semble consirmée par la phrase suivante:

Appius, quand ce fut son rang à opiner, s'opposa également à ces deux avis.

VERTOR, Révolutions romaines, I.

Dans l'exemple suivant, la même locution offre un autre sens; être à n'y veut pas dire appartenir à, convenir à, mais sembler à : À, y équivant à la préposition pour.

Ce n'était pas assez au roi d'avoir la préfecture des dix villes libres de l'Alsace, au même titre que l'avaient eue les empereurs.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 14.

Que la terre est petite à qui la voit des cieux!

Deller, Dithyrambe sur l'immortalité de l'ame.

La préposition À, ainsi construite avec le verbe être ou quelque autre verbe pour antécédent, et un nom de personne pour conséquent, a exprimé des rapports, soit de tendance, soit de situation, qui auraient pu être rendus par les prépositions devant, auprès de, envers, pour, chez, dans, etc.

Par la préposition devant :

À lui s'encline la cort tote.

Roman du Renart, v. 9094.

Par la préposition auprès de, au sens propre :

Va s'excuser à son mari, En grand danger d'être battue.

LA FONTAINE, Fables, VII, 10.

Par la préposition envers .

Sages soies et acointables... Et as grans gens et as menues.

Roman de la Rose, v. 2109.

Non, je te connois mieux: tu veux que je te prie, Et qu'ainsi mon pouvoir t'excuse à ta patrie. P. Cornelle, Horace, II, 5.

C'est conscience à ceux qui s'assurent en nous;
Mais c'est pain bénit, certe, à des gens comme vous.

Montère, l'École des Maris, I, 3.

Par la préposition pour :

L'homme est  $\hat{a}$  lui-même le plus prodigieux objet de la nature.

PASCAL, Pensées, part. I, vi, 26.

Tout est aux écoliers couchette et matelas.

LA FONTAINE, Fables, V, 11.

Par la préposition chez:

Àquelques-uns l'arrogance tient lieu de grandeur.

La Bauxènz, Caractères, c. 10.

Mais qu'aux femmes l'erreur n'étoit pas inouïe.

REGNARD, le Légataire universel, III, 2.

Par la préposition dans:

Mais ma force est au Dieu dont l'intérêt me guide. RACINE, Athalie, IV, 3.

Le verbe avec ou sans complément, antécédent de la préposition À, peut encore ici être sous-en tendu, et il en résulte des expressions elliptiques fort usitées.

De ce premier retour sur moi, naît... mon premier hommage à la Divinité bienfaisante.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, IV.

A moi, comte; deux mots.

P. CORNELLE, le Cid, II, 2.

Grace aux dieux, mon malheur passe mon espérance!

RACINE, Andromaque, V, 5.

Ces ellipses sont surtout d'usage dans les inscriptions dont l'objet est une consécration quelconque:

Ayant regardé en passant les statues de vos dieux, j'ai trouvé même un autel sur lequel il est écrit : Au dieu in-

LE MAISTRE DE SACI, Trad. des Actes des apoires, XVII, 23. On lit sur un de nos monuments:

Aux grands hommes la patrie reconnaissante.

L'on appele le lieu à monseigneur saint Pierre... Li lieux est appelés à Sainte-Magdelene Du Mont, belle église, dévote et de biens plene.

Gérard de Roussillon, Ms. de la Bibl. nat., suppl. franç., nº 254-2, fol. 110 vº.

Dans les dédicaces, les suppliques, les suscriptions de lettres:

À très-illustre prince et révérendissime monscigneur Odet, cardinal de Chastillon.

RABELAIS, Dédicace du livre IVe.

J'ai plusieurs lettres que je me suis chargé de rendre à leurs adresses... Voyons celle-ci... « À M. Bredouillet, avocat au parlement, rue des Mauvaises-Paroles... » Ce n'est point encore cela; passons à l'autre... « À M. Gourmandin, chanoine de... » Ouais! je ne trouverai point celle que je cherche?... « À M. Oronte...»

LE SAGE, Crispin rival de son maître, sc. 7.

Ensin, dans les santés, les toasts, au lieu de dirc qu'on boit à la santé, à l'heureux voyage, au rctour, au succès, etc., de quelqu'un, ou simplement à quelqu'un, on se contente du nom, précédé de la préposition À.

À la même sorte d'ellipses appartiennent certaincs formules d'acclamation ou d'imprécation, d'un usage fréquent en poésie et dans la prose élevée. La préposition à y est précédée du nom qui est le sujet ou le régime du verbe sous-entendu: Gloire à Dieu, paix aux hommes de bonne volonté! honneur aux braves!

La loi de l'univers, c'est : Malheur au vaincu !— Eh! malheur donc à Rome!

SAURIN, Spartacus, III, 4.

La préposition À, ainsi construite, exprimait autrefois, comme la préposition de, avec une énergie qui ne s'est conservée que dans le langage familier et populaire, un rapport de possession, et, par extension, de parenté.

Et quant cil de la cité virent venir l'ost à l'empereour Henri, si s'ensoïrent es montaignes.

VILLEHARDOUIN, Conqueste de Constantinople, CLXIV.

Ce roi, qui fut père à ce gentil roi Edouard, avoit deux frères de remariage.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. 1, c. 3

Devinrent home au Loherenc Garin.

Garin le Loherain, t. II, p. 44.

Se jo ne sui fille de roi, Si sui-je fille à rice conte.

Partonopeus, v. 10216.

Pleurons la mère au grand berger d'ici; Pleurons la mère à Margot d'excellence.

L. MAROT, Complaient, I.

De là des mamères de parler familières et proverbiales, telles que : la barque à Caron, la vache à Colas, la boite à Perrette, etc.

La préposition À, dans cette forme de construction. peut encore avoir pour antécédents des adjectifs. On remarquera que dans plus d'un passage elle pourrait alors se traduire par envers, à l'égard de, pour.

Jamais peuple n'a été plus constant, plus sincère... plus commode à tous les étrangers.

FÉNELON, Télémaque, III.

Un homme dur au travail et à la peine, inexorable à soi-même, n'est indulgent aux autres que par un excès de raison.

La BRUYERE, Caractères, c. 4.

Ingrat à mon ami, perfide à ce que j'aime.

P. Cornelle, Héraclius, I, 4.

Jamais le ciel ne fut aux humains si facile.

LA FONTAINE, Philéman et Baucis.

Autrefois, on mettait à qui après un nom précédé lui-même par la préposition A.

> C'est à vous à qui je vendy Six aulnes de drap, maistre Pierre.

Farce de Pathelin.

Au dix-septième siècle, l'usage s'établit de remplacer à qui par que, afin d'éviter ce qu'il y avait de redondant pour l'esprit et de dur pour l'oreille dans le redoublement de la préposition.

Ce n'est pas à vous que je parle, c'est à l'autre.

... C'est à vous que je parle, ma sœur.

MOLIÈRE, le Festin de Pierre, 1, 2; les Femmes savantes, 11, 7.

Ces exemples peuvent faire douter que Molière ait écrit, en 1665 :

Puis-je au moins croire que ce soit à vous à qui je doive la pensée de cet heureux stratagème?

L'Amour médecin, III, 6.

Le même doute n'existe pas pour un vers dans lequel Boileau, en 1668, semble avoir recherché, comme un pléonasme expressif, la répétition de la préposition À:

C'est à vous, mon esprit, à qui je veux parler.

Satires, IX.

Beaucoup plus tard, Voltaire a cru de même pour voir écrire :

Ce n'est point au soleil à qui je rends hommage, C'est au Dieu qui le sit, au Dieu son seul auteur. Les Guèbres, I, 4.

À qui se dit quelquefois, par ellipse, pour à celui qui.

Il est sévère et inexorable à qui n'a pas encore fait sa fortune,

La Bruvene, Caractères, c. 9.

À qui est, en bien des cas, interrogatif.

Ciel! à qui voulez-vous désormais que je fic Les secrets de mon âme et le soin de ma vie? P. Conneille, Cinna, 1V, 3.

Il en est de même de à quoi, forme employée quand il s'agit des choses:

À quoi s'arrête ici ton illustre colère?

Le même, Horace, IV, 7.

À qui sert encore à former des locutions elliptiques qui expriment une sorte de rivalité, de concurrence.

Je les voyois tous trois se hâter sous un maître Qui, chargé d'un long âge, a peu de temps à l'être; Et tous trois à l'envi s'empresser ardemment À qui dévoreroit ce règne d'un moment.

P. CORNEILLE, Othon, I, 1.

Entre Sénèque et vous, disputez-vous la gloire À qui m'effacera plus tôt de sa mémoire.

RACINE, Britannicus, 1, 2.

De là l'expression à qui mieux mieux, que Vaugelas trouve basse, condamnant comme ridicule l'abréviation à qui mieux. (Voyez MIEUX.)

À, quelque espèce de noms qu'il ait pour régime, noms marquant le lieu et le temps, noms désignant les choses et les personnes, donne à certains verbes, dont le régime est ordinairement direct, un régime indirect, et en modifie par là d'une manière notable la signification. On dit, par exemple, non-seulement loucher un lieu, une chose, une personne, mais, dans un sens un peu différent, loucher à un lieu, à une chose, à une personne. Les diversités de sens qui résultent de ces changements de construction seraient difficilement rapportées, avec quelque clarté, quelque évidence, à une loi générale,

et ce n'est pas le lieu de les expliquer en détail. Il vaut mieux renvoyer aux verbes qu'elles affectent. Voyez entre autres applaudir, attendre et s'attendre, chasser, commander, croire, insulter, manquer, penser, présider, prétendre, regarder, satisfaire, souscrire, suppléer, tenir, travailler, voir.

À, forme avec des noms de toute sorte, mais plus particulièrement avec des noms de choses et de personnes, des locutions qui servent à désigner l'enseigne d'une hôtellerie, d'un magasin, etc.

e descendy à l'hostel de la Lune.

Vie de Froissart, en tête de ses Poésies, p. 25.

Nous logeâmes, si je m'en souviens bien, au Lion d'Or.

Prévosr, Manon Lescaut, partie 1.

I, 5. La préposition À, considérée dans la même acception étymologique et primitive, n'exprime pas toujours une idée de tendance vers un lieu, une époque, une chose, une personne; la fin qu'elle sert à indiquer peut être une action, et son régime, par conséquent, un verbe.

Elle est alors le plus souvent précédée d'un autre verbe :

Soit d'un verbe marquant au figuré le mouvement:

À vous faire perir sa cruauté s'attache.

RACINE, Athalie, IV, 2.

Trop généreux, trop grand pour m'abaisser à feindre. Voltaire, Zaîre, IV, 2.

Soit d'un verbe signifiant une action quelconque :

Et, monté sur le faîte, il aspire à descendre.

P. CORNELLE, Cinna, II, 1.

Que tardez-vous, seigneur, à la répudier?

RAGISE, Britannicus, II, 2.

A mon age, crois-tu m'apprendre à me conduire?

REGRARD, le Joneur, III, 11.

Mais à revoir Paris je ne dois plus prétendre.

Voltaire, Zaire, II, 3.

Ainsi placé entre deux infinitifs, À est en certains cas une forme elliptique correspondant à de quoi, quelque chose, raison de, occasion de, etc.

Ceux qui attendent d'un mariage à remplir le vide de leur consignation.

LA BRUYERE, Caractères, c. 7.

Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, Il peut le déclarer sans peur.

LA FONTAINE, Fables, 1, 7.

À cet emploi de À se rapportent certaines locutions de l'usage ordinaire, telles que donner à jouer, donner, avoir à manger, verser à boire, donner à laver.

Un assez grand nombre de verbes, tels que commencer, continuer, contraindre, convier, demander, différer, hésiter, échapper, s'efforcer, s'empresser, s'ennuyer, essayer, forcer, manquer, obliger, s'occuper, prier, servir, solliciter, tâcher, tarder, etc. (Voy. ces mots), se construisent devant l'infinitif, tantôt avec la préposition À, tantôt avec la préposition de.

Le plus souvent, le choix entre ces deux formes est indifférent, et l'on se décide pour l'une ou pour l'autre, d'après certaines convenances; par exemple, afin d'éviter un son désagréable à l'oreille. Quelquefois aussi ce choix est déterminé chez les bons écrivains par un sentiment délicat de la valeur propre des deux prépositions, et par la nature particulière des mots qu'elles mettent en rapport.

On ne dit plus guère oublier à, autrefois en usage. J'ai oublié à lui demander si c'étoit en long ou en large. Molière, le Malade imaginaire, II, 2.

On ne dit plus du tout choisir à.

O hommes... qui, pour délicieusement vivre, choisissez à mourir sans honneur.

ALAIN CHARTIER, le Quadriloge.

Beaucoup d'autres verbes sans doute ont perdu, avec le temps, cette liberté de construction que leur permettait la valeur quelquefois indécise des prépositions À et de.

À, nous semble rédondant, explétif, dans certaines formes de l'ancien langage, où il marquait, entre deux verbes, un rapport de tendance qui résulte maintenant de leur seule succession. Selon Sainte-Palaye, qui en a recueilli des exemples, on disait:

Au lieu de faire mettre, faire à mettre; au lieu de se faire voir, se faire à veoir; au lieu de faire savoir, faire à savoir. (Voyez SAVOIR.)

À, suivi d'un infinitif, a souvent pour antécédents les verbes avoir et être.

Avoir à faire est une locution fort usitée; et,

par une transposition élégante, le régime du second verbe est souvent attribué au premier; on dit nonseulement avoir à faire une chose, mais avoir une chose à faire.

J'ai cru avoir rempli ma destinée, dès que je n'ai plus eu à faire de grandes choses.

MONTESQUIEU, Dialogue de Sylla et d'Eucrate.

Ce prince était partout avec son fils, et venait ensuite rendre compte de tout au roi, comme un officier qui aurait cu sa fortune à faire.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 9.

Il en est de même dans bien des cas, où avoir à est suivi d'autres verbes.

Avoir à, avec le verbe complément de À, est susceptible de nuances diverses. Il n'exprime pas seulement qu'on peut, qu'on doit faire une chose, comme dans ces exemples:

Ils veulent asservir vostre liberté, et vous avez à vous deffendre de leur servage.

ALAIN CHARTIER, le Quadriloge.

Ma tranquille fureur n'a plus qu'à se venger.

RACINE, Bajazet, IV, 5.

On s'en sert encore pour dire qu'on est en droit de faire une chose :

Qu'ai-je à me plaindre? où sont les pertes que j'ai faites? RACINE, Iphigénie, IV, 6.

Ou bien qu'on n'a rien de mieux à faire :

Sur ses aïeux sans doute il n'a qu'à se régler; Pour bien faire, Néron n'a qu'à se ressembler. RACINE, Britannicus, I, 2.

Il y a, et les autres formes impersonnelles du verbe avoir, employées tant au sens affirmatif qu'au sens négatif, sont un antécédent très-ordinaire de À suivi d'un verbe.

Il n'y a qu'à être heureux, tout réussit.

Mme de Sévicsé, Lettres, 16 àoût 1675.

Ils ont mis leur repos, leur santé, leur honneur et leur conscience pour les avoir (les richesses): cela est trop cher, et il n'y a rien à gagner à un tel marché.

La BRUYERE, Caractères, c. 6.

Dans cette forme de langage, l'antécédent de À est souvent aussi le verbe être. De là des locutions de nature très-diverse, ayant la valeur tantôt du présent, tantôt du futur;

Du présent :

Ces hommes qui en sont encore à penser et à écrire judicieusement.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 6.

Et, sans les prompts secours qu'on prit soin d'apporter, Il seroit sur son lit peut-être à tremblotter.

BOILEAU, Satires, X.

Du futur :

Le temps viendra, où cet homme qui vous sembloit si grand... sera comme l'enfant qui est encore à naître. Bossurr, Sur la brièveté de la vie.

> Je voudroie miex estre à nestre, Que je féisse tel outrage.

Fabl. et cont. anc., Méon, III, 298.

Mais messieurs vos enfants sont encore à venir.

Destouches, le Philosophe marié, I, 4.

Un bel emploi de cette forme, qui fait de À, précédé du verbe être et suivi d'un verbe à l'infinitif, l'équivalent du participe futur des Latins, s'est trouvé de bonne heure dans cette expression des anciens sermonnaires : Ceux qui sont à ressusciter; euphémisme heureux, pour dire : Ceux qui sont morts.

Dans bien des cas, être à, suivi d'un verbe à l'infinitif, exprime simplement une idée de convenance. Dire d'une chose qu'elle est à faire, qu'elle est à remarquer, etc., ce n'est pas toujours dire qu'elle n'a encore été ni faite ni remarquée, mais qu'il serait convenable qu'on la fit, qu'on la remarquât. Il en est de mème lorsqu'en parlant d'une personne, on dit qu'elle est à craindre, qu'elle est à blâmer, etc.

Être à dire, se trouver à dire, offrent une ancienne et singulière locution, que Monet, dans son dictionnaire, traduit par abesse, desiderari, deesse.

Quanqu'il (de tout ce qu'il) demande et desire, Riens nule ne l'en est à dire, Ne riens ne li faut (manque)....

Partonopeus, v. 1689.

Toz les deniers je les vos doi; Les iex me crevez, je l'otroi, Se il en est à dire un seul.

Fabl. et cont anc., Mion, III, 360.

Étre homme à, femme à, et autres locutions de ce genre, précédant un verbe à l'infinitif, se disent de personnes qui sont capables de faire ou d'endurer certaines choses, qui méritent d'éprouver cer-

Quant au raisonnement du mariage, vous avez deux savants, deux philosophes, vos voisins, qui sont gens à vous débiter tout ce qu'on peut dire sur ce sujet.

Mollère, le Mariage forcé, sc. 5.

Dans cette manière de parler, le verbe, régime de À, est toujours à l'actif; mais il exprime quelquefois, au lieu d'une action faite par les personnes dont il s'agit, une action exercée sur elles.

C'est un homme, entre nous, à mener par le nez.

Molière, le Tartuffe, IV, 5.

Cela se remarque encore dans ces locutions analogues, indiquées plus haut, être à craindre, être à blâmer, etc.

Mais, tout ingrat qu'il est, croyez-vous aujourd'hui Qu'Amurat ne soit pas plus à craindre que lui? RACINE, Bajazet, IV, 5.

Je ne suis pas à jeter dans la rue.

LA FONTAINE, Contes, I, 7.

Quelquefois, dans cette forme de construction, être se trouve suivi d'un nom de nombre qui attribue à plusieurs l'action exprimée par le verbe régime de À.

Car c'est ne régner pas qu'étre deux à régner.

P. Cornelle, Pompée, I, 2.

Et dit: Nous sommes quatre à partager la proie.

LA FONTAINE, Fables, I, 6.

Quelquefois aussi, après être, se trouvent des mots comme le premier, le dernier, exprimant le rang dans lequel plusieurs personnes concourent à une même action.

Ceux de qui la conduite offre le plus à rire Sont toujours sur autrui les premiers à médire. Monine, le Tartuffe, I, 1.

Étreàs'est dit autrefois, dans le sens de consister à.

Les Juis, qui ont été appelés à dompter les nations et les rois, out été esclaves du péché; et les chrétiens, dont la vocation a été à servir et à être sujets, sont les enfants libres.

PASCAL, Pensées, part. II, xvu, 54.

Fotre contentement n'est qu'à me maltraiter.

Comme le vôtre n'est qu'à me persécuter.

P. Connelle, la Suivante, III, 2.

L'esprit doit sur le corps prendre le pas devant; Et motre plus grand soin, notre première instance Doit être à le nourrir du suc de la science.

Molière, les Femmes savantes, 11, 7.

De être à se sont formées les expressions conjonctives c'est-à-dire, c'est à savoir, et, par ellipse, les locutions adverbiales à savoir et savoir. (Voyez DIRE, SAVOIR.)

Le verbe qui précède À peut ici encore avoir un complément, avec lequel il forme une sorte d'antécédent complexe de la préposition.

J'ai une démangeaison naturelle  $\dot{a}$  faire part des contes que je sais.

Molière, les Fourberies de Scapin, III, 3.

Quand je considère quelle peine ont les personnes de mérite  $\dot{a}$  en approcher (des grands)...

LA BRUYERE, Caractères, c. 9.

Toujours à vous louer il a paru de glace.

Mouière, les Femmes savantes, IV, 2.

Le ciel s'est fait sans doute une joie inhumaine À rassembler sur moi tous les traits de sa haine. RACINE, Iphigenie, II, 1.

L'antécédent de À, suivi d'un verbe, est trèssouvent aussi un adjectif.

Et, lents à le venger, prompts à remplir sa place.

RACINE, Mithridate, I, 3.

Dans des locutions comme celles-ci, beau à voir, possible à dire, facile à connaître, etc., se trouve, comme il a été dit précédemment, l'équivalent du supin des Latins.

Pardonnez-moi ce mot, il est fâcheux à dire.
P. Cornelle, Nicomède, IV, 3.

Ce langage à comprendre est assez difficile.

Molière, le Tartuffe, IV, 5.

Toujours suivie d'un verbe, mais précédée d'un substantif, la préposition À exprime la destination, la propriété, l'opportunité d'une chose.

Ils ordonnèrent un grand parlement à estre en la dite ville de Bruxelles.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. 1, c. 95.

Un grand esprit, tout seul, est un grand instrument à faire des fautes.

BALZAC, Aristippe, disc. III.

Sur les rives de l'Orne, un berger amoureux...
Tourmenté de ses maux, accablé de ses chaînes,
Cherchoit une retraite à soupirer ses peines.

Segrate, Uranie, églogue VI.

Tout autre objet le blesse, et peut-être aujourd'hui

A

Il n'attend qu'un prétexte à l'éloigner de lui.

RACINE, Andromaque, II, 3.

Et la cour et la ville

Ne m'offrent rien qu'objets à m'échauffer la bile.

Molière, le Misanthrope, I, 1.

La licence à rimer alors n'eut plus de frein.

Bolleau, Art poétique, I.

De là des locutions fort usitées dans le laugage ordinaire, chambre à coucher, salle à manger, chanson à boire, etc.

À cette forme de langage se rapportent des locutions comme être de force, de taille à, ou, sans le verbe, de force, de taille à, c'est-à-dire, assez fort, assez grand pour. (Voyez Force, Taille.)

À l'usage rappelé plus haut, de la locution être à suivie d'un verbe, se rapportent ces formes elliptiques d'un emploi fréquent, une opération à terminer, des papiers à revoir, la vie à venir, et autres encore, renfermant les idées soit d'existence et d'actes futurs, soit de possibilité, de convenance, exprimées en latin par des participes actifs et passifs.

C'est par un de ces participes qu'il faudrait traduire en latin l'expression fort remarquable, offerte dans cet ancien texte:

En seurté de le devant dite concorde, perpetueument à durer.

Duchesne, Généalogie de Béthune, preuves du liv. III, p. 146.

Quel fond à faire sur un personnage de comédie!

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 8.

Fer jadis tant à craindre, et qui, dans cette offense, M'as servi de parade et non pas de défense. P. Correlle, le Cid, I, 4.

D'après la signification de la préposition À, ayant pour régime un verbe, il est facile de comprendre qu'elle ait été employée en bien des cas où l'on se sert plus ordinairement aujourd'hui de la préposition pour.

J'esprouvay, en ma patience, que j'avois quelque tenue contre la fortune, et qu'à me faire perdre mes arçons il falloit un grand heurt.

MONTAIGNE, Essais, III, 12.

Celui qui ne se sert pas de son bien  $\dot{a}$  marier ses filles,  $\dot{a}$  payer ses dettes, ou  $\dot{a}$  faire des contrats...

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 6

Il nous servit de guide à passer les déserts.

RACAN Psaume CVI.

Que désormais le ciel, les enfers et la terre, Unissent leurs fureurs à nous faire la guerre! P. CORRELLE, Horace, II, 3.

Je fais tout mon possible

A rompre de ce cœur l'attachement terrible.

Molikar, le Misanthrope, II, 1.

Certaines propositions se composent uniquement de À suivi du verbe, son régime; telles sont celles-ci fort en usage, au revoir, à revoir (Voyez REVOIR), à examiner, à finir, etc.

On a dit autrefois, au revenir.

Ma chère dame, à Dieu vous commans, jusques au re-venir.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. 1, c. 168.

À, toujours avec un verbe pour régime, rend, par une forme très-rapide et très-vive, ce qu'expriment les locutions au point de, de manière à, capable de, etc.

1° Après un verbe:

Alors nous nous saisîmes l'un l'autre, nous nous serrâmes  $\dot{a}$  perdre la respiration... épaule contre épaule, pied contre pied...

FERRLON, Télémaque, V.

Quand j'aurois volonté de le battre à mourir, Eh bien! c'est mon valet.

Molière, l'Étourdi, III, 4.

Cet homme-là, ma sœur, t'aime à perdre l'esprit.

REGNARD, le Distrait, II, 7.

2º Après un participe ou après un adjectif :

La pâle est au jasmin en blancheur comparable; La noire à faire peur, une brune adorable.

Et j'en vois qui sont faites

1 pouvoir inspirer de tendres sentiments.

1 Molière, le Misanthrope, II, 5; III, 5.

3° Après un substantif:

Cette longue lunette à faire peur aux gens.

Et d'une impertinence À décrier partout l'esprit et la science. Molière, les Femmes savantes, II, 7; IV, 3.

4º Après une proposition entière:

La curiosité qui vous presse est bien forte, M'amie, à nous venir écouter de la sorte. Molière, le Tartuffe, II, 2. Lorsque À régit plusieurs verbes, on peut, et cette observation est commune à la préposition de (voyez DE), se contenter de l'exprimer devant le premier, et le sous-entendre devant les autres.

Comme si j'étois femme à violer la foi que j'ai donnée à un mari, et m'éloigner jamais de la vertu que mes parents m'ont enseignée!

Motiere, Georges Dandin, II, 10.

Toutes les facultés de l'âme se réduisant à sentir et penser, nos plaisirs consistent à aimer et connoître.

Ductos, Considérations sur les mœurs.

Cette ellipse de À est moins ordinaire, lorsque ce n'est pas un verbe que régit la préposition.

Et, sans parler du reste, on sait bien que Célie A causé des désirs à Léandre et Lèlie. Montère, l'Étourdi, V. 13.

I, 6. À, peut avoir pour régimes d'autres mots encore que des noms et des verbes; par exemple, des adverbes avec lesquels il forme un grand nombre de locutions qui seront expliquées en leur lieu.

D'autre part, il peut avoir pour antécédents certains adverbes, comme convenablement, exclusivement, quant, relativement, etc. (Voyez ces mots.)

À, précède quelquefois de, quand cette préposition désigne une quantité vague, un nombre indéterminé.

À de plus hauts partis Rodrigue doit prétendre. P. CORNELLE, le Cid, 1, 3.

À des dieux mugissants l'Égypte rend hommage. L. Racine, la Religion, I.

Il est souvent précédé de la préposition jusque, dont la propriété est de marquer, avec plus de précision, le terme, le but, quelquefois aussi de faire comprendre ce qu'il y a d'excessif dans les choses, ce qui va au delà de l'ordinaire, soit en bien, soit en mal. (Voyez Jusque.)

Quelquefois on dit simplement A, lorsque le sens semblerait demander jusqu'à.

Quand la capacité de son esprit se hausse

d connoître un pourpoint d'avec un haut-de-chausse.

Mollène, les Femmes savantes, II, 7.

À est encore l'équivalent de jusqu'à, lorsque, précédé de verbes, comme aller, monter, se monter,

et suivi de mots qui expriment le nombre, il assigne à une évaluation le terme qu'elle peut atteindre.

Il faudra le harnois et les pistolets, et cela *ira* bien à vingt pistoles encore... A combien est-ce qu'il fait *monter* son mulet?

Moliène, les Fourberies de Scapin, II, 8.

Voici le contenu de nos dettes actives : Et vous allez bien voir que le compte suivant, Payé fidèlement, se monte à presque autant. REGNARD, le Joueur, III, 4.

A l'idée de terme correspond l'idée de point de départ; la préposition A doit donc avoir souvent pour corrélatif la préposition de.

Cet autre... augmente d'année à autre de réputation.

LA BRUXÈRE, Caractères, c. 10.

Quiconque a le génie de son art... passe bien vite et sans effort du petit au grand.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 13.

Et quelquefois aussi, quand la fougue me quite, Du plus haut au plus bas mon vers se précipite. REGNIER, Satires, I.

De Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome.

Boileau, Satires, VIII.

Cette forme de langage sert à exprimer, entre les choses et les personnes, des relations de plus d'une sorte, comme dans ces locutions : de Turc à More, de pair à compagnon, de nation à nation, de puissance à puissance, de gré à gré, du tout au tout, etc.

Tantôt les substantifs mis en rapport par À sont divers :

Il y a un commerce ou un retour des devoirs du souverain à ses sujets, et de ceux-ci au souverain.

LA BRUXÈRE, Caractères, c. 10.

Tantôt ces substantifs sont identiques:

L'argent est maître de tout dans un État; je dis dans un État, car il n'en est pas de même de nation à nation.

Voltaire, Dictionnaire philosophique, art. Écaleté.

Ce combat d'homme à homme, de quinze contre quinze, fut comme celui des héros grecs et troyens.

LE MEME, Annales de l'Empire, ann. 1319.

Dans ce dernier exemple, la valeur de la préposition À se trouve expliquée par la préposition contre, dont l'auteur se sert ensuite. À répond encore à contre, dans certaines locutions usitées au jeu, pour marquer la situation relative de deux joueurs.

... Il a dix trous à rien.

REGNARD, le Joueur, III, 3.

Cette forme de construction a donné lieu à certains proverbes de l'usage familier, tels que : à bon chat bon rat, à trompeur trompeur et demi, à bon jeu bon argent, etc.

On se sert d'une forme analogue quand, croyant pouvoir se dispenser d'un calcul rigoureux, on permet de choisir, entre un nombre et un autre, un terme approximatif et vague.

Il est demeuré, de part et d'autre, neuf  $\dot{a}$  dix mille chats sur la place.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 12.

Pour que cette locution puisse être employée, il faut qu'entre les deux nombres il y ait place pour des intermédiaires. S'ils se suivaient immédiatement, le choix ne serait plus possible qu'entre eux; et il faudrait, au lieu de la préposition A, employer la conjonction alternative ou.

Cependant À se place fort bien entre deux nombres consécutifs, lorsqu'ils s'appliquent à des choses qui peuvent se diviser par fractions : deux à trois livres, cinq à six lieues, un à deux régiments.

Ces règles ont été longtemps à s'établir, et, jusque dans le xviiie siècle, de bons écrivains ne se sont pas fait scrupule de se servir de la préposition A, dans des cas où la conjonction ou serait aujourd'hui seule admise.

Cela est admirable : on ne veut pas que j'honore un homme vêtu de brocatelle, et suivi de sept à huit laquais. Pascal, Pensées, part. I, viii, 14.

Elle me mena dans un appartement composé de cinq à six pièces de plain-pied.

LE SAGE, Gil Blas, III, 9.

A la même forme de construction se rapportent très-probablement certaines locutions, où A, placé entre deux noms, marque que l'on va d'une chose ou d'une personne à une autre.

Nous suivons son mal jour à jour.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 16 mars 1671.

Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis.

Molière, le Médecin malgré lui, I, 1.

L'habiller le matin et la déshabiller le soir, épingle à épingle.

Beaumarchais, le Maringe de Figaro, I, 5.

Eaige (l'âge) sonnant sa fleuste et son tambour Endort pluseurs entretant que je (la Mort) viens; Et an à an, mois à mois, jour à jour, Les fait passer, sans les advertir riens. P. Michault, la Dance aux Aveugles, p. 70.

Là-dessus, de la pièce il m'a fait un sommaire, Scène à scène averti de ce qui s'alloit faire. Molière, les Fâcheux, I, 1.

L'hirondelle leur dit : Arrachez brin à brin Ce qu'a produit ce maudit grain.

LA FONTAINE, Fables, I, 8.

Au sein d'Antiparos tu filtres goutte à goutte Tous ces glaçons d'albâtre, ornement de sa voûte. Delille, l'Imagination, V.

De là un grand nombre de locutions usuelles de valeur diverse, exprimant encore:

Soit correspondance: but à but, mot à mot, pas à pas; Soit jonetion ou opposition: bout à bout, côte à côte, dos à dos, pied à pied, corps à corps, pair à pair, vis-à-vis, face à face, etc.

Soit progression: petit à petit, peu à peu; Soit succession: tour à tour.

Il orent un parlement au roi, ù il parlèrent à lui bouche

Hist. des ducs de Normandie et des rois d'Angleterre, p. 146.
lloc dedens fu enterés

Ioste son frère, lès à lès. Wace, Roman de Brut, v. 9241.

Mais or en viens à moi cor à cor, per à per.

La Chanson d'Antioche, t. II, p. 270.

Doi et doi (deux à deux) vindrent main à main.

Roman de Ham, p. 272.

Ils sont braz à braz moult à ése (aise).

Fabl. et cont. anc., Méon, I, 250.

La même idée de passage, de succession, de correspondance, se rencontre dans les locutions un à un, deux à deux, quatre à quatre, et autres de ce genre, qui se disent de choses ou de personnes distribuées par groupes égaux.

Li diables... ès autres péciés (péchés), il prent les gens un à un, et en cestui les prent deus et deus, voire à le fie (quelquesois) quatre et quatre.

Le Mircoir dou monde, ms. de la Bibl, nat. nº 7363, f. 221 vo, c. 1.

Et lassez du travail, trois à trois, quatre à quatre, Couronnez de bouquets, s'en vont aux champs s'esbatre. Dubartas, la Semaine, Ve jour. Dans la locution seul à seul, À s'interpose de même entre des adjectifs, et marque l'opposition, la lutte de deux personnes.

Estisez un de vus, e vienge encontre mei, en bataille, sul à sul.

Les quatre Livres des Rois, I, xvn, 8.

He bien! nous nous verrons seul à seul chez Barbin, Molaine, les Femmes savantes, III, 5.

Seul à seul, dans les exemples suivants, marque non l'opposition, mais le secret.

Pierre Clairet... eut communication très privée avec ledict chambellan, en sa chambre, à Londres, seul à seul. Communes, Mémoires, VI, 1.

> L'a dit au duc de Normandie Tot sol à sol privéement. Benoir, Chron. des ducs de Normandie, v. 34830.

À, qui, dans les exemples précédents, est l'équivalent tantôt de contre, tantôt de avec, pourrait s'interpréter par à l'égard de, vis-à-vis de, et même en faveur de, dans la phrase suivante :

Juif aux Juifs, gentil aux gentils, tout à tous, dit l'apôtre saint Paul, afin de les gagner tous.

Bossurt, Panégyrique de saint Bernard.

Après le verbe être, À s'emploie quelquefois au sens de relativement à, à l'égard de, dans les phrases où l'on établit entre les choses certains rapports proportionnels.

La superstition est à la religion ce que l'astrologie est à l'astronomie, la fille très-folle d'une mère très-sage.

VOLTAIRE, Traité sur la tolérance.

### II.

La préposition À, dans quelques-unes de ses acceptions, semble être en rapport avec l'étymologie qui la rattache à l'a de la langue latine, et servir à former, non plus, comme jusqu'ici, un datif, un accusatif, mais un ablatif. Elle exprime alors principalement, au lieu des idées de terme et de but, celles de point de départ et de moyen.

II, 1. L'idée de point de départ est sensible dans la locution commencer à, où À pourrait quelquefois se traduire par À partir de.

Me désavouerez-vous, messieurs, quand je dirai que le vuimente et la réputation de notre langue ont commencé à l'auteur du Cid et de Cinna?

VOLTAIRE, Discours de réception à l'Académie française.

Dans d'autres locutions, où entrent des verbes actifs, comme acheter à, entendre dire à, prendre à, puiser à, etc., le complément du verbe marque également le point de départ de l'action qu'il exprime, et se rendrait de même en latin par à, suivi d'un ablatif.

Les exemples suivants opposent l'une à l'autre les deux valeurs générales de la préposition À, qui la rendent propre à exprimer à la fois et le point de départ et le terme.

Que l'ancienne Rome ne me vante plus ses dictateurs pris à la charrue, qui ne quittoient leur commandement que pour retourner à leur labourage.

Bossurr, Panégyrique de saint Vincent de Paul.

Avant qu'un nœud fatal l'unît à votre frère, Thésée avoit osé l'enlever à son père. RACINE, Iphigénie, IV, 4.

À, marquant le point de départ, ne sert pas seulement à former, avec les noms qu'il régit, le complément de verbes actifs ou neutres : il entre encore, construit de même, dans la formation de termes qui, par l'expression d'une circonstance, modifient la proposition. Tels sont : à cause de, équivalent et traduction d'un ablatif latin fort usité; à ces causes, en usage dans le style des ordonnances; à la demande de, à ce titre, à titre de, et, sous une forme interrogative, à quel titre, etc. (voyez ces mots); toutes formes employées pour faire connaître la raison sur laquelle on se fonde, dont on s'autorise.

À, dans un sens analogue, équivaut à d'après et est très-voisin de par, qu'on y pourrait aussi quelquefois substituer: Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, traduit littéralement le latin: a fructibus eorum cognoscetis eos (MATTH., VII, 16, 20).

Ce n'est pas à ces marques vaines et lugubres de grandeur que l'ange annonce aujourd'hui à Marie que Jésus-Christ sera grand.

Massillon, Petit Carême, Grandeur de Jésus-Christ.

Je n'en serai point cru à mon serment, et l'on dira que je rêve.

Molière, Georges Dandin, II, 8.

Moult samblés home, à ço que voi, Qui l' doie bien faire el tornoi.

Partonopeus, v. 5833.

À l'œuvre on connaît l'artisan.

LA FONTAINE, Fables, I, 21.

A ces simplicités qui sortent de sa bouche, A cet air si naïf, croirait-on qu'elle y touche? REGNARD, le Distrait, I, 4.

A

Dans certains membres de phrases formés de même, À marque entre les choses tout à la fois dépendance et simultanéité.

A l'arrivée de la reine, la rigueur se ralentit.

Bossuer, Oraison funèbre de la reine d'Angleterre.

Au seul son de sa voix la mer fuit, le ciel tremble.

RACINE, Esther, I, 3.

A l'orgueil de ce traître,

De mes ressentiments je n'ai pas été maître.

Molière, le Tartusse, V, 3.

À tous ces beaux discours j'étois comme une pierre.

BOILEAU, Satires, III.

À, répond encore à l'idée générale de point de départ dans des propositions incidentes qu'il forme avec le verbe son régime, et le complément ou les compléments de ce verbe. Ces propositions incidentes, qui peuvent se placer, selon le besoin du sens, au commencement, à la fin, dans le cours de la phrase, expriment d'ordinaire une condition à laquelle est subordonnée l'idée énoncée dans la proposition principale. À, y tient heureusement la place d'expressions moins vives :

De la préposition *pour*, suivie d'un infinitif:

A vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles.

C'est une étrange chose, à vous parler sans feinte, Qu'une semme qui n'est sage que par contrainte. Molière, les Fourberies de Scapin, I, 2; l'École des Maris, I, 2.

Ou bien encore de la préposition en, suivie d'un participe; de lorsque, quand, si, construits diversement avec on, nous, vous, et leur verbe.

À veoir les choses que Dieu a faictes de nostre temps et faict chascun jour, semble qu'il ne veuille riens laisser impugny.

COMMYNES, Mémoires, 1V, 13.

À ne regarder que les rencontres particulières, la fortune semble seule décider de l'établissement et de la ruine des empires; à tout prendre, il en arrive à peu près comme dans le jeu, où le plus habile l'emporte à la longue. Bossuer, Discours sur l'Histoire universelle, III, 2.

Il y a inconvénient partout : à ne prévoir rien, on est surpris; à prévoir trop, on est misérable.

SAINT-ÉVERMONT, OEuvres mélées; Réflexions sur la vérité de nos défauts. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.

À raconter ses maux, souvent on les soulage.

P. Cornelle, le Cid, II, 3; Polyeucte, I, 2.

Et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne lasse À conter sa bravoure et l'éclat de sa race.

Je trahirois mon cœur à parler d'autre sorte.

Quoi! l'avez-vous surprise à n'être pas fidèle?

Molière, le Misanthrope, I, 1; le Tartuffe, I, 1;

les Femmes savantes, II, 6.

On ne fait donc point mal à se faire enlever?

REGNARD, le Distrait, 1, 3.

Ni mon grenier, ni mon armoire Ne se remplit à babiller.

LA FONTAINE, Fables, IV, 3.

Toutes ces phrases sont plus ou moins cliptiques; mais aucune ne l'est autant que les suivantes, où paraît l'usage libre et hardi que l'on faisait primitivement de la préposition À:

On connoissoit sa présence sur les villes frontières, non pas à prendre ses divertissements et ses plaisirs, non pas aux comédies, aux jeux, aux bals, mais aux dévotions publiques, à soulager les pauvres et à délivrer les prisonniers.

MASCABON, Oraison funèbre d'Anne d'Autriche.

À nous punir, comme à nous pardonner, On reconnoît sa bonté paternelle.

RACAN, Psaume CX.

Un de nos poëtes comiques a dit à voir, par ellipse, pour à ce qu'on peut voir, à ce qu'il parait.

Vous êtes riche, à voir?

REGNARD, le Joueur, I, 10.

II, 2. Quelquefois, dans cette même forme de construction, c'est-à-dire suivi d'un verbe, À exprime plutôt l'idée de moyen.

On ne devient guère si riche à être honnètes gens.

Molière, le Bourgeois gentilhomme, III, 12.

Il est vieux et usé, dit un grand; il s'est crevé à me suivre : qu'en faire?

LA BRUYÈRE, Caractères, c. y.

Et les doctes du temps,

À les lire amusés, n'ont autre passe-temps.

REGNIER, Satires, II.

ll se tue à rimer : que n'écrit-il en prose?

Botleau, Satires, IX.

Deux parts en fit, dont il souloit passer L'une à dormir, et l'autre à ne rien faire. La Fontaine, Epitaphes, I. À la plupart des exemples qui précèdent s'applique l'observation faite au commencement de cet article sur le rapport qu'il y a quelquefois entre À suivi d'un verbe, et une forme de la conjugaison latine, le gérondif en do.

L'idée de moyen se retrouve dans des constructions où À est suivi d'un nom, et employé comme une sorte de synonyme de par.

Il le fit despouiller et saisir à des bourreaux.

Montaigne, Essais, 1, 1.

Qu'on fasse déchirer ce sacrilége à la Chimère.

D'Ablancourt, trad. de Lucien, Dialogues, Minos et Sostrate.

Se fesoit batre à ses bajasses (servantes) Tant que de batre estoient lasses.

RUTEBEUV, la Vie sainte Elysabel.

Va, va-t'en faire amende honorable au Parnasse D'avoir fait à tes vers estropier Horace.

Moltere, les Femmes savantes, III, 5.

Le verbe actif changer peut avoir deux compléments exprimant les deux objets d'un échange; or, l'un des deux a été quelquefois exprimé par l'équivalent de l'ablatif, qui, en pareil cas, sert de régime indirect au latin mutare, c'est-à-dire par À suivi d'un substantif.

Cependant l'humble toit devient temple, et ses murs Changent leur frèle enduit aux marbres les plus durs.

LA FONTAINE, Philèmon et Baucis.

Peut-être avant la nuit l'heureuse Bérénice Change le nom de reine au nom d'impératrice. RAGINE, Bérénice, I, 3.

On rencontre un assez grand nombre de phrases où le verbe laisser, régissant un autre verbe, sert d'antécédent à la préposition À; il semble alors que cette préposition tienne à la fois aux deux verbes, qu'à l'égard de l'un elle marque le terme, à l'égard de l'autre, le moyen, l'instrument; qu'elle soit, dans le premier cas, le signe d'une sorte de datif, dans le second, l'équivalent du mot par.

Ne vous laissez point accabler l'esprit à cette prévoyance infinie qui va chercher les maux jusqu'au bout du monde. BALZAC, Aristippe, disc. IV.

Faites votre devoir, et laissez faire aux dieux.

P. Connelle, Horace, II, 8.

De me laisser mener par le nez à ma femme?

Mouran, les Femmes savantes, V, 2.

Tout cœur se laisse à ce charme amollir.

LA FONTAINE, Contes, II, 5.

Prends, mon fils; laisse-toi fléchir à ma prière.

A. Chénier, Idylles, le Malade.

II, 3. L'analogie de À suivi de son régime, avec l'ablatif latin, peut encore servir à expliquer certains emplois de cette préposition, différents de ceux qui ont été précédemment définis:

Comme lorsqu'on en fait une sorte de synonyme des prépositions en et dans.

On trouve, chez d'anciens auteurs, des exemples de À dans le sens de en.

Quar autre chose ne querroie, Mais que ge fusse à garison (sûreté) Et à repos en ma maison.

Fabl. et cont. anc., Méon, t. I, p. 99.

Sainte-Palaye cite, d'après d'anciens textes, ces locutions curieuses: à daerrains, pour en dernier lieu; à bonne foi, pour en bonne foi; huit mille livres à tournois, pour en tournois; livres à digenois, pour en monnoie de Dijon.

On a dit, pour en même temps, au même temps; pour être en peine de, être à la peine de. (Voyez PEINE.)

À deux fois remplace en deux fois, qu'on aurait dù dire par analogie avec l'expression en une fois. (Voyez Fois.)

À pour dans est très-fréquent, surtout en poésie.

Nous mismes au Seigneur toute nostre espérance.

Mes maux ont leur soulagement

Aux biens que ta grace m'accorde.

RAGAN, Psaumes CVI, CXVIII.

Viens, suis-moi, va combattre, et montrer à ton roi Que ce qu'il perd au comte il le retrouve en toi.

P. CORNEILLE, le Cid, III, 6.

Mais ma force est au Dieu dont l'intérêt me guide.

RACINE, Athalie, IV, 3.

Le complément du verbe consister se forme indifféremment au moyen de dans, en et de à. On le voit clairement par l'exemple suivant, où ces prépositions alternent.

La religion des Juis sembloit consister essentiellement en la paternité d'Abraham, dans la circoncision, aux sacrifices, aux cérémonies, en l'arche, au temple de Jérusalem, et enfin en la loi et l'alliance de Moïse.

PASCAL, Pensees, part. II, art. xtv, § 1.

Ces locutions à mon avis, à mon sens, à votre calcul,

et autres pareilles où l'on pourrait remplacer À par selon ou suivant, répondent aussi à des ablatifs latins.

Nous ne quittons pas tant les vices comme nous les changeons, et, à mon opinion, en pis.

MONTAIGNE, Essais, III, 2.

Le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme.

Botteau, Satires, VIII.

On peut être, à mon sens, homme sage et distrait. REGNARD, le Distrait, I, I.

Telles sont encore des locutions qui expriment de même la conformité, la convenance, à son choix, à sa fantaisie, à son grè, à sa guise, à son jugement, à sa manière, à son tour, etc.

On y peut joindre à plus forte raison, à la rigueur, à la vérité, etc. (Voyez tous ces mots.)

Dans la classe de ces espèces d'ablatifs français, il faut encore ranger des locutions, composées de même, par lesquelles on indique l'attitude, la situation des personnes, leur manière d'aller, par exemple, à pied, à cheval, et d'autres du même genre qui ont cessé d'être en usage, à chariot, à coche, à litière, à nef, à bateau, etc.

On exprime par des locutions de même forme la manière dont une chose s'accomplit :

Apollon, à portes ouvertes,
Laisse indifféremment cueillir
Les belles feuilles toujours vertes
Qui gardent les noms de mourir.

Malberbe, Ode à Marie de Médicis, 1610.

Ou bien encore ce qui en est l'occasion, ce qui y donne lieu : à la guerre, à la chasse, au jeu, etc.

Console-moi, marquis, d'une étrange partie Qu'au piquet je perdis hier...

Morakan, les Facheux, II, 2.

On s'en sert même pour exprimer certaines chances d'une partie de jeu :

Dix fois à carte triple être pris le premier!

REGNARD, le Joueur, IV, 10.

Des expressions semblables servent encore trèsfréquemment à exprimer,

Soit la mesure, le poids, la quantité :

Vendre du vin à pot et à pinte; vendre à la livre; acheter au cent, à la douzaine; donner à brassées, à poignées, à pleines mains, etc.

L'assentiment intérieur s'y prétoit ou s'y refusoit à différentes mesures.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, IV.

Moerent paien à millere et à cent. (Les païens meurent par milliers et par centaines.) Chanson de Roland, stance cix, v. 6.

La javelle à plein poing tomber sous la faucille.

La javelle remplit le poing du moissonneur, Et l'herbe à pleine faulx nourrit nos bergeries. RACAN, Stances. (Tirsis, il faut penser...); Psaume CIII.

Soit la valeur, le prix :

Je soustiens leur vie à la sueur et travail de mon corps, et ils guerroyent la mienne par leurs oultrages, dont je suis en mendicité.

ALAIN CHARTIER, le Quadriloge.

L'art de faire des vers, dût-on s'en indigner, Doit estre à plus haut prix que celui de régner. Charles IX à Ronsard. Foy. Goujet, Bibl. fr., t. XII, p. 204.

S'il met votre portrait ainsi chez l'usurier, Ètant encore amant, il vous vendra, madame, À beaux deniers comptants, quand vous serez sa femme. RECNARD, le Joueur, V, 5.

Ou, d'un rival heureux enviant le secret, Achète au poids de l'or les taches d'un œillet. Delle Jardins, III.

À cet emploi se rapportent ces locutions usuelles: Louer un cabriolet à douze francs par jour, diner à trois francs par tête, emprunter à gros intérêts, placer ses fonds à cinq pour cent, les places sont à six francs, acheter du drap à vingt francs l'aune, vendre à bon compte, donner une marchandise à vil prix, à bon marché; vivre à peu de frais, etc.

À forme avec des adjectifs, sans doute par ellipse des noms auxquels ces adjectifs se rapportent logiquement, des locutions qui expriment la façon, la manière, et ont aussi la valeur d'ablatifs latins; telles sont, à la française, à l'étourdie, à la légère, à l'ordinaire, et beaucoup d'autres, parmi lesquelles à l'aveugle, condamnée par Bouhours. (V. ce mot.)

Vous sçavez que je n'ay jamais vacillé en la religion de mes pères, c'est-à-dire, en la catholique, en laquelle je veux vivre et mourir : mais j'ay parlé librement de ceux qui se servoient de la religion pour en faire une cape à l'espagnole, et couvrir leur ambition.

J.-A. DE THOU, Lettre du 22 août 1607, au cardinal du Perron.

Mort, dure mort, Dieu te mauldie!

Et comment es-tu si hardie,

Que noz deux cueurs à l'estourdie

As departy?

ALAIN CHARTIER, le Livre des Quatre dames.

L'ablatif, en latin, servant, aussi bien que le génitif, à marquer la qualité des personnes et des choses, on la détermine de même, dans notre langue, au moyen de prépositions qui suppléent chez nous à l'absence du génitif, et, en certains cas, de l'ablatif, c'est-à-dire, tantôt par de, tantôt par à.

À, suivi de son complément, est donc employé de cette manière,

1° Après des noms propres de lieu ou de personne:

Cette fameuse Thèbes à cent portes, où habitoit ce grand roi.

FERELON, Télémaque, II.

On ne lit point Homère,
Sans que tantôt Achille à l'âme si colère,
Tantôt Agamemnon au front majestueux,
Le bien-disant Ulysse, Ajax l'impétueux;
Et maint autre héros, offre aux yeux son image.

La Fontaine, Songe de Vaux, II.

2° Après des noms appellatifs substitués à des noms propres et en tenant lieu; après des noms abstraits désignant des êtres métaphysiques poétiquement personnifiés:

Pour l'homme aux rubans verts, il me divertit quelquefois avec ses brusqueries et son chagrin bourru... Et pour l'homme à la veste...

MOLIÈRE, le Misanthrope, V, 4.

La déesse aux cent bouches, dis-je, Ayant mis partout la terreur...

LA FONTAINE, Fables, IV, 12.

La Faiblesse au teint pâle, aux regards abattus...
La Faiblesse au teint pâle, aux regards abattus...
La tendre Hypocrisie, aux yeux pleins de douceur...
VOLTAIRE, la Henriade, VII.

3° Après des noms, des adjectifs qui désignent certaines natures, certaines classes de personnes :

Il y avoit, d'un côté, des savants à belles-lettres qui ne cherchoient que la pureté des langues et les livres poliment écrits.

Finalon, Dialogues sur l'Éloquence, Il.

Qu'un homme à paragraphe est un joli galant!
P. Corneller, le Menteur, I, 6.

Je n'aime point céans tous vos gens à latin.

Mollère, les Femmes savantes, II, 7.

Enfin t'ai-je dépeint la superstitieuse, La pédante au ton fier, la bourgeoise ennuyeuse. Boileau, Satires, X.

...Pour vous faire croire homme à bonne fortune, Vous passez en hiver des nuits au clair de lune. Regnand, le Distrait, IV, 6.

4° Après des noms appellatifs, qui désignent plus ou moins directement des êtres animés:

Deux coursiers à longues oreilles... L'anier, qui tous les jours traversoit ce gué-là, Sur l'ane à l'éponge monta.

> L'animal à longue échine En feroit, je m'imagine, De grandes destructions.

Un jour, sur ses longs pieds, alloit, je ne sais où, Le héron au long bec emmanché d'un long cou.

La dame au nez pointu répondit que la terre Étoit au premier occupant. La Fortaine, Fables, II, 10; IV, 6; VII, 4, 16.

5° Après des noms appellatifs qui désignent des objets inanimés:

Se piquer d'avoir un ancien château  $\dot{a}$  tourelles,  $\dot{a}$  créneaux et  $\dot{a}$  machecoulis.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 8.

L'escut li freinst ki est à fleurs e ad or. (Il lui brise son écu.)

Chanson de Roland, stance xcvs, v. 2.

Li esporon sont bel et gent, Bien sait, à or et à argent.

Partonopeus, v. 5077.

Ces torrens à longs flots épars.

RACAN, Ode au Roi.

En un vase à long col et d'étroite embouchure.

LA FONTAIRE, Fables, I, 18.

Quand un des campagnards, relevant sa moustache Et son feutre à grands poils, ombragé d'un panache...

La cruche au large ventre est vide en un instant.

BOLLEAU, Satires, III; le Lutrin, I.

Ici nous retrouvons, dans des locutions usuelles, la construction déjà rencontrée plus haut, de À entre deux substantifs, mais avec d'autres usages, pour indiquer particulièrement,

1º La forme, la structure, ou l'accessoire d'une chose:

Clou à crochet, table à tiroir, lit à colonnes, couteau à ressort, à gaîne, à manche d'ivoire; bague à diamants, canne à épée, chandelier à branches, chapeau à grands bords, boîte à double fond, bâton à deux bouts, chaise à bras, maison à porte cochère, montre à répétition, voiture à deux roues, etc.

Premièrement, un lit de quatre pieds, à bandes de point de Hongrie... plus, un pavillon à queue... plus, une grande table de bois de noyer, à douze colonnes.

J'aurois un bon carrosse à ressorts bien liants.

REGRARD, le Joueur, I, 1.

2° Ce qui sert spécialement, ce qui est nécessaire à l'emploi d'une machine, d'un instrument, etc. :

Arme à feu, fusil à vent; bateau, machine à vapeur; moulin à eau, à vent, à bras; chaise à porteurs; instrument à cordes, à vent, etc.

Mais, monsieur, prenez-y garde; ce sont des moulins à vent; et ce qui vous semble des bras n'est autre chose que leurs ailes.

FLORIAN, Don Quichotte, part. I, c. 8.

MOLIÈRE, l'Avare, II, 1.

3º Le prix d'une chose :

Une comédie, jouée en 1662, était intitulée : L'Intrique des carrosses à cinq sols.

4º La destination, l'usage d'une chose :

Terre à blé, marché à la volaille, moulin à farine, à poudre, à papier; cuiller à pot, à soupe, à café; pot à l'eau, bouteille à l'encre, boîte à thé, sac à ouvrage, plat à barbe, pierre à fusil, selle à tous chevaux, voiture à six places, etc.

Sa chape à pluie i est trossée (placée).

Partonopeus, v. 5126.

Ma mollier... (ma femme)
Desor moi a la scignorie...
Ge ne li sui fors chape à pluie.
Fabl. et cont. anc., Méon, t. IV, p. 368-369.

Le récit en farce en fut fait : On l'appela le Pot au lait,

LA FONTAINE, Fables, VII, 10.

III.

On a suivi la préposition À, pour ainsi dire, dans les deux voies que lui a ouvertes à la fois son double rapport étymologique avec l'ad et l'a des Latins. On a pu démèler la trace, quelquefois presque effacée, de l'extension qui l'a conduite, loin de ses acceptions premières, à d'autres extrêmement nombreuses et diverses.

La même extension servira à expliquer, dans l'espèce de supplément qui va suivre, plusieurs sens, plusieurs emplois de ce mot, dont il semble plus difficile de rendre compte, et que n'a pas tous conservés l'usage.

III, 1. L'idée de destination, de fin, ordinairement rendue par la préposition pour, se retrouve dans les expressions donner à femme, prendre à femme, expressions fort anciennes, dont la seconde a longtemps appartenu au langage familier.

Quant vous créastes homme, vous le mariastes et lui donnastes ame à son épouse (pour son épouse), et estoit homme seigneur, et l'ame estoit dame.

Modus et Racio, Ms., fol. 210 ra (cité par Sainte-Palaye).

Hé! oui, sandis! c'est votre sœur que j'ai prise à femme.

LE GRAND, le Triomphe du temps futur, sc. 4.

Li quens (le comte) de Bretaigne Giefreis... La prist à femme e à moillier.

Benoir, Chron. de Normandie, v. 24939. Deus! donnez m'à mari Garin.

Mon doux amin.

Romancero français, Bele Amelot, p. 72.

D'autres locutions formées de même, et dans lesquelles À a également le sens de pour ou de comme, ont plus vieilli. Quelques-unes sont même tout à fait sorties de l'usage, telles que tenu à fable, donné par les vieux lexiques; connu à fils de roi.

Toutesfois il estoit lors peu cogneu à filz de roy.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis, III, 6.

Dans des locutions de ce genre, à recevait aussi pour régimes, au lieu de noms, des adjectifs.

> Si com l'en (on) tient le lis à bel, Doit l'en (on) tenir Elysabel À sainte, à sage et à senée.

L'en (on) tient le povre à fol et le riche à saige, RUTEREUF, la Vie sointe Elysabel; Additions, t. II, p. 478. À, dans un sens très-voisin des précédents, a été pris pour En qualité de:

Deus t'ad enuint à prince e à rei.

Les quatre Livres des Rois, I, x, 1; cf. xv, 17.

Lors le coronèrent à empereour un diemenche.... à mout grant honeur.

VILLEBARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, CLXIII.

Les aultres créèrent le dict Mathias à roi.

\*\*. Clément conseille la royne d'adopter à fils Louis. Ét. Pasquier, Recherches de la France, VI, 27.

À seignur lo volrunt aveir.

MARIE DE FRANCE, Fables, XXII.

C'est celuy que vous avés uingt

À roy sur nous par vostre grace.

MARGUERITE DE NAVARRE, Chanson (poésies de François Ier, p. 56).

À ces exemples on peut joindre le suivant, qui se rapporte à la même forme de langage :

À fol et à mauves s'encuse Qui ceste requeste refuse. Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., Méon, t. II, p. 188.

On peut rapporter à ces vieilles formes de langage des locutions d'un usage ordinaire, telles que :

Donner, prendre à ferme, à bail, à loyer, etc.; prendre à partie, prendre à témoin, prendre à tâche; tenir à honneur, à gloire, à honte; avoir à mépris; imputer à crime, etc.

Si À, exprimant l'idée de mouvement, l'idée de situation, a pu en bien des cas, soit au propre, soit au figuré, représenter la valeur des prépositions vers, dans et en, il a pu aussi quelquefois devenir l'équivalent de prépositions qui servent à rendre des rapports analogues, par exemple, de chez, devant, sur et sous.

On l'a donc employé au sens de chez :

Dampierre est très-affligée, mais elle cède à Théobon, qui, pour la mort de son frère, s'est enfermée à nos sœurs de Sainte-Marie de la rue Saint-Antoine.

Mme DE Sevigne, Lettres. 8 juillet 1672.

An sens de devant :

C'est une autre qui, par mignardise, pálit à la vue d'ans souris, ou qui veut aimer les violettes et s'évanouir est tabéreuses.

La BRUYÈRE, Caractères, c. 11.

Et faisons en ces lieux

Justice à tout le monde, à la face des dieux.

P. Cornelle, Ciuna, 1, 3.

Le sang à ces objets facile à s'ébranler.

RAGINE, Iphigénie, IV, 1.

La meute en fait curée; il lui fut inutile

De pleurer aux veneurs à sa mort arrivés.

La Fontaine, Fables, V, 15,

Au sens de sur :

Il croyoit pouvoir dominer aux flots de la mer.

Est-il monté sur la croix? Est-il mort à ce bois infâme?

Bossurt, Sermons, sur l'Honneur, sur l'Exaltation de
la sainte croix (1er sermon).

Il lit, au front de ceux qu'un vain luxe environne, Que la fortune vend ce qu'on croit qu'elle donne. -La Fontaine, Philémon et Baucis.

Laissez-moi sans regret me le représenter

Au trône où mon amour l'a forcé de monter.

RAGINE, Bajazet, III, 1.

Autant qu'un homme assis aux rivages des mers Voit d'un roc élevé d'espace dans les airs, Autant...

Botleau, Traité du Sublime, traduit de Longin, c. 7.

Au sens de sous :

Enfin, après seize mois de siège, il (Ferdinand III) se rendit maître de Séville, la plus opulente ville des Maures, qui ne retourna plus à leur domination.

VOLTAIRE, Essai sur les Mœurs, c. 64.

Il faut fléchir au temps sans obstination.

Molière, le Misanthrope, I, 1.

Et, nous foulant aux pieds jusques au fond des eaux...

LA FONTAINE, Fables, II, 4.

La moitié de ce peuple à ses drapeaux se range. Voltaint, Adélaide du Guesclin, IV, 1.

De là les locutions à l'abri, dans une de ses acceptions du moins, à l'ombre de. (Voyez Abri, Ombre.) À a pu même devenir l'équivalent de contre:

Et disent... que aussi grand desir ont-ils de combattre  $\dot{a}$  vous que vous avez  $\dot{a}$  eux.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. 170, c. 40.

De quoy nous sont tesmoins trois proverbes : Jamais homme ne gangne de plaider à son seigneur....

H. Estienne, Précellence du langage françois.

Point ne se fault courroucer aux affaires;
Il ne leur chault de toutes nos colères.

Amor, traduct. de Plutarque; du Contentement de l'esprit.

... Auteurs de nos larmes, Qui voulûtes à mes armes Vos courages éprouver.

RACAN, Psaumes, XVII.

III, 2. Au second ordre des sens de A, peuvent, d'autre part, se rattacher des manières de parler où l'on retrouve, plus ou moins obscurément, l'idée de point de départ, l'idée de moyen, la valeur de certains ablatifs latins.

Ainsi À s'est pris fort anciennement, et, en certains cas, pourrait se prendre encore, au sens de selon, suivant, conformément à.

Entre nous serviteurs ne faisons que vivoter à l'ordonnance d'autruy, et tu vis dedans ta maison comme un empereur.

ALAIN CHARTIER, le Curial.

An la presse se fiert à guise de liepart. (Dans la mélée s'elance à la manière du léopard.)

Ele l'a salué à la loi de Mahom (Mahomet).

Chanson des Saxons, t. I, p. 235, 144.

Vers le palais s'en va; à loi d'omme guerrier Moult noblement se fist vestir et chaucier.

La vie Bertrand du Guesclin, v. 9970.

Ainsi, dans une acception encore fort ancienne, la même préposition devant le pronom ce, pris absolument, c'est-à-dire sans substantif qui l'accompagnât, a signifié, De la même manière que. Sainte-Palaye en cite les exemples suivants:

Il n'y a homme au monde, quant il se voit déshérité, que il peust jamais aymer celluy qui l'a déshérité, à ce mesmement que (de la même manière que) vous déshéritastes mon père et moy.

Lancelot du Lac, t. III, fol. 46 ro, col. 2.

(Ils) lui pryoient tendrement que incontinent qu'il sçauroit nouvelles de la venue de celle nouvelle loy, qu'il leur amenast ung preud'homme qui de ce les informast, car à ce (de cette manière) ne vouloient plus vivre.

Perceforest, vol. VI, fol. 118 vo, col. 2.

D'autres fois cette même forme a exprimé, au contraire, l'idée de destination :

Je l'ay voué (mon livre) à la commodité particulière de mes parents et amis : à ce que m'ayant perdu... ils y puissent retrouver quelques traicts de mes conditions et humeurs.

MONTAIGNE, Essais; Au lecteur,

Monet, en 1636, tenait encore compte de cette forme de langage, blàmée comme surannée dans les remarques de Vaugelas.

À s'est pris longtemps dans certains sens d'avec, autres que ceux dont on a parlé précédemment. Il les tenait de l'ab roman, et celui-ci de l'ab latin, qui, dans plus d'un passage, équivaut à avec. C'est même de ab que quelques étymologistes font venir cette préposition avec, d'une origine si obscure et si controversée. (Voyez ce mot.)

Encuntreras les prophetes ki d'amunt vendrunt à estrumenz, psalterie, tympans, frestels e harpe.

Tut li altre passèrent od le rei (avec le roi) l'ewe (l'eau) de Cedron à plainte, à duleur e à plur.

Les quatre Livres des Rois, I, x, 5; II, xv, 22.

Si fu couronés à mout grant joie et à mout grant oneur li empereres Baudoins.

VILLEHARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, CXI.

Si demeurèrent sur ce sablon par trois jours à peu de pourvéance de vivres.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. 1, c. 18.

Ceste commission que Dieu luy avoit donnée, qui estoit de réformer l'Église à l'espée et de chasser les tyrans d'Italie.

COMMYNES, Mémoires, VIII, 26.

... Quant les oyseaulx au bec et aux ongles deffendent leurs nidz, et les ours et les lyons gardent leurs cavernes à force de leurs grifs et de leurs dens.

ALAIN CHARTIER, le Quadriloge.

Ilz ne sont en si grand nombre comme avoit Xerces; car il avoit trente cents mille combattans, si croyez Hérodote et Troge Pompée; et toutesfois Themistocles à peu de gens les desconfit.

RABELAIS, Pantagruel, II, 26.

Au commencement du xvii<sup>e</sup> siècle, cette manière de parler était encore admise dans le dictionnaire de Nicot. Elle convenait, par sa brièveté, au langage des vers:

Jo l'ocirai à mun espiet trenchant.

Chanson de Roland, stance 12011, v. 7.

Le col li rumpt à ses deus meins.

Marie de France, lai du Laustie, v. 115.

Amors l'avoit fait à ses mains.

Roman de la Rose, v. 1864.

Un satyre et ses enfants Alloient manger leur potage, Et prendre l'écuelle aux dents.

Les chiens du lieu n'ayant en tête Qu'un întérêt de gueule, à cris, à coups de dents, Vous accompagnent ces passants.

LA FONTAINE, Fables, V, 7; X, 15.

Quelques-uns de ces derniers exemples font comprendre comment de ce sens de À, qui a vieilli dans un grand nombre de ses applications, est venue la locution si usitée, prendre à la main; beaucoup d'autres, telles que pêcher à la ligne, au filet, etc.; chasser à l'oiseau, au chien courant, etc.; jouer à la paume; combattre à l'arme blanche; se battre à l'épée, au pistolet, etc.; mesurer à l'aune, au mètre, etc.; dessiner à la plume; tracer au crayon, au compas; travailler à l'aiguille, et, par ellipse, des bas à l'aiguille, au métier, etc.

Dans cette acception, on ajoutait quelquefois à la préposition À, mais sans que les deux mots se confondissent en un seul, l'adjectif tout, toute. Cette locution était déjà vieille au temps d'Amyot et de Montaigne.

Lors li vint une novele qui mout li fu grief, car l'en (on) li dist que Esturmis, li amiraus des galies... estoit entrés dout dix-set galies dedens Bouche d'Avie.

VILLEBARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, CLXXII.

Passa la mer, et s'en vint à toute s'ost (son armée) et à

Hist, des ducs de Norm. et des rois d'Anglet., p. 68.

Un mien escuyer qui s'en estoit fui à tout ma bannière.

Journal, Histoire de Saint Louis.

Jamais Maugis hermite ne se porta si vaillamment à test son bourdon contre les Sarrasins... comme feit le mayne à l'encontre des ennemys avec le baston de la croix.

RABLEMIS, Gargantua, I, 27.

Nul ne seut veu si abbattu de bleceures, qui n'essayast en son dernier souspir de se venger encores, et, à tout les armes du désespoir, consoler sa mort en la mort de quelque ennemy.

MONTAIGNE, Essais, 1, 1.

... Il s'en vint en tapinois

A tout mon drap sous son esselle.

Farce de Pathelin.

On peut ranger dans la catégorie de ces locutions, où À est pris au sens d'avec, les suivantes, qui expriment:

Soit le mouvement, l'état du corps, l'attitude, l'expression physique:

À bras raccourci, à bras, à poing fermé, au doigt, à l'æil, à bras ouverts, à corps perdu, à gorge déployée, à toutes jambes, à pied, à pieds joints, à tête reposée, à plat ventre, à haute voix, etc. (Voyez ces mots.)

Et quant Marie fu couverte, Si a parlé à bouche ouverte. RUTEBEUV, la Vie sainte Marie l'Égiptianne.

Soit le moyen, l'instrument, quelque circonstance de l'action:

À bride abattue, à bout portant, à chaux et à sable, à coups de, à la faveur de, à petit feu, à jeu sûr, à mitraille, à grand'peine, à clef, au verrou, à voiles et à rames, etc. (Voyez ces mots.)

Soit la disposition morale:

À l'aise, à cœur ouvert, à contre-cœur, à sa commodité, à dessein, à discrétion, à droit, à bon droit, à bon escient, à sa fantaisie, à gré, à bon gré, à bonne, à mauvaise intention, à loisir, au mépris de, à plaisir, à regret, à tort, à tort et à travers, etc. (Voy. ces mots.)

Soit enfin l'effet, le résultat :

Aux applaudissements de, à la gloire, à la honte de, à perte, à peine de, à ses périls, au péril de, à ses risques, au risque de, etc. (Voyez ces mots.)

> Mult valt mix (mieux) morir à honor Que longes (longuement) vivre à deshonor. Wack, Roman de Brut, v. 9165.

Les exemples qu'on va lire montrent À également employé pour avec, mais dans des sens bien différents, pour exprimer la communauté d'une résolution prise, d'un traité conclu, ou quelque chose d'analogue.

> Vilains et de mauvès afere Ne pot à els nul marchié fere. Fabl. et cont. anc., Méon, 1. IV, p. 2,

Se tu la prens qu'elle soit belle, (ta femme) Tu n'aras jamais paix à elle. Eustaum Deschamps, le Miroir de mariage, Ire partie.

À peut se traduire par entre dans certains mem-

bres de phrase, où il indique, avec son complément, le nombre de personnes qui prennent part à l'action exprimée par le verbe.

Nous n'avons bu qu'environ vingt-cinq bouteilles de vin à quatre.

J.-B. ROUSSEAU, le Café, sc. 3.

Car à cinq chevaliers, en nous cotisant tous, Et ramassant écus, livres, deniers, oboles, Nous n'avons encor pu faire que deux pistoles. REGNARD, le Distrait, I, 6.

Quelquefois ces membres de phrase, exprimant un nombre de personnes déjà exprimé implicitement par le sujet du verbe, ne sont qu'une sorte de pléonasme destiné à marquer plus fortement le sens.

Voiture et Sarrazin n'ont pas, à eux deux, plus de soixante pages.

VOLTAIRE, le Temple du goût.

Avec les pronoms moi, toi, nous, vous, lui, eux, quelquefois suivis de l'adverbe même ou de l'adjectif seul, À sert à former des pléonasmes de même nature.

Nos occupations,  $\dot{a}$  vous et  $\dot{a}$  moi, ne sont pas petites maintenant.

Molière, le Bourgeois gentilhomme, I, 1.

Tous mes sens, à moi-même, en sont encor charmés.
P. Corneller, le Cid, I, 1.

Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, Et vous me le traitez, à moi, d'indifférent! Montère, le Misanthrope, I, t.

Le plus vil artisan eut ses dogmes à soi.

Bolleau, Satires, XII.

Monarque, père, époux,
Il ressent, à lui seul, l'infortune de tous.

Delle, trad. de l'Énéide, ch. XII.

On peut rapporter à la même forme de langage des locutions où À, plus nécessaire au sens, a la même valeur que quant à et que pour.

Jamais Dieu n'a rien voulu avec tant de passion : or vouloir, à Dieu, c'est faire.

C'est qu'à cette dernière fois qu'il entre dans Jérusalem, il y entre pour mourir; et mourir, à mon Sauveur, c'est régner.

Bossuer, Sermons. De la Toussaint (1er); sur la Circoncision (1er).

Dans les temps les plus anciens de la langue, À s'était réuni aux prépositions por et de, dans le sens de pour, par une espèce de pléonasme ou de redondance.

Por ti à salveir, por eles à saneir (pour te sauver, pour les guérir).

Poosteit de nos à salveir, volonteit de nos à salveir (pouvoir de nous sauver, volonté de nous sauver).

SAINT BERNARD, Sermons français ms., p. 148, 218. (Cité par Sainte-Palaye.)

À, dans la composition des mots, soit qu'ils viennent de mots latins composés eux-mêmes au moyen de la préposition ad, soit qu'ils aient été formés, sur le même modèle, d'éléments français, modifie diversement la signification de ces mots. Tantôt il y marque l'idée générale de tendance, de rapprochement, d'addition, d'attribution et autres de ce genre; tantôt il ne fait qu'en augmenter la force. Il perd alors, ou plutôt ne reçoit point l'accent, et souvent il détermine le redoublement de la consonne par laquelle commence le mot simple.

ABAISSER, verbe actif (de baisser, et celuici de bas; voyez ces mots).

Autrefois Abaissier, Abasier, Abesser, Abessier (Voyez Sainte-Palaye, Glossaire de l'ancienne langue françoise), Abasser, Abeser, Abeisier, Abeisier, etc. (voy. les exemples ci-après).

Robert Estienne, en 1539, et Nicot, en 1606, donnent Abaisser, mais renvoient à Abbaisser, orthographe que maintient, en 1694, la première édition du Dictionnaire de l'Académie.

ABAISSER, comme l'établiront les exemples, et plus particulièrement ceux de la seconde série, les exemples en vers, est, dans toutes ses acceptions, d'un très-ancien usage.

Il se dit au sens propre, en parlant des choses que l'on fait descendre sur un point inférieur, par inclinaison, par déplacement;

En parlant, par exemple, de certaines parties du corps:

Voyez comme elle frappe cette poitrine innocente, comme elle se reproche les moindres péchés, comme elle abaisse cette tête auguste devant laquelle s'incline l'univers!

Bossuar, Oraison funèbre de Marie-Thérèse d'Autriche.

Les oiseaux, dit Cicéron, qui ont les jambes longues, ont aussi le cou long à proportion, pour pouvoir abaisser leur bec jusqu'à terre et y prendre leurs aliments.

Fénelon, Existence de Dieu, I, 2.

La tête en entier prend, dans les passions, des positions et des mouvements différents; elle est abaissée en avant dans l'humilité, la honte, la tristesse; penchée à côté dans la langueur, la pitié; élevée dans l'arrogance; droite et fixe dans l'opiniâtreté.

II (le cheval) ne peut relever sa queue comme le lion, mais elle lui sied mieux, quoique abaissée.

Burron, Histoire naturelle, l'Homme (de l'age viril); le Cheval.

Renars le vit, la teste abaisse, A la terre cheoir se laisse.

Roman du Renart, Supplément, v. 35.

Mès quant je voi le vent venir, Contre qui ne me puis tenir, Mieux me vaut le col abessier Et moy tout bellement bessier, Que à plus fort de moy combatre.

Fables inédites, Robert, t. I, p. 92. Du biau chesne qui ne se vouloit fléchir contre le vent.

La beauté qui me blesse et me tient languissant, Nonchalamment sus moy son beau chef abaissant, S'est laissée assoupir d'un sommeil agréable.

Pu. Despontes, les Amours de Diane, I, 31.

Nous allons à ses pieds Abaisser sans regret nos fronts humiliés. VOLTAIRE, Adelaide du Guesclin, V, 5.

En parlant de certaines pièces du vêtement, de larmure, etc. :

A la facon d'un gendarme, qui a le casque en tête, la visière abaissée.

Satire Ménippée, Nouvelles des régions de la lune, c. 3.

Il n'occupe point de lieu, il ne tient point de place; il va les épaules serrées, le chapeau abaissé sur ses yeux, pour n'être point vu... il est pauvre.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 6.

Enfin, en parlant d'objets de toutes sortes, d'une lance, d'un pont-levis , d'un mât , etc.

Voilà les François soudainement venus sur eux, lances

abaissées, bannières déployées, et en bon convenant (ordre) de bataille.

Si abaissa le pont et ouvrit la porte. FROISSART, Chroniques, liv. I, part. 1, c. 141, 292.

Ils abaissèrent le mât, et s'abandonnèrent ainsi à la mer. LE MAISTRE DE SACI, trad. des Actes des apôtres, XXVII, 17.

Il ne s'agirait, pour exécuter la nuit absolument nécessaire au troisième acte, que d'avoir quatre hommes chargés d'éteindre les bougies dans les coulisses, tandis qu'on abaisserait les lampions du devant du théâtre.

VOLTAIRE, Lettres. 4 octobre 1743.

Et auquant abeissent lor tref Por la nef corre plus soef.

(Et quelques-uns abaissent leur mat pour que la nef coure plus doucement.)

WACE, Roman de Brut, v. 11506.

Et li Danois apela le portier: « Ovrés la porte, et le pont abaissiés. » Ogier de Danemarche, v. 5862.

Caignet, abaisse un poi le (un peu la) broche. Li jus de Saint-Nicholai. Théâtre au moyen age, p. 192.

ABAISSER s'emploie encore au sens propre, en parlant d'un objet replié sur lui-même, dont l'extrémité inférieure descend quand on le déploie ; tels sont des voiles, un voile, un rideau, les paupières, etc.

Jamais étoile, lune, aurore ni soleil, Ne virent abaisser sa paupière au sommeil. P. CORNEILLE, Medee, II, 2.

Dans le même ordre d'acceptions, on se sert d'ABAISSER quand il est question de choses dans lesquelles il s'opère une diminution de hauteur ou de volume.

Cis feus fu si grans et si oribles, que nel pot nus (nul ne le put) abaissier ne estaindre.

VILLEHARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, XCI.

Ramener la voie (la route) à sa première forme, si que nus (nul) ne l'alesse, ne l'aloigne (ne l'élargisse, ne la détourne), ne auce (hausse), ne abesse.

Livre de Jostice et de Plet, pref. pag. 1j.

(Noé) envoia un coulon, et il aporta un rain d'olivier

en son bec, en senesiance que la mer estoit abessiée, et que la terre aparoit.

RAYMOND LULLE, le Livre de l'Enseignement puéril, Des sept Aages du monde; ms. la Vallière nº 48, à la Bibl. nationale.

Quand ils sentirent la pluye cesser, ils mirent hors des chiens, lesquels estans revenus netz et mouillez, ils jugèrent l'eau n'estre encores guères abbaissée.

MONTAIONE, Essais, II, 2.

Cependant nous les voyons (les eaux) agitées par une forte puissance, qui, s'opposant à la tranquillité de cet élément, lui imprime un mouvement périodique et réglé, soulève et abaisse alternativement les flots, et fâit un balancement de la masse totale des mers en les remuant jusqu'à la plus grande profondeur.

Burron, Théorie de la terre, disc. II.

Mais quant est (la lune) prof (proche) de nus, Dunc apert alt (paraît haut) sun curs; Et quant est esluignée, Dunc pert (paraît) estre abassée. PRILLE, DE THAUN, Livre des Créatures, V. 1102.

De là l'expression très-usitée abaisser la hauteur, prise en un sens hyperbolique et mystique dans l'exemple suivant:

> Lève ton bras, lance ta flamme; Abaisse la hauteur des cieux.

J.-B. ROUSSEAU, Odes, I, 16.

H s'est dit, par extension, de la chaleur, de la force du vent, etc. :

Environ les dix heures les serrera-on (les vaches) dans les estableries, où séjourneront durant la grande chaleur... laquelle passée, ou, pour le moins, abaissée... les amènera-on au pastis jusques à l'entrée de la nuit.

OL. DE SERRE, Theatre d'agriculture, IV, 7.

Les cruex (cruels) venz qui si ventoient... Que Nostre-Dame a toz plessiez (tous soumis), Toz abatuz, toz abessiez.

Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., Meon, t. II, p. 74.

Par une extension plus ordinaire, il se dit du bruit, des sons; abaisser la voix, abaisser le ton.

Le meilleur récitatif.... doit rouler entre de fort petits intervalles, n'élever ni n'abaisser beaucoup la voix. J.-J. ROUSSEAU, Lettre sur la musique.

Abaisies vostre raison (ton).

THIBAUD BOI DE NAVABRE, Chansons, XL.

Moi, je veux abaisser ce ton impératif; Il vous sied mal. Je veux vous rendre honnête, affable. Boursault, les Fables d'Ésope, IV, 4.

ABAISSER, pris au sens propre, ou dans un sens voisin du sens propre, a fourni des locutions aux nomenclatures particulières de diverses sciences, de divers arts et métiers.

Ainsi, en arithmétique, abaisser un chiffre, c'est Le transporter sur une ligne inférieure.

En chirurgie, abaisser la cataracte, c'est Faire descendre le cristallin devenu opaque au fond de l'œil, afin de rendre la vue à un malade affecté de la cataracte.

Dans le langage de la fauconnerie, abaisser l'oiseau, c'est Retrancher à celui qui a trop d'embonpoint une partie de sa nourriture, pour le rendre plus léger et plus propre à bien voler.

Un cuer de mouton est assez à paistre l'ottour (le faucon) une fois, et le tient en estat... un cuer de porc engraisse, et, dit-l'en (on), hausse; un cuer de chièvre ou de bouc abaisse, id est amaignit.

Le Ménagier de Paris, 3e distinction, 2e article, t. II, p. 322.

ABAISSER s'emploie au figuré en parlant des choses.

Soit qu'il (Dieu) élève les trônes, soit qu'il les abaisse... il leur apprend (aux rois) leurs devoirs d'une manière souveraine et digne de lui.

Bossuer, Oraison funèbre de la reine d'Angleterre.

Non, Scapin, il n'y a point d'extrémité où je ne me porte pour empêcher ce mariage-là.— Doucement, monsieur; nous abaisserons ses fumées d'amour. Il ne la tient pas encore.

REGNARD, la Sérénade, sc. 11.

Henri VIII avait renversé toutes les barrières; Élisabeth en trouva quelques-unes nouvellement posées, qu'elle abaissa et qu'elle releva avec dextérité.

VOLTAIRE, Essai sur les Mœurs, c. 179.

Adaisser les yeux est une expression de ce genre, qui signifie Accorder de l'attention, avoir égard, compatir, protéger.

Montons, de grâce, au trône, et de là beaucoup mieux Sur le choix d'un époux nous baisserons les yeux, — Vous les abaissez trop.

P. Cornettle, D. Sanche d'Arogon, I, x.

L'autre, toute occupée à discourir des cieux, Sur un simple mortel daigne abaisser les yeux. Saint-Évrenont, le Cercle.

On a dit de même abaisser la tête, au sens où l'on dit encore baisser la tête, pour Se résigner, s'humilier.

Certes, seigneurs, Jean Lyon.... abaisse la tête bien bas; mais il sait tout par sens et par malice.

FROISSART, Chroniques, liv. II, c. 52.

Abaisser s'emploie encore en parlant des personnes:

Soit au propre ou dans un sens voisin du sens propre:

là..., soi jus esternanz en terre (se prosternant à terre) et abaissiez à ses pies, disoit ce estre de sa culpe.

Dialogues de saint Grégoire, ms. fonds N.-D., 210 bis, fol. 62 v°, Ribl. nat.

Il venoit à une fontainne... Il descendoit por boivre; et quant il estoit abaissiez, si se reponoit (cachait) la fontainne, si qu'il n'an pooit point veoir.

Roman du Saint-Graal, ms. 198, suppl. français, fol. 44 vo, c. 2.

As piés le (du) roi est Turpins abaissiés.

Ogier de Danemarche, v. 9572.

Soit au siguré.

ll signifie alors quelquefois Déprimer, ravaler une personne au-dessous de sa valeur réelle ou apparente, par des actes, par des discours.

S'il se vante (l'homme), je l'abaisse; s'il s'abaisse, je le

PASCAL, Pensées, part. II, art. 1, § 5.

Écoutez, esprits moqueurs et libertins, qui prenez plaisir d'abaisser ceux que Dieu élève.

FLÉCRIER, Oraison sunèbre de mademe la Dauphine.

Quand l'homme s'allie dans un rang plus bas, il ne descend point, il élève son épouse; au contraire, en prenant une semme au-dessus de lui, il l'abaisse sans s'élever.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, V.

Mahom lor signor pas n'abaissent.

Roman de Mahomet, v. 1287.

De quelques grands noms qu'on te nomme, On l'abaisse : il n'est plus d'assez grands noms pour toi. M=0 DESHOULIÈRES, Poésies, Au Roi. 1685.

Pour élever sa gloire, on ne vous verra plus Déprimer les Césars, abaisser les Titus.

VOS.TAIRE, Épitres, XII.

Il veut dire encore Rendre moins puissant, diminuer, faire tomber d'un rang élevé, affliger.

David guerriad sièrement les Philistiens, e mult les abaissad.

Le povre pople salveras, et les halz abaisseras.

De force e de vertud m'as ceint à bataille, e abaissed as desuz (sous) mei ces ki resturent (résistèrent) encuntre mei.

Les quatre Livres des Rois, II, vIII, 1; XXII, 28, 40.

Tu nos as abalssiet el liu d'affliction, si nos at coverz li umbres de mort.

Livre de Job. Voy. Les quatre Livres des Rois, p. 458.

Dieu donne le prince selon qu'il veult pugnir et chastier les subjectz, et aux princes les subjectz, ou leurs couraiges disposez envers luy, selon qu'il les veult eslever ou abaisser.

COMMUNES, Mémoires, V, 9.

Je vous représenteray premièrement mon estat; non pour me glorisser: toutes et quantessois je le seray, Dieu m'abaissera.

HENRI IV, Aux trois Etats de ce royaume, 4 mars 1589.
(Voy. Recueil des Lettres missives de Henri IV, t. II, p. 445.)

Rome même alloit trembler sous lui (Cromwell); mais ce petit gravier, qui n'étoit rien ailleurs, mis en cet endroit, le voilà mort, sa famille abaissée, et le roi rétabli.

PASCAL, Pensées, part. I, art. vi, § 7.

Ce jeune prince éleva et abaissa trop Arbogaste.

Bossuer, Discours sur l'histoire universelle, I, 11.

J'admirois les coups de la fortune, qui relève tout à coup ceux qu'elle a le plus abaissés.

FENELON, Télémaque, II.

Servius Tullius..... avoit étendu les priviléges du peuple pour abaisser le sénat.

(Les Romains) ne soumettoient point de peuple qui ne leur servit à en abaisser d'autres.

MONTESQUIRU, Grandeur des Romains, c. 1, 6.

Il (le prince d'Orange) voulait abaisser le roi de France, et détrôner le roi d'Angleterre.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 15.

Les honors de Rome gasta; Et les nobles gens abaissa. Wicz, Roman de Brut, v. 5814: Cist (Antechrist) les humles abaisera, Et les fèlons essauchera (élèvera).

Li Lucidaires, fol. cr. vo, col. 2, ms. 283, in-fol., B. L. Fr., à l'Arsenal.

Alixandres, qui si fu sire, (si puissant) Qui à tant prince moustra s'ire, (montra sa colère) Por aus (eux) abessier et donter, Et por lui croistre et amonter.

Fabl. et cont. anc., Méon, t. III, p. 98.

On a dit de même au passif, être abaissé de richesse, pour Perdre de sa fortune.

> Maint loiau marchié en sont lessié (Beaucoup de loyaux marchés sont rompus), Et maint de richece abessié.

> > GODEFROY DE PARIS, Chronique, v. 3567.

Il prend de plus, assez souvent, le sens de Dégrader, d'avilir.

Il avoit appris d'elle (de l'histoire) que la Vertu avoit eslevé cet homme, et que la Fortune ne l'avoit pu abbais-

BALZAC, Aristippe, avant-propos.

Leur conscience les afflige, le poids de leurs péchés les abaisse, et le premier effet de la grâce de Jésus-Christ, c'est de leur faire sentir combien ils s'en étoient rendus indignes.

FLECMIER, Panégyrique de saint François de Paule.

Les grands noms abaissent au lieu d'élever ceux qui ne les savent pas soutenir.

LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, 94.

Il a une fausse grandeur qui l'abaisse, et qui embarrasse fort ceux qui sont ses amis et qui ne veulent pas le mépriser.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 9.

Et si Rome est encor telle qu'auparavant, Le trône où je me sieds m'abaisse en m'élevant. P. Cornelle, la Mort de Pompée, IV, 3.

Enfin on l'emploie pour Décourager, abattre.

Hercules, voyant qu'ilz estoyent ainsi abbaissez et humiliez, ne faisoit plus compte de les poursuyvre davantage. Amyor, traduct. de Plutarque, Vie de Thésée, 7.

ABAISSER se prend dans un sens favorable quand il s'agit d'un acte volontaire par lequel on témoigne de sa condescendance, de sa générosité.

Un prince n'est jamais plus grand que lorsque c'est la bonté qui l'abaisse.

MASSILLON, Oraison funèbre de M. le Dauphin.

Dans cette acception abaissen, comme aussi abaissement (voyez ce mot), présente le plus ordinairement l'idée d'humilité, et appartient au langage religieux.

L'humilité de Jésus-Christ l'a abaissé jusqu'à l'anéantissement,

FLÉCHIER, Sermons. Pour le jour de la Conception.

Mais Deus e hom (J.-C.)....

Des haus cieus d'amunt abaissiez,

E tant por nos humiliez

Qu'en vil leu povre deigna uestre (naître).

Benoit, Chron. de Normandie, v. 23987.

ABAISSER s'emploie quelquefois par métonymie dans cette locution, abaisser quelqu'un, pour Diminuer sa taxe, lui imposer une charge moins forte; et, par une figure plus hardie, il s'est pris, dans un sens très-ancien, pour Affranchir d'un mauvais traitement ou préserver d'une vexation.

Il le supplioit qu'il lui fist faire droit à son oncle (rendre justice par son oncle), et l'abaissast des outrages et des forfais (injustices) qu'il luy faisoit.

Chroniques de Saint-Denys, t. I, fol. 246. (Cité par Sainte-Palaye.)

ABAISSER, pris au figuré, a très-souvent pour régimes, particulièrement dans le style oratoire et poétique, au lieu de noms de personnes, des noms qui désignent d'une manière abstraite les personnes, par leurs passions, leurs sentiments, leur caractère, leur situation.

Ainsi on dit:

ABAISSER l'âme, le cœur, la fierté, l'orgueil, la vanité, le courage, l'audace, etc.:

L'espérance ellievet lo cuer as haltes choses, et la cremors (crainte) l'abaisset contreval.

Livre de Job. Voy. Les quatre Livres des Rois, p. 507.

C'est chose qui ordinairement ravale et abaisse le cœur aux hommes, quand ils sentent quelque défectuosité ou quelque tare en ceulx dont ils ont pris naissance.

AMYOT, traduct. de Plutarque, Comment il faut nourrir les enfants, II.

On le voyoit (saint Louis).... abaisser aux pieds des pauvres.... la majesté royale.

Massillon, Sermons. Pour le jour de Saint-Louis.

Comme l'éducation, dans les monarchies, ne travaille qu'à élever le cœur, elle ne cherche qu'à l'abaisser dans les États despotiques.

Montesquieu, Esprit des lois, IV, 3.

Por nostre parenté vengier, Et por lor orgoil abaissier.

WACE, Roman de Brut, v. 11273.

Et, de ce mesme bras qui soutient l'innocence, J'abaisseray l'orgueil des fronts audacieux.

Réveille-toi, Seigneur, relève l'innocence, Que l'orgueil des méchants s'efforce d'abaisser. RACAN, Psaumes, XVII, XLIII.

ABAISSER la colère, la haine :

De moment en moment, son âme plus humaine Abaisse sa colère et rabat de sa haine.

Je te l'ai déjà dit, César, je suis Romaine.

P. Cornelle, Médée, III, 2; la Mort de Pompée, III, 4.

Abaissen la gloire, la renommée, la puissance, la grandeur, la dignité, etc.:

Bien se gart li baillis qu'il ne soit avocas à celi qui plede devant li, ne qu'il ne parole por li, car il abaisseroit sa renommée.

Beaumanorn, Contumes du Beauvoisis, c. I, § 23.

Nous élevons la gloire des uns pour abaisser celle des

LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, 198.

Ne velt son reine retailler (son royaume morceler), Ne sa dinité (dignité) abaissier.

WACE, Roman de Brut, v. 14541.

Et comment as-tu nom? dit Salorez le fier.

Es-tu tant gentix hom que doies cest mestier (le combat)

Tenir sans mesprison, sans mon pris abaissier?

Chanson des Saxons, t. II, p. 171.

Monlt est ses nons et ses pris abaissés. (Son renom et son mérite.)

THIBAUD ROL DE NAVARRE, Chansons, LII.

Il (ils) abaissent des bons les los (mérites).

Roman de la Rose, v. 1048.

Ne trop ne peu parler doit la princesse : Car trop parler sa gravité abaisse, Et le trop peu monstre simplicité. J. Maror, Doctrinal des princesses et nobles dames; De trop parler. Ils verroient par ce coup leur puissance abaissée.

RACINE, Britannicus, IV, 4.

Il y a longtemps qu'on ne dit plus, comme on l'a dit autrefois, ABAISSER la faim, ABAISSER la honte.

> Ne sai se de ces pois en cosse Que je voi à ces pors fouler Me porroie jà saouler, Et ma grant famine abessier. Fabl. et cont. anc., Méon, t. I, p. 375

> Car tex (tel) cuide abessier sa houte, Ou vengier, qui l'acroist et moute. Roman de la Rose, v. 7885.

ABAISSER a perdu de même un assez grand nombre de régimes abstraits, devenus, avec le temps, un peu étranges, et dont les exemples suivants donneront une idée:

Maintien les boncs coustumes de ton royaume, et les mauvaises abesse.

JOINVILLE, Histoire de Saint Louis.

Or est de mes enfans li contes (le nombre) abaissiés.

Chanson d'Antioche, v. 568.

Cist max (ce mal), se nos ne l'abesson, Porra encore assez monter.

Roman du Renart, v. 9756.

... Tuit li mire de Salerne N'abcsscroient cette lime.

(Tous les médecins de Salerne n'adouciraient point la douleur qui me ronge.)

Tote la noise est abaissiée.

Fabl. et cont. anc., Méon, t. I, p. 150, 268.

... N'ont pas la noise abessiée, Mès eslevée et essauciée.

HERBERS, Dolopathos, p. 186.

On peut inférer des deux derniers exemples, contre l'opinion de Sainte-Palaye, qu'abaisa n'est pas simplement une forme particulière d'apaisa, dans ces vers cités par Borel:

...Ne pot soffrir tel desroy Pallas, qui la noise *abaisa* Tant que li un l'autre baisa.

PRILIPPE DE VITRY, traduction d'Ovide, ms.

Le même emploi hardi d'abaisser se retrouve dans d'autres passages, dont quelques-uns sont fort anciens aussi, mais ont peut-être moins vicilli. Se li prévolz aperçoit que la painne que il a enjointe ne puisse estre paiée du chatel (capital) à celui qu'il a condampné, il la puet bien apeticier, et ce qu'il en abessera ne porra pas estre demandé.

TANCREDE, li Ordinaires, fol. 106 vo, c. 1.

À sçavoir pour éviter que, pour le grand nombre d'enfans, il ne falust abbaisser le train, et, comme on dit par manière de proverbe, tailler les morceaux plus menus.

H. ESTIERRE, Apologie pour Hérodote, c. xvii, § 14.

Paien erent (étaient), et il paien Bien se devroient entr'aidier Por crestienté abaissier.

WACE, Roman de Brut, v. 13867.

Partonopeus, v. 5423, 5443.

... La loi Diu (de Dieu) voelent si abaissicr.

Ogier de Danemarche, v. 10626.

Et ce voit-en (voit-on) bien que Rome a Molt *abessié* nostre loi.

Fabl. et cont. anc., Méon, t. II, p. 332.

ARAISSER est resté d'usage dans ces expressions données par Robert Estienne et par Danet: abaisser le prix des vivres, abaisser les impôts, et en parlant d'un très-grand nombre de choses abstraites.

Sire, répondit d'Aubigné, j'ai été député malgré moi à ces assemblées..... Mais comme les Églises..... m'avoient marqué la confiance qu'elles avoient en moi, je me suis cru obligé à les servir avec d'autant plus de passion qu'elles étoient plus abaissées, ayant perdu votre protection.

Agrippa n'Aubioné, Mémoires.

Turenne se laissoit voir tel qu'il étoit, sans rien exagérer par orgueil, sans rien abaisser par une fausse modestie.

MASCARON, Oraison funèbre de Turenne.

(Le peuple) chercha donc à abaisser le consulat, à avoir des magistrats plébéiens...

MONTESQUEEU, Grandeur des Romains, c. 8.

On voit bien que c'est le courage d'esprit qui fait perdre bu conserver les États, qui les élève ou qui les abaisse. Voltain, Histoire de Russie sous Pierre le Grand, part. I, c. 15. ABAISSER s'emploie fréquemment comme verbe pronominal.

1º Au propre, en parlant des choses:

Il avoit trouvé un gentil-homme nommé Simontault, lequel, ennuyé de la longue demeure que faisoit la rivière à s'abbaisser, s'estoit délibéré de la forcer, se confiant en la bonté de son cheval.

LA REINE DE NAVARRE, Heptameron. Prol.

Le pays est rempli de montagnes qui s'abaissent peu à peu.

D'ABLARCOURT, traduction de Tacite, Mœurs des Germains, c. 2.

M. Cassini ne manqua pas d'aller revoir sa méridienne de Saint-Pétrone, qui avoit besoin de lui; la voûte qui recevoit le soleil s'étoit abaissée.

FORTENELLE, Éloge de Cassini.

Tous les sleuves diminuent de jour en jour, parce que tous les jours les montagnes s'abaissent.

Burron, Théorie de la terre, art. x1.

Et mon œil esblouy de si grande clairté, Craignant ses chands regards, s'abaissoit arresté Sur son beau sein d'albastre.

Pu. DESPORTES, Amours d'Hippolyte, XXXV.

Leurs dos voûtés s'élevaient, s'abaissaient, Aux longs élans des soupirs qu'ils poussaient.

VOLTAIRE, l'Refant prodigue, I, 5.

Il se prend au même sens, en parlant des personnes, pour se baisser, se pencher vers quelqu'un ou vers quelque chose.

Quant il s'abaissera, ce est à dire quant il s'agenoillera por boivre,.... lors se repondra (cachera) la fontainne.

Roman du Saint-Graal, ms. 198, suppl. fr., fol. 47 vo, c. 2.

Adonc s'abaissa messire Gautier, et regarda sur le tombel.

FROISSART, Chroniques, liv. 1, part. 1, c. 241.

Les deux combattants s'allongent, se replient, s'a-baissent.

Finnion, Télémague, XX.

Il (Renart) s'abaissa, et cil l'asolt (l'absout) Moitié roman, moitié latin.

Roman du Renart, v. 10832.

Quant cil de l'ost au (l'armée du) roy de France Les voient viex, foibles et sales, Touz désarmez, et de fain pales, Et qu'en pleurant vers eus s'abessent: Pitié en ont; aler les lessent. G. GUYART, Royaux lignages, v. 3870.

La vache le (du) prestre s'abesse, Por ce que voloit pasturer.

Un petit (peu) s'abesse et encline.
Fabl. et cont. anc., Méon, t. III, p. 27; t. IV, p. 194.
Si s'abessa,

Et un à un tous les besa (baisa).
GODEFROY DE PARIS, Chronique, v. 7151.

De la fontaine m'apressai; Quant ge fui près, si m'abessai Por véoir l'iaue qui coroit, Et la gravele qui paroit Au fons plus clere qu'argens fins. Roman de la Rose, v. 1531.

On l'a aussi employé, fort anciennement, d'une manière heureuse, en parlant de la défaillance subite du corps ou même de la chute de quelque objet.

Del colp chancelad . . . e vers terre s'abaissad, Les quatre Livres des Rois , 1, xvn, 49.

Le comte avise, et maintenant le fiert (frappe), De la sajete (flèche) li mist el cors plain pié, La maistre veine del cuer li a trenchié: Li quens s'abaisse, et sa vertu li chiet. (Le comte s'abaisse, et sa force tombe.) Garin le Loherain, t. II, p. 238.

Etrepundrai l'espect ainz qu'à tere s'abaiset. (Et je reprendrai l'épieu avant qu'à terre il ne tombe.) Foyage de Charlemagne, v. 613.

L'extension remarquée plus haut, d'après laquelle abaisser se dit du bruit, des sons, est commune à s'anaisser.

Elle a conduit aussi à dire le jour s'abaisse, comme on dit encore le jour baisse.

Il vous faudra toujours aveugle demeurer, Soit que le jour s'abaisse ou qu'il commence à luire. Pa. Desportes, les Amours de Diane, I, 17.

2º Au figuré.

Quand il s'agit d'un acte de condescendance, de modestie:

J'approuve fort cette théologie populaire qui fait la moitié du chemin jusques à nous, et s'abaisse un peu alin que nous n'ayons pas trop à nous élever.

BALZAC, Lettres diverses, VII, 46.

Sans se hausser pour paroître grand, sans s'abaisser pour être civil et obligeant.

Bossuer, Oraison funèbre du prince de Condé.

L'humilité n'est souvent qu'une feinte soumission dont on se sert pour soumettre les autres : c'est un artifice de l'orgueil qui s'abaisse pour s'élever.

LA ROCHEFOUGAULD, Maximes, 254.

Les grands, placés si haut par la nature, ne sauroient plus trouver de gloire qu'en s'abaissant.

> MASSILLON, Petit caréme. Sur l'humanité des grands envers le peuple.

Il est quelquesois dangereux de s'abaisser; car on prend au mot notre humilité, et l'on nous méprise sur notre parole.

GIRARD, Synonymes.

Mult fu biax (beau), mult fu gent, gentiz hons resembla; Ne fu trop orguillos, ne trop ne s'abeissa.

WACE, Roman de Rou, v. 3788.

Quand il s'agit, particulièrement au sens religieux, au sens chrétien, d'un acte d'humilité :

Par tant covient ke la pensée ... soniousement soi abaisset en humiliteit.

Livre de Job. Voy. Les quatre Livres des Rois , p. 450.

Cil ki s'ensalce (s'élève), il serat abaissiez; et ki s'abaisset de son greit, il serat essalciez (élevé).

Sermon sur la Sagesse. Ms. fonds N.-D, nº 210 bis, fol. 182 vo.

Ki s'abaisse, Diex l'acroiist,

Proverbes ruraux et vulgaus.

Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé.

> LE MAISTRE DE SACI, trad. de l'Évangile selon saint Luc, XVIII, 14.

Nous les verrions s'abaisser profondément au nom de Jésus, toutes les fois que nous le prononcerons dans la suite de ce discours. Abaissons-nous aussi en esprit.

Bossuer, Sermons. Sur la Circoncision (1er).

On la vit souvent s'abaisser et se dérober à sa dignité, pour se jeter aux pieds des pauvres. L'élévation est .... la récompense naturelle de celui qui s'est abaissé.

FLÉCHIER, Oraison funèbre de Marie-Thérèse; Panégyrique de saint François de Paule.

Bel se mistrent en Ordre, bien se sunt abessié, Car il resont seigneur de quanqu'il ont lessié.

(Ils se sont habilement mis en un couvent et abaissés, car ils redeviennent seigneurs de tout ce qu'ils ont abandonné.)

J. DE MEUNG, Testament, v. 506.

Ou bien au sujet du langage dans les conversations, dans les écrits, pour marquer le changement du ton, qui devient moins relevé, plus simple, plus familier.

Capable néanmoins (P. Corneille) de s'abaisser quand il veut, et de descendre jusqu'aux plus simples naïvetés du comique.

J. RACINE, Réponse au discours de réception de T. Corneille.

Ils sont toujours guindés (certains provinciaux), et croiroient se trop abaisser en nommant les choses par leurs noms.

FÉNELON, Dialogues sur l'Éloquence, II.

Ils croiroient s'abaisser dans leurs vers monstrueux, S'ils peusoient ce qu'un autre a pu penser comme eux.

Il faut dans la douleur que vous vous abaissiez.

Bolleau, Art poétique, I, III.

Souvent s'ABAISSER, au figuré, signifie s'humilier, se dégrader, s'avilir.

On seet assez que, entre toutes autres nations, Espaignolz sont gens qui d'eulx-mesmes ne se veullent pas *abaisser*, et ont tousjours l'honneur à la bouche.

Le loyal Serviteur, c. 23, édit. Petitot.

(L'esclave) sent que son maître a une âme qui peut s'agrandir, et que la sienne est contrainte de s'abaisser sans cesse.

Montesquieu, Esprit des lois, XV, 13.

Dès qu'il (Charles XII) fut auprès de Bender, on lui conseilla d'écrire au grand vizir, selon l'usage, et il crut que ce serait trop s'abaisser.

VOLTAIRE, Histoire de Russie sous Pierre le Grand, part. I, c. 19.

Vous voulez que le roi s'abaisse et s'humilie!

Qu'il démente en un jour tout le cours de sa vie!

RACLER, Mithridate, III, 1.

Il dit à l'Océan : Que ton orgueil s'abaisse.

Voltaire, la Police sous Louis XIV.

Quelquefois aussi s'ABAISSER, toujours pris figurément, n'exprime qu'une idée de décadence, de déclin.

La volonté seule des rois les appelait (les trésoriers de France) à ces grandes assemblées (un lit de justice). Leur décadence prouve à quel point tout peut changer. Des compagnies s'élèvent, d'autres s'abaissent, et enfin s'évanouissent. Il en est de même de toutes les dignités.

VOLTAIRE, Histoire du parlement de Paris, c. 7.

Il est très-ordinaire que s'abaissen, surtout dans ces diverses acceptions figurées, ait un complément formé de la préposition à et de son régime.

Ce régime est tantôt un nom :

... Au lieu de prendre le soin de son ménage... — De son ménage, monsieur! Est-ce que vous voudriez qu'elle s'abaissát à ces sortes de bagatelles? et est-ce pour cela que l'on prend aujourd'hui des femmes?

DANCOURT, les Bourgeoises à la mode, II, 9.

L'utilité justifie l'astronome de s'être abaissé à l'arpentage.

Les sciences, en faveur desquelles il s'abaissoit au rang de simple particulier, doivent l'élever... au rang des Auguste et des Charlemagne, qui leur ont accordé aussi leur familiarité.

FONTENELLE, Éloge de La Hire; Éloge du czar Pierre Ier.

Jésus-Christ... daigna s'abaisser à toute la faiblesse du corps humain, qu'il avait revêtu.

VOLTAIRE, Traité de la Tolérance : Si la tolérance a été enseignée par Jésus-Christ.

Feindre et nous abaisser à cette lâcheté!

Ah! c'en est trop, madame!

Ne vous abaissez point à des remerciments.

P. CORNEILLE, Héraclius, V, 6; Pertharite, II, 5.

Et des grands conquerants les sublimes pensées Sont aux civilités avec peine abaissées. Molière, D. Garcie de Navarre, III, 3.

La qualité d'ambassadeur Peut-elle s'abaisser à des contes vulgaires? La Fontaine, Fables, VIII, 4. Tantôt un verbe :

Faut-il qu'une personne comme vous s'abaisse à parler de la sorte?

Moltene, le Médecin malgré lui, I, 6.

Les uns se représentoient un Dieu oisif, retiré en luimême...., ne daignant pas s'abaisser à regarder ce qui se passe sur la terre.

Massillon, Sermons. Pour le jour de Noël.

Il ne convient pas à une personne de ma qualité de s'abaisser à prier un homme de la vôtre.

LESAGE, Gil Blas, IV, 10.

Vous daiguez vous abaisser à revoir des éditions, vous qui êtes fait assurément plutôt pour diriger des auteurs que des libraires.

VOLTAIRE, Lettres, 15 décembre 1732.

Eh! monsieur, lui dis-je, laissez-moi finir. Avec qui vous abaissez-vous à feindre? — Avez-vous oublié à qui vous parlez?

Marivaux, la Vie de Marianne, part. VIII.

Nous ne demandons point qu'un courage si fort S'abaisse, à notre exemple, à se plaindre du sort.

Il est bon qu'un mari nous cache quelque chose, Qu'il soit quelquefois libre, et ne s'abaisse pas A nous rendre toujours compte de tous ses pas. P. Connetter, Horace, III, 5; Polyeucte, I, 3.

Abaissons-nous, ma sœur, à faire des avances.

Molière, Psyché, I, 1.

Tantôt enfin une proposition entière.

Ce sont, monsieur, des bontés qui m'accablent; et je suis dans une confusion la plus grande du monde, de voir une personne de votre qualité s'abaisser pour moi à ce que vous faites.

Mortens, le Bourgeois gentilhomme, III, 6.

Le complément de s'ABAISSER se forme fréquemment au moyen de la préposition jusque ou jusques; s'abaisser jusqu'à, jusques à.

Les régimes varient de même; c'est tantôt un nom ou un pronom :

Le ciel s'abaisse jusqu'aux abismes.

BALZAG, Lettres diverses, I, 14.

La grandeur de Votre Majesté consiste à s'abaisser jusqu'à ses sujets, à s'égaler en quelque manière à eux. Paraisson, Premier discours au Roi.

Après ses prières accoutumées, s'abaissant jusqu'à son néant, ou s'élevant jusqu'à Dieu par la foi et la médita-

tion de ses mystères, elle lui demandoit sa grace et lui offroit un cœur contrit et humilié.

Flichten, Oraison funèbre de madame la Dauphine.

Le prince s'est abaissé jusqu'à moi, en prenant soin de ma fortune.

Mme DE LA FAYETTE, la Princesse de Clèves.

Tantôt un verbe.

Il nous semble que de ces haults thrônes ils ne s'abaissent pas jusques à viere.

MONTAIGNE, Essais, III, 2.

Les docteurs molinistes n'ont pas daigné s'abaisser jusqu'à nous en instruire.

PASCAL, Provinciales, III.

Un Dieu qui s'abaisse jusqu'à se fuire homme étonne et confond la raison.

Massillon, Sermons. Pour le jour de la Circoncision.

Ce qui semble peu croyable, c'est que Montesquieu daigna lui répondre. Les trois doigts qui avaient écrit l'Esprit des Lois s'abaissèrent jusqu'à écraser, par la force de la raison, et à coups d'épigrammes, la guépe convulsionnaire qui bourdonnait à ses oreilles quatre fois par mois.

VOLTAIRE, Commentaire sur l'Esprit des Lois. Avant-propos.

Photin, je parle au roi; vous répondrez pour tous, Quand je m'abaisserai jusqu'à parler à vous. P. Corneller, la Mort de Pompée, I, 3.

Morbleu! c'est une chose indigne, lâche, infâme, De s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme! Montene, le Misanthrope, 1, 1,

Quelquefois le régime est un adverbe.

C'est jusqu'où nous pouvons nous abaisser pour vous.
P. Cornelle, D. Sanche d'Aragon, IH, 4.

S'ABAISSER ne se construit pas moins souvent avec la préposition devant, qui alors ne marque pas seulement la présence d'une personne, mais encore, la plupart du temps, son influence morale.

La république de Gênes s'abaissa encore plus devant lui (Louis XIV) que celle d'Alger.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 14.

Que faites-vous donc, madame? levez-vous, lui criai-je; vous n'avez point de meilleure amie que moi. Est-il nécessaire de vous abaisser ainsi devant moi pour me toucher? Marivaux, la Fie de Marianne, part X.

Et leurs fronts couronnés s'abaissent devant lui.

Soleil, astre de feu, jour heureux que je hais...
Toi qui sembles le dieu des cieux qui t'environnent...
Sur la voûte des cieux élevé plus que toi,
Le trône où tu t'assieds s'abaissait devant moi.
Voltaire, Artémire, fragments, I; Essai sur la poésie épique,
IX, morceau trad. de Milton.

Dans l'exemple suivant, d'une date très-ancienne, s'abaissier avant (s'abaisser devant) est employé de mème, mais au sens propre.

Li rosels s'abaissie avant le vent, et li malvais hom obéist al diable.

MAURICE DE SULLY, Sermons, IIe dim. de l'Avent. Ms. 2036-18, suppl. fr., Bibl. nat.

Par un tour très-voisin du précédent, on a dit s'ABAISSER envers, s'ABAISSER vers.

S'abaisser envers aucun, et le prier.
ROBERT ESTIERRE, Dictionnaire français-latin.

Cet orgueilleux savoir, ces pompeux sentiments

Ne sont aux yeux de Dieu que de vains ornements:

Il ne s'abaisse point vers des ames si hautes.

P. CORRELLER, Imitation de J.-C., I, 1.

S'ABAISSER est aussi très-souvent suivi des prépositions sous et au-dessous;

De la préposition sous:

Je me laisse plus naturellement aller après l'exemple de Flaminius, qui se prestoit à ceulx qui avoient besoing de luy plus qu'à ceulx qui luy pouvoient bien faire, que je ne fais à celuy de Pyrrhus, propre à s'abaisser soubs les grands et à s'enorgueillir sur les petits.

MONTAIGNE, Essais, III, 13.

Jésus-Christ... dont on s'approche sans orgueil, et sous lequel on s'abaisse sans désespoir.

PASCAL, Pensées, part. II, art. 10, § 4.

Le ciel sous ses pieds s'abaisse.

RACAN, Psaumes, XVII.

Est-il juste, après tout, qu'un conquérant s'abaisse Sous la servile loi de tenir sa promesse?

Et vous, sous sa majesté sainte, Cieux, abaissez-vous! RACURE, Andromaque, IV, 5; Esther, III, 9.

Et je vous apprendrai qu'on peut, sans s'avilir, S'abaisser sous les dieux, les craindre et les servir. Voltair, Sémiramis, II, 7. De la préposition au-dessous :

En matière de religion, on ne sçauroit s'eslever qu'en se faisant plus petit qu'on n'est, qu'en s'abaissant au-dessous de soy-même et de sa raison.

BALZAC, Socrate chrétien, disc. XI.

Que fait l'humilité dans les autres? elle les porte à s'abaisser au-dessous de nous, et voilà ce que nous aimons. Mais que feroit la même humilité dans nous? elle nous porteroit à nous abaisser au-dessous des autres, et voilà ce que nous n'aimons pas.

BOURDALOUE, Pensées diverses sur l'humilité et l'orgueil.

Leur feinte continence n'est que souillure, et, pour avoir dédaigné l'humanité, ils s'abaissent au-dessous d'elle.

J.-J. ROUSSEAU, la Nouvelle Héloise, VI, 6.

On a dit s'abaisser dessous.

C'uns chascuns ne s'abast mies solement desoz les devantriens (les anciens), mais nes assi (même aussi) desoz les plus jounes.

> SAINT BERNARD, Sermons françois, ms., p. 264 (cité par Sainte-Palaye).

Ce qui vient d'être remarqué au sujet des compléments de s'Abaisser est en bien des cas commun à Abaisser. Ainsi l'on dit fort bien

ABAISSER à :

Est-ce donc que l'âme est un sujet trop noble pour ses foibles lumières? Abaissons-la donc à la matière; voyons si elle sait de quoi est fait le propre corps qu'elle anime.

PASCAL. Voy. Des Pensées de Pascal, p. 202.

C'est lui (Dieu) qui prend Cyrus par la main, qui le niène triomphant par toute la terre, et qui abaisse à ses pieds toutes les puissances du monde.

Bossuer, Sermons. Sur l'honneur.

Unc ne les porent abaissier
À cele paiz saire otreier.

Benoîr, Chron. de Normandie, v. 24569.

Point d'époux qui m'abaisse au rang de ses sujettes.
P. Correlle, Atila, II, 2.

...... Et nul en Thessalie N'abaissa son courage à demander la vie. Voltaire, la Mort de César, I, 3.

ABAISSER jusqu'à, jusques à:

Ou il (saint Chrysostome) sçait abaisser la vérité jusqu'à nous, ou il scait nous élever jusqu'à elle.

BALZAC, Socrate chrétien, disc. XI.

L'esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusqu'aux petitesses du peuple.

La Bruyère, Caractères, c. 11.

La servitude abaisse les hommes jusqu'à s'en faire aimer.

VAUVENARGUES, Réflexions et Maximes, 22.

.....L'amour est une autre science, Burrhus; et je serois quelque disficulté D'abaisser jusque-là votre sévérité.

Sion, jusques au ciel élevée autrefois, Jusqu'aux enfers maintenant abaissée. RACINE, Britannicus, III, 1; Esther, I, 2.

#### ABAISSER devant:

Mettre au pied des pauvres..... cette pourpre qu'on abaisse à peine devant les têtes souveraines.

Fléchier, Panégyrique de saint Charles.

Aujourd'hui devant vous abaissant sa hauteur, Il demande à traiter par un ambassadeur.

VOLTAIRR, Brutus, I, 1.

#### ABAISSER vers:

Et comment connoîtrions-nous nettement les substances spirituelles, ayant un corps qui nous aggrave et nous abaisse vers la terre?

PASCAL. Voy. Des Pensées de Pascal, p. 304, note 1.

Comme il y a dans l'orgueil un certain poids qui l'abaisse vers la terre, il y a dans l'humilité je ne sais quoi de grand et de magnanime qui élève l'homme au-dessus de lui-même.

Flicher, Sermons. Pour le jour de la Cène.

### ARAISSER SOUS :

Il abaissa sa grandeur royale sous l'humilité chrétienne. FLÉCRIER, Panégyrique de Saint Louis.

### ABAISSER au-dessous:

Vous ne l'avez qu'un peu abaissé (l'homme) au-dessous des anges.

MASSILLON, Paraphrase du psaume VIII.

C'est la diction seule qui abaisse M. de Campistron audessous de M. Racine.

VOLTAIRE, Lettres. Juin 1731.

Vous verriez.—Que verrois-je? et que pourrois-je apprendre Qui m'abaisse si fort au-dessous d'Alexandre?

RACINE, Alexandre, II, 2.

On peut ajouter à ces diverses locutions ABAIS-SER SUT :

Nous savons de plus que les Latins, et surtout les Grecs, élevoient ou abaissoient la voix sur un grand nombre de syllabes.

ABA

D'ALEMBERT, Mélanges. Sur l'harmonie des langues.

ABAISSER, comme beaucoup d'autres verbes actifs, peut être pris absolument, par ellipse de son régime.

C'est lui (Dieu) qui élève, c'est lui qui abaisse; c'est lui qui donne la gloire, c'est lui qui la change en igno-

Bossurt, Sermons. Sur l'honneur.

ABAISSER a été très-employé autrefois, comme un verbe neutre, pour s'abaisser;

Au sens physique:

Lo colors (de l'envieux) devient palle, li oilh abaissiet (son œil se cave).

Livre de Job. Voy. Les quatre Livres des Rois, p. 517.

Et mult en orent grant pitié, cum il virent ces haltes yglises et ces palais riches fondre et abaissier.

VILLEBARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, p. 81, éd. Buchon

Mult oïssiez orgres (orgues) soner, Et clers chanter et orguener; Voiz abessier et voiz lever, Chant avaler et chant monter. WACE, Roman de Brut, v. 10799.

Molt est lié Noé, sa seme et sa maisnie: (Très-content est Noé, sa femme et sa famille) L'arc el ciel ont véu de colors esclarchie; Or vont de totes parts les aighes (eaux) abaissant, Les doces des salées se vont bien désevrant: L'arche s'areste.

L'Estoire de Noé et de l'Arche, fol. 7 vo, c. 1; ms. 283, in-fol. B. L. Fr., à l'Arsenal.

Jà ne verrés le soleil abaisser. Ogier de Danemarche, v. 4639.

#### Au sens moral:

Heritages qui cascun an montent et abaissent, ne poent estre prisié fors par estimation.

BEAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, c. XXVII, § 26.

Chis péchiés monte et abaisce selonc les ordenes et les dignités.

Chis péchiés monte et abaise selonc les persones qui le font, et selonc la hautece et la dignité dont il sont.

Le Mireoir dou monde, ms. 7363, fot. 223 vo, c. 1, Bibl. nat.

Il (Dieu) lor donra chastiaus sanz chauz et sanz mortier, Jà lor très grant richesce ne porra *abaissier*, Quar ce est paradis.

Vers sur la Mort, Avertissement, p. 14.

Certes, sire, je ne croi mie Que si preudom soit sanz amie, Con vous estes: nus (nul) ne l' croiroit: Vostre pris en abesseroit, Et si en vaudriiez molt mains (beaucoup moins). Lais inédits, p. 56-57.

Tant fit que le mal abesa.

Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., Méon, t. II, p. 399.

Mais aînz (avant) qu'il ait paié les noces, Li (à lui) abessera la borsée (la bourse).

Au soir abaissa sa dolor.

[Les moines] Monter cuident, mais il abessent Qant il Deu et lor ordre lessent. Fabl. et cont. anc., Méon, t. I, p. 366; t. II, p. 101, 349.

On lit, dans le Dictionnaire français-latin de Robert Estienne, qui va en abaissant et en empirant; et dans le Thrésor de Nicot: La rivière abaisse.

Dans un très-ancien texte se rencontre la locution proverbiale à l'abaisser, au sens de En s'abaissant.

A cest mot s'est cil abeissiez,
A genoillons se met à terre....
A l'abaissier vit le fromage.

Roman du Renart, v. 18398, cf. v. 13977.

A l'expression rappelée plus haut être abaisse de richesse, correspondent, dans les exemples suivants, ces expressions analogues, abaisser d'avoir, abaisser d'honneur, de sens, etc.

> Nus ne doit son ami laisier, Nient plus s'il le voit abaissier D'avoir, com si le voit monter.

Cil ne l' doit pas entrelaissier (ce livre) Qui ne velt de sens abaissier.

Puis ne vait s'oevre entrelaisant Qu'il ne voist d'onor abaissant.

(Et puis il ne peut aller négligeant son œuvre qu'il n'aille diminuant d'honneur).

Li livres de Philosophie et de Moralité, fol. 156 r", c. 1; fol. 203 v°, c. 1 et 2; ms. 283, in-fol. B. L. Fr., à l'Arsenal.

Luxure si est deshonneste Péché, car la vie de beste Prendre souvent fait et laissier La nature, et abaissier De l'amour de Dieu...

Louis XII, le Livre contre tout péché (voy. Poésies de Charles d'Orléans, appendice, p. 412, éd. de A. Champollion, 1842).

ABAISSER et s'ABAISSER se confondent souvent dans l'usage avec BAISSER et se BAISSER, même chez les meilleurs écrivains. (Voyez BAISSER.)

Il en est de même pour ABAISSER et RABAISSER (voyez RABAISSER), comme le montre bien le rapprochement des deux passages suivants :

> Et qui suis-je, que tu daignes Jusqu'à moi te rabaisser?

> > J. RACINE, cantique IV.

Qui suis-je, Seigneur? et pourquoi Le Souverain de la nature S'abaisse-t-il jusques à moi? J.-B. Rousseau, Odes, I, 16.

Nicot a écrit : " On peut dire Je vous abbaisserai bien votre caquet, tout ainsi qu'on fait, Je vous rabbaisserai bien le caquet."

RABAISSER semble cependant exprimer une intention plus marquée, un effort plus suivi, un résultat plus complet, le retour de la personne ou de la chose abaissée à leur juste mesure. Quelquefois, comme dans l'exemple qu'on va lire, où il est opposé à ABAISSER, il indique une sorte de réciprocité, de revanche.

Les évêques, sur lesquels ils (les jésuites) avaient dominé, les confondirent avec les autres religieux; et ceux-ci ayant été abaissés par eux, les rabaissèrent à leur tour. Voltaire, Siècle de Louis XIV, c. 37.

ABAISSÉ, E, participe.

Autrefois, outre les diverses orthographes déjà indiquées et dont il a été donné des exemples, ABAISSI, ABEISSI, ABESSI, etc.

Releveir...par orgailhouse main de répréhension l'arche abaissie.

Livre de Job. Voy. Les quatre Livres des Rois, p. 476.

Bien fust la crestienté essaucie (élevée), non mie abais sie.

VILLEHARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, XXXIV.

Li avocaz qui par lor gloriose voiz relièvent les causes

ui sunt abessies, se il font tricherie ès causes que il ont à ener, il soffreront poine de traison.

Le Livre de Jostice et de Plet, p. 280.

Kar par tei e par ta lignie lert la moie (était la mienne) mult abeissie. WACE, Roman de Brut, v. 8059.

..... Saint[e] iglise Esteit abaissie e maumise, Destruite, eisilliée e gastée. Benoir, Chron. de Normandie, liv. II, v. 45.

Très-haute amors ki tant s'est abaissie Qu'en mon cuer se daigna hebergier. THIBAUT ROI DE NAVARRE, Chansons, IV.

On trouve dans Nicot, traduit par infractor, deressor, et ensuite dans Cotgrave, Monet, Oudin, e substantif masculin:

# ABBAISSEUR, ABAISSEUR.

Il n'est plus en usage que dans la langue des anatomistes, pour désigner, soit comme adjectif, soit comme substantif, certains muscles dont la fonction est d'abaisser les parties auxquelles ils sont attachés.

L'abaisseur des sourcils empêche les ordures d'entrer dans l'œil, et lui fournit une défense contre l'impression d'une lumière trop vive, lorsque, par la contraction de ce muscle, les sourcils se rapprochent de la paupière inférieure et en même temps l'un de l'autre.

Encyclopedie, art. ABAISSEUR.

ABAISSEUR désigne plus particulièrement un des qualre muscles de l'œil, dont l'office est d'abaisser le regard vers la terre, et que Dionis a distingué des autres muscles abaisseurs en l'appelant le muscle humble.

# ABAISSEMENT, s. m. (d'abaisser).

Autrefois abbaissement, abessement, etc. (d'abaisser, abesser).

ABAISSEMENT, se dit, au sens propre, en parlant es choses, de l'Action d'abaisser ou de s'abaisser de

Aucune foiz puet l'en (on peut) dire que cil qui oste sa son ou qui l'abesse nuist à la lumière (de) son voisin, ant il vient par cel abessement trop de lumière en sa

Ancienne trad, du Digeste, fol. 102 bis vo, c. 2.

L'abaissement de ce mur, qui ôtoit la veue à cette maison, l'a bien égayée.

FURETIÈRE, Dictionnaire.

L'élévation et l'abaissement journaliers des eaux de l'Océan n'ont pas été plus régulièrement assujettis au cours de l'astre qui nous éclaire durant la nuit, que le sort des mœurs et de la probité au progrès des sciences et des arts.

J.-J. ROUSSEAU, Discours sur les sciences et les arts, I.

ABAISSEMENT, se dit également de l'état des choses qui ont diminué de hauteur, soit qu'on les ait abaissées, soit qu'elles aient baissé d'elles-mêmes.

L'abaissement du mercure dans le baromètre. Dictionnaire de l'Académie.

ABAISSEMENT s'emploie, comme abaisser, par extension, en parlant de la voix, et marque le passage d'un ton plus élevé à un ton plus bas, principalement dans la musique et la déclamation.

Abbaissement de voix.

ROBERT ESTIENNE, Dictionnaire français-latin.

L'oreille, qui étoit accoutumée à sentir la différence des longues et des brèves, comme aussi de l'élévation et de l'abaissement de la voix.....

ROLLIN, Traité des études, liv. I, c. 111, § 6.

Nous ne pratiquons point du tout ces élèvements et ces abaissements successifs de la voix, si familiers et si fréquents chez les anciens.

D'ALEMBERT, Mélanges. Sur l'harmonie des langues.

Nous y remarquerons (dans le son de la voix humaine).... différents degrés d'abaissement ou d'élévation, selon que la fente de la glotte est plus ou moins ouverte.

DE BROSSES, de la Formation mécanique des langues, c. IV, § 52.

Toute syllabe est prononcée avec douceur ou avec rudesse, sans que cette douceur ni cette rudesse aient rapport à l'élévation ou à l'abaissement de la voix : et c'est là ce que l'on nomme aspiration.

D'OLIVET, Prosodie françoise, art. I.

ABAISSEMENT, pris au sens propre ou dans un sens voisin du sens propre, a, comme ABAISSER, fourni des locutions aux nomenclatures de plusieurs sciences, arts et métiers.

Il se dit, par exemple, en termes de blason, pour abattement (voyez ABATTEMENT);

En chirurgie, d'une opération qui se pratique dans la cataracte.

ABAISSEMENT se dit au figuré des personnes, et exprime, comme lorsqu'il s'agit des choses, soit, activement, l'action d'abaisser ou de s'abaisser, soit, passivement, l'état qui résulte de cette action. Il est alors, comme on va le voir, très-souvent lié par la préposition de à un substantif marquant ou la personne abaissée, ou ce qui en elle éprouve de l'abaissement. On dit, l'abaissement d'un homme, d'une maison, d'un peuple; un abaissement de cœur, de courage, d'orgueil, de fortune, de puissance; les abaissements de la volupté. On dit aussi, mon, ton, son, leur abaissement. Dans bien des cas, au contraire, abaissement est pris absolument.

Les mariages des cadets apportent d'ordinaire de l'abaissement dans les grandes maisons.

Mme DE LA FAYETTE, la Princesse de Clèves.

ABAISSEMENT, se prend communément dans cette acception pour désigner l'État de médiocrité, d'humiliation où vivent les personnes que la société dédaigne, rebute, qui sont tombées de la grandeur dans une condition obscure, de l'opulence dans la misère, de l'estime publique dans le mépris.

Cette grandeur de courage qui fait regarder d'un œil indifférent les élévations et les abaissements, le bonheur et le malheur, les plaisirs et les peines, la vie et la mort.

CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

Le pécheur est souvent élevé en honneur..., tandis que l'homme de bien vit dans l'abaissement.

Massillon, Sermons, 1er dimanche de l'Avent.

La même réflexion fit comprendre que le respect qui pouvait se refuser à la personne, malgré l'élévation du rang, devait s'accorder, malgré l'abaissement de l'état, à la supériorité du mérite.

Ductos, Considérations sur les mœurs, c. 14.

La raison et l'humanité, sans compter la religion, nous portent à ménager les personnes qui sont dans le cas où celle-ci se trouve; il nous répugne de profiter contre elles de l'abaissement où le sort les a jetées.

Marivaux, la Vie de Marianne, part. VII.

Il s'emploie surtout pour marquer l'Affaiblissement progressif du pouvoir, jusqu'au dernier terme de sa décadence.

Cruelle mort le print en l'aage de vingt et quatre ans,

qui fut abaissement et dommage irréparable à toute noblesse.

Le Loyal serviteur, c. 54.

N'ignorant pas qu'il ne faut jamais rien attendre des personnes qui se font craindre, qu'une extrême défiance, et un *abaissement* continuel de ceux qui ont quelque mérite et qui sont capables de s'élever.

CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

Son grand dessein a été d'affermir l'autorité du prince et la sûreté des peuples par l'abaissement des grands.

1 A BRUYÈRE, Caractères, c. 10.

Le vieil With ne cessoit d'encourager son fils à l'abaissement de la maison d'Orange.

J. RACINE, Fragments historiques.

Il y a anjourd'hui une telle disproportion dans la puissance, qu'il n'est pas possible qu'un petit État sorte, par ses propres forces, de l'abaissement où la Providence l'a mis.

Après l'abaissement des Carthaginois, Rome n'eut pres que plus que de petites guerres et de grandes victoires.

On pourroit dire ... que les humiliations de l'Église sa dispersion, la destruction de ses temples, les souf-frances de ses martyrs, sont le temps de sa gloire; et que lorsqu'aux yeux du monde elle paroît triompher, c'est le temps ordinaire de son abaissement.

Montesquieu, Grandeur des Romains, c. 3, 5, 22.

Le prix excessif des places au parlement, si diminué depuis, prouve quel reste de considération ce corps avait conservé dans son abaissement même.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 25

César, à qui les dieux sembloient avoir promis Le prompt abaissement de tous ses ennemis. BRÉBRUF, la Pharsale de Lucain, III.

ABAISSEMENT, se dit, au sens moral, de la Dégradation de l'âme et de l'avilissement du caractère dans les individus et dans les peuples.

Il y en a plusieurs qui approuvent tout ce que font et disent les grands, par un *abaissement* intérieur de leur esprit qui plie sous le faix de la grandeur.

Logique de Port-Royal, III, 20.

Tous ceux qui se sont engagez dans de semblables desseins par un esprit de tyrannie et des intérêts qui ne vont point à la grande réputation, ont commence par une patience soumise et des abaissements honteux.

CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

On ne trouve pas dans la religion chrétienne un abaissement qui nous rende incapables du bien, ni une sainteté exempte du mal.

PASCAL, Pensées, part. II, art. v. § 9.

S'il (Joachim d'Estaing, évêque de Clermont) n'eût eu que de la sermeté, c'eût été une vertu épiscopale; mais il avoit des soiblesses qui n'édifioient pas trop son peuple, et des abaissements qui le rendoient presque méprisable.

Fléchier, les Grands jours de 1665, p. 123.

C'est s'abaisser que de recevoir, et de cet abaissement ils (le Grand Seigneur et le Grand Mogol) se font un titre de grandeur.

C'était un grand abaissement d'être obligé d'envoyer à son successeur Stanislas les pierreries et les archives de la couronne; mais ce fut le comble à cet abaissement d'être réduit enfin à féliciter de son avénement au trône celui qui allait s'y asseoir à sa place.

VOLTAIRE, Essai sur les Mœurs, c. 158; Histoire de Charles XII, liv. III.

Et c'est je ne sais quoi d'abaissement secret Ou quiconque a du cœur ne consent qu'à regret.

P. CORNEILLE, Remerciement au cardinal Mazarin, en tête de la Mort de Pompée.

Tu sais si jusqu'ici le destin qui m'outrage Au moindre abaissement a forcé mon courage. La Fosse, Manlius, II, 1.

ABAISSEMENT s'est dit aussi d'Un coupable abandon aux mauvaises passions, et de l'état auquel ces passions réduisent ceux qui s'y livrent.

Arrêtez! n'achevez pas ce souhait étrange; j'ai une horreur trop invincible pour ces sortes d'abaissements (de l'amour); et si jamais j'étois capable de descendre, je serois personne, sans doute, à ne me le point pardonner.

Molière, la Princesse d'Élide, II, 1.

Ce genre d'amour leur inspire une hauteur dans l'esprit qui les sauve des abaissements de la volupté.

Mme DE LAMBERT, Réflexions sur les semmes.

ABAISSEMENT, se prend, dans une acception toute différente, pour Une abuégation volontaire de soimème, inspirée par la piété, par la vertu, par la philosophie, par le malheur, et qui n'implique,

par conséquent, rien d'indigne du caractère le plus élevé. Ainsi on peut dire et on dit : un noble abaissement, un abaissement généreux.

Cette espèce d'alliance de mots paraît naturelle, lorsqu'elle est expliquée par la pensée. Le vers suivant :

Contemplez de Bayard l'abaissement auguste,
DE BELLOY, Gaston et Bayard, III, 5,

n'est à blamer que parce qu'il est prononcé par Bayard lui-même.

Psyché se jeta à leurs pieds pour toute réponse, et les leur baisa. Cet abaissement excessif leur causa beaucoup de consusion et de pitié.

LA FONTAINE, Amours de Psyché, II.

Ce triste abaissement convient à ma fortune.

RACINE, Iphigénie, III, 5.

1. abaissement, mes fils, convient aux malheureux.

Longerierre, Médée, V. 5.

ABAISSEMENT, se dit particulièrement, en ce sens, de l'humilité chrétienne et des sacrifices qu'elle impose.

Son humilité la sollicite à venir prendre part aux abaissements de la vie religieuse.

Bossuer, Sermons. Pour la profession de foi de Mme de La Vallière.

Cet ordre d'équité et de justice, cette compensation de grandeur et d'abaissement, ne parut jamais mieux que dans la vie de l'humble, du pauvre, et toutesois du grand et de l'illustre François de Paule.

FLÉCHIER, Panégyrique de saint François de Paule.

La mesure de nos abaissements en ce monde sera la mesure de notre gloire dans l'autre.

Il y a une humilité prétendue qui n'a de l'humilité que les apparences; il y a de seints abaissements qui ne consistent qu'en de sausses démonstrations et des dehors trompeurs.

BOURDALOUE, Sermons. Caractère de l'humilité; Solide grandeur de l'humilité chrétienne.

On se figure ... l'honneur du ministère... comme un degré de gloire et d'élévation; on vous a montré que c'étoit une véritable servitude et un exercice continuel d'abaissement.

MASSILLON, Discours sur les revenus ecclésiastiques.

ABAISSEMENT est même pris souvent dans cette

signification, en parlant des humiliations et de la résignation de Jésus-Christ.

Dites-moi, je vous prie, si son abaissement (de Jésus-Christ) sur la terre est si redoutable, combien sera terrible son élévation dans les nuées?

BALZAG, Socrate chrétien, disc. II.

Les Juis charnels n'entendoient ni la grandeur ni l'abaissement du Messie prédit dans leurs prophéties.

PASCAL, Pensées, part. II, art. vin, § 5.

Ne croyez pas, chrètiens, qu'il nous faille rechercher bien loin ces trois abaissements du Dieu-homme.

Bossuer, Sermons. Pour le jour de Noël (1er).

C'est à vous d'adorer votre Sauveur jusque dans ses abaissements et sur sa croix, parce qu'en effet ses abaissements mêmes sont adorables.

BOURDALOUE, Sermons, Sur la Passion.

Le pluriel du mot abaissement a été d'un usage beaucoup plus fréquent au dix-septième siècle qu'aux époques qui l'ont précédé ou suivi; et maintenant il n'est guère employé que dans une acception mystique.

Les exemples suivants, qui se rapportent à quelques-unes des acceptions du mot ABAISSEMENT dont il vient d'être question, témoignent de l'ancienneté quelquefois contestée de ce mot.

Que est blameir lo juste de sa parole ki n'est mie conute, se quidier n'est del abaissement de la force estre trébuchement d'error?

(Blâmer le juste de sa parole qui n'est point connue, qu'est-ce sinon croire que l'abaissement de la force est trébuchement d'erreur?)

Livre de Job. Voy. Les quatre Livres des Rois, p. 476.

Je n'esgarderai mie (je ne regarderai pas à) vostre abessement ne vostre avillance.

Roman des Sept Sages, p. 29.

Ne voilles (veuilles) nostre abaissement.

Benoit, Chron. de Normandie, v. 20584.

On trouve chez ce dernier auteur, v. 18040, un exemple du simple Baissement.

ABAJOUE, s. f. (formé, soit de bas et de joue, soit de bajoue. Voyez ces mots).

Espèce de poche située dans l'épaisseur des joues

de certains animaux, qui s'en servent pour y placer leurs aliments et les y conserver quelque temps.

Le second (caractère des guenons), c'est d'avoir des abajoues, c'est-à-dire des poches au bas des joues, où elles peuvent garder leurs aliments.

L'orang-outang est le seul de tous les singes qui n'ait point d'abajoues, c'est-à-dire de poches au bas des joues; toutes les guenons, tous les babouins, et même le magot et le gibbon, ont ces poches, où ils peuvent garder leurs aliments avant de les avaler : l'orang-outang seul a cette partie du dedans de la bouche faite comme l'homme.

Burron, Histoire naturelle, Nomenclature des singes; l'Orang-Outang.

Buffon, qui se croit obligé d'expliquer ce mot les deux premières fois qu'il l'emploie, indique assez par là qu'il le regarde comme très-peu usité, si ce n'est comme tout à fait nouveau. Aussi ne se trouve-t-il point dans les dictionnaires antérieurs à la publication de son ouvrage.

## ABANDON, s. m.

Autrefois ABBANDON (Voyez Nicot et Cotgrave, dict.); HABANDON (voyez Sainte-Palaye, Gloss.), etc.

ABANDON vient de la préposition a et du vieux mot bandon, variété du français ban, formé du germanique bann (dans la basse latinité bannus), qui signifiait originairement Criée publique, proclamation, et s'est longtemps pris pour Sentence, bannissement, excommunication, et pour Permission, licence, exposition d'une chose à l'usage public, etc.

ABANDON OU BANDON, dit encore R. Estienne en 1539 et 1549 dans son Dictionnaire français-latin.

On disait avoir, donner bandon, au sens de Pouvoir, permettre.

Et nous tuit nous en amendon
(Et nous tous amendons-nous-en)
Tant com nous en avons bandon:
N'atendons pas jusqu'à la mort.
RUTEBEUT, la Fie sainte Marie l'Égiptianne.

Onques pucele de parage (famille)

N'ot d'amer tel bandon cum gié (comme moi),
Car j'ai de mon père congié
De faire ami et d'estre amée.

Roman de la Rose , v. 5845.

On disait en bandon au sens de Sous la puissance, avoir en son bandon.

Desjà l'Empereur présumoit d'avoir le païs (la France) en son bandon, ainsi comme il en avoit la carte.

G. Du Bellay, Mémoires, liv. VI, année 1536.

La préposition à fut d'abord jointe au mot BAN-DON par la construction, avant d'être incorporée dans le mot lui-même, comme il est arrivé pour alarme, alerte, primitivement à l'arme, à l'erte. De là ces expressions:

Etre à bandon, c'est-à-dire Être sous la puis-

Si t'iert (te sera) Normendie à bandon. Benoît, Chronique des ducs de Normandie, v. 34854.

Avoir à son bandon, c'est-à-dire Avoir sous sa poissance, à sa disposition.

Nons avons à nostre doz tout le païs seur et à nostre bandon, et un roy qui... sçaura pourveoir qu'il ne nous advienne d'ailleurs occasion de crainte inopinée.

G. Du Bellay, Mémoires, liv. VII, année 1536.

Moult a Largece pris et los; Ele a les sages et les fos (fous) Outréement (entièrement) à son bandon, Car ele sait fere biau don.

Roman de la Rose , v. 1145.

Mettre à bandon, c'est-à-dire Exposer, livrer, laisser aller, sacrifier, etc.

Qu'est-ce autre chose fors mettre tout à bandon... et provoquer le monde... à commune et publique luxure? ALAIN CHARTIER, l'Espérance,

Tous mes trésors (mon trésor) vous soit à bandon mis.

Garin le Loherain, t. II, p. 90.

Va, st li di qu'il vigne (vienne) à moi, M'amor li metrai à bandon. Fabl. et cont. anc., Méon, t. IV, p. 58.

Or est fors mis de cest roiaume
Li bons preudom,
Qui mist cors et vie à bandon.
RUTERRUE, de Guillaume de Saint-Amour.

Et tot li a mis à bandon

Et son réaume et sa maisou.

Le Chastoiement, cont. xxu, v. g.

Dedenz son cuer dit et promet Que de son cors li fera don, Toute s'i metra à bandon. Herners, Dolopathos, p. 171.

Mettre à bandon, dans l'exemple suivant, est pris au sens primitif de Mettre au ban, condamner, proserire:

> Or est Renars en mal randon, (en mauvais pas) Se l'en (on) le volt mettre à bandon. Roman du Renart, v. 1175.

Dans d'autres locutions, de signification analogue, BANDON, précédé de la préposition à, servait également de régime indirect à quelque verbe exprimé ou sous-entendu.

Et son cors à bandon li livre.

Roman de la Rose, v. 4531.

Bestes à bandon sont des bestes sans garde, dit Laurière, Glossaire du droit françois, au mot Cou-TUME.

Très-souvent à bandon était pris adverbialement, dans des sens que les exemples suivants feront encore suffisamment connaître :

> Li rois fu ocis el doignon (dans le donjon), Et trestuit si fil (et tous ses fils) à bandon. Partonopeus, v. 285.

.....(Geri) si a cuer de baron, Si portera molt bien ton confanon (ta bannière), Et conquerra le païs à bandon. Raoul de Cambrai, XLIX.

Ogier escrie : Jà morrés à bandon.

Ogier de Danemarche, v. 12175.

Quant no baron les voient, laisent corre à bandon, Ensement com li faus vole après le coulon. (De même que le faucon vole après la colombe.)

Chanson d'Antioche, ch. II, v. 814.

Guiteclins de Soissoigne o (avec) son frère Gozon... Sont antré en ta terre à force et à bandon. Chanson des Saxons, t. I. p. 24, 25.

Et serjant en lor maison prisent (prirent)

À bandon quanqu'il (tout ce qu'ils) i troverent,
Trestoute la sale reuberent (pillèrent).

Chroniques anglo-normandes, t. III, p. 123.

Et la jument de poor tranble, Un saut a fait tot à bandon. Fabl. et cont. anc., Méon, t. I, p. 98.

Après lo (le fer) coucha sor l'anclume, Si ferirent tot à bandon Plus de cent foiz en un randon (instant). Nouv. rec. de Fabl. et cont. anc., Méon, t. I, p. 117.

De cette construction habituelle se forma de bonne heure le mot abandon, et, par un pléonasme dont la trace ne tarda pas à disparaître, les locutions adverbiales à abandon, en abandon, par abandon, etc., remplacèrent celle dont on s'était servi auparavant, c'est-à-dire à bandon.

Je demeurerai vostre serve, et mon fils vostre serf à toujours, et mettrons tout le royaume (d'Angleterre) à vostre abandon, et à bon droit.

Si leur mettoit en abandon cités, villes et chasteaux, et leur recommandoit à garder ainsi comme leur héritage.

Et ont les officiers du prince si surmonté toutes gens en Poitou, en Xaintonge, et en la Rochelle, qu'ils prennent tout en abandon.

FROISSART, Chroniques, liv. I , part. 1 , c. 14; part. 11 , c. 55, 254.

Tuz les aveirs de sa meisun Li met li reis en abaundun. Manie de France, lai d'Elidue, v. 643.

... Cuer et cors en habandon -Avoit mis en très bien amer. Fabl. et cont. anc., Méon, t. IV, p. 276.

Désoremais est raison

De mon chant renoveler,

Car pris m'a par abandon

Amours, cui ser sans fauser

(Amour, que je sers sans tromper).

Jean de Nurville. Anc. poètes fr. avant 1300,

1. I, p. 179. Mss. à la Bibl. nat.

Portons à leur poure mesuage De nos biens à grand abandon. Les Marguerites de la Marguerite, Bergerie.

Laisse les vauités mondaines

En abandon aux âmes vaines.

P. Corrette, l'Imitation, I, 20.

Dans l'exemple suivant se retrouve, mais avec un déterminatif, la plus usitée de ces locutions :

Mius velt (mieux vaut) son cors metre en péril Et en abandon de morir, Que plainement Paris guerpir. Wace, Roman de Brut, v. 10255, cl. v. 13656.

ABANDON s'emploie passivement ou activement, pour exprimer, soit la situation de ce qui est délaissé, soit l'acte de délaisser.

Au premier de ces deux emplois appartiennent les exemples suivants:

Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide.

PASCAL. Voy. Des Pensées de Pascal, p. 218.

Je ne reçois de nouvelles de qui que ce soit, et j'éprouve déjà l'abandon des absents.

Mme DE MAINTENON, Lettres, 12 mai 1675.

On se rassembloit par petits pelotons, on se chuchotoit à l'oreille, et je restois seul, sans savoir avec qui parler. J'endurai longtemps ce choquant abandon.

J .- J. ROUSSEAU , Confessions , part. II , l. vIII.

L'abandon, et tout ce qui en a l'air, m'est insupportable. Jouissez du bonheur de vous suffire à vous-même. Mme du Deffand, Lettre du 18 déc. 1776 (à H. Walpole).

J'avance en sûreté quand Dieu me veut conduire,
Et je tombe aussitôt que sa main se retire....
Par ce triste abandon la suprême sagesse
Fait aux saints quelquefois épronver leur foiblesse.
L. RAGINE, la Grace, II.

A cet emploi passif du mot abandon appartient la locution proverbiale dont il a été question plus haut, à l'abandon, locution si usitée, et qui se construit avec tant de verbes divers.

Combien d'honnestes hommes ont rejeté tout leur certain à l'abandon, et le font tous les jours, pour chercher le vent de la faveur des roys et de la fortune!

Ce n'est doncques plus par la raison, par le discours et par l'ame, que nous excellons sur les bestes...Il nous faut mettre nostre intelligence, nostre prudence et tout le reste à l'abandon.

MONTAIGNE, Essais, 1, 40; II, 12.

Tout ce que l'épargne, la puissance et la bonne fortune

de tant de roys avoient amassé durant plusieurs siècles, soit d'or et d'argent, de meubles, de pierreries ou d'autres choses précieuses, qui montoient à un prix inestimable et surpassant toute créance, tout cela estoit alors au pillage et à l'abandon.

VAUGELAS, trad, de Quinte-Curce, III, 13.

L'Italie et Rome même.... deviennent la proie des barbares; tout l'Occident est à l'abandon.

Bossuer, Discours sur l'Histoire universelle , III , 7.

Tu quittes le soin de tou négoce, et tu laisses aller tes affaires à l'abandon.

Molière, le Malade imaginaire, Ier intermède, sc. 1.

Mais que fait cet homme riche, ce père de famille si affairé, et forcé, selon lui, de laisser ses enfants à l'abandon?

J .- J. ROUSSEAU , Émile , I.

Cependant, sans souliers, ceinture ni cordon, L'œil farouche et troublé, l'esprit à l'abandon, Vous viennent accoster comme personnes yvres, Et disent pour bonjour: Monsieur, je fais des livres. Règners, Satires, II.

Et je m'étenne fort de voir à l'abandon

Du prince Héraclius les droits avec le nom.

P. Cornelle, Héraclius, II, 8.

Après ces exemples, qui appartiennent presque tous au xvi° et au xvii° siècle, il peut paraître singulier que Furetière ait dit de la locution proverbiale à l'abandon : « On s'en sert peu, excepté dans le discours familier; mais elle n'est pas assez noble pour le style élevé. »

On dit encore fréquemment dans l'abandon.

Il est beau de donner la paix à votre maître; Son égal aujourd'hui, demain dans l'abandon, Vous vous verrez réduit à demander pardon. Voltaire, Adélaide du Gueselin, II, 7.

Abandon, dans cette signification passive, est souvent joint par la préposition de à un autre substantif, lequel exprime la cause du délaissement dont il s'agit.

Il est encore, ce qui revient au même, construit avec les adjectifs possessifs notre, votre, son.

La chute de saint Pierre . . . n'arriva pas tant par sa negligence que par l'abandon de Dieu. L'abandon de Dieu paroît dans les païens; la protection de Dieu paroît dans les Juifs.

PASCAL, Provinciales, III; Pensées, part. II, art. xttt, § 5.

L'un et l'autre n'eurent d'éducation que celle qu'on peut recevoir de la nature, dans l'abandon général de toutes choses.

VOLTAIRE, Hist, de Russie sous Pierre le Grand, part. II, c. 3.

Un malade dont le mal est incurable, qui peut juger de son état par des exemples fréquents et familiers, qui en est averti... par les larmes de ses amis, par la contenance ou l'abandon des médecins.

Burron , Hist, nat. L'homme (De la vieillesse et de la mort).

À l'abandon de s'est anciennement dit, on l'a vu plus haut, pour Au pouvoir de, à la discrétion de.

La veue de ma maison m'estoit effroyable: tout ce qui y estoit estoit sans garde, et à l'abandon de qui en avoit envie.

MONTAIGNE, Essais, III, 12.

J'ay longtemps voyagé, courant toujours fortune, Sur une mer de pleurs, à l'abandon des flots. Pn. Desponses, Amours de Diane, I, 48.

On a encore employé, mais rarement, abandon de dans le sens de Congé, permission.

Il sembloit qu'il cût droit d'en user de la sorte, par l'abandon et par la permission du roi.

SAINT-SIMON , Mémoires, 1711, t. IX, c. 11.

ABANDON, avec la même forme de construction, a souvent un sens actif; et son complément exprime alors, non plus la cause, mais bien l'objet du délaissement, quel que soit d'ailleurs cet objet, qu'il s'agisse de personnes ou qu'il s'agisse de choses, soit de l'ordre physique, soit de l'ordre moral.

Et vous promets, sur l'abandon de ma teste, que si vous arrivez là, vous y prendrez terre à vostre volonté.

FROISSART, Chroniques , l. I, part. 1re, c. 264

Mais, ô force à faillir! ô hardiesse pour s'excuser! ô lâche abandon d'un cœur corrompu et livré à ses désirs!

Bossuer, Sermons. Sur les fondements de la vengeance divine.

C'est alors que Dieu doit à sa justice l'abandon du pécheur.

Massillon, Sermons. Sur l'Impénitence finale.

La flatterie..., la perfidie, l'abandon de tous ses en-

gagements..., forment, je crois, le caractère du plus grand nombre des courtisans.

Montesquieu, Esprit des Lois, III, 5.

ABANDON, ainsi employé, signifie quelquefois Oubli blamable de soi, de ses intérêts, de ses devoirs.

Il fut si fort consterné, qu'il se réduisit à un traité qui étoit moins une paix qu'un abandon de ses propres forces. Montesquieu, Grandeur des Romains, c. 5.

En ce dernier sens, ABANDON s'est pris quelquefois d'une manière absolue :

... En lui montrant que, par ce qu'il (le P. Letellier) se proposoit, il s'éloignoit de son objet, qui étoit le règne despotique de sa société, de ses dogmes, de ses maximes, et la destruction radicale non-seulement de tout ce qui y étoit contraire, mais de tout ce qui n'y seroit pas soumis jusqu'à l'abandon aveugle.

SAINT-SIMON , Memoires, 1709, t. VII, c. 3.

On tombera dans un esprit de nonchalance, de paresse, d'abandon, qui fera que l'État n'aura plus de force ni de ressort.

Montesquieu, Esprit des Lois, VIII, 5.

D'autres fois abandon signifie Désistement, sacrifice.

Et de tous ses trésors l'abandon général.
P. Cornelle, Médée, II, 2.

Dans ce dernier sens et dans d'autres encore, ABANDON se construit, au moyen de la préposition à, avec un régime indirect.

Il sait que, par cet abandon aux choses licites, il se fait dans tout notre cœur un certain épanchement d'une joie mondaine.

Bossurt, Sermons. Sur l'Impénitence finale.

Une probité exacte, beaucoup d'honneur... rehaussé de tout l'abandon à M. de Cambrai.

SAINT-SIMON , Mémoires , 1711, t. IX, c. 22.

ABANDON, dans le langage mystique, exprime La sainte indifférence d'une âme désintéressée, qui s'abandonne totalement et sans réserve à Dieu.

Ce saint apôtre (saint Pierre), définissant l'abandon, dit

ces paroles : Rejetant en lui toute votre sollicitude, parce qu'il a soin de vous.

Cet acte, si c'est un seul acte, est un parfait abandon; je dis, si c'est un seul acte; car, en effet, c'est un amas et un composé des actes de la foi la plus parfaite, de l'espérance la plus entière et la plus abandonnée, et de l'amour le plus pur et le plus fidèle.

Bossuer , Instruction sur les états d'oraison, X , 13.

Un parfait abandon au souverain vouloir.
P. Connectae, l'Imitation, I, 25.

Les quiétistes se sont servis du même terme dans un sens analogue, mais auquel ils ont donné une extension condamnée par l'Église.

Voilà jusqu'où l'abandon se doit porter, selon les communes obligations. Il n'y a rien au delà, pour composer un état et une oraison extraordinaire, que l'abandon à être damné, dont nous avons déjà vu un petit essai dans l'indifférence de Molinos et de Malaval, mais dont nous allons voir le plus grand excès dans l'Interprétation du Cantique.

Malaval ne parle pas moins clairement ... Il n'y a, dit-il, qu'à pousser l'abandon à l'opération divine jusqu'à ne rien faire, et laisser tout faire à Dieu.

Voilà ce qu'on appelle l'abandon, ou cette renonciation absolue à toutes inclinations particulières, quelque bonnes qu'elles paroissent.

Bossuer, Instruction sur les états d'oraison, III, 15, 3; V, 3.

Abandon se dit particulièrement, en jurisprudence, d'un acte judiciaire ou conventionnel, par lequel un débiteur délaisse ses biens à ses créanciers.

Il a fait à ses créanciers l'abandon de sa terre. Il a signé l'abandon de tous ses biens.

Dictionnaire de l'Academie.

L'emploi de ce mot, dans la langue du palais, est très-ancien.

Om fet en Vermandois une forme de letres tele que li emprunteeur dient,...qu'il rendront toz les couz (coûts)... que li presteeur i auront... par l'abandon de totes lor choses.

Le Conseil de Pierre de Fontaines, c. xv, § 17.

Sainte-Palaye cite, d'après Laurière (Glossaire du Droit françois) et le Coutumier général (t. I, p. 792), l'expression Faire plainte d'abandon, pour Requérir, demander le bénéfice de cession de biens; et une autre encore : mettre en droit, loi et abandon, pour abandonner.

Par une acception particulière, qui correspond à un des sens des mots abandonner, abandonné, abandonnement, le mot abandon signifie, en parlant des femmes, le Relachement de leurs mœurs, leur facilité.

> De tout temps le monde a vu Don Être le père d'Abandon.

> > LA FONTAINE, Contes, III, 13.

ABANDON, pris dans un sens plus général, peut encore signifier un Emportement passionné.

Les armes, marques... de noblesse héréditaire..., sont mises ès mains d'une populace qui de liberté passera en licence, de licence à l'abandon de toute insolence.

PALMA CAYET, Chronologie novenaire, 1, année 1589.

ABANDON se dit enfin en parlant des manières, des discours, des ouvrages d'esprit et des productions des arts, pour exprimer une sorte de facilité, de négligence heureuse, qui exclut toute recherche, toute affectation, et ne laisse jamais sentir l'effort ni le travail.

Cette acception est moderne.

Des attitudes tantôt animées, tantôt laissées dans un mol abandon.

Burron , Histoire naturelle, le Cygne.

L'homme qui se repose se soulage d'un malaise; on le voit sur son visage, dans l'affaissement, l'abandon de ses membres; et ces caractères manquent à ce berger.

DIDEROT, Salon de 1767. Les Sculpteurs; Mouchy.

J'aime l'abandon; je n'agis que de premier mouvement.

Male de l'Espinasse, Lettres, 1er août 1773.

Il trouvait en elle trop de hauteur, et pas assez de complaisance et d'abandon.

MARMONTEL , Mémoires.

L'aisance et l'abandon vont quelquefois jusqu'à la nérigence marquée, et l'abandon jusqu'à la diffusion.

LA HARDE, Cours de Littérature.

Corinne était surtout aimable par l'abandon et le naturel.

Mme DE STAEL, Corinne, IV, 6.

Elle a beaucoup d'esprit, de sensibilité;

Moi, j'ai de l'abandon, de la franche gaieté.

Collis d'Harleville, les Châteaux en Espagne, II, 10.

Son corps, à la beauté, ce trop fragile don,
Joignait des mouvements le facile abandon.
S'exprime avec clarté, parle avec abandon.
Delille, l'Imagination, I; la Conversation, III.

[Vous] dont le sentiment Se peignait si naïvement Dans un *abandon* plein de charmes. Duois, Fers à madame Pallière.

Abandon se prend quelquefois dans la signification de Confiance entière.

Elle (la religion) vous cherchera; vous, ne la fuyez pas; Vous, avec abandon jetez-vous dans ses bras. M.-J. Cuésten, Calas, III, 3.

Avec quel saint respect, quel touchant abandon,

Mon ami lui prétait son cœur et son oreille!

Ducis, Épitre à l'Amitie.

## ABANDONNEMENT, s. m.

Ce mot marque, avec plus de force, la signification passive et active du mot abandon, la situation de ce qui est délaissé, l'action de délaisser.

Il se construit, en ce double sens, avec la préposition de, suivie d'un substantif, lequel fait connaître, tantôt par le fait de qui a lieu le délaissement, tantôt en quoi il consiste.

Au premier sens se rapporte cet exemple :

Dans la désertion et l'abandonnement général de ses amis, il se livre tout entier aux chagrins et aux réflexions de la solitude.

SAINT-EVREMOND, cité dans le Dictionnaire de Trévoux,

Dans l'exemple suivant, analogue au précédent, la préposition de est remplacée par la locution du côté de.

Il étoit dans un si grand abandonnement du côté de Dieu, que....

JACQUELINE PASCAL, lettre du 25 janvier 1655, sur la conversion de son frère.

A cet emploi de la locution abandonnement de, appartient encore cet autre exemple :

On tente Dieu continuellement par l'exercice de ces emplois mal choisis; et, au lieu d'attirer sa grâce et son secours, on attire sans cesse les effets de sa colère et de son abandonnement.

NICOLE, Essais, traité III, c. 6; Des manières dont on tente Dieu

Les exemples qu'on va lire se rapportent au second sens :

L'abandonnement... qu'on fit de l'isle d'Oleron aux papistes.

Agr. D'AUBIGNÉ, Mémoires.

Allez, maudits, au feu éternel, qui est préparé au diable et à ses compagnons! Pesez ces paroles si pesantes. Allez, dit-il, c'est un mot d'abandonnement perpétuel que Dieu fait de tels malheureux, les bannissant pour jamais de sa face.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la Vie dévote, part. I, c. 14.

Ils (les protestants) n'ont pas craint de mettre leur foi en compromis entre les mains de quatre hommes, avec un si grand abandonnement de leurs propres sentimens, qu'ils leur ont donné plein pouvoir de changer la même confession de foi qu'ils proposent encore aujourd'hui à tout le monde chrétien.

Bossuer, Exposition de la doctrine de l'Église catholique, c. 20. Cet abandonnement de sa propre cause, et par conséquent de sa vie.

BOURDALOUE, Caréme. Sermon sur la Passion.

La reine (Anne) l'avait aimée (la duchesse de Marlborough) avec une tendresse qui allait jusqu'à la soumission et à l'abandonnement de tonte volonté.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 22.

Une passion telle que je viens de la dépeindre produit un abandonnement de soi-même qui rend incapable de tout art.

Mme Du Chareter, Reflexions sur le bonheur.

Nicot donne cette locution, qui doit trouver ici sa place: Abandonnement de raison: defectio a recta ratione, comme il traduit.

On disait, en style de jurisprudence, abandonnement de biens, expression ainsi expliquée par le même Nicot: « Cession de biens que fait un débiteur à ses créanciers, bonorum abdicatio, cessio bonorum. »

Il paraît qu'ensuite on s'est plus volontiers servi au palais du mot abandon. Danet, dans le xvii siècle, disaît qu'abandonnement était plus d'usage qu'abandon, si ce n'est au barreau. Vers la même époque, Furetière écrivait sur le mot abandon: « Il n'est point du bel usage; on ne le trouve guère que dans Molière (Tartuffe, act. I, sc. 1), lequel dit, en parlant des coquettes qui renoncent par nécessité au monde qui les quitte:

Dans un tel abandon, leur sombre inquiétude Ne voit d'autre recours que le métier de prude. Il n'est supportable en ce sens qu'en termes de pratique. Le débiteur a fait l'abandon de tout son bien à ses créanciers. Abandonnement vaut mieux.

Nous l'avons dispensé et dispensons... de la peine de porter le bonnet vert, par lui encourue..., au moyen de la cession et abandonnement de biens.

> Lettres patentes du Roi, du 25 mars 1678. Voy. Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, t. II, p. 209.

On fait un abandonnement de ses biens; une abdication de sa dignité et de son pouvoir; une renonciation à ses droits et à ses prétentions; une démission de ses charges, emplois et bénéfices; et l'on donne un désistement de ses poursuites.

Il vaut mieux faire un abandonnement d'une partie de ses revenus à ses créanciers, que de laisser saisir et vendre le fonds de son bien.

GIBARD, Synonymes françois.

ABANDONNEMENT peut encore être suivi de la préposition à et d'un substantif. Il répond alors à l'emploi réfléchi du verbe abandonner, et exprime, sous cette forme, l'action de se laisser entraîner, de se livrer avec trop de facilité, sans aucune réserve.

Ce n'est donc pas le peu de certitude qu'on trouve dans la religion qui fait conclure qu'il faut s'abandonner au plaisir.... C'est l'abandonnement au plaisir qui jette dans l'incertitude sur la religion.

Massillon, Carême, mardi de la IVe semaine.

Ce qui aliéna surtout les Anglais de lui, ce fut son abandonnement à ses favoris. Louis XIII, Philippe III et Jacques II avaient, en même temps, le même faible.

Peut-on dire que ce soit l'esprit de débauche, de licence, d'abandonnement à leurs passions, qui les réunit? Vollaire, Essai sur les mœurs, c. 179; Défense de milord Bolingbroke.

On a dit fort anciennement abandonnement aux périls, dans le sens où La Fontaine, on le verra plus loin, a dit lui-même, peut-être par souvenir de cette locution, s'abandonner aux périls.

On a dit, dans des sens analogues, abandonnement avec (voyez plus bas), abandonnement dans.

Le dernier excès de l'abandonnement dans le vice, est de n'en rougir point.

Logique de Port-Royal , part. III , c. 20.

ABANDONNEMENT peut être employé absolument, et, sous cette forme, suffit aux diverses acceptions qui viennent d'être définies;

1° Quand il s'agit d'un délaissement complet, soit de Dieu, soit des hommes :

J'exagérai la honte de cet abandonnement, et le parlement envoya 40,000 livres à la reine d'Angleterre.

LE CARDINAL DE RETE, Mémoires, liv. II, année 1649.

Ministres du Dieu des armées, dites-nous quels furent, dans ce triste abandonnement, les sentiments d'un œur.....

Mascanon, Oraison funèbre du duc de Beaufort.

Leur âme éperdue et désespérée sentira l'abandonnement où elle est, en voyant ses meilleurs amis s'élever contre elle.

Bossuer, Sermons. Des saints anges gardiens.

La pauvreté, la honte, la maladie, l'abandonnement, la perte des amis, des parents, des enfants, ne produisent que des secousses passagères, dont le mouvement se ralentit peu à peu jusqu'à ce qu'il cesse entièrement.

Nicota, Essais, traité Ier, c. 12; De la foiblesse de l'homme.

Voilà ce que Dieu lui inspire; et, soit lumière, soit abandonnement, il faut qu'il arrive quelque changement en lui pour déranger ses opinions.

Mme DE Sévigné, Lettres, 17 avril 1682.

Il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée, dans l'abandonnement où, faute de vous rencontrer, je me suis trouvée avec elle.

MOLIÈRE, les Fourberles de Scapin, III, 8.

Eh! bonjour, ma mignonne. Eh, bon Dieu! quel abandonnement! quelle disette de compagnie! Avec plus de merite que femme du monde, on vous trouve aussi esseulce qu'un favori disgracié.

DANCOURT, l'Été des Coquettes, sc. 13.

Elle n'espéra plus, dans cet abandonnement universel, qu'en la tendresse d'Hamilton.

HAMILTON, Mem. du chevalier de Grammont, c. 9.

(La religion) nous soutient surtout dans le malheur, dans l'oppression et l'abandonnement qui la suit.

VOLTAIRE , Lettres, mars 1743.

2º Quand il s'agit du même délaissement, mais rapporté à son auteur:

Je me suis résolue quelquesois... à laisser ces enfants à la conduite de leur mère, mais j'entre en souci d'offenser Dieu par cet abandonnement.

Mme DE MAINTENON, Lettres, 1er septembre 1764.

Le sort lui cachoit un amant Qui, dans un temps si nécessaire, Loin de marquer l'empressement D'une flamme vive et sincère, Ne se montroit pas seulement; Et ce lâche abandonnement Mettoit le comble à sa misère.

HAMILTON, le Bélier.

3° Quand il s'agit d'un oubli volontaire et entier de soi-même, par quelque cause que ce soit, passion, déférence, zèle, etc.:

Jugez si cette condition, qui ne donne le temps ni aux uns ni aux autres de songer seulement à leurs intérêts, n'est pas un pur abandonnement.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, liv. II, année 1649.

Quelque difficile que fust cette affaire, il suffisoit, monsieur, pour m'y porter avec abandonnement, que ce fust une occasion de faire le service du Roy.

L'évêque de Viviers à Colbert, Corresp. administr. sous le règne de Louis XIV, t. I, p. 293.

Je lui soumets tout avec ûn entier abandonnement.

Bossurt, Lettre XII, à M. Dirois.

Un abandonnement qui ne connoît plus ni règle, ni pudeur, ni bienséance.

Tant d'emportements honteux, tant de foiblesse et d'abandonnement! lui qui s'étoit piqué de raison, d'élévation, de fierté devant les hommes!

Massillon , Paraphrase du psaume XIII ; Avent , Mort du pécheur.

On ne peut mieux peindre l'abandonnement du désespoir.

LABARTE, Commentaire sur Voltaire, p. 132.

Ainsi employé, ABANDONNEMENT signific quelquefois Dérèglement excessif dans la conduite, dans les mœurs.

Avant que Néron se fût laissé aller à cet étrange abandonnement, personne ne lui étoit si agréable que Pétrone. Saint-Évremond, Jugement sur Pétrone. Vous vous révoltez contre le souper. Oh bien! nous aurons les violons, de la musique, un petit concert, le bal, et une espèce d'opéra même, si vous continuez à me contredire. — Ah! quel abandonnement! quel désordre! Mais quand vous seriez la femme d'un traitant, vous ne feriez pas plus d'impertinences.

DANCOURT, les Bourgeoises de qualité, I, 5.

Souvenez-vous que Dieu n'aime pas les sacrifices imparfaits; rendez-lui tout votre cœur, que vous aviez prostitué, avec tant d'abandonnement, aux créatures.

MASSILLON , Paraphrase du psaume IV.

ABANDONNEMENT, en ce sens, n'est pas toujours, comme on l'a dit, employé absolument; il se trouve avec un et même deux compléments, exprimant et la personne qui s'abandonne et celle qui est l'objet de l'abandonnement.

Joconde apprend au roi l'abandonnement de sa femme avec le plus laid monstre de la cour.

Botleau , Dissertation sur Joconde.

ABANDONNEMENT a été employé absolument, dans le sens judiciaire rapporté plus haut, pour, abandonnement de biens. On disait être reçu à abandonnement, pour, Être admis à céder ses biens.

Cil qui a la propriété del serf le porra abandoner por son meffet, se il le fet sanz tricherie; quar li abandonemenz ne tolt pas l'usaire (n'abolit pas l'usage) par droit.

Anc. trad. du Digeste, fol. 97, vo c. 1.

Nul home n'est tenu prisonnier pour debte de garde et commande, supposé qu'il ait juré et accordé à non vouloir estre receu à abandonnement.

> Le Grant Coustumier de France, liv. II, de l'exécution des lettres.

L'emploi que le langage mystique fait du mot abandon, comme on l'a vu plus haut, s'est naturellement étendu au mot ABANDONNEMENT.

Mon entier abandonnement de moi-même entre ses mains de Dieu.

Mine DE CHANTAL, lettre à la mère Angélique Arnaud, 3 août 1637. Voyez Lettres chrétiennes et spirituelles de Saint-Cyran.

C'est là aussi ce qu'il (saint François de Sales) appelle l'abandonnement, qui est, selon lui, la vertu des vertus; et ce n'est, dit-il, autre chose qu'une parfaite indifférence à recevoir toutes sortes d'événements selon qu'ils arrivent.

et selon qu'il plaît à Dieu qu'ils se développent journellement à nos yeux.

BOSSUET, Instruction sur les états d'oraison, VIII, 12.

Mais quel est son abandonnement à la providence de Dieu, lorsqu'après la naissance de Jésus-Christ il faut qu'il parte promptement, et qu'il le sauve des mains et du glaive du cruel Hérode?

FLÉCUIER, Panegyrique de saint Joseph.

## ABANDONNER, v. a.

Étienne Pasquier le décompose dans les trois mots donner à ban, c'est-à-dire exposer au public, livrer en proie. Il s'est formé simplement par la désinence de l'infinitif actif, ajoutée aux deux éléments du mot abandon.

Autrefois Abbandonner (voyez Nicot et Cotgrave, Dict.); Habandonner (voyez Sainte-Palaye, Gloss.); Abaundoner, etc. (voy. les exemples ci-après.)

ABANDONNER exprime l'action de Faire l'abandon, de quitter avec effort ou avec négligence, mais entièrement.

Il a des régimes fort divers, qui comprennent tout ce qui peut être l'objet de l'abandon, lieux, choses et personnes.

Premièrement donc il se dit des lieux :

Lorsque les Juifs, emmenés en servitude, furent sur le point de quitter la Judée et de partir pour Babylone, le prophète Jérémic, à qui le Seigneur avoit ordonné de ne pas abandonner Jérusalem, leur parla de la sorte.....

Massitton, Carême. Sur le petit nombre des élus.

Dès le commencement de la guerre, il (Pompée) fut obligé d'abandonner l'Italie.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 11.

Les Français, commandés par le maréchal de Trivulce, abandonnent l'une après l'autre toutes les villes qu'ils avaient prises du fond de la Romagne aux confins de la Savoie.

Il abandonne les brèches par où les ennemis entraient.

VOLYMIRE, Essai sur les mœurs, c. 113; Histoire de
Charles XII, VIII.

Ne pense point que, pour te suivre, j'abandonne jamais la maison paternelle.

J.-J. ROUSSEAU, la Nouvelle Héloise, part. III, lettre xv.

Fabandonnay, sans avoir commis crime, L'ingrate France.

CL. MAROT, Épitres, I, XXI.

Et les Graces, qui sont les trois filles des cieux, De leurs dons les plus beaux ceste princesse ornèrent, Et pour mieux la servir les cieux abandonnèrent. RONSARD, poèmes, liv. I. Regret à l'Huillier parisien.

Votre Hélicon, vos bois, votre Hippocrène.

J.-B. Rousseau, Épitres, I.

Au même ordre d'exemples appartiennent les suivants, bien que le régime du verbe ABANDONNER n'y soit pas précisément un nom de lieu, que l'idée de lieu n'y soit qu'implicitement indiquée.

Adrien abandonna les conquêtes de Trajan.

Ils ravagèrent tout depuis le Danube jusqu'au Bosphore, exterminèrent Valens et son armée, et ne repassèrent le Danube que pour abandonner l'affreuse solitude qu'ils avoient faite.

Cétoit une règle inviolable des premiers Romains, que quiconque avoit abandonné son poste ou laissé ses armes dans le combat, étoit puni de mort.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 15, 17, 18.

Appliqué aux lieux, ABANDONNER n'implique pas toujours l'idée de retraite entière, de cession absoine. On l'emploie encore, par extension, lorsqu'il s'agit d'un acte de ce genre qui ne doit être que temporaire.

J'ai abandonné Ithaque pour chercher mon père.
FÉNELON, Télémaque, XXI.

Cétait une chose inouïe dans l'histoire du monde, qu'un roi de vingt-cinq ans qui abandonnait ses royaumes pour mieux régner.

VOLTAIRE, Hist. de Russie sous Pierre le Grand, part. I, c. 9.

Avons-nous sans votre ordre abandonné Mycène?

RAGINE, Iphigénie, II, 2.

Louis, la foudre en main, abandonnant Versailles.

BOILEAU, le Lutrin, IV.

ABANDONNER se dit, en second lieu, des choses de toute nature.

Aux adieux, nous eschauffons, oultre l'ordinaire, l'affection envers les choses que nous abandonnons.

MONTAIGNE, Essais, III, 5.

Tantôt il fournit, selon son pouvoir, les fonds nécessaires pour assister ceux qui *abandonnent* tout pour suivre J.-C. qui les appelle.

FLÉCHIER, Oraison funèbre de Turenne.

Il n'y a bien ne chose si exquise Que d'ung grand cueur pour luy je n'abandonne. Cl. Marot, le Riche en povreté.

Par cette lâcheté moi-même m'accuser,
Et tout abandonner quand il faut tout oser!
P. CORNELLE, Cinna, I, 4.

ABANDONNER, en parlant des choses, exprime l'acte de les délaisser, de les laisser à la discrétion d'autrui, comme dans cette phrase de Nicot: « Il a abandonné ses pàtiz, ses prez; » plus souvent celui de s'en éloigner, de les céder, d'y renoncer, par choix, par nécessité, par faiblesse, par indifférence, etc.

Employé de cette manière, ABANDONNER offre des nuances fort diverses, en raison de la nature particulière, et de la chose abandonnée et de l'abandon.

Ainsi l'action qu'il exprime peut se rapporter à des objets matériels que l'on possède et auxquels on renonce, qu'on livre.

Quand ceux de Caën ouïrent ce ban,... aucuns ouvroient leurs coffres et leurs écrins, et abandonnoient tout ce qu'ils avoient, mais qu'ils fussent assurs de leur vie.

FROISSART, Chroniques , part. I , l. 1, c. 272.

Ces braves Impériaux donc emmenèrent bravement le corps de leur feu général, et... ne l'habandonnèrent jamais jusqu'à ce qu'ils l'eurent mis... en saulveté.

BRANTOME, Vies des capitaines illustres, disc. 20.

Il abandonne, pour faire les cinq cents écus, quatre ou cinq vieux habits qui n'en valent pas trente.

Moltère, les Fourberies de Scapin , III , 3.

C'étoit chez les Germains une grande infamie d'avoir abandonné son bouclier dans le combat.

MONTESQUIEU, Esprit des Lois, XXVIII, 21.

De là, en termes de jurisprudence, la locution fort ancienne abandonner ses biens, ou, absolument, abandonner, laquelle correspond à faire abandon de ses biens, de sa terre, expliqué plus haut.

Se li uns de cels (ceux) qui plède n'abandone ses biens.

Le Conseil de Pierre de Fontaines, c. xix, § 18.

Aucuns abandonne toz ses biens por paier ses detes. Li cors de celi (celni) qui abandone ne doit pas estre emprisonez.

BEAUMANOIR , Coutumes du Beauvoisis , c. 1v, § 6.

Abandonner peut aussi avoir pour régimes des noms abstraits exprimant, mais dans l'ordre moral, un autre genre de possession.

Se radviser et se corriger, abandonner un mauvais party, sur le cours de son ardeur, ce sont qualitez rares, fortes et philosophiques.

Après une heure de débat et de barguignage, l'un et l'autre abandonne sa parole et ses serments pour cinq sols d'amendement,

[On peut] abandonner sa réputation pour couvrir la honte d'autruy.

Hannibal se ruina d'avoir abandonné la conqueste d'un pays estranger pour aller deffendre le sien.

MONTAIGNE, Essais, I, 25, 40, 41, 47.

Commencez par supposer que je me suis trompé dans mes citations : je les abandonne toutes.

Férezon, lettre citée par Bossuet, Relation sur le quiétisme.

Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur une nouvelle qui se corrompt la nuit, et qu'il est obligé d'abandonner le matin à son réveil.

La BRUYÈRE , Caractères , c. 1.

Son industrie fut de séparer les Perses des côtes de la mer, et de les réduire à abandonner eux-mêmes leur marine, dans laquelle ils étoient supérieurs.

MONTESQUIEU, Esprit des Lois , X , 14.

Ce prince (François I<sup>er</sup>) pouvait abandonner ses prétentions sur le Milanais, source intarissable de guerres et tombeau des Français, comme Charles avait abandonné ses droits sur la Bourgogne, droits fondés sur le traité de Madrid.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 125.

Le devoir du service en rien je n'abandonne; Je suis à prime, à sexte, et à tierce, et à none. Ronsard, Poèmes. Réponse à quelque ministre.

Par moi seule, éloigné de l'hymen d'Octavie, Le frère de Junie abandonna la vie.

Moi régner! moi ranger un État sous ma loi, Quand ma foible raison ne régne plus sur moi! Lorsque j'ai de mes sens abandonné l'empire! RAGINE, Britannicus, I, 1; Phèdre, III, 1. Un auteur, quelquefois trop plein de son objet, Jamais sans l'épuiser n'abandonne un sujet. Botteau, Art poétique, I.

Abandonnez ce penser inutile,
Dit le vicillard; je vous parle en ami.
La Fortaine, Contes, IV, 9.

Il peut arriver que ces deux espèces de régime se trouvent réunis dans une même phrase.

Elle abandonne, pour avoir des armes et des munitions, non-seulement ses joyaux, mais encore le soin de sa vie. Bossurt, Oraison funèbre de la reine d'Angleterre.

Quelquesois encore le nom désignant un objet matériel qui sert de régime à abandonner doit être entendu au figuré, comme dans l'exemple suivant, Trône pour Dignité royale.

Trône, à t'abandonner je ne puis consentir!

P. Corneller, Rodogune, V, 1.

Enfin les noms, régimes d'ABANDONNER, désignent des choses qui ne sont d'aucune manière en notre possession, mais auxquelles nous lient des rapports de diverses sortes, d'obéissance, de respect, d'attachement, d'habitude, etc.

Nous avons abandonné nature, et luy voulons apprendre sa leçon, elle qui nous menoit si heureusement et si seurement.

MONTAIGNE, Essais, III, 12.

Vous reculez, mon père; vous abandonnez le principe général.

PASCAL, Provinciales, IV.

Ayant abandonné le monde pour mener une vie plus sainte et plus cachée dans la retraite...

FLECHIER, Oraison funèbre de madame de Montausier.

Quand on les sépare (la vertu et le plaisir), on tente violemment les hommes d'abandonner la vertu.

Quoiqu'on doive marquer chaque passion dans son plus fort degré, et par ses traits les plus vifs... on n'a pas besoin de forcer la nature et d'abandonner le vraisemblable.

> FÉRILON, Dialogues sur l'Éloquence , 1; Lettre à l'Académie françoise , vii.

On a entièrement abandonné l'ordre gothique que la barbarie avoit introduit pour les palais et pour les temples. On a rappelé le dorique, l'ionique et le corinthien.

LA BRUVÈRE, Caractères, c. 1.

Il n'apoit pas abandonné l'étude; ni son goût, ni ses étonnants succès, ne lui permettoient de l'abandonner. FONTENELLE, Éloge de Viviani.

Depuis l'invention de la boussole, on a changé de manière, on a abandonné les rames.

Cela fit que les jurisconsultes les regardèrent (ces lois) comme odieuses, et dans leurs décisions en abandonnèrent la rigueur.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 4; Esprit des Lois, XXIII, 21.

La vérité ne doy abandonner

Pour escripre ne bourde ne mensonge.

Le Pas d'armes de la Bergère, v. 485.

Pleut au bon Dieu que n'eusse habandonné Le bon conseil que l'on m'avoit donné D'étudier!

MICHEL D'AMBOISE , première complainte , 1530.

ABANDONNER une chose signifie quelquefois simplement Renoncer à y donner suite, la laisser pour n'y point revenir.

Henri IV leur avait souvent raconté que, jouant aux dés avec le duc d'Alençon et le duc de Guise, quelques jours avant la Saint-Barthélemi, ils virent deux fois des taches de sang sur les dés, et qu'ils abandonnèrent le jeu, saisis d'épouvante.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 171.

De là l'expression proverbiale abandonner la

Un autre, à sa place, auroit abandonné la partie; mais il ne se rebuta point.

LE SAGE, le Diable boiteux , c. 4.

De même qu'abandonner un lieu se dit quelquefois, comme on l'a vu plus haut, d'une absence temporaire, de même abandonner une chose peut s'employer lorsqu'il s'agit de ce qu'on laisse momentanément, de ce qu'on interrompt, de ce à quoi l'on doit revenir.

Il en fut si charmé, que, pour peu de chose, il est chambané ses noces, pour se jeter à corps perdu dans la compute de cette charmante inconnue.

Science, Nouvelles tragi-comiques, Les Hypocrites.

Car des brebis que pasteur abandonne Souvent le loup en dévore à l'escart. JEAN MAROT, Foyage à Rome, 1508. Et sur ce poinct voys (je vais) ma lettre ployer, Pour me remettre aux choses ordonnées, Que pour t'escrire acoye abandonnées. Ct. Manor, Épûres, I, xxxvii.

ABANDONNER une chose c'est, en certains cas, Négliger, cesser de veiller sur elle.

Dans les plaisirs on abandonne son cœur et son esprit, on se découvre tout entier.

Mme DE LA FAYETTE, la Princesse de Clèves.

C'est encore Cesser de la refuser, l'accorder de guerre lasse.

Il (le ministre ou le plénipotentiaire) se fait longtemps prier, presser, importuner sur une chose médiocre, pour éteindre les espérances, et ôter la pensée d'exiger de lui rien de plus fort; ou s'il se laisse fléchir jusques à l'abandonner, c'est toujours avec des conditions qui lui font partager le gain et les avantages avec ceux qui reçoivent.

La Bruyère, Caractères, c. 10.

Enfin ABANDONNER s'applique aux personnes, réellement ou par figure, et signifie Se séparer de quelqu'un, le laisser seul, sans défense, sans secours; il exprime souvent, par une nuance délicate, un renoncement condamnable à un devoir de culte, de fidélité, de protection, d'affection.

Il se dit, en ce sens , au sujet des rapports réciproques de Dieu et de l'homme.

Mais celuy qui n'abandonne jamais les siens au besoing, et qui, au désespoir des autres, monstre sa puissance, ne permeit que la vertu qu'il avoit mise en ceste femme fust ignorée des hommes.

LA REINE DE NAVARRE, Heptameron, nouv. 1XVII.

Que j'ai de douleur de voir que Dieu vous abandonne, jusqu'à vous faire réussir si heureusement dans une conduite si malheureuse!

PASCAL, Provinciales, XVII.

C'est toi, âme infidèle, qui m'as abandonné, et t'es donnée, non pas à un seul amant, mais à mille et mille corrupteurs.

Bossurt, Élévations sur les mystères, 1 ve semaine, VII.

Ne m'abandonne point pour l'horreur de mon crime.

RACAN, PSAUMES, VI.

Je promets d'observer ce que la loi m'ordonne, Mon Dieu, punissez-moi, si je vous abandonne. RACINE, Athalie, IV, 3.

Il se dit, plus souvent encore, lorsqu'il s'agit des rapports des hommes entre eux. Le naturel du François est de n'abandonner jamais son prince.

Martin Du Bellay, Mémoires, liv. II, année 1524.

Vibius Virius... conclud que le plus beau estoit d'eschapper à la fortune par leurs propres mains; les ennemis les en auroient en honneur, et Hannibal sentiroit combien de fidèles amis il auroit abandonnés.

MONTAIGNE, Essais, II, 3.

Dès le commencement de cette guerre, voyant que l'honneur que le roy mon mary me faisoit de m'aimer me commandoit de ne l'abandonner, je me résolus de courre sa fortune.

MARGUERITE DE VALOIS, Mémoires, anuée 1580, p. 167.

Ses disciples en sont surpris, et l'abandonnent.

FLÉCUIER, Panégyr. de saint François de Paule.

Tel abandonne son père qui est connu, et dont on cite le gresse ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul qui, mort depuis longtemps, est inconnu et hors de prise.

Nous nous sentons flattés d'avoir des manières qui prouvent que nous ne sommes pas dans la bassesse, et que nous n'avons pas vécu avec cette sorte de gens que l'on a abandonnés dans tous les âges.

Montesquieu, Esprit des Lois, IV, 2.

Je vous conjure de lire la parabole de l'hérétique Samaritain qui secourt et qui guérit le voyageur blessé, tandis que le prêtre et le lévite l'abandonnent.

VOLTAIRE, Un Chrétien contre six Juis, c. 27.

Il faut quitter Sophie; je ne dis pas l'abandonner.

J.-J. Rousseau, Émile, V.

Suétone, après avoir froidement décrit les atrocités de Néron, change de ton tout à coup, et dit: « L'univers entier, ayant souffert ce monstre pendant quatorze ans, enfin l'abandonna. »

MARMONTEL, Éléments de littérature, art. HISTOIRE.

Toutessois vous avez bien sceu Qu'à vous s'estoit du tout (entièrement) donné, Quelque doleur qu'il ait receu, Et vous l'avez abandonné!

CHARLES D'ORLEANS, Complaintes, II.

Car les amantz abandonner on peult; Et les marys, c'est force qu'ilz demeurent, Bons ou maulvais, jusques à ce qu'ilz meurent.

Quand je t'auray cent foys adieu donné, Et à grand dueil des yeulx abandonné..... Cl. Marot, Élégies, I, xx; Rondeaux, I, xx. Au nom de cet amour, ne m'abandonnez pas.

Il vit tous ses amis lâches, muets et sourds; Tout lui refusa du secours

Et tout l'abandonna, jusqu'à son propre Père: Cet abandon lui plut, il aima ce mépris.

P. CORNEILLE, Polyeucte, IV, 3; l'Imitation, II, 1.

Eli bien! il est donc vrai que Titus m'abandonne!

Vous êtes sans parents? — Ils m'ont abandonné.
RACIBE, Bérénice, IV, 5; Athalie, II, 7.

....ll est trop vrai que l'honneur me l'ordonne, Que je vous adorai, que je vous abandonne.

VOLTAIRE, Zaire, IV, 2.

Abandonner est employé en ce sens, mais d'une manière ironique, dans les exemples suivants:

Ses bons voisins, qui n'étoient pas moins fins que lui, jurèrent qu'ils ne pouvoient point s'empêcher de le conduire dans son château, et qu'ils ne l'abandonneroient point qu'il n'y eût quelque accommodement.

Flichien, Mémoires sur les grands jours de 1665, p. 194.

Les coquettes rusées sont fort aises de gagner au jeu; mais... elles n'en ont point d'obligation au pauvre sot qui se laisse perdre, qu'elles nomment leur duppe, et qu'elles n'abandonnent point qu'après lui avoir tiré la dernière plume.

FURETIÈRE, le Roman bourgeois, I.

Par une manière de parler analogue à ce qui a été remarqué plus haut des expressions abandonner un lieu, abandonner une chose, on a quelquefois dit ABANDONNER une personne, dans un sens affaibli, pour exprimer seulement l'interruption momentanée du commerce, ou même la fin d'une visite.

M. de Chaulnes m'écrit de Rome une grande lettre d'amitié, et se plaint que je l'abandonne bien dans sa solitude.

Mme DE SEVIGNÉ, Lettres, 22 février 1690.

Je vis hier madame de Nevers tout le matin, et puis je retournai chez elle le soir. C'est pour vous dire que je ne l'ai point abandonnée.....

Coulanges, Lettre du 15 avril 1695 (à Mme de Sévigné).

ll sait (Onuphre) où se trouvent des femmes plus sociables et plus dociles que celle de son ami; il ne les *aban*donne pas pour longtemps, quand ce ne seroit que pour faire dire de soi, dans le public, qu'il fait des retraites.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 13.

Si tu vou lois, Amour, tu saurois bien qu'en dire, Toi qui ne l'as jamais abandonné d'un pas. RACAR, Ode pour le duc de Bellegarde.

ABANDONNER, toujours avec un nom de personne pour régime, se dit, dans un sens particulier, des médecins lorsqu'ils désespèrent du rétablissement d'un malade. De là cet exemple de Nicot, qui fait remonter assez haut cette locution: « Les médecins l'ont abbandonné, si malade il est. »

Un médecin fameux s'étant converti du huguenotisme à la religion catholique, Henri IV dit à Sully: Mon ami, ta religion est bien malade, puisque les médecins l'abandonnent.

Pénérixa, Histoire de Henri le Grand.

Il le traitoit comme un malade désespéré, qu'on abandonne.

Finalon, Télémaque, VI.

Les médecins, qui ne le trouvoient pas assez obéissant, parce qu'il s'étoit rendu médecin lui-même, l'abandonné-rent bientôt.

FORTENELLE, Éloge de Tschirnhaus.

ABANDONNER, soit avec un nom de chose, soit avec un nom de personne pour régime, a eu quelquefois le sens de Laisser aller, laisser échapper, cesser de retenir, de contenir, et, par une extension naturelle, celui de précipiter, de lancer.

Je me suis fait une loi sévère de captiver une langue indocile : on ne m'a jamais vu abandonner une seule parole qui pût être amère au dernier de ses sujets.

MORTESQUIEU, Lettres persanes, 127.

A cette acception se rapporte la locution donnée par Danet: « N'abandonnez point l'étrier. » Elle veut dire au propre: « Tenez-vous ferme sur l'étrier, » et, selon le même lexicographe, se prenait au figuré et adverbialement pour: « Servez-vous des avantages que vous avez, ne les quittez point. »

Abandonner le frein, les rênes, est une expression de ce genre fort ancienne, qui peut être également prise au propre et au figuré.

.... Le freint si abandunct.

Chanson de Roland, st, cxv, v. 11.

La même expression se retrouve dans l'espèce d'ablatif absolu que présentent ces autres passages : Congié preng, frain abandonné,

À ceus ki de Kievremont né Sont.

Fabl. et cont. anc., Mcon, t. I, p. 127.

Lors laissent corre (courir), les frains abandonés.

Ogier de Danemarche, v. 457.

Et Estiernes s'enfuit la resne abandonnée. Chanson d'Antioche, ch. II, v. 733.

> Et vienent de tel randonnée (impétuosité) Chascun, la resne abandonnée. G. Guiart, Royaux lignages, t. 1, v. 5397.

Citons ici, par anticipation, quelques exemples où ABANDONNER, pris en ce sens, reçoit un régime indirect.

......Ele abandone

Le frain au palefroi et done...

Et li vairs palefrois (cheval pie) l'enporte;

Cele qui molt se desconforte

Li a le frain abandoné.

Fabl. et cont. anc., Méon, t. I, p. 198, 200.

Cels granz signors et cels granz dames
Qui por les cors perdent les ames,
Et en enfer les abandonent
Par lou frain qu'au cors abandonent.
Nouveau recueil de Fabl. et cont. anc., Méon, t. II, p. 2.

En termes d'équitation, abandonner le cheval, en termes de fauconnerie, abandonner l'oiseau, c'est Les laisser libres, les lancer.

Abandonner a été pris hardiment, en parlant des personnes, dans un sens analogue, auquel répond, on le verra plus loin, une des acceptions du verbe pronominal s'abandonner.

Les Français l'emporteront sur les ennemis, dit Folard, si on les abandonne dessus.

Voltaire, Dictionnaire philosophique, art. Bataillon.

Cele que Amours abandonne,
Amour et cuer et corps vous donne.

L'Histoire du Châtelain de Couci, v. 3151.

Dans l'exemple suivant, il est fait d'ABANDONNER un emploi analogue.

La religion paienne, qui ne défendoit que quelques crimes grossiers, qui arrêtoit la main et abandonnoit le cœur....

MONTESQUIEU, Esprit des Lois, XXIV, 13.

ABANDONNER se dit également au passif des lieux, des choses et des personnes.

#### 1º Des lieux :

La manufacture et Noisy sont mes endroits favoris....
quant à Maintenon, il est un peu abandonné.

Mme de Maintenon, Lettres, 3 oct. 1684.

L'on court les malheureux pour les envisager; l'on se range en haie, ou l'on se place aux fenêtres, pour observer les traits et la contenance d'un homme qui est condamné, et qui sait qu'il va mourir : vaine, maligne, inhumaine curiosité! Si les hommes étoient sages, la place publique seroit abandonnée, et il seroit établi qu'il y auroit de l'ignominie seulement à voir de tels spectacles.

LA BRUYÈNE, Caractères, c. 8.

## 2º Des choses :

Et sit commander sur le plat pays que chacun, dedans un terme qui mis y sut, eust retrait le sien ès sorteresses, sur peine à estre abandonné tout ce qu'on y trouveroit.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. 11, c. 363.

Brutus et Cassius se tuèrent avec une précipitation qui n'est pas excusable; et l'on ne peut lire cet endroit de leur vie sans avoir pitié de la république, qui fut ainsi abandonnée.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 12.

Tous ces jeux militaires commencent à étre abandonnes; et de tous les exercices qui rendaient autrefois les corps plus robustes et plus agiles, il n'est presque plus resté que la chasse.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 99.

#### 3º Des personnes :

Ne dites pas que Dieu a éclairé ceux que les livres sacrés nous assurent avoir été abandonnés dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort.

PASCAL, Provinciales, IV.

Dans les monarchies, les choses sont rarement portées à l'excès. Les chefs craignent pour eux-mêmes, ils ont peur d'être abandonnés.

MONTESQUIEU, Esprit des Lois, V, 11.

On dit des lieux, des choses, des personnes, être abandonné par et être abandonné de.

1º Être abandonné par :

Les charges devinrent si grandes, que les terres furent abandonnées par les laboureurs, et se changèrent en forêts.

Claude ordonna que les esclaves qui auroient été aban-

donnés par leurs maîtres, étant malades, seroient libres s'ils échappoient.

Montesquieu, Grandeur des Romains, c. 19; Esprit des Lois, XV, 17.

#### 2º Etre abandonné de :

Mal leur en print après, car habandonnez furent de ceste maison de Bourgongne.

COMMYNES, Mémoires, 1, 7.

Se fille avez, vous lui serez ung ombre; Celle sera requise et demandée, Et de chascun la mère abandonnée. OLIVIER DE LA MARCHE, Moralités, 26, le Miroir.

L'action qu'exprime le verbe ABANDONNER ne semble appartenir qu'à une personne; toutefois, par une figure fort en usage, on l'attribue encore, soit à des objets inanimés, soit même à des abstractions.

E férid en l'eve de cel mantel, par entente que l'eve se devisast, e veie secche par li *abandunast*; mais li flums ne se devisad pas.

(Et il frappa de ce manteau dans l'eau, avec l'intention qu'elle se divisât, et lui abandonnât un passage sec à travers; mais le fleuve ne se divisa point.)

Les Quatre livres des Rois, IV, 11, 14.

L'ambition, l'avarice, l'irrésolution, la peur et les concupiscences ne nous abandonnent point, pour changer de contrée.

(Les grâces) m'abandonnent partout; tout est grossier chez moi.

(L'esprit) s'est si estroictement affretté (lié) au corps, qu'il m'abandonne à tous coups, pour le suyvre en sa nécessité.

MONTAIGNE, Essais, 1, 38; II, 17; 111, 5.

.... Si c'eût été le sang d'autrui et non pas le leur, ils n'en eussent pas fait si bon marché; car la charité les eût retenus, et l'amour-propre les avoit abandonnés.

BALZAC, Socrate chretien, disc. III.

Réduit à l'extremité, son courage ne l'abandonna pas. Bossuer, Discours sur l'Histoire universelle, 1, 9.

Sa bonté naturelle et sa droite raison l'abandonnoient en un instant.

FÉNELON, Telémaque, IL.

H'ame) voit... que tout l'abandonne, ses biens, ses proches, ses amis, ses dignités, hormis ses œuvres. Massillon, Caréme, Sur la Mort.

L'algèbre et la fortune n'abandonnèrent pas Dangeau dans cette nouvelle partie.

FONTENELLE, Éloge de Dangeau.

Une påleur mortelle se répandit sur son visage; ses esprits l'abandonnèrent, et elle tomba sans mouvement.

LE SAGE, le Diable boiteur, c. 4.

Tout ce qui n'étoit que faute de jugement, que petitesse d'esprit, bagatelle que cela avec elle! son bon cœur ne l'abandonnoit pour personne, ni pour les menteurs qui lui faisoient pitié, ni pour les fripons qui la scandalisoient sans la rebuter, pas même pour les ingrats, qu'elle ne comprenoit pas.

Marivaux, la Vie de Marianne, part. IV.

Quand j'ai suivi durant quelques pages un auteur qu'il faut lire avec application, mon esprit l'abandonne et se perd dans les nuages.

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. I, liv. vt.

Au plus fort de ma maladie, M'a abandonné espérance.

Baxoir D'AMERSS, Rondel (dans le recueil de Charles d'Orléans, éd. Guichard, p. 358).

Mon cueur s'est de moy desparty... Il m'a voulu abandonner.

CHARLES D'ORLEANS, Chansons, XXII.

Porte au pied des autels ce cœur qui m'abandonne.

Ainsi, de toutes parts, les plaisirs et la joie

Je ne me soutiens plus ; ma force in abandonne.

RECERE, Andromaque, IV, 5; Bajazet, III, 1; Phèdre, I, 3.

ABANDONNER, quelle que soit la nature du sujet, se construit très-fréquemment avec deux régimes : l'un direct, exprimant l'objet délaissé; l'autre; indirect, exprimant la personne ou la chose à qui on le laisse. Cette construction peut s'offrir sous quatre formes diverses, selon qu'ABANDONNER à

l° Deux noms de personne pour régime direct et pour régime indirect ;

2° Un nom de personne pour régime direct, avec un nom de chose pour régime indirect ;

3° Un nom de chose pour régime direct, avec un nom de personne pour régime indirect;

4° Deux noms de chose pour régime direct et pour régime indirect.

Nous allons parcourir ces quatre formes de construction avec les acceptions très-variées qu'en recoit ABANDONNER.

ABA

Premièrement donc, ABANDONNER a deux noms de personne pour régime direct et pour régime indirect. Il signifie alors Renoncer à protéger une personne contre une autre, la mettre en son pouvoir, à sa discrétion, soit pour la maltraiter, soit pour la corrompre, soit pour en médire, etc.

Les lois nous laissent faire, en matière d'esprit et de livres; elles nous abandonnent les uns aux autres.

BALZAC, Dissertations critiques, XIII.

Amalasonte.... est empêchée par les Goths de faire instruire le jeune prince comme méritoit sa naissance; et, contrainte de l'abandonner aux gens de son âge, elle voit qu'il se perd, sans pouvoir y apporter remède.

Régulus persuada au sénat, aux dépens de sa propre vie, d'abandonner les prisonniers aux Carthaginois.

Bossuer, Discours sur l'Histoire universelle, I, 11; III, 6.

Théodose l'abandonna aux soldats, qui lui tranchèrent la tête.

FLECHIER, Vie de Théodose, IV, 61.

Madame de Miran elle-même ne se dédira-t-elle pas de cette bonté incroyable qu'elle a aujourd'hui de consentir à notre amour? m'abandonnera-t-elle un fils qui pourra faire les plus grandes alliances....?

MARIVAUX , la Vie de Marianne, part. V.

Mes esclaves en sont : apprends de leurs indices L'auteur de l'attentat, et l'ordre, et les complices; Je te les abandonne.

P. CORNEILLE, Pompée, IV, 4.

Porte aux Grecs cet enfant que Pyrrhus m'abandonne.

Dites au roi, seigneur, de vous l'abandonner.

RACINE, Andromaque, III, 1; Esther, II, 1.

Madame, osez-vous bien, par un crime nouveau,

Abandonner Electre au fils de son bourreau?

Voltaire, Oreste, II, 5.

J'en suis beaucoup plus maître, et la bête est si bonne. Soit dit sans vous fâcher.—Ah! je vous l'abandonne. Gresser, le Méchant, II, 3.

On a pu remarquer, dans quelques-uns des exemples cités précédemment, que les noms de personne sont remplacés par des pronoms. Il en est très-souvent ainsi, et particulièrement dans le cas où une même personne est désignée à la fois par le régime direct et par le régime indirect.

Je l'ai (l'homme) abandonné à lui.

PASCAL, Pensées, part. II, art. v, § 1.

Je méritois d'être privé de votre secours, et d'être abandonné à moi-même,

FÉNELON, Télémaque, VII.

Le duc d'Orléans fit sans doute une grande faute d'abandonner le public à lui-même.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XV, c, 2.

Faut-il abandonner l'adulte à lui-même, au moment qu'il sait le moins se conduire?

J .- J. ROUSSEAU , Émile, IV.

ABANDONNER, avec cette forme de construction, peut être pris dans un sens favorable, et exprimer une recommandation ou un acquiescement à la bienveillance, aux bons offices d'une personne envers une autre.

Cette belle entra dans un cabinet, où on lui avoit préparé un bain. Aussitôt ces nymphes se mirent en devoir de la déshabiller et de la servir. Elle fit d'abord quelque résistance, et puis *leur abandonna* toute sa personne.

LA FONTAINE, Psyche, I.

Deuxièmement, ABANDONNER a un nom de personne ou le pronom qui le remplace pour régime direct, et un nom de chose pour régime indirect. Il conserve, dans cette nouvelle forme de construction, la signification générale de Laisser exposé à, livrer à, de quelque danger d'ailleurs qu'il s'agisse, qu'il soit question des rigueurs de la fortune, des sévérités de la loi, des jugements de Dieu, des passions d'autrui, de ses passions propres, de son incapacité, de sa sottise, etc.

Je ne veulx pas qu'on emprisonne ce garson; je ne veulx pas qu'on l'abandonne à la cholère et humeur mélancholique d'un furieux maistre d'eschole.

MONTAIGNE, Essais, I, 25.

Dieu n'a pas abandonné ses élus aux caprices du hasard.

Pascal, Pensees, part. II, art. xviii, § 1.

Lorsque Dieu.... voulut affliger et punir la France par

elle-même, et l'abandonna à tous les dérèglements que causent dans un État les dissensions civiles et domestiques.

Il employa et son argent et son crédit pour ramener les officiers qu'abandonnoit à leur triste captivité l'indigence ou l'avarice de leurs familles.

Que diront, après cet exemple, ceux à qui tout est étranger et indifférent hors d'eux-mêmes, et qui, comme enivrés de leur fortune, abandonnent les autres à tous les accidents de la leur?

FLÉCHIER, Oraisons funcbres de Turenne; de M. de Montausier; de madame d'Aiguillon.

Jamais la charité n'étala ses tristes devoirs avec tant d'appareil; j'avois le cœur noyé dans la honte : et puisque j'y suis, je vous dirai que c'est quelque chose de bien cruel que d'étre abandonné au secours de certaines gens.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. 1.

Lors, pour être tout roi, je ne serai plus père, Et, vous abandonnant à la rigueur des lois, Au mépris de mon sang je maintiendrai mes droits. Rotrov, Venceslas, I, 1.

Le déplorable chef du parti le meilleur, Oue sa fortune lasse abandonne au malheur.

L'abandonnerez-vous à l'infâme couteau

Oui fait choir les méchants sous la main d'un bourreau?

Ne l'abandonnez pas aux fureurs de sa secte.

— Je l'abandonne aux lois, qu'il faut que je respecte.

P. Cornellle, Pompée, I, 1; Horace, V, 3;

Polyeucte, III, 3.

Et me défend surtout de vous abandonner Aux timides conseils qu'on ose vous donner.

Indigne également de vivre et de mourir, On l'abandonne aux mains qui daignent le nourrir. RACINE, Iphigénie, I, 2; Bajazet, I, 1.

Un peuple au fer abandonné.

J.-B. Rousseau, Odes, II, 6.

On peut joindre à ces exemples le suivant, dans lequel le verbe ABANDONNER est accompagné de mots qu'on y joint quelquefois pour en augmenter la force.

Ne m'abandonne point en proie à la douleur.

RACAN, Psaumes, XXXIX.

Ici encore les deux régimes, direct et indirect.

65

peuvent se rapporter à une seule et même personne.

Je t'ai abandonné à tes voies.

Bossur, Élévations sur les mystères, VIII.

Sophie.... abandonnant Ivan à son incapacité.
Voltair, Hist. de Russie sous Pierre le Grand, part. I, c. 5.

Ta fortune est bien haut, tu peux ce que tu veux; Mais tu ferois pitié, même à ceux qu'elle irrite, Si je t'abandonnois à ton peu de mérite. P. CORNELLE, Cinna, V. 1.

Madame, à mon malheur m'abandonnerez-vous?

RACINE, Iphigénie, II, 5.

Avant qu'à nos erreurs le ciel nous abandonne.

Boileau, Épitres, III

Vis, méchante, dit-il tout bas;

A ton remords je t'abandonne.

LA FONTAINE, Contes, I, 1.

S'il nous abandonnoit à notre liberté.

L. Racine, la Grâce, III.

Je t'abandonne à ton indigne choix.

VOLTAIRE, Nanine, III, 6.

On peut placer ici une locution qui se rencontre fréquemment chez les historiens de l'empire romain et des commencements du christianisme, bien que le régime indirect d'ABANDONNER n'y soit pas précisément un nom de chose.

Mon maistre me condamna à mort et à estre abandonné aux bestes

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

Montre-moi Commode abandonné aux bêtes.

Didenot, Essai sur la peinture, c. 5.

Abandonner quelqu'un au bras séculier était une locution usitée dans l'ancien droit, pour dire : « Renvoyer un clerc tonsuré par-devant les juges laïques, sur un cas privilégié. »

Danet, qui donne cette définition, ajoute qu'on emphyait familièrement cette locution « en parlant de quelques restes de viande que les maistres abandonnent aux valets. » On en a pu faire et on en a fait d'autres applications.

L'exemple suivant offre un équivalent fort ancien de cette locution.

Sainte Église le (l'hérétique) doit abandoner à le laie justice, et le justice laie le doit ardoir, porce que le justice espirituel ne doit nului metre à mort.

BEAUMANGIR, Coutumes du Beauvoisis, c. x1, § 2.

Troisièmement, ABANDONNER a un nom de chose pour régime direct et un nom de personne pour régime indirect. Ainsi employé, il exprime l'idée d'une cession quelconque, ou, quelquesois, dans l'ancienne langue, d'une libéralité faite à autrui.

Le mestre s'agenoilla, et tendit le chief de son mantel au roy, et abandonna au roy quanque (tout ce que) il avoient à prenre pour s'amende (son amende), tele comme il la voudroit deviser.

JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

Et lui abandonnèrent vivres et pourvéances et toutes autres choses à prendre à son aise et volonté.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. 1, c. 227.

Les Latins appellent louves... les femmes qui abandonnent leurs corps à tous venans.

Amyor, Traduction de Plutarque, Vie de Romulus.

Deux épouvantables naufrages contraignirent les Romains d'abandonner de nouveau l'empire de la mer aux Carthaginois.

Bossurt, Discours sur l'Histoire universelle, I, 8.

C'est dans ce même esprit qu'il méprisa souvent les bruits du vulgaire, et même, se renfermant dans ses bonnes intentions. il *lui abandonna* les apparences.

FLÉCHIER, Oraison sunèbre de M. de Lamoignon.

Puisque vous m'avez bien voulu abandonner votre ressentiment.

Molikan, le Sicilien , sc. 19.

Je n'avois pas la force de reprendre l'autorité que je lui apois abandonnée.

FÉNELON, Télémaque, XIII.

Élevé par son caractère au-dessus des jugements humains, il abandonne aux âmes communes le mérite d'une vie suivie et uniforme.

Rien ne fait mieux comprendre le peu de chose que Dieu croit donner aux hommes en leur abandonnant les richesses, l'argent, les grands établissements et les autres biens, que la dispensation qu'il en fait, et le genre d'hommes qui en sont le mieux pourvus.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 1, 6.

Le roi remporta quatre fois le prix des jeux, et laissa disputer ensuite aux autres chevaliers les prix qu'il avait gagnès et qu'il leur abandonnait.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV. c. 25.

D'où vient que je vous vois dans cet état-là? ajouta t-il, en me prenant la main qu'il accabloit de caresses, et que je ne retirois pas, mais que dans ma consternation je semblois lui abandonner avec décence.

Marivaux, la Vie de Marianne, part. II

Del' suen (du sien) li ad offert asez, La terce part de s'hireté (son héritage) E sun trèsur abaundoné,

MARIE DE FRANCE, lai d'Élidac, v. 623.

Uns preudons vint : si m'abandone
Son hosteil por moi habergier.

RUTEREUF, la Lections d'Ypocrisie.

Car Amours as siens abandonne Toute joie,

L'Histoire du Chastelain de Couci, v. 7751.

Assez en trove l'en de teles (On en trouve assez de telles femmes) A cui Dex (Dieu) a abandoné Sens et mesure et chastéé.

Le Chastoiement, cont. XII, v. 260.

C'est ung secret à moy donné, Qui n'est à l'homme abandonné. Jenen de Meuno, les Remonstrances de nature, v. 539.

Il ne m'a de tous biens mondains Qu'un souvenir abandonné. Charles d'Orléans, Chançons, XVIII.

Il demande ma tête, et je te l'abandonne.
P. Cornelle, le Cid, III, 4.

Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, C'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne.

Nous avons pris chacune une haine mortelle Pour un nombre de mots, soit ou verbes ou noms, Que mutuellement nous nous abandonnons.

Mourene, l'École des Femmes, III, 2; les Femmes savantes, III, 2.

Le dieu lui-même cède au torrent qui l'entraîne, Et seul, désespéré, pleurant ses vains efforts, Abandonne à Louis la victoire et ses bords. Botteau, Epitres, IV.

Ma vie est peu de chose, et je vous l'abandonne. Voltaine, la Henriade, II. Ève à son jeune époux abandonna sa main.

Delitte, Paradis perdu, L.

Les deux exemples ci-dessus de Corneille et de Voltaire ne sont pas sans rapport avec cette périphrase que donne Nicot, la traduisant par le mot latin proscriptor:

Celuy qui abbandonne la vie d'aucun au premier qui le pourra tuer.

Nicot y a joint ce commentaire :

« Mais cela ne se peut dire, si n'est de celuy qui est souverain seigneur de celuy dont la vie est abbandonnée à qui tollir la luy pourra; car abbandon présuppose tousjours seigneurie et puissance, voire aussi droict de correction capitale par haute justice en la personne de celuy qui abbandonne sur la personne abbandonnée. Aussi telles proscriptions ne se font, si n'est par princes souverains, ou républiques tenans de Dieu et de l'espée, et sont impunissables, horsmis de Dieu, souverain des souverains. Mais si quelqu'un suscite des assassins et meurtriers d'autruy, cela ne se peut dire abbandonnement de la vie de celuy-là, ne proscription. Car tel abbandonneur n'a nul droict de seigneurie ne correction capitale par justice sur l'abbandonné, ains sera appelé subornation et attitrement d'assassins et meurtriers, et sera capitalement puni par son souverain et plus que capitalement par Dieu.

On remarquera que, dans ce passage, se rencontrent tous les mots de la famille qui nous occupe, plus le substantif abbandonneur, forgé peut-ètre par Nicot, et moins l'adverbe abandonnéement, qu'il inscrit dans son dictionnaire, qu'on n'a guère revu depuis, et dont la perte n'est pas très-regrettable. Il sera question plus loin de l'un et de l'autre. L'ancien lexicographe, se rapportant à l'étymologie du mot abandonner, en règle ici l'usage par un principe incontestable, du moins grammaticalement, et auquel ne dérogent point les deux exemples de Corneille et de Voltaire, les personnages qu'ils font parler pouvant se dire, en un certain sens, maîtres et souverains de ce qu'ils abandonnent, leur vie.

Abandonner la place à quelqu'un se dit, proverbialement, pour Lui céder, se retirer devant lui.

Le père de Cinna vient m'instruire en ces lieux ; Son ombre entre nous trois aime encore à paraître, Son ombre nous console, et nous dit qu'à Paris il faut abandonner la place aux Scudéris.

VOLTAIRE, Epitres, 83.

En quatrième et dernier lieu, ABANDONNER a deux noms de chose pour régime direct et pour régime indirect. Il conserve, sous cette forme de construction, les acceptions précédemment définies.

Quelle frénésie et manie d'abandonner son corps, son temps, son repos, sa vie, sa liberté à la mercy d'autruy!

Nous voyons que la conduicte et discipline de la jeunesse est de tous abandonnée à la charge et mercy des parents.

CHARRON, De la Sagesse, I, 59; III, 14.

C'est donc le monde visible que Dieu a abandonné aux arguments et aux disputes des philosophes, et non pas le monde caché: c'est la face extérieure de la nature, et non pas les secrets de la religion.

ll y a d'autres termes qui sont tout à fait insoutenables, et la plus grande indulgence du monde les doit *abandonnes* à la rigueur des grammairiens.

BALZAC, Socrate chrétien, disc. VI et X.

J'abandonnai mon destin à tous les mouvemens de la gloire.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, liv. II, année 1648.

Car encore que notre esprit soit de nature à vivre toujours, il abandonne à la mort tout ce qu'il consacre aux choses mortelles; de sorte que nos pensées, qui devoient être incorruptibles du côté de leur principe, deviennent périssables du côté de leur objet.

Bossuer, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

Nous abandonnons la vérité à l'indiscrétion des étourdis, à la censure des esprits forts, à l'erreur des hérétiques, à l'irréligion des mondains, aux illusions des livpocrites.

Flicaten, Panégyrique de saint Thomas de Cantorbéry.

Je vivrai pour vous aimer, et j'abandonne ma vie  $\dot{a}$  cette unique occupation.

Mme de Sévigné, Lettres, 6 mai 1671.

Fait défenses au sang d'être plus vagabond, errer ni circuler dans le corps, sous peine d'être entièrement livré ct abandonné à la Faculté de médecine.

Bollkau, Arrêt burlesque.

Il y a de petits défauts qu'on abandonne volontiers à la censure, et dont nous ne haïssons pas d'être raillés.

LA BRUYÈRE, Curactères, c. 5.

Quand on abandonne au hasard, ou au vulgaire ignorant, ou à la mode des femmes, l'introduction des termes, il en vient plusieurs qui n'ont ni la clarté ni la douceur qu'il faudroit désirer.

FÉNELON, Lettre à l'Académie françoise, III.

Charles I<sup>er</sup>, roi d'Angleterre, venait de perdre la tête sur un échafaud, pour *avoir*, dans le commencement des troubles, *abandonné* le sang de Strafford à son parlement. Voltaire, Siècle de Louis XIV, c. 5

> Quant Hangist vit les siens torner, Les dos as cols (aux coups) abandoner,.... WACE, Roman de Brut, v. 7969.

Et tantost la fortune abandonne sa vie

A quelqu'autre danger.

Malherbe, Alcandre plaint la captivité de sa maîtresse.

J'abandonné ma barque à la mercy du sort.

RAGAN, Bergeries, IV, 1.

Son amante en furie,
Près de ces lieux, seigneur, craignant votre secours,
Avoit au nœud fatal abandonné ses jours.
RACINE, Bajazet, V, 11.

L'impétueux Borée, enchaîné dans les airs, Au souffle du zéphir abandonnait les mers. VOLTAIRE, la Henriade, VI.

A l'air abandonnant ta libre chevelure.

Delille, l'Imagination, I.

Ici se place cette locution rapportée par Danet, et dans laquelle ABANDONNER prenaît le sens de Sacrisser à, Abandonner son ressentiment au bien de l'État (Injurias suas reipublicæ condonare).

Ces diverses formes de construction, auxquelles donne lieu l'emploi de la locution abandonner à, peuvent se trouver réunies et mélées dans une même phrase:

Ils étoient contraints d'abandonner leurs biens à l'avarice, leurs enfants à la luxure, leur sang même à la cruauté de ces magnifiques empereurs.

LA BUETIE, De la Servitude volontaire;

Quelquefois la préposition à qui suit le verbe ABANDONNER a eu pour régime, au lieu d'un nom, un verbe à l'infinitif. Abandoner le (serf) à sofrir peine. Le Conseil de Pierre de Fontaines, c. xxxv, § 34.

D'autre part, on vit chevaliers d'Angleterre et de Gascogne eux aventurer si très-hardiment, et si ordonnément chevaucher et requérir leurs ennemis, que merveilles seroit à penser, et leurs corps au combattre abandonner.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 41.

Abandonné mon cœur à suivre ses appas.

Mourene, l'École des Maris, II, 9.

Dans des phrases de construction analogue, où ABANDONNER a le sens de Permettre, c'est le régime direct de ce verbe qui se forme au moyen de la préposition à ou de la préposition de, suivies d'un infinitif. On a dit encore, au même sens, ABANDONNER que.

E li marchis li abandonna qu'il i alast. VILLEBARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, CLXXIV.

Adonc abandonna le comte aux chevaliers et escuyers à faire guerre aux Gantois, et eux contre-venger de leurs dommages.

Si y avoit grant presse, car le connestable avoit abandonné à passer qui passer pouvoit.

FROISSART, Chroniques, l. II, c. 63, 184.

Est-ce que... vous abandonnez à la liberté des hommes de croire que la grâce efficace est nécessaire ou non? PASCAL, Provinciales, II.

De ces constructions diverses, celle que consacre le dernier exemple, est seule restée en usage.

ABANDONNER se construit encore avec pour, suivi d'un substantif qui exprime la personne ou la chose en vue de laquelle se fait l'abandon.

....Cette prévoyance infinie qui va chercher les maux jusqu'au bout du monde, et jusque dans la dernière postérité; qui se jette si avant dans l'avenir qu'elle en quitte le présent et abandonne les choses qui sont pour celles qui peuvent être.

Balzac, Aristippe, disc. IV.

Il abandonna done absolument toute autre étude pour la philosophie de Descartes.

FONTENELLE, Éloge du P. Malebranche.

La guerre de Hollande, en 1670, effraya toute l'Europe

pour toujours par le succès que le roi y eut, et qu'il abandonna pour l'amour.

SAINT-SIMON, Memoires, 1715, t. XIII, c. 1.

Ces hommes lâches qui abandonnent leur foi pour une médiocre pension.

Montesquieu, Lettres persanes, 145.

Qui depuis, égarée en ce funeste lieu,

Pour un maître barbare abandonna son Dieu.

Voltaire, Zaïre, II, 1.

Quelquefois, dans cette locution, le régime de la préposition pour est un infinitif.

Ainsi il abandonna la pénitence pour suivre la volupté. Fléchier, Mémoires sur les grands jours de 1665, p. 114.

Lors de la conquête du Mexique, les Espagnols abandonnèrent les richesses naturelles pour avoir des richesses de signes.

Montesquieu, Esprit des Lois, XXI, 22.

Abandonner peut, comme la plupart des verbes actifs, être pris absolument.

Je t'abandonne. - Abandonnez.

MOLIÈRE, l'Avare, IV, 5.

La légèreté, qui fait que l'on entreprend sans sujet, et que l'on abandonne de même.

MONTESQUIEU, Esprit des Lois, XIV, 13.

ABANDONNER se construit souvent, quel que soit le sujet, avec le pronom personnel, et, dans cette forme de construction, ne va guère sans un régime indirect. Il signifie alors Se livrer à quelqu'un, à sa puissance, à sa conduite, se laisser aller à quelque chose, sans aucune réserve, sans aucune retenue, et, comme dit énergiquement Nicot, par un souvenir plus présent de l'étymologie du mot dont il est plus voisin, « se rendre captif et esclave » à quelqu'un et à quelque chose.

S'ABANDONNER à a donc souvent pour complément un nom de personne.

Vous apprendrez à la postérité que quand une fois les hommes s'abandonnent à la fortune, elle estouffe en eux toutes les bonnes semences de la nature.

VAUGELAS, trad, de Quinte-Curce, III, 2.

Il y a des cas dans lesquels il faut s'abandonner à Dieu.

RANCE, Lettres, 25 novembre 1691.

Valens s'abandonna tellement aux ariens qu'il opprima les catholiques.

FLÉCHIER, Vie de Théodose, I, 7.

Pygmalion se défie des gens de bien et s'abandonne à des scélérats.

FÉNELON, Télémaque, III.

Franceis murrunt, si à nus s'abandunent.

Chanson de Roland, str. uxxir, v. 13.

...Qui a bele et buene amie,
Del tot (entièrement) s'i doit abandoner.

Partonopeus, v. 29.

Les grans dons que cil (ceux) me donnoient, Qui tuit à moi s'abandonnoient, Au miex amé abandonnoie : L'en (on) me donnoit et ge donnoie. Roman de la Rose, v. 1466o.

Puisqu'il se veult à vous abandonner, Legierement luy devez pardonner. Charles d'Orléans, Enfance et jeunesse du prince.

Ceci montre aux provinces

Que, tout compté, mieux vaut en bonne foi

S'abandonner à quelque puissant roi

Que s'appuyer de plusieurs petits princes.

LA FONTAINE, Fables, VIII, 18.

Fais ce que tu voudras; je m'abandonne à toi.

RACINE, Phèdre, III, 3.

Charles, qui s'abandonne à d'indignes ministres.

VOLTAIRE, Adélaide du Guesclin, III, 7.

Plus souvent encore, le complément de S'ABAN-DONNER à est un nom de chose. Les exemples en sont innombrables, ce nom variant presque à l'infini comme les objets de notre asservissement.

On peut toutefois les ranger dans deux classes principales, selon que ces objets sont hors de nous

A la première classe appartiennent les exemples qui vont suivre :

Le roi Édouard... leur pria que chacun fust appareillé (armé) selon son estat, et fussent à un jour, qui adonc fut nommé, droit à Neuf-Chastel sur Tyne, pour aller reconquerir les droitures appartenans à son royaume d'Angleterre. Chacun s'abandonna à cette requeste.

FROISSART, Chroniques, I. I, part. 1, c. 56.

Empédocles remarquoit cette difformité aux Agrigen-

tins, qu'ils s'abandonnoient aux délices, comme s'ils avoient lendemain à mourir.

MONTAIGNE, Essais, II, 1.

Elle s'y abandonna (aux affaires) parce qu'elle s'abandonnoit à tout ce qui plaisoit à celui qu'elle aimoit.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, liv. II, année 1649.

Pour faire ce grand effort, de nous détacher de nousmêmes, il faut avoir quelque objet qui soit dans une si haute élévation que nous croyions ne rien perdre en renonçant à nous-mêmes pour nous abandonner à lui sans réserve.

Dieu a mis quelque chose en nous qui peut se soumettre à sa souveraine puissance, s'abandonner à sa haute et incompréhensible sagesse.

Bossuer, Sermons. Sur la charité fraternelle; Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

... Comme ces pilotes qui, se trouvant surpris par l'orage en pleine mer, sont contraints de quitter la route qu'ils veulent tenir, et de s'abandonner pour un temps au gré des vents et de la tempête.

FLÉCHIER, Oraison funchre de Turenne.

Le temps que Dieu lui donne (à l'âme) est trop précieux, pour le perdre malheureusement dans ces vains amusements, de sorte que lorsqu'elle s'y abandonne, il faut que ce soit en s'aveuglant elle-même.

NICOLE, Essais, de la Comédie, c. 10.

Comment, pendard! c'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités!

Molière, l'Avare, II, 2.

Ce fut par de semblables discours que la perfide Marcelle ébranla Léonor, qui, se laissant étourdir sur le péril qui la menaçoit, s'abandonna de bonne foi, quelques jours après, aux mauvaises intentions du comte.

LESAGE, le Diable botteux, c. 4.

On sait comment les Étoliens, qui s'étoient abandonnés à leur foi, furent trompés. Les Romains prétendirent que la signification de ces mots, s'abandonner à la foi d'un cnnemi, emportait la perte de toutes sortes de choses, des personnes, des terres, des villes, des temples et des sépultures mêmes.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 6.

Et qui au mal se tient et donne À la mort d'enser s'abandonne. Nouv. rec. de Fabl. et cont. anc., Méon, t. II, p. 457.

Plus n'est saison qu'à nul bien m'abandonne. Charles D'Orléans, Ballades, CXXI Venez-vous m'enlever dans l'éternelle nuit? Venez, à vos fureurs Oreste s'abandonne! RACINE, Andromaque, V, 5.

Bientôt ils oseront, les yeux vers les étoiles, S'abandonner aux mers sur la foi de leurs voiles. L. RACINE, la Religion, III

Aux plaisirs où le monde en foule vous appelle,
Abandonnez-vous prudemment.

VOLTAIRE, Épîtres, 4.

L'une mûrit l'été, l'autre tombe en automne, Celle-ci dans l'hiver à la main s'abandonne.

Les dégoûts ont d'avance affaibli les regrets;

La mort ainsi se glisse, et quand le ciel l'ordonnc,
L'homme comme un fruit mûr au trépas s'abandonne.

Delle, trad. des Géorgiques, II; l'Imagination, VI.

Dans la plupart des exemples qui précèdent, s'A-BANDONNER à, c'est Se livrer à, se laisser entraîner par; dans d'autres il a le sens de S'exposer à.

Ses aversaires s'abandona à ce grant péril.

Le Conseil de Pierre de Fontaines, c. vi, § 5.

S'abandonner au danger d'estre outragé.
Nicor, Thrésor de la langue françoise.

Il s'abandonne au bras qui me voudra venger.

RACINE, Andromague, IV, 3.

À tels périls ne faut qu'on s'abandonne.

LA FONTAINE, Contes, IV, 9.

Une seconde classe d'exemples se rapporte au cas très-fréquent où nous nous abandonnons à ce qui est en nous, à nos dispositions de toutes sortes, physiques, morales, intellectuelles, à nos sentiments, à nos passions, etc.

S'ABANDONNER à y est pris dans des sens trèsdivers.

1° Dans un sens qui n'emporte ni blame ni éloge:

Quittant sa résolution, il s'abandonna au deuil et aux regrets.

MONTAIGNE, Essais, I, 2.

Quoi! tandis que Néron s'abandonne au sommeil, Faut-il que vous veniez attendre son réveil? RACINE, Britannicus, I, 1.

M'abandonnant à la tristesse, Sans espérance, sans désirs, Je regrettois les sensibles plaisirs

Dont la douceur enchanta ma jeunesse.

LA FARE, Vers à madame de Caylus.

2º Dans un sens défavorable :

Ainsi tous les présents de la fortune vous seront un engagement pour vous abandonner tout à fait à des prétentions infinies.

Bossurt, Sermons, sur l'Impénitence finale.

Dieu tempère la prospérité des hommes puissants par des peines presque inévitables, et les abandonne aux traits envenimés de l'envie, de peur qu'ils ne s'abandonnent euxmêmes à l'ambition et à l'orgueil.

FLÉCHIER, Oraison funèbre de madame d'Aiguillon.

Mon maître donc, après avoir réfléchi, s'abandonne à la rage, il demande ses pistolets.

Je ne triomphois de mes tentations qu'en m'y abandonnant.

LESAGE, Turcaret, I, 1; Guzman d'Alfarache, IV, 4.

Les poëtes tragiques même qui s'abandonnent quelquefois à l'enflure, doivent toujours être en garde contre l'ex cès de l'expression.

DE LA MOTTE, Discours sur la poésie.

Nul bien ne sist ne (ni) ne dona, A tout orgueil s'abandona.

Tout maintenant aler s'en volt Et à la fuite abandoner,

Nouv. rec. de Fabl. et cont. anc., Méon, t. II, p. 434, 451.

... Ce monarque étonne

À ses frayeurs déjà s'étoit abandonné.

P. CORNEILLE, Nicomède, V, 8.

J'aime à voir que du moins vous vous rendiez justice, Et que, voulant bien rompre un nœud si solennel, Vous vous abandonniez au crime en criminel.

RACINE, Andromaque, IV, 5.

Comme aux tentations s'abandonne votre âme.

Molière, le Tartuffe, IV, 7.

Une fausse vertu qui s'abandonne aux vices.

BOILEAU, Satires, X.

Il a sa place entre les beaux esprits, Fait des sonnets, des bouquets pour Iris, Quelquesois même aux bons mots s'abandonne.

J.-B. ROUSSEAU, Épitres, I, I.

..... C'est une nonchalante Qui s'abandonne au cours d'une vie indolente. Piron, la Métromanie, I, 2.

#### 3º Dans un sens favorable:

Il (l'orateur qui récite de mémoire) ne peut s'abandonner à un mouvement extraordinaire, sans se mettre en danger de perdre le fil de son discours.

Vous n'avez rien à craindre ici : tout vous est favorable. Abandonnez-vous donc à la joie.

FineLON, Dialogues sur l'éloquence, II; Télémaque, IV.

Quelques jeunes personnes ne connoissent point assez les avantages d'une bonne nature et combien il leur seroit utile de s'y abandonner.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 3.

S'ABANDONNER a eu quelquefois un infinitif pour régime indirect; et cette forme, qui semble énergique et vive, est appuyée par de fréquents exemples, dont quelques-uns très-anciens.

Se aucuns amoneste à un enfant à abandoner soi à pechier... il soit envoiez en essil.

Li Livres de Jostice et de Plet, fol. 178 ro, c. 1, ms., Bibl. nat.

Car ceulx qui se habandonnent à merchander à tous, il font ceste chose affin de acquisition de pecunes.

Nicolas Oresme, trad. de la Politique d'Aristote, VII, 12.

Le moindre défaut des semmes qui se sont abandonnées à saire l'amour, c'est de saire l'amour.

LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, 131.

Je ne suis pas de ces gens qui s'abandonnent à parler de leurs maîtres à tort et à travers.

HAUTEROCHE, le Cocher, sc. 3.

Ne quide eschaper ne eissir:
(Aucun ne croit échapper ni en sortir)
Tuit (tous) s'abandonent à morir.
Basoir, Chron. des ducs de Normandie, v. 37345.

Et la dame s'abandona A regarder frère Denise.

RUTEBRUF, De frère Denise.

Li rois Richart tant leur donnoit, Que chascun d'eus s'abandonnoit à lui honourer et servir.

G. GUYART, Royaux lignages, v. 1979.

Chascuns à prandre s'abandone. Noue. rec. de Fabl. et cont. anc., Méon, t. I, p. 184.

Et si dist (Ovide): Cil qui s'abandone

A tost doner, que deus fois done!

Li Livres de Philosophia et de moralité, fol. 195 r°, c. 2;

ms. 283, in-fol. B. L. Fr., à l'Arsenal.

On a dit aussi, très-anciennement, devant un infinitif, au lieu de s'ABANDONNER à, s'ABANDONNER de.

Celle y vint et sut la plus simplement atournée qu'elle put, pour tant qu'elle ne vouloit mie que le roi s'abandonnat trop de la regarder.

FROISSART, Chroniques, l. I, part. 1, c. 192.

Nus ne se doit abandoner

De prometre, ains doit tost doner,
Se il en est et lius et tans (lieu et temps).

Li Livres de Philosophie et de moralité, fol. 195 v°, c. 2;
ms. 283, in-fol. B. L. Fr., à l'Arsenal.

S'ABANDONNER de s'est dit aussi devant un substantif.

Kar chascun jur de mort s'abandunet (Car chaque jour à la mort il s'expose). Chanson de Roland, str. xxviii, v. 14.

S'ABANDONNER à, dans un sens particulier analogue à un des sens rapportés plus haut de la locution mettre en abandon, se dit d'un Mépris effronté des lois de la pudeur, d'une scandaleuse prostitution.

Ausi comme fait la sole seme, tu t'abandonnas à tous chiaus (ceux) qui à toi venoient.

Li Mireoirs dou monde, ms. 7363, fol. 207 10, c. 1.

Mais si, dit Panurge, estant malade et impotent au debvoir de mariaige, ma femme, impatiente de ma langueur, à aultruy s'abandonnoit.

RABELAIS, Pantagruel, III, 9.

Aux Indes orientales, la chasteté y estant en singulière recommandation, l'usage pourtant souffroit qu'une femme mariée se pût abandonner à qui luy offroit un éléphant; et cela avec quelque gloire d'avoir esté estimée à si haut prix.

MONTAIGNE, Essais, III, 5.

La Fortune est une fille de condition qui s'abandonne à des valets.

LESAGE, Gusman d'Alfarache.

A un bel varlet se donna, Et tant à li s'abandonna... Si qu'elle fu grosse d'enfant. Nouv. rec. de Fabl. et cont. anc., Méon, t. II, p. 132.

Sachant bien que Fortune est ainsi qu'une louve, Qui sans choix s'abandonne au plus laid qu'elle trouve REGNIER, Satires, II. Pris absolument, il a encore la même acception.

..... La semme qui, par saute de tenir la bride à son plaisir, s'est abandonnée...

H. ESTIENNE, Apologie pour Hérodote, c. xv, § 22.

Semblables à ces malheureuses qui pouvoient s'abandonner publiquement avec impunité.

SAINT-REAL, de la Critique, c. 1.

Cette fille, d'un enjouement et d'une liberté qui promettait tout, eut pourtant l'adresse de ne se pas abandonner entièrement.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 135.

Fole est en fez, fole en parole; Partot (partout) se vent, partot se done, Partot s'otroie et abandone.

Nouv. rec. de Fabl. et cont. anc., Méon, t. II, p. 24.

À sa mère on bâtit autel; Toute femme qui s'abandonne La reconnoît pour sa patrone.

SCARRON, Virgile travesti, I.

A cet emploi de s'ABANDONNER répond celui qui est fait d'abandonner dans l'exemple suivant d'une date très-ancienne :

Cil fet holerie (métier infâme) qui a serves que il abandonne por vilain gaaing, et cil qui i abandonne sa fille est autresi mal renommez.

Anc. trad. du Digeste, fol. xxxvi, ro, c. 1.

S'ABANDONNER, toujours employé sans régime indirect, a plusieurs autres acceptions ; il peut signifier :

1° Se livrer, se laisser emporter, soit au sens physique, soit au sens moral :

Au bout de cinq ou six jours, les deux sœurs (de Psyché) revinrent; elles s'étoient abandonnées dans les airs comme si elles eussent voulu se laisser tomber.

LA FONTAINE, Psyché, 1.

Le peuple ne paroissoit dans la ville que pour y passer avec précipitation. Nul entretien, nulle familiarité: tout y étoit farouche et comme alarmé par le bruit des chars qu'il falloit éviter et qui s'abandonnoient au milieu des rues, comme on fait dans une lice pour remporter le prix de la course.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 3.

2° Se laisser aller à des mouvements naturels :

Ne vous roidissez pas, abandonnez-vous. Cet acteur ne s'abandonne pas assez.

Dictionnaire de l'Academie.

3° Cesser de veiller sur soi, de s'observer, de se régler

La véritable grandeur .... s'abandonne quelquefois, se néglige, se relâche de ses avantages, toujours en pouvoir de les reprendre et de les faire valoir : elle rit, joue et badine, mais avec dignité.

LA BRUYERE, Caractères, c. 2.

Lorsque la religion établit le dogme de la nécessité des actions humaines, les peines des lois doivent être plus sévères et la police plus vigilante, pour que les hommes qui, sans cela, s'abandonneroient eux-mêmes, soient déterminés par ces motifs.

MONTESQUIEU, Esprit des Lois, XXIV, 14.

4° Se négliger dans son maintien, dans son habillement:

Il s'abandonne trop. Il ne faut pas s'abandonner ainsi lorsqu'on veut plaire.

Dictionnaire de l'Académie.

5° Perdre la confiance, le courage, renoncer à se défendre.

Je ne suis pas résolu de m'abandonner moy-mesme, et il ne sera pas dit que Philotas ayt contribué à sa condamnation.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, VI, 10.

Les hommes sont aujourd'hui tellement corrompus, que, ne pouvant les faire venir à nous, il faut bien que nous allions à eux: autrement ils nous quitteroient; ils feroient pis, ils s'abandonneroient entièrement.

PASCAL, Provinciales, VI.

Cicéron ne pouvant plus douter qu'il n'en fût abandonné, s'abandonna pour ainsi dire lui-même.

VERTOT, Révolutions romaines, XIII.

On serait bien heureux si on pouvait s'abandonner soimême comme on peut abandonner les autres; mais on est forcément avec soi, et fort peu d'accord avec soi.

Mme DU DEFFAND, Lettres, 19 décembre 1770 (à H. Walpole).

6° Dans un sens contraire au précédent, Combattre sans se ménager, avec une ardeur emportée et téméraire, en désespéré.

Cet assaut dura moult longuement, et y perdirent les Escots moult de leurs gens; car ils s'abandonnoient durement.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. 1, c. 163.

Les Templiers voulant laver dans leur sang la faute qu'ils avoient faite, s'abandonnoient avec fureur au travers des bataillons ennemis.

VERTOT, Histoire des chevaliers de Malte, I.

Trop folement s'abaundonèrent
Luinz (loing) de leur gent.
MARIE DE FRANCE, lai du Chaitivel, v. 119.

Trop vos abandunastes, si fistes grant folie.

WACE, roman de Rou, v. 4658.

Vint à Ogier, mervillous cop li done.....

Dessi en terre li bons brans s'abandone
(Jusqu'à terre le bon glaive s'abandonne).

Ogier de Danemarche, v. 2840 et 2845.

Granz cops se vont entredoner,
Bien se vuelent abandoner
Et souffrir dolor et martire,
Por avoir l'onor.....
Now. rec. de Fabl. et cont. anc., Méon, t. I, p. 402.

Roys folement jamais ne s'abandonne.

Eut. Deschamps, ballade, Quels gens un prince doit avoir.

Il cherchait à mourir, et toujours invincible,

Plus il s'abandonnait, plus il semblait terrible.

Voltaire, Tancrède, V, 1.

ABANDONNÉ, ÉE, participe.

Autrefois Abbandonné (voyez Nicot et Cotgrave, Dict.); HABANDONNÉ (voyez Sainte-Palaye, Gloss.), etc.

Comme le verbe abandonner, dont il a les sens divers, abandonné peut être employé avec ou sans complément.

Ainsi, on dit fréquemment ABANDONNÉ à.

Edouard, prince de Galles, ..... ne peut estre arresté par les cris du peuple, et des semmes et ensants abandonnez à la boucherie, luy criants mercy et se jectants à ses pieds.

MONTAIGNE, Essais, I, 1.

Virginie, que son père aima mieux tuer de sa propre main, que de la laisser abandonnée à la passion d'Appius.

Bossurt, Discours sur l'Histoire universelle, I, 8.

Les grands et les riches ont le malheur d'être abandonnés à eux-mêmes, à l'ennui inséparable de l'oisiveté, au jeu plus funcste que l'ennui, aux petites factions plus dangereuses que le jeu et l'oisiveté.

VOLTAIRE, Lettres. 23 décembre 1760.

Abandonné à lui-même, il (l'homme) mourroit de misère avant d'avoir connu ses besoins.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, I.

Voyez tout l'Hellespont blanchissant sous nos rames, Et la perfide Troie abandonnée aux flammes. I. Dejà de ses vaisseaux la pointe étoit tournée, Et la voile flottoit aux vents abandonnée.

Moïse, par sa mère au Nil abandonné, Se vit, presque en naissant, à périr condamné. Racing, Iphigénie, I, 5; Phèdre, III, 1; Athalie, V, 2.

Dans l'exemple suivant, de date très-ancienne, ABANDONNÉ à est pris au sens, qu'il pourrait recevoir encore, de Permis.

•Il est deffendu as crestiens qu'il ne prestent à uzures; et s'il est deffendu as crestiens, por ce n'est-il pas abandoné as Juis.

BEAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, c. LXVIII, § 9.

D'une parole de l'Écriture s'est formée l'expression d'un emploi si fréquent dans le langage ecclésiastique, abandonné à son sens réprouvé.

On dit, en second lieu, quand on veut indiquer l'auteur, la cause du délaissement, ce par quoi il se produit, abandonné de.

Il meurt d'une mort honteuse, trahi par un des siens, renié par l'autre, et abandonné de tous.

PASCAL, Pensées, part. II, art. x, § 3.

Gratien ... abandonné de ses troupes, toutes composées d'étrangers, fut immolé au tyran Maxime.

Bossurt, Discours sur l'Histoire universelle, I, 2.

Au moment où je me vis abandonné de tous les Grecs par le conseil d'Ulysse.

FÉNELON, Télémaque, XV.

Malgré une constitution très-serme, et une vie toujours très-réglée d'un bout à l'autre, Méry se sentit presque tout d'un coup abandonné de ses jambes...

FONTENELLE, Éloge de Méry.

Abandonnée de presque tous les peuples d'Italie, elle (Rome) ne demanda point la paix.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 4.

Willame vi le pople tot (tout) à Riouf torné, De sis homes meisme se vit abanduné.

WACE, roman de Rou, v. 2154.

Abandonné de parentelle, Privé d'amitié fraternelle.

J .- A. DE Bair, les Mimes, 11,91.

Silanus, qui l'aimoit, s'en vit abandonné.

.... Et son âme étonnée

De tout ce grand pouvoir se vit abandonnée.

RACINE, Britannicus, IV, 2.

Ou tel, abandonné de ses poutres, usées, Fond enfin un vieux toit...

BOILEAU, le Lutrin, IV.

Abandonné de Dieu, abandonné de Dieu et des hommes, sont des expressions proverbiales fort usitées.

ABA

(Tibère) découvre à nu les inquiétudes et les peines d'une âme ennuyée de tout et mal satisfaite de soy-même, abandonnée de Dieu et des hommes.

BALZAC, Socrate chretien, disc. IX.

Personne n'est assez abandonné de Dieu pour cela.

PASCAL, Provinciales, VI.

Eh bien! suis-je en effet assez infortuné, Des dieux et des mortels assez abandonné? La Hanre, Philocète, I, 4.

De même qu'on dit des médecins, qu'ils abandonnent un malade, on dit du malade qu'il est abandonné des médecins.

Une femme abandonnée des médectns se lève, et par deux fois avertit le corps de garde que l'on prenoit la ville par une telle maison.

Agr. D'Aunigné, Histoire universelle, I, 9.

Et je voudrois, monsieur, .... que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespéré, à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes.

Moliène, le Malade imaginaire, III, 14.

Allez, monsieur, croyez-moi, je suis abandonnée de Dicu et des médecins; mais cependant ne m'abandonnez pas. Mme pu Dereard, Lettres, 29 mai 1764 (à Voltaire).

Abandonné par est moins usité, et on ne le préfère guère à abandonné de que dans certains cas:

Quand il est amené par une opposition avec quelque autre participe construit de même.

Une femme... qui se voit trahie par sa sœur et abandonnée par son amant est un des plus heureux sujets de l'autiquité.

VOLTAGRE, préface du Commentaire sur l'Ariane de Th. Corneille.

Quand le mot que régit par est accompagné d'un adjectif.

Un père abandonné par un fils furieux.

VOLTAIRE, Brutus, IV, 3.

Quelquefois enfin, quand abandonner exprime l'idée de Livrer, quitter, renoucer.

Darius n'est pas loin d'icy, abandonné ou assassiné par les sieus.

VAUGREAS, trad. de Quinte-Curce, V, 13.

Charles, abandonne par le grand vizir......

Le grand ouvrage de la jonction du Tanaïs et du Volga, abandonné par l'Allemand Brakel.

.... Quand par Idoménée

L'île de Jupiter se vit abandonnée.

VOLTAINE, Hist. de Charles XII, V ; Histoire de Russie sous Pierre le Grand, I, 10 ; les Lois de Minos, I, 2.

ABANDONNÉ s'emploie en outre, avec les mêmes formes de construction, dans des sens qui répondent à ceux du verbe pronominal s'abandonner.

Abandonné à pour Se laissant entraîner, emporter par, se livrant, se donnant à, etc., est d'un usage à la fois très-ancien et très-ordinaire.

Vous en faites (de l'autorité) violence brutale en mépris de Dieu, abandonnée à rompre la loy.....

ALAIN CHARTIER, L'Esperance.

Othon avoit passé la fleur de ses ans avec cette mauvaise réputation, qu'il n'y avoit point entre les Romains un homme plus abandonné à toutes sortes de vices que luy. COEFFETERU, Histoire romaine, VI.

Les hommes mous et abandonnés aux plaisirs manquent de courage dans les dangers.

FÉNELON, Télémaque, IV.

Ne sui pas abandounée A chascun ki dist: Vien chà. Thédire au moyen-age, p. 39, col. 1.

A votre foi mon âme est tout abandonnée.

Molière, le Misanthrope, IV, 3.

Sans mesure et sans règle au vice abandonnée.

Bouleau, Satires, X.

Jadis tous les humains, errant à l'aventure, À leur sauvage instinct vivoient abandonnés. J.-B. ROUSSEAU, Odes, II, 10.

Dans les exemples suivants, d'une date très-ancienne, ABANDONNÉ de, suivi d'un infinitif ou d'un substantif, répond à s'abandonner de avec les mêmes compléments, locution expliquée plus haut, et peut se traduire par Jaloux de, impatient de, etc.

> Li rois de France a l'escu pris, Si s'est devant les autres mis ; Abandonés est de joster , Qu'il violt faire de soi parler. Partonopeus, v. 8661.

Tex (tel) se fait ore (maintenant) de guerre abandonné, Se l'empereres estoit là aroutés (en rang), Jà n'i mestroit un denier monéé.

Garin le Loherain, t. I, p. 81.

ABANDONNÉ, pris absolument, a des acceptions fort variées.

Au propre, et quelquesois au siguré, il se dit de ce qui est sans désense, sans support, sans consolation, dans une entière solitude, et s'applique, en ce sens, d'abord aux personnes.

Le prince se vit quelque temps abandonné, mais son courage ne l'abandonna pas.

Bossurt, Oraison funèbre du prince de Conde.

Je reviens à toi , nu , misérable, *abandonné*. Féneton, *Télémaque*, XV.

Cette belle-mère (la duchesse d'Angoulème) étoit donc fort pauvre et fort abandonnée dans un appartement du couvent de Sainte-Élisabeth à Paris.....

SAINT-SIMON, Mémoires, 1713, t. XI, c. 4.

Mais Pierre abandonné, qui renonce son maître... L. RACINE, la Gráce, II.

Qu'en horreur à ses fils, exécrable à sa mère, Errant, abandonné, proscrit dans l'univers, Il rassemble sur lui tous les maux des enfers. Voltaire, OEdipe, I, 3,

Prends pitié de sa mère, aux larmes condamnée, Qui ne vit que pour lui, qui meurt *abandonnée*, Qui n'a pas dû rester pour voir mourir son fils. A. CHÉNIER, *Idylles*, le Malade.

Abandonné se dit, de la même manière absolue, et au même sens, des lieux.

L'Italie, toujours malheureuse et abandonnée, gémissoit sous les armes des Lombards.

Ces murailles nues, cette table dégarnie, cette maison abandonnée, où on ne voit plus cette foule de domestiques, lui fait peur.

Bossurt, Discours sur l'Histoire universelle, I, 11; Sermon pour la profession de madame de la Vallière.

La cour, que Louis seul remplissoit de sa gloire et de sa majesté, ne lui parut plus qu'une solitude affreuse : elle crut vivre dans une terre déserte et abandonnée.

MASSILLON, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

Il se dit encore des choses qu'on regarde comme désespérées.

Richelet et Danet donnent ces locutions: « Une affaire, une cause abandonnées; une ville, un pays abandonnées, » pour : qu'on ne peut plus soutenir, qu'on a renoncé à défendre.

On ne parle que de la guerre: le roi a deux cent mille hommes sur pied; toute l'Europe est en émotion; on voit bien, comme vous dites, que la pauvre machine ronde est abandonnée.

Mme de Sévigné, Lettres, 23 mars 1672.

Ma nef sans gouvernail s'esgare abandonnée.
Pr. Desrortes, Cléonice, Dernières amours, LVII.

P. CORNEILLE, Pompée, V, 3.

Il se dit de tout ce qu'on néglige, qu'on oublie, qu'il s'agisse d'objets de l'ordre physique ou de sentiments, de devoirs, etc.

Quelques jours avant sa mort, mon père ayant de fortune rencontré ce livre (le livre de Sebonde) sous un tas de papiers abandonnez, me commanda de le luy mettre en françois.

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

Ne les laissant (les chèvres) jamais de l'œil; car il ne faudroit qu'une couple de chèvres abandonnées, pour gaster tous les jardinages et vignobles d'un mandement.

OL. DE SERRES, Théatre d'agriculture, IV, 14.

Et moi, pour lui faire pièce, par représailles j'ai fait relever un vieux moulin abandonné.

DANGOURT, le Chevalier à la mode, II, Q.

Ce merveilleux gnomon .... demeuroit abandonné, négligé dans l'église de Saint-Pétrone.

FONTENELLE, Éloge de Manfredi.

L'Italie, qui n'avoit plus que des jardins abandonnés, ne pouvoit par aucun moyen attirer l'argent de l'Orient, pendant que l'Occident, pour avoir de ses marchandises, y envoyoit le sien.

MONTESQUIRU, Grandeur des Romains, c. 17.

Comme les champs abandonnes, Quand le soc les a seillonnez, Nous donnent l'abondance.

RACAN, Psaumes, CXI..

J'ai vu, je m'en souviens, un vieillard fortuné, Possesseur d'un terrain longtemps abandonné. Dellille, trad. des Géorgiques, IV. Dans les anciens temps de la langue, on s'est heureusement servi d'abandonné pour exprimer le mouvement facile qui porte les princes, les grands à la libéralité.

En ce sens, on l'a quelquefois employé absolument, quelquefois aussi on lui a donné un complément, et l'on a dit Abandonné de ses biens.

Celui Hanry... fut appelé le Large conte Hanry; car large et abandonné fut-il tant envers Dieu que envers le monde.

JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

Le roi Alphonse.... fut large prince, honorable et abandonné.

Le seigneur d'Autre fut le plus large et abandonné de ses biens qu'homme de son temps, et ne plaindoit nulle dépense.

OLIVIER DE LA MARCHE, Mémoires, I.

Doulz Dieu, qui à ta créature Es larges et abandonné.

Les Miracles de sainte Geneviève, voir Jubinal, Mystères, t. I. p. 264.

Ung prince doit aymer la jouzte, Estre large et habandonné, Études sur les mystères, par M. O. Leroy, p. 315.

Je suis assez abandonné
A grant largesse de mes biens;
Mais quant j'ay maintes foiz donné
A plusieurs, semble qu'ilz n'ont riens.
Charles d'Orléans, Complaintes, VI.

D'autres fois il a pris l'acception analogue, mais défavorable, de Prodigue. Sainte-Palaye en cite l'exemple suivant:

Je trouve deux manières de gens larges et abandonnés : les aucuns sont dissipateurs, etc.

Les Triomphes de la noble dame, fol. 77.

Ou bien encore il a exprimé un attachement, un dévouement sans réserve.

C'est ung homme de grant valeur, large, courtois et habandonné en chevalerie.

Le Jouvencel, fol. 32 ro (cité par Sainte-Palaye).

.... De m'aimer n'ayez point de regret; Franc et loyal suis et abandonné.

> Loyer des folles amours, voy. Les Quinze joyes de mariage, p. 318,

Saint-Simon a dit, reprenant ou retrouvant cette ancienne acception :

Son ancienne gouvernante, devenue sa plus grande et sa plus abandonnée protectrice.

Memoires, t. IV, p. 29, édit. de 1817.

ABANDONNÉ, dans un sens analogue, exprime avec force la défaillance de la volonté, de la liberté, l'asservissement complet, la foi sans borne à autrui, une passion, un entraînement que rien ne modère, un vice sans frein.

Si ne m'est pas estrange se tu enseignes aux autres gourmandie et luxure abandonnée,

Que appelé-je guerre? Ce n'est pas guerre qui en ce royaulme se mainne : c'est une privée roberie, ung larrecin habandonné.....

ALAIN CHARTIER, l'Espérance ; le Quadriloge.

Et les nostres.... firent semblant de s'estonner, et recullèrent tousjours sans se mettre en fuitte abandonnée. G. Du Bellax, Mémoires, liv. VII, année 1536.

Tel l'a commandée (la trahison), qui par après l'a vengée vigoureusement sur celuy qu'il y avoit employé, refusant un crédit et pouvoir si effréné, et désavouant un servage et une obéissance si abandonnée et si lasche.

MONTAIGNE, Essais, III, 1.

PASCAL, Provinciales, XVI.

Qui a ouy parler d'amour si abandonnée, d'affection si opiniastre?

LA Boerie, De la Servitude volontaire.

L'abbé Charrier profita très-habilement de cet avis; car il joua toujours l'ambassadeur en lui témoignant une confiance abandonnée.

CARDINAL DE RETZ, Mémoires, 1. II, année 1652.

Il faut nécessairement, ou que vous prouviez qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, ou que vous passiez pour les plus abandonnés calomniateurs qui furent jamais.

Il y a peu de pécheurs si abandonnés, qui dans ces saints jours ne se modèrent, ne se contraignent.

BOURDALOUE, Carême, Sermon sur la communion pascale.

Amors abandonée est pire Que cele où il [y] a contredit: Lais inédits, p. 113.

Nulle loy ne retient mon âme abandonnée.

REGNIER, Satures, VII.

C'est par un emploi analogue qu'on dit en termes de chasse chien abandonné, c'est-à-dire qui prend les devants d'une meute, qui s'abandonne sur la bête. ۸.

77

ABANDONNÉ, se dit encore d'un homme et surtout

d'une femme qui se livre, sans retenue, à des habitudes de libertinage et de débauche.

La fille au sénateur qui est abandonnée por vilain gazing, ou qui a esté joerresse (saltimbanque), ou qui a esté dampnée en commun jugement, se puet quitement marier à celui qui a esté franchi; quar l'en ne li garde mie son honneur, dès qu'ele s'est abaudonnée à tel honte.

Anc. trad. du Digeste, fol. 256, ro c. 1.

L'empereur (Néron), abandonné comme il étoit, ne pouvoit plus soussirir un témoin si délicat de ses insamies.

SAINT-ÉVEREMOND, Jugement sur Pétrone.

Il y a bien peu de femmes assez abandonnées pour aller jusque-là.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, 26.

Ta fille, devant toy par le bourreau forcée Des plus abandonnés blessera la pensée. CYBANO, Agrippine, V, 4.

Selon Bouhours (Suite des remarques nouvelles sur la langue françoise), il faut distinguer entre ces expressions, un homme abandonné, une femme abandonnée. « Un homme abandonné, dit-il, signifie un homme délaissé, sans appui et sans secours; une femme abandonnée signifie toute autre chose.»

Il y a de cette expression, appliquée aux femmes, de fort curieux exemples.

Tu sus tous tans (toujours) ardans et abandonnée en tes adultères.

Li Mireoirs dou monde, ms. 7363, fol. 207 ro, c. 1.

Bien doi avoir tel guerredon (récompense)

De l'ordure que j'ai menée,

Comme vix (vile), comme abandonnée.

Nouv. rec. de Fabl. et cont. anc., Méon, t. II, p. 160.

Vix (vile) et commune abandonnée, Que nus n'en aloit refusés.

Chroniques anglo-normandes, t. III, p. 85.

Une meschante deschirée. Qui a courn bourgs et villages, Et est à tous habandonnéc.

G. COQUILLART, Rubriche de Dolo.

Elle a été employée, par extension, en parlant d'une famille entière:

Adieu, famille abandonnée, maison sans mœurs.

Braumarchais, la Mère coupable, V, 7.

On a dit, dans ce dernier sens, abandonné de son corps; comme, dans un autre sens, cela a été remarqué plus haut, abandonné de ses biens.

**ABA** 

Toutefois, les autres ont escript que ceste Phea estoit une brigande, meurtrière, et abandonnée de son corps. Auror, traduction de Plutarque. Vie de Thésée.

On a dit fort anciennement, au même sens, abandonné d'œuvres, de paroles, etc.

Qui norrit anfant ne doit consentir, à son pooir, ne soffrir que il face males œvres, ne que il soit baux (hardi), ne abandonez de paroles vilainnes ne de vilains jeus.

Fame ne doit estre *abandonée* ne baude (ni hardie) de maveise parole ne de vilainne œvre.

Ph. DE NAVARRE, Discipline des quatre ages, ms. 198, suppl. franç., fol. 388, 389 ro, c. 2.

Enfin ABANDONNÉ, pris dans le même sens, mais substantivement, a donné lieu à ces locutions: un abandonné, et surtout une abandonnée.

C'est une infâme, qui va courir le pays avec eux, et qu'ils ne sauroient regarder que comme une abandonnée.

Boulhau, Dissertation sur Joconde.

J'aime fort la beauté qui n'est point profanée,

Et ne veux point brûler pour une abandonnée.

Molière, l'Étourdi, III, 3.

Abandonné, bien qu'avec un régime indirect, est encore pris substantivement dans les phrases suivantes:

Ces perdus, ces abandonnez de Dieu et des hommes sont contents d'endurer du mal pour en faire.

LA BORTIR, De la Servitude volontaire.

L'anéantissement des libertés de l'Église gallicane, qui étoit le but auquel tendoient les véritables abandonnés à Rome.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1717, t. XIV, c. 26.

On a remarqué plus haut qu'en parlant des manières, des discours, des ouvrages d'esprit et des productions des arts, le mot abandon exprime une sorte de facilité, de négligence heureuse. A cette acception récente répond une acception assez récente elle-même du mot ABANDONNÉ.

Il est difficile, je crois, d'avoir une éloquence et plus forte et plus abandonnée.

THOMAS, Essai sur les éloges, c. 29; de Mascaron et de Bossuet.

Dans l'exemple suivant, d'une date encore plus rapprochée de nous, ABANDONNÉ est dit, en un sens également nouveau, à ce qu'il semble, d'un acte Accompli sans contrainte, de bonne grâce.

Au moment de proclamer l'acte d'un grand dévouement, certainement inefficace s'il n'est pas rapide et vraiment abandonné.

MINABEAU, Discours sur la contribution du quart (1789).

Outre l'adjectif verbal abandonné, on avait encore tiré du verbe abandonner plusieurs mots dont il a été question précédemment. C'est ici le lieu de les rappeler.

ABANDONNEUR, substantif, dont nous avons cité un exemple emprunté à Nicot, et qui a reparu, un pen plus tard, chez Oudin.

ABANDONNÉEMENT, adverbe, synonyme de à l'a-bandon, dont Sainte-Palaye rapporte des formes orthographiques analogues à celles des mots de la même famille, ABANDONNÉMENT, HABANDONNÉE-MENT, HABANDONNÉMENT.

On en trouve des exemples où il a le sens de Hardiment, librement.

Le marchis demanda qui il estoit qui si abandonnéement rouvoit (demandait) ouvrir la porte.

Contin. de Guillaume de Tyr, D. Martène, Ampl. Coll., t. V, col. 628.

Bien notérent ceux qui l'entendirent celle parole, et s'épargnèrent moins que devant; et entrèrent abandonnément dedans les fossés.

FROISSART, Chroniques, 1. II, c. 65.

#### Ailleurs il a le sens de Patiemment :

Petit et grant, et homes et fames, doivent abandonéement et viguereusement atendre et soffrir les aventures et les mescheances, et les pertes et les dolors qui lor aviennent.

> PH. DE NAVARRE, Discipline des quatre dges, ms. 198, suppl. franç., fol. 404 v°, c. 2.

## Ou le sens de Libéralement :

Si croy que Dieu l'envoya seulement En ce monde pour monstrer la largesse De ses haultz dons, qu'il a entièrement En elle mis abandonnéement,

CHARLES D'ORLEANS, Ballades, X.

Rob. Estienne en 1539 et 1549, et Nicot en 1606, ont encore inséré dans leurs dictionnaires ce mot, qu'ils traduisent par licenter, indu/genter, solute, etc.

C'est à peu près aiusi qu'il pourrait être rendu dans cette phrase de Saint-Simon, le dernier probablement qui l'ait employé avec tant d'autres mots vieillis.

Il leur étoit trop indignement et abandonnément vendu pour être plaint de personne.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1713, t. XVII, c. 10.

ABAQUE, s. m. (d'Abacus, latin).

Quelquefois Abaco, par transcription d'un mot italien de même origine. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye et les exemples ci-après.)

On a écrit aussi ABACE, ABACIE, ABACON. (Voyez le Glossaire de la langue romane de Roquefort.)

ABAQUE à eu dans notre ancienne langue la plupart des significations diverses que le mot latin abacus avait lui-même reçues du mot gree 2625, sur lequel il s'était formé. On s'en est servi pour désigner une table, un buffet, une sorte d'échiquier, de damier, des tablettes à tracer des caractères, des machines à compter, à calculer.

Les anciens appelloient *abaques* de petites tables quarrées et polies, sur lesquelles ils traçoient des figures. Nous nous servons d'ardoises pour cela.

CL. PERRAULT, traduction de Vitrave, VII, 3, note 12.

Dans un sens abstrait, il a signifié, ainsi qu'abacus au moyen àge, la science même des nombres, l'arithmétique.

Amyot se fit expliquer les derniers livres d'Euclide par un petit escrivain, mais fort subtil mathématicien, qui apprenoit aux enfans à escrire avec l'abaco, selon qu'on parloit; c'est-à-dire avec l'arithmétique et l'art de calculer par jectons, ou par chiffres.

Seb. ROUILLAND, Histoire de Melun, p. 607.

De là, dans le bas latin, pour dire arithméticien, abacista, et, selon Roquefort, dans le vieux francais, abaciste.

Abaque ou table de Pythagore est le nom consacré d'une combinaison synoptique de nombres, destinée à faciliter l'étude de l'arithmétique, dont on attribue l'invention à Pythagore.

Le nombre dénaire contient, selon lui, tous les rapports

numériques et harmoniques, et forme ou plutôt termine son abaque ou sa table.

DEBEROT, Opinions des anciens philosophes. Pythagorisme.

Il y a longtemps qu'on ne se sert plus d'ABAQUE que comme terme d'architecture. C'est à ce titre qu'il a pris place, depuis Monet seulement, dans nos lexiques, et, à dater de 1762, dans le dictionnaire de l'Académie.

On entend par ce mot, dans la langue de l'architecture, la partie supéricure du chapiteau des colonnes, sur laquelle porte l'architrave, partie nommée aussi tailloir, lorsqu'elle est taillée, c'est-àdire, ornée de moulures. (Voyez le Dictionnaire de l'Académie des beaux-arts, art. ABAQUE.)

Yous ferez le dessus du chapiteau ionique tout quarré, lequel aucuns ont appellé tailloir, et les autres abaco, pris du latin.

La hauteur du chapiteau, outre l'abaque, est divisée en trois parties.

Philibert Delorme, Architecture, V, 27; VI, 8.

Le tailloir ou abaque dans l'ordre toscan est appelé plinthe au chapitre 5 du IVe livre.

CL. PERRAULT, traduction de Vitrave, III, 3, note 32.

Je m'estonne même que Philander, dans sa digression, ne se soit pas contenté d'arrondir la plinthe de la base comme a fait Vitruve, mais qu'il ait donné la même figure à l'abaque de son chapiteau toscan.

BLONDEL, Cours d'architecture, II, 7.

# ABASOURDIR, v. a. (d'Absurdus, latin.)

Assourdir, étourdir, surprendre le sens de l'ouïe d'un bruit inattendu, ou le poursuivre et le fatiguer d'un bruit obstiné.

Ce coup de tonnerre m'a abasourdi.

Dictionnaire de l'Académie.

ABASOURDIR s'emploie plus ordinairement au figuré, et signifie Consterner, accabler, inspirer de l'étonnement, de la terreur; réduire à un état de stupeur qui suspend la faculté de sentir et de penser.

Il a écrit au jeune auteur, lequel est tout abasourdi de la prise de Pondichéry, qui lui coûte juste le quart de son bien.

Il ne me reste de sentiment que pour vous aimer; je suis abasourdi sur tout le reste.

VOLTAIRE, Lettres, 20 juillet 1761; 29 août 1755.

A cette audace inattendue dans un homme ordinairement si craintif, je les vis l'un et l'autre atterrés, abasourdis, ne répondant pas un mot.

J .- J. ROUSSEAU, Confessions, II, IX.

Or, comme il est le maître et qu'il a du crédit, D'une seule menace il nous abasourdit.

Boursault, les Fables d'Ésope, V, 3.

Le coup est bien cruel! - Ce coup m'abasourdit.

Durassy, Réconciliation normande, II, q.

ABASOURDIR signific enfin, au sens hyperbolique, le plus commun de tous, Ennuyer, excéder ses auditeurs de choses de peu d'importance, de redites insupportables, de propos absurdes, ou de criailleries à rendre les gens sourds.

J'ai ensin quitté Paris, abasourdi de prose et de vers, de scènes et d'articles, de critiques et de compliments.

Didright, Correspondance.

Ce verbe, dont l'usage est restreint au langage familier, ne s'emploie guère qu'à l'infinitif, au présent de l'indicatif, au parfait et au participe. Il est assez nouveau, et ne se trouve point dans Nicot. Danet et Richelet le confondent avec abalourdir, avec lequel il n'a aucun rapport étymologique; il est plus voisin d'assourdir, son synonyme en quelques acceptions. Voy. Assourdir.

ABASOURDI, IE, participe.

ABÂTARDIR, v. a. (de Bâtard. Voyez ce mot.) Autrefois Abastardir, Abbastardir (voyez les exemples ci-après).

Faire déchoir une chose de son état légitime, en altérer la nature, la corrompre, la gâter.

Ce mot ne se prend jamais au sens propre absolu, c'est-à-dire dans son rapport immédiat avec le substantif qui l'a produit; mais il se dit au sens physique par extension et déjà par figure, en parlant des êtres sensibles, des animaux, des plantes qui dégénèrent.

Les grains, les fleurs, les animaux dégénérent, ou plutôt prennent une si forte teinture du climat, que la matière domine sur la forme et semble l'abatardir.

Burron, Quadrupèdes, du Cheval.

L'on diroit que tous nos soins à bien traiter et nourrir ces animaux n'aboutissent qu'à les abâtardir.

J.-J. ROUSSEAU, Discours sur l'inégalité parmi les hommes, part. I.

ABÂTARDIR, s'emploie surtout au sens moral, dans une signification figurée analogue.

Leur sçavoir n'estoit que besterie, et leur sapience n'estoit que moufles (morgue), abastardissant les bons et nobles esperitz, et corrompant toute fleur de jeunesse.

Rabelais, Gargantua, 1, 15.

(Léonidas) rendit la ville de Sparte inaccessible à tous ouvriers de joyaux, d'affiquets, et de tous ornements dont on use pour parer le corps, disant que la corruptele de tels arts avoit esté cause du guaster et abastardir les bons mestiers.

Anvor, trad, de Plutarque, les Dicts notables des

Les bestes altèrent et abastardissent aussi aysément que nous l'affection naturelle.

L'essence mesme de la vérité, qui est uniforme et constante quand la fortune nous en donne la possession, nous la corrompons et abastardissons par nostre foiblesse.

Il ne nous faut pas laisser emporter si entiers aux altérations naturelles, que d'en abastardir nostre jugement.

Voyez combien la forme des salutations, qui est particulière à nostre nation, abastardit par la facilité la grace des baisers.

MONTAIGNE , Essais , II , 8, 12 ; III, 2, 5.

La tristesse.... abastardist tout l'homme, endort et assoupist sa vertu, lorsqu'il se faudroit esveiller pour s'opposer au mal qui le meine et le presse.

Ce sont gens qui... ravallent leur esprit et abastardissent leur entendement, mais enslent leur mémoire.

CHARRON , De la Sagesse , 1, 33, 42.

Les divisions mesmes qui peu après coururent par la France.....abastardirent presque toute la réputation que nos empereurs avoient acquise par leur vaillance et sagesse dedans l'Italie.

Ér. PASQUER, Recherches de la France, III, 4. La servitude abátardit le courage.

D'ABLANCOURY, traduction de Tacite.

L'excellence de son naturel n'avoit point été abdtardie par la solitude,

LA FONTAINE, Psyché, U.

Jamais on n'a vu votre empire si lâche, si efféminé, si abâtardi, si indigne des anciens Romains.

FENELON, Dialogues des Morts, XIII. Solon et Justinien.

Séparez-le des grands modèles... et nous verrons ce

qu'il deviendra. Et pourquoi ne vous le garantirois-je pas abâtardi, nul, avant qu'il soit dix ans?

DIDEROT, Salon de 1765. Roslin.

... Tenuz pour abastardiz.

Benoit, Chron. de Normandie, v. 21320.

Bien est France abastardie.

HUES DE LA FERTÉ, Chanson, voy. Romancero français, p. 183.

ABÂTARDIR, est souvent pris au sens physique et au sens moral avec le pronom personnel.

Au sens physique.

Le fourment quelquesfois s'abbastardist et se convertit en avoire.

Il y a des arbres qui ne s'abbastardissent iamais en quelque sorte qu'on les face venir : comme sont les cyprez, palmiers, et laurier.

Du Piner, trad. de Pline l'Ancien, XVII, to; XVIII, 17.

La terre se resjouit d'estre quelques-fois ensemencée d'autre bled que du sien propre; et, au contraire, se fasche de la continuation des semences nées en elle-mesme, s'y abastardissans à la longue.

OLIVIER DE SERRES, Théâtre d'agriculture, II, 4.

Les plantes d'Orient qu'on apporte en Europe s'abátardissent, et perdent beaucoup de leur bouté.

Dictionnaire de Trévoux.

Au sens moral.

Les anciennes loyx et coustumes s'alloyent tous les jours abbastardissant.

Anyor, trad. de Plutarque, les Dicts notables des Lacédémoniens.

Comme nostre esprit se fortifie par la communication des esprits vigoureux et réglez, il ne se peult dire combien il perd et s'abastardit par le continuel commerce et fréquentation que nous avons avec les esprits bas et maladifs. Il n'est contagion qui s'espande comme celle-là.

MONTAIGNE, Essais, III, 8.

Avec gens plus fermes et plus habiles, l'esprit se roidit et fortifie, et se hausse au-dessus de soy, comme avec les esprits bas et foibles l'esprit s'abastardit et se perd.

CHARBON, De la Sagesse, 11, 9.

Le roi aguerrit ceux que bon luy semble,... et ne permet que leurs esprits s'abastardissent ou accasanent en voluptez.

Er. Pasquien, Pour-parler du prince.

Les Gortues, peuples de l'Eubée.... qui s'étoient abátardis et ne tenoient plus rien de la vertu de leurs ancêtres. Vaugellas, trad. de Quinte-Curce, IV, 12. ABÂTARDIR, comme beaucoup de verbes actifs, on l'a déjà vu au sujet d'abaisser, a été aussi un verbe neutre; mais cette forme est depuis longtemps sortie de l'usage.

Ceste plante abastardit d'un jour à l'autre.

Nuor, Thrésor de la langue françoise.

ABATARDI, IE, parlicipe.

## ABATARDISSEMENT, s. m.

Autrefois Abastardissement, Abbastardissement. (Voyez les exemples ci-après.)

Altération d'une chose. Diminution de valeur, de mérite, de bonne qualité. Ce mot se dit, au sens physique, d'une race d'animaux, ou d'une espèce de plantes; au sens moral, du langage, du caractère, des institutions, etc.

Cest abbătardissement (des grains) vient principalement de l'humidité du terroir.

Du Piner, trad. de Pline l'Ancien, XVIII, 17.

Par la seconde accusation ils disent que le mariage est une corruption et abastardissement des bons et rares esprits.....

CHARRON, de la Sagesse, I, 48.

Ce mal estoit entré en l'Église par le mespris des bonnes constitutions, par l'abbastardissement des collèges, des Graduez, nommez autres fois Esleus pour leur sçavoir.

Agr. D'AURIGNÉ, Histoire universelle, II, 22.

Il (le duc de Bourgogne) étoit touché, jusqu'au plus profond du cœur, de la ruine de la noblesse, des voies prises et toujours continuées pour l'y réduire et l'y tenir, de l'abâtardissement que la misère et le mélange du sang, par les continuelles mésalliances nécessaires pour avoir du pain, avoient établi dans les courages et pour valeur et pour vertu et pour sentimens.

SAINT-SINON , Mémoires, 1712, t. X, c. 17.

# ABATTRE, v. a.

Autrefois ABATRE, HABATRE, ABAUTRE, etc. (voyez le Glossaire de Sainte-Palaye); ABBATRE (voyez les dictionnaires de Rob. Estienne, Nicot, Cotgrave); ABBATTRE (voyez le Dictionnaire de l'Académie, édit. de 1694 et de 1718).

On n'est pas d'accord sur l'étymologie de ce mot. Fant-il, avec les auteurs de la première édition du Dictionnaire de l'Académie française, le dériver de

battre, venu lui-mème, par le bas latin battare, de battuere, mot de la bonne latinité qui veut dire frapper? Faut-il, avec Ménage, le faire remonter, par l'intermédiaire des verbes italiens abbattere, battere, à la même origine latine? Faut-il enfin, avec Nicot, le tirant de la locution française à bas, et par elle du latin bassus, le rapprocher par cette formation du verbe abaisser, dont il est déjà si voisin par le sens?

La conformité évidente, l'espèce de parenté du bas latin battare, et, dans les langues néo-latines, de l'italien battere, abbattere, de l'espagnol batir, abatir, du français battre, abattre, ne permet guère de douter qu'il ne faille assigner à tous ces mots, pour commune origine, le latin battuere.

ARATTRE se dit, au propre, en parlant de choses de toutes sortes qu'on jette à terre, qu'on renverse, qu'on détruit; par exemple, des édifices, des monuments, etc.

Cil Deu ki altels li reis Ezéchias ad abatuz ès munz. (Ce Dieu dont le roi Ezéchias a renversé les autels sur les montagnes.)

Les quatre Livres des Rois, IV, xvm, 22.

Les quaire Livres des Rois, 14, XVIII, 22.

Et li Vénicien firent abatre de Jadres les murs et les tors,

VILLEHARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, LVI.

Venez-moi aider à (avec) toute votre gent à courir sus aux Allemands qui *abattent* et rompent le moustier de Mascon.

JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

Et en cheminant et allant, ils *abattoient* et foudroyoient, ainsi que tempestes, toutes maisons de avocats et de procureurs de la cour du roi et de l'archevesque, et n'en avoient nulle mercy.

FROISSART, Chroniques, liv. II, c. 108.

On ne leur faisoit autre sépulture, sinon, quand tout estoit mort en une maison, on l'abatoit sur eux.

M. DU BELLAY, Mémoires, liv. X, année 1546.

Après que Cæsar, victorieux, eut fait redresser avecques honneur les statues de Pompée, qui avoyent esté abbatues, Cicero dict que Cæsar en releivant celles de Pompée avoit assuré les siennes.

> Amyor, trad. de Plutarque, Les dicts notables des anciens roys, princes, etc.

Le sénat.... fit abattre toutes les statues, tous les

82

boucliers, tous les arcs triomphaux et tous les monumens qu'on avoit dressez à sa gloire (de Domitien).

COEFFETRAU, Histoire romaine, VIII.

Comme une colonne dont la masse solide paroît le plus ferme appui d'un temple ruineux, lorsque ce grand édifice qu'elle soutenoit fond sur elle sans l'abattre; ainsi la reine se montre le ferme soutien de l'État, lorsque, après en avoir longtemps porté le faix, elle n'est pas même courbée sous sa chute.

Bossuet, Oraison sunèbre de la reine d'Angleterre.

Chaque escadron défila par où il put, à travers les fossés relevés, les haics, les jardins, les houblonnières, les granges, les maisons, dont on abattit ce que l'on put de murailles pour se faire des passages.

SAINT-SIMON, Memoires, 1693, t. I, c. 12.

Le logis sera magnisique, je ne veux pas qu'il y manque un zéro; je le serois plutôt abattre deux ou trois sois.

LR SAGE, Turçaret, III, 4.

Le duc de Lorraine avait fait abattre les armes de France placées dans des terres qui relevaient du roi.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 78, note.

Cordres ad prise e les murs peceiez Od ses endables les turs en abatted.

(Il a pris Cordoue, et en a mis les murs en plèces; avec ses machines, il en a abattu les tours.)

Chansen de Roland, st. VIII. Cf. 6d. 1851, I, 97.

Faleize sempres (aussitôt) assaillirent, Un grant pan del mur abatirent.

WACE, roman de Rou, v. 8541.

Chastiax abatent, donjons et roilléis (barrières).

La Mort de Garin, v. 2916,

L'estandart ont contre terre abatu.

Ogier de Danemarche, v. 12941.

Je leur fais des tableaux de ces tristes batailles Où Rome par ses mains déchiroit ses entrailles, Où l'aigle abattoit l'aigle.

P. CORNEILLE, Cinna, I, 3.

En plaçant un pupitre on croit nous rabaisser:
Mon bras seul, sans latin, saura le renverser.
Que m'importe qu'Arnauld me condamne ou m'ap[prouve?

J'abats ce qui me nuit partout où je le trouve.

Boileau, le Lutrin, IV.

Par exemple encore, des arbres, des bois, des fruits, etc.

Se cil qui a la propriété n'oste pas les arbres que li

venz a abatuz, et li usaire (et si l'usage, l'usufruit) en empire, cil qui a l'usaire en puet plédier à lui.

Anc. trad. du Digeste, fol. 97 ro, c. s.

Et dit-on au pays que ces bonnes choses-là viennent du paradis, et que le vent les abat des arbres qui sont en paradis terrestre, aussi comme le vent abat ès forestz de ce pays le bois sec.

JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

Passa par dessoubs ung arbre au quel estoit monté ung villain charbonnier pour abbattre du bois.

RABELAIS, Pantagruel, II, 15.

Bessus Pœonien, reproché d'avoir de gayeté de cœur abbatu un nid de moineaux et les avoir tuez, disoit avoir eu raison, parce que ces oysillons ne cessoient de l'accuser faussement du meurtre de son père.

MONTAGNE, Essais, II, 5.

(Il faut) loger les coudriers dans l'enceint des jardinages ou ailleurs, d'où l'on en puisse, aisément et sans perte, retirer le fruiet de lui-mesme chéant des arbres... sans se donner peine de l'abbattre.

OL, DE SERRES, Théatre d'agriculture, VI, 26.

Il le renverse comme le cruel aquilon abat les tendres moissons qui dorent la campagne.

FÉRELON, Telemaque, XV.

Nous avons fait argent de tout... nous arons abattu les bois de la maison de campagne, sous prétexte d'avoir de la vue.

REGNARD, le Retaur imprévu, sc. 4.

Tarquin le Superhe, consulté dans son jardin par son fils, sur la manière dont il faut se conduire avec les Gabiens, ne répond qu'en abattant les pavots qui s'élevaient qui-dessus des autres fleurs. Il fesait assex entendre qu'il fallait exterminer les grands, et épargner le peuple.

Le roi va coucher à Petit-Bourg; il y critique une grande allée d'arbres qui cachait la vue de la rivière. Le duc d'Antin la fait abattre pendant la nuit. Le roi, à son réveil, est étonné de ne plus voir ces arbres qu'il avait condamnés. « C'est parce que Votre Majesté les a condamnés qu'elle ne les voit plus, » répond le duc.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, I, Des prophètes juifs; Siècle de Louis XIF, c. 28.

Il voloit les meures abatre...
Mès celes qu'il a abatues
Sont dedenz le fossé chéues.

Roman du Renart, v. 24671.

L'automne abbat moins de seuilles aux plaines.

Moins en refait le plaisant renouveau, Que tu desfais et fais d'amours soudaines. La Borrir, *Poésies françoises*. Chanson.

l'ôte le superflu, dit l'autre, et l'abattant, Le reste en profite d'autant.

LA FONTAINE, Fables, XII, 20.

ABATTRE est ainsi employé dans un proverbe très-familier par lequel on exprime la précipitation, l'étourderie:

Il y va du cul et de la teste, comme une corneille qui abbat des noix.

A. DE MONTILUC, COMILE DE CRAMAII., la Comédie des Proverbes, II. 2.

Le même emploi d'ABATTRE donne lieu, dans la phrase suivante, à la citation d'un autre proverbe.

Les deux amans entrèrent dans un préau couvert de cerisaye, et bien cloz de hayes de rosiers, et de groiseliers fort haults : là où ils feirent semblant d'aller abattre des amendes, à un coing du préau; mais ce fut pour abattre pranes.

Le reine de Navarre, Heptameron, nouv. XLIV.

ABATTRE la tête, abattre la tête des épaules, sont des expressions usitées pour La trancher, la couper.

Tu dois sçavoir qu'yssues sont ces bestes
Du grand serpent Hydra, qui cust sept testes:
Contre lequel Hercules combatoit;
Et quand de luy une teste abbatoit,
Pour une morte en revenoit sept vives.

CL. MAROT, l'Enfer.

Le plus souvent ces expressions désignent le supplice de la décollation.

Sosius ayant mis en sa puissance Antigone, roy des Juifs, qu'il avoit pris dans Hierusalem, il le fit attacher à un poteau au milieu d'Antioche, puis le fit outrageusement fouetter, et enfin avec un excez d'inhumanité luy fit abbattre la tête.

COMPETEAU, Histoire romaine, I.

Il n'abattit point ces tétes orgueilleuses; il se contenta de les avoir humiliées.

FLECHIER, Panegyrique de saint Louis.

Un tyran soubconneux abat toutes les testes Qu'il voit par le crédit plus hautes qu'il ne faut.

GODEAU, Institution du prince chrétien.

Abattue à mes pieds, calmera la tempête.

P. CORBELLE, Pertharite, IV, 3.

ABATTRE se dit encore au propre, en parlant de choses proposées comme but, qu'il s'agit d'atteindre et de faire tomber.

Ils ne leur donnent point à manger (à leurs enfants) qu'auparavant ils n'aient touché un but préparé, ou abattu quelque marque qui sera sur le sommet des pins les plus élevés.

#### REGNARD, Voyage de Laponie.

Le gouverneur le condamna à être pendu, et ne lui donna sa grâce qu'à condition que le coupable, qui passait pour archer très adroit, abattrait d'un coup de flèche une pomme placée sur la tête de son fils. Le père, tremblant, tira, et sut assez heureux pour abattre la pomme.

Voltair, Essai sur les mœurs, c. 67.

On dit, dans un sens très-voisin du sens propre, En termes de marine, abattre un vaisseau, pour Mettre sur le côté un vaisseau à réparer;

En termes de jeu, abattre son jeu, ses cartes, pour Les poser sur la table de manière à les faire connaître.

Par une analogie du même genre, ABATTRE a pu se dire, à d'anciennes époques de la langue, en parlant de pavillons de guerre, de tentes, de tentures d'appartement que l'on enlève, que l'on détache, ou bien encore de tapis étendus à terre.

Ce voyant le souldan, et la malice qui avoit esté conspirée contre sa personne, il s'enfuit en sa haute tour. Car ses gens lui avoient jà abattu tous ses pavillons.

Il convint abattre les apparoiz de la chambre, où se tenoit le roy (sur le vaisseau qui ramenait saint Louis d'Égypte).

JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

Par terre ont abatu maint drap d'or, maint tapi.

Adenis, Roman de Berte, p. 120.

Il s'est pris aussi dans le sens d'Abaisser.

Jean de Compays.... veit ledict de Vaudrey qui marchoit à visiere levée : parquoy prestement ledict de Compays s'arresta, et de sa main dextre voulut lever la sienne; mais ledict de Vaudrey, de son costé, quand il veit ledict de Compays.... à visiere close, il abatit la sienne.

OLIVIER DE LA MARCHE, Mémoires, I, 9.

Un paysan de Luceno, en traversant la forêt pour s'en retourner chez lui, aperçut par hasard la trappe de notre souterrain, que tu h'avois pas abattue.

LE SAGE, Gil-Blas, III, 2.

84

Pigne-toy bel, ton chaperon abat,
Soies vestus de robe très jolie.

Eust. Deschames, Ballade. Des moyens de parvenir à la cour.

Il les en voit sortir, mais à coëffe abattue.

P. Cornelle, le Menteur, III, 2.

On a dit abattre les voiles, pour Les abaisser :

...Comme ceux de la caraque lui commandèrent de emeiner... il abat et amure sa grand voile tout d'un comp.

Agr. n'Aumoné, Histoire universelle, 1, 9, ann. 1573.

Muet je suis, et n'ose dire
Que nostre infortuné navire
Court par les vagues emporté;
Déjà la voile est abattue.

J.-A. de Baïe, les Mimes, 11, 78.

On s'est servi de la même locution en parlant de voiles détendues, faute de vent.

En même temps les vents se turent, les plus doux zéphyrs mêmes semblèrent retenir leurs haleines; toute la mer devint unie comme une glace; les voiles abattues ne pouvoient plus animer le vaisseau.

FÉNELON, Télémaque, XXIV.

Abattre la bride a été employé au sens de La retirer, l'ôter, exuere frenos, comme il est dit dans le texte que traduit le passage suivant :

Cossus, général de la cavallerie, commanda pareillement (qui fut une seconde ruse non encor prattiquée) qu'on abbatist les brides aux chevaux, afin qu'ils s'eslançassent avec plus d'ardeur et d'impétuosité.

COEFFETEAU, Histoire romaine de L. Florus, I, II.

A bride abattue, ou simplement bride abattue, est fort usité, mais dans un sens un peu différent. On le dit d'un cavalier qui, voulant précipiter la course, hâter le pas de sa monture, lâche les rènes.

Et puis sans rien dire s'en retourna à bride abatue pareillement devers le roy, et s'arresta tout court devant luy en faisant remuer son cheval.

Le Loyal serviteur, c. 5.

On le perdit tout d'un coup de vue : quelques officiers s'avancèrent à bride abattue pour savoir où il pouvait être. Voltaire, Histoire de Charles XII, III.

Un peu après arriva à bride abattue un courrier monté sur un dromadaire.

Bernanden de Saint-Pierne, la Chaumière indienne.

Deux traîtres de rouliers venoient bride abattue, Frisant également les côtés de la rue.

J.-B. ROUSSEAU, le Capricieux, IV, 4.

Cette locution est employée figurément dans les phrases suivantes :

Nature n'est jamais saoule ny contente; tousjours desire, veust monter, et s'enrichir, et ne va point seulement le pas, mais court à bride abbatue, et se rue à la grandeur et à la gloire.

CHARRON, de la Sagesse, I, 21.

Nous entendimes, après dîner, le sermon du Bourdaloue, qui frappe toujours comme un sourd, disant des vérités à bride abattue, parlant à tort et à travers contre l'adultère.

Je me suis laissée aller à la tentation de parler de moi à bride abattue, sans retenue et sans mesure.

Mme de Sévigsé, Lettres, 29 mars 1680; 13 novembre 1687. Il ne faut pas aller à bride abattue, mais toute tirade demande à être un peu pressée (par l'acteur); c'est un point essentiel.

VOLTAIRE, Lettres, janvier 1750.

En termes de chirurgie, ABATTRE remplace quelquefois Abaisser dans cette locution : Abaisser le cristallin, abaisser la cataracte. (Voyez ABAISSER.)

L'invention d'abbatre les tayes des yeux appellées cataractes, fut trouvée par une chèvre qui avoit une taye devant la pupille : se frottant et gallant contre des espines, abbatit ladite taye de devant la pupille, et par ce moyen recouvra la veue.

Ambr. Pani, Introduction à la vraye cognoissance de la chirurgie, 1, 1.

Au mois d'avril 1726, étant à Fresnes, chez M. le chancelier, il *abattit*, en sa présence, les cataractes à une fille âgée de soixante ans.

MAIRAN, Éloge de M. Petit.

On peut se souvenir de ce que nous avons dit au sujet de l'aveugle-né auquel M. Cheselden donna la vue en lui abattant la cataracte.

Burron, De l'Homme. Du sens de l'ouie.

ABATTRE se dit également au propre en parlant des animaux.

Et abat les boines gens ausi comme fait li leus les aigniaus.

Li Mireoirs dou monde, Ms. 7363, fol. 209 vo, c. 2.

Les François les poursuivirent (les Anglais) à pié et à eval, moult asprement, et d'une coulevrine fut abbatue hacquenée du dit Tallebot.

ALAIN CHARTIER, Histoire du roi Charles VII, ann. 1453.

Quand les chasseurs ont abbatu ou un sanglier ou un rf, et qu'ils le veulent envoyer loing de la ville, ils y hent dedans un clou de cuyvre, comme s'il avoit force vertu d'empescher la putréfaction.

Anvor, trad. de Plutarque, les Propos de table, liv. III, quest. 9. Et (ils ont) partagé la peau avant que l'ours fust bbats.

Agr. D'Aubigné, Histoire universelle, appendice. Il étend la peau du lion de Némée, qui avoit si longemps couvert ses épaules lorsqu'il alloit, d'un bout de la erre à l'autre, abattre les monstres et délivrer les malseureux.

Finelon, Telemaque, XV.

Un cerf aveient retenu, Pris l'aveient et abatu.

WACR, Roman de Rou, v. 5722. Le bon destrier abatent sous Garin.

Mort de Garin, p. 240.

Mainte lance y fu le jour de l'ui brisée; Maint cheval abatu encontre la terrée.

CURLIER, Chronique de Bertrand Du Guesclin, v. 4:8. J'aime mieux en soucis et pensers élevés Estre un aigle abattu d'un grand coup de tonnerre, Qu'un cygne vieillissant ès jardins cultivés.

J. BERTAUT, Stances.

Fuir devant un sanglier, ayant de quoi l'abattre, Le trait, Moron, n'est pas généreux...... Molière, la Princesse d'Élide, I, 2.

ABATTRE est employé de même dans les vers suints, bien qu'ils présentent un sens métaphojoe:

Me pourmenant dedans le parc des Muses, Prince, sans qui elles seroient confuses, Je rencontrai sur un pré abattu Ton Papillon, sans force ne vertu. Cl. Maror, Épitre au roi pour Papillon.

In a pu voir, par quelques-uns des exemples qui ment d'être cités, qu'ABATTRE se dit au propre animaux, soit simplement jetés à terre, soit me mis à mort.

la premier cas se rapporte une locution ainsi liquée par l'Encyclopédie :

Abattre un cheval, c'est le faire tomber sur le côté par le moyen de certains cordages appelés entraves et lacs. On l'abat ordinairement pour lui faire quelque opération de chirurgie, ou même pour le ferrer, lorsqu'il est trop difficile.

Au second cas ces autres locutions:

Ce boucher abat bien des bœuss. Ce chasseur abat bien du gibier.

Dictionnaire de l'Académie.

Par une acception particulière, on a dit figurément, en termes de chasse, abattre les chiens, pour Les découpler, les lacher. Cela signifiait au propre Retirer, abattre le couple qui les attache.

Et puis abattre les chiens courrans.

GACE DE LA RIGNE, ms., so 109, ro (cité par Sainte-Palaye).

ABATTRE, au sens propre, se dit aussi des personnes, soit simplement renversées, terrassées, soit, par une extension déjà remarquée, frappées de mort.

Si com Diex vout (voulut), desconfirent les Grieus, et les commencièrent à abattre et à ocirre.

VILLEHARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, CXXXVII.

Nul ne les osoit approcher; et en abbatirent ce soir, si comme on dit, plus de soixante.

FROISSART, Chroniques, l. I, part. 100, c. 31.

Les livres de la Table Ronde nous apprennent que ce n'est point honneur à un chevalier d'en *abbattre* un qui ne vault rien.

LA REINE DE NAVABRE, Heptameron, nouv. XLIX.

Puys le grand gualot courut après, tant qu'il attrapa les derniers et les abattoys comme seille (seigle), frappant à tords et à travers.

(Pantagruel) frappoit parmy ces géans armez de pierres de taille, et les *abbatoyt* comme ung masson faict des couppeaulx, que nul n'arrestoit devant luy qu'il ne ruast par terre.

RABELAIS, Gargantua, I, 43; Pantagruel, II, 29.

Tacitus peint plaisamment des gens de guerre de nos anciens Gaulois, ainsi armez (pesamment) pour se maintenir seulement, n'ayans aucun moyen ny d'offenser, ny d'estre offensés, ny de se relever abattus.

MONTAIGNE, Essais, II, 9.

Les Diguiere chargea les Suisses, qui firent bien leur

devoir, abattirent sons son cheval le chef des attaquans, qui estoit perdu sans le secours de Montbrun.

Agr. D'Aubienk, Histoire universelle, II, 9, ann. 1574.

Capanée est donc abbattu à la veue de Thèbes et de l'armée, par un coup qui fait trembler les assiégez et les assiégeans.

BALZAC, Socrate chrétien, disc. X.

Et tex kuid altre abatre ki tresbuche primier.

Mult véissiez vassals cumbatre, Serjanz e chevaliers abatre; Li Reis méismes fu féruz, E de sun cheval abatuz.

WACE, Roman de Rou, v. 4324, 9132.

Coiffe ne heaume ne poet ses cous tenir: Tant en abat et détrenche et ocit, Sanglente en est et l'erbe et li larris (la prairie). Garin le Loherain, t. 1, p. 32.

Il l'abat loing enmi le pré.

Partonopeus, v. 8317.

Mors, tu *abas* à un seul jour Aussi le roi dedens sa tour Con le pouvre desous son toit.

Vers sur la mort, st. XXI.

Les mains li ont loïes (liées) par leur desloiauté, Dessus un lit *l'abatent*, un drap ont sus geté. Adenès, Roman de Berte, p. 27.

Quel étoit ton dessein, et que prétendois-tu,
Après m'avoir au temple à tes pieds abattu?
P. Cornelle, Cinna, V, 1.

Chacun se disputoit la gloire de l'abattre.

RACINE, Andromaque, V, 3.

Dans les exemples suivants, dont les premiers se rapportent à une date très-ancienne, le sens d'ABATTRE, soit en parlant des animaux, soit en parlant des hommes, est énergiquement complété par le mot mort.

Brandist son colp, si l'ad mort abatut.

Pleine sa hanste del cheval l'abat mort.

Pleine sa hanste l'abat mort des arçuns.
(De la longueur entière de sa lance, il, etc.)

Chanson de Roland, st. CXLIV, XCI, XCII, CXVII.
CI. édit. 1851, III, 520; II, 544, 569; III, 140.

As fers des lances l'ont cosu, A terre l'unt mort abattu.

WACE, Roman de Rou, v. 13672

Hauce le poing, si le ferit el col,

Devant ses pies à terre l'abat mort.

Garin le Loherain, t. II, p. 237.

.......Tant païen mort gisant,

Tant Turc et tant François abatu mort sanglant.

Chanson d'Antioche, ch. II, v. 682.

Fière Atropos le vint tout mort abbatre.

J. BOUCHET, Éptires, LXXVII, sur le trépas de maître Nicolas Petit.

Et là je sus longuement combattu, Et mon cheval *mort* soubz moi *abatu*. François I<sup>et</sup>, Épitre à M<sup>tte</sup> d'Heilli, sur la bataille de Pavie.

On peut rapprocher des passages qui précèdent les suivants, d'une forme analogue:

Li rois su sort et bien à cheval; si le feri si rudement, que du grand cop li creva le cuer et l'abati tout plat.

Chronique d'outre-mer. Voy. le Romancero françois, p. 140.

Et lui mit le glaive delez le cœur, et lui fit passer le fer de l'autre costé, et l'abattit jus (à bas) de son cheval, navré à mort.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. 1re, c. 99.

A terre estendu l'abati.

WACE, Roman de Rou, v. 13171.

El cor li met la lance au fer bruni : En plaine terre l'a abatu soumis.

Garins le siert quant le vit aprochier:
Grant cop li donne amont desor le chief,
Tout estendu l'abatit à ses piés.
Garin le Loherain, t. I, p. 108, 131.

ABATTRE est d'un fréquent usage au figuré, 1º En parlant des choses;

De même qu'on dit au propre abattre la poussière:

Il arrosoit la terre échaussée avec un arrosoir de bois, pour abattre la poussière,

DANET, Dict. fr.-latin (phrase traduite de Phèdre, 11, 5).

de même on dit au figuré abattre le vent, pour L'apaiser:

Abats les vents, calme les flots.

P. Connettle, l'Imitation, III, 23.

De cette locution s'est formé le proverbe rappels dans les exemples suivants :

87

lla, messieurs, Dieu modère tout à son plaisir... peu de playe abbat grand vent.

RABBLAIS, Pantagruel, II, 11. Cf. I. 5; V. 44.

Les vents ne sont autre chose qu'une compression d'air engendrée par la descente des caux, d'autant qu'après que les eaux sont tombées en bas, les vents sont soudain pacifies: et de là est venu le proverbe que l'on dit, Petite pluye abat grand vent.

BERWARD PALISSY, Des caux et fontaines, 28.

Cette petite pluie abattit le grand vent qui s'étoit élevé : l'on ne... parla plus de la question.

CARDINAL DE RETZ, Mémoires, liv. II, année 1649.

On dit aussi abattre la rosée, dans le sens de La dissiper:

... Ce qu'il peut cognoistre quand il voit que la terre est remuée et frayée, que la rozée est abatue, et que l'herbe est encores foulée dedans les voyes.

CHARLES IX, la Chasse royale, c. 27.

Se gardera (le berger), ainsi que d'un dangereux escueil, de faire paistre à ses bestes avec l'herbe la rosée du matin; ains attendra avec patience que le soleil l'aie abattue.

OLIVIER DE SERRES, Théatre d'agriculture, IV, 13,

Ou bien encore, par allusion, dans le sens de En combattre la fâcheuse influence:

(II) desjeunoyt pour abattre la rouzée et maulvais aer.
RABELAIS, Gargantua, I, 21.

ABATTRE se prend de même figurément dans des phrases où sont exprimés la faiblesse, la langueur, l'accablement du corps.

La faim et la soif abattent le corps.

R. ESTIRBRE, Diet, fr.-latin (1539).

L'âme est lors aggravée de profondes pensées, et le corps abattu et languissant d'amour.

Montaigne, Essais, I, 2.

Je ne rappelle pas ici ces nuits que la nature a, ce semble, destinées au soulagement du corps, employées à l'abattre par les veilles et les prières,

MASSILLON, Panégyrique de saint Benoît.

Ses beaux yeux bleus se marbraient de noir, son teint jaunissait, une langueur universelle abattait son corps.

BERHARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Virginie.

Dans les exemples suivants, abattre est dit par figure de choses prises elles-mêmes figurément.

Vous voyez comme en un moment d'heur nous avons abattu et mis soubs nos pieds la maison d'Alexandre le Grand, qui a esté le plus puissant et le plus redoubté prince du monde,

Auvor, trad, de Plutarque, vie de Paulus Æmilius,

Déracinez l'avarice, déracinez l'ambition, déracinez l'amour du bien sensible et tout amour de la créature; c'est autant d'idoles que vous abattes dans votre cœur.

Bossuet, Méditations sur l'Évangile, XXIXº jour.

Les temples profancs sont détruits, les chaires de séduction abattucs.

MASSILLON, Oraison funèbre de Louis le Grand,

Il a de votre sceptre abattu le soutien.

P. Cornelle, le Cid, II, 9.

N'avons-nous pas cent sois, en saveur de la France, Comme lui, dans nos vers, pris Memphis et Byzance; Sur les bords de l'Euphrate abattu le turban, Et coupé, pour rimer, les cèdres du Liban?

BOLLAN, Épitres, I.

Abattre du bois, pris dans le sens propre, ou dans un sens voisin du sens propre, au jeu de trictrac et au jeu de quilles, en parlant des pièces de bois ou d'autres matières qui servent à ces jeux, se prend au figuré pour dire Expédier rapidement beaucoup d'affaires. Cela a conduit à dire plus figurément encore abattre de la besogne.

2º En parlant des personnes, pour exprimer Soit la fatigue, l'affaiblissement, la décadence du corps et de l'esprit, quelquefois même la mort:

Ces gens-d'armes... ne sont pas de fer ne d'acler; ils ont huy tout le jour travaillé, et toute la nuiet estampi (demeuré debout) en ces marests; et ne peut estre que, sur le jour, sommeil ne les preigne et abbatte.

PROISSART, Chroniques, liv. II, c. 184.

Le poids de mes maux m'abbat de telle sorte, que je pense estre insupportable à tout le monde, comme je le suis à moy-mesme.

BALTAC, Dissertations critiques, XXIII.

L'homme est né pour penser; aussi n'est-il pas un moment sans le faire : mais les pensées pures, qui le rendroient heureux s'il pouvoit toujours les soutenir, le fatiguent et l'abattent.

PASCAL, Discours sur les passions de l'amour (voyez Des Pensees de Pascal, p. 395.)

Abattue par ses maux et non par ses chagrins, elle n'avoit que le désir d'accomplir la volonté du Seigneur. Flècuen, Oraison funèbre de Mone de Montausier.

Il vouloit causer avec vous, le pauvre garçon; mais il est si abattu aujourd'hui, qu'il ne peut parler.

Mme DE SEVIGNÉ, Lettres, 22 septembre 1680.

Laërte même, quoique le poids des années l'ait abattu, jouit encore de la lumière.

Sa vieillesse paroissoit flétrie et abattue auprès de celle de Mentor.

FENELON, Télémaque, XI, XIX.

Il voulut essayer combien de temps il pourrait supporter la faim, sans en étre abattu.

VOLTAIRE, Hist. de Charles XII, VIII.

Si je me portais mieux, si j'avais plus de force, je vous rendrais plus vivement le plaisir qu'elle m'a fait (la lecture de Shakspeare); mais je suis *abattue* par les insomnies.

Mme Du Defrand, Lettres, 15 décembre 1768 (à II. Walpole).

La mort qui adès (sans cesse) nos dessie, Et qui abat et soible et sort .... Tout prent et à tort et à droit. Nouv. rec. de fabl. et contes anc., Méon, t. II, p. 294.

Ah! vieillesse felone et fière,

Pourquoy m'as si tost abatue?

Villon, Les regrets de la belle Heaulmyere.

On n'a point pour la mort de dispense de Rome; ....Sans leur dire gare, elle abat les humains,

MOLIÈRE, l'Étourdi, II, 4.

### Soit un profond découragement :

Lorsque les grands hommes se laissent abattre par la longueur de leurs infortunes, ils font voir qu'ils ne les soutenoient que par la force de leur ambition, non par celle de leur âme.

LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, 24.

Le roi, la reine, Monsieur, toute la cour, tout est abattu, tout est désespéré.

Bossurr, Oraison funèbre de la duchesse d'Orleans.

Combien de fois humiliée, mais non pas abattue, lui dit-elle avec une humble confiance, comme cet homme de l'Évangile: « Si vous voulez me guérir, Seigneur, vous le pouvez! »

FLÉCHIER, Oraison funèbre de M<sup>me</sup> la Dauphine. L'invincible Ulysse, que la fortune ne peut abattre. FÉRELON, Telémaque, II. Jamais un malheur, quel qu'il soit, ne me trouble ni ne m'abat, pourvu que je sache en quoi il consiste; mais mon penchant naturel est d'avoir peur des ténèbres.

J.-J. ROUSSEAU , Confessions , part. II, liv. Xr.

Lâches, où fuyez-vous? Quelle peur vous abat?

Boursav, le Lutrin, IV.

Vous que doivent troubler mille accidents sinistres, Que le malheur abat, que le bonheur corrompt. Fontaire, Fables, XII, 27.

Soit la persécution, le châtiment, la ruine :

Quant li hom a envie d'autrui, et il ne le puet sourmonter ne abatre, si en est dolans et iriés.

Li Mireoirs don monde, ms. 7363, fol. 230 ro, c. 1.

L'opinion commune de ce temps-là estoit que le pape Paul troisième, espérant d'abattre d'un mesme coup André Doria, qu'il haïssoit pour quelques intérests particuliers,....

CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

Par les victoires du consul Flaminius, Philippe, roi de Macédoine, allié des Carthaginois, fut abattu.

SSUET, Discours sur l'Histoire universelle, 1, 9.

Ainsi la fortune, en voulant l'abattre, l'avoit elevé à la véritable gloire, qui est celle de la sagesse.

FÉNELON, les Aventures d'Aristonous,

Envie abat et desmonte

Maint halt home et fait trebucier.

Li Livres de philosophie et de moralité, fol. 196 r°, c. 3.

Ne m'as-tu pas promis de marcher devant moi, Et d'abattre à mes pieds ces tyrans de la terre Qui pensent me faire la loi?

P. CORNEILLE, l'Imitation, III, 23.

Le peuple ne craint plus le tyran qui l'opprime, Le foible est soulagé, l'orgueilleux abattu. J.-B. ROUSSEAU, Odes, IV, 5.

Soit un état de déférence, d'humiliation, d'abrutissement :

La réputation d'être riche, savant, vertueux, produit dans l'imagination de ceux qui nous environnent, on qui nous touchent de plus près, des dispositions très-commodes pour nous. Elle les abbat à nos pieds; elle les agite en notre faveur.

MALEBRANCHE, Recherche de la verite, VI, 4, 5 1.

Les rois qui ne songent qu'à se faire craindre, et qu'à

abattre leurs sujets pour les rendre plus soumis, sont les séaux du genre humain.

Finalon, Télémaque, II.

A des peuples ignorants, timides, abattus, il ne saut pas beaucoup de lois.

MONTESQUIRU, Esprit des Lois, V, 14.

Ou simplement, dans un usage ancien ou vieilli, l'action de céder, de se laisser vaincre :

Abbatre quelqu'ung de parolles et gaigner. R. ESTIRNE, Dict. lat.-fr., 1539.

Comment! estes-vous gens pour vous laisser abattre de parolles?

H. ESTIBBER, Apologie pour Hérodote, II, 31.

J'eus beau combattre ses sentiments, le prier même de s'y livrer avec plus de réserve; tout fut inutile. Si mes raisons paroissoient quelquefois l'abattre, il ne se relevoit bientôt qu'avec plus d'avantage.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, part. VII.

De cet ordre d'acceptions se rapproche l'emploi fait d'ABATTRE au figuré, pour exprimer la défaite, l'abaissement, la destruction des peuples, des États, des partis, des sectes, etc., etc.

Les srères des Saz il les pourveut et leur donna place sur Seinne par devers Saint-Germain-des-Prez, où il se herbergèrent; maiz il n'i demourèrent guères, car il furent abatus assez tost.

JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

Je ne prétends point justifier ici l'imprudence de la republique, qui a permis l'élévation de cette maison (de Doria), qu'elle ne sçauroit plus souffrir sans honte, ni abattre sans danger.

CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

Pendant qu'ils (Claude II et Aurélien) abattoient les Goths avec les Germains par des victoires signalées, Zénobie conservoit à ses enfants les conquêtes de leur père.

Tout tombe, tout est abattu par la justice divine, dont Nabuchodonosor est le ministre : il tombera à son tour; et Dieu, qui emploie la main de ce prince pour... abattre ses ennemis, le réserve à sa propre main toute puissante.

Bossuer, Discours sur l'Histoire universelle, I, 10; II, 4.

Il (Théodose) résolut d'abattre les ariens, que ses prédécesseurs avoient élevés.

FLECHIER, Vie de Théodose, 11, 7.

Quand je sus tué à Saint-Cloud, j'avois déjà abattu la

ABA

FÉRELON, Dialogues des Morts; LXVIII, Henri III et Henri IV. La république devant nécessairement périr, il n'étoit

plus question que de savoir comment et par qui elle devoit étre abattue.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 11.

Il y a beaucoup d'exemples d'États alliés conquis par une seule puissance; il y en a bien peu d'un grand empire conquis par plusieurs alliés : si leurs forces réunies l'abattent, leurs divisions le relèvent bientôt.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, VIII.

Le roy, por les Flamens abatre, Fist mander la chevalerie.

GODEFROY DE PARIS, Chron. métrique, v. 2289

3º En parlant des personnes encore, mais désignées d'une manière abstraite,

Par leur situation, comme dans cet exemple du Dictionnaire français-latin de R. Estienne, 1539 :

Cela abba: l'yvrongnerie d'une personne et le desenyvre.

Par leurs qualités physiques ou morales :

Les cardinaux, qui estoient au danger des Romains, et qui ces paroles entendirent, n'estoient mie bien aises n'assurez de leurs vies; et les apaisoient et abattoient leur ire ce qu'ils pouvoient.

FROISSART, Chroniques, l. II, c. 20.

Je suis bien de contraire opinion, et pense qu'il n'est rien qui abbate plus le cueur d'un homme, que de hanter ou trop aimer les femmes.

LA REINE DE NAVARRE, Heptameron, nouv. LXX.

Ce sont les pieds du paon qui abattent son orgueil. MONTAIGNE, Essais, III, 5.

Il fit des esclairs si effroyables, qu'ils esblouïssoient les yeux et abbattoient le courage des soldats.

VAUGRLAS, trad. de Quinte-Curce, VIII, 4.

Sage pour ménager dans des conjonctures difficiles ces esprits vains et remuants qu'il est également dangereux d'abattre ou d'élever.

FLÉCHIER, Oraison funèbre de M. Le Tellier.

Une bigoterie universelle abattit les courages et engourdit tout l'empire.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 22.

Les souffrances du corps abattent l'âme, surtout lorsque l'épuisement ne me permet plus la consolation du travail.

VOLTAIRE, Lettres, 21 mars 1754.

Il ue faut quelquesois qu'une petite plaisanterie pour abattre une grande présomption.

VAUVENARGUM, Befferiors, 433.

Mais toutefois si bien nous combatismes, Que leur grand gloire alors nous *abatismes*. François I<sup>er</sup>, *Épitre à M<sup>ite</sup> d'Heilli*, sur la bataille de Pavie.

Pour moi, dont la foiblesse à l'orage succombe, Quand mon heur abattu pourroit se redresser, J'ay mis avecque toy mes desseins en la tombe: Je les y veux laisser.

MALHERBE, Poésies, VI, Vers sur la mort de Henri le Grand.

Un stupide repos n'abbat point leurs esprits.

Godeau, la grande Chartreuse.

Assez et trop longtemps l'arrogance de Rome A cru qu'ètre Romain c'étoit être plus qu'homme: *Abattons* sa superbe avec sa liberté.

Et j'abattrai d'un coup sa tête et ton orgueil.

P. Cornelle, Pompée, I, 1; Héraclius, III, 3.

Du vieux père d'Hector la valeur abattuc.

Réparez promptement votre force abattue, Tandis que de vos jours prêts à se consumer Le flambeau dure encore et pent se ranimer.

Ses malheurs n'avoient point abattu sa fierté.

RACINE, Audromaque, IV, 5; Phèdre, I, 3;

Athalie, II, 5.

4° En parlant d'abstractions de toutes sortes, dans des sens analogues à ceux qui ont été précédemment expliqués;

Quelquefois d'abstractions de nature générale et vague :

Car Vieillesse, la mère de Courrous, Qui tout abat et amaine au dessoubz, Vous donnera dedans brief une atainte. Charles d'Orléans, Songe en complainte.

Très souvent d'abstractions plus déterminées, qui se rapportent

Au corps:

Le jeune et le travail matent et abattent la chair, S. François de Sales, Introduction à la vie dérote, part. III, c. 23.

La f'aiblesse au triot pâle, aux regards abattus, Tyran qui cède au crime et détruit les vertus.

Veltaire, la Henriade, III.

### À l'ame:

Qui veut vivre hautement comme rois, primes li convient les péchiés destruire, les vices du cuer abatre.

Li Mireoirs dou monde, ms. 7363, fol. 196 vo, c. 1.

Le premier moyen d'abbatre la cholere... c'est de ne luy obéir, ny la croire point.

Anxer, trad. de Piutarque, De la menuiétude, comment il fault refrener la cholere,

Il voit une puissance supérieure qui renverse d'en haut tous ses desseins, et toute la prudence hamaine abbattue par la force de la destinée.

BALZAG, le Prince, c. 3.

Il est des passions que l'on a beau combattre, On ne sauroit jamais tout à fait les abattre. RECHARD, Démocrite, I, 4.

À des choses de l'ordre physique :

Les livres sur Évrard fondent comme la grêle Qui, dans un grand jardin, à coups impétueux, Abat l'honneur naissant des rameaux fructueux. Bottaau, le Latrin, V.

#### À des choses de l'ordre moral :

Pur ço me jure, par Nostre Seignur, que, après mei, mes ensanz de la terre n'esraceras, ne ma mémorie n'abateras.

E par tutes les citez abatid les mahumeries (idolâtries).

Les quatre Livres des Rois, I, xxiv, 22; III, xv, 11, 12.

En l'ostel de Joinville, .... est ce mauvez language presque tout abatu.

Travaille que touz vilains péchiez soient ostés de la terre; espécialement vileins seremens et hérésie sai abatre à ton pooir.

JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

Il ne cessa mie ..... de faire grans promesses pour détenir leur amitié et abattre l'opinion du roi de France, qui moult fort se penoit de les attraire à son amour. FROISSART, Chroniques, liv. I, part. 1, c. 310.

L'accusation est abbatue et estincte.

R. ESTIERNE, Dict. fr.-lat.; NICOT, Thresor.

Vous faites bien tout ce que vous pouvez pour abbatre le crédit et autorité de nostre poure courtisan francès.

H. ESTIRNER, Dialogue 11 du Nouveau langage françois italianise.

Plusieurs ont jugé n'y avoir moyen plus propre pour

91

esbranler et enfin abbatre une nouvelle religion, que d'en permettre l'exercice libre.

MATTHIBU, Hist. des dern. troubles de France, I.

Le même peuple dont vous vous serez servi pour abattre l'autorité des magistrats, ne reconnoîtra plus la vôtre dès que vous serez obligé de demander ce que les magistrats en exigent.

CARDINAL DE RETZ, Mémoires, liv. II, année 1649.

Me souvenant au nom de qui je parle, j'aime mieux abattre aux pieds de J.-C. les grandeurs du monde, que de les admirer plus longtemps en votre personne.

Engène sut pris : il fallut le sacrisser à la vengeance publique, et abattre la rébellion par sa mort.

Bossur, Sermons. Sur l'honneur du monde; Discours sur l'Histoire universelle, I, 11.

Il (le cardinal de Richelieu) abattit peu à peu cette puissance et cette autorité des grands, qui balançoit et qui obscurcissoit celle du roi.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XII, c. 19.

La puissance civile, qu'on avoit sans cesse abattue, se trouva hors d'état de contre-balancer la militaire.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 15.

Mahom, chou (ce) dist li sains hermites,...
Tu, desloiaus et plains de rage,

Abateras saint mariaige.

Roman de Mahomet, v. 51-57.

Hantise abat la révérence.

J. A. DE BAÏF, les Mimes, I.

Oui, seigneur, dans son mal Rome est trop obstinée; Son peuple, qui s'y plaît, en fuit la guérison; Sa coutume l'emporte, et non pas sa raison; Et cette vieille erreur que Cinna veut abattre Est une heureuse erreur dont il est idolâtre.

P. CORNEILLE, Cinna, II, 1.

Les tyrans ont toujours quelque ombre de vertu; Ils soutiennent les lois avant de les abattre.

VOLTAIRE, Rome sauvée, I, 5.

ABATTRE a été employé de cette manière avec hardiesse, en parlant des raisons d'un adversaire qu'on veut réduire:

Et sans débatre

Pour les raisons toutes abatre.....

ALME CHATTER, le Livre des quatre Dames.

Prouvant le tout par escriptes raisons, Par dits moraux et par comparaisons, Qu'on ne sçauroit aucunement desbattre, Ne, desbattant, par le contraîre abbattre. J. Boucart, Épitres, 119.

On l'a dit très-hardiment aussi des idées, des ouvrages, pour exprimer l'abaissement des unes, le mauvais succès, l'oubli des autres.

Ils (les mauvais écrivains) sont assez hardis et desdaigneux pour ne suivre pas la route commune; mais faute d'invention et de discrétion les perd. Il ne s'y void qu'une misérable affectation d'estrangeté, des déguisements froids et absurdes, qui, au lieu d'eslever, abattent la matière (le sujet, la pensée).

MONTAIGNE, Essais, III, 5.

Ce livre mien d'épigrammes te donne.....

Présent te fais meilleur que la personne

De l'ouvrier mesme, et fust-il mieux chantant;

Car mort ne va les œuvres abbatant,

Et mortel est celluy-là qui les dicte.

Cl. Marot, Épigr., I, 7.

Favorisez cet œuvre, empêchez qu'on ne die Que mes vers sous le poids languiront abattus. La Fontaine, le Quinquina, I.

ABATTRE se disait autrefois en termes de législation dans le sens de Rabattre, diminuer : Abattre les frais :

En toutes cozes qui sont contées por héritage, li couts (les frais) doivent estre abatu (rabatu?), quand il vienent à pris.

BEAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, c. XXVII, § 18, éd. de M. Beugnot; Cf. Laurière, Glossaire du droit françois.

Abattre, comme aussi rabattre et rabaisser, d'un prix:

On doit abatre du pris de soixante sous, selonc ce qu'ele (la terre) vaut mains.

On doit rabatre du pris selonc ce que eles (les terres) valent mains.

On doit rabaissier du pris.

BEAUMANOIR, Coulumes du Beauvoisis, c. XXVII, § 11, 12, 14, 15.

Pour combien vous le me donrois?

— Par foi, dist-il, jà le saurois.

Mais n'alés jà plus bargignant,

Que n'en abateriés noient (rien).

Roman du Renart, Supplément, p. 266.

Dans le sens de Supprimer, abolir :

Nous aveons aucunes coustumes à Orliens qui n'estoient pas porfitables à la ville, et nous agardasmes au profit des borjois et à la sauveté de nostre ame, et les abatismes.

Recueil des ordonnances, t. I, p. 15 (ann. 1168).

Et toutes les mauveses coustumes dont le peuple pooit estre grevé, il abatit.

JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

Por les malveses coustumes abatre et les bones amener avant.

Beaumanoin, Coutumes du Beauvoisis, c. XLVII, § 1.

La première constitutions est *abatue* par la derrenière. Li premiers rescris généraus est *abatus* par le derrenier espécial.

Le Conseil de Pierre de Fontaines, p. 479, 485.

Li reis sot ce (sut cela), et abast cest establissement.

Li Livres de Jostice et de Plet, I, 3.

Se vos une male costume...
En vostre terre n'abatez,
Et du tout en tout ne l'ostez.

Nouveau recueil de fabl. et cont. anc., Méon., t. II, p. 357.

Il se disait également des monnaies qui cessaient d'avoir cours, et même de celles dont un acte de l'autorité rapprochait la valeur nominale de la valeur réelle.

Et comme nostre dit pueple requiert à présent.... que nos dites monoies soient dès maintenant abatues et menées à leur droit cours.

Toutes autres monnoyes ..... soient abbatues.

Recueil des ordonnances, t. II, p. 192 (ann. 1343); t. III, p. 90 (ann. 1356).

A l'occasion de cette expression du moyen âge, moneta abatuda, c'est-à-dire pretio deminuta, du Cange cite d'une chronique française alors manuscrite, dans le Cartulaire de Saint-Magloire à Paris, les vers suivants:

L'an mil deus cens soissante-trois, Furent abbatus li Mansois, Li Escuciau, li Angevin; Aussi furent li Poitevin. Voir Branche des royaus lignages, t. I, p. 10.

ABATTRE s'emploie comme verbe pronominal dans

des acceptions qui correspondent à celles dont il a été question jusqu'ici, soit au propre, soit au figuré.

Au propre, s'ABATTRE se dit de ce qui s'éboule, s'écroule:

Ne nous estant pas facile de nous retrancher dans le sable des dunes, aisé à s'ébouler et à s'abbattre.

SARASIN, Histoire du siège de Dunkerque.

Le comble s'est abattu sur les murailles, et les murailles sur les fondements.

Bossuet, Sermon pour la profession de madame de La Pallière.

Il se dit d'un cheval qui tombe tout à coup, parce que les pieds lui manquent :

Prenons le cas qu'il se fust noyé dans une rivière, qu'un cheval se fust abbatu sous luy et luy eust rompu le col; que la cheute d'une maison l'eust accablé, ou que par quelque autre accident vous en eussiez esté privée.

MALHERBE, Lettres, I, 3.

Un portier qui n'avoit jamais mené prit témérairement de jeunes chevaux; il monte sur le siège, il va choquant, rompant, brisant, courant partout. Un cheval s'abat, le timon va ensiler un carrosse, dont trois hommes sortent l'épée à la main; le peuple s'assemble.....

Mme de Sévigné, Lettres, 13 août 1688.

L'excellence des chevaux harbes consiste à ne s'abattre jamais.

Burron, Quadrupèdes, le Cheval.

S'ABATTRE se dit encore d'un animal jeté à terre, et tué par un coup violent :

De la force du coup pourtant il s'abattit.

LA FORTAIRE, Fables, VIII, 27.

D un oiseau carnassier qui fond sur sa proie :

Sur l'animal bélant à ces mots il s'abat.

LA FORTAINA, Fables, II, 16.

De tout autre oiseau qui descend avec rapiditeze vers quelque objet :

Le pigeon profita du conflit des voleurs, S'envola, s'abattit auprès d'une masure. La Fortainz, Fables, IX, 2.

Ainsi, d'un vol agile essayant la souplesse, Cent fois l'oiseau volage interrompt son essor S'élève, redescend, et se relève encor, S'abat sur une fleur, se pose sur un chêne.

Dalille, l'Imagination, V.

De tout ce qui s'abaisse et se porte en bas.

Elle étoit encore à leurs genoux lorsque le char s'abattit.

La FORTAIRE, Psyché, II.

Le dé, non sans fracas, part, rentre, part encore; Il court, roule, s'abat.

DELILLE, l'Homme des champs, I.

Au figuré S'ABATTRE se dit, comme abattre, en parlant des choses :

Le vent s'abat, s'est abatta, ou bien encore est abattu.

Dictionnaire de l'Académie.

Ils jetoient leurs habits par terre sur son passage; ils coupoient à l'envi des rameaux verts pour en couvrir les chemins; et tout, jusqu'aux arbres, sembloit vouloir s'incliner et s'abattre devant lui.

Bessex, Méditations sur l'Évangile. Dernière semaine, 1en jour.

En parlant des personnes :

lls veulent se mettre hors d'eulx et eschapper à l'homme; c'est solie: au lieu de se transformer en anges, ils se transforment en bestes; au lieu de se haulser, ils s'aubattent.

MONTAIONE, Essais, III, 13.

C'est de ces lumières imparfaites qu'il arrive que les uns, connoissant l'impuissance et non le devoir, ils s'abattent dans la làcheté; les autres, connoissant le devoir sans connoître leur impuissance, ils s'élèvent dans leur orgueil.

Qu'ont pu faire les hommes, sinon, ou s'élever dans le sentiment intérieur qui leur reste de leur grandeur passée, ou s'abattre dans la vue de leur foiblesse présente?

PASCAL, Pensées, part. I, art. xt, § 3; part. II, art. v, § 5.

On s'amollit dans le plaisir, on s'abat dans la douleur.

Saint-Évalmonn, CEurres mélées, Reflexions sur la vérité de

Nous avons vu quelquesois des pecheurs.... s'abattre, se détruire, se désoler.... et ne plus regarder la vic que comme le plus assreux de leurs tourments.

Massellor, Carème. Pour le mercredi de la Passion.

En parlant de personnes encore, mais désignées par leurs qualités morales:

Les hommes se laissent éblouir par une fausse idée de grandeur qui les flatte et qui les agite. Dès que leur ima-

gination en est frappée, elle s'abbat devant ce fantôme. Malabrancue, Recherche de la vérité, IV, 7.

Comme il y a des esprits insensibles qui s'endurcissent, il y a des esprits délicats qui s'abattent.

FLÉCRIER, Sermons. Sur les Afflictions.

Mon courage s'abattit, et, quelque chose qu'on me pût dire pour le relever, je redevins la proie des plus viss chagrins.

LE SAGE, Gil Blas, IX, 8.

En parlant de personnes prises collectivement, des peuples, des familles, des partis, etc. :

Il (Dieu) a aussi ordonné dans les nations les familles particulières dont elles sont composées, mais principalement celles qui devoient gouverner ces nations, et en particulier dans ces familles tous les hommes par lesquels elles devoient s'élever, ou se soumettre, ou s'abattre.

Bossuet, Oraison sunèbre de Marie-Thérèse d'Autriche.

S'ABATTRE est employé au propre, mais comme verbe réciproque, dans les passages suivants:

Garins de Mez et Isorés li Gris
Muevent ensanble com chevalier gentil,
De plain se vont sor les escus ferir;
Grans cous se donnent, ne vous en quiers mentir:
Amdui (tous deux) s'abatent, ne se porent tenir.

Garin le Loherain, t. I, p. 223.

Granz cox se donnent sor les escus voutis, Que feus et flambe contreval en salli..... Plaines leur lances s'abatirent sovin (supini, renversés).

Mor: de Garin, p. 233.

ABATTRE, soit au propre, soit au figuré, se trouve fréquemment avec deux régimes : l'un direct, marquant la chose; l'autre, indirect, la personne :

Quand j'escris, je me passe bien de la compaignie et souvenance des livres, de peur qu'ils n'interrompent ma forme; aussi qu'à la vérité les bons autheurs m'abbattent par trop et rompent le courage.

MOSTAIGES, Essais, III, 5.

Les fautes ne se recognoissent qu'après qu'on les a faictes, et lors il est permis d'en rechercher la cause, et l'attribuer ou à nostre opinion qui nous bande contre les reigles de la raison, ou à nostre foiblesse qui nous abbat le courage et la résolution. l'une et l'autre nous donne par trop tard la prudence avec le repentir.

MATTREET, Hist. des ders, troubles de France, III.

Pourvu que j'aie le vivre et le vêtement, je suis assez paré de ma réputation; et la sortune, qui m'a sait du pis qu'elle a pu, n'a pu m'abattre ni l'air, ni le courage.

Bussy-Rabutin, Lettre à Mme de Sévigné, 4 juin 1687.

Nous employons toutes sortes de moyens pour leur abattre (aux femmes) le courage.

Montesquieu, Lettres persanes, 38.

Garins le voit, si nel vout plus soufrir : Grand coup li donne de la coupe d'or sin, Qu'il *li abat* le cuir et le sourcil.

Garin le Loherain, t. II, p. 17.

César, car le destin, que dans tes feis je brave, Me fait ta prisonnière et non pas ton esclave, Et tu ne prétends pas qu'il m'abatte le cœur Jusqu'à te rendre hommage et te nommer seigneur. P. Cornelle, la Mort de Pompée, III, 5.

Dans les exemples de même nature qui suivent, ABATTRE, outre son régime direct, a deux régimes indirects:

Mon père.... a enduré la mort pour loy mettre la coronne sur le chef; j'ay receu trente-cinq playes sur mon corps pour la luy maintenir; et, pour récompense, il m'abbas la teste des espaules.

P. MATTRIEU, Histoire de France, Henri IV, liv. III.

Il li a dou chief abatu
Le hiaume et la coife abaisie.

Roman de la Violette, v. 5628.

Quelquefois, des deux régimes d'ABATTRE, c'est le régime direct qui marque la personne. On l'a pu voir dans quelques passages précédemment cités; nous y ajouterons les suivants, de date fort ancienne, où ABATTRE est pris tantôt au propre, tantôt au figuré.

> Tuz tems furent maliciens Cil de Belesme et orguillus; De grant orgueil les abatit Cil ki Belesme lur toli.

Mielx voldreit estre à mort féruz, Ke del regne fust abatuz.

WACE, Roman de Rou, v. 7681, 15534.

Du blanc destrier à terre l'abati.

Mort de Garin. v. 3264.

ABATTRE, comme tous les verbes actifs, peut s'employer absolument par ellipse de son régime.

Fort est qui abbat, et plus fort qui se relève.

Coubann, Dictionnaire.

Comme on voit la foudre, conçue presque en un moment dans le sein de la nue, briller, éclater, frapper, abattre; ces premiers feux d'une ardeur militaire sont à peine allumés.... qu'ils brillent, éclatent, frappent partout.

MASCARON, Oraison funèbre de Turenne.

Pour changer les nations il ne sussit point d'abattre, il faut reconstruire.

THOMAS, Éloge de Descartes.

Veux-tu longtemps laisser en cette terre ronde Régner ton ennemi? N'es-tu Seigneur du monde? Toy, Seigneur, qui abbas, qui blesses, qui guéris Qui donnes vie et mort, qui tue et qui nourris. Agr. D'AUDIONÉ, Tragiques. Misères, I.

La dame dit : Abattez seulement;

Quant au surplus, ce n'est pas votre affaire.

La Forzaire, Contes, II, 7.

..... En abattant ceci...
-- Que parle-t-il d'abattre ?

GRESET, le Néchant, III, 9.

En termes de jeu, pour dire à quelqu'un d'abattre ses cartes, on lui dit quelquefois simplement, Abattez.

ABATTRE, comme autrefois ABAISSER, ABÂTARDIR (voyez ces mots), et beaucoup de nos verbes actifs, s'employait d'une manière analogue aux expressions latines; Prora averlit, volventibus annis. nox præcipitat, insinuat pavor, Zephiri posuere, etc. (Virg. Æn. I, 104, 234; II, 9, 229; X, 103), c'est-à-dire avec l'addition tacite du pronom personnel se. Il équivalait à s'abattre.

Jà la (Soissons) verrez et ardoir et bruir, Les murs *abatre* et les mostiers chéir. Garin le Loherain, t. I, p. 144.

Dès que la mort ce grand coup eut donné,
Tous les plaisirs champestres s'assoupirent:
Les petits vents encores en soupirent.
Feuilles et fruits des arbres abbatirent;
Le cler soleil chaleur plus ne rendit;
Du manteau vert les prez se dévestirent...
Cl. Marot, Complainte IV, de madame Loyse de Saroye,
mère du Roy, en forme d'églogue.

ABATTRE, ainsi employé, a signifié, à une époque

fort ancienne de la langue, Entrer en possession d'une propriété:

Quant le fits (fils) puisné abatist en la terre après la mort son pier (père).

Lattleton, Tenures, III, 6, § 396.

Sainte-Palaye, qui cite cet exemple, y interprète chattre par S'abattre : « S'abattre sur une terre, y entrer. » De là une acception analogue d'abattement. Voye ce mot.

AMATIU, UE, participe. L'on a écrit ABATUT.

Brandist sun colp, si l'ad mort abatut.

Turpins de Reins, quant se sent abatut...

Chanson de Roland, st. CXLIV, CLIII. Cf. édit. 1851,
III, 520, 666.

lla tous les sens du verbe au propre et au figuré. Pris figurément (on l'a déjà vu par quelques exemples), il sert surtout à exprimer la fatigue du corps et le découragement de l'esprit; on dit un corps, un visage, un regard, un esprit, un cœur, une âme, un homme, un peuple, etc., abattu.

Quand il rencontre un chef... le peuple s'ensle, se hausse, et se rend indomptable. Ostez-luy les chefs, le voilà abattu, effarouché, et demeure tout planté d'esfroi.

La fortune peust bien rendre povre, malade, affligé; mais non vicieux, lasche, abbattu: elle ne nous sçauroit oster la probité, le courage, la vertu.

CHARRON, de la Sagesse, I, 54; II, 7.

Comment vent-on qu'un corps languissant et abattu puisse suivre les mouvements rapides d'un grand courage?

BALZAC, Dissertations critiques, XI.

Les provinces, abandonnées à la rapine des surintendants, demeuroient abattues et assoupies sous la pesanteur de leurs maux.

CARDINAL DE RETZ, Mémoires, liv. II, année 1646.

La douce vapeur du sommeil ne coule pas plus doucement dans les yeux appesantis et dans tous les membres fatigués d'un homme abattu.

FÉNELON, Télémaque, VII.

En vérité, madame, avec une tête de quinze ou seize aus, avois-je tort de succomber, de perdre courage, d'être abattue jusqu'aux larmes?

MARSVAUX, Vie de Marianne, part. II.

Je demeure immobile, et mon ame abattue Cède au coup qui me tue.

P. CORNELLE, le Cid, I, 6.

Seigneur, que vous peut dire un cœur triste, abattu?

Hé! que puis-je au milieu de ce peuple abattu? Benjamin est sans force, et Juda sans vertu.

Sa vue a ranimé mes esprits abattus.

J. RACINE, Alexandre, V, 3; Athalic, I, 1; II, 5.

. ABARTU se construit d'ordinaire avec la préposition par.

Ils (les Perses) étoient abattus par la mollesse et par les délices.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, II, 1.

On dit que son courage ne fut point abattu par sa disgrace, et qu'il passa tout le temps de son exil dans les délices.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite. Annales, XIII, 14.

Le royaume d'Israël, abattu par les victoires des rois de Syrie et par les guerres civiles...

Bossurt, Discours sur l'Histoire universelle, I, 6.

Où est-elle
La plus belle
De mes dames les vertuz,
Dont la vie
Vivifie

Maints cueurs par mort abattuz?

B. DES PÉRIERS, Queste d'amitié, à la royne de Navarre.

Reste d'un tronc par les vents abattu.

RACINE, Esther, II, 9.

· Il se construit aussi avec de, qui remplace si souvent par dans notre langue. Les auteurs du xvi et du xvii siècle en offrent surtout de nombreux exemples.

Le poure gentil homme, qui de maladie se voyoit ainsi abatu, saisoit les plus piteuses complainctes qu'on onyt jamais.

Le loyal Serviteur, c. 55.

Nul ne feut ven si abbattu de bleceures, qui n'essayast en son dernier souspir de se venger encores.

MONTAIGNE, Essais, 1, 1.

Marc-Antoine, abbattu de la fortune, et ne luy restant plus que le droiet de mourir, s'escria n'avoir plus rien que ce qu'il avoit donné.

CHARRON, de la Sagesse, III, 11.

Toutes ces choses rompoient les commencemens du concile, à quoi servit aussi la mort du cardinal Crescence, légat et président, abbate de la frayeur d'un chien noir

qui luy apparut au commencement de sa maladie, ne disparut point jusques à sa mort.

Agr. D'AUBIGNÉ, Histoire universelle, I, 3.

Ceux-cy faisoient tout ce qu'ils pouvoient pour luy persuader de retourner sur ses pas, et de regagner les larges et spacieuses campagnes de la Mésopotamie, ou du moins, s'il rejettoit ce conseil, qu'il séparast cette multitude innombrable d'hommes, et ne se mist point au hazard de voir toutes ses forces abbatues d'un seul revers de fortune.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, III, 8.

A ces paroles, Phalante demeura épuisé et abattu d'un excès de douleur.

FÉNELON, Télémaque, XVII.

Bien que mon esprit, abattu Du travail et de la vieillesse, Ne produise dans sa foiblesse Qu'une languissante vertu.

RACAN, Ode au rot.

Mais que vos cœurs du moins, imitant leurs vertus, De l'aspect d'un hibou ne soient point abattus.

Botleau, le Lutrin, II.

Rappelons qu'ABATTRE, précédé de se laisser, se construit volontiers, dans le style oratoire ou poétique, comme quelques autres verbes, avec la préposition à. Voyez À.

Je vous exhorte..... de ne vous laisser point abattre aux appréhensions de l'advenir.

BALZAC, Lettres, XXIV, 21; 9 octobre 1651.

Ne nous laissons pas abattre à la tristesse, et ne croyons pas que la piété ne consiste qu'en une amertume sans consolation.

PASCAL, Pensees, part. II, art. xvii, § 28.

Ne vous laissez point abattre mollement à la douleur, mais efforcez-vous de suivre la vertu.

FÉNELON, Télémaque, XXIII.

Le participe abattu est employé substantivement dans les exemples qui suivent.

Cil ki fuient vunt abatant, E les abatus ociant.

WACE, Roman de Rou, v. 7883.

Des abatus furent joncié li pré.

Ogier de Danemarche, v. 463.

Li sablons des abatus queuvre.

(La terre se couvre des guerriers abattus.)

G. Guiart, Royaux lignages, t. II, v. 964.

Par l'autre sont chargez

Les pauvres de thrésors, d'aise les affligez,

De gloire les honteux, l'ignorant de science,

L'abbatu de secours, le transi d'espérance.

Agr. n'Aunioné, Tragiques, Chambre dorée, III.

ABATTRE, S'ABATTRE, ABATTU, qui, comme abaisser, s'abaisser, abaissé, peuvent, on l'a vu, ètre construits avec diverses prépositions, telles que à, de, par, devant, sur, le sont fréquemment avec la préposition sous. Aux exemples qui ont été donnés de cette dernière construction employée au sens propre, on peut ajouter les suivants, qui regardent son emploi au figuré.

Au lieu d'être toujours abbattus sous la majesté de notre juge, nous vivons dans un repos stupide, et nous agissons comme si nous étions entièrement assurés de notre salut.

Nicole, Essais de morale, 1er Traîté. Des quatre dernières fins. Du jugement et de l'enfer, I, 3.

Et pour dire quelque chose qui nous touche de plus près, quand je vois cet ennemi déclaré du nom chrétien soutenir avec tant d'armées les blasphèmes de Mahomet contre l'Évangile, abattre sous son croissant la croix de Jésus-Christ notre Sauveur, diminuer tous les jours la chrétienté par des armes si fortunées....

Bossuer, Sermons. Sur la Providence.

Mais, après tant de soins et de marques d'amour, Sa justice, à son tour

Abattra sous ses pieds l'audace de la terre.

RACAN, Psaume XXVIII.

Sous d'éternels regrets son âme est abattue.

Me voici, père aimé, prêt à les recevoir; Je m'incline et m'abats sous ta main amoureuse.

Il chancelle, il s'abat sous le moindre revers.

P. Conneille, Andromède, V, 1; l'Imitation, III, 50, 54.

ABATTRE a servi à former d'autres verbes de même valeur, mais avec des nuances que distingue la synonymie;

L'un fort ancien et depuis longtemps inusité, qui voulait dire Abattre entièrement, PARABATTRE:

Les Gantois s'en vinrent de rechef à Male, l'hostel du comte.... et quand ils l'eurent fusté (dévasté), ils le parabbatirent.

FROISSART, Chroniques, liv. II, c. 1672.

Un autre, de date aussi ancienne, et aussi rare, mais dont il serait possible de se servir encore, s'entr'abattre:

Dont véissiés vasax combatre, Les uns les autres *entre abatre*; Cels asalir et cels desfendre, Graus cols reçoivre, grans cols prandre. Wace, *Roman de Brut*, v. 7953.

llet Sadones se sunt entr'abatus.

Ogier de Danemarche, v. 1838.

Ambedui (tous deux) s'entr'abatent tout sanglant en l'erbier.

Adenés, Roman de Berte, p. 57.

Hyaumes tentissent, hommes plessent (chancellent), Et en pluseurs lieus s'entr'abatent.

G. GUIANT, Royaux lignages, t. II, v. 4252.

Un troisième, resté dans l'usage et d'un emploi très-fréquent, RABATTRE. (Voyez ce mot.)

Du verbe Abattre se sont formés, quelquefois avec les mêmes variétés d'orthographe, un grand nombre de substantifs. Nous commencerons par ceux qui se rapportent de la manière la plus générale à l'action exprimée par le verbe, et sont conséquemment les plus usités, Abatteur, Abattement, Abatts. Nous en donnerons ensuite quelques autres d'un usage plus spécial, plus technique, plus restreint, Abattures, Abatage, Abattoir, Abatée, Abat-Jour, Abat-vent, Abat-voix.

# ABATTEUR, s. m.

Qui abat.

Ce mot a été d'abord employé au sens propre dans des locutions de ce genre, abatteur de bois, de noix, de quilles, etc.

De son temps estoit ung paovre homme villageois, .... abbateur et fendeur de bois.

RABELAIS, Pantagruel, IV, Nouveau prologue.

Encores avons-nous veu les capitaines de picorée et de petrinaux à ce poinct de brutalité que quand nous osasmes faire porter des picques, ils appelloyent nos soldats abbateurs de noix.

Agr. D'Aumoné, Histoire universelle. Appendix aux deux premiers tomes.

On dit figurément et proverbialement un grand abatteur de bois, d'Un homme qui a entrepris et exécuté des choses difficiles. Et chacun dit à haute voix :

Oh! le grand abatteur de bois!

Scarron, Virgile travesti, VI.

On le dit surtout, par ironie, d'un homme accoutumé à se vanter de prouesses qu'il n'a pas faites.

Grand abatteur de bois et grand pourfendeur de géants.
Soner, Francion.

En ce sens, abatteur de bois paraît avoir été donné à la langue par les anciens chevaliers plutôt que par les bûcherons. La lance des combats s'appelait génériquement bois; c'était, selon Borel, son nom « par excellence. » Le vainqueur du tournoi était celui qui abattait le plus de bois ou de lances. Le grand abatteur de bois dont il est question dans Scarron en avait tant abattu, qu'on put en faire des fagots, des bourrées;

Et bûches longues et carrées, Sans oublier quelques cotrets Pour en faire un bûcher après.

Grand abatteur de bois et surtout grand abatteur de quilles, autre expression figurée et proverbiale, se prennent dans une acception à peu près pareille, à propos des prouesses de l'amour.

Henri IV a eu une quantité étrange de maîtresses; il n'étoit pourtant pas grand abatteur de bois.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, Henri IV.

Vous estes, je voy bien, grand abbateur de quilles.

REGNIER, Satires, XI.

Ces locutions ne s'emploient que dans le langage le plus familier. On comprend cependant la possibilité de prendre Abatteur au sens propre ou au sens figuré, même dans le style élevé.

L'herbe serrée, reprend l'abatteur d'hommes (Alaric), se fauche mieux.

CHATEAUBRIAND, Études historiques, Disc. VI.

Des ruines, c'est tout ce qu'ont laissé sur leur passage ces grands abatteurs de lois, de têtes et de monuments.

J. DE MAISTRE, Soirées de Saint-Pétersbourg.

### ABATTEMENT, s. m.

On l'a originairement employé dans le sens actif du verbe dont il est tiré, pour exprimer L'action d'abattre, le faisant suivre d'un complément qui désignait la chose abattue. C'est ce qu'atteste Nicot, et ce qu'on peut conclure des exemples suivants:

Abatemenz de meson que aucuns fet par force.

Ancienne trad. du Digeste, fol. 49 1°, c. 2. Ms. 340, Fonds de Sorbonne. Bibl. imp.

Voluntarie wast (volontaire dégât), si come en abatement des maisons ou en couper des arbres.

LITTLETON , Tenures , 1 , 8.

Abattement d'arbres.

R. ESTIENNE, Diet. fr.-lat., 1539.

M. le président, qui croyoit qu'il falloit soutenir la réputation des grands jours par l'abattement de quelques têtes orgueilleuses, avoit de sévères intentions pour ce criminel.

FLECHIER, Mémoires sur les grands jours de 1665, p. 234.

Il ne désiroit pas moins que lui l'abattement de l'orgueil et de la puissance de cette nation.

Colbert (Charles) à Louis XIV, 29 janvier 1670. (Voy. Négociations relatives à la succession d'Espagne, t. III, p. 142.)

Les auteurs des deux premières éditions du Dictionnaire de l'Académie confirment la chose en disant : Abattement n'est guère en usage au propre.

ABATTEMENT n'est plus employé que dans un sens passif, et signifie Diminution de forces ou de courage, soit par des causes physiques, soit par des causes morales.

À l'abattement physique se rapportent les exemples suivants, où ABATTEMENT est tantôt suivi d'un complément qui désigne la chose, la personne abattue:

Son cœur ne se ressentit jamais de l'abattement de son corps.

FLECHIER, Oraison funcbre de Mme de Montausier.

Tu veux en vain me cacher tes peines : je les lis, malgré toi, dans la langueur et l'abattement de tes yeux. J.-J. Rousseau, Nouvelle Héloïse, I, 31.

Tantôt rapporté par un adjectif pronominal à cette chose, à cette personne :

Admirez cette femme forte qui résiste aux foiblesses

de son sexe dès son enfance.... à la douleur dans le temps de son abattement et de sa mort même.

FLÉCUIER, Oraison funcbre de Mone de Montausier.

Tantôt modifié par quelque adjectif, quelque proposition qui en marque la nature :

L'état où est la nôtre (notre république) tient de la nature de ces maladies qui, malgré l'abattement qu'elles causent, excitent dans l'esprit des malades de violens désirs pour la guérison.

LE CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

Je n'ai point de fièvre, du moins on le juge ainsi; mais je suis d'une faiblesse et d'un abattement excessif.

Mme DU DEFFAND, Lettres, 22 août 1780 (à H. Walpole).

Tantôt enfin pris absolument.

Naïs et Cymodocé la tenoient entre leurs bras, tandis que d'abattement et de lassitude elle se laissoit aller la tête languissamment tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre. La Fontaine, Psyché, II.

Vous ne penserez pas bien, tant que vous vous porterez mal : dès que le corps est dans l'abattement, l'âme est sans vigueur.

Mme DE MAINTENON, VIIe Lettre à son frère.

Voyez le chef-d'œuvre de Robens, qui a su exprimer sur le visage de Marie de Médicis la douleur de l'enfantement, l'abattement, la joie, le sourire et la tendresse, non pas avec quatre couleurs, mais avec toutes les teintes de la nature.

VOLTAINE, Dictionnaire philosophique, art. Anciess et me-

À l'abattement moral se rapportent ces autres exemples, où reparaissent les mêmes variétés de construction.

1° ABATTEMENT, avec un complément formé au moyen de la préposition de :

Sa piété n'est point un desgoust, ni une lassitude d'esprit, un abbatement de courage ou faute de force.

Balzac, Lettres, XIX, 23. 9 septembre 1638.

Incapable de telles et si soudaines variétés, d'une présomption démesurée à un horrible abattement de cœur. Pascat, Pensées, part. II, art. v, § 5.

D'où vient cet abattement des courages? C'est qu'ils ne sont plus exercés par les persécutions.

Bossuer, Panegyrique de saint Victor.

Au milieu de la tristesse et de l'abattement de la cour,

la sérénité seule de son auguste front rassuroit les frayeurs publiques.

MASSILLON, Oraison funèbre de Louis le Grand.

L'Angleterre étoit toujours menacée de forts mouvemens. Le nombre des jacobites y étoit toujours grand, nonobstant l'abattement de ce parti.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1717, t. XIV, c. 23.

Il y a des occasions où l'abattement d'esprit l'emporte sur le courage.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 15.

2º ABATTEMENT, précédé d'un adjectif pronominal:

Je sais que.... leur tristesse est souvent un regret de mourir, plutôt qu'une douleur d'avoir mal vécu; que leur abattement vient de la foiblesse de la nature, plutôt que du zèle de la charité.

Fléchien, Oraison funèbre de Mme de Montausier.

3º ABATTEMENT, suivi d'un adjectif ou de quelque proposition qui le modifie:

Elle tomba dans un abattement qui changea tous les traits de son visage.

Fulcuira, Mémoires sur les grands jours de 1665, p. 244.

Ensa tout ce composé charmant, cette figure capable de ramener l'univers à l'idolâtrie, paroissoit dans un désordre et un abattement inexprimable.

PRÍVOST, Manon Lescaut, part. II.

Ces gens-là, les plus malheureux de la terre, tombent dans un abattement affreux à la moindre fumée du Vésuve; ils ont la sottise de craindre de devenir malheureux.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 14.

Garde-toi de tomber dans un abattement dangereux, qui l'aviliroit plus que ta foiblesse.

J.-J. ROUSSRAU, Nouvelle Héloise, I, 30.

Dans quel abattement, ô ciel, je vous retrouve!
ROTROU, Venceslas, III, 2.

# 4º ARATTEMENT, pris absolument:

Nous nous appuyons sur les jugements des hommes, sur les plaisirs des sens, sur les consolations humaines, comme sur un air qui nous soutient pour un temps. Mais parce que toutes ces choses n'ont point de solidité, si nous cessons de nous remuer et de changer d'objet, nous tombons dans l'abattement et dans la tristesse.

Nicon, Essais, 1 Traité, c. 12, de la Foiblesse de l'homme. La tristesse paroissoit dans ses yeux, mais cette sorte

de tristesse qui touche et qui émeut, parce qu'elle n'a rien de l'abattement.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, liv. III, année 1651.

Nous croyons souvent avoir de la constance dans les malheurs, lorsque nous n'avons que de l'abattement; et nous les souffrons sans oser les regarder, comme les poltrons se laissent tuer, de peur de se défendre.

LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, 420

Songez à la fortune brillante d'un tel homme, à l'honneur qu'il avoit eu de commander les armées du roi, et représentez-vous ce que ce fut pour lui d'entendre fermer ces gros verroux; et s'il a dormi par excès d'abattement, pensez au réveil!

Mme DE Savigna, Lettres, 26 janvier 1680.

L'inquiétude, la crainte, l'abattement, n'éloignent pas la mort.

La Bruyère, Caractères, c. 11.

Nulle parole ne sortoit de sa bouche... c'étoit un silence de désespoir et d'abattement.

FÉNELON, Télémaque, XVII.

Les secours extérieurs de la piété sont pour nous autant de nouvelles ressources dans l'abattement et dans la sécheresse.

Massillon, Carême, Pour le mercredi de la Passion.

Les écrits satiriques ne sont guère connus dans les États despotiques, où l'abattement d'un côté, et l'ignorance de l'autre, ne donnent ni le talent ni la volonté d'en faire.

La chaleur du climat peut être si excessive, que le corps y sera absolument sans force : pour lors l'abattement passera à l'esprit même.

MONTESQUIEU, Esprit des Lois, XII, 13; XIV, 2.

On voyait l'abattement peint dans les traits de ces guerriers qui avaient tant de fois affronté la mort dans les combats sans changer de visage.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Virginie.

Tandis qu'au fond de l'âme un lâche étonnement Va de la fermeté jusqu'à l'abattement.

P. CORNEILLE, & Imitation, II, 11.

Chaque passion parle un différent langage:
La colère est superbe, et veut des mots altiers;
L'abattement s'explique en des termes moins fiers.
Boileau, Art poétique, III.

ABATTEMENT, comme abaissement et beaucoup d'autres substantifs de même sorte, a été employé élégamment au pluriel, surtout par les auteurs du xvir siècle.

Cette langueur, ces abattements, ces diminutions que Tertullien appelle des portions de la mort.

Flicuser, Oraison funèbre de Mme de Montausier.

Ma santé est assez bonne, Dieu merci; mais les cha-'leurs m'ont jeté dans de grands abattements.

RACINE, Lettre à son fils, du 24 juillet 1698.

ABATTEMENT a signifié prise de possession d'une propriété.

Si... le puisné fits (fils) entra per abatement en la terre.

LITTLETON, Tenures, III, 6, § 396.

A cette ancienne acception se rapporte l'emploi fait par le même auteur du mot ABATTRE, on l'a vu plus haut (p. 94-95), et, comme l'établit l'exemple suivant, du mot abatteur:

Si le fits (fils)... relessa tout son droit à l'abator, en cest cas l'heire le disseisor (l'héritier du dessaisisseur) n'avera assise.... envers l'abator.... pur ceo que l'abator ad le droit del fits.

Voy. Houard, Anciennes lois des François, t. I, p. 538.

ABATTEMENT, conformément à une autre acception très-spéciale d'abattre (voyez ce mot), a encore signifié, en termes de chasse, l'action de découpler les chiens. Sainte-Palaye en cite l'exemple suivant:

> Pour plainnement Voir de chiens abattement.

FONTAINE GUERIN, Tresor de la Venerie, ms., fol. 13.

En termes de blason, ABATTEMENT se dit d'une marque d'honneur supprimée dans l'écu, en punition de quelque faute.

## ABATIS, s. m.

Autrefois ABATTIS, ABBATIS, ABATÉIS, ABBA-TÉIS, etc. (Voyez le Dictionnaire de Nicot, le Trésor de Borel et les exemples ci-après.)

Renversement, démolition, destruction d'une chose, et, par extension, amas de choses abattues.

APATIS se dit particulièrement de la destruction des maisons, des bois, des arbres, etc.:

... Ceux à qui les bois et maisons ont esté abattues,

demandent... que son plaisir soit de les faire desdommager desdits abbateis.

GODEFROY, Histoire de Charles VIII, Response des seigneurs aux articles du duc de Bretagne.

Le Scythe, retourné dans sa triste demeure, Prend la serpe à son tour, coupe et taille à toute heure, Conseille à ses voisins, prescrit à ses amis Un universel abattis.

LA FONTAINE, Fables, XII, 20.

D'une coupe plus ou moins régulière pratiquée dans un bois, dans une forêt :

Cette vaste terre des côtes et de l'intérieur de la Guyane n'est donc qu'une forét tout aussi vaste, dans laquelle des sauvages en petit nombre ont fait quelques clairières et de petits abattis pour pouvoir s'y domicilier, sans perdre la jouissance de la chaleur de la terre et de la lumière du jour.

Burron, VIe Époque de la nature.

Un abattis de sapins termine ce chant, et toujours sur le même ton.

LA HARPE, Cours de littérature, Poèsie, I, 2, sect. VI.

Entre ses bras dui verais (deux bons) chiens a pris; Il les mit jus (bas), lez (près d') un abatéiz, Si près du porc (sanglier) que chascuns bien le vit. Garin le Loherain, t. II, p. 228-229.

Car regardez delez ce plasséiz (du côté de ce taillis), Devers ce bois, delez cel abasteiz.

Mort de Garin, p. 229.

D'un amas d'arbres abattus ; D'un retranchement formé d'arbres abattus, fortement liés ensemble :

On n'avoit pas fait beaucoup de chemin à travers de grands *abatis* d'arbres, qu'on sut que les ennemis avoient repassé le Rhin.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1694, L. I, C. 22.

Les gladiateurs firent si bien à force de tranchées et d'abattis de bois dans les défilés, qu'ils arrêtèrent le consul tout court.

DE BROSSES, Histoire romaine, IV.

ABATIS se dit encore de la destruction d'une grande quantité de gibier.

Lorsque les louveteaux commencent à estre forts et qu'il leur faut plus de carnage, le loup et la louve vont ensemble à la chasse pour s'ayder l'un et l'autre, asin d'y prendre davantage; c'est dans ce temps qu'ils font plus d'abbatis de bestiaux.

SALNOVE, la Vénerie royale, III, 4.

Fais-moi un grand abbatis d'oiseaux de rivière, canards, sercelles, beccasses, beccassines.

PALAPRAT, Arlequin-Phaeton, III, 1.

Il s'est pris autrefois en un sens analogue pour exprimer le carnage des hommes ou des chevaux fait dans une bataille.

La chasse de la déconfiture dura jusques ès portes de Poictiers, et là eut (il y eut) grand'occision et grand abbatis de gens et de chevaux.

En ce lieu eut (il y eut) adonc grand débat et grand abbatis et dur hutin (combat).

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 44, 171.

Renouf vit li granz poignéiz (charges) E vit li granz *abatéiz*,

Li noises (clameurs) oï e les cris. Wace, Roman de Rou, v. 9235.

Des chevax fu grans li abateis.

Mort de Garin, v. 3550.

L'un fiert sanz cri, l'autre menace, Chascune ost (armée) est d'ire alumée: Grant est la noise et la fumée, La bataille et l'abatéiz.

G. GUIART, Royaux lignoges, t. I, v. 6896.

Tout un grand jour d'estey dura le chapléis (la mèlée), De morts et de navrez (blessés) fut grand l'abatéis.

> Gérard de Roussillon, p. 119. Ms. du Suppl. fr., nº 254-2, Bibl. imp.

ABATIS est fort employé dans le langage familier pour désigner certaines parties d'une volaille qui se vendent ou se servent à part.

ARAT s'est pris autrefois et concurremment avec abatis, dans sa première et générale acception.

Pour abat de chacun chesne, amende de six florins carolus.

.... Au profit des seigneurs des bois desquels lesdits larcins et abats auroient esté faits.

Coutomes du Hainaut, c. cxxx111, § 5. Voy. Nouveau Coutunier général, t. II, p. 148, col. 2.

On a dit aussi au lieu de abatis, dans l'acception militaire rappelée plus haut, ABATTEMENT, ABATTURE, ABATTEBIE. Lors veissiés à la réonde....

Les champs de sanc acouveter (se couvrir)...

Et oïssiez croistre (craquer) la terre

Par le hydeus abatement.....

G. Guiart, Royaux lignages; 1, I, v. 5323.

Là eut (il y eut) une desconfiture De François, dont alors mourut Environ mille à l'abature.

Oultre n'avoit artillerie A souffisance, n'aultrement, Pour rompre ou faire abaterie.

> MARTIAL D'AUVERGNE, Vigiles de Charles VII, La journée de Crevent: Comment la Pucelle vint devers le Roy.

# ABATTURES, s. f. pl.

En termes de Vénerie, Vestiges que les bêtes fauves laissent de leur passage dans une forêt; broussailles, menues branches, débris de plantes que le cerf abat de son ventre ou de son bois, que le sanglier abat de ses défenses.

Du jugement des abbateures et foulures.—Si vous voulez cognoistre si un cerf est haut sur jambes, semblablement la grosseur et espesseur de son corps, il faut regarder l'endroit par où il entre au fort, ès fougeres et menus boys, lesquels il aura laissez entre ses jambes; sçavoir de quelle hauteur il les aura abbatus avec le ventre : alors cognoistrez s'il est haut sur jambes. La grosseur se cognoist aux deux costez, là où son corps aura touché; car il y aura brisé et rompu les branches sèches des deux costez, et par là pourrez mesurer sa grosseur.

Du Foutleoux, La Venerie, c. 26.

Abbatures de cerf, c'est quand le cerf, ayant la teste haute et large, passe par un bois branché.

Même ouvrage, Recueil des mots, dictions et manières de parler en l'art de la Vénerie.

On a vu plus haut qu'ABATTURE a été employé dans un des sens d'abatis. D'autre part, on a quelquefois pris abatis au sens d'ABATTURE:

Abbatis, c'est lorsque les jeunes loups vont et viennent aux lieux où ils sont nourris, y faisant des petits chemins où ils abbattent l'herbe.

SALNOVE, la Vénerie royale, Dictionn. des Chasseurs.

### ABATAGE, s. m.

L'action d'abattre les bois qui sont sur pied, de les couper, ou les frais que ce travail nécessite.

En termes de marine, L'action d'abattre un navire. Il signifie encore L'action de tuer, de mettre à mort les chevaux, les bestiaux, etc.

ABATAGE a, dans la langue spéciale de certains métiers, des acceptions trop particulières pour être rappelées ici.

## ABATTOIR, s. m.

Batiment où l'on tue les bestiaux pour les boucheries.

Ce mot, fort nouveau, manque à la plupart des Dictionnaires. On a dit au même sens, fort anciennement, ABASTIRE, et à une époque plus rapprochée, abatis.

Deffend la dite chambre... à tous bouchers... de faire abastires ou tueries.

Rec. des Ordonnances, t. II, p. 386, col. 1 (ann. 1350).

Les tueries ou abattis doivent être places hors des villes.

LAMARRE Dictionnaire de Police , 1. V, til. xx, c. 7.

### ABATEE, s. f.

Quelquefois ABATTÉE, ABBATÉE. (Voy. le Dictionnaire de Trévoux, l'Encyclopédie.)

Mouvement horizontal de rotation, par lequel l'avant d'un navire en panne ou à la cape s'écarte jusqu'à un certain point de la ligne du vent, soit d'un côté, soit de l'autre, pour y revenir ensuite.

ABAT-JOUR, s. m. Il ne prend pas la lettre s au pluriel.

Quelquefois ABAJOUR (Voy. le Dictionnaire de Richelet).

Ce mot, employé à divers usages particuliers dans la langue de quelques arts, de quelques métiers, désigne principalement une sorte de fenètre dont l'appui est en talus, renversé en forme de trémic, afin que le jour qui vient d'en haut se communique plus verticalement dans le lieu où elle est pratiquée. Telles sont les ouvertures qui éclairent

des étages souterrains, certaines cuisines, certains offices, les caves, les cachots, etc.

ABAT-JOUR signifie, par extension, toute espèce d'obstacle opposé au passage de la lumière, soit qu'il ait pour objet d'en changer la direction, comme les auvents des boutiques et les chapiteaux des lampes, soit qu'il serve à en diminuer l'intensité, comme les vitres mates, les rideaux et les stores.

ABAT-VENT, s. m. Il ne prend pas la lettre s au pluriel.

Quelquefois ABAVENT (Voy. l'Encyclopédie).

On entend principalement par ce mot :

Un petit auvent, qui garantit du vent, de la neige et de la pluie, les ouvertures d'une maison, d'une tour, d'un clocher, sans empêcher la circulation de l'air;

Un petit toit léger placé à l'extérieur de la croisée des cloches, qui empèche le son de se perdre dans l'air, et qui le renvoie vers le bas.

## ABAT-VOIX, s. m.

Couverture d'une chaire à prêcher, ou d'une tribune, qui sert à rabattre vers l'auditoire la voix du prédicateur ou de l'orateur.

ABBÉ, s. m. (d'Abbas, mot de la moyenne latinité, et Abbas du syriaque Abba, père).

Autrefois ABBAT, ABBEI, ABBÉS, ABÉ, ABEI, ABEI, etc. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye), ABES, etc. (Voyez les exemples ci-après.)

Ce mot serait d'un usage fort ancien, si, d'après une opinion peu vraisemblable, on regardait comme une épitaphe de Frodoard ou Flodoard, mort en 966, les vers suivants, trouvés, dit-on, à la tête d'un exemplaire manuscrit de son histoire latine de l'Église de Reims. (Dom Rivet, Hist. littéraire de la France, t. vi, p. 54, 317; t. vii, p. xlviij):

> Si ti veu (si tu veux) de Rein savoir li evesque, Ly le Temporaire de Flodoon le saige, Yl es mor du tam d'Odalry evesque, Et fut d'Epernay né par parentaige;

Vequit caste clerc, bon moine, meilleu abbé, Et d'Agapit ly Romain fut aubé. Par son histoire maintes nouvelles sauras, Et en ille toute antiquité auras.

Mais M. Raynouard a fort bien prouvé (Journal des Savants, 1817, p. 290) que ces vers, dont la transcription paraît d'ailleurs très-défectueuse, et qui ne sont pas une épitaphe, mais une invitation à lire l'ouvrage de Flodoard, sont beaucoup plus modernes.

Le mot syriaque duquel dérivent Abbas et ABBÉ se trouve transcrit et traduit dans certains passages des livres saints (saint Marc, xIV, 36; saint Paul, Épitre aux Romains, VIII, 15; aux Galates, IV, 6), et a été transporté de là dans quelques-unes des versions françaises de ces passages, et, par voie de citation et d'allusion, dans le style ecclésiastique.

Et il disoit : Abba, mon père, tout vous est possible; transportez ce calice loin de moi; mais néanmoins que votre volonté s'accomplisse, et non pas la mienne!

> LE MAISTRE DE SACI, trad. de l'Evangile selon saint Marc, XIV, 36.

Cest en envoyant en nous l'esprit de son Fils, que Dieu même nous fait dire : Abba, père!

Bossuer, Meditations sur l'Évangile, LIe jour.

Abba, abbas, et par suite ABBÉ, devinrent, à des époques plus ou moins voisines de l'institution du régime monacal, le titre que reçurent et que prirent les supérieurs des monastères. L'ancienneté de cette acception résulte de la censure qui en fut faite, au moment même où elle s'établissait, par saint Jérôme.

Tous les noms qui eurent cours sous la primitive Eglise, estoient plus noms de charges que d'honneur.... Depuis, sous le second aage, nostre Eglise prenant nouvelle discipline par nouvelle devotion, l'on commença de mettre entre nous le mot de pere, pour gratifier à ceux qui avoient les premiers lieux: ainsi vint le mot de patriarche en avant, qui veut dire prince des peres; ainsi reluy d'abbé, qui ne sonne autre chose que pere, dont sum Hierosme toutesfois se plaignoit sur le cinquiesme chapitre de l'Epistre de saint Paul aux Galates, disant que les nouveaux religieux de son temps, par une ambition entraordinaire et irreguliere, se vouloient attribuer mesme filtre que Nostre Seigneur avoit donné à Dieu son pere, quand il l'avoit appellé abba pater.

Est. Pasquier, Recherches de la France, III, 3,

Quoique saint Jérôme se soit fort emporté contre les moines de son temps, qui, malgré la défense du Seigneur, donnaient ou recevaient le titre d'abbé, le sixième concile de Paris décide que si les abbés sont des pères spirituels et s'ils engendrent au Seigneur des fils spirituels, c'est avec raison qu'on les appelle abbés.

Aux thérapeutes juis succédèrent les moines en Égypte... ils firent bientôt corps... Chaque société de moines élut son supérieur... choisit son père, son abba, son abbé, quoiqu'il soit dit dans l'Évangile: N'appelez personne votre père.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. Abbaye.

Abbés, tu as non (nom) de persone,
Car cis nons abbés pères sone.
Abbés, peres ies (tu es): sui ton non,
Et si comme peres bastonne (châtie).
RECLUS DE MOLLIESS (XII<sup>e</sup> siècle). Roman de Charité, ms.
7363, fol. 151 v°, c. 2. Bibl. imp.

Abbé fut aussi, dans l'origine, un nom donné par respect à d'autres qu'à des supérieurs de monastères, à des hommes qui vivaient dans la solitude.

Dès les premiers temps, on donnoit le nom d'abbé à tous ces saints vieillards, à cause de leur âge et de leur vertu, quoiqu'ils fussent simples anachorètes, sans avoir d'autres moines à conduire.

FLEURY, Histoire ecclesiastique, XX, 3.

A quelque date qu'il faille faire remonter l'usage du titre d'Abbé, les historiens de l'Église ne font pas difficulté de s'en servir en parlant des plus anciens supérieurs de monastères.

Draconce étoit moine, prêtre et abbé d'un monastère. Il fut élu évêque d'Hermopolis.

On a des lettres de S. Pacôme à Corneille son disciple, abbé de Mochans, et à Sur, abbé de Chnum, qui vécut plus de cent dix ans.

Dans l'Égypte proprement dite, près d'Arsinoé, l'abbé Sérapion gouvernoit environ dix mille moines.

FLEURY, Histoire ecclesiastique, XIII, 12; XX, 9.

Abbé signifie donc, au propre, celui qui gouverne un monastère d'hommes, suivant la règle de l'ordre. De là des expressions telles que : Abbé de l'ordre de Saint-Benoît; abbé crossé et mitré, ayant droit de porter la crosse et la mitre; abbé triennal, élu pour trois ans; abbé régulier, c'est-à-dire religieux; abbé commendataire, c'est-à-dire séculier, qui n'a point reçu de consécration, et qui n'exerce aucune juridiction sur les moines.

En tous ces monasteres il y eut tousjours un chef, que nous appellames abbé, lequel estoit esleu par les religieux.... On commença d'obtenir d'eux (des rois), par forme de privilege, les eslections des abbez.

Tous ces abbez et religieux ayans reduit leurs republiques devotes sous l'arbitrage du Sainct-Siege, et les evesques estans à demy reduits des la seconde lignée de nos roys, les papes attaignirent lors au comble de grandeur sur tous les benefices de la France, dont ils furent estimez les generaux et universels protecteurs.

Au lieu que sous la premiere famille de nos Roys, et devant, on parloit des grands evesques, sous cette derniere (la lignée de Charlemagne), on parla principalement des grands abbez et religieux qui florirent tant en cette France qu'ailleurs.

Est. PASQUIER, Recherches de la France, III, 20, 19.

La communauté l'élut (Charles le Chauve) pour abbé: peut-estre que les religieux, craignant que leur abbaye n'eust le même sort que tant d'autres possédées alors par des laïques, supplièrent le roy de prendre luy-même le titre d'abbé..... Le roy ne dédaigna pas le nom et la qualité d'abbé de Saint-Denys, qu'un prince de sa maison venoit de porter avant lui.

Hugues Capet, qui n'estoit que comte de Paris et due de France, fut des premiers à contribuer au rétablissement du bon ordre dans les monastères de sa dépendance. Il en tenoit plusieurs comme abbé, entre autres Saint-Denis et Saint-Germain-des-Prez, deux abbayes qu'il avoit, pour ainsi dire, hérité de ses pères: ce qui lui fait donner par Gerbert la qualité d'abbé-comte.

Dom Félimen, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Denis, II, 33, année 867; 43, année 960.

Le titre d'abbé de Saint-Martin de Tours est un titre que prennent les rois de France\*.

> Aug. Galland, Des anciennes enseignes et étendards de France, p. 5.

Quand je vois les évêques et les abbez de Cîteaux à la tête de ces armées qui faisoient un si grand carnage des hérétiques... Quand je vois l'abbé de Cîteaux désirer la mort des hérétiques de Minerbe... en tout cela je ne reconnois plus l'esprit de l'Église.

FLEURY, Discours sur l'histoire ecclesiastique, IV, 14.

Élevé à la dignité d'abbé de ce monastère (Clairvaux)... loin d'affecter ces distinctions odieuses et ces vaines marques d'autorité qui laissent une distance si énorme entre les enfants et le père, il ne fut jamais plus avide d'abaissements.

MASSILION, Panégyrique de saint Bernard.

Comme les comtes menoient les hommes libres à la guerre, les leudes y menoient aussi leurs vassaux ou arrière-vassaux; et les évêques, abbés, ou leurs avoues (advocati), y menoient les leurs.

MONTESQUIEU, Esprit des Lois, XXX, 17.

Des abbés bénédictins, longtemps avant Charlemagne, ètaient assez puissants pour se révolter. Un abbé de Fontenelle avait osé se mettre à la tête d'un parti contre Charles Martel, et assembler des troupes.

Les abbés de Fulde, de Saint-Gall, de Kempten, de Corbie, etc., étaient de petits rois dans les pays où, quatre-vingts ans auparavant, ils défrichaient de leurs mains quelques terres que des propriétaires charitables leur avaient données.

Il y a des moines, abbés réguliers, qui jouissent de deux cent mille livres de rentes.

> VOLTAINE, Essai sur les mœurs, c. 20, 33; Siècle de Louis XIV, c. 35.

Asez i ad evesques e abez,

Muines, canoines, proveires coronez.

(Il y a (aux obsèques de Roland et de ses compagnons) force évêques et abbés, moines, chanoines, prêtres à tonsure.)

Chanson de Roland, str. ccix; cf. ch. IV, v. 560, ed. de 1851.

As eveskes e as abez,
E à plusurs clers ordenez,
Se fist confez (se confessa) si come il dut.

<sup>\*</sup> On cite, dans la Biographie universelle, t. XVII, p. 238, d'après les continuateurs de Moréri, les paroles, aujourd'hui fort étranges
pour nous, que prononça l'abbé Nicolas Gervaise, prévôt de Suèvres
en l'église de Saint-Martin de Tours, lorsqu'il vint présenter à
Louis XV enfant, son Histoire de Boèce (Paris, 1715, in-12), précédée d'une épître dédicatoire à Louis XIV, et d'une autre au régent :
« Sire, cet ouvrage, que j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté,
« est le dernier monument du zèle que j'ai eu pour la gloire du roi
« votre bisaïeul; il devient le premier hommage que je viens rendre
« à Votre Majesté, comme à mon roi, à mon seigneur particulier, et à

<sup>&</sup>quot; mon abbé. " Dans la dédicace à Lonis XIV, qui lui avait été lus deux mois avant sa mort, l'auteur n'appelle pas le roi son abbé; il s'intitule seulement, dans la souscription: " Prévôt de votre église de « Saint-Martin de Tours. " Les paroles adressées, dit-on, par Gervaise au jeune roi Louis XV, lorsqu'il lui offrit son livre, n'en sont pas moins vraisemblables, et à cause de la singularité de son caractère, et parce qu'elles sont rapportées par le rédacteur du Supplément de Moréri (1749, t. I, p. 821), qui avait connu l'abbé Nicolas Gervaise, et qui paraît ici très-bien informé.

Le moniage ama e tint, Puiz fu esli, par sa bunté, A Saint-Oain à estre abé.

WACE, Roman de Rou, v. 5909, 7450.

A Saint-Denis en sunt li Wandre alé
Por le mostier ardoir et desmembrer;
Mais li bous abes fist le moustier horder (fortifier),
Por le dessendre trois cens moines armer.

Dis mille messes ferai chanter por li A sains abbés, à prestres bénéis. Garin le Loherain, t. I, p. 12; t. II, p. 246, cf. p. 264.

N'a (il n'y a) arcevesque an trestot mon païs, Ne nul evesque, ne *abbet* benéit, Se il me vuelt deffendre et contredir, Que ne li face tos les menbres tolir.

Raoul de Cambrai, str. cclxxv.

Se vos voliez moines estre, Je feroie de vos mon mestre, Que je sai bien que li seignor Vos esliroient à prior, Ainz (avant) Pentecoste, ou à abé.

Roman du Renart, v. 1063.

N'a si boin abé dusque (jusque) à Troie, S'il esgardeit vostre visage, Ne changeast mult tost sun curage. MARIE DE FRANCE, Laide Graelent, v. 36.

Pou en y a ou nulz, soit moines ou prieus,
Ou abbes, ou evesques, qui ne soit vicieus.

Jehan de Meung, Testament, v. 725, cf. v. 2059.

Monde, tu ne te troubles pas De voir ces larrons attrapeurs Vendre et acheter bénéfices; Les enfans, ez bras des nourrices, Estre abbés, évesques, prieurs?...

par le duc de La Vallière, t. I, p. 91.

De tous ses amis morts un seul ami resté, Le mène en sa maison de superbe structure : C toit un riche abbé, fou de l'architecture.

BOLLEAU, Art poétique, IV.

Dans les passages suivants sont énergiquement opposés le sens primitif du mot abbé et celui qui est de venu son sens propre.

Ny a des choses qui, ramenées à leurs principes et à leur première institution, sont étonnantes et incompréhensibles. Qui peut concevoir en effet que certains abbés à qui il ne manque rien de l'ajustement, de la mollesse et de la vanité des sexes et des conditions, qui entrent auprès des femmes en concurrence avec le marquis et le financier, et qui l'emportent sur tous les deux, qu'eux-mêmes soient originairement, et dans l'etymologie de leur nom, les pères et les chefs de saints moines et d'humbles solitaires, et qu'ils en devroient être l'exemple?

La Bauvène, Caractères, c. 14.

Les anciens moines donnèrent ce nom au supérieur qu'ils élisaient. L'ab'é était leur père spirituel. Que les mêmes noms signifient, avec le temps, des choses différentes! L'abbé spirituel était un pauvre à la tête de plusieurs autres pauvres; mais les pauvres pères spirituels ont eu depuis deux cent, quatre cent mille livres de rente; et il y a aujourd'hui des pauvres pères spirituels en Allemagne qui ont un régiment des gardes.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. Anné.

On distinguait par le costume des différents-ordres les Abbés, particulièrement en abbés blancs et abbés noirs. Les premiers étaient les supérieurs des Augustins, des Dominicains, des Prémontrés, des Chartreux, des Carmes, des Bernardins, etc.; les seconds étaient ceux des Bénédictins. La même qualification s'appliquait aux religieux et religieuses, à leur ordre, et, on le verra plus loin, à leur abbaye.

Dont l'enmenèrent meintenant au mostier maistres Fouques de Nulli et li vesques de Soissons, et dui blanc abbé qu'il avoit amenés avec lui de son païs, et li atachièrent, de par Dieu, la crois en l'espaule.

Einsi estoit l'ost (l'armée) en discorde comme vous oés, et ne vos merveilliés mie de la laie gent se il se descordoient, quant li blanc moine de Cistiaus qui estoient en l'ost se descordoient aussi.

Si guerpi l'ost... et li abbés de Vaus, qui blans moines estoit.

VILLEHARBOUIN, Conqueste de Constantinoble, XXVII, LII, LVI.

Le jour que je me parti de Joinville, j'envoié querre l'abbé de Cheminon, que on tesmoignoit au plus preudhomme d'ordre blanche.

JOINVILLE, Histoire de Saint Louis.

Certes en ces religions
A mout (il y a beaucoup) d'ypoerites abbez;
C'est uns vices désespérez;
Il (y) en a molt en l'ordre noire
Et en la blanche, c'est la voire (la vérité).

Ne véez-vos des blanz abbez Qui porchacent les évesquez?

Des noirs moines et des abez Suiz-je forment désespérez. Guir na Provins, la Bible. Voy. Fabl. et cont. anc. Méon, t. II, p. 382, 350, 341.

Et chardonax i ot et arcevesques dis (Il y eut dix cardinaux et archeveques), Evesques et abez, et noirs moines et gris; Et portent filatires, cors sains et crucifiz. Simplement se maintienent....

Chanson des Sazons, t. I, p. 73, var.

Les blances et les grisses et les noires nonains.

RUTENEUV, De la Vie dou monde.

Il est fait à cette distinction une allusion bad ne dans le passage suivant:

Dîmes et cens, revenus et ménage
D'un abbé blanc, j'en sais de ce plumage
Qui valent bien les noirs, à mon avis.

LA FORTAINE, Coutes, IV, 6.

Arné des abbés, était un titre de prélature qui se donnait exclusivement à l'abbé du Mont-Cassin

L'abbé de Cluny ayant osé se qualifier abbé des abbés, dans un concile tenu à Rome l'an 1116, le chancelier du pape décida que cette distinction appartenait à l'abbé du Mont-Cassin; celui de Cluny se contenta du titre d'abbé cardinal.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. Annave.

Anné-chevalier, se disait des champions du monastère.

Les abbez, les religieux, et prusieurs ecclésiastiques, se sont servy de la voye des combats à outrance, pour se faire payer ce qui leur estoit deub....; en ce cas ils avoient leurs champions tous prests, nommez par quel ques uns abbati milites, abbez-chevaliers, et par d'autres vicarii ... et on nommoit cela le droit du duel.

Wison DE LA COLOMBIÈRE, le gray Théâtre d'Honneur, c. 3.

Abbie des cloches, ou des clochers (Abbat dey clouchié), était le titre particulier d'une dignité, dans la cathédrale du Puy-en-Velay: Journal de Trévoux, avril 1734, p. 761. Le même nom se donnait, suivant Du Cange, par une espèce de mé-

tonymie badine, au sonneur de l'église d'Annecy. Voy. Glossar., Abbas, § Abbas clocherii.

Abbé, ou abbat laïque, désignait, en Béarn, un séculier qui possédait les dimes d'un village, et qui nommait à sa cure.

Les abbés laïes de Béarn jouissent des dimes et de la présentation à la cure; mais ils payent aux évêques un droit que l'on nomme arcuit, qui se rapporte au cens annuel introduit par Carloman.

DENISART, Collection de décisions nouvelles, au mot Abbats Laïcs.

Abbé, s'employait îndistinctement, comme nous l'avons vu, en parlant du bénéficiaire sans juridiction, qui n'avait point de monastère à gouverner, et abstraction faite de l'exercice d'une fonction ecclé siastique. De là quelquefois cette expression, abbé à bénéfice.

La jeunesse, en entrant dans le monde, prenoit le parti que bon lui sembloit. Qui vouloit, se faisoit chevalier: abbé, qui pouvoit; j'entends abbé à bénéfice.

Hamilton, Mémoires de Grammont, c. 2.

Je vis arriver en ce lieu

Le brillant abbé de Chaulieu,

Qui chantait en sortant de table.

Voixatre, le Temple du Goût.

Le prieur qui suppléait le bénéficiaire dans le gouvernement des moines, s'appelait l'abbé en second.

Anné, se prend depuis longtemps génériquement pour désigner un homme qui appartient à l'ordre ecclésiastique, et c'est le titre qu'on lui donne, comme autrefois celui de père.

Ce nom de Buzay approchant un peu trop de Buse, il se fit appeler l'abbé de Retz. Ce n'étoit pas encore trop la mode, en ce temps là, de ne porter pas le nom de son bénéfice; à cette heure, il n'y a si petit ecclésiastique qui ne s'appelle l'abbé; et ceux qui le sont effectivement prennent le nom de leur famille, aussi bien qu'eux.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, le cardinal de Retz.

Fort peu de gens s'appliquent à leur mestier. C'est un abbé qui preschoit à miracle, qui devient muet sitost qu'il est évêque.

ARNOUL, Lettre à Colbert, 28 décembre 1666. (Voy. Corresp. administr. sous Louis XIV, t. II, p. 918.) Moi, qui ne compte rien ni le viu, ni la chère, Si l'on n'est plus au large assis en un festin Qu'aux sermons de Cassagne ou de l'abbé Cotin. Bollest, Salires, III.

ABBÉ, s'est étendu à des ecclésiastiques, nonsculement sans bénéfice, mais sans fonctions; à de jeunes cleres pourvus de quelqu'un des ordres mineurs ou s'y préparant, et ayant pris par avance la tonsure, l'habit court et le petit collet; enfin à diverses catégories de personnes non engagées dans les ordres, précepteurs, hommes de lettres, etc., lesquelles formaient, sous ce costume, dans l'ancienne société, une classe à part, souvent fort mondaine elle-même.

Il pleut des abbés et des demoiselles; dès qu'un petit cuistre est habillé de noir, on l'appelle Monsieur l'abbé. RIGHELET, Dictionnaire.

C'estoit un jeune abbé sans abbaye, c'est-à-dire un tonsure de bonne famille, où l'un des enfants est toujours abbé de son nom.

FURETIÈRE, Roman bourgeois, I.

Quoi! tu donnes dans les abbés, ma bonne, toi, qui ne pouvois les souffrir ?

DANCOURT, l'Été des coquettes, sc. 9.

Je ne crains pas le scandale, moi. Ah! vous n'avez pas affaire à un abbé, je vous en avertis.

LE SAGE, Turcaret, II, 3.

Allons, monsieur l'abbé, dit-il (le marquis de Sévigné à l'abbé Cogan), paroissez sur la scène. Mademoiselle (la Champmeslé) fit hier le rôle d'Iphigénie, et vous faites le personnage d'abbé. Vous êtes ecclésiastique à peu près comme elle est princesse...

PRÉVOST, Mémoires d'un Homme de qualité, II.

l'entendis un jour une femme qui disoit:..... Il est surprenant que ce jeune abbé ait été oublié; il faut qu'il soit évêque : il est homme de naissance, et je pourrois ré-pondre de ses mœurs.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, 107.

L'abbé Linant, ou plutôt Linant qui n'est plus abbé, vient d'arriver, toujours rempli de vous. Il lui faudra du temps pour reprendre l'habitude de la vie inquiéte et tumultueuse de Paris, après avoir joui d'une si douce tranquilité auprès de vous.

Si vous n'étes Monsieur l'abbé que pour avoir été ton-

Parmi ceux qui fesaient les honneurs de la ville, il y avait un petit abbé périgourdin, l'un de ces gens empressés, toujours alertes, toujours serviables, effrontés, caressans, accommodans, qui guettent les étrangers à leur passage, leur content l'histoire scandaleuse de la ville, et leur offrent des plaisirs à tout prix. Celui-ci mena d'abord Candide et Martin à la comédie.

Voltaine, Lettres, 27 sept. 1733; Dictionnaire philosophique, art. Annk; Candide, c. 22.

C'est un homme qui porte un fort petit collet, Avec un habit noir; enfin, c'est, ce me semble, Quelque façon d'abbé; du moins il leur ressemble. MONTELLUNY, le Gentilhomme de Beauce, III, 4.

Abbés blonds et musqués, qui cherchez par la ville Des femmes dont l'époux soit d'un accès facile. REGNARD, les Folies amoureuses, II, 5.

Petits abbés qu'une verve insipide Fait barboter dans l'onde aganippide. J.-B. Rousseau, Épitres, III.

Elles chantaient déjà, faute d'idées...

Quand dans la chambre entre Monsieur l'abbé.

Voltaine, Épitres, LXIII.

Qu'on la séduise! Il dit. Ses eunuques discrets, Philosophes abbés, philosophes valets, Intriguent, sément l'or, trompent les yeux d'un père. Gilbert, Satires, Mon Apologie.

Ces abbés ambitieux dont il est question dans les exemples de Montesquieu et de Voltaire, s'appelaient aussi abbés de cour.

Abbé de cour marque du dérèglement et quelque chose de fort profanc.

Bounouns, Remarques nouvelles sur la langue françoise.

Abbé, dans cette signification gratuite que l'usage lui avait donnée, a, depuis la fin du dix-septième siècle, tenu lieu de qualification nobiliaire à des cadets de famille qui n'en avaient point d'autre.

Ces dernières acceptions, et les diverses locutions qu'elles avaient produites, ont disparu du langage, depuis que les abus qu'elles signalaient ont cessé d'exister dans nos mœurs.

Il résulte d'un assez grand nombre de témoignages historiques (voy. Ménage, Dictionn. étym., art. ABBÉ), que les meilleures abbayes ayant été dans le moyen âge inféodées sous la même condition de service personnel que les fiefs, le mot ABBÉ s'est pris autrefois chez nous pour celui de Noble, de Seigneur.

Pour ce que l'histoire parle souvent des abbez du royaume, aucuns pourroient penser que ce fussent moynes, gens de religion; mais nous cuidons mieux.... que ce fussent barons et grands seigneurs seculiers, à qui l'on donnoit abbayes et eglises à temps et à vie : qui estoit mauvaise coustume, contre Dieu et l'intention de ceux qui les avoient fondé.

FAUCHET, Antiquitez françoises, X, 10.

Voyans nos roys que les abbayes s'estoient faites tresopulentes, et qu'elles estoient presque reduites à l'instar de leurs benefices militaires, ils commencerent de les conferer à leurs gens-d'armes. Ce qui se trouva pratiqué depuis le regne de Charles le Chauve jusques à celuy de Robert; ne redoutans les grands seigneurs qui suivoient les armes de s'appeller abbez et doyens, non plus que maintenant dues, comtes, barons ou chastellains.

Est. Pasquien, Recherches de la France, II, 16.

Au temps de Cujas, qui l'atteste (De Feudis, lib. I, tit. 1), le titre d'Abbé était encore dans les Pyrénées une qualification nobiliaire, indépendante de toute fonction ecclésiastique. Il en était de même à Gênes, où le premier magistrat s'appelait l'abbé du peuple.

On lit dans un manuscrit intitulé l'Abbé commendataire :

Alciat remarque que ses consuls et ses prieurs des arts se sont faits appeler abbez. Zacarilla dit que les gouverneurs en Aragon se nomment abbez, et leurs femmes abbesses.

Ms. nº 1720, p. 7. Fonds S.-Germain-des-Pres, Bibl. imp.

Des Recherches historiques sur la corporation des Enfants de ville de Châlon-sur-Saône, assez récemment publiées en cette ville (voyez le Journal des Savants, fév. 1850, p. 126), font connaître que le chef de cette corporation, moitié sérieuse, moitié folâtre, était électif, et prenaît le nom d'abbé de la grande abbaye.

ABBÉ, s'est dit fort abusivement autrefois, du chef d'une de ces sociétés de plaisir, si communes au moyen âge, et dont l'institution offrait un scaudaleux mélange de licence et de superstition.

L'Abbé de liesse d'Arras (Mémoires sur l'histoire d'Artois, par M. Hardouin).

... Les abbés de Licsse d'Arras, des mariés de Péronne, des faims de la Bassée, des Pau-prouffitans ou de Mal-Espargne, de Sens-Légier, de Saint-Bétremieu, des sots de Saint-Vaast, de Rousse-Amule de Béthune, des innocents de Lillers...

A Arras, l'abbé de Liesse levoit la bannière et prenoit la croche de l'abbaye de Liesseté pour présider aux jeux, esbatements et joyeusetez du cras dimenche.

> Documents originaux concernant les jeux de personuages, mystères, etc., exécutés en Flandre pendant le XFe et le XFIe siècle. (Voy. Documents nistoriques inédits extraits de la Biblioth, nationale, etc., t. IV, p. 321 et note 1.)

L'ABBÉ de Saincte Souffrette.

Une assemblée de compaignons Nommez les Gallans sans soulcy..... Qui aymoient bien besoigne faicte, Et estoient de franc cueur transi A l'abbé de Saincte-Souffrette.

VILLON, la Repeue des Gallans sans Soulcy.

L'Abbé du clergé de Viviers (Lancelot, Mémoires de l'Académie des inscriptions, tom. VII, p. 255).

L'abbé du clergé étoit un jeune clerc que le bas chœnr élisoit dans une de ces ridicules cérémonies que la simplicité de nos pères avoit introduites.

SAINTE-PALAYE, Glossaire, au mot Anné.

L'Abbé de la Malgouverne, ou de la fête de l'âne de Rodez (du Tilliot, Histoire de la fête des fols, p. 22 et suiv.).

On a dit aussi en ce sens, Abbé de Maugouverne, et par corruption, abbé de Maugouver.

Mais vous (disoit-elle en lisant son calepin d'injures), abbé de maugouver, aliborum, amoureux de Bretaigne, ange de Gréve, etc.

GUILLAUME DES AUTELZ, Mythistoire barragouyne de Fanfreluche et Gaudichon, p. 22.

L'ABBÉ des conards ou cornards, de Rouen.

Il y avait en Normandie, qu'on appelle le pays de Sapience, un abbé des conards, qu'on promenait dans plusieurs villes sur un char à quatre chevaux, la mitre en tête, la crosse à la main, donnant des bénédictions et des mandemens.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 82.

Le mot Abbé est naturellement entré dans un assez grand nombre de proverbes. Tels sont les suivants :

Abbé et couvent ce n'est qu'un, mais la bourse di-

Proverbes communs (xvº siècle).

Homme ne connoît mieux la malice que l'abbé qui a

COTGRAVE, Dictionnaire.

L'abbé mange le couvent.

Oudin, Curiositez françoises.

ABBÉ, se dit figurément et proverbialement dans ces phrases: Pour un moine, on ne laisse pas de faire un abbé, L'opposition d'un particulier n'empêche pas la délibération d'une compagnie ou la conclusion d'une affaire.

Si Alaigre ne vient bientost, je le passerai maistre; pour un moine on ne laisse pas de faire un abbé.

Le comte de CRAMAIL, la Comedie des Proverbes, II, 3.

Le moine répond comme l'abbé chante, Les inférieurs prennent ordinairement le ton et les manières de leurs supérieurs.

Allendre quelqu'un comme les moines font l'abbé, Se mettre à table sans lui.

Vous vous mîtes à table, et commençates à dîner en l'attendant comme les moines attendent l'abbé, c'est-à-dire en dinant; car l'heure du repas est si réglée dans les monastères, que, quand l'heure est sonnée, ils se mettent à table sans attendre personne, non pas même leur supérieur.

FLEURY DE BELLINGEN, Étymologie des proverbes, I, 7.

On dit aussi, table d'abbé, pour, Une table somplueuse et délicate (Dictionnaire de Cotgrave); Face d'abbé, pour Un visage rubicond et bouffi

d'embonpoint (Bourgoing, de Origine vocum vulgarium, fol. 8 et 9);

Pas d'abbé, pour Une allure grave, composée, presque solennelle;

J'y recogneu le grand chemin de Bourges, et le veids marcher à pas d'abbé.

RABELAIS, Pantagruel, V, 26.

Jouer à l'abbé, pour Jouer à une sorte de jeu où l'on est obligé d'exécuter les mêmes gestes et les mêmes mouvements qu'un des personnages de la partie auquel on donne le nom d'abbé:

Vous n'aurez qu'à faire comme au jeu de l'abbé, qu'à me suivre.

Le comte de Chamail, la Comédie des Proverbes, II, 5.

Abbé de Sainte-Espérance, pour désigner ironiquement, par le nom d'une abbaye imaginaire, un abbé sans titre et sans bénéfices.

Il peut être fait du mot abbé d'autres emplois figurés, comme le montrent les exemples suivants:

Nous sommes ici (à Potsdam) trois ou quatre étrangers comme des moines dans une abbaye. Dieu veuille que le père abbé se contente de se moquer de nous!

J'attends votre décision. Je suis un moine soumis aux ordres de mon abbé, et je n'attends que votre obédience.

Voltaire, Lettres, 17 novembre 1750; 16 juin 1754.

ABBESSE, s. f. (d'Abbatissa, moyenne latinité. Voy. Sidon. Apoll., Epist. VIII, 17).

Autrefois Abaesse, Abbaïasse, Abbaïsse, Abeesse, Abese, ctc. (Voycz le Glossaire de Sainte-Palaye.)

Supérieure d'une communauté de filles, qui a le droit de porter la crosse. Mère abbesse, Abbesse triennale, Abbesse perpétuelle, etc.

Au titre d'abbesse se joignait l'expression de dame et de madame; la dame abbesse de Jouarre, madame l'abbesse de Jouarre. Quelquefois on disait simplement, par analogie avec ce qui se pratiquait pour les évêques, madame de Jouarre.

Le roi de France a faiet faire commandement à l'abbesse de ne prendre auleune coadjuteresse sans son exprès congé et consentement.

Le baron DE BOLWILLER au cardinal de Granvelle, lettre du 29 janvier 1565. (Voy. Papiers d'État du cardinal de Granvelle, t. VIII, p. 664.)

ABB

LA FONTAINE, Contes, II, 16.

On la fit abbesse, sans que, dans un âge si tendre, elle sût ce qu'elle faisoit; et la marque d'une si grave dignité fut comme un jouet entre ses mains.

Bossurr, Oraison funèbre d'Anne de Gonzague.

Madame abbesse de Jouare est la seule qui ait un clergé et un peuple, la seule qui ait usurpé la juridiction episcopale.

Le pape ayant commis un autre évêque pour bénir l'abbesse, l'évêque de Meaux s'en plaignit comme étant injustement déponillé de son droit.

> Le même, Pièces concernant l'abbaye de Jouare, sur la juridiction active, etc., XIVe et XVe pièce.

Pour M. de Paris (de Harlay), ce sont d'autres merveilles; il a emporté contre les commissaires, qui avoient la conscience plus délicate que lui, que le roi pût mettre des abbesses à plusieurs couvents de filles, surtout aux Cordelières; et cela commence à s'exécuter avec un bruit et un scandale épouvantable.

Pour moi, je mettrois la petite avec sa tante; elle seroit abbesse quelque jour; cette place est toute propre aux vocations un peu équivoques ; on accorde la gloire et les plaisirs.

Mme DE Sévigné, Lettres, 30 oct. 1676; 9 juin 1680.

Le corps d'Abailard fut porté au Paraclet, dont Héloïse étoit abbesse.

HENAULT, Abrègé chron, de l'Histoire de France, année 1140.

J'eus un jour la migraine : il n'en falloit pas davantage pour occuper toute la maison, depuis l'abbesse jusqu'aux

Mme DE STAAL, Mémoires.

E si a dit e graanté (affirmé) Ke jà n'ara mari, fors Dé (hors Dieu). Nonain devint à Fontevralt .... Poiz (depuis) fu dame de l'abéie, Abéesse tote sa vie.

WACE, Roman de Rou, v. 15404.

Roman du Renart, v. 28264.

En bonnes œvres tant se tint Qu'abéesse fu de s'église, Et par son évesque i fu mise, Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., Méon, t. II, p. 315.

Ne cuidiez pas que ce soit fables; Je ne vodroie mie estre abes. Se Hersent n'estoit abéesse, Ou celeriere, ou prioresse.

D'ABBESSE et aussi d'abbé, Rabelais a tiré les appellations bouffonnes que contient le passage suivant :

Les masles il nommoit Clergaux, Monagaux, Prestregaux, Abbegaux, Evesgaux, Cardingaux et Pappegaut, qui est unicque en son espèce. Les femelles, il donnoit Clergesses, Monagesses, Prestregesses, Abbegesses, Evesguesses, Cardingesses, Papegesses.

RABELAIS, Pantagruel, V, 2.

ABBESSE de Lens, a été une locution proverbiale, employée, dans un sens équivoque, par allusion à l'adjectif Lent, pour désigner une personne indolente et paresseuse.

> Qui ne peut bien son service employer, A Lens si voist mieus querre l'abéesse. (Qu'il aille plutôt chercher l'abbesse de Lens.) Anciennes poésies françaises , ms. du Vatican, nº 1490, fol. 171, ro. (Cité par Sainte-Palaye.)

Avec cette locution et d'autres de même sorte qui correspondent à certains emplois figurés du mot abbé, cités précédemment pag. 108 et 109, il ne faut pas confondre une expression par laquelle est désignée, dans le passage suivant, une abbesse véritable de religieuses bernardines, celle de l'abbaye La Joielez-Nemours (Gaudium Beatæ Mariæ Nemoris, ou Nemorosii ) ou bien encore de l'abbaye La Joie près Hennebon (Gaudium Nostræ Dominæ, ou Beatæ Mariæ prope Hannebontium), fondations de 1231 et de 1250.

> J'ai vu jadis l'abbesse de la Joie, Malgré ce titre, à la douleur en proie. VOLTAIRE, Stances à madame Denis, aux Délices, 1755.

ABBESSE, se dit, par une extension grossière et odieuse, d'une femme déhontée qui tient une maison de débauche.

Le suppliant fut requis à aler querir une jeune femme au bourdeau de la ville de Tholouse, que l'abbcesse ou maistresse lors dudit bourdeau avoit promis de bailler.

Lettres de rémission de 1389. (Voy. dom CARPENTIER, Supplément an Glossaire de Du Cange, au mot Abbatiss. E.)

Il l'envoya sans hésiter à la Gourdan, qui est, comme chacun sait, l'abbesse la plus accréditée de Paris.

BACHAUMONT, Memoires

Quelque veau d'or par Plutus illustré, Ou quelque fee, autrefois sœur professe Dans Amathonte, aujourd'hui mère abbesse. J.-B. ROUSSEAU, Épitres, II, 4.

Cette expression se rapporte à une extension pareille du mot abbaye.

ABBAYE, s. f. (d'Abbatia, moyenne latinité:) On prononce A-BÉ-IE.

L'orthographe actuelle est ancienne. Elle se fronve déjà dans la Chronique de Henri de Valenciennes et dans les Poésies manuscrites d'Eustache Deschamps, fol. 234, col. 4; 237, col. 2; 256, col. 3.

On a écrit aussi Abéie, qui est l'orthographe de la prononciation, ABBÉIE, ABEYE, ABIE, ABBIE, etc. Novez le Vocabulaire latin-français de G. Briton, uv siècle, au mot Cenobium ; les Glossaires de Sainte-Palaye, et de Roquefort.)

ABBAYE, se dit proprement d'un monastère d'hommes qui a pour supérieur un abbé, ou d'un monastère de filles qui a pour supérieure une abbesse. Abbaye royale, fondée par un roi ou par une reine; Abbaye noble, dans laquelle on n'était point admis sans avoir fait preuve de noblesse; Abbaye en règle, où l'on n'entrait point sans faire des vœux; Abbaye en commende, où l'on pouvait nommer un séculier; Abbaye privilégiée, qui par sa bulle de fondation relevait immédiatement du pape sans être soumise à la juridiction immédiate de l'évêque, à moins qu'il n'eût été spécialement délégué à cet effet par le pape, etc.

ABBAYE s'est pris par extension pour désigner généralement tout autre couvent ou établissement religieux, qui n'est point placé sous la direction d'un abbé.

Se alquons (quelqu'un) meist main en celui qui la mère sulise requireit (réclamait), se ceo fust u abbéie, u reglise de religion, rendist ce que il i avereit pris, et cent sols de forfait.

> Lois de Guillaume le Conquérant , dans Leges anglosaxonica, etc. David Wilkins, Lond., 1721, p. 219, cité dans les Mémoires de l'Acad, des inscriptions, t. XVII, p. 179, in-4".

La veille de Saint-Jehan-Baptiste en juing, vinrent à Saint-Estienne, une abaïe qui estoit à trois liues de Constantinoble.

VILLEBARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, LXI.

Se nous regardons ces cités, ces tours, ces eglizes cathedraus, ces abéies rolaus, où dame Fortune tourne chou desous deseure (ce dessus dessous), plus tost que moelius à vent, que verrons-nous fors qu'espines poiguans?

Li Mireoirs dou monde, fol. 203, 10, c. 2. Ms. 7363, Bibl. imp.

Au temps d'ichesty abbé (xmº siècle), fu muée la priourté de Saint-Victor en Caux en abbaïe, laquele prieurté estoit de la dite abbate de Saint-Onen; et à cheu se consenti pour acroistre religion.

Les Chroniques des abbes de Saint-Ouen , p. 2.

Ceste abbaye... les prédécesseurs de ma dame la fondèrent; et tant y firent de bien, que aujourd'huy elle est une des dix meilleures abbayes de France.

A. DE LA SALE, Jehan de Saintré, c. 69.

Tant fut grand le cri des navrez (blessés), que le prieur de l'abbaye avec ses moynes sortirent.

Restoit seullement le moyne à pourvoir, lequel Gargantua vouloit faire abbé de Seuillé : mais il le refusa. . . S'il vous semble que je vons aye faiet, et que puisse à l'advenir faire service agreable, octrovez-moi de fonder une abbaye à mon devis. La demande pluct à Gargantua, et offrit tout son pays de Theleme... Et requist à Gargantua qu'il instituast sa religion au contraire de toutes aultres. Premierement doncques, dist Garganton, il n'y fauldra ja bastir murailles au circuit; car toutes aultres abbayes sont fierement murées.

RADELAIS, Gargantua , I, 27, 52.

(Dagobert) commanda d'estre enterre à S.-Denis, abbaye qu'il avoit fait bastir et orner d'or, d'argent et joyaux precieux, plus que pas une qui fut lors en France.

Au mesme temps (aucuns disent le seiziesme du regne de Clovis, qui revicudroit à l'an 660) l'abbaye de S.-Denis fut exempte de la subjection de l'evesque de Paris (ce disent les moynes), du consentement de S. Lendey, qui lors estoit evesque. Jaçoit que, suyvant un article du premier concile d'Orleans, toutes abbayes deussent estre sous la correction des evesques du diocese où elles sont basties.

FAUCHET, Antiquites françoises, V, 10, 13.

Le nom du Paraclit demeura à cette eglise . . . et y fut establie une abbaye de nonnains, dont Heloïse fut la premiere abbesse, laquelle y vesquit avec telle austerité, que les evesques la tenoient pour leur fille, les abbez pour leur sœur, et les hommes laiz pour leur mere.

Est. Pasquien, Recherches de la France, VI, 17.

Ces deux abbayes sont soumises à l'ordinaire dès leur origine; celle de Jouare ne doit pas se croire plus privilégiée.

Bossurr, Pièces concernant l'abbaye de Jouare. Remarques sur la foudation.

Ne refusa-t-il pas une grande abbaye qu'on lui offrit pour un de ses fils?

FLECHIER, Oraison funèbre de M. de Lamoignon.

On a pris six filles à Chelles pour être abbesses deçà et delà; la d'Oradour n'en est pas, dont elle est tout à fait mortifiée, car elle a extrêmement l'esprit, et la vocation de la petite cour orageuse des abbayes.

Et tous nos vieux meubles qui sont passés d'abbés en abbés, et qui demeureront longtemps en l'état où vous les connoissez; car cette abbaye va devenir un patrimoine dans cette famille.

Mme ne Sévigné, Lettres, 30 octobre 1676; 29 novembre 1689.

Celle qui délibère sur le choix d'une abbaye ou d'un simple monastère pour s'y renfermer, agite l'ancienne question de l'état populaire et du despotique.

Il s'est trouvé des filles qui avoient de la vertu, de la santé, de la ferveur et une bonne vocation, mais qui n'étoient pas assez riches pour faire dans une riche abbaye vœu de pauvreté.

La Bauvère, Caractères, c. 14.

Souvent la même main qui fondoit des abbayes nouvelles, dépouilloit les anciennes.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, XXXI, 23.

Le concile de Meaux en 845, canon 10, appelle les abbayes paternités.

GUY DU ROUSSEAUD DE LA COMBE, Recneil de jurisprudence canonique, au mot Assé.

Hugues son père, surnommé l'abbé, à cause des abbayes de Saint-Denis, de Saint-Martin de Tours, de Saint-Germain-des-Prés, et de tant d'autres qu'il possédait, avait ébranlé et gouverné la France.

VOLTAIRE , Essai sur les mœurs c. 38.

[Guillaume] A Caem fist dous (deux) abéies,

U il mist mult grant mananties (domaines):

El non de Saint-Estienne fist

Une abéie à muignes (moines) mist;

L'altre abéie prist ne mains

Mahelt sa fame, et mist nonains,

Ki est de Sainte Trinité; Et por amor e por chierté Fu cle là ensepelie.

[Guillaume] Paiz fist de çà , paiz fist de là , Larronz destruit , felons greva . Là ù la bataille [d'Hastings] out esté , Fist abéic e mist abé.

WACE, Roman de Rou, v. 10475, 14143.

Por vos devenrai none en l'église Saint-Pol;
Por vos ferai une tele abbaic:
Quant c'est li jors que la feste ert (sera) nomeie,
Se nus (nul) y vient qui ait s'amor fauseie,
Ja del mostier n'en avera l'entreie.

AUBERROY LE BASTARD, Bele Docte. Voy. Romancero françois, p. 47-48.

Tuit dient que noz abaïes

Sont par noz abbés esbahies;

Destruites sont par nos abbez.

Guior de Provins, la Bible. Voy. Fabl. et cont. anc.,
Méon, t. II, p. 34 r.

Ens en (dans) un grant marés qui est dehors Corbie.

Poètes françois avant 1300, p. 1333. Ms. Bibl. imp.

Car faisons un castel à la Mahomerie (mosquée),
Et cil castiaus soit fait el non sainte Marie.
Se dame Dieu ce donne, qui tout a en baillie,
Que nous aions la vile en nostre comandie,
La douce mere Dieu là sera bien servie;
S'i ferons moines metre et faire une abèic.
Chanson d'Antioche, ch. IV, v. 420,

Rois Flores, qui moult ert hons de bone pensée, Et Blanchesseurs aussi la royne loée, Une bele abaïc ont el païs sondée En l'onneur de Jhesu qui fist ciel et rousée, Por l'amour de Bertain que Diex ot ramenée, Et qui de ce péril su ainsi eschapée; De soixante nonnains l'ont ainsi estorée: Encore est l'abaïc de Val Berte apelée. Adenée, Roman de Berte, p. 188.

A Cligni (Cluny) la maistre abaïe

Qui est de si grant seignorie

Que la contrée est toute lor

Sept lieues plaines tot entor.

J. Lt Chappelains, voy. Nouv. recueil de fabl, et cont. anc.,

Méon, t. I, p. 318.
..... En la Bretonnerie
A (il y a) une petite abbaïe

ABBAYE, se dit aussi pour l'abbé et les moines,

Que l'en apele Sainte-Crois,
Dont les frères metent les crois
Partie à blanc et à vermeil.

Le Dit eds Moustiers. Voy. Nouv. recueil de contes, etc.,
Jubinal, t. II, p. 110.

Prenez semme, abbaye, emploi, gouvernement, Les gens en parleront, n'en doutez nullement.

LA FONTAINE, Fables, III, 1.

Comme il menait cette joyeuse vie, Tel qu'un abbé dans sa grasse abbaye. Voltaire, la Pucelle, I.

La distinction remarquée plus haut entre les abbés blancs et noirs avait lieu aussi pour les Abbayes. On disait: Abbaye de moines blancs, de moines moirs, de moines gris; abbaye blanche, noire, grise.

Et l'endemain jut (coucha) al Corthiac, chou est une riche abbare de moines gris.

HENRI DE VALENCIENNES, Conqueste de Constantinoble, XVI.

Ilhs trovarent ung grant abbie de noirs moynes de l'ordre de Saint-Benoît que ons nommoit de Saint-Emon.

Et li sut livrée une abbie de blans moynes por tenir là sou corps.

Jehan LEBEL, Chroniques, fol. 6 ro; 11 vo.

Et mesmes derriere le chastel boutirent le seu en une abaye de moines noirs, et en brûlèrent une grande partie, afin de non estre aprochez.

OLIVIER DE LA MARCHE, Mémoires, I, 12.

Une abaïe de blans moines.

En une abaïe à blanc moine.

Tout droit à la noire abaie.

Qui sont d'une abaïe blanche.

Roman du Renart, v. 6520, 15821, 27866, 28691.

Je me rendisse tempre (tôt) ou tart, Pour sauver m'âme, aucune part, Dedens une noire abéye.

ROIS DE CAMBRAC, la Division d'ordres et de religions, dans Rutebeuf, 1, 11, p. 442.

En la terre ot une abaïe

Blanche, de sainte gent guarnie.

Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., Méon, t. II, p. 483.

Li soudoier (soldats) souvent descendent ; . . . Et destruient par la contrée Abaïes blanches et grises.

G. GULART, Royaux lignages, t. 11, v. 4288

pris collectivement. De là, dans le langage proverbial, Faute d'un moine l'abbaye ne manque pas, ce qui signisie: Quand une personne est empèchée de se trouver à un rendez-vous nombreux d'affaires ou de plaisir, les autres ne laissent pas de vaquer à ce qui avait été résolu.

ABBAYE, s'emploie par une extension aussi commune que le sens propre, pour Le bénéfice attaché au titre d'abbé, et pour les revenus qui en dépendent.

Les gentilshommes jouyssoient pleinement des abbayes et autres bénéfices et dignitez ecclésiastiques.

BRANTOME, Vies des capitaines françois, disc. XLV.

Dés ce temps-là (sous Louis le Débonnaire), nos roys faisoient tenir les riches abbayes par leurs favorits.

Ce fut lors (sous Charles le Chauve), que, sans distinction et discretion, les gens de cour se mirent dans les abbayes, desquelles ils firent leur propre.

FAUCHET, Antiquitez françoises, VIII, 1; IX, 5.

Vous luy promistes abbayes, eveschez, et mons et merveilles.

Satyre Ménippée, Harangue de M. d'Aubray pour le tiers état.

Henry..., frère du roi Estienne et légat du pape, sit élire archevêque d'Yorck Henri de Coilli... mais comme il étoit abbé de Saint-Estienne de Caen, le pape Innocent II ne voulut point qu'il sût archevêque, s'il ne renonçoit à l'abbaye.

FLRURY, Histoire ecclésiastique, LXVIII, 77.

Le coadjuteur est prêt à partir, lui qui avoit engagé son abbaye pour deux ans, qui vouloit vivre de l'air.

Cette mine de prospérité du coadjuteur, qui attire les abbayes et les heureux succès, vous à été bien plus profitable.

Mmc DE SÉVIGNÉ, Lettres, 15 et 24 décembre 1673.

Phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent la pension ou l'abbave.

Ce garçon si frais, si fleuri et d'une si belle santé, est seigneur d'une abbaye et de dix autres bénéfices : tous ensemble lui rapportent six vingt mille livres de revenu, dont il n'est payé qu'en médailles d'or.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 1,6.

Le monde, qui n'eut plus besoin de lui pour des évêchés et des abbayes, l'abandonna. Toutes les grâces de son corps et de son esprit, qui étoient infinies et qui lui étoient parsaitement naturelles, se slétrirent.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1695, t. I, c. 30.

La charité chrétienne donnoit à son désintéressement naturel sa dernière perfection; il ne s'étoit réservé sur l'abbaye de Saint-Martin de Cores, qu'il avoit possédée, qu'une pension de six cents livres, et il les laissoit à son successeur pour être distribuées aux pauvres du pays.

FORTERELLE, Éloge de l'abbé Gallois.

Vous auriez eu déjà de grands bénéfices, si vous étiez né du temps qu'on donnait un évêché à Godeau pour des vers, et une abbaye considérable à Desportes pour un sonnet.

VOLTAIRE, Lettres, 1735. A M. l'abbé de Breteuil.

An temps heureux où vescurent nos peres,
On ne voit onc de ces prothé-notaires
Qui ont huit, neuf dignités ou prébendes,
Grans abbayes, prieurés et commandes.
Mais qu'en font-ils? Ils en font bonne chere.
Qui les dessert? Ils ne s'en soucient guere.
MARTIAL D'AUVERGRE, Sur les gens d'Église.

Pourvu qu'il eust arraché Quelque abbaye ou évesché. CL. Manor, Épûres, II, 10.

ABBAYE, se prend aussi, communément, pour la maison de l'abbé, pour le couvent, pour les bâtiments.

Le bourg ainsi pillé, se transportarent en l'abbaye avec horrible tumulte, mais la trouvarent bien resserrée et fermée.

RABBLAIS, Gargantua, I, 27.

La Trappe est un lieu si connu et son réformateur si célèbre, que je ne m'étendrai point ici en portraits ni en descriptions; je dirai seulement que cette abbaye est à cinq lieues de la Ferté-au Vidame ou Arnault, etc.

Saint-Simon, Mémoires, 1694, t. I, c. 15.

Contemplez ces débris d'une abbaye antique, Monument oublié du faste monastique. Delle, l'Imagination, IV.

L'ABBAYE, se dit à Paris, dans un sensabsolu, en parlant d'une maison de détention qui appartenait à la juridiction de l'abbaye Saint-Germain des Prés, qui est devenue une prison publique, et dont le nom a pris place dans l'histoire par suite d'un des

plus effroyables épisodes de nos annales révolutionnaires, les massacres de l'Abbaye.

ABBAYE, se prend encore, en quelques provinces, mais surtout en Suisse, par une extension qui fait sans doute allusion aux pratiques de l'hospitalité antique, pour désigner les hôtelleries les plus accréditées. L'abbaye des gentilshommes à Berne.

On voit par le passage suivant qu'on a aussi donné en Suisse le nom d'Abbaye à certaines associations:

Hier, l'abbaye de l'Arquebuse de Couvet me fit offrir le même honneur (l'admission au nombre de ses membres), et je l'acceptai de même. Vous sayez que je suis de celle de Moutiers.

J .- J. Rousseau, Lettres, 7 janvier 1763.

ABBAYE, comme abbé, se rencontre dans quelques proverbes, tels que celui-ci:

L'abbaye est bien pauvre quand les moines vont au glan.

Oudin, Curiositez françoises, au mot Gian.

On a dit proverbialement, amener une chose, la faire venir à son abbaye, pour s'en emparer furti-vement et par adresse.

Tout vendra en nostre abbaye.

Eustache Deschamps, Ballade: Qu'est ceci? Dieu, quel belle épée!

On appelait autrefois, cuir d'abbaye, un cuir doux et bien passé.

Le faulcon doit avoir ung chaperon de bon cuir d'abéie bien faiet et bien en forme.

Le livre du roi Modus et de la reyne Racio, Des Faulcons et autres oyseaux de proye, c. 2.

On disait de là, souliers d'abbaye, pour Souliers faits de cuir d'abbaye.

De hons harnois, de bons chauçons velus,
D'escafillons, de sollers d'abbaye.
Eustache Deschauses, Ballade: Alarme, alarme! Yvers est
descendus.

ABBAYE (L') de Monte-à-regret, s'est dit par métonymic pour La potence; et cette locution, assez familière aux auteurs facétieux du dix-septième siècle, ne peut être négligée par le lexicographe.

On doit aussi recueillir la suivante, formée de même:

(II) lui donneroit une prébande dans l'abbaye de Vatan (va-t'en).

Le comie de Cramate, la Comédie des Proverbes, II, 3.

On disait à Paris, selon Oudin, Curiositez francoises, d'un homme qui sime les femmes, « Il est de l'abbaye de Longchamp, il tient des dames. »

ABBAYE, s'est pris enfin, par une extension ironique du plus mauvais goût, pour, une maison de déhauche. Dom Vaissete nous apprend, dans l'Hisloire de Languedoc, qu'il existait autrefois à Toulouse un lieu public de prostitution appelé la Grande abbaye. (Voy. ABBESSE.)

ABBAYE est bien voisin de ce sens dans la locution abbaye de s'offre -  $\dot{a}$  - tous, que donne l'exemple suivant:

Fausse estes, voir plus que pie,
Ne mais por vous
Naverai jà iex (yeux) plorous.
Vos estes de l'abbaïe
As s'offre-à-tous,
Si ne vos nommerai mic.
Quesses de l'àtrause, Bele, doce, dame chiere; Voy.

Romancero françois, p. 88-89.

ABBAYE, est employé d'une mauière analogue, mais simplement badine, dans cet ancien exemple:

Car Amour, en son abbaye,
Le tenoit chief de son couvent.

Charles d'Orléans, Ballades, LIV.

Par un emploi figuré qui répond à celui qu'on a fait quelquesois d'abbé, on l'a vu plus haut p. 109, Abbaye s'est dit d'une retraite agréable, d'un séjour de plaisir, où l'on est entouré d'une société choisie.

Je devois bien cet adieu à la belle Diane et à l'aimable abbave.

Voilà l'état de notre abbaye : on voudroit bien que je susse obligée d'en partir pour aller au-devant de vous; car vous êtes une pièce fort nécessaire à notre véritable joie.

Mais de Séresné, Lottres, 6 septembre 1675; 23 octobre 1676.

J'ai été bien console quand vous m'avez appris que vous viendriez passer quelque temps dans votre ancien hermitage, et accepter une cellule dans l'abbaye de Ferney

VOLTAIRE, Lettres, 11 juin 1767.

ABBAIETTE, est un diminutif très-ancien qui signifiait une petite abbaye.

... Proierent humblement que nous dounissions à la saincte église de Cambray.... une abbaiette qui a nom Merville.

Trésor des Chartes, registre 22, pièce 6 (Cité par Sainte-Palaye).

ABIETE, s'était fait d'abbaiette, par contraction, et s'employait dans le même sens.

Mal et vilainie et péchié
Fist tel pucelette
Rendre en abiete.
Honnis soit de Diu
Qui me fist nonnette!
Chansons françoises du xerte siècle, ms. de Bonhier,
fol. 56 re., col. 2 (Cité par Sainte-Palaye).

ABBADESQUE, adj. des deux genres, ce qui appartient à l'abbé, ce qui en dépend, ce qui le caractérise, s'était formé du nom d'abbé dans le style burlesque propre à ces bouffonneries superstitieuses et impies dont nous avons parlé plus haut. On a imprimé à Chambéry, en 1613, iu-8°, un livre intitalé: Les fanfares et courvées abbadesques des Roullebontemps de la haute et basse Concaigne, et dépendances.

ABBATIAL, E, adj. (d'Abbatialis, moyenne latinité).

Le t se prononce comme c, et on a quelquesois écrit ABBACIAL, conformément à la prononciation. (Voyez Martial d'Auvergne, Arrêts d'amour.)

Qui appartient à l'abbé, à l'abbesse, à l'abbayc. Siège abbatial, èglise abbatiale, palais abbatial, maison abbatiale, ou autrefois, du latin mansio, manse abbatiale; mense abbatiale, portion du revenu de l'abbaye qui était propre à l'abbé, et qui retenait probablement ce nom de ce qu'elle lui avait d'abord

été allouée pour sa table, mensa, table abbatiale; mitre abbatiale, sceau abbatial, juridiction abbatiale, droits abbatiaux, prérogatives abbatiales, etc.

Par devant nous comparut révérend père en Dieu, monsieur Pierre, abbé de l'église et abbaye de Saint-Amand en Peulle, lequel dit et confessa que sept ans y a et plus, qu'il fut canoniquement pourveu de la dignité abbatiale et pastorale de ladite église et abbaye, et, comme tel et seigneur, receu par tous les religieux d'icelle.

GODEFROY, Histoire de Charles VIII. Certificat donné par le bailly de Tournay. Année 1494.

Sa Majesté demande que M. le cardinal de Lorraine soit restabli en la jouissance de la prévosté de Marson.... unye et annexée à la table abbatiale de son abbaye de Sainet-Remy de Reims.

Note du ministère de France (année 1564). (Voy. Papiers d'État du cardinal de Granvelle, t. VIII, p. 586.)

..... Il semble qu'on pourroit suivre l'expédient qui fut praticqué en l'assemblée de 1589, en laquelle les estats d'Artois ayant fait une imposition sur toutes les cheminées, on en excepta les maisons abbatiales et les chasteaux des gentilhommes.

Colbert (Charles), intendant, à Colbert, contrôleur des finances, 12 avril 1667. (Voy. Correspond. administr. sous Louis XIF, t. I, p. 599.)

Ce qui obligea le roy et la cour de parlement de commettre quatre religieux.... pour gouverner le temporel de l'abbaye pendant la vacance du siège abbatial.

> Dom FELTREN, Histoire de l'Abbaye royale de Saint-Denis, VI, 21; ann. 1440.

Henri IV fit dans l'église abbatiale de Saint-Denis son abjuration publique, le dimanche 25 juillet 1593.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1717, 1. XIV, c. 20.

Les élections dans les églises cathédrales et abbatiales

VOLTAGRE, Annales de l'Empire, Frédéric d'Autriche, ann. 1447.

Les abbesses, comme les abbés, reçoivent des évêques la bénédiction abbatiale.

La juridiction abbatiate de l'abbesse chef d'ordre de Foutevrault s'étend non-sculement sur les religieuses, mais sur les moines de l'ordre de Fontevrault.

Dictionnaire raisonné du gouvernement, des lois, des usages et de la discipline de l'Église, au mot Abbesses.

La déposition de l'abbé.... ne se fait pas aussi solennellement que celle d'un évêque ou d'un prêtre, mais par une nue et simple fraction du sceau abbatial.

Claude BLONDEAU, Bibliothèque Canonique, au mot Annez.

Ledit seigneur abbé (pourra) avancer la clôture de sa cour abbatialle et celle de son grand clos jusqu'au pavé et passage public.

Tout vu et considéré, et le sainet nom de Dieu invoqué..., nous... avons éteint et supprimé à perpétuité le titre abbatial de l'abbaye de Sainet-Remy de Reims..., et uni aussi à perpétuité à l'archevêché de Reims tous les biens, droits et revenus de la manse abbatiale de ladite abbaye de Sainet-Remy.

> Acte du 10 janvier 1769; Décret d'union de l'abbaye de Saint-Remy à l'archevêché de Reims (25 janvier 1777). Voy. Archives législatives de la ville de Reims, t. I. part. 11, p. 239, note, col. 2; p. 283.

Il est fait du mot Abbatial un usage pareil, mais moins sérieux, dans les passages suivants :

Cependant il fit grand chère des escus abbatiaux.

Bon. Desréniens, Nouvelles récréations et joyeux devis.

Du singe qu'avoit un abbé.

De mon povoir et grande auctorité Abbatiale, imposer vueil silence Entre vous deux.

De Marot et Sagon les Trêves. (Voy. OEuvres de Cl. Marot, édit. de 1731, t. VI, p. 215.)

Je tiens ton ouvrage parfait,
Et ta demeure abbatiale
Est une maison sans égale.
Bois-Robert, Épitres, XXII.

ABBATIALE, s. f., s'est pris souvent par ellipse, pour désigner la demeure, la maison de l'abbé ou de l'abbesse.

L'avant-cour de l'abbatialle est et demeure portion de la manse totale de l'abbaye.

Acte du 10 janvier 1769. Voy. Archives législatives de la ville de Reims, t. I, part. 11, p. 239, note, col. 1.

L'abbatiale étoit devenue le réduit de ces scènes nocturnes.

DIDENOT, Jacques le fataliste.

A B C, ou mieux Abécé, s. m.

Nom général de la collection des signes d'écriture qu'on emploie dans la langue française. Ils y sont représentés par les trois premiers, comme dans un mot de signification pareille, *Alphabet* (voyez ce mot), par les deux premières lettres grecques.

Et par ceste regle puet estre congneu en brief ce qui est voyeul, demi-voyeul, liquide, sonnant et mucles (muettes) des lettres de l'A b c, par lesquelles tout languige latin et françois est escript et proferé.

Eust. Daschamps, l'Art de Dictier. Musique.

Il faudroit.... reformer en la plus grand part nostre

ROMARD, Abrégé de l'Art poétique, Des personnes des verbes françois.

Nostre monde vient d'en trouver un aultre.... non moins grand, plain et membru que luy, toutesfois si nouveau et si enfant, qu'on luy aprend encore son Abc: il n'y a pas cinquante ans qu'il ne sçavoit ny lettres, ny pois, ny mesure, ny vestements, ny bleds, ny vignes.

MONTAIGNE, Essais, III, 6.

En l'abccé est a premièrement.

TRIBAUD, BOI DE NAVARRE, Chansons, LXII.

Lor nevoz (des cardinaux) sont avant chanoine Qu'il aient apris l'Abecé; Ainz qu'il saichent dire b dé, Ont les provendes deus et deus.

Il vous apenra l'Abc.

Fabl. et cont. anc., Méon, I, 304-305; IV, 436.

Gramaire m'ont mainte gent appellée Qui l'A b c faiz aux enfans aprandre. Enst. Dischamps, Poésics, Ballade de la complainte de Grammaire.

Onnommait, dit Sainte-Palaye dans son Glossaire, Lettres parties par ABC, les chartes mi-parties, c'est-à-dire les écrits faits doubles sur une même seuille, dont le milieu contenait des lettres de l'alphabet qui étaient coupées en deux, asin de constater, en les rapprochant, que l'écrit était original.

Assus dictes, j'ay mis à ces presentes lettres le seel de mes armes, et icelles signées de mon seing manuel et Parties par ABC.

MONSTRELET, Chroniques, vol. I, c. 2.

Dans l'exemple suivant, de date ancienne, ABÉCÉ désigne, par extension, une table de signes, de caractères convenus, de chiffres, avec leur explication, leur clef.

Ce qui fut secu et descouvert par plusieurs messagers qui portoient des lettres des uns aux autres, lesquelles estoient escrites en chiffres, dont ils avoient les abeces pardevers eux.

GODEFROY, Histoire de Charles VIII, année 1486.

A n c, se dit d'un petit livre destiné à l'enseignement du premier age, qui contient les lettres ou signes écrits de la langue française, suivant leur ordre usuel et convenu, et leurs principales combinaisons.

Par ma folie ai tout perdu,

Tout mon avoir et toz mes livres....

À Gandelus lez (près) la Ferté,

Là lessai-je mon A b c.

Nouv. rec. de fabl. et cont. anc. Méon, t. I, p. 404.

A B C, signific figurément et familièrement, le commencement d'un métier, d'un art, d'une science, d'une affaire.

Je voy bien, me dit le bon père, que vous ne scavez pas ce que c'est que la doctrine des opinions probables : vous parleriez autrement, si vous le sçaviez. Ah, vraiment, il faut que je vous en instruise!.... C'est le fondement et l'Abc de toute nostre morale.

PASCAL, Provinciales, V.

Je ne tardai guère à être employé à la filouterie commune....., en un mot, à cent pareils exercices, qui ne sont que l'A b c de l'école des filous, et qui élèvent, d'èchelon en échelon, un honnête homme à la potence.

LE SAGE, Guzman d'Alforache, IV, 9.

C'est l'*A b c* de la profession. Voltaire, *Lettres*, mars 1769, à M. Panckoucke.

De là ces expressions proverbiales:

N'en être qu'à l'A b c d'une science, d'un art, N'en avoir que les premières notions.

Si l'auteur croit que quelques vers heureux suffisent pour soutenir un ouvrage dramatique, il en est encore à l'A b c du métier.

DIDEROT, Lettre à M. de Sartine, 1770.

L'enchanteresse Nérie Fleurissoit lors, et Circé, Au prix d'elle, en diablerie N'eût été qu'à l'A b c.

LA FONTAINE, Contes, III, 4.

Mettre, remettre, renvoyer quelqu'un à l'A b c, lui enseigner l'A b c, Le traiter en ignorant, le ramener aux plus simples éléments de connaissances qui lui sont étrangères, d'une question qu'il n'entend pas.

Rendre nos soldats autres qu'eux-mêmes, les remettre à l'A b c de leurs pas et paroles, et (qui estoit le plus difficile) leur faire oublier tout ce qu'ils sçavoient.

Agr. D'Austoné, Hist. universelle, Appendix aux deux premiers tomes.

Maupertuis traite fort mal Mairan, dans un livret intitulé A B C, comme s'il avait voulu enseigner l'A b c à celui qui suivait l'ancien et véritable calcul.

VOLTAIRE, Dict. phil., art. MOUV MENT.

On a augmenté le nombre de ces noms, à mesure qu'on a... mieux connu la nature : plus on l'examinera..., plus il y aura de noms propres et de dénominations particulières. Lorsqu'on nous la présente donc aujourd'hui par des dénominations générales, c'est-à-dire par des genres, c'est nous renvoyer à l'A b c de toute connoissance, et rappeler les ténèbres de l'enfance des hommes.

Buvvon, Histoire naturelle. Le Rat.

C'étoit à soixante aus nous mettre à l'A b c : Voyez pour tout un corps quel affront c'eût été! REGNARD, le Légataire, II, 10.

A B C D, mot de même composition, et dont toutes les lettres se prononcent également en appuyant sur l'é fermé (ABÉCÉDÉ), s'est pris souvent dans la même signification et dans les mêmes acceptions figurées.

C'est un prêtre mal décidé,

Moitié robe, moitié soutane,

Moitié dévot, moitié profane,

Savant jusqu'à l'A b e d.

J.-B. ROUSSEAU, Épigrammes, III, 31.

Dans les exemples suivants, abécédé est pris par extension pour livre élémentaire quelconque.

Si ay print ung livret à faire!

A b c d . . . . .

GUILLAUNE ALEXIS, Le Passe-temps de tout homme, etc.

Plats abécédés! plats journaux.

Lannus, Epigrammes, XXXVI.

On croirait qu'il n'est pas possible d'élever un doute sur l'étymologie du mot A B C, formé du nom

de nos trois premières lettres, et dont la variante A B C D confirme si bien l'origine. Cependant, plusieurs étymologistes l'ont cherchée dans le latin abacus, duquel nous avons fait abaque, se fondant sans doute sur certains rapports de sens qui rap prochent en effet Abécé et abaque. (Voy. ce mot.)

ABÉCÉDAIRE, s. m. (Abecedarium, latin.)

Petit livre dans lequel les enfants apprennent à lire, tablettes des petites écoles. Ce mot, formé du nom des quatre premières lettres latines, qui sont aussi les nôtres, désigne comme A B C, ABÉCÉ, fort convenablement, notre table grammaticale, autrement nommée, d'après les deux premières lettres grecques, Alphabet. (Voy. ce mot.)

ADÉCÉDAIRE, signifie, par extension, le livre élémentaire d'une science ou d'un art. On peut traduire ainsi le titre d'un dictionnaire des peintres, sculpteurs et architectes, publié en 1704, à Bologne, par Orlandi, Abecedario, etc.

ABÉCÉDAIRE, s'est dit, selon Nicot, de « celui ou « de celle qui apprend encore la forme, ou figure, « et prononciation des lettres. » Cette acception, qui n'a jamais été très-usitée, a tout à fait disparu de l'usage.

ABÉCÉDAIRES, s. m. plur., est le nom que s'était donné une secte d'anabaptistes, vouée par ses rites à la plus profonde ignorance.

ABÉCÉDAIRE , adj. des deux genres. (Abecedarius, latin.)

Qui a rapport à l'Abécèdaire, aux tablettes du premier enseignement. Ordre abécèdaire, celui dans lequel les lettres sont rangées en français et dans les autres langues venues du latin. Ignorance abécédaire, c'est-à-dire complète, L'ignorance d'un homme qui n'a pas même fait les premières études, ou qui les recommence.

Il y a ignorance abécédaire qui va devant la science; une aultre doctorale qui vient aprez la science.

MONTATONE, Essais, 1, 54.

ABÉCÉDAIRE, en ce sens, s'est quelquefois appliqué aux personnes elles-mèmes.

On peut continuer en tout temps l'estude, et non pas l'escholage : la sotte chose qu'un vieillard abécédaire! MONTAGONE, Essais, II, 28.

Par un usage particulier aux biographes et aux philologues, on appelle poëmes, psaumes, vers abécédaires, ceux dans lesquels les premières lettres de la strophe ou du vers suivent l'ordre abécédaire, comme les Lamentations de Jérémie, et les Sentances de Publius Syrus.

Dans le Dictionnaire étymologique de Ménage, édit. de 1750, t. I, p. 167, un article additionnel de le Duchat tire de Abecedarius, Becedarius, Bedarius, Bedier, fréquemment employé par nos vieux auteurs au sens d'Ignorant, qui connaît à peine les lettres de l'alphabet, et, par là, aussi voisin que par sou origine, d'abécédaire. Entre autres exemples de ce mot, depuis longtemps oublié, le Duchat cite les suivants:

Mais quand on trouva que Beda condamnoit un langage duquel à grande peine congnoissoit-il la premiere lettre, Beda fut déclaré Bedier.

H. ESTIENNE, Apologie pour Hérodote, Disc. prélim. Cf. c. 29.

Deniers avancent les bediers, Et des premiers font les derniers. Gabr. MEURERR, Thresor de sentences dorées, etc., lettre D.

Au substantif Bedeer le Duchat ajoute le verbe Beder de même étymologie, et de sens analogue. Faire beder, c'était Réduire à recommencer, renvoyer d'où l'on était venu.

Depuis s'en vindrent par la ville , Pour François cuider suborner : Mais l'en les *fist* sur pié sur bille (en désordre) Bien-tost *beder* et retourner.

Martial d'Auvergne, Figiles de Charles VII, Comment le roy Henry fut couronné à Paris.

ABCES, s. m. (D'Abscessus, latin.)

Au trefois Abscez (Voyez le Dictionnaire de Cotgrave ); Abscès (voyez le Dictionnaire françaislatin de Danet; le Dictionnaire de l'Académie, édit. de 1694 et 1718; le Dictionnaire de Trévoux, éd. de 1752); Absès (voyez le Dictionnaire de Furetière). Ce mot, comme l'établit la date de ces formes orthographiques, est peu ancien. On disait auparavant, par emprunt à la langue grecque, Apostême, Apostume, qui s'est conservé dans l'usage populaire. (Voyez Apostume.)

Ancès, Tumeur formée d'humeurs corrompues, amas de pus dans quelque partie du corps.

Jason avoit été long-temps tourmenté d'un mal qui... estoit regardé comme incurable, lorsqu'un coup qu'il reçut dans le combat lui fit une large blessure, perça l'abcès, et lui procura... une prompte guérison.

AMYOT, trad. de Plutarque, Suppl. Vie de Jason, XIII.

Nous nous connoissons si peu, que plusieurs pensent aller mourir quand ils se portent bien, et que plusieurs semblent se porter bien quand ils sont proches de mourir, ne sentant pas la sièvre prochaine ou l'abcès prèt à se former.

Pascar., Pausées, ms. p. 431. Voy. Des Pensées de Pascal, p. 215. Il avoit un abcès dans la poitrine qui s'est crevé tout d'un coup et l'a étouffé.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 4 oct. 1677.

Don Juan alloit vivre heureux et content; mais, ces jours passés, il tomba de cheval... et se blessa à la tête; il s'y est formé un abcès; les médecins ne l'ont pu sauver.

Le Sage, le Diable boiteux, c. 15.

Il y avait longtemps que Madame était malade d'un abcès qui se formait dans le foic.

Ses yeux étaient nuit et jour baignés de larmes : elle attendait le moment où ceux de Zadig pourraient jouir de ses regards ; mais un abcès, survenu à l'œil blessé, fit tout craindre.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 26; Contes, Zadig, c. 1.

Ancès, pris au sens propre, a donné lieu à une comparaison plaisante dans le passage suivant :

C'étoit (Rion, favori de la duchesse de Berry) un gros garçon court, joufflu, pâle, qui avec force bourgeons ne ressembloit pas mal à un abcès.

Saint-Simon, Mémoires, 1716, t. XIV, c. 2.

ABCÈS s'est dit, par une extension badine et triviale, en parlant d'une enflure réelle ou apparente qui n'a pas le caractère d'une maladie, et les écrivains facétieux s'en servaient souvent pour désigner les grossesses clandestines. Un abcès de neuf mois.

Il s'est dit aussi, par allusion burlesque, de la

grosseur élevée sur la joue d'un glouton qui a la bouche pleine.

Parbleu, c'est une fluxion qui lui est tombée sur une joue! Vite, une lancette pour percer cela! Le pauvre garçon n'en peut plus, et cet abcès le pourroit étouffer. Moleère, le Festin de Pierre, IV, 7.

Quoique ce mot ne paraisse pas de nature à prêter des images d'un bon choix au langage soutenu, il a pu être quelquefois employé dans un sens métaphorique par les poëtes.

C'est une épée, un glaive favorable, Qui dans ses mains, malgré lui secourable, M'ouvrant le flanc pour abréger mon sort, Ouvre l'abcès qui me donnoit la mort. J.-B. ROUSSEAU, Épitres, II, 6.

# ABCEDER, v. n. (D'Abscedere, latin.)

Dans ce verbe, l'é de céder se change en è au présent de l'indicatif et du subjonctif: il abcède, ils abcèdent; qu'il abcède, qu'ils abcèdent.

On a écrit d'abord ABSCÉDER. (Voyez le Dictionnaire de Trévoux, édit. de 1752; le Dictionnaire de l'Académie, édit. de 1762).

Abcéder paraît moins ancien encore qu'abcés; et, de même qu'abcés a été précédé, dans l'usage, par apostéme, apostume, il a lui-même remplacé assez tardivement apostumer. (Voyez ce mot.)

ABCÉDER signifie Se tourner en abcès, se terminer par abcès.

Tout le lobe gauche du cerveau étoit abscédé.

Histoire de l'Académie des sciences, 1700, p. 44.

On a dit également, sous la forme pronominale, s'ABCÉDER.

Cette tumeur s'étoit abscédée.

SAINT-YVES, cité dans le Dictionnaire de Trévoux, éd. de 1752.

ABCÉDÉ, ÉE, participe.

ABDIQUER, v. a. (d'Abdicare, latin).
Autrefois ABDIQUIER (voyez le Glossaire de Sainte-Palaye).

Ce mot, peu ancien dans la langue, manque aux dictionnaires jusqu'à celui de Cotgrave.

Danet, Furelière et autres lui conservent le sens qu'avait au propre, chez les Romains, le mot dont on l'a tiré, abdicare. « Abdiquer un fils, » disent-ils, ce qui signifie L'abandonner, le rejeter, l'exclure de la maison paternelle et de la famille.

Ce chevalier avoyt troys filz: l'ung fut accusé envers Cesar, par envie, qu'il conspiroit quelque mal contre luy, tellement que Cesar le print en haine, et dist au pere qu'il voulsist abdiquier, c'est-à-dire debouter son filz de luy, et le priver de la succession et droitz paternaulx.

Guill. FILLASTRE, Histoire de la Toison d'or, de Seccsius, t. II, fol. 45, v°.

Dans un sens emprunté lui-même aux acceptions d'abdicare, et depuis longtemps seul usité, ABDIQUER signifie Renoncer à la possession d'une magistrature, d'une dignité souveraine, à la dictature, au pontificat, à l'empire, à la royauté, etc.

Les exemples en sont assez récents. On a dit précédemment se déposer de, comme Amyot, racontant, d'après Plutarque, l'abdication de Sylla, se dévestir de, comme Brantôme, parlant de l'abdication de Charles-Quint; on a dit surtout, et on dit encore, se défaire de, renoncer à, quitter, résigner, etc.

Ce fut cette année que Sylla, sans que personne l'y contraignit, et dans le temps où le consentement des citoyens sembloit légitimer son usurpation, renonça à la plus haute fortune qu'aucun mortel eût possédée avant lui, et abdiqua volontairement la dictature.

ROLLIN, Histoire romaine, XXXII, 2.

Après trente ans d'intrigues et de guerres, il (Charles-Quint) se trouva beaucoup moins puissant lorsqu'il abdiqua l'empire, qu'au moment de son élection.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 128.

Quand Lycurgue donna des lois à sa patrie, il commença par abdiquer la royauté.

J.-J. ROUSSEAU, Contrat social, II, 7.

Richard (fils de Cromwell)..., qui n'était ni républicair ni royaliste, qui ne se souciait de rien, qui laissait le gardes lui dérober son diner, et l'Angleterre aller tout seule; Richard abdiqua le protectorat.

CHATEAURRIAND Les quatre Stuart, Richard Cromwell.

ABDIQUER, en ce sens, se construit quelquefois avec des noms de nature abstraite et générale, tels que magistrature, rang, pouvoir, etc.

Tout magistrat qui, dans une circonstance aussi périlleuse, abandonne le soin de la patrie et abdique la magistrature, est un traître qui mérite la mort.

J .- J. ROUSSEAU, Dernière réponse à M. Bordes.

Il y a dans les âmes élevées une crainte délicate de ne pas abdiquer assez facilement le pouvoir quand la fierté le leur conseille.

Mme DE STARL, Considérations sur la révolution française, part. I, c. 8.

Sylla vient, qui remplit Rome de funérailles, Du sang des sénateurs inonde nos murailles : Il fait plus; ce tyran, las de régner enfin, Abdique insolemment le pouvoir souverain.

J'abdique pour jamais le rang de sénateur.

Cnémillon, Catilina, IV, 1, 2.

On a dit de même, mais plus rarement, ABDIQUER un royaume, un État, un duché, etc.

(Les Suédois) obligèrent Christine à abdiquer le royaume.

REGNARD, Foyage de Flandre, etc.

Ami de tous les partis, fidèle à aucun, souvent depouillé de ses États, et tantôt les abdiquant, puis les reprenant, tantôt en France avec les rebelles, puis à la cour, etc.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1697, t. II, c. 6.

Carloman, frère de Pepin, abdique le duché de l'Austrasie.

VOLTAIRE, Annales de l'Empire, Charlemagne, année 745.

ABDIQUER se prend, par métonymie, dans la même signification, en parlant des attributions du pouvoir et de ses insignes.

Il y a soixante et quelques années qu'une autre reine, nommée Christine, abdiqua la couronne pour se donner tout entière à la philosophie.

MONTESQUIRU, Lettres persanes, 139.

Le roi de Sardaigne... Victor-Amédée... lassé des affaires et de lui-même, abdiqua par un caprice, en 1730, à l'âge de soixante-quatre ans, la couronne qu'il avait portèc le premier de sa famille, et se repentit par un autre taprice un an après.

(Charles-Quint) avait joué longtemps le plus grand rôle

dans l'Europe; il voulut finir par une action plus singulière que tout ce qu'il avait fait dans sa vie, par abdiquer toutes ses couronnes et l'empire.

Stanislas hasarda, pour abdiquer un trône, plus qu'il n'avait fait pour s'en emparer.

> VOLTAIRE, Siècle de Louis XF, c. 3; Annales de l'Empire, Charles-Quint, ann. 1555; Histoire de Charles XII, VII.

C'était à ce tribunal que Dioclétien devait paraître au lever de l'aurore, pour abdiquer la pourpre au milieu des soldats sous les armes.

CHATEAUBRIAND, les Martyrs, XVIII.

Abdiquer, par une extension naturelle, s'est dit pour Renoncer à une qualité, à un droit, à la qualité de sujet, par exemple, au droit de bourgeoisie et de cité, etc.

(Le cardinal de Bouillon) attente à la majesté de son souverain, en abdiquant sa qualité innée de sujet.

SAINT-SIMON, Memoires, 1710, t. VIII, c. 28.

Je vous déclare donc, monsieur, et je vous prie de déclarer au magnifique conseil, que j'abdique à perpétuité mon droit de bourgeoisie et de cité dans la ville et république de Genève.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 12 mai 1763.

On comprend comment on est arrivé, par analogie, à cette expression abdiquer la cour pour Renoncer à la cour:

(Troisvilles) se jeta dans la dévotion, abdiqua la cour, et se sépara du monde.

J'ajouterai qu'il étoit plaisant de voir un homme de quarante ans, qui...., depuis ses infortunes, avoit abdiqué la cour avec éclat, n'oublier rien pour s'y raccrocher.

SAINT-SIMON, Memoires, 1704, t. IV, c. 16; 1711, t. IX, c. 9.

On s'explique aussi comment le même écrivain a pu dire abdiquer Fréjus pour Renoncer à ses prétentions sur l'évêché de Fréjus :

L'évêque de Fréjus.... demanda à se défaire de son évêché, en faveur de son neveu..... L'oncle ne fut pas longtemps d'accord avec lui-même, et il vexa tellement et si mal à propos son neveu, qu'il abdiqua Fréjus pour n'avoir point à lutter contre son oncle.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1698, t. II, c. 15.

Abdiquer, au sens général de Renoncer, a formé, avec des régimes abstraits, des locutions qui ne sont pas absolument sans exemple dans les auteurs des derniers siècles, mais dont l'usage s'est fort multiplié de nos jours, abdiquer un emploi, abdiquer son autorité, les plus rapprochées du sens propre, et par conséquent les plus naturelles; abdiquer son opinion, son honneur, sa liberté, etc.

Mais on dit qu'il a abdiqué depuis longtemps un cmploi si odieux et si indigne d'un avocat.

VOLTAIRE, Lettres, 13 avril 1765.

Quoi! faut-il abdiquer mon autorité lorsqu'elle m'est le plus nécessaire?

J .- J. ROUSSEAU, Émile, IV.

Jamais elle (la Russie) ne parviendra à former un peuple éclairé et florissant, à moins qu'elle n'abdique la manie si dangereuse des conquêtes.

> RAYNAL, Hist. de l'établissement des Européens dans les deux Indes, V, 22. Forces militaires de la Russie.

M. Necker, en défendant l'autorité royale, abdiquait nécessairement la faveur du parti populaire.

> Mme de Staël, Considérations sur la révolut. franç., part. II, c. t.

Il semble que cette façon de parler était une affectation de nouvelle date, lorsqu'un poëte comique, en 1694, la tournait ainsi en ridicule:

Pour peu qu'on ait de goût, au rang où je me vois, On abdique aisément ce qu'on a de bourgeois. Boursault, les Mots à la mode, se. 3.

En certains cas, ABDIQUER devient verbc pronominal. On peut dire d'une chose qu'elle s'abdique, pour qu'Elle est abdiquée.

Abdiquer s'emploie aussi, très-ordinairement, d'une manière absolue, par ellipse des régimes qu'il reçoit au sens propre, le pontificat, l'empire, la royauté, etc.

.... Son père (de Charles XI, roi de Suède), le célèbre Charles-Gustave, en faveur duquel la reine Christine fut obligée d'abdiquer....

SAINT-SIMON, Mémoires, 1697, t. II, c. 1.

(Jean-Casimir) suivit l'exemple de la reine Christine. Il abdiqua comme elle, mais avec moins de gloire, et alla mourir à Paris, abbé de Saint-Germain-des-Près. La cour de France tint la parole donnée à l'empereur : on alla proposer à Benoît d'abdiquer, et, sur son refus, on le tint prisonnier cinq ans entiers dans son propre château d'Avignon.

L'assemblée se contenta de ne reconnaître ni Auguste qui avait abdiqué, ni Stanislas élu malgré eux; mais ils ne furent ni assez unis ni assez hardis pour nommer un roi.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 189; Annales de l'Empire, Venecslas, ann. 1398; Histoire de Charles XII, VIII.

Dans le passage suivant, ABDIQUER est pris deux fois absolument, d'abord au sens propre, ensuite par figure, et avec une intention ironique.

Lorsque le roi d'Espagne, attaqué de vapeurs, voulut enfin abdiquer, il confia son dessein à Daubenton (son confesseur); ce prêtre vit bien qu'il serait forcé d'abdiquer aussi, et de suivre son pénitent dans sa retraite.

VOLTAIRE, Mélanges historiques et littéraires, Observations sur les Mémoires d'Adrien-Maurice de Noailles.

Abdiqué, ée, participe.

# ABDICATION, s. f. (d'Abdicatio, latin).

Le sens primitif d'abdicatio avait autrefois passé à ABDICATION, comme celui d'abdicare, on l'a vu, à abdiquer : abdication d'un enfant, d'un fils.

L'abdication d'un fils rebelle et désobéissant.

DANET, Diet. franç.-latin.

Abdication d'un enfant. — On nomme ainsi l'acte par lequel, chez les Grecs et peut-être chez les Romains, un père retranchoit légitimement son fils du nombre de ses enfants, et le mettoit hors de sa famille. Le fils abdiqué étoit privé des mêmes droits que le fils déshérité. C'est pourquoi il ne falloit pas de moindres causes pour autoriser une abdication, que pour rendre une exhérédation valable; et la seule différence qu'il y avoit entre l'un et l'autre de ces deux actes, consistoit en ce que le premier étoit suivi sans délai de son exécution, au lieu que le second n'en étoit susceptible qu'après la mort du père.

DENISART, Collection de décisions nouvelles, au mot Abdication.

ABDICATION était encore d'usage au palais dans ces locutions : Faire abdication, faire une abdication de biens.

En dehors de ces significations anciennes et spéciales du mot abdication, il se rapporte au sens voir

propre d'abdiquer, et exprime L'acte par lequel on renonce à la possession d'une magistrature, d'une dignité souveraine, à l'autorité dictatoriale, pontificale, impériale, royale, etc.

La plupart des Romains regardèrent une abdication si surprenante (celle de Sylla), comme le dernier effort de la magnanimité.

VERTOT, Revolutions romaines, XI.

Construit avec la préposition de, ou avec le pronom personnel son, abdication se dit par rapport à la personne qui abdique, ou à la chose abdiquée; 1° A la personne qui abdique:

Je vous ai rendu compte autrefois des raisons qui m'ont obligée à persévèrer dans le dessein de mon abdication.

CRRISTINE, Lettre à Chanut, du 5 mars 1654. (Voy. le Recueil des harangues faites à la reine de Suède, par Rangouse, Paris, 1656.)

Il fut encore malheureux à Alaric, qui fut justement achevé quand la reine (Christine de Suède) eut fait son abdication.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, Scudéry.

Nilabdication de ce roi (Victor-Amédée), ni sa tenlative pour reprendre le sceptre, ni sa prison, ni sa mort, ne causèrent le moindre mouvement chez les nations voisines.

Le roi Auguste y retourna (en Pologne), protestant contre son abdication... il mit en prison Fingsten et Imbol, ses plénipotentiaires, qui avaient signé son abdication, comme s'ils avaient en cela passé leurs ordres et trahi leur maître.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XV, c. 3; Histoire de Charles XII, V.

2º A la chose abdiquée, une dignité, ses attributs, ses insignes, etc.

Dioclétien tomba malade cette année, et, se sentant affaibli, il fut le premier qui donna au monde l'exemple de l'abdication de l'empire.

Christine, non moins célèbre que son père, ayant régné aussi glorieusement qu'il avait combattu, et ayant présidé aux traités de Westphalie qui pacifièrent l'Allemagne,

étonna l'Europe par l'abdication de sa couronne, à l'âge de vingt-sept ans.

Voltaine, Dictionu. philos., art. Dioclétien; Essai sur les mœurs, c. 188.

Ces deux manières de parler se trouvent réunies dans l'exemple suivant :

Son abdication de la dictature fit voir que l'ambition et l'envie de régner n'avoit pas été sa passion dominante, et qu'il (Sylla) ne s'étoit emparé de la souveraine puissance que pour pouvoir se venger plus sûrement de ses ennemis.

VERTOT, Révolutions romaines, XI.

Quoique le mot ABDICATION semble emporter l'idée d'un acte spontané de la volonté, on peut admettre cependant que cet acte n'est pas toujours entièrement libre; et il n'y a, par conséquent, ni rédondance vicieuse dans le premier des exemples suivants, ni contradiction dans l'autre.

Elle n'ignoroit pas que Guillaume, son bisaîeul, après avoir sagement gouverné ses États, s'en démit par une abdication volontaire, pour jouir d'une sainte tranquillité dans une retraite religieuse.

FLÉCRIER , Oraison funèbre de Mme la Dauphine.

L'électeur roi de Pologne protesta contre l'abdication qu'on lui avait arrachée.

VOLTAIRE, Histoire de Russie sous Pierre le Grand, part. I, c. 19.

ABDICATION s'est dit aussi quelquefois de certains actes du prince qui semblent impliquer l'abdication plutôt qu'ils ne la constituent.

Ils assurent que le parlement d'Angleterre a élu le prince d'Orange pour roi, disant que celui-ci a quitté son royaume et rompu le traité du souverain avec ses sujets, que sa fuite est une abdication,

Mme DE SEVIGNÉ, Lettres, 16 février 1689.

D'Angleterre, le czar repassa en Hollande, pour retourner dans ses États par l'Allemagne, remportant avec lui la science de la construction des vaisseaux... achetée courageusement par une espèce d'abdication de la dignité royale.

FONTENELLE, Éloge du czar Pierre.

ABDICATION a pu participer à tous les sens d'extension du verbe abdiquer, et se dire de même d'un Abandon de certaines dignités, de certains droits. Le bonhomme Broussel, qui eut scrupule que son nom fût allégué comme un obstacle à la paix, alla déclarer le 24, à l'hôtel de ville, qu'il se départoit de sa magistrature... L'abdication volontaire du bonhomme Broussel consacra pour ainsi dire cette imprudence.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, liv. II, année 1652.

Vous avez présentement M. d'Arles; il m'a écrit de Paris, je lui ferai réponse à Grignan; et comme il me parle de son abdication (de la place de président des états de Provence), je n'hésiterai point à lui mander ce que j'en pense..... Enfin, ma fille, je suis blessée de cette abdication, et je souhaite à celle-là le même repentir qu'aux autres, afin de nous venger.

Mme DE SEVIGNÉ, Lettres, 26 octobre 1689.

Par abdication ou par abandonnement des papes, les évêques sont tenus à faire leur charge.

Bossuer, Pièces concernant l'abbaye de Jouare. Second moyen.

A l'égard de son abdication, il (J.-J. Rousseau) se croit un Charles-Quint qui abdique l'Empire.

Comment de malheureux écrivains mercenaires de nouvelles osent-ils calomnier votre abdication généreuse? Je voudrais que vous demeurassiez..... La retraite n'est bonne que pour des inutiles comme moi..... C'est à vous de rester dans Paris et dans votre place.

VOLTAGRE, Lettres, 24 mai 1763; 6 novembre 1776.

On a dit, dans un sens analogue, abdication de la patrie.

Abdication ou abandon de la patrie. Quand un citoyen abandonne son pays pour s'établir dans un pays étranger, on dit qu'il abdique sa patrie. Nos loix prononcent des peines rigoureuses contre cette abdication, dans certaines circonstances qui la rendent vraiment digne de punition.

DENISART, Collection de décisions nouvelles, au mot Abdication.

Enfin, par une dernière analogie avec abdiquer, ABDICATION a pu exprimer, d'une manière générale, L'action de renoncer, d'abandonner, de renier, d'improuver. C'est ainsi qu'il est employé dans le passage suivant, d'une date ancienne, où Sainte-Palaye, qui le cite, a remplacé, avec vraisemblance, abditation par ABDICATION.

Je trouve ceste vertu et discipline (l'obéissance) avoir eu, entre les Rommains et autres, sa vigueur en quatre manieres. La premiere, abdication et reboutement (rebut) de voluptez et de delices.

> Guill. FILLASTRE, Histoire de la Toison d'or. Des Exemples d'obedience, t. II, fol. 72, v°.

ABDOMEN, s. m. (Transcrit du latin Abdomen, il se prononce de même, en faisant sentir l'n.)

Ce mot, que la langue latine a tiré d'abdere, cacher, désigne La partie du corps qui cache, qui renferme les entrailles, le ventre.

ABDOMEN, au sens propre, est un mot scientifique dont on ne se sert ordinairement que dans la langue particulière de l'histoire naturelle et de la médecine. Dans l'usage, on dit presque toujours, Le ventre, en parlant de l'homme et des animaux, à l'exception des insectes, pour lesquels abdomen est le terme consacré. L'abdomen de la guépe, l'abdomen du hanneton.

ABDOMEN, dans le petit nombre d'occasions où il s'emploie en parlant de l'homme, est une espèce de synecdoque. Je souffre beaucoup de l'abdomen, c'està-dire dans l'abdomen, ou des parties que recouvre l'abdomen, du foie, de la rate, des reins, des intestins.

Abdomen se prend cependant quelquefois pour le ventre, dans le style familier et badin, et par une sorte d'allusion ironique au langage des savants. Un large abdomen, un abdomen insatiable. Il était déjà employé ainsi en latin, et cette dernière manière de parler est de Cicéron: Abdomen insaturabile (Pro Sext. 51).

ABDOMINAL, E, adj.

En termes d'anatomie, Qui appartient à l'abdomen. Région abdominale, douleurs abdominales, muscles abdominaux.

ABECQUER ou ABÉQUER, v. a. (Soit d'abbecare, mot de la basse latinité; soit, comme becquer simple de becqueter, et becquée de bec. - Voyez BEC.)

Autrefois Abbecher, Abecher, Abechier, Abes-Cher, Abeschier, Abecker, Abbecquer, etc. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye).

ABECQUER signifie au propre Donner la béquée à un jeune oiseau « qui n'a encore, dit Nicot, l'adresse de becquer; » introduire sa nourriture dans son bec avec le doigt ou avec un petit bâton.

Et quant il aura aprins, si l'abeche souvent devant les gens, et ne luy donne que deux ou trois bechées de chair à la fois.

> Le livre du roi Modus et de la reyne Racio, Des faulcons et antres oyseaux de proye, c. 2.

Comme il abeche dans les aires Les corbeaux naissans, que les peres Laissent à la merci du sort.

RAGAN, Psaumes, CXLVI.

ABECQUER s'est dit au figuré, même en parlant des oiseaux adultes, pour Leur donner une partie du pât ordinaire, afin de les tenir ou de les mettre en appétit. C'était en ce sens un terme de fauconnerie.

> Sur ce débat, quand on a le loisir, Et qu'oyseaux ont faict assez bon devoir, On les abasche, en leur faisant plaisir, Sur le gybier...

CRETIN, Debat entre deux dames.

Il s'est pris aussi au figuré, dans un sens plus étenda, pour Affriander, allécher, a attirer quelqu'un à sa cordelle, a dit encore Nicot. Mais cette acception a depuis longtemps cessé d'être usitée.

Navoir été qu'abequez, et non repeus à suffisance.

DE VIGENERE, trad. de Chalcondile. (Cité par Nicot.)

Gers, je te voi si alechié, Si ardant et si *abechié*, Que bien me sambles hors du sens. Roman du Renart, supplément, p. 47.

Le mensonge, qui fut vostre lait au berceau, Vons nourrit en jeunesse et *abeche* au tombeau. Agr. D'AUDIONÉ, Tragiques, Chambre dorée, UI.

ABECQUÉ ou ABÉQUÉ, ÉE, participe.
D'ABECQUER on avait fait deux mots, recueillis

l'un et l'autre dans le Dictionnaire de Cotgrave, et qu'il est superflu de définir :

ABÉQUETER, v. a. ABBÉCHEMENT, s. m.

ABEE, s. f.

Ce mot, qui signifie l'ouverture par laquelle coule l'eau qui fait tourner un moulin, est écrit ainsi dans la dernière édition du Dictionnaire de l'Académie, dans les Dictionnaires de Richelet, de Trévoux, et dans la plupart des autres.

Furetière, qui, le premier, a recueilli ce mot d'après d'anciennes coutumes, l'écrit abbée.

On ne peut empescher, les rivieres courans perpetuellement, que les moulins ne moulent, ou qu'ils n'ayent une abbée ou lanciere ouverte pour donner cours à l'eau.

> Coutumier général. Voy. Coustumes de Montargis, c. x, art. 8.

Ménage fait dériver авée du latin abitus, une issue, une sortie. Mais il faut lire bée, qui s'est transformé en авée par confusion avec l'article, la bée, l'abée.

Pareillement jambages de cheminées, lanciers et autres pièces assises en murailles, et ayant saillie, et aussi bées, et ouvertures de cheminées.

Coutumier général, Voy. Coustumes du duché d'Orléans, art. 242.

Voyez BÉE, BÉER, BAYER.

ABEILLE, s. f. (D'apis, par apicula, latin.)

Insecte à quatre ailes nues, transparentes et veinées, qui est armé d'un aiguillon dont la piqure est fort douloureuse; qui vit en famille ou en tribu, sous une sorte de police instinctive; qui se colonise par essaims; que l'industrie de l'homme rend domestique, en le renfermant sous une espèce de panier ou de cloche qu'on appelle ruche; qui donne à la consommation et au commerce le miel, la cire, la propolis. Mouche à miel.

Il n'y a peut-être point de mot qui ait plus varié que celui-ci dans sa forme et dans son orthographe, sans s'éloigner absolument de son étymologie. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye, au mot ABEILLE, et dans sa partie manuscrite, au mot AVEILLETTE. — Voyez aussi les Dictionnaires de Robert Estienne, de Nicot, de Borel, de Ménage, de Roquefort, etc.)

On a écrit :

EPS, EPZ, EPTE,

Tous trois immédiatement traduits d'apis; le dernier par la substitution du t à l's, si commune dans la construction du génitif, comme dans anas, anatis.

Si aucuns eps ou monches à miel s'envolent hors de leurs vaisseaux, et celuy à qui ils appartiennent les poursuit tant qu'ils soient assis, iceux eps luy démeurent.

Coutumier général. Voy. Coustumes particulières au bailliage de Saint-Omer.

EIS, AES, ÆS, EES, ES, EX,

Ceux-ci, de même formation, mais la consonne caractéristique retranchée pour l'euphonie.

La nature de mouchez qui font le miel est sauvage... et por ce s'un autre (que le propriétaire) les requeut (recueille), il en sera sirez, et se les eis y ont fet breces (rayons de miel), chascun les porra oster.

Anc. trad. des Institutes de Justinien, liv. II, c. 1, § 14. Ms. 7057, fol. 10, ro, c. 1. Bibl. imp.

Se hom estagier de Paris vent le miel qui vient de ses ès, il ne doit point de tonlieu (droit).

Est. Borleau, Le Livre des Métiers, p. 331.

ELS,

Ce dernier ne peut appartenir au même radical. S'il n'est fait du substantif ales, insecte ailé, on doit le regarder comme une faute de copiste.

DEPS,

Orthographe abusive qui semble résulter de ce que l'article s'est incorporé au mot lui-mème dans des expressions comme celles-ci : volée ou essaim d'eps, ruche d'eps. Cette remarque s'applique également aux quatre suivants, dans lesquels il faut voir ou transposition de l'article, ou peut-être fausse acception du sens :

ADEBTS, ADEBTZ, ADEX, ADEXS.

ABEILLE, correspondant au provençal abelha, à l'espagnol abeja, paraît s'être introduit presque

simultanément dans un certain nombre de nos dialectes, et avec des variations peu importantes d'orthographe:

ABOILLE, ABOILE, ABAILLE, ABAILLIE, ABOILLIE, AVEILLE

Comment doncques est-ce qu'on rechasse les moynes de toutes bonnes compaignies, les appellant trouble-festes, comme aveilles chassent les freslons d'entour leurs rousches?

RABELAIS, Gargantua, I, 40.

Le diminutif aveillerre fut naturellement formé d'aveille, et de là vint, sans doute, par contraction, avetre, qu'on reconnaît sous une forme un peu différente dans ce proverbe du xvie siècle:

Le roy des Avetz n'a esguillon.

Bovilli, Proverbes. (Voy. LEROUX DE LINCY, Le livre des Proverb. franç., t. I, p. 87.)

Ève serait aussi, selon Ménage, un des noms anciens de l'Abeille. A défaut d'exemples pour appuyer cette assertion, on peut dire qu'au XII° siècle, Benoît, dans sa Chron. des ducs de Normandie, t. I, p. 14, v. 335, employait le mot ewettes.

La mutation régulière du p en b et du b en v a, selon M. Raynouard (Journal des Savants, juin 1820, p. 372), amené la succession du latin apicula, du roman abeilla (abelha), du vieux français avette, dans laquelle il résume l'histoire du mot.

On a quelquefois distingué, quant à l'origine, d'après une étymologie empruntée aux anciens, les mots abeille et avette.

Les Abeilles, ou mouches-à-miel, sont des Latins appellées apes, parce qu'elles naissent sans pieds, comme escrivent Probus et Priscianus, et Virgile en ceste sorte, Trunca pedum primo. Du latin avis, vient ce mot, Avette, comme qui diroit petit oiseau.

OLIVIER DE SERRES, Théatre d'agriculture, lieu Ve, c. 14.

Il serait très-hasardeux d'attribuer à aucun des différents mots qui viennent d'être énumérés, une priorité positive. Ils semblent avoir pris naissance à la même époque, pour le même besoin, dans les dialectes divers dont ils ont subi la forme et l'esprit.

Cil qui emble (enlève ou vole) avettes, que l'on appelle

ps en France, et abeilles en Poitou, l'en li doit crever les eils.

Ancienne Coutume d'Anjou, citée par Ménage.

Aveille et Avette, pour Mousche à micl, mot duquel nu use en Touraine et Anjou; semble qu'il vienne de apiula. Aucuns prononcent abeille.

Rob. Estienne, Nicor, Dictionn.

Cependant, eps et sa famille, qui sont plus imméliatement traduits, présentent mieux le caractère primitif.

Les éez sont felonnesses, et laissent lor aguillons ès plaies qu'eles font; mais Nature a ordené qui li rois des fes n'a point d'aguillon.

Proverbes de Sénèque, ms. 274 bis, fonds Notre-Dame, fol. 6-7. Bibl. imp.

Li sages de quan qu' (tout ce qui) est sos ciel Trait sens, con (comme) es trait de slor miel. Li es s'asiet de sor (sur) l'ortie, Tant le porgarde (regarde) et tant l'espie Qu'el trait le miel de l'amertume: C'est del sage home la costume.

Partonopeus, v. 119.

Averre prévalut quelque temps sur abeille, principalement dans la poésie.

Comme aparoist par aucunes mouchettes

Qui miel font, qu'aucuns nomment avettes

GRINGORE, Menus propos. Exemple de la taulpe, etc.

Tu vois, en ce tems nouveau, L'essaim beau De ces pillardes avettes Volcter de fleur en fleur...

Remi Belleau , Avril.

Il paraît cependant, par le premier de ces exemles, qu'il n'était pas d'abord de l'usage général. Dès le milieu du xvi<sup>e</sup> siècle, ces mots se prenaient différemment, et Ronsard les emploie tous deux.

Elles chassent de leurs ruches les bourdons et les beilles bastardes, qui ne leur servent de rien, sinon à anger leur miel.

Ambr. Pant, Des animaux, etc., II, 7. Du gouvernement des mousches à miel.

lci, de pré en pré, les soigneuses avettes Vont baisant et suçant les odeurs des fleurettes.

Mon Passerat, je ressemble à l'abeille Qui va cueillant tantost la fleur vermeille, Tantost la jaune, errant de pré en pré, Où plus les fleurs fleurissent à son gré. Ronsand, Églogue ou Bergerie; poèmes, I, l'Hylas.

Au commencement du xVII<sup>e</sup> siècle, AVETTE était encore quelquefois employé par les poëtes et même par les prosateurs. Il disparut ensuite peu à peu de la langue.

Qu'est-ce qui presse si fort les avettes d'accroistre leur miel?

S. FRANÇOIS DE SALES, Traité de l'amour de Dieu, XII, 2.

Déjà la diligente avette
Boit la marjolaiue et le thym,
Et revient riche du butin
Qu'elle a fait sur le mont Hymette.
Théophile, Odes, le Matin.

ABEILLE est depuis longtemps le seul en usage.

En lieu temperé s'eslevent facilement les abeilles hayssant les extremitez des froidures et chaleurs.... Le temps aussi que les abeilles demandent est le mesme de celuy que les brebis et moutons desirent, assavoir sans bruines et abondant en fleurs.

OLIVIER DE SERRES, Théatre d'agriculture, lieu Ve, c. 14.

Les ruches des abeilles étoient aussi bien mesurées il y a mille ans qu'aujourd'hui; et chacune d'elles forme cet hexagone aussi exactement la première fois que la dernière.

PASCAL, Pensées, part. I, art. 1.

Les cellules commençoient à se former, et à prendre une figure régulière. Une partie des abeilles les remplissoient de leur doux nectar.

FineLon, Fables, les Abeilles.

Nous sommes.... au premier rang (s'il est permis de le dire) des animaux qui vivent en troupe, comme les abeilles, les fourmis, les oies, les poules, les moutons, etc. Si l'on rencontre une abeille errante, devrat-on conclure que cette abeille est dans l'état de pure nature, et que celles qui travaillent en société dans la ruche ont dégénéré?

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, Introduction.

Votre vocation, mon cher le Fèvre, est trop bien marquée pour y résister. Il faut que l'abeille fasse de la cire, que le ver à soie file, que M. de Réaumur les dissèque, et que vous les chantiez.

Le même, Mélanges littéraires. Sur les incouvénients attachés à la littérature.

Nous nous trouvons obligés de reconnaître que les abeilles se conduisent par rapport au bien'de leur société, comme si l'unique motif de leurs actions était celui qui fait agir les plus grands hommes et les plus vertueux : elles ne semblent travailler que pour leur postérité; leurs avantages particuliers ne paraissent entrer pour rien dans tout ce qu'elles font.

RÉAUMUR, Histoire des insectes, t. v, préface, p. xtv, édit. de 1741, in-4.

L'intelligence qui connaîtrait à fond la structure du corps de l'abeille, y verrait, sans doute, la petite machine qui construit ces cellules si régulières et si économiquement régulières. Elle jugerait des effets que cette machine doit opérer, comme un mécanicien juge de ceux d'un métier ou de toute une machine.

Ch. Bonner, Contemplation de la Nature, part. XI, l. xxxvii.

Si Newton cût été une abeille, il n'eût pu faire, avec toute sa géométrie, son alvéole dans une ruche, qu'en lui donnant, comme la mouche à miel, six pans égaux.

Bernandin de Saint-Pierre, Études de la nature, X. De la convenance.

Environné de toutes parts,

Je n'entendois que cris à mes oreilles

De ces peuples épars,

Bruyans et voltigeans comme un essaim d'abeilles.

RACAN, Psaumes, CXVII.

Des témoins déposoient qu'autour de ces rayons, Des animaux ailés, bourdonnants, un peu longs, De couleur fort tannée, et tels que les abeilles, Avoient longtemps paru.

C'est du séjour des dieux que les abeilles viennent; Les premières, dit-on, s'en allèrent loger Au mont Hymette.....

LA FONTAINE, Fables, I, 21; IX, 12.

Mais ce n'est qu'à Virgile à chanter les abeilles. L. RAGINE, La Religion, 1.

L'hymen est inconnu de la pudique abeille.

L'instituteur fameux du conquérant du monde Voulut que sans époux l'abeille fût féconde; Et, de sa chasteté Réaumur moins jaloux, Prostitua leur reine à de nombreux époux: Chacun l'aime à son tour,...

> Delille, trad. des Georgiques, IV, v. 197; Les trois Règnes, VII.

L'industrie et les mœurs de l'ABEILLE ont été, dans

le style soutenu de la prose et dans celui des poëtes, une source intarissable de comparaisons qui font allusion :

A l'intelligence de son travail et à la perfection de ses produits :

Les abeilles pillotent de çà de là les fleurs, mais elles en font apres le miel qui est tout leur; ce n'est plus thym ni marjolaine: ainsi les pieces empruntées d'autrny, il les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien.

MONTAIGNE, Essais, I, 25.

## A son ardeur et à son activité:

La nation est active et industrieuse; elle ressemble aux abeilles: on leur prend leur circ et leur miel, et, le moment d'après, elles travaillent à en faire d'autres.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. Pourquoi (LES).

A l'inconstance avec laquelle elle passe de fleur en fleur pour en tirer son butin :

[ses biens.

C'est (la conversation) un parterre où Flore épand Sur différentes fleurs l'abeille s'y repose,

Et fait du miel de toute chose.

La Fontaine, Fables, X, 1. Discours à madame de La Sablière.

Papillon du Parnasse, et semblable aux abeilles
A qui le bon Platon compare nos merveilles,
Je suis chose légère, et vole à tout sujet.

LE MÈME, Discours à madame de La Sablière, 1684.

Je vais jusqu'où je puis; Et, semblable à l'abeille en nos jardins éclose, De différentes fleurs j'assemble et je compose Le miel que je produis. J.-B. Rousseau, Odes, III, L.

Et moi, timide abeille, errante dans la plaine, Je ravis non sans peine

Un peu de miel aux fleurs qui parfument Tibur. Le Baun, Odes, IV. 6.

C'est en ce sens que l'on a dit de l'ode elle-mêm-

Tantôt, comme une abeille ardente à son ouvrage. Elle s'en va de fleurs dépouiller le rivage.

Bottate, Art poétique, II.

C'est en ce sens aussi que les Muses ont été comparées aux abeilles :

> Les Muses sont des abeilles volages; Leur goût voltige, et suit les longs ouvrages; Et, ne prenant que la fleur d'un sujet, Vole bientôt sur un nouvel objet.

> > GRESSET, l'er-vert, I.

## A la douceur de son miel:

Loi sainte, loi désirable, Ta richesse est préférable A la richesse de l'or, Et ta douceur est pareille Au miel dont la jeune abeille Compose son cher trésor.

J.-B. ROUSSEAU, Odes, I, 2.

## A son aiguillon, à ses piqures :

Tout ainsi que les picqueures des abeilles sont plus cuisantes que celles des mouches, ainsi le mal que l'on reçoit des gens de bien, et les contradictions qu'ils font, sont bien plus insupportables que les autres.

S. François de Sales Introduction à la vie dévote, III, 3.

Je vois bien, dit Virgile, que vos abeilles n'étoient pas plus faciles à irriter que le cœur des poëtes. — Il est vrai, répondit Aristée; ils bourdonnent comme les abeilles; comme elles, ils ont un aiguillon perçant pour piquer tout ce qui enslamme leur colère.

FÉNELON, Fables, II, Aristée et Virgile.

La défense est de droit, et, d'un coup d'aiguillon, l'abeille en tous les temps repoussa le frelon.

Voltaine, Épitres, à d'Alembert.

## A la forme apparente de son gouvernement:

... Sataille (de Louis XIV), son port, ses grâces, sa beauté et sagrande mine, jusqu'au son de sa voix et à l'adresse et la grâce naturelle et majestueuse de toute sa personne, le faisoient distinguer jusqu'à sa mort comme le roi des abeilles.

Saint-Simon, Mémoires, 1715, t. XIII, c. 1.

La cour de France ressemble à une ruche d'abeilles; on y bourdonne autour du roi.

VOLTAIRE, Lettres, 25 février 1744.

Ma devise est une abeille, qui, voltigeant de plante en plante, amasse son miel pour le porter dans sa ruche; et l'inscription est : L'utile.

CATHERINE II, Lettre à Voltaire, août 1765.

Si votre devise est une abeille, vous avez une terrible ruche.

VOLTAIRE, Réponse à la lettre précédemment citée, 1765.

Otez la reine d'un essaim, vous aurez des abeilles tant qu'il vous plaira; mais de ruche, jamais.

J. DE MAISTRE, Du Pape I, 4.

L'abeille royaliste et pourtant populaire
Joint Rome monarchique et Rome consulaire,
Travaille pour l'État, et défend à la fois
Et son humble cellule et le trône des rois.

Dellier, les Trois Règnes, VIII.

ABEILLE se dit absolument dans le style figuré.
On s'en sert de cette manière en diverses occasions:

Pour caractériser Un génie plein de douceur, un écrivain d'une élégance extrème :

Xénophon a été appelé la muse et l'abeille athénienne à cause de la douceur de son style.

Mile DE Scudeny, Conversations sur divers sujets.

Un hounête homme (M. Rollin) a, par ses ouvrages d'histoire, enchanté le public : c'est l'abeille de la France.

Montesquieu, Pensées diverses. Des modernes.

On peut à Despréaux pardonner la satire : Il joignit l'art de plaire au malheur de médire. Le miel que cette abeille avait tiré des fleurs Pouvait de sa piqûre adoueir les douleurs. Voltaire, Discours sur l'envie, III.

Pour opposer l'activité utile à la paresse qui recueille les fruits du travail d'autrui.

Les abetlles ne deviennent point frelons.

COTORAVE, Dictionnaire.

Èmilie est toujours à la cour, et cette divine abeille va porter du miel aux frelons de Versailles.

Qu'importe au genre humain que quelques frelons pillent le miel de quelques abeilles?

Volltaine, Lettres, 29 wout 1733; 30 aodt 1755.

130

Comme on voit les frelons, troupe lâche et stérile,
Aller piller le miel que l'abeille distille.

BOILEAU, Satires, 1.

Que de frelons vont pillant les abeilles!

Voltaire, Saires, les Chevaux et les Ancs.

ABEILLE s'emploie absolument aussi, par une figure du même genre, pour désigner Un esprit actif et curieux qui porte un goût délicat et fin dans ses recherches, un sage discernement dans ses études. On a appelé l'abeille du Parnasse Une personne dont la mémoire est remplie de bons vers; l'abeille des bibliothèques, Un homme connu par le bon choix de ses lectures. La première de ces expressions, et d'autres analogues, où entrait le mot abeille, ont, en outre, servi de titres à certains recueils.

C'est contre le bourdonnement de ces frelons que je vous demande votre secours, ma gentille Abeille du Parnasse, Voltaine, Lettres, 6 mai 1734.

Quant à mon livre de l'Esprit des Lois, j'entends quelques frelons qui bourdonnent autour de moi; mais si les abeilles y cueillent un peu de miel, cela me suffit.

Montesquieu, Lettres familières, it novembre 1749.

M. de La Combe nous annonce l'Abeille du Parnasse anglois. Ce sera une traduction des plus belles odes et des morceaux les plus sublimes des auteurs de cette nation.

BACHAUMONT, Mémoires, 1762, 25 juillet.

Proverbialement, on a dit: Qui veut du miel souffre l'abeille, dans le sens où nous disons aujourd'hui: Point de rose sans épines, et cette manière de parler est fort aucienne.

Qui veult du miel, faut qu'il seuffré les aes, Carnéne, Foyage du Chevaller errant, ms., fol. 32 ro. (Cité par Sainte-Palaye.)

MOUCHE-ABEILLE s'est pris ainsi quelquesois, en locution composée, pour désigner L'abeille.

...Une mouche-aveille N'a tant desirs d'avoir Du miel.....

Hardiesse de plusieurs rois et empereurs, préface, Ms., anc.en ionds, nº 7075. Bibl. imp. LA MÈRE ABEILLE se dit de celle qu'on appelait auparavant la reine, et qui par sa fécondité pourvoit au renouvellement de l'essaim.

La mère abeille produit dix mille individus tout à la fois, et dans un même lieu.

Buryon, Discours sur la nature des animaux.

ABEILLES, plur. fém., se dit d'un Insigne d'armoiries qui est de grande importance dans le blason de la monarchie et de la noblesse françaises. Les abeilles de la première race, les abeilles impériales.

Découverte faite à Tournay, du tombeau de Childéric. Outre l'anneau d'or de ce prince et plusieurs médailles d'or, on y trouva des abeilles de grandeur naturelle, faites d'or massif, ce qui a donné lieu à la conjecture que les abeilles, mal imitées dans la suite par nos peintres, devinrent nos fleurs de lys, lorsque, dans le xué siècle, la France et les autres États de la chrétienté prirent des armes blasonnées.

HENAULT, Abr. chron, de l'Histoire de France, année 1655.

D'ABEILLE, ou plutôt d'ABOILE, relativement à l'intérêt économique, et à la jurisprudence qui le réglait autrefois, on avait f it :

Aboilage, par Abollagium, mot de la basse latinité; Droit du seigneur sur les abeilles épaves ou disséminées qui se trouvaient dans les forêts de sa châtellenie. Cette orthographe est celle de Ménage et de Borel.

ABOILLAGE se lit dans Du Cange, Glossaire.
ABOLLAGE, dans La Thaumassière:

Le titre suivant, de l'an 1319, tiré du chartulaire de la maison de Sulli, appelle ce droit abollage.

Note aux Contumes de Lorris, c. v, art. 5.

ABEILLAGE paraît avoir été plus usité, mais aucun de ces mots n'est français aujourd'hui. ABEILLON s'est dit pour Essaim d'abeilles.

Si aucun trouve un abeillon à miel espave en son héritage, qui ne soit poursuivy par celuy à qui il appartient, il est tenu de le révéler au seigneur justicier dedans vingt et quatre heures après qu'il aura seeu ledit abeillon estre en son héritage.

> Contumier général, voy. Constantes du duché de Bourbonnois, c. 26.

ABELLAUD en certains lieux a signifié Bourdon, frelon.

Touchant les bourdons ou freions, qu'en plusieurs endroits de Languedoc l'on appelle Abeillands, c'est une espèce d'Abeilles naissant avec les bonues. Virgile les appelle ignavum pecus.

OLIVIER DE SERRES, Théâtre d'agriculture, Ve lieu, c, 14.

ABEILLIER s'est pris assez naturellement en quelques provinces pour désigner Le rucher, ou cette espèce de petite construction légère qui contient les ruches.

APIER, d'apiarium, a été employé autrefois dans le même sens, selou le témoignage de Cotgrave, et il était propre au langage ou dialecte roman.

Los eissams se van pausar de un apier en autre.

Traduction du Traité de l'arpentage, part. II, c. 1. Cité
par M. Raynouard, Lexique romau, au mot Abrilla.

APIE, s. f., par une allusion un peu maniérée à la douce un du miel de l'abeille, s'est dit quelquefois, mais très-rarement, dans le sens de Douceur, de grace, d'aménité.

Cessar composa un œuvre très élégant, de la raison et manière de bien purement et nettement parler, dédiant cest ces avre et l'envoyant à Cicero, comme prince et inventeux r de l'élégance et apie de la langue latine.

THEODOSE VALENTINIAN, l'Amant ressuscité de la mart d'amour, 1V.

Il faut pent-être chercher dans ce mot inusité l'origine du nom de la pomme appelée api ou apie, si re marquable par sa douceur. Voyez Api.

A BEILLANCE a été le nom encore moins connu d'une espèce de petite mouche blanche qui n'est pas aulrement désignée par Oudin, Cotgrave et Suinte-Palaye.

Quant aux noms spécifiques de l'abeille, abeille outrière, abeille maçonne, abeille perce-bois, reine abeille, etc., ils appartiennent aux dictionnaires spéciaux.

ABERRATION, s. f. (d'Aberratio, latin.)
Nouvement apparent observé dans les astres, et

qui résulte du mouvement propre de la lumière combiné avec celui de la terre.

C'est à M. Bradley que l'Astronomie est redevable de la belle découverte de l'aberration de la lumière.

CLAINAUN, de l'Aberration apparente des étoiles, causée par le mouvement progressif de la lumière. (Mém. de l'Acad. des Sciences, 1737, p. 105.)

Ce mot, à l'introduction duquel a donné lieu la découverte de Bradley publiée dans les Transactions philosophiques de 1727, a été traduit par Clairaut dans le mémoire dont ou vient de donner la date, 1737, du mot latin aberratio, qu'avait employé, en 1730, Manfredi, traitant, après Bradley et avant Clairaut, du même sujet (De iis quæ nuper a nobis observatæ sunt circa annuarum stellarum errores. Comm. de Bologne pour 1730, page 599). Le Dictionnaire de l'Académie l'a recueilli en 1762.

ABERNATION se dit aussi, en termes d'Optique, de l'éparpillement que subissent les rayons lumineux, de même ordre ou de différente nature, émanés d'un même point, lorsqu'ils rencontrent des surfaces courbes qui les réfléchissent ou les réfractent, de sorte qu'ils ne peuvent plus ensuite être concentrés exactement en un même foyer.

ABERRATION, dans cette acception, avait encore été précédé par le mot latin correspondant. Ces écarts, qui dérogent à la loi de concentration générale, avaient étéappelés très-justement Aberrationes, en 1761, par le physicien suédois Klingenstierna, dans un mémoire inséré au tome LI des Transactions philosophiques, sous ce titre : de Aberratione luminis in superficiebus et lentibus sphericis. Nous n'avons eu qu'à traduire la dénomination latine qu'il avait adoptée pour en tirer nos expressions françaises actuelles : Aberration de sphéricité, Aberration de réfrangibilité. Dans celles-ci le mot ABERRATION entre comme exprimant un effet absolu, dont la sphéricité des surfaces ou l'inégale réfrangibilité des rayons est la cause, de sorte qu'elles n'admettent pas l'adjonction du mot lumière. Ce complément ne s'emploie que dans l'application au phénomène astronomique.

ABERRATION, ramené au sens moral que recevait dans la langue latine Aberratio, s'applique maintenant, dans le style figuré, à des erreurs de jugement,

des écarts d'imagination ou de conduite. On dit, fréquemment, l'aberration ou les aberrations des sens, des idées, de l'esprit humain. On va même jusqu'à dire les aberrations d'un écrivain, d'une école.

Le passage du mot français ABERRATION de son sens primitif, tout scientifique, à son acception morale, est marqué dans le passage suivant :

Il y a loin du talent de simplifier un principe, et de suivre strictement la chaîne des conséquences qui paraissent en résulter, au talent d'appliquer le principe avec justesse, et de calculer, si j'ose m'exprimer ainsi, toutes les aberrations auxquelles il peut être sujet dans la pratique.

GRIMM, Correspondance, février 1775.

ABÈTIR, v. a. (De bête, autrefois beste, et par ce mot du latin bestia.) Voyez Bète.

Autrefois, Abester, Abbeter, Abeter, Abetter, Abestier, Abestier, (Voyez le Glossaire de Du Cange, au mot Abbetator, le Glossaire de Sainte-Palaye, etc.)

Rendre quelqu'un stupide, l'abrutir; littéralement, le réduire à l'état des bètes.

Mais est abesté le bon-homme, et paist l'herbe, et est transfiguré en une beste, sans enchantement.

Au moins se deussent-ils garder de soy laisser ainsi abester.

A. DE LA SALE, Les quinze Joyes de mariage , VIIe joie.

ABESTER se prenait aussi alors dans un sens extrêmement voisin du sens propre, pour, Abuser et duper quelqu'un.

> Lui ne puet-il mie guiler (tromper), Ne engignier (duper) ne abeter; Il quenoit (connaît) tot et set et voit.

Bien guile la dame, et abete Son seignor (son mari). Fabl. et contes anc., Méon, t. II, p. 366; t. IV, p. 403.

Oez cum li cuilverz (le vaurien) l'abete. Besoir, Chron. des ducs de Normandie, v. 18352.

On employait dans le même sens un mot de même origine, qui est aujourd'hui de l'usage le plus grossier et le plus vulgaire. Quand ils sont mariez, je les regarde embrider et embester mieux que les autres.

A. DE LA SALE, Les quinze Joyes de mariage, Epilogue.

ABESTER s'est dit proprement, dans un autre sens, beaucoup moins usité, pour Mettre les chiens sur la trace du gibier, exciter les animaux, les irriter les uns contre les autres; et de là, figurément, pour, Animer dans leur colère des champions ou des partis.

Pur ceo que vos abbestastes et procurastes discorde entre notre seigneur le roy, et la royne, et les altres del realme.....

> Texte de (326, cité par Du Cange, Gloss., au mot Abbetator.

Il a fourni des images au style élevé dans cette acception.

Il leur tourna l'escu vers le visaige, aussi fierement que fait le sanglier aux chiens quand ils sont abesté.

Perceforet, t. I, fol, 125 vo, col. t. (Cité par Sainte-Palaye.)

ABESTIR, et ABÈTIR, ne se sont jamais employés que dans le sens de notre première définition; et le dernier est peu d'usage, depuis qu'il est le seul qui s'écrive. Les exemples n'en étaient pas rares autrefois dans nos meilleurs écrivains.

Si cuiderent les maleureux abestiz que le Sainct-Esperit, en espece de colombe, luy (à Mahomet) revelast ses mensonges de par Dieu.

ALAIN CHARTIER, l'Espérance.

Car il sembloit que ses ennemys feussent aveuglez et abestis, qu'ilz ne deffendoient ce pas.

Ph. DE COMMYNES, Mémoires, VIII, 5.

Antonius estoit si abbesty et si asservy au vouloir d'une femme, que...

AMXOT, trad. de Plutarque. Fie d'Antoine, c. 78.

Combien ay-je veu de mon temps d'hommes abestis partemeraire avidité de science?

Où est le sage? Où est l'escrivain? Où est le disputateur de ce siecle? Dieu n'a-il pas abesty la sapience de ce monde? Voulez-vous un homme sain? Le voulez-vous reiglé et en ferme et seure posture? Affublez-le de tenebres, d'oisiveté et de pesanteur. Il nous faut abestir pour nous assagir.

Cette-cy (l'action qui rapproche les sexes) met toute autre pensée souls le jong, abrutit et abestit, par son imperieuse authorité, toute la theologie et philosophie qui est en Platon, et si ne s'en plainet pas.

MONTAIGNE, Essais, I, 25; II, 12; III, 5.

Cest une fierre et furieuse passion que l'amour charnel; elle abestist et abrutit la sagesse, résolution, prudence, contemplation, et toute opération de l'âme.

CHARRON, De la Sagesse, 1, 24.

Trop de jeunesse et trop de vieillesse empêchent l'esprit; trop et trop peu de nourriture troublent ses actions; trop et trop peu d'instruction l'abétissent.

PASCAL, Pensees, part. I, art. IV, § 1.

Puis tout-à-coup se prenant au duc de Beauvillers et au rei, et accusant son éducation : « Ils n'ont songé, s'écria-t-il (le duc de Berry), qu'à m'abétir, et à étousser tout ce que je ponvois être. »

SAINT-SIMON, Mémoires, 1712, 1. X, c. 38.

Se plusieurs se sont departis
Comme pen amans mon honneur,
Conclurons-nous, gens abestis,
Que s'en soit allé le seigneur?

Martir Franc, le Champion des dames (faisant parler
l'Église aux pères du concile de Bâle, en 1440.)

Quant à espoir vous attendrez,

Vous en trouverez abestiz;

Et en la fin vous apprendrez

Qu'espérance paist les chetifz

ALAIN CHARTIER, la belle Dame sans mercy.

Gens qui cuident estre si saiges
Qu'ilz pensent plusieurs abestir.....
CHARLES D'ORLÉANS, Rondels, LXXV.

Viens çà donc, insolente beste,
Qui tant en vain te romps la teste
Pour gens abestir comme toy.
Epistre envoyée à Marot, à Sagon et à la Hueterie. (Voy.
OEuvres de Cl. Marot, édit. de 1731, t. VI, p. 232.)

Le doigt qui escrivit devant les yeux du fils De ce Roy abesti, que Dieu avoit prefix Ses vices et ses jours, scent l'advenir escrire, Luy-mesme executant ce qu'il avoit peu dire. Agr. D'AUBIGNÉ. Tragiques. Vengeances, VI.

Abèrir est aussi un verbe neutre qui signisse, Devenir stupide, s'abrutir, descendre à l'état de bête.

C'est un enfant qui abétit tous les jours.

RICHELET, Dictionnaire.

S'ABÈTIR, verbe pronominal, a le même sens que le neutre ABÈTIR. Ils sont aussi auciens dans la langue que le verbe actif, et n'ont pas toujours été exclusivement, comme aujourd'hui, du style le plus familier.

Ainsi vindrent en usage les idoles des payens; et pour commemoration de l'idole de Belus, furent nommez leurs images Bel, Baal, Belphegor, Baalin et Belzebuth. Et depuis autres noms leur ont esté imposez selon les sottes pensées de ceulx qui à telles fantasies s'abestirent.

ALAIN CHARTIER, l'Espérance.

(Ils) reçoivent, approuvent tout ce qui se présente, et pour ce qu'il a beau semblaut et belle apparence, ou pour ce qu'il est en vogue, en crédit et observance commune, voire pensent qu'il ne soit pas permis d'en doubter, ou l'examiner, s'abbétissans et dégradans de cette façon.

CHARRON, De la Sagesse, II, 12.

Dont plusieur sont,
Quand femmes ont,
Mal s'en chevissent (tirent);
Et grand mal font
Quand se forfont
Et s'abestissent,
Tant les chérissent
Et obéissent
Que de liberté se deffont.
Guillaums Alexis, Blason des faulces amours.

Les Italiens ont une expression qui offre sous un aspect plus noble l'idée que réveille s'ABÈTIR, Disumanarsi, se dépouiller de l'intelligence et de la nature de l'homme.

. . . . . Guarda

Che nel disumanarti

Non divenghi una fera, anzi che un Dio. (Crains qu'à cesser d'être homme, tu ne deviennes une brute plutôt qu'un Dicu.)

GUARINI, Pastor fido, I, 1.

S'ABETTER s'est pris autrefois au sens figuré de S'obstiner, de S'attacher à un projet difficile, à une idée contestée, avec l'opiniâtreté d'une brute, ou jusqu'au point d'en devenir bête. Il se rattache figurément à l'emploi du mot abesten, dans le sens indiqué plus haut de Mettre les chiens sur la trace du gibier, exciter les animaux les uns contre les autres.

Trop est folz qui à eux s'abette, Histoire des Trois Maries, en vers, ms, p. 339, col. 1. (Cité par Sainte-Palaye.)

ABÈTI, IE; autrefois ABESTÉ, ABESTI, etc., participe.

Sur les formes diverses de ce participe, et sur l'emploi qu'on en a fait adjectivement, voyez quelquesuns des exemples qui précèdent.

ABETERE, substantif, s'était formé d'abêtir, sous son orthographe, abeter, pour désigner un homme abêti, imbécille de naissance ou d'abrutissement.

Charles le Chauve, dit un poëte,

D'une feme ki fu gentius, Avoit un fil ki fu soutius, Loéys li Baubes et non. Et saciez k'il et ces sornon, Pour cou k'il estoit baubetere: Mais il n'iert fos, ne abetere.

(Charles le Chauve, d'une femme qui fut noble, avait un fils qui fut subtil; il ent nom Louis le Bègue. Et sachez qu'il eut ce surnom, parce qu'il était bègue : mais il n'était ni fou ni abetere, ou imbécille.)

Ph. Mouskes, Chronique, v. 12743.

ABESTÉ, adjectif, est un mot ancien formé du même radical, mais dans une acception particulière; il se disait d'Un propriétaire de bestiaux, et spécialement d'un homme monté, ou d'un cavalier, par opposition à un homme à pied. (Voy. Cotgrave.)

Il fut conté d'un hoste, qui est sur les limites de Bretaigne et d'Anjou, qui a nom Mico l'abesté, ainsi nommé parce qu'il ne vouloit loger que ceux qui estoyent abestez, c'est à dire, que ceux qui avoyent des bestes, et no les gens de pied.

Boucher, Serées, liv. I, serée 11.

Il ne faut pas confondre avec les mots abesté, abesten, les mots hébété, hébêter, dont la racine n'est pas bestia, mais hebes, hebetare. (Voyez Hébéter.)

Hébèté et anère se trouvent heureusement rappro chés et gradués dans le passage suivant :

Ils sont si hébétés ou plutôt si abétis d'appliquer leur étude à un abus frivole, où ils ne font que se tourmenter, sans nul profit.

CALVIN, Contre l'astrologie judiciaire et autres curiosités.

AB HOC ET AB HAC, locution adverbiale et familière, formée d'éléments empruntés à la langue latine, se prononce comme en latin.

On en trouve une sorte d'explication dans le dicenda tacenda locutus d'Horace (Epist. I, vii, 72), et dans ces vers qui le traduisent et le commentent ;

Caquet bon-bee alors de jaser au plus dru
Sur ceci, sur cela, sur tout : l'homme d'Horace
Disant le bien, le mal à travers champs, n'eut squ
Ce qu'en fait de babil y sçavoit notre agace.

LA FONTAINE, Fables, XII, 11.

AB HOC ET AB HAC signifie, D'ici, de là, confusément, sans ordre. sans suite, sans raison, à tort et à travers.

Je ne trouve pas que ceste façon de parler sente plus son college que quand on dit, il en prend ab hoc et ab hac, laquelle toutesfois est fort usitée.

> H. Estienne, Nouveau langege françois italianize, dialogue II.

Je me suis hâté, mon bon ami, de vous faire ab hoc et ab hac mes petites observations, dans la crainte de les rendre trop tardives,

J. J. Rousseau, Lettres , 9 fevrier 1768.

Rimeur qui sait antithéser Est ravi quand il peut user Ab hoc et ab hac d'antithèse.

SCARRON, Virgile travesti, 111.

Qu'on raisonne ab hoc et ab hac
Sur mon existence présente;
Je ne suis plus qu'un estomac :
C'est bien peu, mais je m'en contente.
Fontenelle, Fors sur son estomat

Le bien aimé de l'almanach
N'est pas le bien aimé de France;
Il fait tout ab hoc et ab hac,
Le bien aimé de l'almanach.
BACHAUMONT, Mémoires, 1770, 11 décembre.

On a dit aussi, peut-être pour la commodité du vers alexandrin, et ab hoc et ab hac, en prononçant également le premier et à la manière latine.

Il décide de tout et ab hoc et ab hac.

Da LAFORT, les Trois Frères rivaitz, sc. 1.

Des cafés de Paris l'engeance fablière; Qui raisonne de tout et ab hoc et ab hac. BACHAUMONT, Mémoires, 1770, 7 octobre.

L'ordre des mots dont se compose la locution a été interverti dans le passage suivant :

Dans leurs discours et ab hac et ab hoc.

M=\* Desnoulières, ballade à M. Charpentier.

# ABHORRER, v. a. (du latin Abhorrere.)

Autrefois, ABHORRIR. On trouve l'un et l'autre en 1549 dans le dictionnaire de Rob. Estienne, en 1561 dans celui de Jean. Thierry, et, plus tard, dans ceux de Monet et de Cotgrave.

Авновата, c'est, proprement, Avoir en horreur. Il exprime, particulièrement à l'égard des choses, un sentiment de profond éloiguement.

Nous baillons en guarde.... nos corps aux medicins, qui tous abhorrent les medicamens, jamais ne prennent medicine.

RASELAIS, Pantagruel, II, 29.

(Les Romains) detestoient et abhorrissoient encore.....

Malveeillent et entenny du genre humain (Timon), refuyant et abhorrissant toute compaignie et communication des autres hommes.

Auror, trad. de Plutarque, Vie d'Antoine, c. 16, 91.

1. Eglise abhorre tellement le sang, qu'elle juge encore incapables du ministère de ses autels ceux qui auroient assisté à un arrêt de mort.

Ils tombent ou dans l'athéisme ou dans le déisme, qui sont deux choses que la religion chrétienne abhorre presque également.

Pascas, Provinciales, XIV; Pensees, part. II, art. xv, § 2.

Le roi n'avoit point donné d'ouverture ni de prétexte aux excès sacriléges dont nous abhorrons la mémoire.

Bossuet, Oraison funèbre de la reine d'Angleterre.

Madame étoit d'une nation qui abhorroit la bâtardise et les mésalliances.

Puységur, pétri d'honneur, abhorroit toutes ces friponneries.

Elle (l'inquisition) abhorre toute lumière, toute science, tout usage de son esprit.

SAINT-SIMON, Memoires, 1692, t. I, c. 3; 1718, t. XV, c. 19; 1721, t. XIX, c. 20.

César gouverna d'abord sous des titres de magistratures; car les hommes ne sont guères touchés que des noms: et comme les peuples d'Asie abhorroient ceux de consul et de proconsul, les peuples d'Europe détestoient celui de roi.

Montesquieu, Grandeur des Romains, c. 11.

Les Indiens... sont scandalisés de nous voir boire du vin et manger des viandes qu'ils abhorrent.

Vous détestez le fanatisme et l'hypocrisie, je les ai abhorrés depuis que j'ai en l'age de raison.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 4 ; Lettres, 29 novembre 1760.

J'aime trop la franchise et la vérité pour ne pas abhorrer les libelles et la satire.

J.-J. Rousseau, Lettres, 8 septembre 1755.

Et de qui le courage, abhorrant la vengeance, D'un volontaire oubly nove en sa souvenance Les torts qu'il a receus et les biens qu'il a faicts.

J. Bertaur, Cantique (argument pris du premier psaume de David).

Abhorrant le péché, tu chéris la justice.

Quoyque le crime se déguise, J'abhorre sa fausse beauté. Godeau, Paraphrase des Psaumes, ps. XLIV, CXVIII.

L'hymen ne peut nous joindre, et j'abhorre des nœuds Qui deviendroient sans doute un enfer pour tous deux. Mollikas, Don Garcie de Navarre, I, x.

Des malheurs qui sont sortis De la boîte de Pandore, Celui qu'à meilleur droit tout l'univers abhorre, C'est la fourbe, à mon avis.

Ce qu'un jour il abhorre, un autre il le souhaité: Botteau, Satires, VIII:

LA FORTAINE, Fables, III, 6.

J'admirerai dans Alexandre Ce que j'abhorre en Attila. J.-B. ROUSSEAU, Odes, II, 6.

C'est dans un sens analogue qu'on a dit, par hyperbole, ABHORRER, pour Ne pouvoir admettre une chose; ne pouvoir se concilier avec elle.

Pour le quel dommageable naturel plusieurs abhorrent la nourriture des chèvres, en pays de vignobles, fruits et taillis.

OLIVIER DE SERRES, Théatre d'agriculture, lieu IV, c. 14.

Je crois même qu'il importe beaucoup qu'en traitant avec ceux du parlement (auglais), qui, comme le duc de Buckingham, abhorrent cette neutralité et voudroient voir leur maître prendre parti de côté ou d'autre pour en profiter, il importe, dis-je, que vous leur témoigniez d'entrer toujours dans leurs sentiments.

> DE LIONNE au marquis de Ruvigny, 16 novembre 1667 (Voy. Négociations relatives à la succession d'Espagne, t. II, p. 533).

Le préjugé populaire abhorre, dans la petite vérole, la saignée et les médecines.

VOLTAIRE, Lettres , décembre 1923.

De là l'expression consacrée que donne le passage suivant :

Toutes les expériences leur avoient toujours fait remarquer que la nature abhorroit le vide.

PASCAL, Nouvelles expériences touchant le vide.

ARHORRER, dans un sens très-voisin du sens propre, et qui ne s'en distingue que par une nuance presque insensible, signifie Haïr violemment, détester, exécrer, et se dit aussi au sujet des choses, et plus particulièrement des personnes.

Les quatre ordres de mendians... apporterent une infinité de fruits à la chrestienté par leurs saintes exhortations, qui (ce qui) m'a fait mille fois esmerveiller pour quoy Guillaume de Saint-Amour, et après luy Jean de Meun en son Roman de la Rose, les abhorroient pour avoir voué une pauvreté, tant en general qu'en particulier.

Est. Pasquika, les Recherches de la France, III, 19.

Héllogabale s'acquit la haine publique, et se fit abhorrer de tous les gens de bien.

COMPRETEAU, Histoire romaine, XIV.

Quelle gloire monstrueuse! Peut-on trop abhorrer et trop mépriser des hommes qui ont tellement oublié l'humanité?

FÉNELON, Telémaque, XVII.

Mustapha, gouverné par sou musti, que les Turcs abhorraient, souleva contre lui tout l'empire. Vollaire, Histoire de Charles XII, V.

Sauvez-moi du tourment d'être à ce que j'abhorre.

Moniène, Tartuffe, IV, 3.

Vous l'abhorriez; enfin, vous ne m'en parliez plus.

Trouverai-je partout un rival que j'abhorre?

J. RAGINE, Andromaque, I, 1; V, 5.

Oracles, que j'abhorre,
Sans vos ordres, sans vous, mon fils vivrait encore.
Voltaire, OEdipe, VI, 1.

Ici se place un emploi hyperbolique d'abhorner, analogue à celui qui a été remarqué plus haut.

Un grand aime la Champagne, abhorre la Brie.

LA BRUYÈRE, Caractères, e. 9.

Un pays que j'abhorrerois si vous ne l'habitiez point.

J.-J. Rousseau, Lettres, t. I, p. 81.

On déteste sa pièce, et chacun la déchire....
Ils ont beau l'abhorrer, je la trouve admirable.

Boursault, le Portrait du peintre, sc. 8.

Dans l'exemple suivant, on retrouve la même forme hyperbolique, mais exprimant une contrevérité.

J'ai jusqu'ici conduit mon affaire en silence;
J'abhorre le fracas, le bruit, la turbulence.

REGNARD, le Distrait, II, 7.

ABHORRER prend quelquefois le pronom personnel.

L'irréligion non-seulement se contredit et se condamne, mais elle s'abhorre elle-même.

Boundatour, Sermons. Jeudi de la 3º semaine.

Je m'abhorre, et ne puis me supporter.

Fénelon, Télémaque, XVIII.

Je les ai tués tous deux en furieux; je suis au désespoir, je me regarde comme un monstre, je m'abhorre. Mariyava, le Paysan parcenu, part. III. Je m'abhorre encor plus que tu ne me détestes.

J. RACINE, Phèdre, II, 6.

Abhorné, ée, participe. Autrefois abhorni, ie.

Il se dit, adjectivement, des choses qu'on ne peut souffrir, des personnes que l'on hait.

Il ne faisoit point la cour à la signora Olympia, qui étoit abhorrée dans Rome.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, liv. III, année 1655.

Ce malheureux (la Parisière, évêque de Nîmes), abhorré partout et dans son diocèse, y mourut banqueroutier.

Albéroni abhorré en Espagne, en tyran cruel de la monarchie, qu'il s'approprioit uniquement.

Saist-Simon, Mémoires, 1715, t. XII, c. 6; 1719, t. XVIII, c. 5.

Chez nos dévots aïeux le théâtre abhorré
Fut longtemps dans la France un plaisir ignoré.
Boileau, Art poétique, III.

Pâles tyrans de ces lieux abhorrés Que l'œil du jour n'a jamais éclairés. J.-B. Rousseau, Allégories, II, 2.

Le nom de Polyphonte est partout abhorré.
Voltaire, Mérope, V. 8.

Il a vendu sa temme, et ce couple abhorré, Environné d'opprobre, est pourtant honoré. GLERRY, Satires, le Dix-huitième siècle.

ABHORRÉ se construit souvent avec la préposition de.

C'est la cause pourquoy de tous sont hüez et abhorryz.

RABELAIS, Gargantua, I, 40.

Ce qu'il (le pécheur) soutiendroit le moins, ce seroit d'être regardé comme l'objet de l'abomination et de la haine publique, d'être méprisé, abhorré, détesté de tout ce qui l'environne.

Bourdalous, Carême. Sur le jugement de Dieu.

Huïssant les Espagnols à visage découvert (la reine d'Espagne), abhorrée d'eux de même, et n'ayant de ressource que dans les Italiens, qu'elle avança tant qu'elle put.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1718, t. XVI, c. 20.

Jugement réprouvé et abhorré de tous les gens de lettres.

VOLTAIRE, Supvièment au Siècle de Louis XIV, lettre à M. Roques.

C'est tout ce que la nature permet dans ce moment abhorré de tous.

J .- J. ROUSSEAU, Émile, III.

Fuyez l'infame, inhumaine personne De qui le nom si mal cimbale et sonne, Qu'abhorré est de toute oreille saincte. Cl. MAROT, Épigrammes, IV, 10.

Ces fureurs jusqu'ici du vain peuple admirées Étoient pourtant toujours de l'Église abhorrées.

Cet empire odieux

Abhorré des mortels, et craint même des dieux.
Boilbau, Satires, XII; trad. de Longin, Traité du Sublime, c. 7.

Du participe présent d'abhorrent, abhorrant, se distinguait, par la substitution de l'e à l'a dans la dernière syllabe, un adjectif autrefois fort usité, mais depuis longtemps tombé en désuétude,

ABHORRENT, TE.

Nicot en explique ainsi l'origine et le sens : Abhorrer et abhorrir viennent de ab et horror, signifiant le dernier une tremeur causée aussi de peur. Et parce qu'on s'estrange de telles choses, abhorrer signifie aussi défuir et s'esloigner de quelque compagnie : selon laquelle signification, l'on dit une chose être abhorrente, quand elle est outre la commune et usitée façon de faire. »

ABHORRENT, qui, d'après cette définition, se rapproche fort de la locution latine abhorrere a, se construisait, d'une manière analogue, avec la préposition de.

La chose est tant hors les metes (bornes) de raison, tant abhorrente de sens commun, que à poine peult-elle estre par humain entendement conceue.

RABELAIS, Gargantua, I, 31.

ABHORRENT'S'employait aussi absolument, comme en témoignent de très-nombreux passages du même écrivain.

Il estima sa promesse tant abhorrente et impossible, qu'oncques l'aureille prester ne luy voulut.

Si vray feust que l'homme ne parlast qui n'eust ouy parler, je vous menerois à logicalement inferer une proposition bien abhorrente et paradoxe. Ces propheties aulcunement abhorrentes et estranges,

Au roy sembloit indecent que en sa cuisine le poete faisoit telle fricassée. Le poete lui remonstroit, que chose trop plus abhorreate estoit rencontrer le roy en cuisine.

Chose griefve, abhorrente et denaturée, est perir en

Et ne semble l'interpretation abhorrente. Radelals, Pantagruel, 111, 16, 19, 21; IV, 11, 22, 28,

ABHORRISSEMENT, s. m., s'était fait d'abhorrir, pour exprimer l'action d'abhorrer, d'avoir en hor-

La noblesse? Election de vertu, abhorrissement de vice, acquest licite d'honneur ou biens, avec sa propre industrie; ornement qu'autre ne peult donner, ne tollir. Aut. Charuts, Description de la Limagne d'Auvergne. Voy. Du Verdien, Bibliothèque, art. Ant. Charuis.

Que feront tous les nostres... tant que ceulx qui sont à présent vivront et se souviendront de l'estat présent... pour continuer cet abhorrissement.

Chantonnay au cardinal de Granvelle, lettre du 24 novembre 1566. (Voy. Papiers d'État du cardinal de Granvelle, t. X, p. 15.)

ABHORREMENT, d'abhorrer, s'est dit plus tard, au

Il n'y a rien qui pousse la personne tant à la vertu que même sens. l'honneur (l'horreur, var.) et l'abhorrement du vice. BRANTOME, Capitaines françois. Louis XI.

Ces deux mots ont disparu tout à fait de la langue, sans y laisser d'équivalent de même formation.

ABIME, s. m. (d'Abyssus, latin, et, par ce mot, du gree &600500, formé lui-même du privatif à et de

Autrefois Abosme, par la substitution de l'o à l'u, βυσσός, βυθός, fond, cavité). laquelle est, en certains cas, réciproque, comme dans huit pour octo, huile pour oleum, huitre pour ostrea; ARISME, etc.; assez généralement ABYSME chez les écrivains du xvie siècle, Abyme, chez ceux du xviie. Ces deux formes, toutefois, se perpétuent assez

lougtemps, la première dans le xvn° siècle, la seconde dans le xvin°. Le Dictionnaire de l'Académie donne ABYSME en 1694 et 1718, ABYME en 1740 et 1762.

Bien qu'on écrive encore quelquesois, d'après l'ancienne orthographe, Abyme par l'y gree, Abime par i a, depuis longtemps, prévalu, mais avec l'accent circonslexe, qui annonce presque toujours le

retranchement d'une lettre radicale. Le même mot latin dont nous avons tiré Abysme, Abyme, Abisme, Abime, et les Espagnols Abysmo, avait donné simplement Abis à la langue romane. L'intro- ${\rm duction}\,{\rm de}\,{\rm la}\,{\rm let}{\rm tre}\,m\,{\rm r\'esulte}\,{\rm probablement}\,{\rm de}\,{\rm la}\,{\rm forme}$ abyssum, l'accusatif étant souvent, dans les langues néo-latines, le type du terme dérivé. Quoi qu'il en soit, la forme sous laquelle la lettre m est devenue élémentaire et radicale se trouve déjà dans les monuments les plus anciens de notre littérature.

Et en cel point trebucherrent du ciel, les uns en abisme d'enfer, et les autres seur terre.

Il seront tourmentés en parfont asbismes d'enser. Livre de Sydrac . Les deaubles ont-il painne en l'autre siècle? Ms. nº 27, in-fol. Sciences et arts fr., à l'Arsenal.

ABIME a été longtemps employé au féminin, comme un grand nombre d'autres substantifs qui commencent par une voyelle, et dont l'article, en s'élidant, n'indique point le genre.

Quant aux abysmes et ouvertures de terre, quelquefois elles demeurent ouvertes, etc. (Voyez plus bas). Du Piner, trad, de Pline l'Ancien, II, 79-

Sur grans estangz d'amertume tous plains, Et de douleur sur abisme parsonde,

Fortune là sa maison tousjours fonde. ALAIN CHARTIER , le Régime de fortune.

Venez à moy, o abysmes loingtaines; Puys, fontaines, arrestez vostre cours. J. MOLINEY, le Throsne d'honneur.

Une importune, outrageuse tempeste, Sifflant, bruyant, grondant, et s'eslevant ... Entr'ouvroit l'eau d'une abysme profonde.

Là de la terre et là de l'onde Sont les racines, jusqu'au fond De l'abysme la plus profonde

De cet orque le plus profond. RONSAND, la Franciade, II; Ode au chancelier de FII

Tantôt nous montions sur le dos des vagues enflées, tantôt la mer sembloit se dérober sous le navire et nous précipiter dans l'abisme.

FÉRELON, Télémaque, II, IV.

Jusqu'au moment terrible où le vaisseau s'enfonce, l'abime se referme, et tout disparoît.

THOMAS, Éloge de Duguay-Trouin.

O toy qui connois Je danger Où ma barque peut s'engager... Conduis nos timides nochers, Et que tes bontez toujours prestes Les préservent, dans les tempestes, Des abysmes et des rochers.

RACAN, Psaumes, LXVIII.

Quoi! pour noyer les Grees et leurs mille vaisseaux, Mer, tu n'ouvriras pas des abysmes nouveaux! J. RACINE, Iphigenie, V, 4.

Profonds abymes de la terre. Enfer, ouvre-toi! Frappez, tonnerre, Écrasez-moi.

VOLTAIRE, Samson, V, 1.

Ne mc reste-t-il plus d'asile Que le vaste abîmc des mers? J.-B. ROUSSEAU, Cantales, V, Amymone.

Et le seu des éclairs et l'abime des flots Montraient partout la mort aux pâles matelots.

Croyez-moi, quand la terre entr'ouvre ses abtmes, Ma plainte est innocente et mes cris légitimes. VOLTAIRE, la Henriade, I; le Désastre de Lisbonne.

On s'est servi hyperboliquement du mot ABIME, en parlant de vallées profondes, de ravins.

On ne pouvait marcher que par des gorges étroites, et par des abimes sur lesquels plongeait l'artillerie ennemic, et il fallait sous ce seu gravir de rochers en rochers.

VOLTAIRE, Précis du Siècle de Louis XV, c. 9.

Nous avons au revers du mont Jura, à trois ou quatre cents pieds sous neige, juste au bout du chemin de la Faucille, un abtme qu'on appelle Lellex, peuplé d'environ deux cents malheureux que la nature a placés dans le pays de Gex, et que M. l'abbé Terrai en a détachés.

LE mans, Lettres, 26 janvier 1776.

En l'abisme d'une vallée. Trouvay ung desert long et grant

Comme une place désolée. ALAIN CHARTIER, l'Hospital d'amour.

L'expression abime d'eau est employée également par hyperbole dans le passage suivant :

Nous avons trouvé les chemins sort raccommodés, de Nantes à Rennes, par l'ordre de M. de Chaulnes; mais les pluies ont fait comme si deux hivers étoient venus l'un sur l'autre. Nous avons toujours été dans les bourbiers et dans les abymes d'eau.

Mme de Sévigné, Lettres, 31 mai 1680.

Dans la langue de l'Écriture, Abime, toujours au sens propre, mais pris absolument, se dit des caux qui environnaient la terre le jour de la création.

La terre esteit vaine et vuide, et tenebres esteient sur la face del abisme.

> Ancienne trad. de la Genèse, I, 2; ms. in-fol., nº 8, Théologie fr., à l'Arsenal, fol. 4 va, c. 1.

Il s'y dit aussi des cavernes immenses d'où sortirent les eaux du déluge, et où elles se retirèrent le troisième jour.

Sis cens ans aveit Noé quant il entra en l'arche. Set jors aprés ce habonderent les aigues, et surent les sontaines overtes dou ciel, et li abisme, et plut xl jors et xl nuiz.

> Ancienne trad. de la Genèse, VII, 11; ms. in-folnº 8, Théologie fr., à l'Arsenal, fol. 7 v°, c. 2.

Abime, sous cette forme absolue, se prend poétim quement pour La mer.

Non luy seullement, ni les siens, mais les nations beau bares... ont estimé aussi facile démolir le firmament et abysmes ériger au-dessus des nues, que desemparer vos alliance.

Plustost la terre monteroit es ciculx et les haults ciera I descendroient en l'abysme, et tout ordre de nature seroit perverti, qu'en si grande beaulté et elegance comme Ja vostre, y eust une goutte de fiel ni de malice.

RABELAIS, Gargantua, I, 32; Pantagruel, II, 21.

Lucifer sut jeté au sond de la mer; et ce ne sut qu'après avoir nagé pendant quarante jours qu'il sortit de l'abinc. Montesquieu, Lettres persenes, 39.

Ames de bronze, humains, celui-là fut sans doute Armé de diamant, qui tenta cette route, Et le premier osa l'abysme défier.

LA FONTAINE, Fables, VII, 12.

Jadis, lorsque mon bras faisait voler la prame Sur le fluide azur de l'abline calmé.

CHATEAUBRIAND, Poésies, l'Esclave.

Il est fait une allusion métaphorique à cet emploi abine dans ce vers:

Car j'ay du pleur tout l'abisme espuisé.

SAIRT-GELAIS, Dizains, 43.

C'est encore en se reportant à l'idée de profonur qu'implique le sens propre d'abime, qu'on dit hime, les abimes de l'enfer:

Mais enfin de l'enfer l'abline ténébreux

S'ouvrit, les engloutit, se referma sur eux.

Delille, trad. du Paradis perdu, VII.

absolument, comme il a été remarqué plus t au sujet d'une autre application du même mot, sirre e, les abimes.

La plus basse chose et la plus parsonde qui soit au mode est li poins de la terre, ce est li milieus dedanz i est apelez abismes, là où ensers est assis.

BRUNETTO LATINI, li Tresors, I, 97. Comment li mondes est.

Il tire (le corps) par sa pesanteur ou (au) parfont d'ame, et tu le pues par agileté eslever par dessus les
ulx.

ALAIN CHARTIER, l'Espérance.

Par adventure cust-ce esté cause que le feu du ciel eust (brûlé) toute l'abbaye, et toutes seussions tumbées en sme avec Dathan et Abiron.

RABELAIS, Pantagruel, III, 19.

es damnés sont dans l'abysme infernal.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introduction à la vie dévote, I, 15.

ls ont à combattre toutes les puissances de l'abyme Patru, III Plaidoyer.

Ce réprouvé qui sort aujourd'hui de l'abime, pour vous struire, étoit riche.

Massillon, Caréme. Jeudi de la 2e semaine.

Profanes! qui n'entrez jamais dans les secrets de l'Érnel, vos lumières ressemblent aux ténèbres de l'alme.

Pour moi, santon vénérable, je sais que l'envoyé de Dieu a enchaîné Satan et l'a précipité dans les abtmes.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, 18, 93.

Et vous ne craignez pas
Que du fond de l'abysme entr'ouvert sous ses pas
Il ne sorte à l'instant des feux qui vous embrasent,
Ou qu'en tombant sur vous ces murs ne vous écrasent?

J. RACINE, Athalie, III, 5.

N'es-tu pas un de ceux que, pour prix de leur crime, L'éternelle vengeance a plongés dans l'abline? Dellille, trad. du Paradis perdu, IV.

Dans le langage biblique l'enfer est également désigné par cette expression, le puits de l'abime.

Et le quint ange sonna sa busine (trompette)... et luy est donée la clef du puys de l'abisme, et ouvrist le puys de l'abisme...

Ancienne trad. de la *Bible*, ms. in-fol. nº 7, Théologie fr., à l'Arsenal, fol. 12 vº, 13 r°.

Quand Dieu laisse sortir du puits de l'abisme la fumée qui obscurcit le soleil, c'est-à-dire l'erreur et l'hérésie...

Bossuet, Oraison funèbre de la reine d'Angleterre.

ABÎME, par une extension plus forte de son sens propre, peut servir à exprimer, non plus l'immense profondeur, mais l'immense hauteur, et dans cette acception s'appliquer, par exemple, à l'air et aux masses d'eau qui s'y forment.

Jetons les yeux sur cette terre qui nous porte, regardons cette voûte immense du ciel qui nous couvre, ces abismes d'air et d'eau qui nous environnent, et ces astres qui nous éclairent.

Nous vivons plongés dans des abismes d'air, comme les poissons dans des abismes d'eau.

FÉNELON, De l'Existence de Dieu, part. I, c. 2, § 14.

C'est en ce sens qu'il a été dit, dans un vers rapporté plus haut au sujet du genre d'abime:

Les nuages bouffis d'une abysme de pluie.

Ancot, Poésies, Ps. III.

A la même acception se rapporte l'expression poétique l'abime des cieux.

Je cours après Newton dans l'abime des cieux. Voltaire, Épures, XXX. Et ce même soleil n'est, aux regards des dieux, Qu'une étincelle, un point dans l'abine des cieux.

> Enthousiasme! tu m'égares A travers l'abime des cieux. Lannus, la Nature, I; Odes, II, 1.

ABÎME, par l'extension de son sens propre, exprime l'immense étendue non-seulement en profondeur et en hauteur, mais encore dans une direction horizontale; de là ces expressions l'abîme de l'immensité, l'abîme de l'étendue, en parlant des horizons sans fin de la terre et de la mer.

Dans ces lieux vides et sans bornes... la lumière du jour... ne renaît que pour..., lui présenter (à l'homme) l'horreur de sa situation, en reculant à ses yeux les barrières du vide, en étendant autour de lui l'abême de l'immensité qui le sépare de la terre habitée.

Burros, Hist. natur. Le chameau et le dromadaire.

On comprend comment ABIME s'est dit, par une dernière et plus forte extension de son sens propre, de l'espace sans bornes,

Soit dans des expressions telles que celles-ci: l'abime du vide, les abimes du chaos:

L'univers se reforme encore Dans les abûnes du chaos. J.-D. ROUSSERU, Odes, II, 1.

Au milieu d'un vaste fluide Que la main du Dieu créateur Versa dans l'abûne du vide, Cet astre unique est leur moteur.

MALFILATRE, Odes. Le soleil fixe au milieu des planètes.

Soit sous une forme absolue, comme dans ce trèsancien exemple :

> Homme et cheval cel noise (ce bruit) font, Con se (comme si) li mondes en parfont (en profondeur)

Dusques (jusques) en abisme chaïst (tombait).

Roman de Mahomet, v. 1764.

Dans le Vocabulaire latin français de G. Briton (xive siècle), le mot latin chaos est traduit par ABYSMES.

Anime passe au figuré lorsqu'on l'applique à des conceptions de l'esprit ou indéterminées, ou obscures, ou qui, par leur grandeur illimitée, dépassent la portée de la pensée humaine, laquelle s'y perd, pour ainsi dire, comme dans un gouffre sans fond, dans un abime. Telles sont entre autres :

La notion de l'infini, celle du néant :

Qui se considérera de la sorte s'effrayera de soimême, et, se considérant soutenu dans la masse que la nature lui a donnée entre ces deux abimes de l'infini et du néant, il tremblera dans la vue de ces merveilles.

Pascal, Pensées, part. I, art. IV, § 1. Voy. Des Pensées de Pascal, appendice no 1.

C'est en vain que les abines de l'infini sont ouverts tout autour de nous; un enfant n'en sait point être épouvanté; ses foibles yeux n'en peuvent sonder la profondeur.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, IV.

L'idée d'une immense étendue de temps, dans le passé ou dans l'avenir, l'idée de l'éternité:

Leur vraie histoire (des Égyptiens) étoit renfermée dans des bornes raisonnables, mais ils trouvoient beau de se perdre dans un *abisme* infini de temps qui sembloit les approcher de l'éternité.

Bossuer, Discours sur l'Hist, universelle, 111, 3.

Le passé ne lui paroît plus (au mourant) qu'un instant fugitif qui n'a fait que briller et disparoître : l'avenir est un abine immense, où il ne voit ni fin ni issue, et où il va se perdre et s'engloutir pour toujours.

Une rapidité que rien n'arrête, entraîne tout dans les ahîmes de l'éternité: les siècles, les générations, les empires, tout va se perdre dans ce gouffre, et rien n'export.

Massillon, Mystères, Sermon du jour de l'Assomption; Discours pour la bénédiction des drapeaux de Catinat.

On croit que de simples gouverneurs de plusieurs grandes provinces du vaste empire de Charlemagne étoient devenus, dans la suite, des princes héréditaires, Mais M. Leibnitz soutient qu'ils l'avoient toujours été, et par là ennoblit encore les origines des plus grandes maisons. Il les enfonce davantage dans cet abline du passé, dont l'obscurité leur est si précieuse.

FONTENELLE, Éloge de Leibnitz,

Rien ne surnagera sur l'abline des ages.

Taonas, Épure au peuple.

Certaines opinions sur la destinée de l'homme, la croyance à la fatalité par exemple :

N'ensons toutesois ni votre œil ni le mien

Dans ce prosond abyme où nous ne voyons rien.

P. CORBEILLE, OEdipe, III, 15.

## Certains dogmes:

Je ne vous conseille pas de vous enfoncer dans les abysmes de la prédestination.

BALZAC, Lettres, 11 novembre 1633, à M. Bois-Robert.

Quel mal y a-t-il donc à creuser ces abtmes de la grâce et de la bonté divine, comme on creuse la terre pour en tirer de l'or ou des diamants?

J. Dr. MAISTRE, Sources de Saint-Petersbourg,

L'idée des perfections divines, et, dans cet ordre d'applications, ABIME devient, presque toujours, une expression admirative, marquant moins la faiblesse de la pensée humaine, que la grandeur, la beauté deson objet:

Et pource que les jugemens de Dieu, sans qui riens ne se fait, sont une parsonde abisme, où nul entendement humain ne scet prendre sons ne rive.

ALAIN CHARTIER, le Quadrilogue.

Mystère ineffable (la Rédemption) qui comprend l'a-bysme de la charité divinc.

S. FRANÇOIS DE SALES. Introduction à la vie dévote, II, 14.

d'ansses appréhender... » Je suis de l'advis du prédicateur, et ne blasme point cette belle fougue de dévotion. Les abysmes de l'amour de Dieu sont les seuls abysmes où il y ait du plaisir à se perdre.

BALZAC, Socrate chrétien, disc. X.

Les règles de la justice humaine nous peuvent aider à entrer dans les profondeurs de la justice divine, dont elles sont une ombre; mais elles ne peuvent pas nous découvrir le fond de cet abisme.

Bossuer, Discours sur l'Histoire universelle, II, t.

O richesses à ablines de la sagesse et des jugements de Dieu!

BOURDALOUR, Instruction pour l'Avent, § 3.

Dieu ne peut agir qu'avec ordre et qu'avec sagesse, quoique son ordre et sa sagesse soient souvent des abysmes impénétrables à l'esprit humain.

MALEBRANCHE, Recherche de la vérité. Éclairoissements sur le VIº livre, we preuve.

Pour t'élever de terre, homme, il te faut deux ailes, La purcté du cœur et la simplicité; Elles te porteront avec facilité Jusqu'à l'abyme heureux des clartés éternelles. P. CORRELLE, l'Imitation, II, 4.

Ne jugez point l'obscure Providence Suivant les loix de l'humaine prudence; Et, sans vouloir de ses décrets profonds sonder en vain les ablmes sans fonds, Contentez-vous...

J.-B. ROUSSEAU, Allegories, II, 2.

La personne de Dieu elle-même:

Quand je pense, Seigneur, que tout l'être est en vous, vous épuisez et vous engloutissez, 6 abisme de vérité, toute ma pensée.

Fénelon, De l'Existence de Dieu, I, 3, § 92.

Adorons le Père suprême,
Principe sans principe, abysme de splendeur.

J. RACINE, le Samedi à Vespres.

Les mystères de l'esprit humain, de la conscience, et par suite les pensées secrètes, les complots, etc. :

J'ai opposé l'abysme de mon ingratitude à l'abysme de votre grâce et faveur.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introduction à la vie dévote, 1, 11.

La raison humaine est un abysme où l'on se perd, quand on le veut sonder trop avant.

Perrot D'ABLANCOURT, trad. de Lucien, Hermotime.

Les contradictions et les abtmes de l'impiété sont encore plus incompréhensibles que les mystères de la foi.

Massillon, Petit Carême, 2º dimanche.

....On no peut tromper l'œil vigilant des dieux :
Des plus obscurs complots il perce les abimes.
Voltaire, Sémiramis, 1, 3.

C'est toi qui nous prédis ces tragiques fureurs Qui couvent sourdement dans l'abtine des cœurs Delille, trad, des Géorgiques, I,

#### L'homme lui-même :

Vous êtes un abîne de misère et de corruption aux yeux de Dieu.

Massillon, Carême, mardi de la 2º semaine.

Tous les cœurs sont cachés, tout homme est un abine. VOLTAIRE, Discours sur l'homme, I.

## Les secrets de la nature :

Je me naye, je me perdz, je m'esguare, quand j'entre au profund abysme de ce monde.

RABELAIS, Pantagruel, II, 4.

Ces grands génies qui pénètrent les secrets les plus cachès de la nature, qui s'élèvent en esprit jusques dans les cieux, et qui descendent jusques dans les abysmes, devroient se souvenir de ce qu'ils sont.

MALEBRANCHE, Recherche de la vérité, préface.

La nature est pour l'homme un livre fermé, et le Créateur, pour confondre, ce semble, l'orgueil humain, s'est plu à répandre des ténèbres sur la surface de cet abine.

Massillon, Caréme, le jeudi après les Cendres.

Qui peut de la nature approfondir l'abime?

Deelle, l'Imagination, II.

Le grand nombre et la confusion des opinions humaines, le cercle immense des sciences, les profondes difficultés de quelques-unes, l'obscurité de certaines questions, certaines erreurs, etc.:

En quoy je vous peulx asseurer qu'il m'ha ouvert le vray puitz et abysme de Encyclopedie.

RABELAIS, Pantagruel, II, 20.

Elle (la vérité) n'est pas, comme disoit Democritus, cachée dans le fond des *abysmes*, mais plustôt eslevée en hauteur infinie en la cognoissance divine.

MONTAIGNE, Essais, III, 8.

Ils se perdent dans l'abisme des opinions humaines.

Donnez-moi encore un moment, monseigneur, pour vous raconter la suite de leurs erreurs, et tous les pas qu'ils ont faits pour s'enfoncer dans l'abisme.

Les Juifs, contraints enfin d'avouer que le Messie n'é-

toit pas venu dans le temps qu'ils avoient raison de l'attendre selon leurs anciennes prophéties, tombérent dans un autre abisme.

> Bossuer, Panégyrique de saint André; Discours sur l'Histoire universelle, II, 9, 10.

L'univers, que Dieu a livré à votre curiosité et à vos disputes, est un abine où vous vous perdez; et vous voulez que les mystères de la foi, qu'il n'a exposés qu'à votre docilité et à votre respect, n'aient rien qui échappe à vos foibles lumières?

MASSILLON, Carême, le jeudi après les Cendres.

Ta science est un abîme plus profond que l'Ocean.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, 16.

L'origine du mal a toujours été un abime dont personne n'a pu voir le fond.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. BIES.

Voulons-nous pénétrer dans ces abines de la métaphysique, qui n'ont ni fond ni rive, et perdre, à disputer sur l'essence divine, ce temps si court qui nous est donné pour l'honorer?

Je vous déclare que si j'étois né catholique, je demeurerois catholique, sachaut bien que votre Église met un frein très-salutaire aux écarts de la raison humaine, qui ne trouve ni fond ni rive quand elle veut sonder l'abtine des choses.

J.-J. Rousskau, Nouvelle Heloise, VI, 8; Lettres 22 juillet 1764.

L'idée de la mort a été quelquefois présentée soula figure d'un abime où tout va se perdre.

De quelque superbe distinction que se flattent hommes, ils ont tous une même origine, et cette orig est-petite; leurs années se poussent successivement coules flots, ils ne cessent de s'écouler; tant qu'enfin, apavoir fait un peu plus de bruit et traversé un peu plus de pays les uns que les autres, ils vont tous ensemble se confondre dans un abisme où l'on ne reconnoît plus mi princes, ni rois, ni toutes ces autres qualités superbes qui distinguent les hommes.

Bossuer, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

ABIME prête à beaucoup d'autres figures, d'un grand usage pour exprimer les Situations, les étals extrêmes où l'homme peut se trouver;

L'excès de certains sentiments, le plus souvent énibles : si qu'un instant d'egarement m'a perdue à suis tombée dans l'abine d'ignominie dont une

ablese de maux où je suis submerge, je sens les J.-J. ROUISMAU, la Nouvelle Heloise, I, 29; les Confesdes comps qui me sont portés.

le prévois que des horreurs, je n'imagine que des s, et il est sur que nous perirons tous deux. MARIVAUX, la Pie de Marianne, part. XI.

Ils étoient plus que rois, ils sont moindres qu'esclaves, Fe la gloire qui suit vos plus nobles travaux Ne sait qu'approsondir l'abyme de leurs maux. P. CORRELLE, Sertorius, III, 1.

Quelquesois même la félicité parfaite, le comble

le la prospérité, la béstitude:

Considerez enfin quel bien ils ont tous de jouir de Dieu, qui les grause pour jamais de son amiable regard, et qui par iceluy répand dans leurs cœurs un abysme de S. FRANÇOIS DE SAILES, Introduction à la vie dévote, I, 16.

Un si grand party qui la mettroit dans le sin fond et abysme de la grandeur, des biens, des richesses, de la délic**es**.

BRANTOME, Dames illustres. Muse de Carnavalet. Ils (les habitants des Champs-Elysées) sont plongés faveur.

dans cet abisme de délices comme les poissons dans la mer.

Une occasion d'illusions, d'embarras, de chute :

Quel ablme qu'une grande place qui nous établit sur les peuples, qui nous rend responsables devant Dicu... des suites de la paix ou de la guerre, de l'abondance ou Massicion, Panegyrique de saint ionis.

des calamités publiques! De grands obstacles, de grands embarras, de

Il ne faut pas demeurer en si beau chemin, mais, au contraire, que vous tendies sons vos sens pour nous aider grande dangers: CATERNINE DE MÉDICIS, lettre du 9 janvier 1563. (Voy. à sortir de l'abisme où nous sommes.

Correspondence de Catherine de Médicis, t. I, P. 356.)

Mais il s'en trouve de si malheurensement habiles, qu'ils / vie.

se creusent des auje

BALING, Socrate chrétien, un

Nous soulèverions demain le peuple si nous voulions; le devons-nous vouloir? Et si nous le soulevons, et si nous tout. otons l'autorité au parlement, en quel abisme jetons nous

Le CARDINAI. DE RETZ, Mémoires, part. II, année 1649. Voilà le bon sens qui parle, sans autre ornement que sa force. Il (Démosthène) rend la verile sensible à tout le Paris! peuple; il le réveille, il le pique; il lui montre l'abisme

Ces etats generaux étoient un abime ouvert sous les pieds du régent, dans les conjonctures où on se trouvoit ouvert.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1717, 1. XV, c. 2. de toules parts.

Sylla... sembla ne faire des règlements que pour établir des crimes... il tendit des pieges, sema des épines, ouvrit

des abimes sur le chemin de tous les citoyens. MONTESQUIEU, Esprit des lois, VI, 15. Je ne vous dirai jamais assez avec quelle douleur Je

vous vois entrer dans une carrière couverte de fleurs et J.-J. Rousskau, Lettres, janvier 1765.

semėe d'abimes. Les abysmes profonds qui s'offrent devant moi. Je frémis quand je voi

Des causes de dépense et de vuine, le ruine elle-

mème, ou enfin la personne ruinée Et la despence qu'il sait pour noz affaires n'est pas une chose limitée, mais c'est une droicte abisme où tout se

La passion du jeu est un abime de désolation; tout fond et despend. perd dans ce gouffre, le temps, l'esprit, la joye, la san

Il faut cependant examiner si l'on veut bien com

hasard de l'abyme, où conduit la grande dépense. J'admire la Providence, qui permet qu'avec ! grandeurs et de choses agreebles dans votre etablis

il s'y trouve des abymes qui ôtent tous les Plaisn

(M. de Sévigné) trouve l'invention de dépenser sans paroître, de perdre sans jouer, de payer sans s'acquitter; toujours une soif et un besoin d'argent, en paix comme en guerre: c'est un abyme de je ne sais pas quoi, car il n'a aucune fantaisie; mais sa main est un creuset où l'argent se fond.

M<sup>mo</sup> DE Sένισκέ, *Lettres*, 20 mai 1672; 20 septembre 1675; 27 mai 1680.

Parmi les applications sans nombre qui ent été faites, par figure, du mot Ablane, nous citerons la suivante, dans une phrase où il est question des al-térations profondes de la santé:

Quand vous voudrez vous reposer, il ne sera plus temps.... il n'y aura plus aucune ressource à vos fatigues passées............ Ce sont des brêches sur d'autres brêches, et des abymes sur des abymes.

Mme DE Sévigné, Lettres, 4 octobre 1671.

Dans un passage du même écrivain, ABIME exprime beureusement l'image de la confusion, du désordre.

Parlons un peu de la table du cabinet de M. l'ambassadeur, de ce chaos de lettres, de ces abymes de poches, de cette confusion de papiers qui fait que, comme dans l'enser, quand une pauvre lettre y est une sois jetée, jamais elle n'en sort.

Me Da Savigne, Lettres, 24 juillet 1691.

Abine a fourni à un écrivain de cette époque une image non moins vive pour rendre l'effet des péripéties de la tragédie :

Le poème tragique vous serre le cœur dès son commencement, vous laisse à peine dans tout son progrès la liberté de respirer et le temps de vous remettre; ou s'il vous donne quelque relâche, c'est pour vous replonger dans de nouveaux abymes et dans de nouvelles alarmes.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 1.

A l'emploi figuré d'ABIME se rapportent quelques locations consacrées; c'est ainsi que l'on dit:

Un abime de ténèbres, Un abime de mystère, en parlant d'une chose d'une obscurité impénétrable:

Nous estant éloignez de vous pour nous précipiter dans un abysme de ténèbres, votre Esprit-Saint estoit comme suspendu au-dessus de nous pour nous secourir dans le temps que vous aviez ordonné.

Annauld D'Andilly, trad. des Confessions de saint Augustin, XIII, 34.

O abisme de ténébres qui m'éponvante! ne croirai-je jamais rien? croirai-je sans être assuré? Qui me tirera de ce trouble?

FÉNELON, De l'Existence de Dieu, part. II, c. 1, § 4.

Cela seul me paraît intelligible; tout le reste est pour moi un abime de ténèbres.

VOLTAIRE, l'Ingénu, c. 10.

Je vois moins clair que jamais dans le sort de mon livre; c'est un abime de mystère où je ne saurois pénétrer.

J .- J. ROUSSEAU, Lettres, 25 avril 1762.

L'abime de l'oubli, en parlant de choses ou de personnes profondément oubliées:

La gloire et la réputation se perdent ensin dans les absmes d'un éternel oubli.

FLÉCUIRE, Oraison funchre de Mme d'Aiguillon.

Un abime de science, et même, absolument, comme on le voit par un exemple fort ancien, un abime, au sens où on dit aussi, plus souvent, un puits de science, en parlant d'un homme extrêmement savant, dont on ne peut approfondir le savoir:

Thomas vaut autant à dire comme abysme. (Var. abisme.)
BRUNETTO LATIRI, li Tresors, I, 75. De saint Thomas.

Parquoy, unon fils, je t'admoneste qu'employes ta jeunesse à bien pronficter en estude... somme que je voye ung abysme de science.

RABELAIS, Pantagruel, II, 8.

Il y a, entre telle chose et telle autre, un abime, c'est-à-dire un prosond intervalle, une immense différence ou un obstacle infranchissable:

Que V. M. considère, s'il lui plaît, elle-même, quelle différence il y a, quel éloignement, quel abûne, entre cette égalité glorieuse et volontaire du roi an sujet, dans la poursuite des crimes, cette modération, cette retenue, œ scrupule que je viens de remarquer, et le choix des juges par un roi qui est partie.

PELLISSON, 1er Discours au Roi.

Il y a entre telle et telle condition un abyme d'intervalle si immense et si profond, que les yeux souffrent de voir de telles extrémités se rapprocher.

La Bruyère, Caractères, c. 6.

Le premier caractère du vice dont nous parlons, est de mettre comme un *abûne* entre Dieu et l'âme voluptueuse, et de ne laisser presque plus au pécheur d'espérance et de retour.

Massillon, Carême, vendredi de la 2º semaine.

Être près de l'abime, être sur le bord de l'abime, c'est-à-dire près de sa ruine, à la veille de sa perte; être au fond de l'abime, c'est-à-dire tout à fait perdu:

La carrière des lettres... est plus épineuse que celle de la fortune. Si vous avez le malheur d'être médiocre, voilà des remords pour la vie; si vous réussissez, voilà des ennemis : vous marchez sur le bord d'un abline, entre le mépris et la haine.

VOLTAIRE, Lettres, à M. Le Fèvre, 1732.

Qui sait si, me voyant si orès de l'ablme, la tête ne m'eût point tourné?

Il ne me reste plus rien à espérer ni à craindre en ce monde, et m'y voilà tranquille au fond de l'abime.

J.-J. ROUSSEAU, la Nouvelle Héloise, VI, 12; les Réveries du promeneur solitaire, 1re promenade.

Creuser un abime sous les pas de quelqu'un, creuser un abime sous ses pas, se creuser un abime, etc., c'est-à-dire travailler à la perte, à la ruine d'un autre ou à la sienne propre, la préparer, soit volontairement par esprit de haine, de vengeance, de méchanceté, soit involontairement par impéritie, par imprudence, par l'excès d'un zèle mal entendu.

Le roi (Auguste) très embarrassé différa sous divers prétextes... Donner bataille aux Suédois pendant les négociations, et la perdre, c'était creuser l'abime.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, III.

Aussi bien sous mes pas c'est creuser un abyme, Que retenir ma main sur la moitié du crime. P. Conneille, Rodogune, V, 1.

D'abime en abime est très-voisin de cette locution.

Voyez comme un pas vers la fortune nous a précipités tous d'abûne en abline.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Firginie.

Ainsi de piége en piége et d'abysme en abysme, Corrompant de vos mœurs l'aimable pureté, Ils vous feront enfin haïr la vérité.

J. RACINE, Athalie, IV, 3.

Voltaire semble faire la critique de cette expression dans le passage suivant d'une de ses lettres :

Je ne sais pas pourquoi on a imprimé à Paris :

Nous marchons dans la nuit, et d'abîme en abîme.

Je vous assure que mon vers,

Nous partons, nous marchons de montagne en abtme, est beaucoup plus convenable aux voisins du mont Jura. Je vois de mes fenêtres une montagne au milieu de laquelle se forment des nuages; elle conduit à des précipices de quatre cents pieds de profondeur, et quand on est englouti dans cet abtme on trouve d'autres montagnes qui mènent à d'autres précipices. Je peins la nature telle qu'elle est.

VOLTAIRE, Lettres, 13 avril 1767.

La traduction littérale de cette parole de l'Écriture, abyssus abyssum invocat (Ps. XLI, 8), un abime appelle un autre abime, a formé dans notre langue un proverbe, l'abime appelle l'abime, dont le sens est: Un excès conduit à un autre excès, un crime amène un autre cri

Une abysme attire

COEFFETEAU, Hist. romaine, XIV.

ABÎME, dans la langue spéciale du blason, est le nom qu'on donne au centre de l'écu, et, par extension, à toute pièce placée parmi beaucoup d'autres pièces, qui n'en touche et n'en charge aucune.

Abisme donc est le cœur de l'escu, comme quand l'ou dit: Mis en abisme, c'est-à-dire au milieu de l'escu, sans que ce qui se met en cet endroit touche ny charge aucunc piece, quelle qu'elle soit.

P. PALLLOT, La vraye et parfaite science des armoiries, au mot Anisme.

D'ABYSME, ABISME, s'étaient formés, au sens de Profond, les adjectifs

ABYSMEUX, recueilli par Cotgrave :

Abimeulx sont de Dieu les jugemens.

J. MOLLNET, Le débat de la chaîr et du poisson.

ABISMAL, dont Sainte-Palaye cite cet exemple :

Que vos cors en la fosse abismale eussent esté ensevelis.

Triumphes de la noble dame, fol 38, vo.

# ABIMER, v. a.

Autrefois d'abosme, Abosmer, Abomer. En voici quelques exemples, qui marquent l'ancienneté des acceptions figurées du mot. Il y est question de personnes affligées, abattues, pour ainsi dire plongées, englouties dans ces sentiments.

Là troverent Rou e sa gent Si doleros, si abosmiez. Benoir, Chronique des ducs de Normandie, t. I, v. 5889.

Et li Turc s'en tornerent dolent et abosmé.

Com est mes cuers dolens, tristes et abosmés. Chanson d'Antioche, ch. III, v. 312; ch. VII, v. 376.

Se vont à Gisors entassant
Comme ceus que paour (la peur) abosme.
G. GUIART, Royaux lignages, t. I, v. 935.

Ona fait aussi d'abysme et abisme, ABYSMER, ABIS-

ABIMEN signifie au propre Jeter, précipiter dans un abime.

Il se dit quelquefois en ce sens absolument.

En la mesme année, douze villes des plus célèbres de l'Asie furent renversées par un tremblement de terre qui fut d'autant plus effroyable, qu'arrivant de nuit, on ne put prévoir le danger, outre que, la terre s'ouvrant, on fut abysmé tout à coup.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Annales, II, 12.

Lisbonne est abîmée, et l'on danse à Paris.

Voltaire, le Désastre de Lisbonne.

Plus souvent, il se construit avec les prépositions par, dans, sous, etc.;

Avec la préposition par :

Autres montagnes se pourront manifester et eslever pour l'accroissement des roches et mineraux qui croissenten icelles, ou bien il adviendra qu'une contrée de pays sera abysmée ou abaissée par un tremblement de terre, et alors ce qui restera sera trouvé montueux.

B. PALLIST, Recepte veritable par laquelle tous les hommes de la France pourront apprendre à multiplier et augmenter leurs thresors.

(Jupiter), lorsque tu étois jeune et bouillant, tu ne faisois ni paix ni trêve avec les coupables, et en abysmois les uns par des tremblemens de terre, et les autres par des déluges, comme tu sis sous Deucalion.

Perrot D'Ablancourt, trad. de Lucien, Timon ou le Misanthrope.

La Grèce ayant été abinée par un déluge, de nouveaux habitants vinrent la peupler.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, 131.

Un village a été abûné, à quelques lieues de nous, par un tremblement de terre.

VOLTAIRE, Lettres, 26 décembre 1755.

Avec les prépositions dans ou en, quelquefois, poétiquement, à :

Si nous ne pouvons abismer Télémaque dans les flots. Féneton, Télémaque, VIII.

Vile créature, j'ai osé me révolter contre vous, mon créateur et mon roi, qui d'une seule parole pouviez m'écraser ou m'abîmer dans un étang de feu et de soufre. MASSILLON, Paraphrase du psaume XXXI.

Presque toute l'artillerie et tous les chariots restèrent embourbés ou abinés dans les marais.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, IV.

[leurs fers

Ils se ressouvenoient (les Hébreux) que Dieu rompant Abysma leurs tyrans aux gouffres des enfers. Godenu, Paraphrase des Psaumes, ps. LXXVII.

Avec la préposition sous :

Jadis de toutes parts faisant regorger l'onde, Sous un déluge d'eaux il abyma le monde. P. CORNELLE, Attila, V, 3.

Dieu résolut enfin, terrible en sa vengeance, D'abymer sous les eaux tous ces ambitieux. BOLLEAU, Salires, XII.

Sous Pélion Mimas fut abîmé.

J.-B. ROUSSEAU, Allégories, II, 5, Minerve.

Abîmer se dit souvent, par extension, en parlant de ce qui est Renversé, abattu, détruit, sans être jeté dans un abîme.

On portoit quelque respect aux places fortes, avant qu'une puissance à laquelle rien ne peut résister eut trouvé le moyen de les abymer par une grêle affreuse de 150

bombes, et par le ravage de cent pièces de canon en batterie.

Hamilton, Mémoires du chevalier de Grammont, c. 2.

Enfin, sous mille crocs la maison abymée
Entraîne aussi le seu, qui se perd en sumée.

BOLLALV, Satires, VI.

Le sens propre d'Abimer, et les diverses constructions qui peuvent servir à l'exprimer, se retrouvent dans les phrases suivantes, d'ailleurs métaphoriques:

L'autre, voyant un fleuve flotter, s'écrioit ainsi : Mon anne n'aura jamais de repos qu'elle ne soit abysmée dedans la mer de la divinité, qui est son origine.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la vie dévote, II, 13.

Ils abisment la justice et les subjets du royaume dedans les eaux et fanges d'erreurs et d'ignorance dont ils ne peuvent se retirer.

MATTHIEU, Hist. des dern. troubles de la France, IV.

Comment vous serez-vous tirée de ses pattes, et de ces inondations de paroles, où l'on se trouve noyée, abymée?

Mme de Sévigné, Lettres, 26 octobre 1689.

Un flot survient, et *l'abyme*; on ne le revoit plus, il est noyé.

LA BRUYERE, Caractères, c. 13.

Cette querelle, dans laquelle plusieurs auteurs prirent parti, donna lieu à un grand nombre d'ouvrages, et fut une tempète qui pensa abismer Balzac.

> NICERON, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres, t. XXIII.

Maintenant, illustre amí des hommes et le mien, je me prosterne à vos pieds pour vous conjurer d'avoir pitié de mon état et de mes malheurs, de laisser en paix une mourante tête, de n'y plus réveiller des idées presque éteintes, et qui ne peuvent renaître que pour m'abimer dans de nouveaux gouffres de maux.

J.-J. Roussrau, Lettres, 26 juillet 1767.

Ne vois-tu pas, Seigneur, quels violens orages, Quels vens d'ambition, emeuz en nos courages, Soufflent de tous costez, prests à nous abysmer? J. Bertaut, Cantique. Je m'enfuvois de Dieu; mais il enfla la mer, M'adysma plusieurs fois, sans du tout m'abysmer. Agr. n'Aumoná, Tragiques, Vengeances, VI.

Ton courroux qui m'abysme en des lieux ténébreux. Ragan, Psaumes, LXXXVII.

ABIMEN, soit sous une forme absolue, soit construit avec diverses prépositions, se prend souvent au figuré, dans le sens général de Perdre, en parlant de tout ce qui peut être comparé à un gouffre, à un abîme; par exemple:

La mort, le néant, l'enfer, les châtiments célestes, le malheur :

Hélas! mon âme, tu estois abysmée dans cet ancien néant, et y serois encores de présent, si Dieu ne t'en eust retirée.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la vie dévote, I, 9.

Je pourrois ajouter encore que c'est en vain qu'on s'efforce de se distinguer sur la terre, où la mort nous vient bientôt arracher de ces places éminentes, pour nous abismer avec tous les autres dans le néant commun de la nature.

Bossuar, Sermons, Contre l'ambition.

Et plaise aussi à vostre vueil sublime
Me retenir pour vostre serviteur,
A celle fin que malheur ne m'abisme,
Qui de longtemps est mon persécuteur.

Michel D'Amboise, requête à Georges de Créqui.

Pour abysmer tout esprit et haultesse, Qui fierement contre les cieulx se dresse. Cl. Maror, Du bon pasteur et du maurais

Abysme ces esprits impies.

RACAN, Psaumes, IX.

Que le ciel me punisse et m'ablme à l'instant, Si dans mes volontés je me suin pas constant! Destouces, le Dissipateur, IV, 1.

Exterminer d'un coup, d'un signe, d'un clin d'œil, Toi, tes chars, tes drapeaux, ta troupe criminelle, Et vous abliner tous dans la nuit éternelle.

DELLEE, trad. du Paradis perdu, VI.

La ruine en général:

Si le chantre demain one le renversor, Alors de cent arrêts en le peux terrasser. Pour soutenir tes droits que le ciel antorise,

Abyme tout plutôt : c'est l'esprit de l'Église.

Bozzav, le Lavin, I.

La raine d'un État, d'un royaume, d'une province, d'une ville, etc.:

In n'est pas possible que de si grands maux, qui sont topables d'abismer l'État, soient sans remède.

Bomuny, Lettres, 2º à Louis XIV, 1675.

Dix heures sonnèrent, la compagnie se leva, et ainsi unit cette matinée qui faillit à abismer Paris.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, année 1651.

No six mille hommes sont partis pour abymer notre Bretagne.

Mme de Skrigné, Lettres, 31 juillet 1675.

Les traillements continuels de l'administration, partagée jusqu'alors entre deux ou trois ministres en guerre unvete l'un avec l'antre, et qui, pour se moir mutuellement, ablaoient le royaume.

J.J. ROUSSEAU, Confessions, part. II, liv. xr.

## La ruine des particuliers :

Votre Majesté voudroit-elle, sur des relations inventées, abymer la fortune d'un homme, parce qu'il est plus attaché à sa personne que les autres?

Mlle DE MONTPENSIER, Mémoires, part. VI.

Monsieur le Prince, pour parvenir au dessein qu'il avoit sormé de m'abysmer et de me perdre... fut trouver M. Le Tellier.

Coligny, Mémoires, éd. Monmerqué, 1844, p. 76.

Souvent, pour empécher une pièce nouvelle de paraître, pour la faire tomber au théâtre, et, si elle réussit, pour la décrier à la lecture et pour *abtiner* l'auteur, on emléciples d'intrigues que les wighs n'en ont tramé contre les torys, les guelfes contre les gibelins, les molinistes contre les iansénistes.

VOLTAIRE, Lettres, 23 décembre 1760.

Particulièrement, le désordre, la perte de la for-

Il a cinquante mille écus de dettes au delà de son bien, il est abrmé, mais il est content.

Pour celui (le régiment) de Picardie, il n'y faut pas penser, à moins que de vouloir être abymé dans deux ans; mais c'est mal dit abymé, c'est déshonoré.

Mas ne Sévisné, Lettres, 27 avril 1672; 26 aodt 1675.

J'avois pris les mêmes mesures que vous : finter la jeunesse, la corrompre par des plaisirs, l'engager dans des crimes, l'abismer par la depense et par les dettes, ..... pouviez-vous micux faire?

FÉBBLON, Dialogues des morts, XXXIX, Sylla, Catilina et César.

Hé! monsienr, achevez-moi; par grace, ruinez-moi, ablanez-moi: que je vous aie cette obligation-là.

Duranany, le Chevalier joueur, V, 7.

Si je connaissais sa maîtresse, j'irais lui consciller de le piller, de le manger, de le ronger, de l'abtuer.

LE SAGE, Turcaret, IV, 12.

J'étois sur le point de m'expliquer fortement avec hui, pour nous délivrer de ses importunités, lorsqu'un funeste accident m'épargna cette peine en nous en causant une autre, qui nous ablma sans ressource.

PRÉVOST, Manon Lescaut, part. I.

Quelquefois, au contraire, l'excès dangereux de la puissance, de la richesse:

Concevez l'homme accompaigné d'omnipotence, vous l'abysmez; il faut qu'il vous demande par aumosne de l'empeschement et de la resistance.

MONTAIGNE, Essais, III, 7.

Rome, abîmée par les richesses de toutes les nations, avoit changé de mœurs; il ne fut plus question d'arrêter le luxc des femmes.

Montesquinu, Esprit des lois, XXVII, 1.

Un coupable et funeste abandon aux plaisirs, au vico:

Au reste, encore qu'il (Héliogabale) fust tout noyé et comme abysmé dans les plaisirs, il ne laissa pas d'avoir aiguillon de gloire.

CORFFERENU, Histoire romaine, XIV.

Je m'estois persuadé que parmy vous ce n'estoit que luxe, et que cette grande abondance de toutes choses yous abremoit dans les voluptés.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, X.

... Avec cette étrange pénitence, cette âme malheureuse sort de son corps toute noyée et tout abismée dans les affections sensuelles.

Boisver, Sermons, Sur l'impénitence finale.

Vous qui vivez comme les payens qui n'ont point d'es-

pérance, abiné dans le désordre, et dont toute la vie n'est qu'un crime continuel.

Massillon, Carême, mercredi de la 4º semaine.

...... Ce châtiment c'est l'exécration où il est; et, quelque abîmé qu'on soit dans le crime, on est toujours sensible à cette punition.

VOLTAIRE, Lettres, février 1739, à M. Devaux.

P. Corneller, Othon, III, 3.

Une émotion violente, la tristesse, la douleur, le désespoir, la jalousie, etc. :

Dieu montre de loin ce Messie tant promis et tant désiré, le modèle de la perfection et l'objet de ses complaisances, abisme dans la douleur.

Bossuer, Discours sur l'Histoire universelle, II, 9.

Je suis abymée dans la mort.

Pour d'Hacqueville...... il est tellement abymé dans la mort du comte de Guiche, qu'il n'est plus sociable.

J'ai vu madame de Fontenilles, qui a perdu sa mère : c'étoient des torrents de larmes; elle est abymée dans sa douleur.

Mme ne Sévigné, Lettres, 27 juin 1672; 15 décembre 1673; 8 octobre 1688.

Il a de l'esprit, et faisoit bonne chère à ses amis quand il n'étoit pas si abiné dans sa jalousie.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, de Bias.

Et, l'ame abymée dans l'excès d'un sombre désespoir, il continuait son voyage vers l'Égypte.

VOLTAIRE, Zadig, c. 8.

Ainsi parmi les ténèbres, Les yeux vainement fermés, Dans mille pensers funèbres Mes sens étoient abimés.

J.-B. ROUSSEAU, Odes, IV, 6.

## Le doute, l'ignorance :

Tu n'as frappé mes yeux d'un moment de clarté Que pour les abymer dans plus d'obscurité. P. Cornelle, Horace, III, 1.

## Une préoccupation exclusive :

Cette raison, aussi impertinente que vous la voyez, vu la matière, satisfit la plupart des vieillards, noyés ou plutôt abymés dans les formes du palais.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, ann. 1652.

De grandes occupations, l'embarras des affaires :

Je reçois une lettre de madame de Vins;.... elle est abymée dans ses procès.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 9 juin 1680.

Il y a des âmes sales, pétries de boue et d'ordure, éprises du gain et de l'intérêt,.... curieuses et avides du denier dix, uniquement occupées de leurs débiteurs, toujours inquiètes sur le rabais ou sur le décri des monnoies, enfoncées et comme abymées dans les contrats, les titres, les parchemins.

LA BRUYERE, Caractères, c. 6.

Vous trouverez le premier acte assez changé; c'est toujours beaucoup que je vous donne des vers, quand je suis abimé dans la prose, dans les bâtiments, dans les jardins.

VOLTAIRE, Lettres, 8 novembre 1757.

Des études profondes, difficiles; la réflexion, la rèverie:

Corbinelli est toujours ..... le meilleur homme du monde, et toujours abymé dans sa philosophie christianisée

Mme ne Sévigné, Lettres, 16 avril 1689.

Le roi paraissait abîmé dans une réverie profonde. Voltaire, Hist. de Charles XII, 1.

Jusqu'au plus haut des cieux élève tes regards, Jusqu'au fond de la terre abyme ta pensée. P. Cornelle, l'Imitation, II, 12.

### L'idée de la Divinité :

Abîmée devant la majesté de Dieu, toutes les grandeurs de la terre ne lui paroissoient plus qu'un atome et un néant (à Madame).

MASSILLON, Oraison funcbre de Madame.

## La piété, la dévotion :

Tout recueillis, et comme tout abysmés dans nous-mêmes, ou, pour mieux dire, tout recueillis et comme tout abysmés en Dieu.

BOURDALOUE, Caréme, le mercredi des Cendres.

J'ai été à Sainte-Marie, où j'ai vu madame votre tante, qui m'a paru abymée en Dieu.

Mme Da Savigna, Lettres, 20 novembre 1664.

Abimer, dans une acception figurée très-familière, qu'admet seulement la conversation, signifie au commencement des troubles de la révolution, des nistres honnètes gens, et même quelquefois capables, sont abinés devant les violences populaires.

CHATEAUBRIAND, Écrits politiques, Lettre à un pair de France.

Venons au jeu. Qu'est-ce aujourd'hui
Que les joueurs et les joueuses? . . .
On s'abysme en une séance;
On y perd plus qu'on n'a de bien.
REGNIER DESMARAIS, Poésies françoises. Sur l'excès où on porte toutes choses.

Quelquefois s'ABIMER exprime l'action de Se plonger dans quelque étude, quelque réflexion, quelque sentiment, où l'on est comme perdu.

Les plus grossières et pueriles ravasseries se trouvent plus en ceux qui traittent les choses plus hautes et plus avant, s'abysment en leur curiosité et presomption. La fin et le commencement de science se tiennent en pareille bestise.

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

Laissons les parfaits goûter les douceurs d'un commerce intime avec Dieu, et s'abysmer dans la contemplation de ses infinis attributs.

Bourdalove, Caractère de l'orgueil.

O être, ô être! votre êternité, qui n'est que votre être même, m'étonne, mais elle me console. Je me trouve devant vous comme si je n'étois pas; je m'abisme dans votre infini.

FineLon, De l'Existence de Dieu, II, 5, § 95.

La sotte vie que je mêne est la chose du monde la plus aisée à comprendre ; je m'abyme dans ces pensées.

pour s'abymer dans la joie, voilà M. de Turenne tué.

M<sup>me</sup> DE SÉVIGNÉ, Lettres, 16 mars 1672; 31 juillet 1675.

S'abimer en soi-même, c'est S'y plonger, s'y perdre, comme dans un abîme. On a appliqué cette expression à Dieu même dans les vers suivants :

Le seul Estre infiny, le Monarque suprême, Luit de son propre éclat et s'abisme en soy-mesme. Saint-Amand, Moyse sauvé, VI.

On a dit aussi qu'une chose s'abime dans une autre chose, pour faire entendre qu'elle S'y confond.

Faire le panégyrique de l'humilité, c'est faire celui de

François de Paule. Toutes ses vertus se sont comme aby mécs dans celle-là.

BOURDALOUR, Panégyrique de saint François de Par

S'ABIMER, par analogie avec une acception figur d'ABIMER, qui a été précédemment expliquée, se d dans le langage le plus familier, pour Se gâter, s'e dommager, se détériorer, se salir.

Au lieu de s'abimer, on a dit au sens neutre al mer, par une ellipse du pronom personnel, autr fois admise, comme dans la langue latine, pour plupart des verbes actifs. Voyez aux mots Abaisse Abâtardir, et particulièrement Abattre, p. 94.

La mer Morte, autrement nommée Mare Asphaltite en laquelle Sodome et Gomorre abysmerent.

> P. Belox', Observations de plusieurs singularitez choses memorables de divers pays estranges, I,

Tu sçais quelle tempeste il faisoit, il y a trois jou telle qu'il sembloit que le monde deust abysmer. Perrot d'Ablancourt, trad. de Lucien, l'Aleyon.

Il jura à faire abymer toute l'hôtellerie. Scarron, Nouvelles tragi-comiques, les Hypocrites.

Paris abyme. Et par où abyme-t-il?

LA ROCHEFOUCAULD, Lettre à Mile de Sillery, sa nièce

Si que les nefz, sans craînte d'abysmer, Nageoient en mer à voilles avallées. Cl. Maror, Ballades, III, 21

Le cuir enflé flotte bien sur la mer, Mais il ne peult au dedans abysmer. Amyor, trad. de Plutarque, Vie de Thésér,

..... Je le veux croire, Et m'embarquer dessus la même mer Où j'ay pensé tant de fois abismer. Vortunz, Élégie,

ABÎMÉ, ÉE, participe.

Il se prend, tant au propre qu'au figuré mêmes sens que le verbe. On l'a vu par d'a breux exemples, auxquels nous ajouteron vants, où il semble employé comme une s jectif;

Au sens de Profond :

Les poissons n'ayment à dormir es lieux t

et en dormant ils touchent contre terre, ou sont appuyez à quelque pierre.

P. Belon, Observations de plusieurs singularitez et choses memorables de divers pays estranges, 1, 75.

De toutes caues la source

Demeurera sans course,

Comme un goufre abismé...

Ant. Du Verdier, Les diverses teçons, I, 15.

## Au sens de Abattu, détruit :

L'État périroit, le trône seroit renversé, nos villes abtmées et réduites en cendres, et nous aurions le même sort que Sodome et Gomorrhe, si Dieu ne voyoit encore au milieu de nous des serviteurs fidèles.

Massillon, Petit Careme, 2º dimanche.

### Au sens de Anéanti:

Les rides sur notre front, les cheveux gris, les infirmités, ne nous font que trop remarquer quelle grande partie de notre être est déjà abysmée et engloutie.

Bossurt, Sermons, Sur l'importance du salut.

Et, en parlant des personnes, au sens de Perdu sans ressource :

ll . . . . entra dans mes intérêts lorsqu'on me croyoit abyme.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, aunée 1649.

Tel à la cour est abysmé, qui garde ailleurs tout son crédit.

Bourdaloue, Carême, lundi de la 1re semaine.

Cela est tellement avéré que madame Scarron ne la voit plus, ni tout l'hôtel Richelieu. Voilà une femme bien abymées mais elle a cette consolation de n'y avoir pas peu contribué.

Mme De Sevigne, Lettres, 6 fevrier 1671.

# Au sens de Ruiné:

Je fais présentement l'équipage de mon fils, sans préjudice des lettres de change qui vont leur train : tout le monde est abrmé.

Ils (les courtisans) n'ont jamais un sou, et sont tous les sont de tous les bals, de toutes les courses de bagues, de toutes les loteries, et vont toujours, quoiqu'ils soient abymés.

Mes DE Sévioné, Lettres, 23 mars 1672; 21 août 1680.

Ma chère, tui dira-t-il, je suis abîmé; vous pouvez me sauver l'honneur et la vie, en signant seulement votre nom.

DUPRESNY, le Chevalier joueur, I, 5.

L'argent qu'on en tire (des confiscations, dans les États despotiques) est un tribut considérable que le prince lèveroit difficilement sur des sujets abtmés.

MONTESQUIRU, Esprit des lois, V, 15.

Au sens de Recueilli:

Toutrecueillis et comme tout aby smés dans nous-mêmes.

BOURDALOUE, Caréme, mercredi des Cendres.

Au sens de Plongé dans la douleur, accablé:

La Marans est abymée; elle dit qu'elle voit bien qu'on lui cache les nouvelles.

Mme DE Sevigne, Lettres, 20 juin 1672.

Au lieu d'abimé dans la douleur, dont il a été donné plus haut des exemples, on a dit abimé de douleur.

Je pense que le pauvre chevalier étoit bien abymé de douleur.

Mme De Sévigné, Lettres, 28 août 1675.

Ces deux manières de parler ont beaucoup de rapport entre elles; cependant, si l'on cherche quelle nuance les distingue, on voit que la première est celle qui annonce le plus de persistance dans l'affliction. Un homme peut être abattu lorsqu'il reçoit une atteinte cruelle, et retrouver bientôt son courage, sa force. Si l'on dit de lui qu'il fut abimé de douleur, on s'exprimera avec plus d'exactitude que si l'on disait qu'il fut abimé dans sa douleur.

On a dit, avec la même construction, des yeur abimés de pleurs, pour noyés dans les pleurs, ou, absolument, des yeux abimés.

L'expression du visage de la reine ne s'effacera jamais de mon souvenir. Ses yeux étaient abimés de pleurs.

Mme DE STAEL, Considérations sur la révolution française, part. III, C. 7.

A ces mots, d'un torrent de larmes, Ressource des cœurs opprimés, La douleur inonda ses charmes, Et ses yeux furent abymés.

HAMILTON, le Bélier.

On peut rapprocher de cette expression la suivante, employée, par plaisanterie, en parlant d'yeux fatigués par l'insomnie.

Hélas! mes pauvres petits yeux sont abymés; j'ai la rage de ne dormir que jusqu'à cinq heures.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 20 novembre 1673.

La même construction abimé de se retrouve dans cette locution usuelle : abimé de dettes.

Ils engagèrent dans cette conspiration, Pison, jeune homme d'une maison illustre, mais téméraire, factieux, abimé de dettes.

VERTOT, Revolutions romaines, XII.

Fatigué d'écrire, ennuyé de moi, dégoûté des autres, abliné de dettes et léger d'argent... j'ai quitté Madrid. Braumargnais, le Barbier de Séville, I, 2.

C'est un roué dans toute la force du terme, abymé de dettes, et payant ses créanciers à coups de sabre.

BACHAUMONT, Mémoires, 1781, 13 janvier.

Dans les vers suivants, de date ancienne, se rencontre l'adjectif verbal, fort inusité,

ABIMANT:

Fai, Seigneur, pour le moins, fay que les mieus vi-Eschappent la fureur de ces flots abismans. [vans Ascot, Prélude poétique, Songe élégiaque.

AB INTESTAT, locution adverbiale usitée en jurisprudence (du latin Ab intestato, locution adverbiale correspondante.)

Dans la langue latine, les participes testatus, qui a fait un testament, intestatus, qui n'a pas fait de testament, avaient donné lieu de dire, adverbialement, testato, avec testament, intestato, sans testament.

On disait encore : Hæreditas quæ ab intestato defertur, succedere ab intestato, hæres ab intestato, possessor ab intestato, manières de parler dans lesquelles ab intestato, comme une sorte d'adverbe exprimait cette circonstance que la personne dont on héritait, dont on possédait les biens, n'avait point fait de testament.

De ab intestato, nous avons tiré, par voie de simple traduction, ou même de transcription, Ab intestat, comme de intestatus, intestat. Voyez ce mot.

AB INTESTAT entre dans plusieurs expressions qui répondent toutes à des expressions latines :

Venir ab intestat, en parlant d'une succession qui échoit dans l'ordre prévu par la loi, en l'absence de toute disposition testamentaire:

Toutes les successions qui viennent ab intestat sont en ligne directe ou collatérale.

Est. PASQUIER, l'Interprétation des Institutes de Justinian, III, 2-

### Succèder ab intestat :

Il y a trois ordres de personnes qui succèdent ab intestat : celuy des enfans et autres descendans; celuy des pères et mères et autres ascendans; et celuy des frères et sœurs et autres collatéraux.

DOMAT, les Loix civiles dans teur ordre naturel, liv. II, introd.

La raison qui fit que les loix romaines restreignirent si fort le nombre de ceux qui pouvoient succèder ab intestat, fut la loi du partage des terres.

MONTESQUIEU, Esprit de. lois, XXVII

#### Succession ab intestat :

Il seroit impossible de dire combien de divers visages prindrent les loix de Rome, selon la diversité des temps, en matiere de successions ab intestat.... Le droiet de nostre France, en matiere de successions ab intestat, ne fraternise pas grandement avec celuy de Rome.

Est. Pasquien, l'Interprétation des Institutes de Justinian, III. 1.

On pourroit se passer de l'usage des successions testamentaires, mais non de celui des successions légitimes ou ab intestat.

DOMAT, les Loix civiles dans leur ordre naturel, liv. 11. introd.

#### Héritier ab intestat :

Le Romain favorisoit l'héritier testamentaire au préjudice de l'héritier ab intestat... et nous, au contraire, nous favorisons l'héritier ab intestat au préjudice du testamentaire

Est. PASQUIER, l'Interprétation des Institutes de Justinian, III, 4.

On peut ajouter, comme un quatrième ordre d'héritiers ab intestat, celuy qui au défaut de parens appelle le mary à la succession de sa femme, et la femme à la succession de son mary.

DOMAT, les Loix civiles dans leur ordre naturel, liv. II, introd.

On a dit aussi mourir ab intestat, expression dont il est plus difficile de rendre compte que des précédentes, et à laquelle Furetière conseille, avec raison, de substituer mourir intestat.

Dedans Rome, nul ne pouvoit mourir partie testé, partie ab intestat, fors et excepté celui qui faisoit profession des armes.

Est. Pasquier , l'Interprétation des Institutes de Justinian , III , 4.

Il a été fait quelquefois de ces expressions, toutes judiciaires, un emploi littéraire.

Géronte meurt de caducité, et sans avoir sait ce testament qu'il projetoit depuis trente années : dix têtes viennent ab intestat partager sa succession.

Qui voit-on dans les lanternes des chambres, au parquet, à la porte ou dans la salle du magistrat? des héritiers ab intestat? Non, les lois ont pourvu à leurs partages : on y voit les testamentaires qui plaident en explication d'une clause ou d'un article; les personnes exhéredées, etc.

La Bruyère, Caractères, c. 11, 14.

J'apprends soudain qu'un oncle trépassé,
Des vieux docteurs certes le plus avare,
Ab intestat malgré lui m'a laissé
D'argent comptant un immense héritage.
Voltaire, Contes en vers, le Pauvre Diable.

### On en peut dire autant de Intestat

Lequel, après avoir réfléchi mûrement
Que tout est ici bas fragile et transitoire...
Considérant que rien ne reste en même état,
Ne voulant pas aussi décéder intestat....
— Intestat! — Intestat! ce mot me perce l'âme...
— A fait, dicté, nommé, rédigé par écrit,
Son susdit testament en la forme qui suit.

REGNARD, le Légataire universel, V, 6.

AB IRATO, locution latine qui signifie : Par un homme en colère.

On s'en servait primitivement, en termes de ju-

risprudence, lorsqu'on réclamait contre certaines donations, certains testaments faits sous l'empire de la colère. Donation ab irato, testament ab irato.

La loi casse les testaments appelés ab irato; mais tous ces testaments qu'on pourrait appeler a decepto, a moroso, ab imbecilli, a delirante, a superbo, la loi ne les casse pas, ne peut les casser.

MINABEAU, Discours sur l'inégalité des partages dans les successions (1791).

Il se trouve une allusion à l'emploi judiciaire de cette locution dans le passage suivant:

Je ne sais pas ce que le cardinal de Fleuri et le général dont vous parlez vous ont fait, mais il me semble, Monseigneur, qu'un bon chrétien comme vous, qu'un cardinal, devrait en mourant se réconcilier avec ses ennemis. Il semble que votre testament ait été fait ab irato; cela scul suffirait pour l'invalider.

VOLTAIRE, Examer du testament politique du cardinal Albéroni.

Depuis, Ab irato a été appliqué, par extension, aux actes, aux discours, aux écrits de toute sorte que la colère paraissait avoir inspirés. On a dit : agir, parler ab irato; une mesure prise ab irato, un discours prononcé ab irato, une satire écrite ab irato, etc.

Cette manière de parler n'est sans doute pas bien ancienne, puisqu'il n'y en a point de trace chez nos lexicographes avant l'édition du dictionnaire de l'Académie donnée en 1799

ABJECT, ECTE, adj. (du latin abjectus, participe passif d'abjicere.)

Il semble qu'à une certaine époque on ait prononcé abjet, puisque le mot est ainsi écrit, avec suppression du c étymologique, non-seulement dans quelques lexiques, ceux de Monet, de Danet, de Furetière et dans le dictionnaire de Trévoux, mais quelquefois chez Corneille, peut-être pour la commodité de la rime, et chez d'autres écrivains, Vaugelas, Perrot d'Ablancourt, etc. (Voyez les exemples ci-après.) Cette orthographe et la prononciation qu'elle représente n'ont eu cours, probablement, que dans une partie seulement du dix-septième siècle; Robert Estienne en 1549, Nicot en 1606, écrivent ABJECT, comme plus tard, en 1694, l'Académie.

Selon Féraud, dans son Dictionnaire critique, en 1787, ABJECT doit se prononcer abjek. Cette prononciation, qui fait disparaître le t, comme l'autre le c, n'a de garant que Féraud, lexicographe estimable, mais d'origine provençale. C'est le besoin de la rime et une licence capricieuse, plutôt que l'usage, qui l'ont introduite dans ces vers:

Si le style bucolique
L'a dénigré,
Il veut par le dramatique
Étre tiré
Du rang des auteurs abjects;
Vivent les Grees!
J.-B. ROUSSEAU, Vaudeville.

ABJECT signifie, comme abjectus, rejeté, bas, vil, méprisable, dont on ne fait nulle estime.

Il peut, conséquemment, s'appliquer aux personnes et aux choses. On le dit, entre autres :

De l'homme, en général, considéré à un point de vue philosophique et religieux :

Ceste infinie beauté, puissance et bonté, comment peut-elle souffrir quelque correspondance et similitude à chose si *abjecte* que nous sommes, sans un extresme... dechet de sa divine grandeur?

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

La nature de l'homme se considère en deux manières : l'une selon sa fin, et alors il est grand et incompréhensible; l'autre selon son habitude..., et alors l'homme est abject et vil.

Cette élévation rendroit l'homme horriblement vain, ou cet abaissement le rendroit horriblement abject.

Pascal, Pensées, part. I, art. IV, § 10; part. II, art. V, § 7

De certains hommes, comme aussi de certains animaux:

Il ne me semble point que les plus abjects serviteurs facent volontiers pour leurs maistres ce que les princes s'honorent de faire pour ces bestes (les chiens, les chevaux, etc.).

Quelles qualités de nostre corporelle constitution, en Platon et en Cicero, ne peuvent servir à mille sortes de bestes? Celles qui nous retirent (ressemblent) le plus, ce sont les plus laides et les plus abjectes de toute la bande : ear, pour l'apparence exterieure et forme du visage, ce sont les magots.

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

On ne mettoit que les personnes les plus abjectes et viles pour administrer l'eau aux plaideurs, dont est venu l'adage Ad aquam malus.

Platon ne veut point que ses citoyens soient hostes et tiennent hostelleries, et le permet seulement ès plus abjects du peuple.

J. BOUCHET, Serées, liv. I, serée 1re.

La troisieme piece contenoit l'histoire d'Absalon, qui barricada son pere, et le chassa de la ville de Jerusalem, ayant gaigné et corrompu par caresses indignes les plus abjects et faquins du menu peuple.

Et vous seul n'aviez honte de vous rendre vil et abject, en deshonorant vostre liguée et vostre nation, tant estiez transporté d'appetit de vangeance et d'ambition.

Satyre Menippée, les Pièces de tapisserie, etc.; Éplire \_\_\_\_ du sieur d'Engoulevent, etc.

La gloire qui s'acquiert sur des ennemis vils et abjet-

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce . IX

Tant d'autorité n'empéchoit pas ses alarmes (à Allroni) sur des François qui étoient à Madrid, bien par fortes sur des Parmesans abjects que de fois à autres reine (d'Espagne) vouloit faire venir.

Fier et abject (l'abbé de Tenein) selon les gens et le conjonetures, et toujours avec esprit et discernement....

SAINT-SIMON, Mémoires, 1716, t. XIV, c. 15; 1-19.

1. XVIII, c. 1et.

La canaille littéraire est ce que je connais de plus abject au monde.

VOLTAIRE, Lettres, 24 septembre 1766.

Au contraire cet autre, abject en son langage, fait parler ses bergers comme on parle au village. Bolland, Art poétique, II.

Du nom, du rang, de l'état, de la position, d'un office d'un mariage, etc. :

159

En toute police, il y a dés offices necessaires, non-seulement abjects; mais encore vicieux.

MONTAIGNE, Essais, III, 1.

Si nous sommes pointilleux pour les rangs, pour les scances, pour les tiltres, outre que nous exposons nos qualitez à l'examen, à l'enqueste et à la contradiction, nous les rendons viles et abjectes: car l'honneur, qui est beau estant receu en don, devient vilain quand il est exigé, recherché et demandé.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la vie dévote, III, 4.

Jene suis pas d'un lignage si abject que ce vous soit une honte de m'avoir pour gendre.

SOREL , Francion , IX.

Comme Dieu et comme homme, il (Jésus-Christ) a été tout ce qu'il y a de grand et tout ce qu'il y a d'abject; afin de sanctifier en soi toutes choses, osté le péché, et pour être le modèle de toutes les conditions.

Pascal, Lettre sur la mort de son père; voy. des Pensées de Pascal, appendice, nº 2.

Aussi, il maît à Bethléem, dans un état pauvre et abject, sans appareil extérieur, lui dont les cantiques de toute la milice du ciel célébroient alors la naissance.

MASSILLON, Avent, le jour de Noël.

On n'a jamais que les sentiments de sa fortune présente: Adrien IV eut d'autant plus d'élévation dans l'esprit qu'il était parvenu d'un état plus abject.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 47.

Un mariage abject!... vous!... choisissez mieux votre épouse.

J.-J. ROUSSEAU, la Nouvelle Heloise, V, 3.

Ce qui est moins excusable, c'est le rôle abject que l'on fait jouer à Crassus, ce qui n'est pas moins contraire aux fait historiques qu'aux mœurs romaines si généralement connues.

LA HARPE, Cours de littérature. Poésie, c. 4, sect. IV.

Et, dans les plus bas rangs, les noms les plus abjets Ont voulu s'ennoblir par de si hauts projets.

Distout, Araspe, dis que le nom de sujet
Réduit toute leur gloire en un rang trop abjet.

P. CORNELLE, Cinna, IV, 3; Nicomède, II, 1.

Je me suis ravalé jusqu'au rang d'un coupable, Jusqu'à l'ordre le plus abjet.

Le même, l'Imitation, III, 13.

Du sang, pris en partie figurément, avec l'idée accessoire de naissance, d'origine:

Je ne veux pas d'un sang abject comme le tien: Il faut à mon courroux de plus nobles victimes.

Une haute valeur qui part d'un sang abjet.

P. CORNEILLE, Théodore, IV, 1; don Sanche d'Aragon, V, 5.

Le sang le plus abject vous étoit précieux.

J. RACINE, Britannicus, IV, 3.

De l'ame, du cœur, de l'esprit :

Il luy sut respondu, que le peuple romain avoit l'honneur en si grande recommandation, qu'il aymoit mieux mourir que d'estre souetté: au contraire des Turcs, qui ont le cœur si *abject* et si bas, qu'ils ne trouvent point ignominieuse la punition du souet.

Bouchet, Serées, liv. II, serée 14.

Ceux qui ont l'esprit fort et généreux ne changent point d'humeur pour les prospérités ou adversités qui leur arrivent; ceux qui l'ont foible et abject ne sont conduits que par la fortune, et la prospérité ne les ensle pas moins que l'adversité ne les rend humbles.

DESCARTES, les Passions de l'ame, partie III, art. 159.

Eh quoi!... je puis sentir ce que c'est qu'ordre, beauté, vertu; je puis contempler l'univers, m'élever à la main qui le gouverne; je puis aimer le bien, le faire, et je me comparerois aux bêtes? Ame abjecte, c'est ta triste philosophie qui te rend semblable à elles.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, IV.

Je hais toutes ces petites bassesses, qui ne montrent qu'une âme abjecte.

DIDEROT, Salon de 1765, Greuze.

Et ne prendra jamais un cœur assez abjet

Pour se laisser réduire à l'hymen d'un sujet.

P. Cornelle, Nicomède, I, 1.

Des sentiments, des idées, du style, du langage :

Ils (mes discours) ne contiennent que terre et labourage; si ne sont-ils pourtant abjects et contemptibles, ains de très-grande importance.

OLIVIER DE SERRES, Théatre d'agriculture, dédicace au Roi.

Quand je pense à la vanité des hommes, je ne me sçaurois trop émerveiller comment leur esprit... ne fait que s'amuser aux plus abjectes considérations de la terre.

SOREL, Francion, V.

Néron n'avoit tiré de l'amour d'une servante que des sentimens bas et abjets.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Annales, XIII, 16.

Si le contraste de sa condition et de ses talents nous étonne, c'est que le mot esclave ne se présente à notre esprit qu'avec des idées abjectes.

DIDEROT, de Térence.

On reconnut de bonne heure que rendre les grandes idées par des termes abjects et les petites par des expressions pompeuses, c'était revêtir les maîtres du monde de haillons, et de pourpre les gens de la lie du peuple.

BARTHÉLEMY, Anacharsis, c. 58.

De la physionomie, de la contenance des manières:

Il estoit d'ailleurs si ennemy des flatteries, que si ceux qui le salüoient plioient le col trop servilement, ou luy donnoient quelques excessives loüanges, il les faisoit honteusement chasser, ou se rioit et se mocquoit ouvertement de leurs façons de faire ainsi abjectes.

COEFFETEAU, Histoire romaine, XV.

Il n'y avoit qu'eux qui pussent entendre ce qui se passoit; le reste se tenoit éloigné, et ne pouvoit remarquer que les gestes et la contenance. Celle de Vitellius paroissoit basse et *abjecte*, et celle de l'autre humble et modeste.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite. Histoires, III, XI.

ABJECT, indépendamment de ces applications particulières, peut servir à qualifier beaucoup de substantifs divers, tels que usage, habitude, commencement, détail, etc.:

Il ne pouvoit voir sans larmes qu'une chose si sacrée fust profanée de la sorte, et employée à un usage si abject.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, V.

Le commencement des autres arts est bas et abjet, aussi bien que leur exercice; celuy-cy est illustre, et commence par l'amitié.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien, le Parasite.

Il est inutile de reprendre ici ce qu'on a vu dans ces mémoires de l'infinie bassesse, des serviles et *abjects* commencements de l'esprit, des mœurs, du caractère de l'abbé Dubois.

SAINT-SIMON , Mémoires , 1718, t. XVI, c. 20.

Il s'informoit avec soin de la valeur des terres, de ce qu'elles rapportoient, de la manière de les cultiver, des facultés des paysans, de leur nombre, de ce qui faisoit leur nourriture ordinaire, de ce que leur pouvoit valoir en un jour le travail de leurs mains; détails méprisables et abjects en apparence, et qui appartiennent cependant au grand art de gouverner.

FONTENELLE, Éloge de Vanban.

ABJECT, chez les écrivains ecclésiastiques et les orateurs sacrés, se dit, quelquefois, de personnes, non pas méprisables, mais dédaignées par le monde, ou volontairement abaissées par l'humilité chrétienne.

Que si quelques grands serviteurs de Dieu ont fait semblant d'estre fols, pour se rendre plus abjects devant le monde, il les faut admirer, et non pas imiter.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la vie dévote, III, 5.

Ils voudroient qu'elle (l'Église) fût aussi dépendante des puissances temporelles, aussi pauvre et aussi abjecte... qu'elle l'étoit du temps des premiers Césars.

BOURDALOUE, Sermons, 20e dimanche après la Pentecôte.

Si lâche à embrasser ce qui est humble et abject.

VALARY, trad. de l'Imitation de J.-C., IV, 3.

ABJECT, on l'a pu voir dans la plupart des exemples qui viennent d'être rapportés, se joint assez ordinairement, par pléonasme, à d'autres adjectif tels que vil, bas, méprisable, servile, etc.; mai cette adjonction n'est point indispensable, commle prétend Richelet, et on ne doit point l'ériger crègle.

Quoique ABJECT, ainsi qu'un grand nombre d'a jectifs, ne se place le plus souvent qu'après le substantif, il serait également trop absolu d'affirmer,
avec quelques lexicographes, qu'il ne doit jamais le
précéder.

Si parmi vos sujets une abjecte fortune

Permet de partager l'allègresse commune.

Rotnov, Saint-Genest, I. 5.

ABJECTION (on prononce ab-jec-sion), s. f. (du latin abjectio).

Saincte Elisabeth, toute grande princesse qu'elle estoit, aimoit surtout l'abjection de soy mesme.

Je ne laisserai pas d'agréer l'abjection et le mespris qui m'en arrivent.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la vie dévote, III, 1, 6.

Bien loin de fuir l'abjection et l'humiliation, je dois l'accepter, la souhaiter, la demander plus que toutes les grandeurs et que tous les honneurs du monde.

BOURDALOUE, Retraite spirituelle, Ier jour.

Enfin la foi de ces mystères a trouvé tout l'univers docile : les Césars, qu'elle dégradoit du rang des dieux... les pauvres, à qui elle ordonnoit d'aimer leur abjection et leur indigence.

Massillon, Carême. Vérité de la religion.

Abjection a été employé dans le même sens au pluriel:

Voulez-vous sçavoir, Philothée, quelles sont les meilleures abjections?

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la vie dévote, III, 6.

Souvencz-vous que les *abjections* et les opprobres sont le caractère des enfans de Dieu.

MASSILLON, Discours prononcé dans la cérémonie de l'absoute.

ABJECTION a été pris, dans le style biblique, pour signifier, d'après les mots du texte sacré, abjectio plebis, Le rebut du monde, l'objet du dédain et du mépris universel:

Moy, je suis ver et non pas homme, opprobre des hommes et abjection du peuple.

La saincte Bible en françois, Anvers, 1533, psaume XXI. Cf. édit. de Lyon, 1531.

Il est à remarquer que dans plusieurs des exemples qui précèdent, où abjection n'est pas pris absolument, la préposition de modifie diversement ce mot :

Dans l'abjection de son état, l'abjection des pensées, le régime de la préposition de fait connaître ce qui, chez la personne, se trouve abaissé, ravalé.

Dans l'abjection de soi-même, ce régime désigne la personne elle-même volontairement dégradée par son humilité, et abjection en reçoit une valeur plus active

Enfin, dans l'abjection du peuple, ABJECTION a en-

core une valeur active, mais le régime de la préposition de désigne, non plus l'objet, mais bien l'auteur de la dégradation.

Aux mots abject et abjection il faut joindre deux mots de la même famille, depuis longtemps inusités, le second surtout :

ABJECTEMENT, adv. (du latin abjecte). D'une manière abjecte.

### ABJECTER, v. a.

Humilier, avilir.

On le trouve, sous sa forme pronominale, au sens religieux d'abject et abjection, dans les vers suivants :

Or, en Jesus nul au vray ne se fie, Sinon celluy qui soubz son bras puissant En tous endroictz s'abjecte et humilie. Cl. Manor, le Riche en pooreté.

Dans cet autre passage, d'un auteur oublié du xvie siècle, il a été employé au participe passé, avec le sens de Méprisé:

Predicateurs... Hé! je voy bien
En ce siecle epicurien
Vostre parole meprisée
Et vostre sainct zele abjecté.
Cl.-Est. Nouvelet, Hymne à la conseience.

#### ABJURER, v. a. (du latin abjurare).

Mot qui doit être ancien dans la langue, bien que les dictionnaires antérieurs au xvu° siècle ne l'aient pas donné.

Il n'a reproduit que la forme d'abjurare, lequel signifiait Nier par un parjure. Pour le sens, il se rapporte plutôt à ejurare, qui exprimait l'idée de récusation, de reniement, d'abandonnement, de renoncement. Il se prend en effet au propre pour Renoncer publiquement à une religion, à une croyance, à une doctrine qu'on avait professée et que l'on regarde actuellement comme fausse:

Le roy étoit résolu d'abjurer l'hérésie.

P. DE L'ESTOILE, Journal de Henri IV, 17 mai 1593.

(Cranmer) abjura les erreurs de Luther et de Zuingle.

Bossurt, Histoire des Fariations, VII.

Ils ont abjuré leur hérésie.

FLECULER, Exhortation pour les pauvres de Poitou.

L'affaire étoit bien avancée, quand M. d'Ablancourt retourna à ses anciennes erreurs, et qu'il avoit si solen-nellement abjurées.

PATRU, Vie de d'Ablancourt.

Mon fils, me dit Lucinde, puisque vous avez dessein de repasser un jour dans votre pays et d'y abjurer le mahométisme, je suis toute consolée.

LE SAGE, Gil Blas, V, 1.

Muncer, pris après la bataille, est condamné à perdre la tête. Il abjura sa secte avant de mourir.

VOLTAIRE, Annales de l'empire. Charles-Quint, 1525.

Le parlement rendit un arrêt par lequel la Sorbonne assemblée abjurerait l'erreur de Tanquerel.

LE MENE, Histoire du parlement de Paris, c. 22.

Mon ûls, répondit Philoclès, j'ai vu bien des gens qui, séduits à votre âge par cette nouvelle doctrine, l'ont abjurée dès qu'ils n'ont plus eu d'intérêt à la soutenir.

BARTBÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 79.

ABUNER se dit cependant par extension pour Renoncer à une religion, à une croyance, à une doctrine, vraie dans l'opinion de celui qui écrit, et il n'est par conséquent pas exact de dire, comme on le lit dans le *Traité des synonymes*, qu'il ne se prend jamais qu'en bonne part :

Qui renonce à la charité renonce à la foi, abjure le christianisme, sort de l'école de Jésus-Christ, c'est-à-dire de son Église.

Bossuer, Méditations sur l'Évangile. La Cène, 1re partie, LXXVe jour.

Les évêques des premiers siècles usoient d'indulgence envers ceux qui, dans les persécutions, vaincus par la rigueur des supplices, avoient abjuré ou paru abjurer la soi, en les tenant quittes, à la prière des martyrs, des peines qu'ils avoient encourues par leur apostasie.

Boundaloue, Sermons. Pour l'ouverture du jubilé.

Vous êtes... un chrétien perfide qui venez rétracter vos promesses devant les autels mêmes qui en furent témoins; qui venez... abjurer la religion de Jésus-Christ sur ces fonts mêmes où vous l'aviez reçue.

Massillon, Carême. Sur le respect dans les temples.

On a imprimé dans plusieurs livres qu'ils (les Hollandais) abjuraient le christianisme au Japon.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 196.

Sans parler du crime religieux que les Grecs auroient commis en *abjurant* leurs autels, ils n'auroient ricn gagné à se soumettre au Coran.

CHATEAUBRIAND, Itinéraire de Paris à Jérusalem, part. I. Voyage de la Grèce.

ABJUNER se prend aussi dans une acception figurée, aujourd'hui plus commune que l'autre, pour Renoncer à, quelle que soit d'ailleurs la chose à laquelle on renonce, idée, sentiment, habitude, etc.:

Je vous abjure, ô souvenirs détestables et frivoles!

S. François de Sales, Introd. à la vie dévote, I, 10.

Abjurer tout sentiment de pudeur et de vertu.

Patau, IX. plaidoyer.

Je suis toujours prêt d'abjurer un style qui a gâté tout le monde.

Scannow, Éneide travestie, V. Dédicace à l'abbé Deslandes-Payen.

Arsénie, ma maîtresse, plus fatiguée que dégoûtée du monde, abjura le théâtre.

Un père de Saint-Dominique m'a fait abjurer la poésie, comme un amusement qui, s'il n'est pas criminel, détourne du moins du but de la sagesse.

LE SAGE, Gil Blas, VII, 7; XI, 7.

S'il y a encore dans Paris quelques honnêtes gens qui n'aient pas abjuré le bon goût introduit en France... Voltaire, Lettres, 20 septembre 1777.

De tant de grands seigneurs dont le mérite brille, Combien ont abjuré le nom de leur famille! BOURSAULT, le Mercure galant, I, 2.

Grand roi, c'est vainement qu'abjurant la satire, Pour toi seul désormais j'avois fait vœu d'écrire. Boileau, Épitres, II.

Et qu'elle abjure enfin ses tendres sentimens.

La loi devroit contraindre une mère coquette...

D'abjurer la tendresse.

REGEARD, le Joueur, I, 6; le Distrait, III, 1.

De Cardan, d'Hippocrate il abjure les lois.

DE LA MOTTE, Fables, I, 5.

Abjurez, sage Galilée, Le système de l'univers. Voltaire, Ode sur le fanatisme.

ABJURER se prend en ce sens hyperboliquement et par badinage:

Être dans le palais d'un roi, parfaitement libre du matin au soir, avoir abjuré les diners trop brillans, trop considérables, trop malsains.

Si les médecins ont abjuré la robe, le bonnet et les consultations en latin... à qui en a-t-on l'obligation? Au théâtre, au seul théâtre.

Je vous prie de me dire aussi si vous êtes idolâtre d'Orphée, et si vous avez abjuré entièrement Roland et Armide.

VOLTAIRE, Lettres, 27 avril 1751; 23 décembre 1760; 16 août 1774.

ABJURER, dans sa signification figurée, s'emploie en parlant des personnes, mais en tant qu'elles représentent une doctrine, un système, une forme de gouvernement, une dynastie, etc.:

A cela fut (par les Flamands) ajoustée une forme de serment pour abjurer le roi d'Espagne.

Agr. D'Aubigné, Histoire universelle, t. II, liv. V, 20.

On proposa d'abjurer le roi et la royauté, et d'établir pour l'avenir un corps représentant le peuple, qui gouvernat l'État en son nom.

FÉNELON, Essai philosophique sur le gouvernement civil, c. 14.

Nos quiétistes de la cour abjurent M<sup>me</sup> Guyon presque aussi mal à propos qu'ils l'avoient soutenue.

Mine DE MAINTENON, Lettres, 3 juillet 1698, à M. le cardinal de Noailles.

Soyez bien sûr, par exemple, qu'il n'y a pas vingt personnes dans Genève qui n'abjurent Calvin autant que le pape.

Tous ces messieurs, dit-on, abjurent Racine et m'immolent à leur divinité étrangère.

VOLTAIRE, Lettres, 20 décembre 1768; 27 août 1776.

Imposteur teint de sang, que j'abjure à jamais.

LE MÈME, Mahomet, V. 2.

A cette manière de parler se rapporte l'exemple suivant, où abburer a pour régime un nom de lieu, mais qui désigne collectivement des personnes : Il la gronda; elle promit qu'elle n'iroit plus à Port-Royal, sans toutefois l'abjurer le moins du monde. SAINT-SIMON, Mémoires, 1699, t. II, c. 20.

ABJURER se dit absolument, mais seulement en matière de religion :

On avoit mis que le roi... abjureroit de nouveau entre les mains du legat, ou du nonce, ou d'autre ministre apostolique, et nous requismes que cela fust osté, attendu qu'il avoit abjuré en personne à Sainct-Denys, en la presence de plusieurs milliers d'hommes, et qu'on vouloit encore que nous abjurassions icy en son nom publiquement.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. II, lettre LXXIII, sept. 1596.

Il est bien étonnant que ni l'exemple de tant de vos amis qui abjurent, ni votre respect pour le roi, ni votre amitié pour moi, ni les raisonnemens de tant d'habiles théologiens, ni les conseils de votre ambition, ne vous ébranlent pas.

Mme DE MAINTENON, Lettres, jeudi 14 août..., à M. de Villette.

Son père se convertit comme il put, et fut tué devant Philipsbourg; le roi mit le fils au collége, et la fille chez madame de Miramion, où ils abjurèrent.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1699, t. II, c. 24.

François I<sup>er</sup> leur pardonna, à condition qu'ils abjareraient. On n'abjure guère une religion sucée avec le lait. Voltaire, Essai sur les mœurs, c. 138.

Du verbe Abjurer s'était formé :

ABJUREMENT, S. m.

Ce mot, que donnent quelques anciens dictionnaires, entre autres ceux de Cotgrave et de Danet, n'a jamais été fort usité. On ne se sert plus, depuis longtemps, que de son synonyme Abjuration.

ABJURATION, s. f. (du latin abjuratio).

Le t se prononce comme s ou c doux.

On a quelquefois écrit anciennement ABJURACION:

Abjuracion ou abnegacion.

Catholicon abbreviatum, 1492, au mot Abjuratio.

ABJURATION avait reçu, dans l'ancienne législation anglaise, un sens qui correspondait à celui par lequel abjurare terram, regnum, etc., se disait, dans la latinité du moyen âge, pour Renoncer à sa patrie. Il désignait l'Action de s'engager par serment à ne profiter du droit d'asile que pour se soumettre au bannissement, sans procédure ultérieure.

Abjuracion est un serement que home ou feme preignont, quand ils ont commise felony, et fué à l'eglise ou au cimitoire, pour tuition de leur vies, eslisant plus tost perpetuel banissement hors del realme, qu'à estoiser (ober) à la ley, et d'estre trié del felony.

Guillaume STAMFORD, Placita coronæ, II, 40.

ABURATION se rapporte, dans son acception la plus commune, au sens propre d'abjurer, et exprime l'Action de renoncer publiquement à une religion, à une croyance, à une doctrine qu'on avait professée et que l'on regarde actuellement comme fausse.

On dit en ce sens, absolument, une abjuration, des abjurations, l'abjuration, une forme d'abjuration, etc.:

Ceux que la crainte de la mort presente avoit fait signer une forme d'abjuration faitte à Paris se desroboient la plus part à la premiere occasion pour joindre leurs freres.

(Les réformés) relevez des abjurations, sermens et cautions donnez pour cet effect.

> Agr. D'Aubioné, Histoire universelle, t. II, liv. I, 6; t. III, liv. V, 17.

Craumer) plongea d'abord dans les flammes la main qui avait signé l'abjuration.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 136.

Tandis qu'on fesait ainsi tomber partout les temples, et qu'on demandait dans les provinces des abjurations à main armée, l'édit de Nantes fut enfin cassé, au mois d'octobre 1685.

LE MEME, Siècle de Louis XIV, c. 36.

Par cette porte entrèrent nos sœurs les catéchumènes qui, comme moi, s'alloient régénérer, non par le baptême, mais par une solennelle abjuration.

J .- J. ROUSSEAU, les Confessions, part. I, liv. II.

Plus souvent Abjuration se construit soit avec l'adjectif possessif mon, ton, son, etc., soit avec la préposition de suivie d'un régime marquant la chose abjurée ou la personne qui abjure:

(Christine) avait quitté son royaume et fait publiquement à Inspruck la cérémonie de son abjuration.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 6.

Ces manières diverses d'employer le mot abjuration donnent lieu aux locutions suivantes :

Faire abjuration, faire une abjuration :

Leur réformateur (Crammer) fit une seconde abjuration, c'est-à-dire que lorsqu'il vit, malgré son abjuration précédente, que la reine ne lui vouloit pas pardonner, il revint à ses premières erreurs.

Bossuer, Histoire des Variations, VII.

Je trouvai... la messe du roi si belle que je consentis à me faire catholique, à condition que je l'entendrois tous les jours et qu'on me garantiroit du fouet. C'est là toute la controverse qu'on employa et la seule abjuration que je fis.

M<sup>me</sup> DE CANLUS, Souvenirs.

Ses autres enfans étoient demeurés en France; on les avoit mis dans le service après leur avoir fait faire abjuration.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1697, 1. I, c. 39.

C'est un juif qui s'est fait catholique; mais, dans le fond de l'âme, il est encore juif comme Pilate, car on dit qu'il a fait abjuration par intérêt.

LE SAGE, Gil Blas, VI, I.

Faire abjuration de :

On vit en peu de temps la multitude (des Albigeois) dispersée, et leur chef orgueilleux... faire abjuration de son hérésie.

FLÉCHIER, Panégyrique de saint Louis.

Faire son abjuration.

La conférence réussit; M. d'Ablancourt fit son abjuration.

PATAU, Vie de d'Ablancourt.

Voici encore un gentilhomme, mon parent au même degré que M. de Murçai. Il veut faire son abjuration entre vos mains.

Mme de Maintenon, Lettres, 30 janvier 1680, à l'abbé Gobelin.

Le jeune fils du comte de Roye, âgé de seize ans, étant à Rome.... a reçu un si bon petit rayon de la grâce efficace, qu'après une instruction fort sérieuse, il a fait son abjuration entre les mains du pape.

Mme DE Sévigné, Lettres, 28 juillet 1682.

S. M. désire que vous fassiez chercher dans Paris le marquis de Mansé, qui est de Poictou ou du pays d'Aunix, lequel a promis de se convertir, affin de l'exciter à faire promptement son abjuration.

M. DE SRIGNELAY à la Reynie, 27 décembre 1685. (Voy. Corresp. admin. sous Louis XIV, t. II, p. 575.)

(Le prince électoral de Saxe) séjourna long-temps à Rome, où il fit secrètement son abjuration.

Henri IV fit dans l'église abbatiale de Saint-Deunis son abjuration publique, le dimanche 25 juillet 1593.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1714, t. XI, c. 24; 1717, t. XIV, c. 20.

(Saurin) se rendit à la fin, et il fit son abjuration entre les mains du vainqueur, le 21 septembre 1690, âgé de 31 aus.

FONTENELLE, Éloge de Saurin.

A ces locutions correspond recevoir l'abjuration de :

Enfin le jour arriva où M. de Bernex alloit assurer à l'Église la conquête qu'il lui avoit acquise; il reçut publiquement l'abjuration de madame de Warens, et lui administra le sacrement de confirmation.

J.-J. ROUSSEAU, Mémoire à S. E. le gouverneur de Savoie.

ABJURATION, employé de ces diverses manières, peut, comme abjurer, se dire, par extension, de l'Action de renoncer à une religion, à une croyance, à une doctrine vraie dans l'opinion de celui qui écrit:

M. d'Ablancourt fit sa seconde abjuration (de la religion catholique) dans le temple du village d'Helme.

PATRU, Vie de d'Ablancourt.

A la renaissance des lettres, au xvie siècle, quelques écrivains de la France et de l'Italie, ravis des belles fables, devinrent de véritables païens, et *firent abjuration* entre les mains d'Homère et de Virgile.

CHATEAUBRIAND, Études historiques, IIe discours.

C'est par allusion au sens propre d'ABJURATION qu'on a pu se servir de ce mot pour exprimer, soit l'Acte par lequel un enfant renonce à sa famille, soit celui par lequel un peuple rejette son roi:

Il falloit que les soldats romains, pour être incorporés dans la milice, fissent comme une espèce d'abjuration et de pères et de mères, entre les mains de ceux qui les commandoient, et l'on estimoit cette sévérité de discipline également juste et nécessaire.

Boundaloun, Caréme. Sur la sagesse et la douceur de la loi chrétienne.

Ce même peuple qui, par une abjuration solennelle,

avoit exclus jusqu'à la postérité de son prince légitime, s'épuisoit en fêtes et en réjouissances pour son retour.

Hamilton, Mémoires du chevalier de Grammont, c. G.

ABJURATION se dit, par figure, de l'Action de renoncer à un principe, à un système, à une opinion, etc.:

Saint Augustin m'apprend qu'entre l'erreur et la vérité il n'y a point d'autre parti que la consession de l'une et l'abjuration de l'autre.

Boundalouz, Sermons. IIIº dimanche après l'Épiphanie.

On soutint une thèse de pur cartésianisme en françois, dédiée à une des premières dames de Toulouse, que M. Régis avoit rendue fort habile cartésienne, et il présida à cette thèse..... Il semble qu'on affectât par toutes ces circonstances de faire une abjuration plus parfaite de l'ancienne philosophie.

FONTENELLE, Éloge de Régis.

ABJURATION s'est de même pris quelquefois, par une allusion familière et badine, pour exprimer l'Abandon facile d'une fantaisie, d'une habitude, d'un projet de peu d'importance, etc.:

Si la raison et les grâces que vous mariez si bien ne le convertissent pas (l'abbé Mongault), menacez-le de la princesse, à la bonne heure; qu'elle vienne aux mardis pour le confondre, et, s'il ne fait pas abjuration sur-le-champ, qu'il en soit exclus à jamais.

DE LA MOTTE, Lettre à madame de Lambert.

Monsieur Fabrice, lui dis-je... en branlant la tête, je ne sais si nous devons, le père de Saint-Dominique et moi, nous sier à votre abjuration (de la poésie).

LE SAGE, Gil Blas, XI, 7.

J'ai aimé la physique, tant qu'elle n'a point voulu dominer sur la poésie : à présent qu'elle écrase tous les arts, je ne veux plus la regarder que comme un tyran de mauvaise compagnie. Je viendrai à Paris faire abjuration entre vos mains.

Voltaire, Lettres, 22 2001 1741.

ABLATIF, s. m. (du latin ablativus, venu laimême d'auserre, par ablatum). Le sixième cas de la déclinaison latine, ainsi nommé parce qu'il marque, le plus ordinairement, retranchement ou séparation:

Quant aux cas des noms, ou cadences et terminaisons d'ung mesme mot au nominatif, genitif, datif, accusatif et ablatif, nous sommes entierement differens des Latins, car nons n'avons qu'ung cas ou terminaison au singulier pour tous ces six cas des Latins.

Rob. ESTIENNE, Grammaire françoise.

Si la forme de l'ablatif nous manque, nous y suppléons au moyen de prépositions, dont une, malheureusement, la préposition de, servant à l'expression de plusieurs rapports divers, entre aussi dans la formation de la plupart des équivalents français des cas de la déclinaison latine. Dans ces phrases : « La ville de Rome est fort éloignée de Paris ; Les poëmes d'Homère sont toujours admirés des modernes, » la préposition de, répétée deux fois, donne aux substantifs de forme invariable dont elle est suivie la valeur d'abord du nominatif, ou du génitif, ensuite de l'ablatif.

De là, quelquefois, l'emploi du mot ABLATIF, même lorsqu'il semble qu'on ait eu en vue notre langue:

Mevoley devenu grammairien, moy qui n'apprins jamais langue que par routine, et qui ne sçay encore que c'est d'adjectif, conjonctif et d'ablatif.

MONTAIGNE, Essais, I, 48.

Ablatif... est le sixiesme cas des declinaisons des noms et pronoms et participes, duquel on use quand on veut oster quoy que soit d'aucune chose, dont il prend son nom.

NICOT, Thresor de la langue françoise.

Il n'y a pas en françois de marque fixe et certaine dans la grammaire qui distingue l'ablatif de tous les autres cas; et nous disons qu'un mot est à l'ablatif par analogie avec la langue latine.

Dictionnaire de Trévoux.

Ablatif absolu, autrefois appelé, selon Bourgoing, De origine et usu vocum vulgarium, 1583, p. 11, selon Furetière et les auteurs du Dictionnaire de Trévoux, ablatif égaré, est un terme de grammaire, par lequel on désigne, lorsqu'il est question de la syntaxe latine, des mots à l'ablatif formant dans la phrase une proposition détachée, indépendante, qui semble n'être régie par rien, et qui elle-même ne régit rien, comme mortuo Cæsare, deleto exercitu, « César étant mort, l'armée ayant été détruite. »

Je suis entièrement déclaré pour la langue latine, qui est extrêmement propre, à mon avis, pour les inscriptions, à cause de ses ablatifs absolus.

Botleau, Lettres, 15 mai 1705.

L'opinion de Boileau peut se défendre par de meilleures raisons. « César mort, l'armée détruite, » reproduction littérale de Cæsare mortuo, deleto exercitu, ne conviendraient pas moins par leur brièveté au style lapidaire, et il est permis de les considérer, d'après l'application du mot ablatif à certaines formes de notre langue, comme des ablatifs absolus.

C'est en effet le sentiment de quelques-uns de nos bons grammairiens, entre autres de Bouhours dans ses Remarques nouvelles sur la langue françoise, que nous avons nos ablatifs absolus. D'autres, comme Regnier Desmarais (Grammaire françoise, Traité des noms), aiment mieux dire des nominatifs absolus.

Quoi qu'il en soit de ces dénominations, dont toutefois la première a prévalu, la manière de parler à laquelle on les applique est des plus ordinaires dans notre langue.

On y peut rapporter un très-grand nombre de locutions usuelles, la plupart citées par Bouhours. Telles sont: L'hiver passé, l'année passée; cela fait, cela dit; tout bien considéré, pesé, examiné; vu l'état des choses, eu égard, joint que, Dieu aidant, sauf respect, révérence gardée, séance tenante, etc.: tels sont encore le vu, etc., des ordonnances, décrets, arrètés, le parties ouïes du style judiciaire.

L'ablatif absolu n'est pas d'un usage moins fréquent dans le style oratoire et dans le style poétique. Il s'y est produit de bonne heure, mais, quelquefois, par une imitation peu discrète des formes latines, avec une certaine gêne, une certaine obscurité.

Quant on me dit, présent notaire, Pendu serez, je vous affie, Estoit-il lors temps de me taire? Villon, Ballade de son appel. Anne, royne, des dames la plus noble, Ne peult parler pour sa dure destresse; Sembloit Dido, quant Eneas delaisse, Ou Ipsiphile, habandonnant Jazon. Jean Manor, le Voyage de Venise, 1508.

Absent le chat, les souris dansent. J.A. Bair, les Mimes, II.

Cette forme de style paraît au contraire aussi naturelle, aussi claire que rapide et animée, dans une foule de passages tels que les suivants :

Le pasteur frappé, les brebis sont dispersées. Massillon, Mystères. Sur la Passion de Notre-Seigneur.

Trois ans déjà passes, théâtre de la guerre, J'exerce de deux chefs les funestes combats. MALHERBE, Prosopopée d'Ostende (1604).

Eux domptés, on entroit en de nouveaux hasards.

De quoi se mêle Rome, et d'où prend le sénat, Vous vivant, vous regnant, ce droit sur votre état?

On servit. Tête à tête, ensemble nous soupâmes, Et, le souper fini, nous nous fames coucher. Mortine, Amphirryon, II, 2.

Marché fait, les oiseaux forgent une machine Pour transporter la pèlerine. LA FORTAINE, Fables, X, 3.

Dans cet autre passage, par un tour plus vif encore, le participe lui-même est sous-entendu:

Le nombre d'un côté, la valeur de l'autre, la fortune est FLÉCUIER, Oraison funèbre de Turenne. longtemps douteuse.

La brièveté et le mouvement sont le caractère d'une telle manière de parler; il faut donc, autant qu'il est possible, en exclure, comme trainants et laches, les participes étant, ayant. Les écrivains du xvı et du xvıı siècle étaient dans l'usage de les pla-\*Cette expression a été depuis fort remarquée dans ces vers, où

cer en tête de l'incise :

elle est exactement reproduite : Huit ans deja passés, une impie étrangère

J. RACINE, Athalie, 1, 1. Du sceptre de David usurpe tous les droits.

sienne victoire en un tableau. vie et chaudenn

S'estant les Grecs retirez de là sans rien faire, et ayan, les Thessaliens pris party avec le roy.... les Atheniens... commencerent à trouver l'opinion de Themistocles bonne de vouloir combattre par mer. Anvor, trad. de Plutarque, Vie de Thémistocles, c. 9 et 13.

Il se dit, en grammaire, au féminin seulement, d'une préposition qui marque retranchement ou séparation, et gouverne soit l'ablatif réel en latin, soit, en français, ce que nous appelons quelquefois, par convention, ablatif. Ab, de, ex, præ sont des prépositions ablatives latines. Dans ce vers :

De Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, BOTLEVU, Satires, VIII,

de et du sont des prépositions ablatives françaises.

ABLATIVO, adv. (de l'ablatif latin ablatico). C'est par corruption qu'on a écrit ABBLATIVO

(voyez le Roy, Dictionnaire comique); ABLATIVAUX (voyez le comte de Cramail, Comèdie des proverbes, II, 2), ou prononcé ablativos.

Ce mot tout latin n'a jamais été employé chez nous que dans le style populaire et burlesque; et comme il ne s'explique pas de lui-même, on y a joint, pour lui donner le sens de Pèle-mèle, confusément,

les mots tous en un tas.

Allons, morgué, ablativo tous en un tas; meltons toutes DANCOURT, le Charivari, sc. 21.

les noces en une. ABLATION, s. f. (du mot latin, peu usité, ablatio,

The -

IN RESERVE

nE) =

8. 59

et, par ce mot, d'ablatum supin d'auserre). Admis tardivement dans nos lexiques, ABLATION est cependant ancien, selon Roquefort, qui lui a donné place dans son Glossaire de la langue romane.

Il exprime en général, d'après son étymologie, l'Action d'enlever, de retrancher, de séparer, s'est prêté naturellement, dans le langage scientifi que, à plusieurs acceptions spéciales. On le dit surtout, en termes de chirurgie, de l'Action de retrancher une partie quelconque du corps : L'ablation d'un membre, d'une tumeur.

ABLE, s. m. ou ablette, s. f. (venu, par suite d'une transposition de lettres, fréquente en toutes langues, ainsi que son correspondant latin alburnus, d'albus. « Alburnos arbitror esse quos vulgo ablos nominamus, » dit Pierre Gille, De Gallorum nominibus piscium. Suivant l'auteur du livret De Nominibus piscium (Rob. Estienne, 1545), on disait encore en Saintonge Aubourne au lieu d'able).

Petit poisson plat et mince qui a le dos vert et le ventre blanc, et dont les écailles servent à faire l'essence d'Orient, employée à la fabrication des fausses perles:

Ilz y peschent moult grande quantité de petitz poissons semblables aux ables.

P. Belon, Observations de plusieurs singularitez et choses memorables de divers pays estranges, I, 60.

La mer Caspienne est la patrie de l'able aussi bien que les eaux douces de presque toutes les contrées européennes.

Lacirine, Poissons, le Cyprin jesse... le Cyprin able.

L'éperlan argenté et l'ablette, dont les écailles servent à faire de fausses perles, se jouent sur les grèves de la Seine.

Bernasdin de Saint-Pierre, Études de la nature, X.

Mais aussi coy que homme qui prent ablettes.

G. CRETIN, Épilogue du Débat sur le passe-temps des chiens et des oiseaux.

D'ABLE s'est formé

ABLERET, s. m.

Autrefois écrit ableres, ablière (voyez le Glossaire de Sainte-Palaye et les exemples ci-après).

Terme de pêche. Espèce de filet carré attaché au bout d'une perche, avec lequel on pêche des ables et d'autres petits poissons: Nous dessendons les ableres essener (fixer) à terre.

Ordonnance de Philippe de Valois, avril 1328. (Voy. Ordonnances des rois de France, t. II, p. 12.)

Ung sac à pequier (pècher) poisson... ung abliere et quatre fillez...

Texte de 1511, cité par les nouveaux éditeurs du Glossaire de Du Cange.

L'on peut pescher en icelle... sans en pouvoir estre reprins... et aussi à l'ableret, autrement appelé le carré.

Coutumes de Menctou-sur-Cher, c. 10. (Voy. Coutumier général, t. II, p. 279.)

ABLEGAT, s. m. (du latin ablegatus, participe passif d'ablego).

Terme de chancellerie romaine. Envoyé ou légat extraordinaire du Pape.

ABLUER, v. a. (du latin abluere).

Au sens primitif, ce mot a dû se prendre, concurremment et indistinctement, comme synonyme de Laver; mais il n'a jamais été fort employé dans ce sens, et depuis longtemps il ne l'est plus:

Je me ris encores mieux des medecins qui les ordonnent en onguent, comme le corail et autres, appliquez sur l'estomac, et veulent qu'ils entrent par les pores, ablues d'huile ou gresse.

BERNARD PALISSY, Abus des médecins.

ABLUER s'est-il dit figurément, dans la langue mystique, pour Enlever les souillures de l'âme? Il ne suffit pas pour l'établir de la phrase suivante, que rapporte un dictionnaire, en exemple de cette acception, et qui a été trop évidemment composée pour l'exemple même :

Nos péchés peuvent étre ablués par le repentir

mais on peut l'induire de l'emploi qui a été fait quelquefois, on le verra plus loin, p. 171, col 2, du mot ablution dans un sens analogue.

ABLUER parait signifier exclusivement aujour-

d'hui, Passer légèrement une liqueur préparée avec de la noix de galle, sur le parchemin ou sur le papier, pour y faire revivre l'encre; et c'est en ce sens un terme propre à la diplomatique, à l'art de l'écriture, à celui des expertises et vérifications sur pièces écrites:

Il faut abluer ce contrat. Des lettres abluées.

Grand Vocabulaire.

Il peut cependant s'employer également en parlant,

Premièrement : de l'opération des faussaires qui abluent le papier écrit pour enlever les vestiges de l'écriture ;

Secondement : de celle des réparateurs de livres qui en font disparaître l'encre et les souillures, par des procédés analogues.

ABLUÉ, ÉE, participe.

ABLUTION (on prononce a-blu-ci-on), s. f. (du latin ablutio, qu'un glossaire du xme siècle traduit par lavance et un du xve par lavement).

Comme ablutio, ABLUTION, dans son acception primitive, signifie Lavement, c'est-à-dire action de laver. Mais ce mot, par lequel J. Thierry et Nicot l'expliquent, a depuis longtemps cessé d'ètre employé dans son sens général, sauf certaines locutions, telles que lavement des pieds, qui appartiennent au langage de l'Église.

ABLUTION ne se dit lui-même presque jamais de l'Action générale de laver, que par une allusion emphatique et une espèce de jeu d'esprit, à moins qu'il ne soit question des Orientaux :

Il lava aussi ses oreilles, ensuite ses mains, et, quand il eut fait ces ablations, il teignit en noir sa moustache.

LE SAGE, Gil Blas, IV, 7.

ABLUTION exprime ordinairement, au sens le plus rapproché du sens primitif, l'Action de se laver diverses parties du corps, à des heures prescrites, avec de certaines formalités, selon les rites réglés par les lois religieuses de différents peuples:

Nous pouvons aussi dire que les élephans ont quelque participation de religion; d'autant qu'apres plusieurs ablutions et purifications, on les void haussans leur trompe, comme des bras, et tenans les yeux fichez vers le soleil levant, se planter longtemps en meditation et contemplation, à certaines heures du jour.

MONTAIGNE, Essais, II, 12,

Les ablutions, ou purifications par l'eau, étoient communes de tout temps parmi les Juifs, surtout parmi les Pharisiens.

Quand ils (les Juifs) avoient contracté quelqu'une des souillures exprimées dans la loi, il falloit qu'ils l'expiassent par les sacrifices et les ablutions prescrites à cet effet dans la même loi.

SAINT-REAL, Vie de Jesus-Christ, remarques XXV, XCIX.

Combien toutes ces ablutions, et ces expiations, et ces voyages nocturnes, et ces passages dans des cavernes étroites et obscures, remplissoient-elles l'esprit de super-stition, de frayeur et de craînte!

FONTENELLE, Histoire des Oracles, I'e dissertation, c. 15.

Les ablations furent toujours regardées dans l'Orient comme un symbole de la pureté de l'âme.

OLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 7.

Mahomet laissa dans sa loi beaucoup de choses qu'il trouva établies chez les Arabes : la circoncision, le jeune, les ablutions si nécessaires à la santé et à la propreté dans un pays brûlant où le linge était inconnu.

LE MEME, Dictionnaire philosophique, art. ALCORAS.

Pline, Élien, Solin, Plutarque, et d'autres auteurs plus modernes, n'ont pas craint de donner à ces animaux (les éléphants) des mœurs raisonnées, une religion naturelle et innée... l'usage de l'ablution avant l'adoration.

Burron, Hist. nat. Animaux sauvages. L'Éléphant,

Ces ablutions, ces privations et ces jeunes... qu'on recommande si fort dans les mystères de la Grèce, n'étoient dans l'origine que des ordonnances de médecine et des leçons de sobriété.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 75.

On dit en ce sens ablution légale.

Leur baptème (des chrétiens) est l'image de nos ablutions légales, et les chrétiens n'errent que dans l'efficacité qu'ils

171

donnent à cette première ablution, qu'ils croient devoir suffire pour toutes les autres.

Montesquieu, Lettres persanes, XXXV.

ABLUTION se prenait pour le même acte religieux, accompli au moyen de la terre et du sable, soit à défaut d'eau, soit lorsqu'un malade ne pouvait souffrir le contact de l'eau sans tomber en danger de mort. On appelait cette espèce d'ablution, l'ablution terreuse ou l'ablution sablonneuse.

On a fait quelquefois d'ABLUTION une application particulière à la cérémonie du baptême :

L'empereur est mort sans avoir reçu le baptème; mais il avoit souhaité ce sacrement, il l'avoit demandé avec ardeur et avec une foi vive. N'est-ce pas en avoir la grâce, quoiqu'on n'en ait pas reçu l'ablution?

MASCARON, Oraison funèbre de Turenne.

ABLUTION se dit spécialement, dans les pays extholiques, en parlant de quelques cérémonies de la messe.

Il signisse, premièrement, l'action du prêtre qui prend le vin après la communion;

Secondement, l'action de répandre le vin mêlé d'eau sur les doigts du prêtre quand il a communié. Prendre, recevoir, faire l'ablution; avant, après l'ablution:

Ce vin, qu'on mettoit dans un calice pour le donner à ces enfans (après les avoir baptisés), s'appeloit ablation, par la ressemblance de cette action avec l'ablation que les prêtres prenoient à la messe.

Bossuer, Histoire des Variations, XI.

Ablettion est encore le nom de plusieurs opérations chimiques qui ont pour objet de séparer les corps ou les médicaments des matières qui leur sont étrangères.

ARLUTION s'est dit, par extension, en termes d'alchimie, de la purification par le feu de la matière qui est en putréfaction; mais cette expression est tout à fait sortie de l'usage depuis que l'alchimie n'est plus comptée parmi les sciences:

Les anciens ont caché cette ablution sous l'énigme de la salamandre.

PERNETY, Dictionnaire mytho-hermétique.

ABLUTION à pu se dire figurément, au sens moral, de la Purification de l'âme, comme on le voit dans les exemples suivants, dont le premier est le plus ancien que nous ayons pu citer du mot ABLUTION:

Un vieil gens d'armes... avec une lance luy ouvrit son costé dextre, dont yssit sang et caue : sang en pris de redemption... et caue en ablution de nos pechiés.

Olivier MAILLARD, Passion de Jesus-Christ, p. 65.

Le baptême du Christ, ce baptême de l'esprit, cette ablution de l'àme qui sauve les hommes.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. QUARERS.

L'innocence, qui est sans la moindre souillure, n'a pas besoin d'ablution.

DIDEROT, Salon de 1767; Sculpture, Caffieri.

Il y a tant de momens où l'on éprouve le besoin de cet asile (l'Église), et jamais on n'y entre sans ressentir une émotion qui fait du bien à l'âme, et lui rend, comme par une ablution sainte, sa force et sa pureté.

Mme DE STAËL, de l'Allemagne, I, 7.

ABNÉGATION, s. f. (du latin abnegatio, venu lui-même, par abnegare, de negare).

Il a le sens de Négation dans ce passage de Rabelais :

Ainsi, dit Rondibilis, mettons-nous neutre en medicine et moyen en philosophie, par participation de l'une et l'aultre extremité, par abnegation de l'une et l'aultre extremité, et par compartiment du temps, maintenant en l'une, maintenant en l'aultre extremité.

Pantagruel, III, 35.

Arnégation, rare dans nos lexiques avant le xviie siècle, s'est longtemps employé exclusivement dans le langage de la dévotion, pour exprimer, conformément à son étymologie, l'Action de renoncer à soi-même, à ses passions, à ses plaisirs, à ses intérêts, de se détacher de toutes choses, dans la vue de Dieu.

En ce sens, il se lie, par la préposition de, à un pronom et forme des locutions telles que l'abnégation de soi-même, de lui-même, etc.

L'exercice de l'autorité ecclésiastique est une perpétuelle abnégation de soi-même.

Bossurt, Méditations sur l'Évangile. Dernière semaine, LVII° jour.

Ils ne goûtent pas que le Fils de Dieu ait publié dans sa religion, des maximes si rigoureuses : la haine de soimème, l'abnégation de soi-même.

Bourdaloue, Sermons. Sur le scandale de la croix.

Cette abnégation entière de ce que nous avons de plus cher, qui est notre volonté propre et notre liberté, tellement que nous ne sommes plus maîtres de nos désirs, plus maîtres de nos résolutions, mais dans une dépendance totale et sous le joug de l'obéissance la plus universelle et la plus etroite.

LE MEME, Sermons. Sur la sainteté de la loi chrétienne.

O douce paix! ô heureuse abnégation de soi-même! ô liberté des enfans de Dieu, qui vont, comme Abraham, sans savoir où!

FÉNELON, Entretien sur la vie religieuse, II.

La retraite, la prière, la fuite du monde, l'abnégation d'elle-méme, furent les règles constantes de ses mœurs.

Massillon, Avent. Sermon pour le jour de la Conception de la très-sainte Vierge.

Le détachement, le mépris du monde, la mortification des sens, l'abnégation de nous-mémes, voilà les nouveaux biens cu'il vient montrer aux hommes.

I e même, Sermons. Pour le jour de la Circoncision de Notre-Seigneur.

Souvent ce complément est sous-entendu et le mot pris absolument :

Ainsi François de Paule se réduisit-il dans une espèce d'anéantissement et dans l'abnégation la plus parfaite, par son renoncement total et absolu aux richesses du siècle, aux plaisirs du siècle, aux honneurs du siècle et à coux même de l'Église.

Boundaloun, Pour la fête de saint François de Paule.

Lisez ce que rapporte Eusèbe, et ce qu'il raconte de l'esprit d'abnégation où vivoient ces chrétiens.

I.E MAME, Sermons. Sur l'opposition mutuelle des religieux et des chrétiens du siècle.

.... La privation, l'abnégation, la diminution du poids du péché, sont des préparations nécessaires, asin que le poids de la grâce nous redresse et nous attache à Dieu.

MALEBRANCHE, Recherche de la vérité, I, v, § 2-

Il est inutile d'avoir renoncé à tout pour confesser une fois publiquement Jésus-Christ, si, en mourent tous les jours au monde et à vous-même, votre vie n'est pas une confession continuelle de son nom et comme un martyre perpétuel de foi et d'abnégation.

MASSILLON, Sermon pour une profession religieuse.

Abnégation, ainsi employé absolument, est quelquesois accompagné des épithètes chrétienne, évangélique, etc., qui marquent plus fortement l'acception particulière du mot. Il y a un traité De l'abnégation intérieure, ouvrage de la première jeunesse du cardinal de Berulle, vers la fin du xvi° siècle.

Le grand avantage de la profession religieuse, c'est l'abnégation chrétienne, c'est la mortification des sens, c'est la croix; et voilà sous quel aspect on la doit envisager.

BOURDALOUE, De l'état religieux.

Les longues et fréquentes veilles, les jeunes rigoureux, les sanglantes macérations, tout ce qu'inspire l'esprit de pénitence et l'abnégation évangélique.

LE MENE, Sermon pour la fête de tous les Saints.

Abnégation est détourné de son sens religieux et employé d'une manière moins particulière dans les passages suivants :

Dans l'acte important d'un jugemen... toute abnègation de soi-même est la première loi qu'un magistrat doit s'imposer.

BEAUMARCHAIS, Mémoires, IIIº partie.

C'est une qualité dans les individus que l'abnégation de soi-même et l'estime des autres; mais le patriotisme des nations doit être égoïste.

Mme DE STAEL, de l'Allemagne, I'e part., c. 2, 5 2.

L'usage que l'on fait aujourd'hui dans le langage ordinaire du mot abnégation, au sens général de Renonciation, de sacrifice, ne paraît pas bien ancien: il n'en est pas question dans les quatre premières éditions du Dictionnaire de l'Académie française, et Féraud, dans son Dictionnaire critique, en 1787, cite comme nouvelle cette expression, empruntée à un mémoire d'Élie de Beaumont:

Par cette abnégation honteuse du plus beau de ses privileges.

A cet emploi du mot abnégation se rattache la locution usuelle, faire abnégation de:

Et cependant l'assemblée ne vouloit ni éloigner le roi du trône, ni faire abnégation de ses défiances passagères quand il s'agissoit d'une œuvre durable.

Mes DE STAEL, Consid. sur la Révolut. franç., IIs part., c. 15.

Faire abnégation de se trouve déjà, mais au sens particulier d'Abjurer, dans çe passage d'un écrivain du xvi siècle:

Commandement à tous ministres, docteurs et predicateurs de laditte religion de vuider promptement le Roiaume sur peine de mort. A tous autres de laditte religion d'en venir faire abnégation dans six mois.

Agr. n'Aubigné, Histoire universelle, t. II, liv. V, c. 21.

ll a été cité plus haut (voyez page 164, col. 2) un passage d'un glossaire du xve siècle, Catholicon abbreviatum, où les mots abnegacion et abjuracion sont donnés comme synonymes.

ABOI, s. m. (formé, comme le verbe latin baubariet le verbe grec βοζίν, desquels on l'a quelquefois dérivé, par onomatopée).

On a primitivement terminé ce mot par la fausse diphthongue ai, aussi bien que par la diphthongue oi; l'i final y a été, à certaines époques, remplacé par l'y; et la lettre b, d'abord doublée, comme dans les mots de composition analogue, y a fait place, assez tardivement, au b simple.

De là ces formes diverses:

ABBAIS, ABBAY, ABAY, ABAI (voyez le Glossaire de Sainte-Palaye, les Dictionnaires de Rob. Estienne, de Jean Thierry, de Nicot, et les exemples ci-après); ABBOY, ABOY, ABBOI (voyez les Dictionnaires de Cotgrave, de Monet, de Furetière, le Dictionnaire de Trévoux, le Dictionnaire de l'Académie, éditions de 1694 et de 1718); et ensin notre mot actuel ABOI, ancien lui-même, mais d'abord moins usité, et que le Dictionnaire de l'Académie a adopté seulement en 1710.

Selon Mabillon (Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti, sæc. III, pars I, præf. p. Lxxx), auquel se réfère Sainte-Palaye (Gloss. de l'ancienne langue françoise, p. 10), ce mot s'est aussi écrit, par corruption, ABBÉ, et, sous cette forme, entrait dans la composition du nom qu'on donnait à Reims à la cloche sonnée pour les agonisants, et annonçant, pour ainsi dire, le dernier aboi d'un moribond, l'abbé-mort. Mais il paraît que le nom de cette cloche, formé, non du substantif aboi, mais du verbe aboyer, était, en réalité, abaie-mort, aboie-mort, qui aboie, crie, proclame la mort (voyez Archives législatives de la ville de Reims, Statuts, t. I, p. 24; et Archives administratives, t. I, part. I, p. 987).

ABOI, c'est, au propre, le Cri du chien qui avertit ou qui menace :

Quel esbat y a il plus plaisant que... ouyr le son des cors et trompe, entendre l'abboy des chiens...?

Du Fouilloux, La Venerie, édit. de 1573, Epistre aux princes, seigneurs et gentils hommes de France.

Si l'on me blasme sans cause, je ne me soucieray non plus de la medisance qu'un genereux lion se soucieroit de l'abboy des petits chiens qui courroient après luy.

Sorel, Francion, VI.

Nous ouimes mesme l'aboy d'un chien, et vismes de loin de la fumée, ce qui nous fit juger que le pais estoit

Perrot n'Ablancourt, trad. de Lucien, l'Histoire véritable, I, 5.

Quant il entent le grant aboi des chiens.

Garin le Loherain, t. II, p. 226.

Il n'est abay que de vieil chien.

Farce nouvelle d'ung Ramoneur de cheminees, Anc. Th.
franç., t. II, p. 193. Bibl. elzevirienne.

Un long *aboy* des mastins s'entendoit Par le bocage.

RONSARD, la Franciade, IV.

De tant de gens épars le nombreux équipage, Leurs cris, l'aboi des chiens, les cors mèlés de voix, Annoncent l'épouvante aux hôtes de ces bois. La Fontaine, Adonis.

ABOI, dans cette acception, est plus usité au pluriel:

Ce chien, appercevant les meurtriers de son maistre, leur courut sus avec grands aboys et aspreté de courroux, et par ce premier indice achemina la vengeance de ce meurtre.

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

Onyr des chiens les aboys et brayries.
Cl. Marot, Épitres, II, 16.

Il me plaist tout soudain... animer les *abbois* Des chiens bien ameutez sur la beste élancée. J.-A. Baïr, Éclogues, II

Et mille chiens oyans sa triste vois Luy répondent à longs abois.

SAINT-AMAND, la Nuict.

Cerhere donna treve à ses tristes abois.

SEGRAIS, trad. des Géorgiques, IV.

Cependant le sanglier s'étoit fait un passage, Et, courant vers son fort, il se lauçoit parfois Aux chiens, qui dans le ciel poussoient de vains abois. La Fortaire, Adonis.

Leur maître les rompit,
Bien que de leurs abois ils perçassent les nues.
La mêma, Fables, XII, 23.

..... Trois pasteurs, enfants de cette terre, Le suivaient, accourus aux abois turbulents Des molosses, gardiens de leurs troupeaux bêlants. A. Chénien, Idylles, l'Aveugle.

ABOI a pu, par extension, se dire d'un autre cri que de celui du chien, et même s'appliquer à certains accents de la voix humaine:

> Mais, Envieux, quel plaisir Prends-tu d'ainsy me choisir... Pour éclater de ta voix Les miserables abboys?

J.-A. BAIF, les Passetems, III. A l'Envieux.

S'il fuyoit au désert, les rochers et les bois Effrayez abayoient au son de ses *abois*.

Agr. D'Aubioné, Tragiques, Vengeance, VI.

Aboi s'est pris quelquesois au même sens siguré que le verbe latin latrare, dans ce passage de Lucrèce, De Nat. rer., II, 16: Nonne videre est Nil aliud sibi naturam LATRARE nisi..., et a signisié Demande, réclamation saite avec instance:

Notez icy que son disner estoit sobre et frugal : car tant

seullement mangeoit pour refrener les aboys de mach; mais le soupper estoit copieux et large.

RABELAIS, Gargantua, I

De l'importun besoin j'ai calmé les abois.

A. Chénian, Idylles, le Mendian

Enfin ABOI a pu être appliqué par figure à ce bruits qui font penser au cri du chien :

> L'antre se resserra, les vents resterent coi Et des flots orageux cesserent les *abois*. Rob. Garnier, *la Troade*, Il

Aboi, Abois, se disent, par réciprocité, de d'un animal que poursuivent à outrance l'aboi abois des chiens:

Comme on doit sonner les abbois de la trompe, et aux chiens de la voix.

Cestuy-cy (exemple) doit suffire aux piqueurs les saire cognoistre et entendre, qu'ils doivent alle ment aux abbois du cers.

Du Fouilloux, la Venerie, c. 41, 4

Il (un magistrat) leur raconte comme il n'a point le cerf de meute, comme il s'est étouffé à crier ap chiens qui étoient en défaut, etc. L'heure presse, il de leur parler des *abois* et de la curée, et il court s' avec les autres pour juger.

La Bruyère, Caractères, c.

Abois, c'est lorsque le cerf est à l'extrémité et fait épuisé de forces.

Burron, Histoire naturelle, Quadrupèdes; le

Ce mot Abois est pris des cris des chiens qui autour d'un cerf forcé, avant de se jeter sur lui.

VOLTAIRE, Commentaire sur P. Corneille, Sertoriu

Le rendez-vous est au milieu du bois De là vous pourrez être au lancer, aux *aboi*. La Chaussén, *le Préjugé à la mode*, 1

D'aboi, ainsi entendu, se sont formées les e sions suivantes :

Aux abois:

Les historiens tombent sur lui comme des chi un cerf aux abois.

VOLTAIRE, Pyrrhonisme de l'Histoire,

Tell qu'un cerf aux abois d'une trop longue course Va chercher dans les eaux sa dernière ressource. BAGRA, Praumes, XLI.

More cocur tout pantelant comme un cerf aux abois.

REGRARD, le Bal, sc. 7.

L'animal aux abois
Se montre digne encor de l'empire des bois.
ROUCHER, les Mois, IX.

Être aux abois:

Quancil les cerfs sont aux abbois, ils sont dangereux, principal ement en la saison du rut.

Du Fouilloux, la Venerie, c. 43.

Il ba. wet escume comme un sanglier qui est aux abbois.

A. Pari, Introduction à la vraye cognoissance de la chirurgie, I, 21.

Les priqueurs... remettent ensuite les chiens sur la voie du cer C... qui bientôt est aux abois.

Burron, Histoire naturelle, Quadrupèdes; le Cerf.

Tener, et, plus ordinairement, mettre, réduire aux abois:

Cela n'est rien au prix que de voir le cerf sortir de l'estang et à force estre mis aux abois.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, IV.

Je consens que vous disiez d'un homme qui court le sanglier, qui le met aux abois, qui l'atteint, qui le perce, voilà un brave homme!

La Bruyère, Caractères, c. 12.

Las! quantes foys par rochers et par boys
Les chiens courant l'ont tenue aux abboys.

Cl. Maror, la Métamorphose, II.

Comme un ardant limier, au plus espais du bois, Lance et poursuit le cerf pour le mettre aux abois. Remi Belleau, Poésies, l'Aymant.

Pour atteindre la proye et la mettre aux abois.

SAINT-AMAND, la Métamorphose de Lyrian et de Sylvie.

Son frère ayant couru mainte haute aventure,

Mis maint cerf aux abois, maint sanglier abattu.

LA FORTAINE, Fables, VIII, 24.

Ces diverses expressions sont d'un grand usage au figuré pour exprimer la situation de personnes réduites, par quelque cause que ce soit, à la dernière extrémité, mourantes, vaincues, ruinées, découragées, ennuyées, etc.:

Le trepignement qui se faisoit en la chambre fut oui de tout le conseil, ce qui fit lever et y courir le cardinal de Guise et l'archevesque de Lyon; le dernier plus d'îligent arriva aux derniers abois, et assez tost pour ouïr prononcer: Traistre Roi!

AGR. D'AUBIGNE, Hist. universelle, t. III, liv. II, 14.

Le centenier qui avoit charge de l'emmener (Néron) à Rome pour en faire le chastiment, arriva comme il estoit aux derniers abois.

CORPUETRAU, Histoire romaine, V.

Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut veu son fils unique aux abois: Ha! mon fils, s'écria-t-il, je suis perdu! ta mort met sin à ma vie!

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien, le Meurtrier du tyran.

Assez impitoyables pour voir périr un pauvre à leurs yeux, pour le voir presque réduit aux abois et prêt à rendre l'ame.

Boundalouz, Sermons. Ier vendredi de Carême.
Sur l'anmône.

Telle qu'est la joie que sentent des enfans qui voient revenir la santé à un père abattu par la maladie qui le mettoit aux abois.

FÉNELON, l'Odyssée d'Homère, V.

Dans la plupart des livres, l'auteur n'a pas fait les complimens ordinaires, que les lecteurs sont aux abois.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, CVIII.

Ah! mon Dieu! répondis-je, je me trouve aux abois, je ne puis plus me soutenir.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. XII.

Par un arrêt du conseil du 8 août, il (Brienne) fit promettre au roi de convoquer les États généraux le mois de mai suivant; résolution tardive qui ne fit qu'annoncer la fin d'un ministre aux abois.

MARMONTEL, Mémoires, XIII.

J'en laissai deux sans vie et mis l'autre aux abois.

P. Cornelle, QEdipe, I, 6.

Fort malade et presque aux abois.

BACHAUMONT et CHAPELLE, Voyage.

176

Mais souvent, dans ce style, un rimeur aux abois Jette là de dépit la flûte et le hauthois.

Boileau, Art poétique, II.

Vous conte longuement sa chasse, ses exploits, Et met, comme le cerf, l'auditeur aux abois. Delicle, l'Homme des champs, I.

Les mêmes expressions s'appliquent aux nations, aux villes, aux armées, etc.:

Il tint les ennemys trois sepmaines durant en aboy.

Le loyal Serviteur, c. 63.

O peuple digne de l'empire de l'univers! digne de la faveur et de l'admiration des hommes et des dieux! Estant reduit aux abois, il n'abandonna point ce qu'il avoit commencé.

COEFFETRAU, Hist. rom. de L. Flor., II, 6.

Voyez comme tout s'ébranle: Philipsbourg est aux abois en dix jours, malgré l'hiver qui approche.

Bossuer, Oraison sunèbre du prince de Conde.

Nous avons éprouvé une suite de malheurs dont la France ne peut se relever que par une longue paix; et la famine, qui est le dernier et le plus grand de tous, nous met aux abois.

Mme DE MAINTENON, Lettres, 1709 (à la princesse des Ursins).

La paix (de Ryswick) qui suivit cette guerre, et après laquelle le roi et l'État aux abois soupiroient depuis longtemps, fut honteuse.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. I, c. 1er.

Le Parthe....

Nous surprend, nous assiège, et fait un tel effort Que, la ville aux abois, on lui parle d'accord. P. Cornelle, Rodogune, I, 6.

Tantôt le bruit plaintif de ce peuple aux abois Imite l'aquilon murmurant dans les bois.

DELILLE, trad. des Georgiques, IV.

Enfin, on use des mêmes expressions au sujet des choses abstraites:

C'est ici que l'idolatrie, qui sembloit être aux abois, découvrit tout à fait son foible.

Bossuat, Discours sur l'Histoire universelle, II, 12.

Souffrez qu'en vos mains je remette Une àme réduite aux abois.

P. CORREILLE, Psaumes, XXX.

La liberté respire encore en un seul homme, Et, ramassant sa force en ses derniers abois, A l'injuste puissance elle oppose ses droits.

Baíseur, la Pharsale, III.

Tout ce qui peut réduire un esprit aux abois, Tout ce qu'un mari craint, se trouva dans ma femm. La Fontaine, Je vous prends sans verd, sc. 13

Moi, que j'aille crier dans ce pays barbare, Où l'on voit tous les jours l'innocence aux abois Errer dans les détours d'un dédale de lois.

Dès que j'y veux rêver, ma veine est aux abois. Boileau, Satires, I, VII.

Déjà de tous côtés la chicane aux abois S'enfuit au seul aspect de tes nouvelles loix. Le même, Épitres, I.

Alors, pour ranimer l'allégresse aux abois, Vient un farceur, Roquelaure bourgeois. Delle, la Conversation, II.

Aboi s'est encore construit, au moyen de la proposition de, ou d'un adjectif possessif, avec un no abstrait exprimant la chose réduite à l'extrémite prête à céder, à finir:

Ce qu'il (Vespasien) dit de plus sérieux en ces dernic abois de la vie, ce fut ce qu'il repartit à ses médecius et ses amis.

CORPPETEAU, Histoire romaine, VII.

Povrcté m'a en ses abois.

Coquillant, Biason des armes. Monologue
gendarme cassé, etc.

Il y avoit long temps que dans les Païs-Bas Deux partis, harassez de ruineux combats, Haletoient les *abois de* leur force mi-morte. Agr. D'AUBIGHÉ, Tragiques. Princes, II.

Mais pardonne aux *abois d*'une vieille amitié, Qui ne peut expirer sans me faire pitié. P. Connelle, Cinna, III, 2.

Dans le passage suivant, aboi est construit même, mais a le sens actif d'Attaque, de persection, etc.:

Mes ennemys, non contenz et saoullés... De m'avoir jà tourmenté quinze movs, Se sont remis à *leurs* premiers *abboys*,

Pour me remettre en ma peine premiere.

Est. Dollt, *le Second Enfer*, épître I à François I<sup>er</sup>, 1544.

On a même pris ABOI absolument, par exemple dans ces expressions, sauver, rappeler des abois, approcher des abois, que blâme Voltaire chez Corneille, comme manquant de noblesse et inusitées:

Alt! quel âpre tourment! quels douloureux abois i
P. Cornelle, Médée, V, 5.

Et ces esprits légers, approchant des abois, Pourroient bien se dédire une seconde fois. Le même, Nicomède, IV, 2.

Tous ces mourans, madame, à qui déjà la peste Ne laissoit qu'un soupir, qu'un seul moment de reste, En cet heureux instant, rappelés des abois, Rendent graces au ciel d'une commune voix. Le même, OEdipe, V, 11.

Unissons ma vengeance à votre politique

Pour sauver des abois toute la république.

Le même, Sertorius, I, 3.

En termes de venerie, tenir les abois se dit de la bête lassée qui s'arrête devant les chiens :

Si le cerf tient les abois.... le piqueur doit bien regarder en quel lieu c'est.

Du Fouilloux, la Venerie, c. 43.

Rendre les abois, de la bête restée sans déseuse et sans moyen de salut.

Cette dernière expression a, comme toutes celles qui se sont formées du mot ABOI, passé au figuré, mais depuis longtemps ne s'emploie plus de celte manière:

Abbois de cerf et rendre les abois, quand le cerf n'en peut plus et se repose.

Du Fountioux, Recueil des mots, dictions et manieres de parler en l'art de venerie.

Si n'oublieray-je pas entre ce peu d'exemples que je veux amener (citer), ces façons de parler, rendre les abbois et faire rendre les abbois; car c'est un des gentils emprunts que nostre langage ait faict de messieurs les veneurs : disant d'un homme qui n'en peut plus, et pourtant est

contraint de se rendre, qu'il rend les abbois ou (comme les autres escrivent) les abbais. Et proprement se dit du povre cerf, quand, ne pouvant plus courir, il s'accule en quelque lieu le plus avantageux qu'il peut trouver, et là, attendant les chiens, endure d'estre abbayé par eux. Ce qui pourroit sembler toutesfois estre plus tost se rendre aux abbois que rendre les abbois; mais taut y a que ces mots, suyvant ceste signification-là, ont bonne grace en ce passage de Belleau (la Reconnue, V, 3):

Aussi tost que ces advocas

Nous ont empietez une fois,

Ils nous font rendre les abbois.

H. ESTIENNE, Precellence du langage françois.

Rendre les abbais, entre vencurs, c'est quand le cerf recreu de trop courre s'accule en un lieu le plus advantageux qu'il peult choisir, endurant que les chiens l'abbayent. Le contraire est au regard du sanglier, le quel est dict rendre les abbays quand il sort de sa bauge et giste abbayant aux chiens.

NICOT, Thresor de la langue françoise, 1584.

Tant qu'elle durera (la ville de Paris), je n'auray saute de retraite où rendre mes abbois.

MONTAIGNE, Essais, III, 9.

Don Juan d'Autriche, peu devant qu'il rendist les derniers abbois...

BRANTÔME, Capitaines étrangers. Le comte de Buren.

Witikind.... ne voulut jamais rendre les abois, quelque victoire que Charlemagne cust obtenue contre eux (les Saxons).

Est. PASQUIER, Recherches de la France, VI, I.

Comme Polystrate beuvoit de l'eau qu'il avoit puisée dans son casque, il vit des chevaux rendant les abois, et tout couverts de dards.

Des brouillarts, des tenebres, une eternelle nuit qui couvre la face des abysmes, une mer pleine de monstres hideux, des eaux croupissantes, où la nature tirant à la fin venoit comme rendre les abois.

VAUGRLAS, trad. de Quinte-Curce, V, 13; IX, 4.

Tous les deux m'ont vaincu, je reviens sous tes loix, Et ma brutale ardeur va rendre les abois.

P. Cornettle, l'Illusion comique, V, 3.

Dans le passage suivant se trouve une expression

de forme à peu près pareille, rendre un cerf aux abois:

Et à fin qu'il ne faille à me rendre aux abois.

G. Boucker, Complainte du cerf, à M. du Fouilloux.

On peut rapprocher de ces dernières expressions celle qui se lit dans le passage suivant :

Elle.... fit comme le cerf, qui, hors d'haleine et accablé de la meute, se rendant à l'homme, jette les derniers abboys, la larme à l'œil.

S. FRANÇOIS DE SALES, Traite de l'Amour de Dieu, IX, 12.

#### ABOIEMENT ou Aboiment, s. m.

Autrefois abaement (voyez le Lexique manuscrit du XIII° siècle, n° 7692, à la Bibl. impériale); abayement (voyez Vocabularius brevidicus, XV° siècle); abbayement, abboyement (voyez les Dictionnaires de Rob. Estienne, J. Thierry, Nicot, Furetière); abboiement (voyez le Dictionnaire de Monet).

Cri du chien qui avertit ou qui menace.

Le chien sent de loin les étrangers, et pour peu qu'ils s'arrêtent ou tentent de franchir les barrières, il s'élance, s'oppose, et par des aboiements réitérés, des efforts et des cris de colère, il donne l'alarme, avertit et combat.

Burron, Histoire naturelle. Quadrupèdes; le Chien.

Les chiens jappent souvent en dormant, et, quoique cet aboicment soit sourd et foible, on y reconnoît cependant la voix de la chasse, les accents de la colère, les sons du désir ou du murmure.....

LE MENE, Discours sur la nature des animaux.

L'aboiement d'un chien en attire un autre.

J.-J. ROUSSEAU, Essai sur l'origine des langues, c. 15.

Quand l'énorme chienne des Molosses, dans le premier accès de sa fureur, montre sous ses lèvres mobiles et retirées deux redoutables rangées de dents, le son menaçant de sa voix diffère de celui qu'on entend lorsqu'elle fait retentir tous les lieux d'alentour de ses longs aboiements

La Grance, trad. de Lucrèce, de la Nature des choses, V.

Les marins aiment tout ce qui se lie dans leur esprit aux souvenirs de la vie des champs, tels que les aboiements

du chien, le chant du coq, 10 puis juine

CHATEAUBRIAND, Itinéraire de Paris à Jérusalem, part. I, Voyage de la Grèce.

Nuls autre chose ne me douls (chagrine)

Mes (plus) que du chien l'abeiement.

Ysorar I, fable 57 (Voir Roman, Fables inédites des

XIP, XIIP et XIP\* siècles, t. II, p. 480.

Tantale vit ensin suspendre ses tourments,

Et Cerbère retint ses triples aboiements.

Delille, traduction des Géorgiques, IV.

ABOIEMENT a pu, comme aboi, se dire, par extension, d'un autre cri que de celui du chien:

Le cri du cravant est un son sourd et creux que nous avons souvent entendu... c'est une sorte d'aboiemen rauque que cet oiseau fait entendre fréquemment.

Burross, Histoire naturelle. Oiseaux; le Cravant.

ABOIEMENT se dit encore, par extension, de lo les bruits importuns et prolongés comme les aboments du chien :

Le chant françois n'est qu'un aboiement continuel supportable à toute orcille non prévenue.

J.-J. Rousskau, Lettre sur la musique franço

ABOIEMENT se prend familièrement au figuré p Criailleries réitérées, clameurs, clabauderies f gantes:

Galaor, qui ne fut content de tel mespris, luy resp dit: Penses tu, grand animal, que ton abayement pur faire ou toy mieulx, ou moy moins valoir? HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, I,

and Paraille and abstracts do la critique en

Fermons l'oreille aux aboicments de la critique; au de défendre ce que nous avons fait, recueillons nos for pour faire mieux.

RUFFON, Discours académiques, Réponse à A.

M. de Marmontel est un des hommes qui mérite plus l'estime publique et les aboiemens des Frérons. Voltains, Lettres, 12 avril 17

Cependant les injures imprimées alloient leur t

Ce concours d'aboiemens.... avoit quelque chose de sinistre et d'effrayant.

J .- J. ROUSSEAU, Confessions, part. II, liv. XII.

ABOYER, v. n. (d'Aboi).

Les diversités d'orthographe d'Aboi ont passé à ABOYER, qu'on a écrit: ABBAYER, ABAYER, ABAIER, ABAER; ABBOYER, ABOIER (voyez le Lexique manuscrit du XIII° siècle, n° 7692, à la Bibl. impér.; le Vocabulaire latin-français de G. Briton, XIV° siècle; les Dictionnaires de Rob. Estienne, J. Thierry, Nicot, Richelet, Furetière; le Dictionnaire de l'Académie, édit. de 1694 et 1718); et même encore, dit Sainte-Palaye, HABAIER, HABAER, ESBAIER.

ABOYER se dit, au sens propre, du chien qui fait entendre son cri pour avertir, pour menacer, pour exprimerson affection:

Aucuns dient que à chiens qui abaient l'en leur doit donner à mangier du poulmon de mouton ou de brebis, et ils n'abaieront plus.

Le Menagier de Paris, 3e distinction, 2e art.

Autour de lui abayent les chiens, urlent les loups, rugissent les lions, hennissent les chevaulx, barrissent les
élephants, siflent les serpens, braislent les asnes, sonnent
les cigales, lamentent les tourterelles.

RABFLAIS, Pantagruel, III, 13.

Ceux-ci... sont mauvais chasseurs et ont des chiens mal a ppris, qui ne font que courir çà et là et abbayer si terriblement, qu'ils ont effarouché mes chevres.

AMYOT, trad. de Longus, Daphnis et Chloé, II.

Nous entrons par cette ouverture, et trouvons Rhadamante à demy mort de frayeur, Cerbere aboyant et tout prest à nous devorer.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien. La Nécromancie.

les l'entrée, pour faire le compliment d'entrée, que les l'entrée d'entrée, que

LA BRUYÈRE, Caractères, C. 13.

Petits nos déclamateurs crient à l'idolâtrie, comme de petits chiens qui jappent, quand ils entendent un gros chien aboyer.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. IDOLE.

Un moment après, Fidèle étoit à leurs pieds, aboyant, Bemissant et les accablant de caresses.

BERWARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Virginie.

Abaient chens e sonent corns (cors).

Benoit, Chronique de Normandie, v. 41761.

Vous ressemblés, par mon chief, le mastin:

Dedans abaie et defors n'ose issir.

Garin le Loherain, t. II, p. 18.

De totes parts gasterent le païz.

Dex! quel domage poez ici qïr!

Nï chante cos, ne abaie mastins.

La Mort de Garin, v. 2927.

.....Le chien abaye

Et li lierres (le larron) se met en voye,

Que plus n'i ose demourer.

Ysoret I, fable 22. (Voir Robert, Fables inédites des

NII°, XIII° et XIV° siècles, t. II, p. 457.)

Mordre, abayer, tout gaster et mal faire
Scait faire ung chien, et aultre chose, non.
G. Cretin, Débat sur le passe-temps des chiens et des
oiseaux. La dame à l'épervier.

Ce n'est pas d'aujourd'huy qu'on voit force larrons... C'est pourquoy mon mastin toute nuict ne repose Et ne fait qu'aborer.

ROWSARD, Ecloques, IV.

Rude aux voleurs, doux à l'amant,
J'abbayois ou faisois caresse.
Ainsi j'ay seeu diversement
Servir mon maistre et ma maistresse.
MALLEVILLE, Poésies. Épitaphe d'un chien.

Et plus loin des laquais, l'un l'autre s'agaçans Font aboyer les chiens et jurer les passans.

BOLLEAU, Satires, VI.

Je vis d'abord notre portier Cerbère, De trois gosiers *aboyant* à la sois. Voltaire, le Songe-Creux,

Là devant un insecte il se courbe avec joie lei son dieu mugit, et plus loin il aboie.

Delle, l'Imagination, VIII.

Aboyer a le même sens, mais est pris substantivement dans les passages suivants :

C'est à l'adventure quelque sens particulier... qui advertit les poulets de la qualité hostile qui est aux chats contre eux, et à ne se dessier du chien; s'armer contre

J'abboyois au larron, à l'amant me taisois.

Mallaville, Poésies. Épitaphe d'un chien.

Connois-tu ce fâcheux qui contre la fortune

Aboye impudemment, comme un chien à la lune.

Théophile, Salire seconde.

Quand avons-nous manqué d'aboyer au larron?

RAGINE, les Plaideurs, III, 3.

ABOYER, employé souvent autrefois comme verbe etif, a reçu aussi un régime direct :

Tesmoin le chien de Ruzé..., lequel, pour avoir mangé une grappe de raisin breton, près de Rennes, abboya le cep de la vigne, comme protestant se venger de telle aigreur.

Du Fail De La Hénissane, les Contes d'Eutrapel, XXXIII.

Ces lions dévorent tranquillement leur proye, et ces pasteurs ont beau animer et pousser leurs chiens, ils n'osent se jeter su ces bêtes et se contentent de les aboyer en reculant

Mme Dacien, trad. de l'Iliade, XVIII, 586.

La plupart des chiens se contentent de l'aboyer (le hésisson) et ne se soucient pas de le saisir.

Bumm, Histoire naturelle. Quadrupèdes; le Hérissou.

Noi, je ne tue pas un chien qui m'aboie.

Didenor, Vie de Senèque.

Et si tost que sui (fui) aura

Tant que plus suire (fuir) ne porra

Et qu'il se fera abaier...

La Chace dou cerf, XIII<sup>e</sup> siècle. (Voy. Nouv. rec. de

Contes et Fabliaux, édit. Jubinal, t. I, p. 165.)

Un leu (loup) vit en sa voie Un grant chien qui l'aboie. Your II, fable 37. (Voir ROBERT, Fables inédites des XIP, XIII° et XIV° siècles, t. I, p. 28.)

J'ai assez à mengier...
Et si ne fais neant
Fors qu'abaier forment (fortement)
Tous ceux que par nuit oy (j'entends).
La mêma, même ourrage, t. I, p. 29.

Mais comme le chien va dix ou vingt pas derriere, F.t. abbaye le loup, auquel il n'en chaut guiere. Anadus Janus, cité par H. Estienne, Precellence du langage françois. Ils sont comme chiens qui de nuit

Abboyent la lune qui luit.

Joachim Du Ballan, Sizain contre les envieux.

Son mastin à gros poil pas à pas le suivoit, Qui aboyoit son ombre.

ROBSARD, Ecloques, IV.

Si tu viens m'aboier, Cerbere,
J'ay de quoy te chastier bien.
J.-A. Baïr, les Passetems, III. De Diogène le

Comme moy, de mon mal mes troupeaux s'amaigrissent, Et mon chien m'abboyant, semble me reprocher Que j'ay ore à mépris ce qui me fut si cher. RECRIER, Chloris et Philis, Dialogue.

> Il démêle un sot de cent pas, Le poursuit, l'aboie et le pille. M= Desnoullères, Apothéose de Gas.

Aboyer s'est dit autrefois, comme aboi, par réciprocité ou transposition de sens, pour être, se rendre aux abois, dans des expressions figurées telles que celles-ci, aboyer à la faim, aboyer à la mort:

Si ces maudictes gens (les usuriers) lisent une pronostication qui die qu'on aura cherté de bled ou de vin, ils enlevent tout ce qui en vient au marché; et, depuis qu'ils l'ont serre, n'en donneront à quelque poure que ce soit, sinon en payant au double : tellement que par telle tyrannie le poure peuple abboye à la faim, et meurt sans misericorde.

H. ESTIENNE, Apologie pour Herodote, c. 6.

Le vin arriva sur le point que j'abayois à la mort, et ne m'en fut pas baillé : mais en despartirent la moitié à des femmes enceintes de la cité.

MONTLUC, Commentaires, III.

A la bataille de Pavie (monsieur de Saint-Pol) se montra tel qu'il estoit, car il y combatit si vaillamment qu'il fut trouvé après entre les morts, abboyant à la mort.

BRANTONE, Capitaines françois. M. de Saint-Pol.

ABOYER, dans son sens figuré le plus commun, se prend pour Clabauder, crier après quelqu'un, le poursuivre d'une manière importune; dire du mal, avec acharnement, d'une personne ou d'une chose; Soit pris absolument: Il (les médisants) sont chien qui ont si apris à abaier que il ne le font pas par verité, mais par costume.

BRUNETTO LATINI, li Tresors, liv. II, c. 70. De Seurté.

Il (Dalon) ne se lassa point de frapper à toutes les portes : on ne se lassa point non plus de le laisser aboyer. Saint-Simon, Mémoires, 1713, t. XI, c. 7.

Ensin, après un an de refus et de négociations, votre ouvrage s'imprime; c'est alors qu'il fant, ou assoupir les cerbères de la littérature, ou les faire aboyer en votre faveur.

VOLTAIRE, Mélanges littéraires. Sur les inconvéniens attachés à la littérature. (Cf. Lettre à M. Lefebvre, 1732.)

Mais un fat me déplaît et me blesse les yeux; Je le poursuis partout, comme un chien suit sa proie, Et ne le sens jamais qu'aussitôt je n'aboie.

BOILEAU, Satires, VII.

L'hypocrite sourit, l'énergumène aboie, Voltaine, Satires, le Russe à Paris.

Soit avec ces formes de construction, aboyer contre, aboyer après, aboyer sur, aboyer à :

L'ung est ung fin et cauld regnard; l'autre mesdisant mesescripvant et abayant contre les anticques philosophes et orateurs comme ung chien.

RABELAIS , Pantagruel. Nouv. prol. du IVe liv.

Si les sidèles ont ces choses bien imprimées en leurs cœurs, ils seront assez munis pour repousser ces chiens mastins, qui abbayent contre la verité tant certaine et infaillible.

CALVIN, Institution chrest., liv. I, c. 8, § 7.

Or, est-ce partout un grand et seur ornement à un jeune homme que le silence : mais encore principalement, quant escoutant parler un autre, il ne le trouble point, ni n'abbaye point à chaque propos, ains encore que le propos ne luy plaise gueres.

Amvor, trad. de Plutarque, OEuvres morales, Comment il fault our.

Je ne veois icy que des estrangers passionnez abboyants après nous, et alterez de nostre sang et de nostre substance

Satyre Menippée, Harangue de M. d'Aubray.

Mais l'argent d'autre part nous presse pour notre subsistance, et nous avons de tous côtés des gens qui aboient après nous.

Molina, les Fourberies de Scapin, I, 7.

..... Madame de Marbeuf fit place ce jou madame de Coulanges, à Brancas et au fidèle (Corbinelli), qui, dès le soir, se mit à aboyer contre cas, sur le jansénisme.

Je verrai demain, avant que de partir, ma ni Bussy, dont les tourrières ont aboyé sur moi, n'étois pas encore abordée.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 6 août 1677; 18 septemb

Il se flatte qu'à force d'aboyer contre d'honnéte il sera entendu à la cour, et qu'il obtiendra une p Voltaire, Lettres, 12 mars 1

Soit avec un régime direct; mais, au figuré au propre, cette manière de parler a vieilli :

Mandelot et le comte de Tournon, commandes suivre, l'abaierent cinq jours entiers sans le morde Agr. n'Aubigné, Hist. universelle, t. III, liv. 1,

Un advocat disant à quelqu'un qui l'injurioit : quoi m'aboyes-tu? — Parce que je voy un voleur, dit-il.

Perrot d'Ablancourt, Apoplitegmes des anci-Apoplitegmes plaisans.

Diogene le cynique... aleguoit une plaisante rai son nom : c'est qu'à l'exemple des chiens il caresse qui lui donnoient, et aboyoit ceux qui ne lui dor rien.

Le Même, même ouvrag

Et pour ce donc qu'à mon fait je pourvoye Secourés-moy ou l'hospital m'aboye.

...........

Si ne suis-je pas yvre En faisant livre duquel argent je paye, Secourés-moy ou l'hospital m'abaye. André de la Viore, Requête au roi Charles

Pendant qu'on vit, la pâlissante Envie Des bons esprits *aboye* le renom.

Jacq. Tanuneau, Contre quelquesblâmoyent de suivre la poésie.

Sans trouble il voit l'Envie aboyer sa fortune RACAN, Psaumes,

Abover peut devenir verbe pronominal po primer l'action de deux chiens qui aboien contre l'autre: Si vous voyez deux chiens qui s'aboient, qui s'affrontent, qui se mordent et se déchirent, vous dites : Voilà de sots animaux, et vous prenez un bâton pour les séparer.

LA BRUYERE, Caractères, c. 12.

Ainsi est employé s'entre-abboyer, dans le passage suivant :

Ils ne se fussent ainsi injuriez, entre-abboié, et crié au regard l'un sur l'autre.

Du Fail De La Herissaye, les Contes d'Eutrapel, XIX.

Il peut, sous cette forme, passer au sens figuré. Etre aboyé, s'est dit, dans un sens passif, d'un animal poursuivi par les abois (voyez l'exemple cité plus haut, p. 177, 2° col., ligne 5), et a été pris luimème figurément:

Depuis n'avons cessé, voyant comme nous sommes aboyés de tous côtés, à regarder les moyens comme l'on pourroit arrêter ce mal (la guerre civile).

CATERRINE DE MÉDICIS, Lettres, 4 mars 1563.

Dans la retraitte, que de loin que de près, cette cavalerie espagnolle qui marchoit serrée; fut tousjours abaiée d'une escoupetrie, qui se renforçoit au pris que les plus diligens arrivoient.

Agr. D'Aubigné, Hist. universelle, t. III, liv. IV, 17.

Le regret (de Pompée) de se voir ainsi abbayé de toutes parts, luy changea le courage, et le contraignit de rechercher de l'appuy pour conserver son authorité.

COEFFETEAU, Hist. rom. de L. Florus, IV, 2.

quelques ennemis, ils arrivèrent enfin au fort de Retorton.

Mizzaax, Hist. de France, Henri III, ann. 1587.

M. e prince de Conti... aboyé de tous, et n'osant mettre pied à terre dans un parage ennemi qui lui refusoit des vivres et ne vouloit laisser approcher aucun de ses bâti-

SAINT-Simon, Mémoires, 1697, t. II, c. 2.

Aboven se dit figurément et proverbialement dans cette manière de parler, aboyer la lune, aboyer contre la lune (voyez p. 180, 2° col., ligne 6), aboyer après la lune, et, plus souvent, aboyer à la lune,

pour Crier inutilement contre un plus puissant que soi, réclamer avec une violence inutile une chose qu'on ne peut obtenir, par allusion à l'action du chien qui aboye la lune, contre la lune, après la lune, ou à la lune:

Nous les penserons forcer à la guerre et ils quitteront la main, ils se mettront à la défensive, ils se renfermeront dans les villes qui braveront tous nos efforts, nous feront enrager, abbayer la lune et combattre les nuées.

MATTHIEU, Hist. des derniers troubles de France, II.

Malheureusement pour lui (le maréchal de Villeroy), il ne sut par où me prendre. Il eut recours à de misérables généralités et à aboyer à la lune.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1726, t. XVIII, c. 20.

Ne sachant plus, dans la rage qui me tenoit toujours, après qui ni quoy aboyer, je me mis à aboyer après la lune

PIRON, le Chien enragé.

On a dit, de même, aboyer aux nues.

.... Le cœur me disoit que je n'abboyois pas aux nues...

LARIVEY, la Veuve, III, 2.

ABOYER s'emploie aussi dans cette phrase figurée et proverbiale, tous les chiens qui aboient ne mordent pas, pour exprimer l'idée que tous les gens qui menacent ne sont pas également redoutables :

A quoi il ajousta ce que les Bactriens disent en commun proverbe, Qu'un chien qui abboye ne mord point.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, VII, 4.

Chien qui aboye ne vent mordre.

J .- A. Bair, les Mimes, II.

Aboyen est encore figuré et proverbial dans cette locution, jamais bon chien n'aboie à faux, pour dire qu'un homme sage ne menace pas sans raison et qu'un homme habile ne se compromet jamais dans une attaque dont il n'a pas prévu les suites.

On trouve ABAYER, abayer après une chose, à une chose, abayer une chose, au sens de Prétendre, aspirer, désirer ardemment:

C'est un crime de lese-majesté d'abandonner le lan-

gage de son pays, vivant et florissant, pour vouloir déterrer je ne sçay quelle cendre des anciens, et abbayer les vertus des trépassez.

RONSARD, la Franciade, préface.

Maintenant leur puissance... vous advise de prendre garde à eux, et qu'ils n'abbayent à autre chose qu'à occuper et à soy assubjettir toute la Germanie.

Mia Du Bellay, Mémoires, liv. IV, année 1533.

Feraulez delibera de contenter un jeune homme pauvre, son sincère ami, abbayant après les richesses, et lui feit present de toutes les siennes.

MONTAIGNE, Essais, I, 40.

Les difficultés que l'on susciteroit en la fonction de vos charges et surtout en celle des finances après laquelle chacun abboyoit.

Sully, OEconomies royales, t. IV, c. 45.

Le duc de Savoie aboyoit après quelques pièces du Montferrat qui étoient à sa bienséance.

SILMON, Éclaircissements de quelques difficultés touchant l'administration du cardinal Mazarin, Ire partie, 1651, c. 18.

Mais quand ces presens ils m'envoyent, C'est qu'après mes biens ils aboyent. J.-A. Baiv, le Brave, III, 1.

Un honneste présent,
Honneste, et convenable à ma basse fortune,
Qui n'abaye et n'aspire, ainsi que la commune,
Après l'or du Pérou, ny ne tend aux honneurs.
REGNIER, Satires, III.

ABAYER, en cette acception, où il répond au provençal abaïr, semble, selon l'observation de Furetière, fait de bayer ou béer (voyez ces mots), en latin inhiare, Rester la bouche béante, dans le désir, dans l'attente impatiente de quelque chose, bayer après les richesses, après les honneurs. On comprend comment deux mots divers d'origine et de valeur ont pu se confondre en un seul et à cause de leur identité quant à la forme, et par l'analogie des deux sens figurés: aboyer après une chose, c'est-à-dire La poursuivre de ses abois, et bayer, abayer après une chose, c'est-à-dire La regarder bouche béante, offrant des images et des idées assez voisines l'une de l'autre et dont un jeu naturel de l'esprit a pu opérer la confusion.

De cette confusion résulte une équivoque qu'on

doit croire volontaire, comme le remarque Sainte-Palaye, dans le passage suivant :

Ceste ville de Turin, sur laquelle principalement il abbaye, comme le chien après le cerf.

Min Du Bellay, Memoires, liv. IX, annee 1541.

De là cette expression tenir quelqu'un en abay, pour Le flatter d'une fausse espérance, le leurrer de vaines promesses:

Tenir aucung en abbay (producere aliquem falsa spe).

Rob. ESTIENNE, Dict. fr.-lat., 1539.

... Ne faut douter que ceste façon de parler Tenir quelcun en abboy (ou en abbay) ne soit... venue de la venerie: mais il y a apparence que ce soit des bestes noires plustost que des autres, comme quand un sanglier se laisse abbayer par les chiens perdans leur peine.

H. ESTIENNE, Precellence du langage françois.

Une assimilation du même genre a fait confondre ABAYER, forme ancienne d'ABOYER, avec un troisième ARAYER, venant de baye, baie (voyez ce mot), et signifiant Donner des baies, duper, se moquer:

Je te pry, sans plus m'abaier, Que tu penses de moy payer; Je ne veuil plus de ta baierie : Paye tost....

Farce de Pathelin.

On remarquera qu'il y a encore ici, comme dans le passage précédemment cité, une équivoque volontaire : la baie dont Agnelet paie Pathelin, son avocat, est l'onomatopée bée, imitant le cri du mouton, par laquelle seule il répond à ses demandes.

Aboyé, ée, participe. Il est surtout d'usage au figuré :

Un débiteur aboyé de ses créanciers.

Dictionnaire de l'Académie, 1694.

Je meurs aboyé par les dogues qui déchirent ce Delisle.

VOLTAIRE, Lettres à d'Alembert, 9 mai 1777-

Le participe présent aboyant, autrefois abbayant (voyez les Dictionnaires de Rob. Estienne, J. Thierry, Nicot) est souvent employé comme une sorte d'adjectif;

Au propre:

Prisque l'un vous comparez à un chien abaiant, l'autre à un fin frère renard.....

RABELAIS, Pantagruel, IV, Prologue.

Dresse l'apprest d'une aboyante chasse.

Rossard, le Franciade, II.

Vis heureuse et contente , Et laisse en paix Désormais

Libre dans ses ressorts la machine aboyante.

Mme Deshoutlères, Réponse de Cochon à Grisette.

On croit voir les cheveux de l'horrible Mégère, Ou les crins hérissés de l'aboyant Cerbère. Delille, les Trois règnes, VIII.

De l'horrible Scylla les meutes aboyantes. Le même, trad. du Paradis perdu, II.

#### Au figuré:

La presque totalité du second ordre, non des abbés aboyans, mais de ce second ordre pieux, éclairé, qui ne prétendoit à rien, et qui ne vendoit point sa foi et sa doctrine.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1717, t. XIV, c. 26.

Ajoutez la calomnie, toujours aboyante, et les persécutions, toujours à craindre, vous verrez que j'ai besoin de solitude et de courage.

VOLTAIRE, Lettres, 22 mai 1768.

Rien ne luy profita, commander aux forests, D'avoir mille piqueurs, mille épieux, mille rets, Ny de mille chiens baux l'aboyante tempeste.

RONSARD, les Vers d'Eurymedon et de Callirée.

Leur aboyante faim.

J.-A. Baïr, le Brave, III, 1.

Que les flots escumeux de l'aboyante mer N'ont-ils faiet en passant mon navire abysmer! Rob. Garnier, Porcie, IV, 7.

> Dites-moy, ce ciel foudroyant, Ce flot de tempeste aboyant, Les flancs de ces montagnes grosses, Sont-ils mortels à nos vaisseaux?

THEOPHILE, Sur une tempeste.

De ce monde aboyant cherchez qui vous délivre.

Piron, la Métromanie, I, 6.

ABOYANT a été aussi pris substantivement, Au propre, comme synonyme de chien, dans ce passage d'une date très-ancienne :

Li pié aux abaianz seront tranchié (les pieds des chiens seront coupés).

Prophétie de Merlin, rapportée par la Chronique de Saint-Denis. Voy. Historiens de France, t. XII, p. 1156.

Au figuré:

Tu es un abbayant (es oblatrator).

Nicot, Thresor de la langue françoise.

Une si grosse abbaye ne vaquoit pas tous les jours. Celle-ci... causa tant d'envie que les *aboyans*, outrés de la voir donner ainsi, se mirent à chercher ce que c'étoit que cet abbé de Chavigny.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1710, t. VIII, c. 9.

#### ABOYEUR, s. m.

Autrefois ABBAYEUR (voyez les Dictionnaires de Rob. Estienne, 1549, J. Thierry, Nicot), ABAIBUR (voyez le Dictionnaire de Monet et le premier des exemples suivants).

Celui qui aboie, comme ABOYEUSE, f., peu usité, Celle qui aboie:

Chiens d'oisel sont grans rioteurs (hargneux) et grans abbayeurs.

GASTON PHEBUS, Deduiz de la chasse. Du chien d'oisel.

Il faut que le cri de cet oiseau ressemble à un aboiement, puisqu'il a pris chez les Auglais le nom d'aboyeur (bar-ker).

Burron, Histoire naturelle. Oiseaux; la barge aboyeuse.

ABOYEUR signifiait, au sens propre, Le chien qui aboie, Celui qui est préposé à la garde de la maison, ou Celui qui n'est employé à la chasse que pour aboyer le gibier, sans le poursuivre et sans l'altaquer.

ABOYEUR s'emploie maintenant beaucoup plus ordinairement au sens figuré, pour désigner Un homme qui fatigue par des criailleries importunes, qui harcèle ses auditeurs de plaintes vaines, de paroles dénuées de sens, de reproches ou d'injures. Il se dit, dans le languge familier, d'un créancier obs-

J.

tiné, d'un critique hargneux et sans goût, d'un déclamateur sans idées:

Il ne lui sera pas aisé d'en échapper, car, outre que la fosse est profonde, il a des aboyeurs à ses costez, qui l'empeschent de se dédire.

Perrot d'Ablancourt, trad. de Lucien, la Mort de Peregrinus.

J'ai fort bien fait de produire le certificat du roi Stanislas, qui atteste la vérité de tous les faits rapportés dans l'Histoire de Charles XII. Les aboyeurs folliculaires sont confondus alors, et le public est éclairé.

VOLTAIRE, les Honnétetes littéraires ; préambule.

Pour l'achever, quelque compilateur,
Froid gazetier, jaloux d'un froid auteur,
Vient l'entamer de sa dent mercenaire:
A l'aboyeur il reste abandonné,
Comme un esclave aux bêtes condamné.
Voilà son sort, et puis cherchez à plaire.
Le même, Épitre LXXXII°, à Daphné.

ABOYEUR est passé dans l'usage du peuple, pour exprimer les habitudes et la profession de Cette espèce d'hommes que le petit commerce place devant ses magasins, que les petits théâtres placent devant leur vestibule, pour achalander leurs entreprises et appeler les passants. Il se dit aussi du Crieur qui appelle les voitures à la porte des spectacles. En ces diverses acceptions, ce mot appartient au style le plus familier, et on en trouve peu d'exemples dans la langue écrite.

ABOYEUR s'est dit aussi pour signifier Un homme qui désire, qui envie, qui poursuit ardemment une chose, qui aspire incessamment à l'obtenir, un aboyeur d'emplois, un aboyeur de bénéfices; mais il a depuis longtemps vieilli dans cette acception. Il est assez évident qu'en ce sens, il ne se rattache au sens propre et au radical étymologique que par une confusion d'orthographe. Il appartient alors au verbe aboyer, ubayer, dans le sens de bayer, béer après, ou aspirer à. Voyez plus haut page 184, col. 1.

Voilà un aboyeur de bénéfices.

Grand Vocabulaire.

ABOLIR, v. a. (du latin abolere).

Anolir signifie, comme abolere, Détruire, anéantir.

On l'a pris au sens physique en parlant des choses et quelquefois aussi en parlant des personnes;

En parlant des choses :

La stupeur debilite et rend le mouvement plus tardif qu'il ne doit; la convulsion le deprave; la paralysie l'oste et l'abolit entierement.

La veuë est abolie es aveugles.

A. Park, Introduction à la vraye cognoissance de la chirurgie, I, 6, 24.

Il y a près de soixante et dix ans qu'ils sont morts, sans que le vainqueur ait aboly leurs images, ni les écrivains leur mémoire.

Croyez-vous que Rome consiste dans ces pierres et ces bastimens que vous voyez? Ce sont des choses muettes et inauimées qui peuvent *estre* reduites en poudre et *abolies*.

PERROT D'ABLANCOURT, traduction de Tacite, Annales, IV, 15; Histoires, I, 12.

Superbes monumens de l'orgueil des humains,
Pyramides, tombeaux.....

Par l'injure des ans vous estes abolis.

Scarron, Sonnet: Superbes monumens.

En parlant des personnes:

Osyris... abolit et rua jus (terrassa) tous les géans.

J. LE MAIRE DE BELGES, Illustrations de Gaule, c. 7.

Ce grand Thautes a permis que les bons ayent esté p secutez, pour espreuver leur vertu, et non pas abolis, de donner cognoissance que jamais ils ne sont entierem abandonnez.

D'Unvé, l'Astrée, IIº partie, liv. VIII.

Jupiter résolut d'abolir cette engeance.

LA FONTAINE, Philémon et Baucis.

Dans le passage suivant, l'expression abolir l'images est prise à la fois, et au sens physique, politique les images, et au sens moral, pour Suppremer le culte des images:

Léon l'Isaurien, Constantin Copronyme, Léon son sir firent la guerre aux images; et, après que le culte en

été rétabli par l'impératrice Irène, Léon l'Isaurien, Michel le Bègue et Théophile les abolirent encore.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 22.

Dans cet autre passage, le substantif construit avec ABOLIR désigne un objet matériel, mais doit être entendu au figuré:

> Et moy, si la douce folie Ne me deçoit, je te promets, Loyre, que ta lyre *abolie*, Si je vy, ne *sera* jamais.

Joschim Du Bellay, Odes à la princesse Marguerite, IV.

Le plus ordinairement ABOLIR ne s'emploie qu'au sens moral, dans des cas très-nombreux dont nous indiquerons les principaux; lorsque l'on parle, par exemple,

De cultes, de sectes, de gouvernements, d'institutions, de lois, d'obligations légales, etc. :

Grigores li noevismes (Grégoire IX).... osta et abati (aboli, var.) toutes autres decretales.

BRUNETTO LATISI, li Tresors, liv. I, c. 92, de la Hau-

Après qu'ils eurent deffaict en bataille les Carthaginois, et aboly plusieurs tyrannies, ils perirent tous meschamment, comme meschans qu'ils estoient.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales, des Délais de la justice divine, c. 15.

Auguste abolit toutes les tailles et tous les subsides im-Posez Par la necessité des guerres civiles.

S. GOULARD, Vie de Cæsar Auguste. Voy Amyet, trad. de Plutarque. Supplément.

Le legislateur des Thuriens ordonna que quiconque voudroit ou abolir une des vicilles loix, ou en establir une nouvelle, se presenteroit au peuple la corde au col.

MONTAIGNE, Essais, I, 22.

De l'abolir comme elle est (la puissance paternelle), il n'est by beau, ny honneste, ny expedient, mais bien dominageable.

CHARRON, de la Sagesse, I, 4, 7.

fait croire que le temps estoit venu auquel Neron devoit estre chastié de ses crimes, et son empire aboly.

CORPFETEAU, Histoire romaine, V.

Cette superstition abolie est maintenant la religion dominante.

BALZAC, Socrate chrétien, disc. IV.

On venoit d'abolir la démocratie dans Athenes.

Perrot d'Ablancourt, trad. de l'Hist. de Thucydide, VIII, \$ 27.

La sagesse de Dieu ne voulant abolir la synagogue qu'à la mort de Jésus-Christ.....

N:cole, Essais de morale, Sur l'évangile du 4° dimanche de carême, § 8.

A cette occasion, les Athéniens abolirent la royauté, et déclarèrent Jupiter le seul roi du peuple d'Athènes.

A ce mot, tout change dans le monde : la loi cesse, ses figures passent, ses sacrifices sont abolis par une oblation plus parfaite.

Et cela qu'étoit-ce autre chose qu'abolir la religion, et laisser tout à fait sans culte celui qu'on reconnoissoit pour le Dicu des dieux?

Bossuer, Discours sur l'Histoire universelle, I, 5; II, 6, t2

Il (Charles XI, roi de Suède) abolit les états généraux et anéantit le sénat, desquels il tenoit toute son autorité nouvelle.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1697, t. II, c. 1er.

Le paganisme a dù nécessairement envelopper les oracles dans sa ruine lorsqu'il a été aboli par le christianisme.

FONTENELLE, Histoire des oracles, dissertation II, c. 5.

(En Angleterre) La messe fut abolie, les images enlevées des temples, les livres saints traduits d'une manière infidelle, et qui favorisoit les opinions dominantes.

VERTOT, Histoire de l'ordre de Malte, XII.

Caligula... abolit ce crime arbitraire de lèse-majesté qu'il avoit établi.

Un prince qui travaille... à abolir dans ses États le gouvernement civil pour y établir le gouvernement militaire.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 15, 16.

Pendant qu'on établissoit le combat comme un jugement de Dieu, on *abolissoit* les preuves par la croix, l'eau froide et l'eau bouillante qu'on avoit regardées aussi comme des jugemens de Dieu.

Lu mun, Esprit des lois, XXVIII, 18.

Ce fut lui (le pape Alexandre III) qui, dans un concile au douzième siècle, abolit, autant qu'il le put, la servitude. 188

L'extinction de la maison de Bourgogne, le gouvernement de Louis XI, et surtout la nouvelle manière de faire la guerre, introduite dans toute l'Europe, contribuèrent à abolir peu à peu ce qu'on appelait la chevalerie.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 197, 97.

M. Turgot, ministre non moins éclairé, non moins ami de l'humanité que M. de Malesherbes, abolit la corvée.

Mare DE STAEL, Considérations sur la révolution française, part. I, c. 3.

Abolissant et l'hérésie Et l'idolâtre hypocrisie.

J .- A. BAÏF, les Mimes, II.

De magistratures, de charges, d'offices, de dignités, etc. :

Ephialtes... vouloit oster et abolir la cour d'Areopage.

Amyor, trad. de Plutarque. Vie de Cimon, c. 17.

Abolir la hiérarchie de l'Église.

MATTRIEU, Histoire de François Ier, liv. III.

A la fin le conseil des Trente fut aboly, et les decemvirs établis en leur place.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de l'Histoire de Xénophon, II, § 11.

Il abolit cette dignité (de patriarche), quoique assez dépendante de lui, et par là se trouva plus maître de son Église.

FONTENBLLE, Éloge du czar Pierre.

Voulicz-vous que je visse tranquillement des sénateurs trahir le sénat pour ce peuple qui, s'imaginant que la liberté doit être aussi extrême que le peut être l'esclavage, cherchoit à abolir la magistrature même?

Montesquieu, Dialogue de Sylla et d'Eucrate.

Un soir donc, dans un moment de fermentation, un membre sit la proposition d'abelir tous les titres.

Mme DE STAEL, Considerations sur la revolution française, part. II, c. 14

Non pas leurs gaiges abotir.

Eust. Descrapers, Supplication au Roy.

D'ordres religieux :

Un prélat italien, s'adressant au pape, l'exhorta à abolir sur le champ et sans autre formalité un ordre (celui des

Templiers) contre lequel, dit-il, on avoit entendu plus de deux mille témoins.

VERTOT, Histoire de l'ordre de Malte, IV.

Ils ne se doutaient pas alors que les successeurs de Charlemagne et de Pierre aboliraient l'ordre des Jésuites.

VOLTAIRE, Fragmens sur l'histoire, art. V.

De coutumes, de pratiques, de règles, de modes, etc.:

Vous sçavez comment Gargantua, mon pere, par tous ses royeaulmes, l'ha deffendu (le jeu de dez), bruslé avec les moules et pourtraiets, et du tout exterminé, supprimé et aboly, comme peste très dangereuse.

Cerès ja reverée par tout l'univers, parce qu'elle avoyt monstré et enseigné l'art d'agriculture, et, par invention de bled, aboly entre les humains le brutal aliment de gland.

RABELAIS, Pantagruel, III, tt; V, 47.

Quand le bled retourna au prix ordinaire, il feut sur le poinct d'abolir les distributions de bled que faisoit le public, pour ce que le peuple s'appuyant là dessuz ne tenoit compte de labourer les terres.

S. GOULARD, Vie de Cæsar Auguste. Voy. Amyot, trad. de Plutarque. Supplément.

On cuidoit supprimer et abolir du tout l'ordre et reiglement de plaidoirie.

DU FAIL DE LA HERISSAYE, les Contes d'Eutrapel, I.

Les jeux et la plupart des autres spectacles avoiens esté abolis par la calamité des temps.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Thueydide, Histoire de la guerre du Peloponnese, III, § 23.

J'admirai, sur ces passages, de voir que la piété du roi emploie sa puissance à défendre et à abolir le duel dans ses États, et que la piété des jésuites occupe leur subtilité à le permettre et à l'autoriser dans l'Église.

PASCAL, Provinciales, VII.

Il me sembloit bien qu'elle n'étoit point entrée dans le carrosses de la reine : les règles anciennes qui donnoie ce droit aux filles sont abolies.

Mme Da Sávigná, Lettres, 8 juillet 1685.

Une mode a à peine détruit une autre mode, qu'elle abolie par une plus nouvelle.

La Bauxhar, Caractères, c. 13.

Le plus beau traité de paix dont l'histoire ait parlé

je crois, celui que Gélon sit avec les Carthaginois. Il voulut qu'ils abolissent la coutume d'immoler leurs ensans.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, X, 5.

A ces pas d'armes, aux combats à la barrière, à ces imitations des anciens tournois partout abolis, ont succédé les combats contre les taureaux en Espagne.

Parmi les voix qui s'élevaient contre Luther, plusieurs sessiont entendre avec ironie que celui qui avait consulté le diable pour détruire la messe témoignait sa reconnaissance en abolissant les exorcismes.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 99, 128.

De sciences, d'arts, d'objets qui s'y rapportent:

L'empire de la medecine tomba du temps de Neron à Thessalus, qui abolit et condamna tout ce qui avoit esté tenu jusques à luy.

MONTAIGNE, Essais, II, 37.

Quoique les clepsydres ou horloges à eau, si usitées chez les anciens, aient été entièrement abolies parmi nous par les horloges à roues, infiniment plus justes et plus coramodes...

FORTENELLE, Éloge d'Amantons.

Les Tartares subjuguèrent deux fois la Perse après le règne des califes arabes, mais ils n'y abolirent point les arts.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 193.

D'écrits:

Jamais on ne verra son nom (de Cl. Marot) estaint, ne sea escrits abdis.

De VERDIER, Bibliothèque françoise, art. CL. MAROT.

Les histoires seront abolies (au dernier jour) avec les empires, et il ne se parlera plus de tous ces faits éclatans dont elles sont pleines.

Bossuer, Oraison sunèbre du prince de Condé.

En vain un empereur voulut-il les abolir (les livres sacrés de la Chine), ils triomphèrent de la tyrannie. Morrasquisu, Esprit des lois, XXV, 8.

Des formes de la composition et du langage, des

Le Turc... occupant par armes la meilleure partie de

toute l'Europe où on souloit (avoit l'usage de) parler la langue latine, l'a totalement abolie.

RONSARD, la Franciade, préface.

Les peuples du septentrion... declarerent une guerre si particuliere aux choses escrites, qu'il n'a pas tenu à eux que l'alphabet mesme ne soit aboly.

BALZAC, De la Conversation des Romains.

L'usage, qui est... le tyran des langues vivantes..., abolit souvent de bons mots sans raison.

Bounouns, Entretiens d'Ariste et d'Eugène, IIe entretien.

Je n'ai garde néanmoins de vouloir abolir les rimes; sans elles, notre versification tomberoit.

FÉNELON, Lettre à l'Académie. Projet de poétique.

Issue prospère, et vient d'issir, qui est aboli.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 14.

Quand ce parler ainsi n'aboliriez.

H. ESTIENNE, Epistre de M. Celtophile aux Ausoniens (au sujet de l'italien mèlé de français).

ABOLIR, sans changer d'acception, reçoit quelquefois pour régimes des noms de personne.

Pour l'édit des experts jurés, s'il s'exécute, il faudroit établir plus de 800 officiers dans le temps que le roy travaille si heureusement à *abolir* ceux qui sont inutiles et à la charge du peuple.

L'évêque de Marseille à Colbert, 20 novembre 1668. (Voy. Correspondance administrative sous Louis XIV, t. I, p. 382.)

Les crimes des templiers vinrent à un tel excès, qu'on fut obligé de les abolir au concile général de Vienne.

FLEURY, Discours sur l'Histoire ecclésiastique, VI.

Le droit canonique et le nouveau droit civil concoururent également à abolir les pairs.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, XXVIII, 42.

Les jeux guerriers commencèrent à prendre naissance en Italie vers le temps de Théodoric, qui abolit les gladiateurs au cinquième siècle.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 99.

Les Lettres provinciales ont beaucoup perdu de leur piquant, lorsque les jésuites ont été abolis et les objets de leurs disputes méprisés.

LE mine, Siècle de Louis XIV, c. 32.

J'abolis les faux dieux, et mon culte épuré

De ma grandeur naissante est le premier degré. VOLTAIRE, Mahomet, II, 5.

Abolin reçoit très-fréquemment pour régimes des noms, des expressions de nature abstraite :

Il abolit finement la difference qu'on faisoit auparavant entre les mestifs et les legitimes citoyens à Athenes.

AMYOT, trad. de Plutarque. Vie de Themistocles, c. 1.

Autrement, de degré en degré, nous viendrions à abolir tout le droit qu'un tiers prend de nos promesses.

Montaigne, Essais, III, 1.

J'aboliray toutes ces mangeries de justice, je supprimeray tous les sergens, procureurs, chiquaneurs, commissaires et conseillers, excepté ceux qui sont de nos amis.

Satire Ménippée, Harangue du sieur de Rieux.

Il sembloit que le commerce de la vie humaine fust aboly par la terreur des supplices.

COEFFETEAU, Histoire romaine, II.

Les inscriptions qu'ils ont laissées, pour avoir purgé la terre de la nation des chrétiens, pour avoir aboli le nom chrétien en toutes les parties de l'empire.

BALZAC , Socrate chretien, disc. III.

Plusieurs de ces honneurs durent encore, les autres ent esté abolis par le temps, ou negligez incontinent après sa mort (de Germanicus).

Pennor D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Annales, II, 23.

On recherchoit les livres sacrés avec des soins extraordinaires pour en abolir la mémoire.

Bossuer, Discours sur l'Histoire universelle, I, 10.

Le divin Sauveur est venu abolir la vengeance même.

BOURDALOUE, Sermons. Sur le soufflet donné à Jésus-Christ.

On vous est bien obligé d'avoir aboli cette vieille erreur.

FONTENELLE, Dialogues des morts: Érasistrate, Hervé.

M. Lemery fut le premier qui dissipa les ténèbres naturelles ou affectées de la chymie, qui la réduisit à des dées plus nettes et plus simples, qui abolit la barbarie inutile de son langage.

LE MEME, Éloge de Lemery.

Vous crûtes devoir exterminer des nations qui ne sembloient subsister que pour s'efforcer d'abolir la gloire de votre nom et la sainteté de votre culte.

Massillon, Paraphrase du psaume IX.

Tout ce qui pouvoit arrêter la corruption des mœu tout ce qui pouvoit faire une bonne police, ils l'a lirent.

Montesquieu, Grandeur des Romains, c. 13.

Et quant le jeune sage est passé Et que beaulté soit abollye, Que dist le mary?

> Farce des cris de Paris. Ancien théâtre franç t. II, p. 312. Bibliothèque elzevirienne.

Certes plusieurs j'en voy, Qui vont disant de moy : Sa force est *abolie*,

Cl. MAROT, Psaumes, III.

Vice la noblesse abolist.

J .- A. BAIF, les Mimes, II.

Pindare vit, et du divin Horace Encores n'est aboli le renom.

> J. TAHUREAU, Poésies; Contre quelques-uns qui blâmaient de suivre la poésie.

On verra de David l'héritier détestable

Abolir tes honneurs, profauer ton autel,

Et venger Athalie, Achab et Jézabel.

J. RACINE, Athalie, V. 6.

Par une extravagance une autre est abolie;
D'âge en âge on ne fait que changer de folie.

LA CHAUSSÉE, l'École des Mères, III, 1.

Les diverses sortes de régimes que peut receve ABOLIR se trouvent réunis dans cet exemple :

Nos superbes vainqueurs, insultant à nos larmes, Imputent à leurs dieux le bonheur de leurs arme Et veulent aujourd'hui qu'un même coup mortel Abolisse ton nom, ton peuple et ton autel.

J. RACINE, Esther, 1. 4.

Abolin s'est dit particulièrement, dans le la gage de la législation et de l'histoire, en parlant d dettes :

La premiere innovation et reformation qu'il feit gouvernement de la chose publicque, feut qu'il ordon que toutes debtes passées seroient abolies, de sorte qu'il n'en pourroit plus rien demander aux debteurs à l'avenir.

AMYOT, trad. de Plutarque. Vie de Solon, c. 31

Après avoir divisé tout le pais en neuf mille par

par l'action du temps, soit par le fait de la chose mème qui s'abolit:

S'abolir et aller hors d'usage.

Rob. Estienne, Dictionnaire françois-latin, 1539.

Quand on fait quelques loix, il faut donner ordre qu'elles ne s'abolissent par mépris ou contemnement.

CALVIR, Instit. chrest., II, 8, § 13.

Le luxe des tables, après avoir duré par l'espace de cent ans, depuis la bataille d'Actium jusqu'à l'empire de Galba, s'abolit enfin peu à peu.

> PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Annales, III, 18.

Quelques mots et quelques saçons de parler pourront s'établir ou s'abolir suivant la bizarrerie de l'usage.

Bounouns, Entretiens d'Ariste et d'Eugène, II. entretien.

Ils m'exhortèrent... à faire des remarques sur la langue, et ils me disoient, pour leurs raisons,... qu'il s'abolissoit et s'introduisait tous les jours des façons de parler dont il étoit à propos que le public fût informé.

> LE MEME, Remarques nouvelles sur la langue françoise, Avertissement.

Les plus anciennes pratiques s'abolissent, les plus saints règlements sont négligés.

Bourdaloue, Pensées. Esprit religieux.

Les langues devenant plus abondantes, le langage d'action s'abolit peu à peu.

> CONDILLAG, Essai sur l'origine des connaissances humaines, II part., sect. 1, c. 8.

#### Dans cette phrase:

Les dignités peuvent s'abolir, les sectes peuvent s'éteindre, le droit des gens est éternel,

> VOLTAIRE, Mélanges historiques, art. XXI, Dissensions des églises de Pologne,

le mot B'ABOLIR n'est point l'infinitif d'un verbe résléchi, le sens implicite de la phrase n'étant pas que les pratiques, les dignités s'abolissent d'ellesmêmes, mais qu'on peut les abolir. Il faut y voir un simple gallicisme qui représente un mode du passif latin. Pour éviter l'équivoque et mieux déterminer la valeur du verbe résléchi, on le fait suivre quelquefois, par une sorte de pléonasme, des mots de soi-même.

Chez les Romains... 1a ..... dire d'elle-même.

MONTESQUINU, Esprit des Lais, VIII, 14.

C'est au sens du verbe résléchi qu'on disait tout crime s'abolit, ou s'abolit de lui-même, au bout d'un certain nombre d'années, pour dire qu'il est couvert par la prescription et ne peut plus être poursuivi. Cette expression ne s'emploierait plus aujourd'hui que dans le langage du droit, où les anciennes formes se perpétuent. Hors de là on se servirait plutôt de ces expressions être prescrit, se prescrire. Voyez PRESCRIRE.

Aboli, ie, participe.

Le verbe abolin ne paraît pas avoir varié dans son orthographe, si ce n'est au participe, qui s'est quelquefois écrit ABOLU:

A vostre filz dictes que je suis sienne. De luy soient mes pechez aboluz, Qu'il me pardonne comme à l'Égyptienne, Ou comme il seit au clerc Theophilus. VILLON, Grand Testament, ballade VI à Notre-Dame.

Aboli s'est écrit aussi, à certaines époques, com les autres participes en i, et en général les mois terminés par cette voyelle, ABOLY. Telle est l'orthographe de ce participe dans les vers suivants, où ABOLIR est pris, comme dans quelques exemples précédemment cités, au sens physique:

> Là vy les rondeaulx que faisove Quant d'amours serviteur estoye; Là vy mon visaige joly Qui maintenant est aboly. OCTAVIEN DE SAINT-GELAIS, Séjour d'honneur, 1V.

Au verbe abolir se rattachent, comme dérivés, les mots abolisseur, abolitoire, abolissement, ABOLITION, ABOLITIONNISTE.

ABOLISSEUR, s. m.

Celui qui abolit.

Ce mot, qui correspond à l'abolitor d'Ausone, mais





Qu'on a très-probablement tiré d'abolir, est rapporté par Oudin et par Monet, mais il ne paraît pas avoir jamais été fort employé, et depuis longtemps il est tout à fait sorti de l'usage.

ABOLITOIRE, adj. des deux genres. Qui abolit, qui a la puissance d'abolir.

Il est pris en ce sens général, et lié par la préposition de à un complément, dans cet ancien exemple que cite Sainte-Palaye:

Il est deux manières de satisfaction, l'une est abolitoire de coulpe et de peine éternelle redevable à la coulpe.

CARTHERY, Voyage du Chevalier errant, fol. 97, ro.

ABOLITOIRE n'a, du reste, été de quelque usage que dans le style judiciaire en parlant des arrêts de révocation, de réhabilitation et d'abolition.

En dérivé d'abolir plus souvent employé, longtemps recueilli par nos dictionnaires (Voyez ceux de Rob. Estienne, de J. Thierry, de Nicot, de Cotgrave, de Danet, de Richelet, de l'Académie, 1694, etc.), et dont il se rencontre encore, comme on vale voir, des exemples assez récents, c'est

## ABOLISSEMENT, s. m.

Action d'abolir.

Il est pris au sens physique dans les exemples

Si, Pour l'abolissement du ciel et de la terre, les fidèles ne la sent point d'estre establis devant Dieu, il s'ensuit que leur salut est conjoint avec son éternité.

CALVIN, Instit. chrest., liv. II, c. x. § 15.

Aussi leur advient aux cuisses un refroidissement et

A. PARÉ, Introduction à la vraye cognoissance de la chirurgie, XVI, 15.

Personne ne pourra avoir ny faire aucuns ponts au travers des courans ordinaires sans consentement de la justice, à peine de trois livres d'amende, d'abolissement du pont et confiscation du bois d'iceluy.

Contumes du pays de l'Angle, rubr. 12. (Voir Coutumier général, t. I, p. 312.)

On le prend plus ordinairement au sens moral:

Abolissement d'une partie d'une loy par une nouvelle.

Rob. Estiemez, Dict. fr.-lat., 1539.

Jusques à l'entier abolissement des noms... s'est estendue la desolation de cette conqueste (de l'Amerique).

Montaigne, Essais, II, 18.

L'abolissement ou l'abrogation des lois se fait par l'établissement de nouvelles. L'abolissement des coutumes arrive par le temps et par le non-usage. L'abolissement des cérémonies judaïques a été l'effet de la prédication de l'Évangile.

Furetière, Dictionnaire.

Ce qui contribua le plus à l'abolissement de cet usage, ce fut la nouvelle manière de faire combattre les armées.

Voltage, Essai sur les mœurs, c. 100.

L'abolissement du droit barbare de main-morte serait encore plus nécessaire que l'abolissement des jésuites.

Le même, Lettres, 20 mai 1773.

Cette expression, L'abolissement des jésuites, est fréquente chez Voltaire, et on la lit notamment dans le titre du chapitre LXVIII<sup>e</sup> de son Histoire du Parlement de Paris.

Malgré ces autorités, ABOLISSEMENT n'était plus guère employé à la fin du dernier siècle que dans le style judiciaire, en parlant de lois et de coutumes, comme le remarquait en 1767 le Grand Vocabulaire. Depuis il est tout à fait sorti de l'usage, n'offrant plus qu'un synonyme inutile d'abolition.

#### ABOLITION, s. f. (du latin abolitio).

On prononce et on a écrit autrefois, conformément à la prononciation, ABOLICION.

En général, l'Action d'abolir, mais, ainsi que le verbe, assez rarement dans un sens physique :

Mais s'il estoit vray que la mort feust une entiere abolition et destruction tant de l'âme que du corps... encores n'y auroit-il point ainsy mesme de mal au mourir.

> Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales, Consolation à Apollonius sur la mort de son fils, XXXVI.

La pâleur du visage, le froid du corps, la raideur des extrémités, la cessation des mouvemens, et l'abolition des sens externes, sont des signes très-équivoques d'une mort certaine.

Burron, Histoire naturelle de l'homme. De la vicillesse et de la mort. S'il ne tient qu'à donner à un victorieux qui est armé, un aveu des choses passées, pour lui faire poser les armes, ne vous opiniâtrez point à lui faire prendre une abolition.

BALZAC, Aristippe, disc. VI.

Tous deux savent assez quelle servitude c'est que de commander à des rebelles, parmi lesquels....les meilleures actions ont besoin d'abolition.

LE MEME, le Prince, c. 2.

Le sénat le chargea de porter à Hierome un pardon général pour luy et pour tous ses complices;..... l'abolition fut signée en mesme temps et scellée avec toutes les formes nécessaires par Ambroise Senaregua, secrétaire de la République.

LE CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

Le Roi, désirant la repeupler (la ville de Paris), y appela par un édit toutes sortes de nations et de gens, même les bannis et les criminels, auxquels, outre l'abolition, il donna des priviléges et des franchises.

MEZERAY, Abrègé chron. de l'Histoire de France, ann. 1466.

Plus n'y aura temps de remission,

Ne de grace, ne d'abolicion.

Octavien de Saint- Gelais, le Séjour d'honneur, II.

Penses-tu qu'à present un homme a bonne grace Qui dans le Four-l'Evesque entherine sa grace, Ou l'autre qui poursuit des abolitions, De vouloir jetter l'œil dessus mes-actions? REGNIER, Satires, V.

Cliton avoit commis un meurtre en pleine foire, Et son seigneur pour luy picqué d'affection, Bien loin de le punir d'une action si noire, Lui vouloit procurer une abolition.

BREBEUF, Poésies diverses. Epigramme.

Enfin la même chose était fréquemment désignée par ces expressions, édit d'abolition, lettres d'abolition:

Bailler lettres d'abolition comme fait le roy.

Rob. ESTIRBER, Dict. fr.-lat., 1539.

Voiant que le grand peuple qui avoit couru à la sedition se tenoit pour condamné et par là quelque danger d'emotion, il fit publier, le 10 decembre, un edict d'abolition.

Agr. D'Aubigné, Histoire universelle, t. III, liv. III, 12.

Je crois qu'il est bien heureux que les affaires de Saint-Jean-d'Angely s'apaisent et qu'il se trouve des lettres d'abolition, qui ont été expédiées sur tout ce qui s'est passé.

MALBERBE, Lettres, 12 janvier 1613.

Le duc de Bouillon vint trouver le roy à son lever, luy demanda pardon, fit de nouveau le serment de fidélité... Le roy commanda au garde des sceaux d'expédier promptement les lettres d'abolition.

MATTHIEU, Hist. de Henri IV, liv. III.

Le Roi n'accorde point de lettres d'abolition pour les duels, les assassinats prémédités, le crime de rapt commis par violence.

Ordonnance de 1670, titre xv.

Il fut compris dans les lettres d'abolition accordées à son père.

DUCLOS, Vie de Louis XI.

C'est le chancelier qui scelle et délivre les lettres grâce, ou d'abolition, ou de rémission, ou de réhabit tation.

VOLTAIRE, Lettres, 20 décembre 1773, à M. d'Étallo

Dans le dernier de ces exemples sont disting avec raison, les lettres d'abolition et les lettres de résion. Celles-ci s'accordaient à des crimes rémissible attendu les circonstances; par exemple, à des homicale involontaires, ou commis dans le cas de légitime de fense. Les autres s'appliquaient, au contraire, commis il a été dit plus haut, à des délits non rémissible. De là, dans la manière de rédiger, d'expédier, d'entériner ces actes, etc., des différences qu'il appartient aux ouvrages spéciaux d'expliquer; de là aussi, chez écrivains, le soin d'en marquer la différence

Il alléguoit que la déclaration du roi portoit exclusion de toute abolition, mais qu'elle n'excluoit pas les réassions.

FLÉCHIER, Mémoires sur les Grands-Jours de 1665, p. 60.

D'une autre part, la phrase de Voltaire semble appliquer aux diverses sortes de lettres qu'elle éme mère l'expression lettres de grâce, expression générale en effet, qui les comprenait toutes, et se dimit par opposition à lettres de justice.

ABOLITION a été quelquefois employé en ce sens, mais par extension, en parlant d'actes analogues d'un autre ordre de sociétés :

Sylla se desclara luy-mesme dictateur... et se feit decerner abolition generale de tout le passé, et pour l'advemir licence de faire mourir qui bon luy sembleroit.

Amvor, trad. de Plutarque, Vie de Sylla, c. 14.

la chose estoit toute visible, que l'on ne pouvoit faire la recherche de ce massacre, sans ruiner la Republique : c'est pourquoy il fut trouvé bon d'en donner l'abolition Par arrest du consul.

COEFFETEAU, Hist. rom. de L. Florus, IV, 6.

Par une autre sorte d'extension, ou d'application figurée, déjà remarquée au sujet d'abolir, ABOLITION s'est dit des effets du mystère de la rédemption, de œux de l'absolution prononcée par le prêtre au tribunal de la pénitence :

Il nous rendoit la vie par la rémission et l'abolition de tous nos péchés.

Boundaloun, Sermons. Sur le crucisiement de Jésus-Christ.

Vous conjurez Dieu par la bouche du prêtre de jeter des regards propices sur ces offrandes saintes qui sont sur l'autel, et de les accepter comme le prix et l'abolition de vos crimes.

Maseuron, Carême. Sermon sur le respect dans les temples.

Le Redempteur a pour vous satisfaict, Porres pecheurs..... Pour vous pardons et abolitions Sont en ce saint sacré lieu d'excellence.

G. CRETIN, Chant royal, Des trois Estats.

Essa abolition a été quelquefois pris au sens sériel de Pardon, dans des phrases telles que celle-ci:

les bonnes actions des autres sont récompensées; les binnes auroient besoin d'abolition.

BALZAC, Lettres, V, 19.

ABOLITIONNISTE, subst. et adj. des deux genres. Foit récemment, d'après l'anglais, pour désigner les adversaires de l'esclavage et de la traite des noirs, on qualifier la doctrine qu'ils professent.

ABOMINER, v. a. (du latin Abominari, venu lui-même de ab et omen).

On l'a écrit autrefois, par une orthographe vicieuse qui s'étendait au verbe latin lui-même Abhominari (Gloss. lat. du xmº siècle, ms. nº 7692; du xvº, ms. nº 7684. Bibl. imp.), ABHOMINER.

Abominari signifiait au propre, en raison de son étymologie, Repousser, rejeter, avec aversion, une chose de mauvais augure, une personne dont la présence, dont l'approche était considérée comme funeste; et, par extension, Abhorrer, détester, exécrer. C'est dans cette dernière acception que s'est pris chez nous Abominer, bien que, on le verra par plusieurs exemples, en certains cas où il s'agissait d'une répugnance, d'une horreur inspirée par les interdictions religieuses, par les sentiments de la nature, il se soit rapproché beaucoup de la première acception.

En parlant des choses :

Coradins, le roy de Jerusalem, abominoit et avoit en despit mult sexe de fame.

Le continuateur de Guillaume de Tyr, dans D. MARTENNE, Thes. anecd., t. V, col. 734.

Advise doncques, mon amy, de cestuy Senecque qui estoit payen et tant abhominoit les vices et pechiés: dont les devons bien abhominer, nous qui sommes, par vray baptesme, en la saincte foy de Jesus-Christ.

A. DE LA SALE, le Petit Jehan de Saintre, c. 9.

L'esprit..... mesprise et abhomine les choses pures charnelles.

J. Boucher, Les Triumphes de la Noble Dame, I. De chasteté et continence.

(Les Juiss) s'abstiennent... de manger du lievre, le hayssants et *abominants* comme une beste impure et pollue.

Amyor, trad. de Plutarque, les Propos de table, IV, 5.

Les prestres egyptiens ne salüoient jamais les pilotes

gens de marine, ce dit Plutarque, à cause qu'ils estoient dinairement sur la mer, dont est sait le sel : Et c'est issi, adjoustoit-il, la principale raison pourquoy ces restres abominoient le poisson, de sorte que quand ils ouloient escrire le hayr et l'abominer, ils peignoient ın poisson.

G. DU BOUCHET, Serées, liv. III, 31e serée.

Si les princes sont touchez de voir le monde benir la memoire de Trajan et abominer celle de Neron....

Pabomine les exhortemens enragés de cette autre ame Montaigne, Essais, II, 16; III, 1. desreglée.

Le sot, si l'on recite y avoir d'autres mœurs, coustumes, loix, opinions contraires à celles qu'il voit tenir et usiter, ou il les mescroit et dit que ce sont fables, ou bien il les abomine et condamne promptement comme bar-

Il faut abominer les parolles tyranniques et barbares barie. qui dispensent les souverains de toutes loix, raison, CHARRON, de la Sagesse, II, 11; III, 2. equité, obligation.

Dieu aussi, de son costé, s'en tient pour offensé, irrité et mesprisé, desagreant, resprouvant et abominant l'ini-S. FRANÇOIS DE SALES, Traité de l'amour de quité.

Dieu, II, 18.

... Je fis de l'estonné... abominant une telle vilenie. CHAPELAIN, le Gueux ou la vie de Gusman d'Alpharache, part. I, liv. II.

Les Faunes et les Pans, et les nymphes compagnes, Se cacherent d'essroy sous le creux des montaignes, Abominans le sang et les glaives tranchans; Et nulle deité n'habitoit plus aux champs, Abominant la terre en vices si feconde. ROSSARD, Éclogues, I.

Chacun retourne, triste, abominant l'oracle . Du prophete Calchas, et son sanglant spectacle. Rob. GARRIER, la Troade, IV.

# En parlant des personnes :

A la veuë de l'homme biguarré, aulcuns se mocquerent, aultres l'abominerent comme monstre infame créé par erreur de nature.

RABELAIS, Pantagruel, prol. du IIIe livre.

# ABO

Ceulx qui ne les fuyent, ne les detestent et ne les abo-

AMNOT, trad. de Plutarque, OEuvres morales. De l'Envie et

Apemantus... luy demandant la cause pourquoy il (Timon) cherissoit ainsi ce jeune homme-là seul et abominoit tous les autres....

La mina, trad. de Plutarque, Vie d'Antoine, c. 15.

Cette loy qui leur commande (aux femmes) de nous abominer parce que nous les adorons, et nous hayr de ce que nous les aymous, elle est certes cruelle, ne sust MONTAIGHE, Essais, III, 5. que de sa difficulté.

Ta fureur perd et extermine Finalement tous les menteurs; Quant aux meurtriers et decepteurs, Cclui qui terre et ciel domine

Les abomine.

Cl. MAROT, Psaumes, V.

Abominer, transporté fort anciennement, on L pu voir, du latin dans notre langue, fort usité, ba des exemples l'établissent aussi, chez les écriva i du xvie siècle, que recueillent encore, dans le xv Danet et Furetière, mais que n'admet point le L tionnaire de l'Académie, était déjà vieux et cont. quand cette compagnie s'en occupait, comme peut le conclure du passage suivant :

Borbonius (Nicolas Bourbon), père de l'Oratoire, ne savoit que du latin, et qu'on fit de l'Académie sr. çoise à cause de ses vers latins, quand ce vint à op sur abominer, dit : Je l'aimerois mieux qu'execrer. TALLEMANT DES RÉAUX, Historielles, naïvelés, t. VI, p

ABOMINÉ, ÉE, participe.

ABOMINABLE, adj. des deux genres. peut-être directement d'abominer, sans remoi latin, Abominabilis, qui ne se trouve que de déclamation attribuée à Quintilien, Tribus rianus, 4, et dans la Vulgate, Lévilique, XI,

On l'a écrit autrefois, par conformité s orthographe vicieuse d'Abominer, ABHOMIN

ABOMINABLE ne s'est pris dans notre comme Abominer, qu'au sens d'extension

mari. On le dit généralement de Ce qui inspire ou mérite d'inspirer du dégoût, de l'aversion, de l'horreur; il signifie Hideux, repoussant, odieux, détestable, exécrable.

Dens certains cas, quelques exemples le montreront, appliqué à ce qu'interdisent les lois de la religion et les instincts de la nature; il se rapproche, comme Abominer, de l'acception étymologique et primitive d'Abominari.

Aussi, bien qu'Abominer, Abominable s'emploie en parlant des choses et en parlant des personnes; En parlant des choses:

Il ne loist pas que li citeain de Rome issent de la cité per aillors que par les portes; quar issir par aillors est chose abominable et maniere à anemis.

Ancienne traduction du Digeste, fol. 11 v°, c. 2, ms. Bibl. impér., 340, fonds Sorbonne.

Ainsi bannira ce tres desplaisant et abhominable pechié d'orgueil.

A. DE LA SALE, le Petit Jehan de Saintre, c. 5.

Quelle humilité dans nostre doulx Saulveur obeissant à son pere jusques à mort ignominieuse de la croix, en lieu abominable, entre deux larrons.

Olivier Mailland, Histoire de la Passion de Jésus-Christ, p. 56.

Ce precepte qui est si abominable en cette souveraine et maistresse amitié, il est salubre en l'usage des amitiez ordinaires et coustumieres.

MONTAIGNE, Essais, I, 27.

··· Sans parler de la dissolution, et autres excès

CHARRON, de la Sagesse, liv. II, c. 2, § 3.

Sidius... employa les secrets abhominables de la magie.

CORPRETERU, Histoire romaine, IV.

Tout ce qui rampe sur la terre sera abominable, et on n'en Prendra point pour manger.

Le MAISTRE DE SACY, trad. de la Bible, Lévitique, XI, 41.

Cest une chose étrange... que votre haine contre vos alversaires ayant été jusqu'à souhaiter leur perte éternelle, votre aveuglement ait été jusqu'à découvrir un souhait si abominable.

PASCAL, Provinciales, XI.

Si nous ne passons par ce milieu (par J.-C.), nous ne

trouvons en nous que de véritables malheurs, ou des plaisirs abominables.

PASCAL, Lettre sur la mort de son père.

On ne peut lire sans étonnement les honneurs qu'il falloit rendre à Vénus, et les prostitutions qui étoient établies pour l'adorer. La Grèce, toute polie et toute sage qu'elle étoit, avoit reçu ces mystères abominables.

Bossurt, Discours sur l'Histoire universelle, II, 5.

Toute créature mise à la place du Créateur, c'est une idole abominable, une idole désolante.

LE MEME, Meditations sur l'Évangile. Dernière semaine du Sauveur, LXX° jour.

Il a trahi le Sauveur du monde : voilà de tous les crimes le plus abominable.

Boundaloun, Sermons. Sur la trahison de Judas.

Les balances trompeuses du monde, que l'Écriture appelle abominables, sont bien différentes de celles dont la justice de Dieu se sert pour peser toutes nos actions.

Féneton, Entretien sur les caractères de la piété.

Toutes les voies de l'impie deviennent abominables.

MASSILLON, Paraphrase morale des psaumes, 1X.

Le poison abominable de la flatterie la plus insigne qui le déifia (Louis XIV) dans le sein même du christianisme....

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XIII, c. 1er.

Chez une nation superstitieuse où l'on croyoit abominables toutes les fonctions ecclésiastiques qu'avoit pu faire un patriarche qu'on croyoit intrus, cela produisit des schismes continuels.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 22.

Ce n'est pas assurément le temps de parler de comédie, il y a des tragédies bien abominables en France, qui prennent toute l'attention.

VOLTAIRE, Lettres, 4 février 1756.

J'eus dans le même temps une autre affaire qui occasionna la dernière lettre que j'aie écrite à M. de Voltaire, lettre dont il a jeté les hauts cris, comme d'une insulte abominable, mais qu'il n'a jamais montrée à personne.

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, liv. X.

Il est las de partager la honte de cette foule immense qui en secret abhorre autant que lui, mais qui approuve et encourage, au moins par son silence, des hommes atroces et des actions abominables.

A. Cuintun, Écrits politiques.

Ainsi soit fait, Seigneur, de ses semblables, Qui ont commis cas sy abominables Que de vouloir ton nom anéantir. Les Marguerites de la Marguerite, Commedie des Innocens.

Voudroit-il bien (Dieu) qu'on vist son arche venerable Honorer de Dagon le temple abominable?

Jean DE LA TAILLE, Saül furieux, I, 2.

Il court parmi le monde un livre abominable, Et de qui la lecture est même condamnable. Molière, le Misanthrope, V, 1.

Les dieux ordonneroient un meurtre abominable!

J. RACINE, Iphigénie, III, 5.

Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable!

LA FONTAINE, Fables, VII, 1.

Moi, votre époux! quittez ce titre abominable, Qui nous rend l'un à l'autre un objet exécrable. Voltaire, OEdipe, V, 5.

Ah! qu'il va me payer sa fourbe abominable!

Le même, Zaîre, IV, 5.

En parlant des personnes :

Aucuns de ces malades estoient si despis (dégoûtants) que (\*) les privez serganz du benoict roy en estoient abominables et se tréoient arrière.

JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

Si tost que ces trois abhominables monstres me furent apparuz.

ALAIN CHARTIER, l'Espérance.

En parlant des vieilles femmes qu'il a mariées: A l'une donnois cent fleurins, dit Panurge, à l'aultre six vingts, à l'aultre trois cens, selon qu'elles estoient bien infames, detestables et abominables.

RABELAIS, Pantagruel, II, 17.

Dieu établit ses ensans dans la terre de Chanaan, dont il chasse par même moyen des peuples abominables.

BOSSURT, Discours sur l'Histoire universelle, II, 3.

On dit par commun proverbe: Si un mari quitte sa femme, et que, se retirant de lui, elle épouse un autre mari, la reprendra-t-il? Cette femme ne sera-t-elle pas souillée et abominable?

LE MAME, Élévations sur les mystères, I, VIII.

(\*) Pout-être faut-il lire : - que aus privez serganz....

Je mis deux cents sultanins d'or dans ma bourse, ct j'allai trouver ce juge. Il me fit entrer dans son cabinet, et me dit d'un air rébarbatif: Vous êtes un impie, un sacrilége, un homme abominable; vous avez enterré un chien comme un musulman: quelle profanation!

LE SAGE, Gil Blas, V, 1.

L'ancieu paganisme enfanta des dieux abominables, qu'on cût punis ici-bas comme des scélérats.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, IV

Tu es tant trainée et brassée Que tu es toute abhominable.

Le Debat de la nourrisse et de la chamberière. Ancieu Théâtre françois, t. II, p. 424, Biblioth. elzevirienne.

Qui? ce chef d'une race abominable, impie?

Je n'en perdrai pas moins ce peuple *abominable*.

J. RACINE, *Esther*, II, 1, 6.

Qu'on ne m'en parle plus : c'est un fourbe exécrable, Indigne du nom d'homme, un monstre abominable. GRESSET, le Méchant, V, 4.

ABOMINABLE, ainsi que la plupart des adjectifs, se met indifféremment après le substantif ou avant; mais sa position dans la phrase ne paraît pas avoir la propriété d'augmenter ou de diminuer l'énergie de l'expression, par elle-même très-hyperbolique. La place à lui donner ne dépend que de l'oreille et du goût:

En ceste terre furent les deux cites... qui par leutres abhominable pechié fondirent en abisme.

A. DE LA SALE, le Petit Jehan de Saintre, c.

Je demande... s'il y a dans l'Église des personnes qui vous puissicz faire tomber un si abominable reproc PASCAL, Provinciales, XVI.

Ah! quel abominable maître me vois-je obligé servir

Molikan, le Festin de Pierre, 1,3.

Il faut bien se garder de lui faire cette confidence, interrompit en cet endroit l'abominable duègne.

LE SAGE, le Diable boiteux, c. 4.

C'étoit une abominable loi politique qui étoit une suite d'un abominable droit des gens.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, XXIX, 14.

Il ne se présenta plus... que des foules de prétendus François, qui, dans des baragouins abominables, se disoient l'un Provençal, l'autre Picard, l'autre Bourguignon.

J .- J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, liv. VII.

Abominable a été, comme d'autres adjectifs, employé substantivement :

La fortune peut jeter cent et cent incidens dans une affaire de cette nature, qui couronnent l'abominable par le ridicule, quand elle ne réussit pas.

LE CABDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, année 1649.

ABOMINABLEMENT, adv. (de l'adjectif abominable).

Ce mot, qui se lit déjà dans un dictionnaire latinfrançais de la fin du xive siècle (ms. no 7634, Bibl. imp.), mais que, parmi les auteurs de dictionnaires français, Monet a recueilli le premier, a dû, comme les mots de la même famille, s'écrire autrefois avec un h, ABHOMINABLEMENT.

Il tient la place de la locution : D'une manière abominable.

ABOMINABLEMENT s'est pris, comme abominable, dans un sens hyperbolique, en parlant des choses ou des personnes qui choquent les sens, l'esprit, le goût. Chanter, danser abominablement, etc.

Il se construit quelquefois avec un adjectif d'acception défavorable, dont il aggrave encore, le plus souvent par plaisanterie, la signification:

Une princesse abominablement laide,

Voiseson, Romans et comtes; Alphanore et Bellanire,

Il se construit même avec un autre adverbe dans cette locution du style le plus familier, que notent les dictionnaires : abominablement mal.

ABOMINATION, s. f. (d'abominatio, latin de la Vulgate et des auteurs ecclésiastiques).

L'addition de l'h, qui a produit les orthographes vicieuses rappelées plus haut, abhominer, abhominable, a, par une conséquence naturelle, conduit à écrire ABHOMINATION. On a écrit aussi, anciennement, par la substitution très-naturelle et très-ordinaire, dans des mots de cette forme, du c au t

(Gloss. lat.-fr. du xve siècle, ms. no 7684, Bibl. imp.), ABOMINACION.

On cite du mot, avec cette dernière orthographe, un exemple où il est pris, par une extension hardie, comme d'ailleurs abominatio dans la langue médicale de la basse latinité (voy. le Glossaire de Du Cange, au mot Abominatio), en un sens physique, celui de Dégoût, nausée, envie de vomir :

La mente... conforte l'estomac, et donne apetit de mangier et oste abomination.

> Livre de Physique, ms. cité dans le Glossaire du Joinville du Louvre.

Abomination n'est d'usage qu'au sens moral pour Aversion, détestation, exécration, etc.

Comme abominer et abominable, il rappelle, par certaines applications, le sens originel et propre d'abominari:

Et vraiement ses serganz (du roi) ne pooient, tele foiz estoit, ilecques demorer pour la corruption de l'air et pour la pueur et pour l'abomination des malades, et non pourquant, il demoroit ilecques ausi comme se il n'es sentist riens.

JOINVILLE , Histoire de saint Louis.

Tu trouves étrange que pour exprimer l'horreur tes vices, on se serve d'un terme d'abomination,

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien, le Met

On n'y sacrifie jamais de pourceau, quoyque quelq uns croyent que ce n'est pas par abomination, mais respect, et que c'est pour cela aussi qu'ils n'en mang point.

LE MEME, trad. de Lucien, la Déesse de Syrie.

Aromination se construit communément avec verbes avoir et être, suivis de la préposition en;

Avoir en abomination :

Ils s'esjouyssoient de souffrir et porter, pour l'amo de vous et pour vostre nom, villennies et reprouche peynes corporelles, et embrassoyent joyeusement et grant affection tout ce que le monde a en orreur et al minacion.

Le Livre de l'internelle Consolacion, II, 2

De deux enfans qu'il a, l'un est meschamment me-

par la main de l'antre. Cain lui demeure, lequel, à bon droiet, il doit avoir en horreur et abomination.

CALVIN, Instit. chrest., II, 10.

... Meschanceté est tost cogneuë et suspecte. Et posé que l'ycelle les ennemys se servent à leur prouffict, si ontile tousjours les meschans et traistres en abomination.

RABELAIS, Gargantua, I, 47.

Les Atheniens eurent en telle haine et abomination les malheureux qui, par calomnie, feirent mourir Socrates, qu'ils ne leur daignoient pas allumer du feu, ny leur respondre quand ils leur demandoient quelque chose.

AMYOT, trad. de Plutarque, OEuvres morales, De l'Envie et de la Haine, XXVII.

Les Atheniens eurent en telle abomination ceux qui en avoient esté cause (de la mort de Socrate), qu'on les fuyoit comme personnes excommuniées : on tenoit pollutout ce à quoi ils avoient touché.

MONTAIGNE, Essais, III, 12.

Nous avons en telle horreur et abomination... le nom, la memoire et la qualité de cet esprit infernal, de cet execrable parricide qui ensanglanta son cœur et ses mains, meurtrit et assassina proditoirement nostre bon roy.....

Sully, OEconomies royales, t. IV, Nouvelles de la mort du roy.

Il n'entrera rien dans votre maison qui vienne de l'idole, de peur que vous ne deveniez anathème comme l'idole même. Vous la détesterez, et vous l'aurez en abomination.

Le MAISTRE DE SACY, trad. de la Bible, Deutéronome, VII, 26.

Pour quoi auroient-elles pris pour le principal objet de leur pièté ce sacrement qu'elles auroient en abomination >

PASCAL, Provinciales, XVI.

Elre en abomination à ou devant :

Il plaist à Dieu que nous honorions ceux ausquels il à donné quelque preeminence..... contemnement et conturnace à l'encontre d'iceux lui est en abomination.

CALVIN, Instit. chrest., II, 8, § 8.

Ce nom luy feut en tel effroy et abomination qu'il entra en desespoir.

RABELAIS, Pantagruel, IV, 37.

Tont ce qui se remue et qui vit dans les eaux sans avoir de nageoires ni d'écailles, vous sera en abomination et en execration.

LE MAISTRE DE SACY, trad. de la Bible, Lévitique, XI, 10.

Tous les trompeurs sont en abomination au Seigneur.

Le Ministre de Sacy, trad. de la Bible, Proverles
de Salomon, III, 32.

Il leur dit: Pour vous, vous avez grand soin de paroître justes devant les hommes: mais Dieu connoît le fond de vos cœurs; car ce qui est grand aux yeux des hommes est en abomination devant Dieu.

LE MEME, ibid., Nouv. Testament, saint Luc, XVI, 15.

Cette ville profane... est en abomination à notre saint prophète.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, XXXI.

On a dit fort anciennement, Avoir abomination pour :

A ceus qui estoient presens el lieu où les mors estoient, il (le roi) disoit : N'aiez pas abominacion por ces cors, car il sont martirs et en paradis.

JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

Abomination s'employant encore pour désigner la chose qui est un objet d'abomination, on a dit anciennement, en le faisant suivre des mêmes prépositions à ou devant,

Etre abomination :

Pauvre Caton! tu t'imagines que ta vertu t'élève audessus de toutes choses : ta sagesse n'est que folie et ta grandeur qu'abomination devant Dieu, quoi qu'en pensent les sages du monde.

MALEBRANCHE, Recherche de la vérité, liv. II, part. III, c. 4.

Par ceste foy nul n'aura fantaisie Suyvre le monde, ou secte ou heresie, Qui est à Dieu abomination.

Cl. Maror, Sermon du bon pasteur et du mauvais.

La même manière de s'exprimer a été d'usage en parlant des personnes:

Car quiconque le fait, il est abomination au Seigneur ton Dieu.

> Ant. Du Vendur, Les diverses Leçons, II, 19 Des Masques.

Estrangers irritez, à qui sont les François

Abomination, pour Dieu faictes le choix De celuy qu'on trahit et de celuy qui tue. Agr. p'Aumoné, Tragiques, les Fers, V.

A cette forme de langage se rapporte la locution commune : Cet homme est l'abomination de tout le monde et celle que contient l'exemple suivant :

Les mœurs de la plupart, la conduite et l'ambition de tous, les ont rendus l'abomination du monde jusque dans l'usage le plus effrenc de leur crédit et de leur pouvoir. Saint-Simon, Mémoires, 1717, t. XIV, c. 26.

Abomination, dans cette dernière acception, pour Objet d'abomination, est d'un usage très-ordinaire, soit au singulier, soit au pluriel :

En mon temps, trois les plus execrables personnes que je connusse en toute *abomination* de vie, et les plus infames, ont eu des morts reglées et en toute circonstance composées jusques à la perfection.

MONTAIGNE, Essais, I, 18.

Je pris cet instant pour mettre l'abomination dans le ridicule; ce qui fait le plus dangereux et le plus irrémédiable de tous les composés.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, année 1649.

Enfin, ils ne considèrent plus la religion que comme une police extérieure, nécessaire pour maintenir les penples : maxime pleine d'abomination.

Boundaloue, Sermons. Sur la parfaite observation de la loi.

Je regarde avec horreur... les désordres criminels de la vie que j'ai menée, J'en repasse dans mon esprit toutes les abominations.

Molikae, le Festin de Pierre, V, 1.

La théologie morale d'Escobar est comme le précis de toutes les abominations des casuistes.

J. RACINE, Hist. de Port-Royal, part. I.

Élie alloit reprocher avec une sainte indignation aux rois d'Israël l'abomination de leurs veaux d'or.

Massillon, Conférences. Retraite pour les curés.

Un arrêt du parlement de Dijon fit en même temps un grand bruit, Il fit brûler le curé de Seurre, convaincu de beaucoup d'abominations, en suite des erreurs de Molinos et fort des amis de madame Guyon.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1698, t. II, c. 13.

Cette abomination (les empoisonnements au temps de la marquise de Brinvilliers et de la Voisin) ne fut que le partage de quelques particuliers, et ne corrompit point les mœurs douces de la nation.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 28.

Et renioient Pere et Fils Et aussi le Saint-Esperit... Mainte autre abomination...

GODEFROY DE PARIS, Chron, métrique, v. 4044.

Abomination se dit quelquefois, par la même sorte d'exagération qu'Abominable, en parlant d'une chose simplement mauvaise, choquante, désagréable:

Je me donnerai bien de la peine, et, pendant ce tempslà, l'ouvrage paraîtra tronqué, défiguré, et dans toute son abomination.

VOLTAIRE, Lettres, 13 juin 1755.

Anomination, dans le style de l'Écriture, auquel notre langue semble avoir primitivement emprunté ce mot, a, chez les écrivains ecclésiastiques, certaines acceptions spéciales qui doivent être remarquées ici;

Celle de Culte idolatre, impie, en horreur à Dieu et aux hommes :

Nos Gaules, où l'impie et mystérieuse abomination des druides avoit fait si longtemps toute la religion de nos ancêtres, devinrent la plus pure et la plus florissant portion de l'Église de Jésus-Christ,

Massillon, Conférences, Du zèle contre les scandales.

Celle même d'Idole :

Sacrisse à ton Deu les abominations des Égiptiens.

S. Bernand, Sermons fr. à la suite des Quatre Li-

Le roi souilla aussi et profana les hauts lieux qui étoient à main droite de la montagne du Scandale, et que Salomon roi d'Israël avoit bâtis à Astaroth, idole des Sidoniens, à Chamos, le scandale de Moab, et à Melch om, l'abomination des enfans d'Ammon.

LE MAISTRE DE SACY, trad. de la Bible, Rois, IV, MITT, 13.

Le mot d'abomination, dans l'usage de la langue sainte, signifie idole : et qui ne sait que les armées romaines portoient dans leurs enseignes les images de leurs dieux et de leurs Césars, qui étoient les plus respectés de tous les dieux?

Bossuer, Discours sur l'Histoire universelle, II, 22.

De là, sous une forme absolue, l'abomination, pour dire L'idolatrie:

Au temps d'Isaac et de Jacob, l'abomination s'étoit répandue sur toute la terre.

Pascat, Pensées, part. II, art. 4.

Ainsi quand Jérusalem fut assiégée, elle étoit environnée d'autant d'idoles qu'il y avoit d'enseignes romaines; et l'abomination ne parut jamais tant où elle ne devoit pas être.

Bossuer, Discours sur l'Histoire universelle, II, 22.

Abomination de la désolation est une expression propre aux livres saints, et qui signifie le comble des impiétés et de la profanation :

Quand donc vous verrez que l'abomination de la désolation, qui a été prédite par le prophète Daniel, sera dans le lieu saint, que celui qui lit entende bien.

> La Maistrie de Sacy, trad. de la Bible, Nouveau Testament, saint Matthieu, XXIV, 15,

L'abomination de la désolation dans le lieu saint... est visiblement la même chose que Jérusalem environnée d'une armée... L'abomination, selon le langage de l'Étriture, signifie des idoles. L'abomination de la désolation, craout donc des idoles désolantes, tant à cause de l'affliction qu'elles causent par leur aspect au peuple de Dieu, qu'à cause de la dernière désolation dont elles leur étoient un présage.

Bossurt, Méditations sur l'Évangile. Dernière semaine du Sauveur, LXXe jour.

La plupart des interprètes prétendent que par cette abmination de désolution qui devoit éclater dans le lieu aint, il faut entendre les images des dieux et des empeteurs qui étoient représentées dans les drapeaux et dans les maeignes des soldats romains, et auxquelles ces soldats avoient coutume de sacrifier.

SAINT-REAL, Vie de Jesus-Christ. Remarques, CIX.

Abomination de la désolation s'est dit, par extension et par hyperbole, de certains scandales qui afligent l'Église:

Qui peut donc s'assurer de n'avoir point de part à

l'abomination de la désolation, c'est-à-dire aux profanations des choses saintes?

> NICOLE, Essais de morale. Sur l'Évangile du dernier dimanche d'après la Pentecôte, § 3.

L'abus des biens ecclésiastiques étoit, si j'ose parler ainsi, l'abomination de la désolation dans le lieu saint.

Bourdalour, Panégyriques. Pour la fête de Saint Louis.

Abomination de la désolation peut se dire aussi, par une espèce d'hyperbole bouffonne, de quelques scandales d'un ordre moins grave; mais il appartient, en ce sens, au style familier de la correspondance ou de la conversation:

Nous apprenons qu'il s'élève une petite secte de barbares qui veut qu'on ne fasse désormais des tragédies qu'en prose. Ce dernier coup manquait à nos douleurs : c'est l'abomination de la désolution dans le temple des Muses.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. RIME.

ABONDER, v. n. (du latin abundare, venu lui-même, par ab et undare, de unda).

Quelquesois, aux temps anciens de notre langue, par une addition arbitraire de la lettre h, déjà remarquée plus haut, pages 48, 56, 81, 197, 199, 202, HABONDER, HABUNDER. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye et les exemples ci-après.)

Au nombre des anciennes formes du verbe abonder, Sainte-Palaye compte abondir, s'appuyant d'abord, par erreur, sur un texte ancien (anc. Poés. fr. ms. du Vat., n° 1490, fol. 56, r°. col. 2) qui précisément donne abonder, et citant plus loin deux exemples, du parfait abondit et du participe abondi, qui sont eux-mêmes d'une autorité douteuse.

Abonder s'emploie absolument, et signifie Être en grande quantité, qu'il s'agisse des choses ou des personnes.

Au premier cas, de beaucoup le plus ordinaire, se rapportent les exemples suivants;

Dans les uns il est question de choses de l'ordre physique, d'objets matériels:

Loup abonde en Ytaille et en maintes autres terres.

BRUNETTO LATINI, li Tresors, liv. I, c. 182, du Loup.

Pour la grand'plenté (quantité) des biens qui abondent au pays, les gens y sont tous oiseux et n'y font point de labour.

FROISSART, Chroniques, II, 137.

Lorsque les biens et les richesses multiplioient par le royaulme, et que les finances y habondoient comme source d'eau vive.

ALAIN CHARTIER, le Quadriloge.

Nous voyons par expérience que le riche à qui tout abonde n'est pas moins impatient dans ses pertes que le pauvre à qui tout manque.

Bossuer, Sermons, Sur l'impénitence finale.

Les lettres anonymes abondèrent, les délations, les faux rapports.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1696; t. I, c. 35.

Les voyelles abondent dans les langues des peuples nais-

Bernandin de Saint-Pierne, Harmonies de la nature, VIII, Harmonies conjugales.

Frommanz et seigles habondoient
Es lieus où les deus os (armées) estoient.
G. Gulart, Royaux lignages, t. I, v. 649.

Joustes très-grans, où l'or luit et liabonde.

EUSTACHE DESCRAMES, Ballade. Sur le néant des choses de ce monde.

Justes, ne soyez point jaloux
De voir qu'au pécheur en ce monde
Le bien de toutes parts abonde;
Il en sort aussi nud que vous.

RACAN, Psaumes, XLVIII.

Depuis qu'elle se voit la maîtresse du monde, Depuis que la richesse entre ses murs abonde. P. Cornelle, Cinna, II, L.

Les trois enfants, émus à son auguste aspect,
Admiraient, d'un regard de joie et de respect,
De sa bouche abonder les paroles divines,
Comme en hiver la neige aux sommets des collines.
A. Chénien, Idylles. L'Avengle.

Dans les autres il s'agit de choses de l'ordre moral, le plus souvent désignées par des expressions abstraites :

En terre habondevet ceste espece (la pauvrété), et si sorhabondevet....

S. Bernard, Sermons françois, à la suite des Quatre livres des Rois, p. 533.

Aucun home semblent estre de nature divine par tres grant vertu qui en eulx habonde.

BRUNETTO LATINI, li Tresons, liv. II, c. 36. Des vices.

Très-hault, très-excellent, très-puissant, très-magn nime et invincible prince,... en qui tout honneur et ver abonde....

> HENRI II, Lettre à Soliman, 3 juillet 1555 (Vu Négociations de la France dans le Levont, t. p. 346-347).

La nouvelle église anglicane... se rendoit illustre p toute la terre. Les miracles y abondoient avec les vert comme dans les temps des apôtres.

Bossuer, Discours sur l'Histoire universelle, I, 11.

Le péché abonde, la charité se refroidit, les ténèbe s'épaississent.

FÉNELON, Sermons. Pour la fête de l'Épiphani

La grâce abonde où le péché avoit abondé.

Massillos, Caréme, vendredi de la 2º semaine.

Elle (la chancelière) avoit fondé avec le chancelier bâti un hôpital à Pont-Chartrain, où tout le spirituel et temporel abondoit.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1714, 1. XI, c. 11

Jacobin sont venu el monde
Vestu de robe blanche et noire.
Toute bontez en els abonde,
Ce peut quiconques voudra croire.
RUTEBEUF, la Discorde de l'Université et des J.
OEUNTES, I. I, p. 153.

Rome, qui deust estre de nostre foi la fonde Symonie, avarice, et tos max i abonde.

LE MEME, de la Vie dou monde. OEuvres, t. I, p . 2

Si que l'en croie par le munde Que vertu toute en nous habunde. Roman de la Rose, v. 118

En nostre enfer, où toute horreur abonde. Cl. Maror, l'Enfer\_

..... Au roy doulceur abonde.

Le même, Chants divers, VI

Voi-cy qui va le mieux du monde, Puisqu'en vous deux malice abonde.

J.-A. BAÏF, les Mimes, III

Ceux qui suivent ta loy, toute paix leur abonde-Ph. DESPORTES, Psaumes, CXVIII.

Dans sa charité fausse où l'amour-propre abo-Croit que c'est aimer Dieu que haïr tout le mo-BOILEAU, Satires, X. La louange est si sèche, elle produit si peu!

Mais la critique abonde; elle coule de source.

La Chaussén, Amour pour amour. Prologue, I, 1;

A cet emploi d'ABONDER se rapporte la locution, asitée dans le langage de la jurisprudence, au sujet d'une surabondance sans inconvénient de raisons, de droits, de formalités, Ce qui abonde ne vicie pas, c'est-à-dire ne vicie point l'acte, Vicier étant verbe actif:

Ce qui abonde ne vicie pas.

BEAUMARCHAIS, Mémoires, part. I. Supplément.

On aquelquefois, abusant du mot Vicier (voyez ce mot), renversé la locution et dit, Ce qui vicie abonde :

Et malheureusement ce qui vicie abonde.
Piron, la Métromanie, 1, 3.

ABONDER, pris absolument, s'est dit encore des personnes, désignées alors, presque toujours, par des expressions collectives, et en a exprimé vivement l'affluence:

Il (Langlée) étoit fort bien avec tous les princes du sang, qui mangeoient très souvent à Paris chez lui, où abondoit la plus grande et la meilleure compagnie.

Saint-Simon, Memoires, 1700, t. II, c. 27.

Il (Chamillard) passoit deux mois à Courcelles, où toute la province abondoit.

LE MEME, Même ouvrage, 1721, t. XVIII, c. 23.

Le roi retourna au même appartement voir les deux mariées Mie de Bourbon et Mile de Conti) chacune sur sou lit, où toute la cour abonda le reste de la journée.

LE MEME, Même ouvrage, 1713, t. XI, c. 3.

Jai remarqué parmi eux des gens qui non seulement sont sociables, mais sont eux-mêmes la société universelle. Ils se multiplient dans tous les coins, et peuplent en un moment les quatre quartiers d'une ville : cent hommes de cotte es pèce abondent plus que deux mille citoyens.

Montesquieu, Lettres persanes, LXXXVIII.

Dieu gard la court des dames, où abonde Toute la fleur et l'eslite du monde. Gl. Marot, Épitres. I, 29:

la - v.

Quand je vais par la rue, où tant de peuple abonde.

Joachim pu Bellay, Sonnet.

J'entends une retraite isolée et profonde, Et non celle où toujours le voisinage abonde. Collin d'Harleville, les Châteaux en Espagne, III, 2.

La ville, les faubourgs, chez elle tout abonde.

Delille, la Conversation, II.

On a employé ABONDER même en parlant d'une seule personne, mais figurément et d'une manière analogue à l'emploi de multus, chez les Latins, dans cette locution: Multus in aliqua re. De là, par emprunt à un passage de l'Épître aux Romains, xiv, 5: Unusquisque in suo sensu abundet, les expressions suivantes.

Abonder dans son sens ou en son sens, Montrer un attachement exclusif à sa propre opinion;

Abonder dans le sens de quelqu'un, Parler d'une manière tout à fait conforme à l'opinion de quelqu'un:

Interpretez l'institution de quaresme à votre fantaisie...; chascun abunde en son sens.

RABELAIS, Pantagruel, V, 29.

Car, pour ce qui touche les mœurs, chacun abonde si fort en son sens, qu'il se pourroit trouver autant de réformateurs que de têtes.

Descartes, Discours de la Méthode, VI.

Les pensées et les lumières des hommes étant différentes, chacun abondera toujours dans son sens.

Nicola, Essais de morale. Sur l'épître du 2e dimanche de l'Avent, So.

Je ne sais si tout ce que j'écris vaut la peine que vous le lisiez; je suis bien loin d'abonder dans mon sens.

Mme DE SEVIGNE, Lettres, 15 janvier 1690.

Il vouloit faire ses écritures lui-même et abondoit furieusement en son sens.

> TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes. Le marquis de Rambouillet.

Dans la véritable oraison, personne n'abonde en son sens, chacun fait taire sa propre raison.

FÉNELON, Lettres sur l'Église, VII.

Voyez, mon fils, à quelle absurdité mènent l'orgueil et l'intolérance, quand chacun veut abonder dans son sens et croire avoir raison exclusivement au reste du genre humain.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, IV; Profession de foi duvicaire savoyard. Un chacun en son sens, selon son choix, abonde.

REGRIER, Satires, XIV.

Vous savez qu'en son sens volontiers il abonde.

J.-B. Rousseau, le Flatteur, II, 5.

On parlerait mal, remarque Vaugelas, en disant, abonder dans son sentiment, quoique sens et sentiment soient ici la même chose.

C'est sans doute cette locution qui a produit une expression d'un usage assez rare que font connaître les exemples suivants:

Ceux qui introduisirent ces loix... n'eussent manqué de raisons selon l'abondance de leur sens, pour vous monstrer qu'il n'y avoit rien de plus juste que ce qui estoit par eux ordonné.

Est. PASQUIER, Lettres, XIX, 7.

Si l'abondance du propre sens, ou l'ennui de la dépendance, avoit rendu le joug un peu plus incommode et porté à quelques sentimens contre l'obéissance et son aveugle simplicité, vous allez tout régler et tout réformer. Bourdalour, Exhortations. Sur le renouvellement des vœux.

ABONDER, on l'a vu par quelques-uns des exemples qui précèdent, et les mots de même famille abondant, abondamment, donneront lieu à la même observation, peut être modifié par les adverbes plus, moins, etc.

Abonder signifie encore Avoir en grande quantité.

On l'a employé en ce sens d'une manière absolue, comme synonyme d'Ètre riche :

La devotion sçait abonder et souffrir pauvreté.

S. François de Sales, Introduction à la vie dévote, I, 2.

Uns francs povre home plus habunde Que le plus riches serfs du monde.

> Ysorer, I, fable 51. (Voir Fables inédites des XII<sup>e</sup>, XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles, publ. par Robert, t. I, p. 26.)

C'est là une manière de parler fort rare. Généralement, Abonder, signifiant avoir en grande quantilé, est suivi d'un complément qu'on exprime, comme celui de l'adjectif abondant qui en dérive, par un substantif précédé de la préposition en. Ce complément est fort divers et comprend toutce dont on peut vouloir, soit au physique, soit au moral, pour les choses ou pour les personnes, indiquer l'affluence:

...Ceulx de vers septemtrion... habundent plus en humidité et en sang, et les autres de vers midy habandent moins en telles choses.

NICOLE ORESME, trad. de la Politique d'Aristote, liv. VII, glose.

Bref, en ce que nous avons ils deffaillent, et en ce que nous n'avons, ils abondent.

LA REINE DE NAVARRE, Heptameron, nouv. XXIX.

En ceste herbe y ha masle, qui ne porte fleur aulcone, mais abunde en semence.

RABELAIS, Pantagruel, III, 49.

Ce siècle abonde en semblables desloyautez.

HENRI IV, Lettres, 18 septembre 1606, 1rt. (V Lettres missives de Henri IF, 1. VII, p. 2.)

L'oraison faicte en l'union de ce divin sacrifice a force indicible : de sorte, Philothée, que par iceluy l'abonde en celestes faveurs.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introduction à la vie devete, II, 14.

Qu'importe à l'État qu'Ergaste soit riche, qu'il air les chiens qui arrêtent bien, qu'il crée des modes sur les équipages et sur les habits, qu'il abonde en superfluités ?

LA BRUYERE, Caractères, c. 10.

...L'Église de Corinthe, toute composée presque prophètes, de docteurs, de fidèles, qui avoient reçu dons miraculeux et qui abondoient en grâce et en vertu l'Esprit saint...

Massillon, Carême, Sur la Communion-

Sparte étoit sobre avant que Socrate eût loué la briété; avant qu'il eût défini la vertu, la Grèce abone en hommes vertueux.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, IV; Profession ddu vicaire savoyard.

Elle abondoit (Mme d'Houdetot) en saillies charma qu'elle ne recherchoit point et qui lui venoient quelconfois malgré elle.

LE MEME, les Confessions, IIe part., liv-

L'île (de Céos) abonde en fruits et en paturages.

Bartuélemy, Voyage d'Anacharsis, c. 76-

Je sais que vous parlez, monsieur, le mieux du monde; En beaux raisonnemens vous abondez toujours. Molière, le Misanthrope, V, 1.

Chacun pour l'exalter en paroles abonde.

BOLLEAU, Satires, XI.

De cette vérité deux fables feront foi, Tant la chosc en preuves abonde.

LA FONTAINE, Fables, II, 11.

Ta bouche abondoit en malice.

J.-B. Rousseau, Odes, I, 5.

On a dit aussi, par souvenir des formes de la langue latine, abonder de:

Maintes autres sortes de fruictz agrestes dont la region habonde.

J. LE MAIRE DE BELGES, Illustrations de Gaule, I, 21.

Que lui reste-il donc maintenant, sinon qu'il recognoisseson Dieu, en estant desnué et despourveu de toute gloire, duquel il n'a peu recognoistre la benignité et largesse cependant qu'il abondoit des richesses de sa grace? CALVIN, Instit. chrest., liv. II, c. 2, § 1.

C'étoit chez quelqu'un de ces petits princes d'Italie dont ce païs-là abonde, car qui a de l'argent y devient allesse.

Scarron, Nouvelles tragi-comiques. Plus d'effets que de paroles.

Si les hommes abondent de biens, et que nul ne soit dans le cas de vivre de son travail, qui transportera d'une région à une autre les lingots ou les choses échangées?

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 16.

Paris abonde de barbouilleurs de papier.

Voltaire, Lettres, 5 sept. 1752.

Cil Diex qui de bonté habonde.

Roman de la Rose, v. 16930.

Quant les biens qui sont en la ronde, Sont miens, et je les donneray Par grant largesse dont j'abonde, Et après je les reprendray.

CHARLES D'ORLÉANS, Ballade CXV. (Il fait parler la Fortune.)

Eh! qui peut prévenir tous les maux dont abonde La guerre en cruautés, en ruines féconde?

P. CORNEILLE, Sertorius, III, 4.

Dans les faux biens dont sa misère abonde.

J. B. Rousseau, Epitres, II, 7.

Il semble qu'abonder ait été pris autrefois dans une signification active. Sainte-Palaye cite à l'appui de cette opinion quelques passages empruntés à de très-anciens écrivains, mais sur le sens et la syntaxe desquels on peut ne pas s'accorder. La phrase suivante, d'une époque beaucoup plus rapprochée de nous, est plus concluante:

Les brebis alaictantes seront mieux traitées que les autres, comme a esté dit, pour les abonder en laiet.

Olivier DE SERRES, Théatre d'Agriculture, lieu IV, c. 13.

On doit remarquer cependant que, dans un autre passage, le même écrivain se conforme à l'usage ordinaire :

On la logera (la chienne) chaudement, et là sera bien traitée pour la faire abonder en lait.

Même ouvrage, lieu IV. c. 16.

À un sens particulier qu'avait autrefois le mot abondance dans la langue du Palais (il en sera question plus loin, p. 222, 1<sup>re</sup> col.), répond l'emploi actif qu'on faisait du verbe ABONDER, pour dire Ensler, exagérer:

Si aucun acquercur, en faisant la cognoissance du retrait au lignager, abonde plus grand somme de deniers pour le sort principal qu'il n'en a payez... il restituera au... retraveur les deniers qu'il avoit trop abondez.

Coutumes de Tours, tit. XVI, de Retraict. Voy.
Coutumier général, t. II, p. 13.

On trouve Abonder employé au participe dans cet ancien passage :

Li felonie estoit si habondeie ke li charitez estoit assi cum tote refroideic.

S. Bernard, Serm. françois, à la suite des Quatre livres des Rois, p. 527.

ABONDANT, ANTE, adjectif (du latin abundans).
On a écrit ABOUNDANT, ABUNDANT, HABONDANT,
HABUNDANT, etc. Voyez le Glossaire de Du Cange, au
mot Ex abundanti, le Glossaire de Sainte-Palaye, et
les exemples ci-après.

Dans un très-ancien texte, l'eau de la Seine, que remonte Rollon, est dite:

Et pleinteive (large et profonde) et abundose.

Bracit, Chronique des ducs de Normandie, t. I, p. 187, v. 3016.

ABONDANT peut s'employer absolument, et s'applique, au propre, en raison de son étymologie, comme il sera dit des mots abondance, abondamment, à Ce qui coule à flots, s'épanche, se répand:

Des eaux abondantes tirées des rochers par un coup de verge.

BOSSUET, Discours sur l'Histoire universelle, II, 3.

D'où vient qu'en certains pays chauds, où il ne pleut presque jamais, les rosées de la nuit sont si *abondantes* qu'elles suppléent au défaut de la pluie?

FÉRELON, Traité de l'Existence de Dieu, I, 2.

Une pluie abondante qui tomba dans l'instant servit encore à séparer les deux armées.

Le même, Télémaque, XVII.

Sophronyme immola plusieurs victimes, dont le sang inonda les autels de gazon qui environnoient le tombeau; il répandit des libations abondantes de vin et de lait.

LE MEME, Aventures d'Aristonoüs.

Il... me témoigna de la joie de me voir échappé du danger que j'avois couru; ce qu'il attribuoit, disoit-il, à deux saignées abondantes qu'il m'avoit faites, et aux ventouses qu'il avoit eu l'honneur de m'appliquer.

LE SAGE, Gil Blas, VII, 16.

C'est à ces cavités que l'on doit attribuer l'origine des fontaines abondantes et des grosses sources.

Burron, Hist. nat. Théorie de la terre, Disc. II.

De grands arbres qui s'élèvent dans les places et dans les jardins garantissent les habitans des ardeurs du soleil; et une source abondante, nommée la fontaine d'Aréthuse, suffit à leurs besoins.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 4.

Une sueur abondante coule de leurs membres affoiblis.

LE MÉRE, même ouvrage, e. 38.

Dans les exemples suivants on peut remarquer le

passage du sens propre à une acception moins restreinte et même à un emploi figuré :

Cette source salutaire, d'où se fait encore aujourd'hui sur nous une effusion si abondante du sang du Sauveur et de ses mérites infinis.

Boundaloue, Dominicales. Sur la confession.

Les idoles scront brisées, et la connoissance du vrai Dieu sera *abondante* comme les eaux de la mer qui couvrent la terre.

Finelon, Sermons. Pour la fête de l'Épiphanie.

Je sais..... que la componction est quelquesois si vive dans un pécheur, ses larmes si abondantes....., qu'on doit abréger le temps des épreuves.

Massillon, Carême. Sermon sur la communion.

Homère florissoit environ quatre siècles après la guerre de Troie. De son temps la poésie étoit fort cultivée parmi les Grecs : la source des fictions qui font son essence ou sa parure devenoit de jour en jour plus abondante.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, Introduction, part. I.

Son esprit étoit une source toujours abondante.

Bernardin de Saint-Pierre, Parallèle de Voltaire et de
J.-J. Rousseau.

ABONDANT se dit, employé de cette manière absolue, de tout ce qui est en grande quantité, nombreux, copieux.

Et d'abord lorsqu'il est question, soit au propre soit au figuré, d'objets de l'ordre physique :

Nous y avons découvert (dans la Voie lactée) une innité de petites étoiles, dont la splendeur plus abondannous a fait reconnoître quelle est la véritable cause cette blancheur.

PASCAL, Pensées, part. I, art. 1.

Ce peuple, si étrangement abondant, est tout sorti de seul homme.

Le mine, même ouvrage, part. II, art. 3.

Tous les biens sont communs : les fruits des arbres . le légumes de la terre, les troupeaux, sont des richesses sabondantes, que des peuples si sobres et si modéres ra pas besoin de les partager.

Pinnen, Tolomaque, VIII.

Il y met aussi du vin parménien avec une abonda rete

provision de miel d'Hymette, d'Hybla et d'huile attique, presque aussi douce, que le miel même.

FÉRELON, Aventures d'Aristonous.

Il se peut que, les glaces étant devenues plus abondantes dans cette mer, elles empêchent aujourd'hui d'aborder. Burron, Preures de la théorie de la terre, art. xt.

Un enfant qui vient de s'ébattre et dont le corps croît a besoin d'une nourriture abondante.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, II.

ll ne dit pas qu'il fait chaud, qu'il fait froid,
Dans quelle année, en quel endroit
Les vivres furent chers, la moisson abondante.
Delille, la Conversation, III.

Danet traduit cette phrase de César: « Remigum magna copia ipsis suppetebat » par « leur chiourme étoit abondante, » expression en usage sur mer, ajoute-t-il.

llest aussi très-ordinaire que l'adjectif ABONDANT s'applique en cette forme, et avec cette acception, à des objets de l'ordre moral, se construise avec des noms abstraits:

Il se trouve rarement de prudence humaine tant excellente, de fortune si prospere, ny de vertus tant abondantes, qu'elles ayent la puissance de destourner les malignes constellations des astres.

Sully, OEconomies royales, t. II, c. 27.

Dieu monstrant en ceste sorte les richesses de sa bonté, par ceste redemption copieuse, abondante, surabondante, magnifique et excessive.

S. FRANÇOIS DE SALES, Traité de l'amour de Dieu, II, 4.

Les chrétiens... n'entreront point dans le royaume de Dien, si leur justice n'est plus abondante que celle des pharisiens.

NICOLE, Essais de morale. Sur l'évangile du 5° dimanche après la Pentecôte, § 1.

Ses aumônes, toujours abondantes, se sont répandues principalement sur les catholiques d'Angleterre, dont elle a été la fidèle protectrice.

BOSSUET, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

<sup>On</sup> Pardonne aisément toutes les injures, si l'on est

rempli de cet esprit de miséricorde qui nous attire une miséricorde bien plus abondante.

Bossuer, Méditations sur l'Évangile, Ier jour.

Quelque abondante que soit l'iniquité du monde.

Bourdalous, Avent, Sur le scandale.

N'est-ce pas.... dans les conditions, dans les fortunes médiocres, que Dieu, par sa miséricorde, fait trouver les plus *abondantes* ressources?

LE MEME, Caréme. Sur l'aumône.

Touchés du spectacle des souffrances du Sauveur, et des grâces abondantes qui coulent avec son sang, ils sentent tout d'un coup leur cœur changé et brisé d'une sainte componction.

Massillon, Mystères. Sur la Passion.

Il répondoit... qu'il ne connoissoit point de plus excellent livre ni d'une instruction plus abondante.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1709, t. VII, c. 3.

Sans les fureurs de la Pythie, elle seroit moins consultée, et les libéralités des peuples seroient moins abondantes.

BARTHÉLEMY, Vo) age d'Anacharsis, c. 23.

De même que le verbe abonder ne signifie pas seulement Être, mais Avoir en grande quantité, de même l'adjectif ABONDANT, outre son sens de Nombreux, copieux, se dit encore de Ce qui possède, ou de Ce qui produit en grande abondance, de Ce qui est riche, fertile, soit au propre, soit au figuré:

Je ne doute point que le roi de Perse ne prît des prétextes très-spécieux pour justifier ses armes quand il vint en Grèce... Il n'oublia pas que le grand roi ne venoit que pour châtier les petits tyrans, et qu'il apportoit aux peuples une riche et abondante liberté, au lieu de leur maigre et stérile servitude.

BALZAC, Aristippe, disc. III.

C'étoit pour cela qu'il (Dieu)... les avoit nourris de la manne dans le désert, qu'il les avoit menés dans une terre heureuse et abondante.

PASCAL, Pensées, part. II, art. 8.

La pêche qu'ils firent fut si abondante que leurs filets se rompoient.

BOURDALOUE, Sermons. Sur les œuvres sans la foi.

C'est en eux une stérilité de saits et de principes qui ne

212

peut être plus grance, mais à la vérité la meilleure récolte et la richesse la plus *abondante* de mots et de paroles qui puisse s'imaginer.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 13.

Vous amassez un trésor abondant de colère pour le jour terrible qui vous surprendra, et où il sera rendu à chacun selon ses œuvres.

Massillon, Avent. Délai de la conversion.

Eux dont les jours les plus *abondans* seroient pour vous des jours d'austérité et de souffrance

Le même, Carême. Sur le Jeune.

Après un si long séjour dans ce camp abondant, il fallut aller ailleurs.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1694, t. I, c. 22.

Il étoit plus ou moins abondant (le dîner de Louis XIV), car il (le roi) ordonnoit le matin petit couvert, ou très petit couvert.

Le même, même ouvrage, 1715, t. XIII, c. 12.

Que si l'on découvre des mines si abondantes qu'elles donnent plus de profit, plus elles seront abondantes, plus tôt le profit finira.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, XXI, 22.

J'avois éprouvé trop souvent qu'il y a des nécessités insupportables, surtout pour une fille délicate qui est accoutumée à une vie commode et abondante.

PRÉVOST, Manon Lescaut, IIe part.

La vue... d'un coteau abondant retrace le chant des oiscaux, le murmure des ruisseaux, le bonheur des bergers, leur vie douce et paisible...

CONDILLAC, Essai sur l'origine des connaissances humaines, IIe part., sect. 11, c. 3, § 39.

Le mont Taygète leur fournit une chasse abondante.

Barthélemy, Voyage d'Anacharsis, c. 48.

On trouve chez saint Jérôme (Epist. ad Paulam super exitu Blæsillæ filiæ) les riches désignés par ces mots abundantes in sæculo, auxquels répond une expression que Nicot traduit par copiosus, Homme abondant et riche:

Abondant, parce qu'il n'a rien; possédant tout, parce que tout lui manque.

Bossurt, Panégyrique de saint Joseph.

ABONDANT se dit, employé de cette manière et dans ce sens, en parlant des idées, des langues, des littératures, des écrivains, pour exprimer chez les unes la richesse des développements, des formes, des œuvres; chez les autres, l'étendue et quelquefois la superfluité du savoir, la fécondité du talent, l'aisance du style, le grand nombre des productions:

Il y a bien au dessus de nous, vers les montagnes, un gascon (un langage gascon) que je trouve... autant nerveux et puissant, et pertinent, comme le françois est gracieux, delicat et abondant.

MONTAIGNE, Essais, II, 17.

Les mêmes pensées... infertiles dans leur champ naturel, abondantes étant transplantées.

PASCAL, Pensées, part. I, art. 3.

On ne sauroit s'épuiser sur un sujet si abondant.

Perrot d'Ablancourt, trad. de Lucien. La louange
de la beauté.

Il n'est pas temps de se préparer trois mois avant que de faire un discours public... il faut avoir passé plusieurs années à se faire un fonds abondant.

FENELON, Dialogues sur l'éloquence, I.

Notre langue deviendroit bientôt abondante, si les personnes qui ont la plus grande réputation de politesse s'appliquoient à introduire les expressions ou simples ou figurées dont nous avons été privés jusqu'ici.

LE MEME, Lettre à l'Académie française, § 3.

Ayez le plaisir de voir que vous n'êtes arrêté dans lecture que par les difficultés qui sont invincibles, où commentateurs et les scholiastes cux-mêmes demeure nt court, si fertiles d'ailleurs, si abondans, si chargés d'en ne vaine et fastueuse érudition dans les endroits clairs, et qui ne fout de peine ni à eux ni aux autres.

La Bruyère, Caractères, c. # 4.

L'amour est le plus *abondant* et le plus fertile de tous les sentimens.

FONTENELLE, Réflexions sur la poétique.

M: Parent étoit si abondant que, quoiqu'il ent ce journal à lui, il ne laissoit pas de se répandre encore dans les autres, dans celui des Savants, dans celui de Trévoux, dans le Mercure; il ne pouvoit se contenir da ses rives.

Lu minu, Éloge de Parent.

Il dit que vous n'avez que vingt-cinq ans, que vous êtes ;ai, vif, animé, abondant, ensin que vous l'avez charmé.

Mare du Deffand, Lettres, 25 juin 1764 (à Voltaire).

Saint Ambroise est le Fénelon des Pères de l'Église latine; il est fleuri, doux, abondant.

CHATEAUBRIAND, Génie du Christianisme, IIIe part., liv. IV, c. 2.

Des trésors du génie économe prudent,
Brillant mais naturel, et pur quoique abondant,
Chez toi (Virgile) toujours le goût employa la richesse.

Dellile, l'Imagination, V.

Dans l'exemple suivant, ABONDANT est appliqué, d'une manière analogue, à une composition poétique, pour exprimer la richesse d'idées et d'enseignements qu'elle contient:

Heureuse la fable abondante
Qui me dit quelque chose avant qu'elle ait tout dit!

DE LA MOTTE, Fables, I, XI.

ABONDANT n'est pas toujours employé absolument; très-souvent il est suivi de la préposition en et d'un substantif, régime de cette préposition, lequel marque l'objet, soit de l'ordre physique, soit de l'ordre moral, dont l'adjectif abondant exprime fortement la possession, la production:

Toutessois je n'ay congneu nulle seigneurie, ne pays..., qui sust si habondant en richesses...

Commynes, Mémoires, V, 9.

G. BOUCHET, Sérées, liv. II, 16e sérée.

Il disoit que les songes se comportent selon l'humeur qui domine en nous; les songes seulement nous demonsl'ans en quell' humeur nous sommes plus abondans.

C'est un galant homme, beau, savant, sain, entendu et abadant en toutes sortes de commoditez et plaisirs.

Montaigne, Essais, III, 7.

Et soient pommes ou poires, n'emploiez celles de peu ou point de jus, aians la matiere farincuse, ains serveztous seulement des abondantes en liqueur, qui est ce que recerchez en cest œuvre.

Olivier DE SERRES, Théâtre d'agriculture, lieu IV, c. 15.

Il n'y a que lui (Dieu) qui, étant riche de sa propre essence, jouisse d'une solitude bien-heureuse et abondante en toutes sortes de biens.

**ABO** 

BALZAC, Aristippe, disc. I.

La langue françoise est abondante en toutes sortes de termes et de façons de parler.

Bounouns, Entretiens d'Ariste et d'Eugène, II.

La joie, qui, abondante en ses propres biens, semble se contenter d'elle-même, cherche le sein d'un ami pour s'y répandre, sans quoi elle est imparsaite.

Bossuar, Sermons. Sur la charité fraternelle.

Il faut aussi les mettre dans les pâturages les plus gras et dans un terrain qui, sans être trop humide et marécageux, soit cependant très-abondant en herbes.

Quoique cette espèce soit peut-être la plus nombreuse et la plus abondante en individus.

Burron, Hist. nat. Animaux domestiques. Le bœuf, l'ane.

Puissiez vous devider une longue jeunesse, Et saine parvenir en heureuse vieillesse, Abondante en ensans, abondante en honneur, Abondante en l'amour du roy vostre seigneur. Rob. Garrier, les luisves, II.

Et de quelque façon que l'on me considère, Abondante en richesse ou puissante en crédit, Je demeure toujours la fille d'un proscrit.

P. CORNEILLE, Cinna, I, 2.

La terre en trésors abondante, Feroit germer l'or sous ses pas.

J.-B. ROUSSEAU, Odes, II, 9.

De même qu'on a dit quelquefois, cela a été rappelé plus haut, abonder de, on a pu dire aussi par analogie abondant de:

Taxiles... tenoit un païs aux Indes de non moindre estendue... que toute l'Ægypte, gras en pasturages, et abondant de tous fruiets.

AMYOT, trad. de Plutarque. Vie d'Alexandre, c. 15.

La Sicile... est une isle riche, puissante et abondante de peuple.

LE MÊME, même ouvrage. Vie de Pyrrhus, c. 7.

Je luy dis..... que l'Angleterre estoit abondante d'hommes vaillans par mer et par terre.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. III, 1er fevrier 1597.

ABONDANT de, est une forme vieillie et très-rare donnoit la mestayrie de la Pomardiere à perpetuité franqu'on a assez récemment critiquée dans les vers suivants:

Fortune..... Qui sais de ton palais, d'esclaves abondant, De diamans, d'azur, d'émeraudes ardent, Aux gouffres du Potose, aux antres de Golconde, Tenir les rênes d'or qui gouvernent le monde.

A. CHÉNIER, Élégies, XXVII.

Abondant peut encore se construire avec la préposition  $\dot{a}$ , ayant pour régime un verbe à l'infinitif :

L'esprit à qui Dieu n'a point donné de bornes dans ses pensées, toujours abondant à se former des idées nouvelles, ne sauroit se figurer rien de semblable.

Bossuer, Sermons. IIe pour la fête de Tous les Saints.

On a pu voir, par un grand nombre d'exemples cités précédemment, qu'ABONDANT, comme abonder et abondamment, se construit avec des adverbes qui en augmentent ou en restreignent la signification, si, plus, le plus, etc.

D'ABONDANT, locution adverbiale traduite du latin ex abundanti » (Quintilian. Inst. orat., IV, 5, 15; V, 6, 2; VIII, 3, 83), et répondant à une autre locution adverbiale qui sera indiquée plus loin, p. 222, 1re col., d'abondance. Elle exprime ce qui va au delà du nécessaire, et a été longtemps employée dans le sens de De plus, outre cela :

D'aboundant li envoierent touz les os le conte (du comte) Gautier de Brienne, pour mettre en terre benoite. JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

A une mesme heure (nous) avons retrouvé nostre filz si longuement perdu, et avec luy d'abondant une belle fille. J. LE MAIRE DE BELGES, Illustr. de Gaule, I, 44.

Et d'abondant renouveloient lettres, sans briser ni corrompre les premieres.

FROISSART, Chroniques, l. I, part. II, c. 138.

Il luy donnoit sept cens mille et troys philippus pour payer les barbiers qui l'auroyent pansé, et d'abundant luy che pour luy et les siens.

RABELAIS, Gargantua, I, 32.

Je protesteray ne vouloir m'aider de ce mien traitté. sinon ainsi que d'une piece que je produirois, comme d'ubondant, après toutes les autres.

H. ESTIENNE, la Precellence du langage françois.

Pompilie augmenta d'abondant le nombre des sacerdotes.

Du Vendien, Les diverses Leçons, II, 4. De la Religion des Romains et des Vestales.

J'adjoustay d'abondant que les ducs de Savoye avoient autres-fois pretendu audit marquisat.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. I, 25 décembre 1594.

J'estois desjà à vous par une infinité de titres, je le seray d'abondant par celuy de vostre très humble pension-

BALZAC, Lettres, XXII, 13.

Nous condamnons d'abondant toutes les autres propositions pareilles.

> Bossuer, Remarques sur la Réponse à la Relatio du quiétisme.

Notre cochon ne nous faudra pourtant... Et, d'abondant, la vache à notre femme Nous a promis qu'elle feroit un veau.

LA FONTAINE, Contes, IV, 10.

Ce terme avait déjà vieilli au temps de Vaugel qui le dit dans ses Remarques sur la langue fre coise. Son annotateur Th. Corneille nous fait & naître que Lamothe le Vayer le défendait, et que, l'interdire, Chapelain lui préférait de plus. I exemples de Bossuet et de la Fontaine, qui, longter après cette discussion, ont repris le mot, autor raient à s'en servir à titre de locution ancienne

Pour ABONDANT, on a dit ABONDABLE; abow de biens:

Ly lieux est gras et drus et bons et delictable Et li hairs estrampés, de tous biens habunda (Et l'air tempéré).

Gerard de Roussillon, p. 11, Ms. sup n° 254-2, à la Biblioth. imp.

ABONDANCE, subst. fém. (du latin abundan-ia).

On a écrit ABUNDANCE, HABONDANCE, HABUN-DANCE, etc. Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye et les exemples ci-après.

ABONDANCE signifie Grande quantité.

Venu par abundantia, abundare, undare, de unda, il se dit au propre, ainsi que les autres mots de la même famille, de Ce qui coule à flots, s'épanche, se répand:

En celui païs (il y) a grant habundance de fluns et de fontainnes.

BRUNETTO LATINI, li Tresors, I, 116. De Aufrique.

Alexandre s'esmerveilla fort quand il veit... la source du naphte, qui en jecte si grande abondance qu'elle en saict comme un lac.

Anvor, trad. de Plutarque. Vie d' Alexandre, c. 12.

Alors commença une si grande abondance de pluye qu'il sembloit que Dieu me voulust faire nover.

MONTLUC, Commentaires, II.

Il y avoit là un roc escarpé du costé d'occident, mais qui vers l'orient prenoit une assez douce pente, toute couverte de bois et pleine de sources d'où couloit une grande abondance d'eaux.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, VI, 6.

Il y sortit une si grande abondance de sang qu'il Alexandre) tomba une seconde fois en sincope.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. d'Arrian. Les Guerres d'Alexandre, VI.

La lettre qu'il a écrite au roi est la plus belle chose du monde, et le roi s'interrompit trois ou quatre fois par labordance de ses larmes.

M= DE Sávigné, Lettres, 15 décembre 1686.

ADORDANCE se construit, en ce sens, aussi bien misbondant, avec des noms de toute sorte qui désignent, soit des objets matériels, soit des choses de l'ordre moral.

An premier cas se rapportent les exemples sui-

E sst li reis que tel abundance out (il y eut) de argent

en Jérusalem cume de pierres, e de cèdre en i out (il y en eut) tant cum des sicomors ki creissent en la champaigne. Les Quatre livres des Rois, III, x, 27.

Se tu as habondance de richesses, se tu as sagesse, se tu as noblesse et toute perfection de corps, le seul orgueil, s'il est en toy, destruit toutes les vertus.

A. DE LA SALE, le Petit Jehan de Saintré, c. 5.

Dieu... n'a point créé Adam jusques à ce qu'il eust enrichi le monde, et pourveu d'abondance de tous bieus. Calvir, Instit. chrest., liv. I, c. 4, § 2.

Sans point de faulte y estoit de vivres abondance.

RABELAIS, Gargantua, I, 37.

Ceste invention est venue des bois essartés et bruslés sur les lieux, desquels en plusieurs parts le peuple tire abondance de bleds.

Olivier DE SERBES, Thédtre d'agriculture, lieu II, c. 1.

Lorsqu'on eut esteint le feu, il se trouva encore grande quantité de froment, et l'on commença aussi d'avoir abondance des autres choses.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, IV, 10.

... L'air était embaumé par une inconcevable abondance de roses.

Mme DE STAEL, Corinne, XVIII, 3.

Plus am mes feves, douce suer,
Asseur et à pais de mon cuer,
Que de viandes habundance.
Ysoret I, fable 12. (Voir Fables inédites des XIII,
XIIIe et XIVe siècles, publ. par Robert, t. I, p. 54.)

Et les plus hauts rochers ont, par sa providence, Les herbes et les fleurs, dont la gaye abondance Réjouit les bergers et nourrit les troupeaux. RACAN, Psaumes, CXLVI.

Avant cette fureur de la guerre civile,
A-t-on vu des sujets plus heureux que les miens?
L'abondance du vin, du froment et de l'huile
En augmentoit le nombre en augmentant leurs biens.
P. CORRELLER, Psaume IP.

Les exemples qui se rapportent au second cas, c'est-à-dire à la construction du mot ABONDANCE avec des noms qui désignent des choses de l'ordre moral, sont aussi fort nombreux.

Li planteiz (la grande quantité) et li habondance des choses temporels avoit ameneit l'obliement et la besoigne des permenanz (permanentes).

En sa sinestre sunt richesces et glore, et en sa dextre longitez de vie. De totes cez choses (il y) avoit en ciel grant habondance.

S. Bernard, Serm. fr. à la suite des Quatre livres des Rois, p. 527, 533.

Meinons-la (la curiosité) à la lecture des histoires, et luy presentons abondance et affluence de tous maulx.

Amyor, trad. de Plutarque. OEuvres morales. De la Curiosité.

Procurant la culture de la terre, je ferai le service de mon prince; ce que rien tant je ne desire, afin qu'en abondance de prosperités Vostre Majesté demeure longuement en ce monde.

Olivier DE SERRES, Theatre d'agriculture, dédicace au Roi.

Il y a des esprits actifs et remuans qui ne laissent pas d'être stériles, et à qui l'abondance même de certaines actions extérieures ôte le sentiment de la stérilité de leur âme.

NICOLE, Essais de morale. Sur l'évangile du dimanche de la Sexagésime, § 12.

(Ses aumônes) se répandoient de toutes parts, jusqu'aux dernières extrémités de ses trois royaumes, et s'étendant, par *leur abondance* même, sur les ennemis de la foi, elles adoucissoient leur aigreur et les ramenoient à l'Église.

Bossuer, Oraison funèbre de la reine d'Angleterre.

Je comprends l'abondance des paroles vaines et vagues dont vous honorâtes l'adieu de madame l'abbesse.

Mme DE Sevigne, Lettres, 1er janvier 1690.

Dieu... vient... répandre l'abondance de ses dons et de ses grâces sur tout l'univers.

Massillon, Petit Carême. Grandeur de Jésus-Christ.

La sublimité du génie d'Anaxagoras, son travail, son application et l'abondance de ses découvertes, ne firent que le conduire à l'incertitude.

BAYLE, Dictionnaire, art. ANAXAGORAS.

Il y a dans les mathématiques un champ d'une immense étendue de connoissances acquises et à acquérir, que nous serons toujours les maîtres de cultiver quand nous voudrons, et dans lequel nous recueillerons toujours la même abondance de vérités.

> Burron, Ier discours, Manière d'étudier et de traiter l'histoire naturelle.

Je ne prise point telz baisiers
Qui sont donnés par contenance...
On en peut avoir par milliers,
A bon marchié, grant habondance.
Charles d'Orléans, Chanson.

J'ay disette de biens et de vers abonda Olivier de Magny, Lettre à Jean du d'État des finances.

Il voulut en Judée étaler l'abondance

De sa miséricorde et de sa sainteté.

P. Correlle, Psaume

On trouve dans les lexiques de Rober de Nicot cette expression : Avoir abonde de quelque chose.

On a déjà vu par quelques exemples q précédés de la préposition de, qui serve de complément au mot abondance, s fois au singulier; ils expriment alors m ses qui se comptent que des choses do général indiquer la mesure:

Itel home (de tels hommes) sont apelé ar vin par habondance de vertu qui en culx es BRUNETTO LATINI, li Tresors, I

Si les grandes faultes commises par inimit depuis pour se humilier) sont dignes de doibt il estre de celles qui sont causées pa dance d'amour.

HEADERAY DES ESSARTS, A

Ces erreurs-là sont cause qu'il y a grand sens et de bon entendement, et à l'opposite dance de babil et de caquet ès jeunes gens pa Anyor, trad. de Plutarque, d' Comment faut-il our, c. 13.

Avec quelle profusion Dieu n'a-t-il point abondance de bonheur sur l'humanité de Jé Nicole, Essais de morale. Résurrection o

L'abondance de l'iniquité a prévalu, Bourdaloue, Carême. Sur la parfaite obser

Ce que faisoient les premiers fidèles par et une ferveur de christianisme.

LE MÊME, Dominicales. Su

Y portez-vous (à la confession) cette vivacité de componction, cette *abondance de* douleur ce désir sincère de réparer le passé?

Massition, Caréme, dimanche des Rameaux. Sur la communion.

Un jugement très-dur est préparé à ceux qui sont établis pour commander aux autres, et à l'étendue de l'autorité l'abondance du châtiment est presque toujours réservée.

Le même, Oraison suncbre de Louis le Grand.

Nadame de Miran ne pensoit rien, ne disoit rien qui ne se sentit de cette abondance de bonté qui faisoit le fond de son caractère.

MARIVAUX, Vie de Marianne, part. IV.

A cet emploi du mot ABONDANCE se rapporte la location abondance de droit, rapprochée par Nicot du latin copia causæ:

Pour donner plus de poids à l'affaire incompréhensible des trois cent mille livres, on lui fait déclarer qu'elle avait eu deux cent mille livres de plus, parce qu'abondance de droit ne nuit pas.

Voltair, Précis du procès de M. le comte de Morangies contre la famille Verron, 1972.

ABONDANCE dans cette même acception est quelquesois construit de la même manière avec un nom de personne:

Et telle habundance de mariniers voyons-nous en aulcuns lieux, si comme en la cité de Eracle.

NICOLE ORESME, trad. de la Politique d'Aristote, VII.

L'abondance du peuple guerrier et courageux que Dieu a commis sous vostre domination.

Sully, OEcon. roy., t. II, c. 17.

Ce qui cause les révoltes, c'est la trop grande abondance d'hommes adonnés à la guerre, qui ont négligé toutes les occupations utiles dans les temps de paix.

Finalon, Telemaque, XIII.

De prélas i ot (il y eut) habondance.

Godeproy de Paris, Chron. métrique, v. 2360.

ADORDANCE de ne se dit pas seulement des choses dont on veut exprimer la grande quantité, mais escore, dans un sens actif, de ce qui les produit. Il réveille alors l'idée de fécondité, de plénitude :

1.

J'use à mon ordinaire des biens de l'automne,... ne tenant pas.... qu'il faille estre sobre tant que les arbres nous offrent leur abondance.

BALZAC, Lettres, VI, 22.

Réprimez d'une main avare et difficile

De ce terrain fécond l'abondance inutile.

Voltaire, Contes en vers. Les finances.

A cette acception se rapportent particulièrement des expressions venues plus ou moins directement du mot de l'Écriture: « Ex abundantia enim cordis « os loquitur » (Matth., xII, 34; Luc, vI, 45), Parler de ou selon l'abondance du cœur, d'abondance de cœur, avec abondance de cœur, etc., c'est-à-dire Avec épanchement, avec une pleine confiance:

Il ne sçait que de l'abondance du cœur la bouche parle.

Est. Pasquier, Lettres, XX, 9.

Vous pouvez vous ressouvenir combien le nom de Lycidas vous estoit doux, et combien de fois il vous eschappoit de la bouche pour l'abondance du cœur, en pensant nommer quelqu'autre.

D'Unvé, l'Astrée, Ire part., liv. VIII.

Les personnes véritablement intérieures sont avec Dieu comme on est avec ses intimes amis : on ne mesure point ce qu'on dit, parce qu'on sait à qui on parle; on ne dit rien que de l'abondance et de la simplicité du cœur.

FÉNELON, Éducation des filles, lettre à une dame.

Ils ne pourroient point avoir le temps d'apprendre par cœur des sermons fort étudies; il faudroit que la bouche parlât selon l'abondance du cœur, c'est-à-dire qu'elle répandît sur le peuple la plénitude de la science évangélique et les sentimens affectueux du prédicateur.

LE MEME, Dialogues sur l'Éloquence, III.

J'ai fait par votre ordre près de trois mille vers sur des sujets de piété; j'y ai parlé assurément de toute l'abondance de mon cœur, et j'y ai mis tous les sentimens dont j'étois le plus rempli.

J. RAGINE, Lettres, à madame de Maintenon.

Je n'avois pas dessein de m'étendre si longtemps sur ces généralités; mais je vous parle de l'abondance du cœur, mon cher fils, et le cœur d'un père qui parle à un fils qu'il aime ne connoît pas de mesure.

D'AGUESSEAU, Instructions à son fils.

Oui, c'est un savant du premier ordre qui a parlé comme cela; car ces hommes, tout fiers qu'ils sont de leur science, ils ont quelquefois des momens où la vérité leur échappe d'abondance de cœur.

Marivaux, la Vie de Marionne, part. I

Je n'ai parlé jusqu'ici qu'avec abondance de cœur et rendant avec grand plaisir justice aux bons offices de M. Hume.

J .- J. ROUSSEAU, Lettres, 10 juillet 1766.

On retrouve, sous une forme un peu différente, la même locution dans l'exemple suivant :

Rappelez en votre pensée ce qu'elle dit à Monsieur. Quelle force! quelle tendresse! O paroles qu'on voyoit sortir de l'abondance d'un cœur qui se sent au dessus de tout... sincères productions d'une âme qui, tenant au ciel, ne doit plus rien à la terre que la vérité!

Bossuet, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

Ce qu'on a dit des paroles prononcées, on l'a dit par extension des paroles écrites et de ce qu'elles expriment, les sentiments, les pensées:

La plus grande des turpitudes, c'est une lettre écrite d'abondance de cœur à un ami et qui devient publique.

J'écris d'abondance de cœur et de plume, et, quand on parle à un ami, on ne croit point parler au public.

VOLTAIRE, Lettres, 5 juin 1741; 22 mars 1758.

Un écrivain a pu dans un cas particulier, par une contradiction volontaire, étendre la portée de l'expression jusqu'aux raisonnements eux-mêmes:

On devine bien par le caractère d'Achille, déjà connu, que son raisonnement ne part pas de l'abondance du cœur.

DE LA MOTTE, Discours sur Homère.

Dans les locutions qui viennent d'être expliquées, ces mots abondance de cœur, abondance du cœur, sont toujours régimes d'une préposition. Ils pourraient être également employés comme sujets; mais les exemples en sont rares:

Et bien congnoys....

Aussi que faict habondance de cueur

Bouche parler.

Guill. Cherth, Poésies, Epistres at dames de Paris, au roy Charles VII

L'abondance de cœur rendant tout supportable DUFRESNY, le Faux honnête homme, II

Cette expression n'est pas sans analogie av tres qui ont été rappelées plus haut, p. 208, L'abondance de leur sens, l'abondance du sens.

On a dit souvent l'abondance d'une person abondance, pour exprimer Son état de pro de richesse:

Dieu, qui seul suffit à tous par son abondanc nous possédons d'autant plus que nous travaillor tage à en faire part aux autres.

Bossuer, Sermons. Sur la charité frate

Pour se cacher à lui-même sa misère, il emp tous côtés; il remplit par ce moyen, en quelque vide de sa maison et soutient l'éclat de son ancien dance.

LE MEME, Sermon pour la profession de madame de l

Dans le christianisme, l'abondance des uns es plément de l'indigence des autres.

BOURDALOUE, Carême. Sermon sur l'au

L'ambitieux ne jouit de rien : ni de sa glois trouve obscure; ni de ses places, il veut mon haut; ni de sa prospérité, il sèche, il dépérit au n son abondance.

Massillon, Petit Carême. Tentations des

Il n'y a point de pays au monde où la fortun inconstante que dans celui-ci... Celui-ci est éte sa pauvreté; celui-là l'est de son abondance.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, XC

N'épuisez donc pas seuls votre injuste abondant Delille, Malheur et pitié,

La même expression peut, en certains cas ployer au figuré : J'ai rne mieux la sincérité de Zuingle et des Suisses qui nsessent la pauvreté de leur cène, que la fausse abonne de nos calvinistes, riches seulement en paroles.

BOSSURY, Histoire des Variations, X, 67.

nalogie a conduit à dire l'abondance d'un pays, ville, d'un peuple, pour en exprimer la riesse, comme on disait l'abondance d'une per-

L \* exbondance de Paris ne se rencontre pas au village.

Balzac, le Prince, c. 1.

Son abondance (du pays de Babylone) le sit regarder, sous les anciens rois de Perse, comme la troisième partie d'un si grand empire.

Les Mèdes, autrefois si laborieux et si guerriers, mais à la fin ramollis par leur abondance, comme il arrive tou-jours, avoient besoin d'un tel général.

Bossurt, Discours sur l'Histoire universelle, III, 4.

ABONDANCE s'emploie d'une manière absolue en perlant des biens de la terre et des choses nécessaires à la vie et est très-souvent synonyme d'Aisance, de Richesse:

Si tu n'as peu en temps d'abondance toy garnir et pourveoir contre les necessitez humaines, comment le feras-tu en temps maigre, souffraiteux et contrainct de indigence?

ALAIN CHARTIER, l'Espérance.

Cest plus grant charité de donner au povre une piece de pain en temps de chierté et de famine, que ung tout entier en temps de fertilité et d'abondance.

CHRISTINE DE PISAN, Lettre à Isabelle de Bavière, 5 octobre 1405.

Je n'ay eu besoin que de la suffisance de me contenter, qui est toutefois un reglement d'ame, à le bien prendre, également difficile en toute sorte de condition, et que, par usage, nous voyons se trouver plus facilement encores en la disette qu'en l'abondance.

MONTAIGNE, Essais, II, 17.

La devotion... rend également utiles l'abondance et la panyreté.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introduction à la vie dévote, I, 2.

Que sert l'abondance sans la libéralité, qu'à faire changer de nature au bien et à resserrer ce qui veut s'espandre?

BALZAC, Lettres, XII, 14.

Qu'as-tu que faire de tant de richesses qui ne font qu'accroistre ta sois? Tu es le premier qui as trouvé la disette dans l'abondance.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, VII, 8.

Cette reine malheureuse avoit eu de la joie, des trésors et de l'abondance.

Mme DE MOTTEVILLE, Mémoires, part. III, ann. 1649.

Ces péchés d'abondance, ils sont superbes et audacieux, ils veulent régner; vous diriez qu'ils sentent la grandeur de leur extraction.

Bossuer, Sermons. Sur l'impénitence finale.

Étes-vous dans l'abondance? Il (Dieu) attend de vous un tribut abondant.

Bourdalour, Sermons. Sur l'aumone.

Il est vrai que si la fortune l'avoit négligée, la nature avoit pris soin à l'embellir, et qu'elle avoit en beauté tout ce qui lui manquoit en abondance.

Fléchier, Mémoires sur les grands jours de 1665, p. 188.

Les femmes nourries dans la mollesse, l'abondance et l'oisiveté, sont indolentes et dédaigneuses pour tout ce détail (de l'économie).

FERELON, De l'Éducation des Filles, C. 11.

Tu épouseras une semme gentille qui sera venir l'abondance chez toi.

Molière, le Mariage forcé, sc. 10.

... Elle étoit si fondue en pleurs en nous disant adieu, qu'il ne sembloit pas que ce fût elle qui partît pour aller commencer une vie agréable au milieu de *l'abondance*.

Mme Da Sévigné, Lettres, 20 septembre 1695.

Les aises de la vie, l'abondance, le calme d'une grande prospérité, font que les princes ont de la joie de reste pour rire d'un nain, d'un singe, d'un imbécile et d'un mauvais conte: les geus moins heureux ne rient qu'à propos.

La BRUYERE, Caractères, c. 9.

C'étoit presque la seule passion (l'amour) qui pût naître dans l'abondance pastorale.

DE LA MOTTE, Discours sur l'Églogue

Dans les temps de paix où Paris étoit plein d'étrangers, les mathématiques rendoient bien, et il vivoit dans l'abondance; bien entendu que c'étoit l'abondance d'un homme réglé.

FORTERELLE, Eloge d'Ozanam.

Je m'accommode également du grand monde et de la retraite, de l'abondance et de la frugalité.

LE SAGE, Gil Blas, VII, 13.

La maison... étoit propre et commode, et, quoiqu'il n'y cût rien que de propre dans l'ameublement, tout y sentoit l'abondance.

PRIVOST, Cléveland, III.

Aujourd'hui les spectacles journaliers, la foule des chars dorés, les milliers de fanaux qui éclairent pendant la nuit les grandes villes, forment un plus beau spectacle et aunoncent plus d'abondance que les plus brillantes cérémonies des monarques du seizième siècle.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 121.

Il vaut mieux, croyez-moi, vivre dans l'abondance que dans l'opulence; soyez mieux que pécuniers, soyez riches.

J.-J. Roussand, Gouvernement de Pologne, c. 11.

De Gascoingne vint l'abondance,
Dont le royaume ot (eut) lors sustance.
Godernou de Paris, Chron. métr., v. 7939.

Tu leur donnes, Scigneur, leur vivre accoustumé; Ils recueillent les biens qu'épand ta providence, Et ne s'ouvre ta main qu'ils sont pleins d'abondance.

Ph. DESPORTES, Psaumes, III.

Un avare idolâtre et fou de son argent, Rencontrant la disette au sein de l'abondance. Bolleau, Satires, IV.

Un poëte aisément s'endort dans la mollesse;

L'abondance souvent unie à la paresse,

Sèche sa veine et la tarit;

Mais la nécessité réveille son esprit.

REGNARD, les Ménechmes, prol., sc. 2.

Cette mer d'abondance où leur âme se noie.

J.-B. Rousseau, Odes, I, 12.

Ainsi l'on voit en Angleterre, en France, Par cent canaux circuler l'abondance. Voltaire, Satires, Désense du Mondain.

J'entends rouler les chars qui traînent *l'abondance*, Et le bruit des fléaux retomber en cadence. Dellile, les Jardins, IV.

On voit par plusieurs de ces exemples que le mot ABONDANCE, pris absolument, approche quelquefois beaucoup d'une personnification oratoire et poétique. Cela est sensible dans les exemples suivants:

Il n'est rien si empeschant, si degousté que Монталони, Езга

L'abondance engendre le dégoût.

Perrot n'Ablancourt, trad. de Lucien. Dialog
et de son ami.

Où regne ce valeureux prince... La paix y florist; l'Abondance Y répand ses fruits.

J.-A. Bair, les A

La Justice et la Paix qui, par ta provide Reviendront dans Sion,

Auront à leurs costez la Joye et l'Abond RACAN, Psaume

Ceux-ci, pour premier vœu, demandent Et l'Abondance à pleines mains
Verse en leurs coffres la finance,
En leurs greniers le bled, dans leurs cave
La Fontaire, Fables

Colbert, c'est sur tes pas que l'heureuse. Fille de tes travaux, vint enrichir la Fran Voltaire, la Her

Du mot Abondance, employé absolume formées des expressions telles que puils d'agrenier d'abondance:

Le christianisme a placé la charité comi d'abondance dans le désert de la vie.

CHATEAUBRIAND, Génie du Christianisme, part. I

Les grandes propriétés sont les véritables ¿ bondance des nations civilisées.

DE BONALD,

ABONDANCE, pris dans ce sens absolu, régi par la préposition en, et forme une le abondance, qui correspond à l'adverbe ment:

Le pain des angles manjat li huem, viancels en habundance.

(†). 25 Panem angelorum manducavit homisit eis in abundantia.)

Anc. trad. du Psautier de Corbie, ps.

Seroieut.... les licts sans delices, quoyque abundance or, argent, electre, yvoire et porp

Midas... tourmenté de grand soif... invocqua l'ayde de Bacchus, lequel ayant exaucé ses prieres, feit sourdre de l'eau en abondance.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres mélées.
Traicté touchant les fleuves et les montaignes.

Où Dieu veult, il depart ses graces en abondance.

HENRI IV, Lettres, 16 avril 1607. Circulaire sur la

naissance du duc d'Orléans. (Voir Lettres missives
de Henri IV, t. VII, p. 185.)

Les graces et les faveurs coulent en abondance de la profusion de cette excellente amitié.

BALZAC, Lettres, XXIV, 22.

Des gémissemens et des larmes, on en trouve en abondance dans le monde, comme on y trouve des misères en abondance.

Nicona, Essais de morale. Traité I, liv. III, c. 4; Du Paradis.

Quand les biens sont promis en abondance, qui les empéchoit (les Juiss) d'entendre les véritables biens, sinon leur cupidité, qui déterminoit ce sens aux biens de la terre?

PASCAL, Pensees, part. II, art. 8.

Je la trouvai très-belle, le teint du plus grand éclat du monde, des lys et des roses en abondance.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. I, année 1633.

Vous m'aimez, ma chère enfant, et vous me le dites d'une manière que je ne puis soutenir sans des pleurs en abandance.

Mme DE Sévigné, Lettres, 9 février 1671.

Le docteur... dit qu'il falloit aussi donner au chanoine de l'ess chaude à tout moment, assurant que l'eau bue en abondance pouvoit passer pour le véritable spécifique de toutes sortes de maladies.

LE SAGE, Gil Blas, II, 2.

Ce défant est celui des esprits cultivés, mais stériles; ils ont des mots en abondance, point d'idées.

Burron, Discours de réception à l'Académie française.

Sicyone n'est qu'à une petite distance de Corinthe..... Ce canton, qui produit en abondance du blé, du vin et de l'huile, est un des plus beaux et des plus riches de la Grèce.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 37.

Ton pouvoir a tiré des veines d'un rocher Des eaux en abondance, et de vives fontaines.

Ph. DESPORTES, Psaumes, LXXIII.

Heareux, dit-on, le peuple florissant, Sua- qui ces biens coulent en abondance.

J. RACINE, Esther, II, 9.

On a remarqué, et plusieurs des exemples précédents confirment cette remarque, que, dans l'usage rigoureux, abondamment et en abondance ne se confondent pas toujours; que l'un, abondamment, qualifie plutôt l'action exprimée par le verbe, tandis que l'autre, en abondance, attire de préférence l'attention sur le sujet ou le régime du verbe, et implique l'idée de division, de distribution, de multiplicité.

Abondance, dans cette locution, peut être accompagné d'un adjectif qui en modifie le sens :

Et en tous endroicts d'icelles (montagnes) sourdent fontaines et ruysseaulx en grant habondance.

J. LE MAIRE DE BELGES, Illustrations de Gaule, I, 21.

N'a (il n'y a) de gravier en si grant habondance
Comme je vy de gens en celle dance.
OCTAVIER DE S.-GELAIS, le Séjour d'honneur, II.

Pauvre de l'or et de l'argent Qu'il avoit en grande abondance.

J .- A. Bair, les Mimes, I.

Cette dernière locution est quelquesois remplacée, chez d'anciens écrivains, par à grant abondance, à granz abondances:

Son precieux sang yssoit à grant abondance.

Olivier Mailland, Passion de Jésus-Christ, p. 47.

Et lor donne à granz habondances, Dignités, honors et poissances.

Roman de la Rose, v. 6193.

On dit encore, pour exprimer la même idée, avec abondance :

On est bien aise de voir qu'il y ait eu, et qu'il y ait encore des gens au monde, à qui Dieu communique son saint esprit et sa grâce avec une telle abondance.

Mme DE Savigna, Lettres, 26 octobre 1689.

On trouve toutes les vérités et tout le détail des mœurs dans la lettre de l'Écriture sainte, et on l'y trouve non-seulement avec une autorité et une beauté merveilleuses, mais encore avec une abondance inépuisable.

FÉRELOR, Dialogues sur l'Éloquence, III.

Ses larmes ne couloient plus comme autrefois avec abondance : la rage et le désespoir sembloient en avoir tari la source.

FÉNELON, Télémaque, VII.

Les traits familiers que j'ai semés avec assez d'abondance dans les deux autres parties, convenoient bien mieux aux inventions d'Ésope qu'à ces dernières.

LA FONTAINE, Avertissement du livre V.II des Fables.

Parlez à cet autre de la richesse des moissons, d'une ample récolte, d'une bonne vendange; dites que les poiriers rompent de fruit cette année, que les pêchers ont donné avec abondance, c'est pour lui un idiome inconnu, il s'attache aux seuls pruniers : il ne vous répond pas.

La BRUYÈRE, Caractères, c. 13.

La nature a creusé, disent les uns, d'immenses réservoirs dans les entrailles de la terre; c'est là que se rendent en grande partie les eaux du ciel; c'est de là qu'elles coulent avec plus ou moins d'abondance et de continuité, suivant la capacité du vase qui les renferme.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 64.

Précédé de la préposition de, ABONDANCE a formé autrefois une locution proverbiale, d'abondance, quelquefois employée dans le style familier comme synonyme de l'expression d'abondant, dont il a été précédemment question (p. 214, 1re col.) :

Or avoient-ilz accoustumé... de delivrer tous les ans à la Pasques un malefacteur. Commença d'abondance sur ce à les prier en leur baillant option de luy ou de Barrabas, larron, infame meurdrier, et traistre seditieux.

Olivier Mailland, Passion de Jesus-Christ, p. 45.

Remarquons d'abondance que la comtesse se plaît avec mon maître.

MARIVAUX, le Legs, sc. 3.

Ajoutez d'abondance que, parmi les artistes, je trouvois des hommes instruits.

MARMONTEL, Contes moraux, La Veillée.

Li viex Henriz, qui se desmist, Son royaume en sa main remist, Et saisi Gisorz d'abondance.

G. GUIART, Royaux lignages, t. I, v. 727.

Et par abondance nous renouçons dès lors par expreau nom, au droit et au chalenge (à la revendication) de la couronne de France et du royaume.

FROISSART, Chroniques, 1. I, part. II, c. 127.

Sainte-Palaye fait remarquer que, comme les frais d'une acquisition sont une augmentation du prix principal de la vente, dans l'ancien langage du barreau, on entendait par ABONDANCE, ABONDANCES. Les frais de contrat, de prise de possession :

Si l'acquéreur a mis ou fait mettre plus grand pris en son contract que la chose ne luy a cousté, et semblablement déclare plus grande abondance qu'il n'y a, le lignager ne les payera pas.

Contumes du duche d'Anjou, XIIº partie. (Voy. Cout. gen., t. II, p. 93.)

S'il est trouvé et prouvé que l'acquéreur ait mis ou fait mettre en son contract plus grand pris que la chose n'a cousté, il fait amende arbitraire.... et aussi s'il a mis en ses abondances, cousts et mises, plus grande chose qu'il ne doit, il en fera amende.

Ibid., p. 94.

De là, ajoute Sainte-Palaye, l'expression mettre abondance un achapt, pour Augmenter avec fraudla somme tant du prix principal que des frais d'un acquisition, afin de faire payer au retrayant héritage plus cher qu'on ne l'a acheté. Voyez Co gén., t. II, p. 13.

L'emploi du mot ABONDANCE au pluriel, qu'ou a pu remarquer dans un des deux exemples précédemment cités, n'est point particulier au langage de l'ancienne jurisprudence. Ces sortes de pluriels, assez ordinaires chez nos vieux auteurs, se sont depuis rencontrés fréquemment dans le haut style du xvIIe siècle, et, non moins que les autres, pris dans un sens général, le pluriel ABONDANCES :

Il avoit ce bel et grand heritage d'Aquitaine où tous biens et toutes abondances estoient.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 152.

... Sur eulx règne Dieu immortel, qui l'orgueil de On a dit autrefois, au même sens, par abondance: leur fier povoir peut reprimer et asservir à moindre de

et la vanité de leur grans habondances chastier et - er à indigence et nécessité.

ALAIN CHARTIER, le Quadriloge.

noré, favorisé, élevé, environné d'abondances, ces prospérités ne me toucheront plus.

MASSILLON, Disposition à la communion.

cuvres comparées à leurs inutilités... vous paroisdes abondances de justice; tout ce que vous faites Le salut au dessus d'elles, vous croyez le faire au de vos devoirs.

Le même, Mystères. Sur les œuvres de miséricorde.

Corne d'abondance, corne remplie de fruits et de stears, qui est le symbole de l'abondance. Selon quelques mythologues, la corne d'abondance est la corne de la chèvre Amalthée, qui avait nourri Jupiter.

On dit spécialement la corne d'abondance, ou, en général, une corne d'abondance :

Mon songe presagit qu'en mon mariaige j'auray planté grande quantité) de touts biens, avecque la corne d'abundance.

RABELAIS, Pantagruel, III, 14.

Li y en avoit d'aultres qui portoient des couppes d'argent, des tasses et gobelets faicts en forme de cornes d'abondance.

Anyor, trad. de Plutarque. Vie de Paulus Æmilius, c. 15.

Plote et Pomone parurent tout à coup, d'un air riant, an milieu du bocage, se tenant par la main: l'une étoit couronnée de fleurs, et en faisoit naître sous ses pas em-Preints sur le gazon; l'autre portoit dans une corne d'abondance tous les fruits que l'automne répand sur la terre. Fánsion, Fable XXV. Le Départ de Lycon.

Je vois, dans tout ce que vous faites, toutes les fleurs de l'aprit, et tous les fruits de la philosophie : c'est la ome d'abondance.

VOLTAIRE, Lettres, 4 mai 1774; à Condorcet.

Qui pourroit nombrer.... toutes les herbes qui servent à nos aliments, à nos vétements, à notre industrie?... Il semble que l'abondance a épuisé une de ses cornes des nos jardins et dans nos campagnes.

BERHARDIN DE SAINT-PIERRE, Harmonies, I; Végétaux du Nord.

Partout epand ses fruits la corne d'abondance. J .- A. DE BAÏF, l'Hymne de la Paix.

ABONDANCE se prend, spécialement, dans un sens littéraire, pour exprimer La fécondité de l'esprit, la facilité de la parole.

Dans cette acception, comme dans toutes les autres, il peut être suivi de la préposition de et d'un substantif qui exprime soit ce dont on veut marquer l'abondance, soit la personne à qui on attribue cette abondance.

A la première de ces deux manières d'employer, lorsqu'il est question de littérature, l'expression abondance de, appartiennent les exemples suivants :

Les Atheniens (dit Platon) ont, pour leur part, le soin de l'abondance et de l'elegance du parler; les Lacedemoniens, de la briefveté, et ceux de Crête, de la fecondité des conceptions, plus que du langage : ceux-cy sont les meilleurs.

MONTAIGNE, Essais, I, 12.

L'abondance des pensées produit celle des expressions. D'AGUESSEAU, Discours Ier.

Il règne dans presque tous les ouvrages de ce temps-ci une abondance d'idées incohérentes, qui étouffent le sujet.

VOLTAIRE, Lettres, 13 novembre 1765.

Cette abondance de mots; cette richesse d'expressions nettes et précises, ne supposent-elles pas la même abondance d'idées et de connoissances?

> Burron, Discours L. Manière d'étudier et de traiter l'histoire naturelle.

Son éloquence... quelquefois dégénère en une vaine abondance de paroles.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 69.

Les exemples d'abondance de suivi, dans cette acception particulière, d'un nom de personne, ou, ce qui revient au même, accompagné d'un adjectif possessif, sont très-fréquents :

Il faut savoir sacrifier des vers; vous n'avez à craindre que votre abondance, vous avez trop de sang, trop de substance; il faut vous saigner et jeuner.

VOLTAIRE, Lettres, 3 avril 1741; à Helvétius.

Fuyez de ces auteurs l'abondance stérile. BOILEAU, Art poétique, I. re fort bien, l'abondance ae Souvent trop d'abondance appauvi. Bolleau, Art poetique, L. Letre qu'il (saint Chrysostome) me communiquera La locution avec abondance se prête elle-même fo erets, qu'il m'allumera de son feu, qu'il remplira bien à ce genre particulier d'acceptions : BALZAC, Socrate chretien, disc. XI. esprit de l'abondance du sien. Nous devous conclure qu'il parlera avec force, L'esprit second sans justesse se consond dans son abonnce. VAUVENARGUES, Introduction à la connoissance de l'esprit FÉNELON, Dialogues sur l'Éloquence, II. ordre, avec abondance. Plein de la lecture des anciens, et ne avec une ima humain, liv. 1. De l'esprit en général. nation vive et tendre, il (Fénelon) s'était fait un st A cette dernière manière de parler appartient une qui n'était qu'à lui et qui coulait de source avec abo expression d'un grand usage : l'abondance d'une Yous vantez, monsieur, et avec raison, l'extrème abon-Qu'il soit permis de remarquer que, dans ce nier exemple, le mot ABONDANCE est, par ce q langue. VOLTAIRE, Lettres, 21 janvier 1761. précède et l'amène, heureusement rattaché sens primitif et à son étymologie. On peut dance de votre langue. ABONDANCE, toujours dans le même ordre d'idées, meme observation au sujet du vers de J.-B. se prend encore absolument: Il affectoit de dire tout ce qui se pouvoit sur un subjet, seau, cité plus haut : Cette mer d'abondance où leur ame se noi De Vain, de l'Éloquence françoise. de sorte que l'abondance l'empeschoit. Le grand nombre des choses qu'ils voient en chaque A la même acception se rapporte la lo sujet leur diant la liberté du choix, et l'abondance les ticulière parler d'abondance, c'est-à-dir rendant pauvres, ils s'embarrassent dans la multitude de leurs raisous et s'arrêtent d'ordinaire à la plus mauparation ou sans réciter de mémoire : Aussi n'y a-t-il que les sujets pathetiq il soit possible de parler d'abondance; Il falloit d'une période en faire plusieurs et songer peint vivement cette sorte d'éloquence, ration, ... une ame, pleine d'un grand vaise. LE MEME, Socrate chretien, disc. X. avec impétuosité les sentiments dont el plus à l'ordre qu'à l'abondance. L'abondance n'est pas toujours la marque de la per-Manmontel, Eléments de Littératu Bounouns, Entretiens d'Ariste et d'Engène, II. Il résout en dissérentes manières les trois problèmes fection des langues.

A ESCONDANCE, se dit du vin mèlé de beaucoup d'eau ; et les y a fait subsister abondamment, malgré la disette que 1 on sert à table dans les colléges.

Par l'appelle ainsi, dit le Dictionnaire de Trévoux qui recueille déjà cette expression, ou parce qu'on en donne abondamment, ou parce qu'il y a abondance d'eau.

Saninte-Palaye rapporte un synonyme fort ancien d'abondance,

A BONDENEMENT.

ABONDAMMENT, adv. (répondant aux adverbes latins abunde, abundanter, mais tiré peut-être directement des mots qui précèdent, abonder, abondant . abondance.)

D'après l'étymologie de ces mots, qui lui est commune, ABONDAMMENT se dit, comme eux, au propre, de ce qui coule à flots, s'épanche, se répand :

La douleur amère est peinte sur ces visages sarouches, et les larmes coulent abondamment.

Finelon, Telemaque, XVII.

Le sonper est-il prêt?..... Aurons-nous du vin abondamment?

REGNABD, le Retour imprevu, sc. 6.

Buvez de l'eau abondamment; c'est un dissolvant nniversi.

LE SAGE, Gil Blas, II, 3.

Dans un jardin on arrose abondamment et on inonde, Pour ainsi dire, une planche, sans que les planches voi-Sinca s'en ressentent considérablement.

Berron, Discours, II. Théorie de la terre; Preuves, art. viii.

Et que de ta conronne en palme si fertile, Le miel abondamment, et la manne distile.

REGRIER, Satires, I.

Il se dit par extension, et quelquefois figurément, lant au sens physique qu'au sens moral, en parlant de tout ce dont on veut marquer fortement l'affinence, la quantité;

Ausens physique:

Il a tout à coup fait sortir comme de terre dans les Pays-Bas deux armées de quarante mille hommes chacune,

des fourrages et la sécheresse de la saison.

Bolleau, Remerciement à Messieurs de l'Académie françoise.

Car tel est l'usage des Turcs, non-seulement de défrayer les ambassadeurs jusqu'au lieu de leur résidence, mais de fournir tout abondamment aux princes réfugiés chez cux pendant le temps de leur séjour.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. IV.

Ce cabaret, le plus estimé de l'Europe, méritoit alors de l'être : ceux qui le tenoient avoient su tirer parti de son heureuse situation pour le tenir abondamment approvisionné et avec choix.

J. J. ROUSSEAU, les Confessions, part. I, liv. VI.

Dion n'avoit que deux vaisseaux de charge et trois bàtimeus plus légers, tous abondamment pourvus de provisions de bouche et de guerre.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 60.

..... Tous les lapins fuyards Qu'on voyoit dans la rue abondamment épars. REGNARD, le Bal, sc. 2.

## Au sens moral:

Que ses bienfaits (du prince) découlent abondamment en quelques endroits, pourvu qu'il soit maître de la source.

BALZAC, Aristippe, disc. VII.

Il répandoit abondamment sur toute sorte de misérables les secours de sa charité.

FLÉCHIER, Oraison funèbre de M. de Montausier.

Répandre abondamment sa grâce où le péché avoit abondé, voilà notre ministère.

Massillon, Carême, vendredi de la 1re semaine.

Les générations d'hommes, d'animaux, de plantes, se succèdent sans interruption : la terre fournit abondamment à leur subsistance.

Burron, Discours, II. Théorie de la terre; Preuves, art. 11.

Un de mes compagnons, qu'autrefois on a vu Des dons de la nature abondamment pourvu. LA FONTAINE, l'Eunuque, II, 1.

ABONDAMMENT se dit, comme Amplement, de ce qui est beaucoup plus que sussissant : il marque en

ce sens, un ordre de nuances très-délicates, mais très-réelles, traduites dans la prononciation par un certain effort de la voix, un certain accent, mais qu'il est difficile de déterminer rigoureusement par des définitions, et que des exemples feront mieux connaître:

C'est (la vraie vertu) la mere nourrice des plaisirs humains... Retranchant ceux qu'elle refuse, elle nous aiguise envers ceux qu'elle nous laisse, et nous laisse abondamment tous ceux que veut nature.

MONTAIGNE, Essais, I, 25.

Le parasite ne sème ni ne moissonne, et trouve tout abondamment.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien, Dialogues.

Parce qu'on est riche, on veut avoir, je ne dis pas suffisamment, mais abondamment, mais avec superfluité, avec profusion, toutes les aises de la vie.

Boundaloue, Sermons. Sur les richesses.

Vous vous estimez dès à présent heureuses et abondamment dédommagées de tout ce que vous avez quitté. Le même, Sermons. Sur le renouvellement des vœux.

Allons, qu'on ne les épargne point; et qu'après qu'ils auront été abondamment fustigés, on me les conduise tous, sans différer, droit aux bords du fleuve Léthé.

BOILEAU, les Héros de romans.

S'il y eut quelques taches dans sa vie, sa charité, suivant l'expression de Dieu même, les a abondamment effacées.

D'ALEMBERT, Éloge de Vauréal.

C'est elle qui paie ma pension, qui m'a habillée, qui m'a fourni de tout abondamment, magnifiquement.

Marivaux, la Vie de Marianne, part. IV.

Li miel decoroient (découlaient) des chesnes, Dont habundamment se vivoient.

Roman de la Rose, v. \$416.

Du superflu nous n'avons nulle envie...

Car nostre ame est en Dieu si fort ravie,

Qu'en luy tous bieus avons abondamment.

Les Marguerites de la Marguerite, Comédie du Désert.

Noviciat d'épreuves un peu dures :

LA FORTAINE, Contes, III, 6.

Combloit abonaum...

LA FONTAINE, ...

Le seul courroux d'Achille, avec art ménagé, Remplit abondumment une Iliade entière. Boileau, Art poétique, III.

Girard, expliquant, trop obscurément peut-être, l'idée accessoire que renferme le mot Abondamment. eclaireit son observation par ces exemples :

Ainse l'on dit que la terre fournit abondamment à l'homme laborieux ce qu'elle refuse entièrement au paresseux, que les oiseaux, sans rien semer, recueillent de tout abondanment.

Synonymes françois.

Quoique, particulièrement en ce dernier sens, ABONDAMMENT semble avoir la valeur d'un superlatif, il peut se joindre cependant avec des adverbes qui en augmentent ou en restreignent la signification, comme plus, moins, très, bien, assez, si, etc.:

Et paya largement partout, et donna asses abondam ment partout où elle peusoit qu'il estoit bien employé. Faoissart, Chroniques, liv. I, part. I, e. 158.

Ces nations que nous venons de descouvrir si abadamment fournies de viandes et de breuvage natura sans soin et façon, nous viennent d'apprendre que le pan'est pas nostre scule nourriture.

MONTAIGHE, Esseis, II, 19.

Elle (la reine d'Angleterre) ne se servit plus de pouvoir que pour protéger la foi catholique, pour ne tiplier ses aumônes, et pour soulager plus abondanne les familles réfugiées de ses trois royaumes.

Bossurt, Oraison sunèbre de la reine d'Angletore.

On lui voit... présenter son corps à cette huile sacrésou plutôt au sang de Jésus qui coule si abondamme avec cette précieuse liqueur.

LEMENE, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

Dieu a ses serviteurs choisis, à qui il communique plus abondamment sa sagesse et sa puissance.

FLECHIER, Panegyrique de saint François de Paule.

Vous aurez honte de vous voir si abandamment po-

BOURDALOUE, Sermons. Sur la charité envers les pauvres

Me voici dans un lieu, ma fille, qui est le lieu du monde où j'ai pleuré le jour de votre départ le plus abondamment et le plus amèrement.

Le Saint-Esprit souffle où il lui plaît, mais qu'il se répardoit bien abondamment, dans les quatre premiers siècles, sur cette naissante Église! Quelle infinité de mart yrs!

Mme de Sévigné, Lettres, 29 janvier 1672; 15 février 1690.

On cite un exemple du même adverbe sous une forme assez voisine du latin abundanter.

ADONDANTEMENT.

Je n'ay peu trouver que... abondantement... dans la préface d'un ancien recueil de poésies, intitulé: les Fortuses de Jean Regnier, seigneur de Guerchy et bailly L'Ausserre, imprimé à Paris en 1526.

REGRIER DESMARAIS, Grammaire françoise,

**ABONNER**, v. a. (du verbe simple bonner, ou, directement, de bonne, forme ancienne de borne, dans la basse latinité bonna.)

Il ya de l'existence primitive des formes bonna, bonne, bonner, bien des témoignages et des exemples, parmi lesquels il suffira de citer les suivants:

Multi ibi limites, quos alii bonnas nominant, suorum recognoverunt agrorum.

GLABER (Rodolphus), Hist., II, 10.

d'un chose, comme pierres ou pex (pieux), et fet chascun cerain par où son héritage vet (va).

Di bones sunt par acort mises des parties...

Le dit Gaubert que Tybert a ces bones arachies.

Li Livres de Jostice et de Plet, V, III, § 1. Des Bonnes at de bonner.

Se aucuns achate vin en terre franche, et il l'enmaine

EST. BOILBAU, le Livre des Métiers, part. II, tit. VIII.

Hors de cest siecle trespassa

Où toute creature ha bonne.

G. Gulant, Royauz lignages, t. II, v. 13.

La terre méismes partirent (partagèrent), Et au partir *bones* y mirent, Et quant les *bones* i metoient Mainte fois s'entrecombatoient. Roman de la Rose, v. 9635.

Une ancienne coutume fait comprendre comment ABONNER a pris de bonne et sa forme et sa signification, lorsqu'elle traduit en quelque sorte ce verbe par ameter, formé de meta, qui signifie borne:

Si ce n'est que le fief fust ameté et abonné.

Contumes de Mante, art. 24. (Voir Contumier général, t. III, p. 185.)

Au sujet de cet article, il est remarqué dans la note marginale :

Ameté et abonné signifient ici mesme chose, qui est quand le seigneur féodal et le vassal se bornent par accord de ce que l'on doit payer pour les profits du sief.

De même que de bonne, bonner, on a fait Abonnea, on a fait aussi de borne, borner, Abonnea, Abounnea.

Au lieu d'Abonner on trouve quelquesois Abonner, qu'il ne faut pas consondre avec le verbe de même forme mais d'origine différente dont il sera question plus loin.

(Voir, sur ces diversités d'orthographe, le Glossaire de Sainte-Palaye et les exemples ci-après.)

ABONNER a d'abord signisié, au sens propre, Borner, limiter. Il s'est dit ensuite, au siguré, pour Fixer à un certain taux, évaluer; établir la limite de certaines conventions; composer à un prix convenu d'une redevance, d'un impôt; vendre ou acheter, pour une somme déterminée, un droit sujet à variation par sa nature.

Dans cette acception, surtout d'usage en matière de droit féodal et en matière fiscale, ADONNER recevait également pour régime à l'actif, pour sujet au passif, le nom de la chose objet de la convention, et le nom de la personne avec qui elle était faite.

Au premier cas se rapportent, outre un passage de la coutame de Mantes cité plus haut, les exemples suivants, en abennem est tantôt pris absolument, tantôt construit, au moyen de la préposition à, avec un régime indirect, indiquant soit le taux de l'abonnement, soit la personne à laquelle il est accordé:

Le subjet qui doit cheval de service est quitte en payant la somme de cent sols tournois, sinon que tel cheval de service fust abourné à plus ou moins.

Coutumes d'Anjou, art. 131. (Voir Coutumier général, t. 1V, p. 542.)

Abonner un roussin (cheval) de service, c'est réduire sa valeur à prix honnête d'argent en faveur du vassal qui la doit. Abonner une taille, c'est imposer une taille de bon gré de ceux qui la subissent, à la différence de celle qui s'imposoit à la discrétion du seigneur.

MONET, Dictionnaire.

Sa Majesté, sans passer par les mains de tant de gens inutiles, pourroit facilement abonner, en son conseil, les droits qu'elle prétend sur le viu, aux cabaretiers de son royaume.

Boulainvilliers, Mémoires, V, part. I.

Ce prince (le roi d'Angleterre), prévoyant qu'il seroit obligé d'augmenter les dépenses de la marine, demanda qu'il fût réglé par un acte du parlement que le parlement suivant abonneroit ces dépenses.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1718, t. XVI, c. 5.

Au second cas se rapportent ces autres exemples :

Les fermiers des aides ont abonné ce cabaretier.

On a abonné cette province à telle somme.

Dictionnaire de l'Académie, édit. de 1694 et de 1762.

Abonner un meunier, pour limiter un prix à la cession que le seigneur lui fait du droit de moudre le blé de ses vassaux dans l'étendue de sa seigneurie.

SAIRTE-PALAYE, Glossaire de l'ancienne langue françoise.

ABONNER ne se disait pas seulement de celui qui traitait de ses droits, mais de celui qui rachetait ses obligations et devoirs :

Abonner de son seigneur les devoirs dont on lui est

Monut, Dictionnaire.

ABONNER, dans ce sens, impliquait ordinairement la diminution de l'exigence fondée sur le droit primitif :

Abonner des rentes et devoirs homagez, c'est les borner et les fixer... en les diminuant et les apetissant, pour user des termes de l'art. 208 de la coutume d'Anjou.

De LAURIÈRE, Glossaire du Droit françois.

ABONNER emportait même en jurisprudence l'aliénation du droit sous des conditions convenues, et il est pris au sens d'Aliéner dans la coutume de Touraine :

Abonner aussi, selon maistre Fr. Ragueau, signifie aliéner, changer; quand le vassal alienne ses rentes et debvoirs, hommages, ou change l'hommage à devoir.

NICOT, Dict. fr. lat., 1584.

Abonner, abourner ses droits feudaus à son vassal, comme la foi, l'hommage, les devoirs et services, ausquels il est tenu envers son seigneur, c'est les amortir en sa faveur, les lui alièner à honnête condition.

Abonner homme et femme serfs, les affranchir, moyennant la rançon, le prix d'affranchissement.

MONEY, Dictionnaire.

ABONNER signifie plus spécialement aujourd'hui et c'est son acception commune, Contracter au nod'un autre et pour lui l'engagement qu'on appel abonnement. (Voir ce mot.)

Abonner a été de bonne heure fort usité sous sa forme pronominale.

S'abonner avec une personne c'était, et ce serait encore en certains cas, Entrer avec elle en composition de quelqu'une des manières spécifiées plus haut :

S'abonner, c'est composer avec le fermier. Comme să je vouloye vendre vin et faire taverne tout le long de l'am, je m'abonneroye ou aborneroye préallablement avec le fermier du huictiesme et composeroye avec lui à certaine somme de deniers, laquelle payant, je seroye quiete éviteroye les harceleries qui peuvent advenir en tel casactest donc comme mettre certaines bonnes ou bornes of limitations de la somme que je dois payer.

ROB. ESTIENNE, Dict. fr.-let.

Il s'abonnoit avec luy pour plaider ses causes à vil prass, moyennant certaine somme par an.

FURETIÈRE le Roman bourgeois

229

L'e laboureur s'est abonné avec le curé pour les dixmes. Je me suis abonné avec tel marchand pour me fournir, etc.

Dictionnaire de l'Académie, édit. de 1694.

Les habitans (de Honsleur), pour se soustraire aux misères et à toutes les vexations qui accompagnent la taille, se sont... abonnez pour la somme qu'ils avoient de coutume de paier chaque année.

VAUBAN, Projet d'une Dixme royale. Premier fonds.

Au lieu de s'abonner avec, on trouve s'abonner à, dans le passage suivant, où cette expression a un sens particulier que le passage lui-même fera comprendre:

llestoit si redoubté, que les riches personnes mesmes de son pays s'estoient abonnez à luy par an et par termes, assin que seurement et librement elles pussent vivre en leurs maisons et par les champs.

CL. HATON, Mémoires, année 1571.

SABONNER se prend maintenant, plus communément, dans une acception plus restreinte, au sens de Faire ou contracter pour son propre compte un abonnement. (Voir ce mot.)

Sabonner à se dit figurément, dans le style de la conversation, pour Consentir à, se soumettre à, sous-trire à

Je *m'abonne à* cent coups d'étrivière, A me jeter la tête en bas dans la rivière, Si jamais je souscris à cette indignité. CHABANON, le Faux noble, III, 11

Abonnée, ée, participe.

Conformément aux orthographes diverses du verbe, on l'a écrit aborné, abourné; abonni, aborni; quelquefois aussi abosné, abbosné, etc. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye.)

Pris adjectivement, il a eu, en termes de sief, les agnisications particulières correspondant à celles du rerbe abonner, d'Évalué, sixé, mis à un taux déterminé, et, par suite, d'Aliéné, d'amorti. On a dit de cette manière abonné à tant, ou, absolument, abonné:

Cest establissement est entendu des rachats qui estoient

à mercy: car cil qui sont aboni demeurent en leur estat.

Texte de 1269, cité dans le Glossaire de Du Cange.

Pour roucin (cheval) de service non apprecié ou abonné, sera payé la cinquiesme partie de la valeur du revenu dudit sur pour une année.

Coutumes de Touraine, tit. 1X, art. 96 (Voir Coutumier général, t. IV, p. 650).

On appelle fief abonné, celui dont les relies ou rachats, les quints et les requints, et quelquesois l'hommage même, sont changés et convertis en rentes ou redevances annuelles.

LOISEL, Institutes contumières, liv. IV, tit. III, note à l'art. 23.

Abonner, c'est par équitable abbais avalluer (évaluer) une chose, pour estre payée en argent, si mieux le redebvancier ne l'aime payer en espèce. Comme tel fief est chargé envers son souverain à muance (changement) d'homme d'un cheval de service abonné à soixante sols, ou d'une paire de gants abonnez à deux sols.

NICOT, Dict. fr.-lat., 1584.

Droit féodal abonné et amorti.

MONET, Dictionnaire.

Abonné se disait aussi des personnes auxquelles avait été accordée une composition de ce genre :

Des taillables il y en a de deux espèces : les uns taillables à volonté, les autres abonnés.

Les abonnés sont ceux qui par une longue prescription et laps de temps, ou par des contrats, sont abonnés avec leurs seigneurs à certaines tailles annuelles. Si j'en estois creu, on les appelleroit abornés, non abonnés.

EST. PASQUIER, Recherches de la France, IV. 5.

Outre les sers et assranchis, autrement bourgeois, il y a une tierce espèce d'hommes... qu'on appelle hommes abonnés, lesquels ne sont bourgeois ny assranchis; aussi ne sont-ils sers taillables à volonté raisonnable, pour être sujets à payer la taille serve par chacun an, mais sont néanmoins sers abonnés et mortaillables, et s'appellent abonnés, parce que les droits annuels de la taille leur ont été abonnés, taxés et limités à certaines redevances annuelles.

La THAUMASSIÈRE, Coutumes de Berry, part. I, c. 85.

Hommes et semmes sers abonnés. Musniers abonnés.

DE LAURIÈRE, Glossaire du Droit françois.

J'ay dit à M. de Chassan que je m'estonnois comme la ville de Tholoze, laquelle est abonnée et ne paye rien du don gratuit, souffroit que ses capitouls parussent icy dans les assemblées continuellement comme les tribuns

L'ARCHEVEQUE DE TOULOUSE à Colhert, 11 décembre 1662. du peuple contre le service du roy. (Voir Corresp. admin. sous Louis XIV, 1. I, p. 98.)

Il est abonné à tant par an pour tous droits seigneu-

Abonné n'est plus d'usage dans ce sens depuis la riaux. suppression des droits seigneuriaux, mais on s'en sert encore en matière fiscale :

Ce marchand est abonné à cent écus par an avec le douanier, pour les droits d'entrée de toutes ses mar-

A l'expression s'abonner à, suivie d'un nom de chandises. personne, dont il a été plus haut donné un exemple, répond, chez le même écrivain, l'expression analo-

Tant le lieutenant des marescheaux que celuy de corte robbe et leurs archers, avoient chascun une partie des gue abonné à : meschans garnemens et voleurs du pays abonnez à eux et Cl. Harox, Mémoires, année 1571.

Abonné se dit généralement aujourd'hui, employé tributaires. comme adjectif ou comme substantif, de Celui qui a souscrit pour recevoir à des termes sixés les livraisons d'un ouvrage périodique ou les feuilles d'un journal; pour assister à un spectacle; pour se fournir de livres en lecture dans un établissement public; pour prendre des repas, des bains, etc. :

Il se faisoit fort bien saigner, quand il en avoit besoin, par le chirurgien des domestiques, avec lequel on étoit abonné à quinze sols pour saignée.

TALLEMANT DES REAUX, Historiettes. Menage.

Vous aimez la musique? — Si je l'aime? Malepeste! je suis abonné à l'Opéra.

A frais communs, et à peu de frais, nous étions abonnés pour nos lectures avec un vieux libraire. Mandeontel, Mémoires, 1.

Qui de ses abonnés voit décrottre i ANDRIEUX, Dialogue entre deux journalistes. Je vous trouvais it

Les abonnés à une publication de littérature ou d'art qui parait par livraisons comme une publication périodique, mais qui doit se compléter à une époque fixe, s'appellent plus exactement Souscrip-

D'aborner, abourner, on avait fait encore ABORNE-MENT, ABOURNEMENT, et d'abounir, ABONNISSEMENT.

(Voir le Glossaire de Sainte-Palaye.) ABORNEMENT subsiste encore aussi bien qu'abor-NER, mais dans le sens primitif et propre qui les rattache à leur racine borne. (Voir plus loin Abornen, ABORNEMENT.)

ABONNEMENT n'est pas bien éloigné de cette signification dans le passage suivant, où il équivaut à Éva-

L'arpent est... l'abbonnissement du vol d'un chapon. Procès-verhal des Constumes de Paris sur le huictiese luation: article. (Voir Coutumier general, 1. 111, p. 20.)

ABONNEMENT a signifié d'abord, et il se prend en\_\_\_\_ core en ce sens, une Convention à prix fixe pous le rachat de certaines obligations, l'acquittemen d'une redevance, d'une taxe, d'un impôt:

Il faut... bien distinguer les abonnemens ou les comversions d'hommages en devoirs annuels, des exemplions ou affranchissemens d'hommages : les exemptions d'homes mages honoroient ordinairement les fiefs; mais les abore LOISEL , Institutes contamières, annoices par de nemens les avilissoient.

Laurière, liv. 1V, tit, 111, art, 13.

.... En l'année 1660, le roy ayant révoqué l'abonnement à cause des difficultés continuelles que les cappitouls formoient toutes les années, dans les Estatz, au demandes de S. M., on s'estoit engage de changer de resnavant de conduite, s'il plaisoit à S. M. de leur resta FIEUREY, à Colbert, 19 avril 1660. (Voir Con blir ledit abonnement.

pondance administr. sous Louis XIF, 1. 1, p.

Les habitans de Honfleur se sont encore charges,

obtenir cet abonnement, d'une somme de cent mille Kvres, qu'ils ont empruntée.

VAUBAR, Projet d'une Dizme royale. Premier fonds.

Le fermier... se faisant payer le droit d'abonnement de trois en trois mois, il ne peut jamais rien perdre.

BOULAINVILLIERS, Mémoires, V, part. r.

Ces abonnemens (d'impôts) restant toujours au même taux, et les provinces non abonnées étant sujettes à des vérifications qui augmentoient annuellement le produit de l'impôt, c'étoit encore une autre source d'inégalité.

Du Monteston, cité par Me de Staël dans les Considérations sur la Révolution française, part. I, c. 11.

ADDINEMENT signifie plus communément aujour-Thui une Convention ou un marché qui se fait à un prix déterminé inférieur au prix ordinaire, et qu'on paye souvent d'avance, pour recevoir des journaux, pour assister à des spectacles, à des fêtes, pour prendre des repas, des bains, etc. :

Les comédiens de Grenade m'écrivirent pour me proposer d'entrer dans leur troupe, et pour me faire connoître que la proposition n'étoit pas à rejeter, ils m'enroyoient un état de leurs frais journaliers et de leurs abouncemens.

LE SAGE, Gil Blas VII, 7.

Abonnements suspendus se dit lorsque les personbonnées à un spectacle sont obligées de payer
comme celles qui n'ont pas contracté d'abonnement.

ABONNAGE, vieux mot qu'on a aussi écrit Adonnage, abournage (voir Monet, Dict.; Sainte-Palaye, Glossaire, etc.), s'est dit au propre dans le mine sens, qui sera expliqué plus loin, où se disent recore aujourd'hui bornage et abornement. (Voir ces mots.)

Il était du reste, en termes de fief et en matière seale, synonyme d'abonnement:

Si le fief est abourné, an se doit regler selon l'abour-

Coutumes de Châteauneuf en Thimerais, c. 1V, art. 22. (Voir Coutumier général, t. III, p. 681.)

L'abonnage n'est que pour régler les devoirs annuels à une somme certaine, et ne change pas lu condition servile.

LA THAUMASSIÈRE, Contumes de Berry, p. 162. (Voir Coutumes de Châteauneuf sur Cher, tit. I, art. 13, au Coutumier général, t. III, p. 1021.)

Nul sans droit ou abonage ne peut faire pasturer bestes en la seigneurie de Meung.

Contumes de Mehung, rubriche XI, art. 12, note marginale. (Voir Coutumier général, t. III, p. 932.)

Sers ou sersves abonnez sont et demeurent quittes de la taille sersve, à volonté raisonnable seulement, ou de la dicte taille sersve, bian et charroy ensemblement, ou de la geline de coustume aussi, selon que plus ou moins il est accordé entre le seigneur et le sers par le titre et instrument d'abonnage.

Coutumes de Châteauneuf sur Cher, tit. I, art. 11. (Voir Coutumier général, t. III, p. 1021.)

ABONNAGE a signifié aussi le Droit même qui se payait en vertu d'un abonnage ou abonnement:

Droits de voirie, fouages,... quaiages, boüades, vinages, abonnages, etc.

Sully, OEconomies royales. Discours des fortunes des plus grands rois.

On trouve dans le Dictionnaire de Cotgrave, dans le Glossaire de Sainte-Palaye, avec le sens d'acquéreur,

ABONNEUR, s. m.

ABONNIR, v. a. (De bon, et par ce mot du latin bonus.)

Rendre bon, rendre meilleur, améliorer, soit au sens physique, soit au sens moral:

Les caves fraîches abonnissent le viu.

RICHELEY, Distionnaire.

Rien ne saisoit mieux croire que c'est un miracle que de voir que Dieu semble la changer (Marguerite Périer), et qu'elle est abonnie depuis ce temps-là.

JACQUELIER PARCAL, Lettre à madame Périer, 31 mars 1686. (Voyez Jinequeline Puscul, par M. V. Cousin, édit. de 1856, p. 166.) Certes, Jaquinot mon amy; Vous estes homme abonny.

Farce du Cuvier. Ancien Theatre françois, t. I,
p. 34. (Bibl. elzevirienne.)

ABONNIR, comme presque tous les verbes actifs autrefois (voir ABAISSER, p. 43; ABATARDIR, p. 81; ABATTRE, p. 94; ABIMER, p. 154), et quelques-uns encore aujourd'hui, peut devenir verbe neutre:

Le bien est comme l'eau de senteur, qui dans un vaisseau net se conserve longtemps, abonissant toujours, et qui dans un souillé, se corrompt et se perd toute à l'heure.

> CHAPELAIN, le Gueux ou la Vie de Guzman d'Alpharache, part. I, liv. II.

ABONNIR s'emploie plus souvent comme verbe pronominal:

Cet homme s'abonnit tous les jours depuis qu'il hante les honnestes gens.

Les affaires criminelles s'abonnissent quand on les fait tirer en longueur.

DANET, Dictionnaire fr.-lat.

Le vin du pays est blanc, fort agréable... et il s'abonnit à chaque vendange.

L'abbé De Choisy, Voyage de Siam; 1685, 8 juin.

Vin s'abonist en fraische cave.

J.-A. Baïr, les Mimes, II.

ABONNI, 1E, participe.

**ABORD**, s. m. (De la préposition à et du substantif bord, le côté extérieur d'une chose. (Voir BORD.)

Quelquefois ABORT, ABBORD. (Voir les exemples ci-après.)

ABORD signifie Accès, et se dit particulièrement des lieux accessibles aux vaisseaux :

La multitude esmerveillée... s'encourut à l'endroict du bord où il sembloit que la flotte deust arriver; et... l'on apperceut à l'œil que c'estoient daulphins, les uns en foule environnants tout à l'entour, les aultres guidants la trouppe au plus facile endroict et plus doulx abord du rivage.

Amyor, trad. de Plutarque, OEurres morales, le Banquet des Sept Sages.

Le rendez-vous de l'armée fut en Hollande, isle d'un abord facile.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Annales, II, 2.

Le port d'Archangel, dont l'abord exigeait un circuit long et dangereux.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. I.

Après plusieurs jours de navigation heureuse, nous arrivames au Bosphore de Thrace... L'abord en est dangereux.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 1.

Il fait bon voir.....

Leur superbe arcenal, leurs vaisseaux, leur abbord, Leur Saint-Marc...

Joachim Du BELLAY, Sonnet (sur Venise).

Il s'applique à des lieux de toute espèce, servant souvent à indiquer le plus ou le moins de facilité ou d'agrément qu'ils offrent à ceux qui veulent en approcher, y pénétrer :

Ainsi aura la maison de nostre mesnager plaisant et agréable abord.

OLIVIER DE SERRES, Theatre d'agricult., ler lieu, c. 4.

Gennes est en Ligurie entre les monts Appennins, au plus meschant païs de l'Italie et le plus fâcheux abord de ville qui se puisse voir.

Le duc DE ROBAN, Foyage, Gennes.

Ils avoient remparé le pied de la muraille de grossessesses pierres pour en empescher l'abord.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. d'Arrien. Les Guerre d'Alexandre, II.

Elle (la princesse de Conti) le préféra à son logeme du château, pour s'attirer plus de monde par la comme dité de l'abord.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1711, t. IX, c. 21\_

Près de ce village (Gigeri) il y avoit un vieux château bâti sur le sommet d'une montagne, et d'un abord presque inaccessible.

VERTOT, Histoire des chevaliers de Malte, XIV.

Au delà... est un endroit nommé les Courtes, dont l'abord passe pour un des plus pénibles et des plus périlleux de ces montagnes.

DE SAUSSURE, Voyages dans les Alpes. Voyage autour du Mont-Blauc, c. 15, § 634.

Ces torrens, ces rochers, ces fosses, ces remparts, Dont nous sommes sans art flancquez de toutes parts,

Et dont l'abord assreux et l'attaque meurtriere, Des plus vaillans guerriers creuse le cimetiere. RACAN, Psaumes, CXXIV.

Là, comme dans un fort, son audace ensermée, Se soutenoit encor contre toute une armée; Et cl'un bras qui portoit la terreur et la mort Aux plus hardis guerriers en désendoit l'abord. J. RACINE, Alexandre, V, 3.

Cette fontaine a nom la Vérité d'amour. On n'en approche plus : deux monstres à l'entour Interdisent l'abord d'une source si belle. LA FONTAINE, Astrée, II, 4.

En ce sens d'Accès, il s'emploie au pluriel, et, sous cette forme, est surtout d'usage en parlant des places de guerre :

Au nord les abords de la place étoient défendus par des fossés profonds.

SARRASIN, Siége de Dunkerque.

On diroit que la nature s'est réservé le secret de ce sejour de délices, et qu'elle a voulu que les abords en fuscent périlleux.

Mme DE STARL . Corinne. XI. 1.

Li, du fleuve vingt fois reconnoissant les bords, Nous avons de la ville aperçu les abords.

DELILLE, trad. de l'Éncide, IX.

Dans le langage de l'ancienne jurisprudence, on disait svoir abords contre une rivière, pour Avoir des terres au bord d'une rivière :

Est ordonné... à un chacun ayans abords contre la grande riviere . . . qu'ils ayent à les entretenir. Cont. du pays de l'Angle, rubr. x11. (Voir Cout. gén., t. I, p. 312.)

Abord exprime quelquefois l'Entrée et, accessoirement, Le premier aspect d'un lieu :

Combien l'abord de Paris démentit l'idée que j'en avois! J .- J. Rousseau, les Confessions, 1re partie, liv. IV.

long se dit également des personnes, et exprime iculièrement l'Action de toucher à une côte, rer dans un port:

bord fut bien prompt, leur fuite encor plus prompte. P. CORNELLE, le Cid, IV, I. J.

Il se dit, généralement, des personnes qui atteignent un lieu quelconque, qui s'approchent de quelqu'un:

Grande nymphe, luy dit-elle, quelle bonne fortune pour nous a esté celle qui vous a conduitte en ce lieu? A mon abord, dit Léonide, je la vous ay ditte.

D'Unvi, l'Astrée, Ire part., liv. VII.

Chacun (à Rome) y fuyoit l'abord et la compagnic aussi bien des amis que des ennemis.

COEFFETRAU, Histoire romaine, II.

A son abord, le roy luy toucha dans la main, et luy sit beaucoup de caresses.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, VI, 5.

A son abord en Afrique tout se soumit aussitôt : les rois se donnèrent à lui (à Scipion).

Bossult, Discours sur l'Histoire universelle, I, 8.

Et vous, préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père.

Molière, les Fourberies de Scapin, I, 3.

Monsieur, lui répondis-je, extremement émue de tout ce que son abord avoit de tendre et de charmant, assoyez-vous.

MARIVAUX, Vie de Marianne, part. 1X.

J'évite également l'abord de tous les hommes. RACAN, les Bergeries, V, 5. Églogue.

L'homme qui fuit l'abord des médisans. LE MEME, Psaumes,

Mon abord en ces lieux Me fit voir Polyeucte, et je plus à ses yeux. P. CORNEILLE, Polycucte, I, 3.

Vous ne m'attendiez pas, madame; et je vois bien Que mon abord ici trouble votre entretien. J. RACINE, Andromaque, IV, 5.

L'ingrate m'abandonne à mon jaloux transport, Et rejette de moi message, écrit, abord! Motière, le Dépit amoureux, IV, 2.

Nous allons régaler, mon père, votre abord D'un incident tout frais, qui vous surprendra fort. LE MPME, Tartuffe, III, 5.

Les cœurs que l'on croyoit de glace Se fondent tous à leur abord.

LA FONTAINE, Contes, I, I.

Aux cris qu'à son abord vers le ciel il envoie, Il rend tous ses voisins attristés de sa joie.

BOILEAU, le Lutrin, III.

De ces vieux ennemis va soutenir l'abord.
P. Cornelle, le Cid, III, 6.

Il combattoit Antoine avec taut de courage Qu'il emportoit déjà sur lui quelque avantage; Mais l'abord de César a changé le destin. Le même, la Mort de Pompée, V, 3.

ABORD s'est dit, en un sens analogue, de la rencontre de deux combattants, comme dans ces vers sur un duel:

Chissay, beau, jeune, en credit et support,
Feit son debvoir au combat et abord.
Cl. Marot, Rondeaux, I. 2.

Plein d'ardeur et léger, Adonis le devance. On craint pour le héros; mais il sait éviter Les coups qu'à cet abord la dent lui veut porter. La Fortaine, Adonis.

Abord s'employait également pour exprimer La foule, l'affluence, et recevait alors ordinairement un complément formé de la préposition de et d'un substantif:

La grande affluence de peuple qui se trouve ordinairement en nostre bonne ville de Paris, et... l'abord des estrangers qui y viennent quasy de toutes les contrées du monde...

HENRI IV, Lettres, 28 avril 1608, IIe. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. VII, p. 535.)

La ville d'Éphèse devoit à son temple ses priviléges et l'aberd des étrangers dont elle étoit enrichie.

Bossuet, Discours sur l'Histoire universelle, II, 12.

Il prit garde qu'à certains jours il y avoit grand abord de carrosses.

Philisson, Histoire de l'Académie, II.

Le grand abord de négocians ne rendoit pas la ville plus difficile à surprendre.

SAINT-RÉAL, Conjuration des Espagnols contre Venise.

Elle souffrit insensiblement un si grand abord de jeunes gens, et même de cavaliers, auprès de cette jeune sile, que quelquesois on y en a compté jusqu'à quinze.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes. Mme de Gondran.

Ce grand abord de gens au logis de sa sœur.

LA FORTAIRE, l'Eunuque, II, 1.

Quelquefois ABORD, en ce sens, était pris absolument; de là ces locutions, autrefois fort usitées, l'abord, le grand abord, de grand abord. d'un grand abord, etc.:

Comme maison de tout temps libre, de grand abord et officieuse à chacun, ma maison a merité assez d'affection populaire.

MONTAIGNE, Essais, III, 9.

L'abord fut grand chez luy pour luy dire adieu.

Olivier D'ORMESSON, Journal, 28 mars 1645.

Ce fut dans l'église des Cordeliers, qui est ce jour-là d'un grand abord, que je sis mes prières.

Fléchier, Mem. sur les grands jours de 1665, p. 108.

Quelquesois il lui prenoit des chagrins du grand abord qu'il y avoit chez lui; madame l'apaisoit en lui disant que sa sœur, qui logeoit avec elle, ne trouveroit jamais mari, s'il ne venoit bien du monde les voir.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes. M. Chamrond.

Horace ne cherchoit pas les grandes hostelleries, à cause du trop grand abord.

DACIER, Remarques sur Horace. Satires, liv. I, sat. 5.

En des lieux séparés de tout profane abord.

LA FORTAINE, Captivité de saint Malc.

L'acception est la même, mais avec une forme passive en quelque sorte, dans les exemples suivants, où abord est dit, non de ceux qui affluent vers un lieu, mais du lieu vers lequel on afflue:

On croit que Tauris estoit l'ancienne Echatane, capitale de l'empire des Mèdes, et c'est encore aujourd'huy une grande ville et fort peuplée, comme estant l'abord de la Turquie, de la Moscovie, des Indes et de la Perse.

TAVERNIER, Voyages de Perse, I, 4.

La ville regnante, l'abord de toutes les nations, et qui rassemble le choix, comme le rebut de nos provinces.

MASSILLOM, Oraison funcbre de Louis le Grand.

Abond s'applique de cette manière aux personnes dont on s'approche, et exprime figurément La facilité plus ou moins grande de leur accès, ce qui attire ou repousse dans leur accueil, leurs manières, etc.

On trouve dans Cotgrave cette locution : de doux abord.

(Ptolémée estoit) ennemi de tout luxe, extrêmement libéral, de sacile abord.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, IX, 8.

Mais enfin cet abord ne me permet plus de douter, et le coup d'œil qui m'a reçue m'apprend bien plus de choses que je ne voudrois en savoir.

MOLIÈRE, le Festin de Pierre, I, 3.

Le riche prétend avoir un titre pour devenir fâcheux, de difficile abord, d'humeur inégale.

BOURDALOUE, Sermons. Sur les riches.

Quand... il ne sera point d'un abord farouche et difficile, qu'il n'aura point le visage austère et la mine triste.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 13.

Un abord charmant, quand il vouloit se laisser approcher.

MASSILLON, Oraison funèbre de Louis le Grand.

Ses yeux creux (de Colhert), ses sourcils épais et noirs. lui faisoient une mine austère, et lui rendoient le premier abord sauvage et négatif.

L'abbé DE CHOISY, Mémoires, II.

Elle étoit encore, quand je la vis pour la première fois, une des plus belles femmes de Paris. Elle me recut à sa toilette. Elle avoit les bras nus, les cheveux épars, son peignoir mal arrangé. Cet abord m'étoit très-nouveau; ma pauvre tête n'y tint pas.

J -J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, l. VII.

Est-ce là cet abord de respect et de flamme Que doit à son époux une pudique femme? ROTROU, les Sosies, II, 3.

On a beau faire, il faut prendre femme à Paris: L'on v taille en plein drap. Nos femmes de province Ont l'abord repoussant, la mine plate et mince, L'esprit sec et bouché, le regard de hibou, L'entretien discourtois et l'accueil loup-garou. REGNARD, le Bal, sc. 8.

ABORD, dans un sens analogue, sert aussi à rendre la manière dont une personne en aborde une autre:

J'allai au Palais-Royal, je trouvai un homme embarrassé, la tête basse, qui de honte n'osoit me regarder. Mon abord fut froid.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1718, t. XVII, c. 13.

Je vois assez, monsieur, ce que vous pouvez être, Et votre seul abord le peut faire connoître.

MOLIERE, les Facheux, III, 2.

ABORD a pu, en certains cas, se dire, non-seulement des personnes, mais des choses, pour en exprimer l'Accès, l'arrivée, l'affluence en un certain lieu :

Cette ville est renommée... pour le grand et premier abord des soyes qui viennent de la province de Guilan, dont elle est voisine.

TAVERNIER, Voyages de Perse, I, 5.

Du mot abord, construit avec certaines prépositions, certains adjectifs, se sont formées plusieurs locutions adverbiales et figurées qui veulent dire : Dès le premier instant, sur-le-champ, au commencement, premièrement.

D'ABORD est de toutes la plus usitée; elle se rencontre indifféremment avec des verbes qui expriment soit le passé, soit le présent, soit le futur, et sans distinction de modes:

Le grand secret de ceux qui entrent dans les emplois est de saisir d'abord l'imagination des hommes par unc action que quelques circonstances leur rendent particulière.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, anu. 1643.

Je ne puis, messieurs, vous donner d'abord une plus haute idée du triste sujet dont je viens vous entretenir. qu'en, etc.

FLECHIER, Oraison funèbre de Turenne.

Peuples qui les vîtes venir, quelle fut d'abord votre surprise, et qui peut la représenter?

FÉNELON, Sermons. Pour l'Épiphanie.

En effet il paroît d'abord dans le caractère de Pilate des restes de droiture et de probité.

> MASSILLON, Petit Carême, Obstacles que la vérité trouse dans le cœur des grands.

Au bout de l'an, il se remaria à une femme de chambre de sa semme, qui y étoit entrée d'abord pour avoir soin de ses chiens.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1714, t. XI, c. 21.

Au nom de l'empereur, j'allois vous informer D'un ordre qui d'abord a pu vous alarmer.

J. RACINE, Britannicus, I, 2.

Pour m'en éclaireir donc, j'en demande, et d'abord Un laquais esfronté m'apporte un rouge-bord. BOILEAU, Satires, III.

Qu'en tout avec soi-même il se montre d'accord, Et qu'il soit jusqu'au bout tel qu'on l'a vu d'abord. Le même, Art poétique, III.

Cette idée d'antériorité, simplement exprimée par D'ABORD dans les passages qu'on vient de lire, il sert souvent à la marquer avec beaucoup de vivacité et de force :

Le jeune Scipion attaque Carthage-la-Neuve, et ses soldats l'emportent d'abord.

Les Égyptiens sont les premiers où l'on ait su les règles du gouvernement. Cette nation grave et sérieuse connut d'abord la vraie fin de la politique.

BOSSURT, Discours sur l'Histoire universelle, I, 8; III, 3.

Tout au contraire, vous voyez ici un homme qui entreprend d'abord de vous éblouir.

Finalon, Dialogues sur l'éloquence, I.

C'est une clémence que de faire d'abord des exemples qui arrêtent le cours de l'iniquité.

Lu minu, Telemaque, XII.

Quoi! débuter d'abord par le mariage.... La belle chose que ce séroit si d'abord Cyrus épousoit Mandane!

Molière, les Précieuses ridicules, sc. 5.

Une semme étoit tenue pour morte il y avoit six heures; elle étoit prête à ensevelir, lorsqu'avec une goutte de quelque chose vous la sites revenir et marcher d'abord par la chambre.

Le même, le Médecin malgré lui, I, 6.

Je connus d'abord le pélerin : je m'aperçus qu'il vouloit passer pour un saint personnage.

LE SAGE, Gil Blas, I, 17.

On alloit droit à l'ennemi, et la force décidoit d'abord.

Mithridate fit d'abord sentir à toute la terre qu'il étoit nemi des Romains, et qu'il le seroit toujours.

MORTESQUIRU, Grandeur et décadence des Romains, c. 1, 7.

l'impétuosité suédoise mit d'abord le désordre parmi Danois et les Prussiens.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. VIII.

l'ai vu dans ce détour un jeune homme paroître

Qui d'abord, de la part de cet impertinent, Est venu me donner un bonjour surprenant. Molsère, l'École des maris, 11, 5.

Il a reçu du ciel certaine bonté d'âme Qui le soumet d'abord à ce que veut sa femme; C'est elle qui gouverne...

Lu manu, les Femmes savantes , 1 , 3.

Mais non; dans ce dessein je l'aurois devancée; L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée. J. Racine, Phèdre, II, 5.

Ce n'est plus cette reine éclairée, intrépide, Élevée au-dessus de son sexe timide, Qui d'abord accabloit ses ennemis surpris, Et d'un instant perdu connoissoit tout le prix. Le même, Athalie, III, 3.

Il faut que devant lui d'abord tout s'humilie.
Un escadron coissé d'abord court à son aide.
BOILEAU, Satires, V, X.

Le soleil en naissant la regarde d'abord, Et le mont la défend des outrages du nord. Le mine, Épitres, VI.

On croit le mal d'abord, mais, à l'égard du bien, Il faut que la vue en réponde.

LA FONTAINE, Contes, II, 13.

Vouloir tromper le ciel, c'est folic à la terre. Le dédale des cœurs en ses détours n'enserre Rien qui ne soit d'abord éclairé par les dieux. Le même, Fables, IV, 19.

J'ignorois qu'une fille, au mot de mariage, D'une prompte rougeur dût couvrir son visage. Je dois vous obéir, et, quand je l'entendrai, Puisque vous le voulez, d'abord je rougirai. REGNARD, le Distrait, I, 4.

Voilà d'abord vingt têtes à l'envers Pour un oiseau.

GRESSET, Vert-Vert , II.

D'abord, en arrivant, il faut vous préparer

A le suivre partout, tout voir, tout admirer.

Le même, le Méchant, II, 7.

Dans les exemples qui précèdent, D'ABORD est employé d'une manière absolue, saus opposition marquée avec ce qui doit suivre. Souvent on exprime cette opposition, et alors à D'ABORD répondent, dans autre proposition presque toujours amenée par conjonction mais, les adverbes ensuite, après, is, bientôt, maintenant, enfin, à la fin, insenplement, etc.:

D'abord, tout le palais retentit de cris et de gémissenens; puis, tout à coup, ce fut un siience comme dans une vaste solitude.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, X, 5.

Ils commencent assez paisiblement d'abord; mais, la dispute venant à s'échausser, c'est à qui le prendra d'un ton plus haut.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien, la double Accusation.

Ces sortes de libertés... accoutument d'abord à la résistance, et la produisent infailliblement à la fin.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, année 1652.

David régna d'abord sur Juda, ensuite il fut reconnu par tout Israël.

BOSSURT, Discours sur l'Histoire universelle, II, 4.

D'abord j'eus horreur de tout ce que je voyois, mais insensiblement je commençois à m'y accoutumer.

FÉNELON, Telemaque, IV.

Tout contribue à cette facilité de mouvement dans l'oiseau : d'abord les plumes... ensuite l'arrangement de ces mêmes plumes... enfin la légèreté même du corps.

Burron, Hist. nat., Discours sur la nature des oiseaux.

D'abord on ne parla qu'en poésie, on ne s'avisa de raisonner que longtemps après.

J.-J. ROUSSEAU, Essai sur l'origine des langues, c. 3.

Lucile en fut d'abord légèrement émue, bientôt après rassasiée, et, avant la fin du jour, elle conçut qu'on pouvait s'ennuyer dans ce séjour délicieux.

MARMONTEL, Contes moraux. L'Heureux divorce.

Je n'ose vous en prier, d'abord parce que j'aime mieux ce qui vous convient que je n'aime mon plaisir; ce n'est pourtant pas rigoureusement vrai, mais il en est des expressions de sentiment comme des traits d'esprit et des jeux de mots, qu'il ne faut jamais presser ni analyser.

Voilà que je me souviens que j'ai laissé un d'abord en l'air qui demande une seconde raison.

Mile DE L'ESPINASSE, Lettres, CLX, ann. 1775.

D'abord il s'y prit mal, puis un peu mieux, puis bien, Puis enfin il n'y manqua rien.

LA FONTAINE, Fables, XII, 9.

Cest maintenant un ...

J.-B. ROUSSEAU, ...

D'ABORD a quelquesois pour corrélatif, au commencement de la proposition suivante, avant de, avant que:

Son naturel lui fit d'abord aimer les étrangers, avant qu'il sût à quel point ils pouvaient lui être utiles.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. I.

Les termes qui forment l'opposition exprimée par les exemples qu'on vient de lire peuvent être renversés, et D'ABORD ne venir qu'en dernier lieu:

On accepta leurs présens, qu'on avoit refusez d'abord.

Perrot d'Ablancourt, trad. de Xénophon. La

Retraite des Dix mille, V, § 4.

Nous ne marchons plus que languissamment dans le voies où nous avions couru d'abord avec un zèle et un célérité si édifiante.

Massillon, Conférences et discours synodaus-Retraite pour des curés.

Quantité de jeunes gens ont cru obéir au génie, et le mauvais succès n'ont fait que les rendre incapables suivre d'autres routes où ils auroient réussi, s'ils y éto entrés d'abord.

Ductios, Considérations sur les maurs, c. 10.

C'est une ignominie pour la religion que d'abordaprès avoir offert au Seigneur des prières pures et us sacrifice de louanges, dans l'assemblée des fidèles, vous alliez lancer les traits venimeux du serpent contre ceux.. que leurs propres égaremens mêmes devroient vous readre plus chers et plus respectables.

Massillon, Carême. Lundi de la 4º semaine.

Le plumage a toute sa beauté d'abord après la première mue.

Burron, Hist. nat., Oiseaux; le Bouvreuil.

Pendant plusieurs mois, d'abord après mon dîner, j'allois me promener seul au bois de Boulogne.

J .- J. ROUSSRAU, les Confessions, part. II, liv. VIII.

De même encore que Aussitôt, D'ABORD a été suivi quelquefois du mot que, et d'adverbe est devenu conjonction:

Il changea de dessein d'abord qu'il eut formé les grands et vastes projets que tout le monde a sus, et desquels il me fit part tout au long.

AGR. D'AUBIGNÉ, Mémoires, t. I. p. 163.

D'abord donc qu'on voit un miracle, il faut ou se sounettre, ou avoir d'étranges marques du contraire.

PASCAL, Pensées, part. II, art. xvi, § 2.

Une des sources de l'abus que les hommes font presque toujours de leurs dignités, est qu'ils s'en éblouissent d'abord qu'ils en sont revêtus.

LE CARDINAL DE RETZ. Memoires, part. II, année 1652.

Comment diable! d'abord qu'on les approche, ils se mettent sur leurs gardes meurtrières.

MOLIÈRE, les Précieuses ridicules, sc. 10.

D'abord que la toile sut levée, un des acteurs... parut sur le théâtre.

LE MEME, les Facheux, Avertissement.

Voyant que la conversation tomboit d'abord qu'on ne buvoit pins...

HAMILTON, Mémoires du chevalier de Grammont, c. 4.

Une illusion dangereuse, c'est de se persuader que le seu est éteint d'abord qu'il est couvert, et que la passion n'est plus quand elle ne paroît plus.

Massillon, Conférences; Discours sur la communion.

D'abord que je parus devant ma mère, une émotion que je lui causai lui annonça ma présence avant que ses yeux cussent démêlé mes traits.

LE SAGE, Gil Blas, X, 2.

Je n'en ai point douté d'abord que je l'ai vue.

Molière, l'École des femmes, V, 10.

D'ABORD peut être précédé du mot tout, qui en \*\*Sumente la force et marque que l'action exprimée par le verbe ne souffre point de retard :

ll (Reynold, colonel du régiment des gardes-suisses) s'etoit offert de très-bonne grâce à M. le duc d'Orléans

tout d'abord, et sans autre menagement pour M. du Maine.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XIII, c. 16.

J'ai pris d'abord de l'inclination pour lui, tout d'abord.

MARIVAUX, Fie de Marianne, part. IV.

Si quelqu'une de vous touche à la quatrième (part), Je l'étranglerai tout d'abord.

LA FONTAINE, Fables, I, 6.

De prime abord, ou, comme on disait auparavant, de premier abord, est très-voisin de la locution précédente:

De premier abord l'effroy l'ayant pris, il s'en recourt tout sanglant dans le Louvre.

MARGUERITE DE VALOIS, Mémoires, aunée 1575.

Voire croy bien que de premier abord

Aux vieux guerriers ces mots desplaisoyent fort.

H. Estienne, Épistre de Celtophile aux Ausoniens.

Morgué! le colonel est un homme fougueux, Et qui de prime abord, si dans sa fougue il entre, Feroit à son épée un fourreau de mon ventre. MONTPLEURY, Crispin gentilhomme, I, 4.

De prime abord sont par la bonne dame Expédiés tous les péchés menus.

LA FORTAIRE, Contes, I, 4.

Du mot ABORDADE s'était autrefois formée la locution d'abordade, à l'abordade, correspondant à D'ABORD:

Et d'abordade allerent assieger Marseille.

BRANTONE, Belles retraites d'armées.

Les Gascons et Provençaux eurent pour despartement les fauxbourgs de S. Jean et de Bourneuf, qu'ils emporterent d'abordade.

Le meurtrier alla de sa main poignarder tous les prisonniers, horsmis trois qui avoient esté depeschez à l'abordade.

AGR. D'AURIGNÉ, Hist. univ., t. I, liv. IV, c. 14; t. II, liv. V, c. 4.

On employait au xv1°, et même au xv11° siècle, les locutions d'abordée, de prime abordée, de première abordée, à l'abordée, formées à la manière des précédentes, du vieux mot Abordée:

ycelle sera de prime abordée facillement desconfict.

RABELAIS, Gargantua, I, 33.

Les barbares se rucrent sur eulx, et d'abordée en tuent un bon nombre.

Amyor, trad. de Plutarque, Vic de Sertorius, c. 4.

De première abordée on va entrer sur la bonté et mauvaisetié des femmes.

G. BOUCHET, Serées, liv. I, 3e serée.

.... Le naturel des jeunes (est) plus enclin à l'apparence du bien que les plaisirs nous présentent de première abordée, qu'au vray bien, qui de prime face se montre laid et desplaisant.

LARIVEY, les Escholiers, II, 1.

Sur le progrez de ces victoires (du roi Antiochus), C. Popilius arriva à luy de la part du sénat; et d'abordée refusa de luy toucher à la main, qu'il n'eust premierement leu les lettres qu'il luy apportoit.

MONTAIGNE, Essais, 11, 24.

Quel relasche nous donne ceste importune passion....? Si son but est d'augmenter nostre mal.... que ne la repoussons nous à l'abordée?

Du Vair, De la Constance et Consolation es calamitez publiques, I.

L'expression d'abordée s'est perpétuée jusqu'au xVIII siècle par Saint-Simon, dans les Mémoires duquel on la rencontre très-fréquemment:

Je trouvai un maintien sérieux, un air concentré, un visage fâché qui me surprit beaucoup. « Monsieur, me dit-il d'abordée, j'ai fort à me plaindre de vous. »

SAINT-SIMON, Memoires, 1715, t. XII, c. 15.

A l'abord, qui se disait autrefois, au premier abord, aujourd'hui plus usité, sont des locutions formées de même et d'égale valeur:

Ayant peur qu'Alexis à l'abord ne fust pas bien accoustumé de parler en fille, elle voulut interrompre leur discours.

D'Unre, l'Astrée, He part., liv. XI.

...Qu'il connoissoit les Espagnols... que c'étoient les gens du monde avec qui il étoit le plus nécessaire de conserver, particulièrement à l'abord, de la réputation.

To CARDINAL DE RETZ, Mémoires; part. II, année 1649.

que n esta prudent de ...
mais qu'à la fin, revenant dans une autre sature fort traictable, et se rendoit à la raison.

Colbert à son frère, 24 août 1663. (Voir Corresp. admin. sous Louis XIV, t. I, p. 473.)

Les enfans de cette grande famille (les Pythagoriciens', dispersée en plusieurs climats, sans s'être jamais vus, se reconnoissoient à certains signes, et se traitoient au premier abord comme s'ils s'étoient toujours connus.

BARTEÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 75.

Jadis un loup, dit-il, que la faim espoinçonne, Sortant hors de son fort rencontre une lionne, Rugissante à l'abord.....

Bien qu'il m'eust à l'abord doucement fait entendre Qu'il estoit mon valet.....

REGNIER, Satires, III, VIII.

Ses gardes à l'abord font quelque résistance.

P. Cornelle, Médée, IV, 1.

Il m'a fait à l'abord cent questions frivoles.

Molitar, les Fácheur, I, T.

On m'a fait à l'abord traverser un passage Où jamais le jour n'est entré.

LA FONTAINE, Contes, IV, 8.

Dans le passage suivant, à cet abord a le mènuse sens :

A cette locution se rapporte à l'aborder, qui n diffère que parce que le substantif abord y est replacé par le verbe aborder pris substantivement :

A l'aborder (il) y eut grosse et périlleuse charge.

Le loyal Serviteur, c. 14 —

Les gentils chevaliers font le contraire, fiers à l'a der et paisibles sur la fin.

Du Fall de la Hérissaye, les Contes d'Rutrapel.

Quelque nouveau poëte à la cour se présente;

Je veux qu'à l'aborder finement on le tente.

Joachim Du Brillar, le Poëte courtis - 4.

Dès l'abord, dès le premier abord, présentent, sous le nouvelles formes, la même locution :

Ce raisonnement, qui étoit très-subtil et qui est trèspécieux, me parut dès l'abord très-faux.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, année 1649.

Fuyons des le premier abord, des que nous voyons pavoire l'élendard du péché.

Bossuat, Meditations sur l'Évangile, LXXIe jour.

On voit que dès l'abord l'auteur ne met pas une grande difference entre la monarchie et le despotisme; ce sont deux se rese qui ont tant de ressemblance qu'on les prend sourent l'un pour l'autre.

Voltabre, Politique et législation. Comment. sur l'Esprit des lois.

Dès le premier abord notre prince étonné

Ne s'est plus souvenu de son front couronné.

P. CORRELLE, la Mort de Pompée, III, 1.

Des l'abord je la vis, des l'abord je l'aimai.

Le même, la Toison d'or, III, L.

Des l'abord mon esprit a compris tout le fait.

Molière, l'Étourdi, IV, 1.

N'allez pas des labord, sur Pégase monté,
Crier à vos lecteurs d'une voix de tonnerre:
Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre.

BOILEAU, Art poétique, III.

Des l'abord leur doyen, personne fort prudente, Opina qu'il falloit, et plus tôt que plus tard, Attacher un grelot au cou de Rodilard.

LA FONTAIRE, Fables, II, 2.

Le souper fait, chacun se retira;
Toure dès l'abord Constance s'éclipsa.

LE MEME, Contes, III, 6.

ll en est de même de dans le premier abord :

Il connoissoit les deux visages de la justice: l'un facile lans le premier abord, l'autre sévère et impitoyable puand il faut conclure.

Bossurt, Oraison sunebre de Michel Le Tellier.

Dans l'abord, qui avait le même sens, a vicilli :

Elle m'a dans l'abord servi de bonne sorte;
Mais, depuis quatre jours, la pauvre semme est morte.

Molière, l'École des semmes, III, 4.

homme dans l'abord me paroissoit plus sage.

REGNARD, les Ménechmes, III, 8.

J'en ai, je crois, dit un mot dans l'abord.

LA FONTAINE, Contes, II, 3.

Notre amoureux ne songeoit, près ni loin,

Dedans l'abord à jouir de s'amie.

Le même, même ouvrage, II, 1.

Il faut sans doute considérer comme une variété de cette locution l'emploi du mot ABORD dans les vers suivants:

Tous deux dormoient. Dans cet abord, Joconde Voulut les envoyer dormir en l'autre monde.

LA FONTAIME, Contes, I, I.

On a dit enfin, dans un sens très-voisin des précédentes locutions, et par une construction analogue, après l'abord:

> Ces trois quidams tout pleins de courtoisie, Après l'abord, et l'ayant salué Fort humblement...

LA FORTAINE, Contes, 11,5.

#### ABORDER, v. n.

Si l'on en croit Jacques Tahureau, mort en 1555 (voyez ses Dialogues, fol. 34 r° et v°, que cite Sainte-Palaye), ce mot était nouveau de son temps et nous venait de l'italien abbordare.

A cette origine semble se rapporter l'ancienne orthographe du mot ABBORDER, dont on verra plus bas un exemple dans une phrase empruntée à Amyot.

Les mots abordare, abordatio, desquels D. Carpentier, dans son Supplément à Du Cange, cite des exemples d'après un texte de 1480, n'ont probablement pas précédé l'itulien abbordare, le français aborder, et ne paraissent pas en devoir donner l'étymologie.

ABORDER, Arriver à bord, prendre terre, qu'il s'agisse d'un bâtiment ou de ceux qui le montent.

En ce sens, il peut s'employer sans complément :

Chabrias... voulut aborder le premier avecques sa gualere, et descendre en terre maulgré les ennemys.

Amyor, trad. de Plutarque. Vie de Pluccion, c. 2

Estant abordé heureusement, il (Néron) rechercha ceux qui sembloient avoir esperé ou desiré qu'il fist naufrage.

CORPRETEAU, Histoire romaine, V.

ns ronds, pour soutenir la violence des vagues, plats, pour aborder plus aisement. PERROT D'ABLANCODRY, trad. de Tacile. Les

comprends point le passage du Rhin à la nage. Se dans à cheval, comme des chiens après un cerf, e ni noyé, ni assommé en abordant, tout cela passe ent mon imagination que la tête m'en tourne. Mme DE Sévioné, Leures, 13 juin 1672.

ous abordons enfin, nous tirons notre vaisseau sur le

FENELON, l'Odyssée d'Homère, IX. e, et descendons sur le rivage.

Charles XII, impatient de ne pas aborder assez près ni ssez tôt, se jette de sa chaloupe dans la mer. VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. II.

La gondole aborde, et j'en vois sortir une jeune per sonne éblouissante, fort coquettement mise et fort leste.

Ils abordent sans peur, ils ancrent, ils descendent.

Et comme un jour les vents retenant leur haleine, Laissoient paisiblement aborder les vaisseaux... LA FONTAINE, Fahles, IV, 2.

Dans le passage suivant, le mot Aborder est de même employé en son sens le plus particulier et absolument, mais d'une manière figurée:

Il y a quinze jours que nous sommes sur le rivage, et que nous vous voyons agités des mêmes pensées et des mêmes craintes que nous avons eues. Nous serons ravis de vous voir aborder comme nous, et tous également Mme DE SEVIGNÉ, Lettres, 28 mars 1689.

ABORDER, en ce sens, et avec cette forme absolue, sauvés de l'orage. a été pris substantivement :

A l'instant mesme du peril arriva en la ville Gongylus, qui venoit de Corinthe avecques une gualere, à l'abborder duquel estant incontinent tout le peuple... accouru à l'entour de luy, il leur declara... qu'il venoit après luy d'aul-

Awrot, trad. de Plutarque. Vis de Nicias, c. 10. tres gualeres à leur secours.

Le plus souvent Aborden ne va pas sans un com-

Pantagruel comment et par quelle industrie et laur. dans, sur, .... estoit abordé à leur port celle journée en laquelle avoit esté troublement de l'aer, et tempeste de mer tant horrificque?

Marius... monta sur mer, et vint abborder en un pos de la Thoscane, qui se nomme Telamon. Auxor, trad. de Plutarque. Vie de Caius Marius, c. 13. Thrasylaus... se faisoit accroire que tous les naval qui relaschoient du port de Pyrée, et y abordoient,

MORTAIGER, Essais, II, 12. travailloient que pour son service.

Xenophon aborda avec ses vaisseaux sur les confins PERRUT D'ABLANCOURT, trad. de Xémophen,

Retraite des Dix mille, VI, § 3. L'Angleterre, ah! la perfide Angleterre, que le rem la Bithynie. part de ses mers rendoit inaccessible aux Romains, la fe

Rossurr, Sermons. Sur la Circoncision de J.4. du Sauveur y est abordée. Elle (Pallas) brise et aplanit les flots, jusqu'à ce que héros qu'elle protège est échappé à la mort en aborde

S'informant de la vérité d'un avenir et de chez les Phéaciens. autre patrie qui nous attend après le trepas, avec i d'intérêt qu'ils n'éconteroient les relations d'une inconnue et peut-être fabuleuse, où nul mortel

Massillon, Pelil Carème. Obstacles que la véril encore aborder. daus le cœur des grands.

lls nagent en se berçant sur l'eau, et lorsqu dent à terre, ils se dressent sur leurs pieds, b ailes et se secouent comme les canards. Burron, Hist. nat., Oiscaux;

La flotte ayant ... aborde sur les côtes mit à terre.... cent mille hommes d'infanteri BARTRÉLEMY, Poyage d'Anacharsis, Introd., II de cavalerie.

Dans quelle terre aborderez-vous, qui chère que celle où vous èles née? BERNARDIN DE SAINT-PIERRE,

ABORDER, exprimant, comme il vient d'être dit, la 244 rencontre de deux bâtiments de guerre, peut être employé absolument :

Tous les vaisseaux tascheront de gagner le vent sur les ennemys... se gardant d'aborder ou d'estre abordez, qu'ils ne soient entre les points de Coreille et Chef-de-Bois. LE CARDINAL DE RICHELIEU, Ordre du 14 mai 1628. (Voir Lettres de Richelieu, t. 111, p. 111.)

Aborder s'emploie encore pour désigner l'accès

Par analogie avec un sens du mot ABORD, dans ces en toutes sortes de lieux. locutions expliquées plus haut, grand abord de monde, lieu de grand abord, etc., il exprime alors quelquefois l'idée d'Arriver en foule, d'affluer.

Comme au sens propre, il est souvent construit avec un régime indirect :

Peu de temps après aborderent au chasteau de Grandgousier, qui les attendoit en grand desir. RABELAIS, Gargantua, 1, 37.

En ceste vostre maison journellement abordent gens LE MÊME , Pantagruel, IV, 12. de toutes parts.

Il ne se passoit guères de journées, qu'il n'allast chez messicurs Dupuy, à ce célèbre réduit où tous les curieux et tous les seavans abordoient.

PATRU, Vie de d'Ablancourt.

Les presens abordoient chez moi de toutes parts. PERBOT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien, Dialogues. Simyle et Polystrate.

Nous sortimes ainsi du Palais, et nous allames diner à six heures du soir chez moi, où nous eumes peine à aborder à cause de la foule du peuple.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, aunée 1649.

Tu ne peux aborder au trône de la miséricorde, sinon par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Bossuer, Sermons. Sur la réconciliation avec nos frères.

Ce fut donc pendant plusieurs jours un flot continuel de peuple qui abordoit dans cette église.

J. RACINE, Histoire de Port-Royal, I.

J'ai passé quelques jours dans une maison de campagne auprès de Paris..... Étranger que j'étois, je n'avois rien de mieux à faire... que d'étudier cette foule de gens qui y abordoient sans cesse.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, XLVIII.

Cependant les peuples abordoient en foule a Orymp Par mer, par terre, de toutes les parties de la Grèce, des pays les plus éloignes, on s'empressoit de se rendre à ces fètes.

BARTHÉLEMY, Poyage d'Anacharsis, c. 38.

En Inde feiz aborder mon charroy. Cl. Maror, Jugement de Minos.

Et ma famille enfin à Corinthe abordée,

P. CORNEILLE, Medee, I, 1. Nous saluons Créon.

Entre nous, verras-tu d'un esprit bien tranquille Chez ta femme aborder et la cour et la ville? Boileau, Satires, X.

Ne pouvant aborder dans ce palais profaue. VOLTAIRE, Zaire, IV, L.

Il reçoit très-souvent aussi un régime direct :

Il avoit receu mille consolations d'avoir salué, et abordant chaque paroisse, les anges protecteurs d'i

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la vie dévote, II, 16.

Quelles beautés ne trouveroit-on pas, si on pouver aborder la ville royale (Thèbes en Egypte), puisque, si loin d'elle, on découvre des choses si merveilleuses. Bossuer, Discours sur l'Histoire universelle, 111, 3.

Ses cheveux se dressent sur sa tête, quand il aborde noir séjour de l'impitoyable Pluton. FÉNELON, Telemaque, XVIII.

Ces pauvres filles n'abordoient qu'en tremblant un maison qu'elles venoient pour ainsi dire affamer. J. RACINE, Histoire de Port-Royal, L.

Vous ne voulez pas qu'ils raccommodent les chemins village, pour rendre votre maison plus difficile à abord

Une solitude qui étoit sans cesse épiée et qu'on pouvoit aborder sans péril d'exil et quelquefois de priscan.

Et le druide craint, en abordant ces lieux, D'y voir ce qu'il adore et d'y trouver ses dieux. BREBRUY, la Pharsale, III.

Dans le passage suivant, ABORDER, pris au même sens, est mis absolument:

Mêmes soins à l'égard des gens considérables, tandis que tout le guet et toute la police étoient occupés à faire oborder, ranger, sortir les carrosses sans nombre avec tout l'ordre et la commodité possibles.

SAINT-SIMON, Mémoires, Minorité de Louis XV.

ABO EDER, dans un sens qui a vieilli, veut dire encore, si implement, Venir au bord, approcher, et alors il se construit avec la préposition de :

La ville estoit battue des flots de tous costez... et le mur, qui estoit avancé dans la mer et escarpé, empeschoit qu'on ne peust en aborder.

VAUGELAS , trad. de Quinte-Curce, IV, 2.

Niles apôtres, ni les martyrs, ni les séraphins même, tout brillans d'intelligence, tout brillans d'amour, ni la reine de tous les esprits bienheureux, l'incomparable Marie, ne peut aborder du trône de Dieu, si Jésus ne les introdant.

Bossuer, Sermons. Sur l'Ascension de J.-C.

Depuis trois semaines qu'elle est dans ce village, je n'ai pas osé en aborder.

DANCOURT, le Charivari, sc. 5.

ABORDER signifie encore, par extension, Approther de quelqu'un, l'accoster dans quelque intention que ce soit.

Il a pris quelquefois, en ce sens, un régime in-

Il aborda jusques à la personne du roy, et luy donna un coup de cousteau en la face, pensant bien le porter silleurs.

> Satire Ménippée. Supplément du Catholicon. A la Majesté espagnole.

Là endroit sont dames et damoyselles Sur l'herbe verd' assises et couchées; Seigneurs aussi *abordent emprés* d'elles, Leur presentant prunes vertes et grozelles.

G. CRETIN, Débat entre deux dames, etc. La dame qui soubstient les chiens.

Les exemples du régime direct sont infiniment

n'est rien si digne d'estre hay, que celuy qui ne veult que l'on l'abborde, et qui dédaigne de parler aux gens.

Awror, trad. de Plutarque, OEuvres morales, Comment il fault nonrrir les enfans.

Agis... prend vistement son casque et se couvre de son bouclier, maniant une pique, et défiant en cet estat les plus hardis de l'aborder.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, VI, 1.

J'aborday Homère, et le priay de me dire d'où il estoit.

Perra d'Ablancourt, trad. de Lucien, Histoire
véritable, II. 2.

Quel malheureux n'espéroit pas, en l'abordant, du secours ou de la pitié?

FLÉCHIER, Oraison funèbre de Michel Le Tellier.

On ne le voit presque jamais; il est seul, triste, abattu au fond de son palais: ses amis mêmes n'osent l'aborder, de peur de lui devenir suspects.

FÉBELON, Télémaque, III.

Un homme qui seroit en peine de connoître s'il change, s'il commence à vieillir, peut consulter les yeux d'une jeune femme qu'il aborde, et le ton dont elle lui parle : il apprendra ce qu'il craint de savoir. Rude école!

LA BRUYERE, Caractères, c. 3.

Nous ne trouverons plus de place pour voir les taureaux. Pardonnez-moi, a répondu Jacinthe; ce cavalier n'a qu'à nous remener où il nous a si poliment abordées, et ne vous mettez pas en peine du reste.

LE SAGE, le Diable boiteux, VIII.

On peut l'aborder avec indifférence, mais non pas la quitter sans émotion.

J .- J. ROUSSEAU , Emile, V.

Quelquesois, à la vue de Paul, elle alloit vers lui en folâtrant; puis tout à coup, près de l'aborder, un embarras subit la saisissait, un rouge vis colorait ses joues pâles, et ses yeux n'osaient plus s'arrêter sur les siens.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE , Paul et Virginie.

Hors du couvent, l'autre-hyer soubz la couldrete, Je rencontray mainte nonne proprette, Suyvant l'abbesse en grand' dévotion : Si cours après, et par affection Vins aborder la plus jeune et tendrette, Cl. Marot, Rondeaux, I, 24.

Quand soudain Polyclète,
Des volontés d'Auguste ordinaire interprète,
Est venu l'aborder et sans suite et sans bruit,
Et de sa part sur l'heure au palais l'a conduit.
P. CORNELLE, Cinna, IV, 5.

Je verrai le témoin de ma flamme adultère Observer de quel front j'ose aborder son père! J. RAGISE, Phèdre, III, 3. Gardez-vous d'imiter ce rimeur furieux,
Qui, de ses vains écrits lecteur harmonieux,
Aborde en récitant quiconque le salue,
Et poursuit de ses vers les passans dans la ruc.
Botteau, Art poélique, IV.

S'il falloit, sans amis, briguant une audience, D'un magistrat glacé soutenir la présence, Ou, d'un nouveau procès hardi solliciteur, Aborder sans argent un clerc de rapporteur. Le même, le Lutrin, III.

Le loup donc Faborde humblement.

LA FONTAINE, Fables, 1, 5.

C'est sa folie enfin ; il n'aborde personne Qu'un mémoire à la main; et déjà je m'étonne Qu'il ne vous ait point fait quelque sot compliment, REGNARD, les Ménechmes, III, II.

ABORDER est employé de même, mais en un sens voisin du figuré, dans les exemples suivants:

Je ne connois point, lui dit le roi, les véritables mœurs des hommes : tout ce qui nous aborde est déguisé; c'est l'art et non pas la nature simple qui se montre à nous. Fénelon, Contes et Fables, Histoire d'Alibée.

Il faut étudier les momens favorables pour aborder les grands, et le choix des temps et des occasions est la grande science du courtisan.

Massuttos, Oraison funèbre de M. le Dauphin.

Faites bien entendre raison à M. le comte de Caylus sur la difficulté qu'il y a de m'aborder.

Mme DE MAINTENON, Lettre à Mme de Caylus, 1686.

Albéroni, jaloux de tout ce qui pouvoit aborder la reine, étoit fort affligé de l'arrivée de sa nourrice, qu'elle avoit fait venir d'Italie.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XIII, c. 27.

C'est un usage dans les pays despotiques que l'on n'aborde qui que ce soit au-dessus de soi, sans lui faire un présent, pas même les rois.

MONTESQUIEU, Esprit de lois, V, 17.

Il n'étoit réservé qu'à moi d'être accusé pour avoir donné de l'or à un juge, par le juge même que je n'ai pu aborder qu'au prix de cet or.

Les Syracusains portoient leur or à ce Verrès qu'on ne pouvoit aborder par aucune autre voie.

BRAUMARCHAIS, Mémoires, part. II. Supplément.

Aborder de paroles aucun, locution rec Rob. Estienne en 1539, par Nicot, etc., traduisent par: aggredi aliquem dictis, si au même emploi figuré du mot aborder. On a dit depuis aborder avec des discon

> Avec de tels discours oses-tu m'aborder, Perfide, et sans rougir peux-tu me regar P. Conneille, la Place Roya

L'emploi d'ABORDER dans un sens figure assez récemment à lui donner pour régime noms abstraits. On a dit aborder une idée une question, une difficulté, un point, Commencer à s'en occuper, à les discuter

Peut-être aucun homme n'est-il capable crime sans subterfuge.

Mme DE STARL, de l'Allemagne, IIe

Il faut aborder sincèrement toutes les grand

Il (Bonaparte) a vn des souffrances dont aborder la pensée.

> LA MEME, Considérations sur la Révolution He part., c. 13; IVe part., c. 19.

Par une figure analogue, on en est ve se laisser aborder par une idée :

Elles (les églises orientales) se croiroient elles se laissaient aborder par l'idée d'avan quêtes de l'Évangile.

J. DE MAISTRE, du I

Abonder s'emploie avec le proncomme verbe réciproque dans plusie tions qui viennent d'être indiquées ;

Les batailles des lansquenets impér Suisses et François s'abordèrent.

Min DU BELLAY, Mémoires, li

S'il arrivoit que le temps fust si p l'on ne peust s'entrevoir, de temps en feront battre leurs tambours et son pour se tenir ensemble, de crainte de

LE CARDINAL DE RICHELIKE (Voir Lettres de Richeli

On y voit don Juan Osorio et s'embrassent en s'abordant.

LE SAGE, D. Cesar U

Tout le monde s'abordait, s'interrogeait dans les églises sans se connaître.

VOLTAIRE, Précis du siècle de Louis XV. c. 12.

On disait, dans les anciens temps de la langue, s'ABORDER pour aborder:

Chascun aussi des princes print sa chascune, et chascun des gentilzhommes s'aborda à quelque dame ou damoyselle.

J. LEWAIRE DE BELGES, Illustr. de Gaule, I, 44.

Regarde bien où qu'il s'abordera.

Octavien de Saint-Gelais et André de la Vigne
le Verger d'honneur (v. 1495).

ABORDÉ, ÉE, participe.

# ABORDABLE, adj. des deux genres.

Qu'on peut aborder. « Qui se peut aisément abor-

- · der et approcher, estant, dit Nicot, ceste terminai-
- \* son, able, ès mots françois, le plus souvent signifi-
- « cation de facilité et aisance. »

Il se dit au propre d'une côte dont l'accès est facile :

La côte de Barbarie, qui le borne (le golse de Lion) d'un côté, n'est pas abordable, celle de Languedoc, qui le joint de l'autre, est très-mauvaise.

LE CARDINAL DE RETZ, Memoires, part. II, ann. 1654.

La mer n'étoit plus praticable, Et l'on n'espéroit les bons vents Qui rendent l'onde navigable Et le continent abordable Qu'à la naissance du printemps.

GRESSET, le Carême impromptu.

Comme abord, ABORDABLE se dit généralement d'un lieu quelconque :

On ne pourra donc éviter de rendre le spectacle abordeble en tous temps: l'hiver il faudra faire des chemins dan la neige, peut-être les paver, et Dieu veuille qu'on by mette pas des lanternes.

J. J. ROUSSEAU, Lettre à d'Alembert sur les spectacles.

Ce village... est abordable, même en voiture, par un chemin rapide, mais large et sûr.

DE SAUSSURE, Voyages dans les Alpes, Environs de Genève, xv, § 363.

ABORDABLE, par un emploi figuré qui se rapporte

aussi à celui qu'on peut faire du mot abord, s'applique quelquefois aux personnes et exprime la facilité de leur accueil. On dit d'un homme qu'il est ou n'est pas abordable.

ABORDABLE, dans cette dernière acception, paraît être d'un usage récent. Il est à remarquer que le mot lui-même, bien que donné par Nicot, et employé par des auteurs du xvii siècle, n'a été admis dans le Dictionnaire de l'Académie française qu'en 1740.

D'ABORDABLE s'est formé inabordable. (Voir ce mot.)

ABOND et ABONDER ont de même donné lieu à la formation des substantifs suivants, dont un seul, le dernier, est resté: ABONDADE, ABONDÉE, autrefois usités particulièrement dans quelques locutions qui ont été rappelées plus haut, p. 239, 240; ABONDEMENT, ABONDAGE.

### ABORDADE, ABORDÉE, s. f.

Dans l'exemple suivant abordée a, comme abord, le sens d'arrivée :

Tout fut troublé de la fière abordée de ce chevalier, qui d'une contenance brave, branslant sur son armet un grand panache blanc, franchit la barrière et sauta dans la lice.

Jacques Yven, le Printemps d'Yver.

#### ABORDEMENT, s. m.

On s'en est servi, naturellement, comme quelquefois d'abord, pour exprimer l'Action de toucher à une côte, d'entrer dans un port:

Estans sus le mole, et de loing voyans les mariniers et voyagiers dedans leurs naufz en haulte mer, seullement en silence les considerons, et bien prions pour *leur* prospere abordement.

RABBLAIS, Pantagruel, III, 21.

On l'a employé aussi, comme abord, au sens d'Accès.

Quiconque est évêque dudit Théroane.... est seigneur... de ladite ville... et abordement d'icelle.

Coutumes de Théroane, tit. II, art. 6. (Voir Coutumier général, t. I, p. 158.)

ABORDAGE, s. m.

Action d'aborder un vaisseau. Il se dit ordinairement en parlant des combats de mer. Aller, venir, se présenter, monter à l'abordage; prendre un vaisseau par abordage, à l'abordage; tenter, manquer l'abordage, etc.:

C'étoit le fort des Romains de combattre de pied ferme. C'est pourquoi, lorsqu'ils en vinrent à l'abordage.... ils eurent une grande supériorité....

ROLLIN , Histoire romaine, XI, 1.

Malgré tout le feu de ses canons, les chevaliers se présentèrent à l'abordage, sautèrent dans le vaisseau turc, le sabre à la main, et s'en rendirent maîtres.

Les infidèles, après avoir mis en pièces les manœuvres de ce vaisseau, s'avancèrent pour monter à l'abordage.

Au lieu d'atter à l'abordage... il se contenta de canonner ces deux corsaires.

VERTOY, Histoire des Chevaliers de Malte, X, XIV.

Une partie des vaisseaux fut brisée par la tempête; une autre *prise* par les Anglais à l'abordage, après une résistance admirable.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 20.

On tire sur la troupe entière avec un gros fusil d'abordage qui écarte le plomb, et en tue ou blesse un bon nombre.

Burron , Histoire naturelle, Oiseaux ; le Canard.

La chaloupe qui coule à fond, le mouvement de l'eau, sont bien rendus, si ce n'est qu'il est absurde que de fréles bâtimens tentent un abordage par un gros temps.

DIDEROT, Salon de 1767. Loutherbourg.

Le corsaire qui le chassait (le navire) était sur le point de le joindre; et le capitaine, effrayé du danger de l'abordage, allait se livrer au pirate.

MARMONTEL, Contes moraux; la Mauvaise mère.

Le feu qui l'anime enflamme ses troupes : quatre fois elles s'élancent à l'abordage, quatre fois elles sont repoussées.

THOMAS , Éloge de Duguay-Trouin.

Il se dit au figuré, dans un langage familier et même libre, d'une Attaque de paroles, de reparties, etc., à faire ou à soutenir:

Je ne vais qu'avec crainte à l'abordage; elle me paroît fille réservée.

LE SAGE, le Traître puni, III, 7.

Allons, monsieur, allons; en homme de courag Il faut ici, ma foi, soutenir l'abordage: Monsieur Géronte approche.

REGNARD, le Legataire universel, V, :

Bon , je risque l'abordage;

Faites le guet....

DURRESNY, le Mariage fait et rompu, III.

Abordage se dit aussi en parlant de deux ments qui viennent à s'entre-choquer :

Cependant il (le navire) arrivoit sur nous, et nous aborder à bâbord... On a donné un coup de gouv pour éviter l'abordage.

L'abbé DE CHOISY, Voyage de Siam, 1685, 27 ao

ABORIGÈNES, s. m. pl. (du latin aborig Les auteurs du Dictionnaire de Trévoux l'écr encore, par conformité avec le mot latin do l'a tiré, aborigines. Le dictionnaire français de Danet lui donne pour synonyme aborigés

On n'était pas d'accord, dans l'autiquité l'étymologie d'aborigines. La plus générale admise le faisait venir de ab origine, ce que V semble rappeler et expliquer par ces vers :

Saturnusque senex, Janique bifrontis imago Vestibulo adstabant, aliique ab origine reges. Æn. VII, 180.

En conséquence, aborigines s'appliquait par lièrement aux peuples qui, des l'origine, av habité le Latium, et d'une manière plus géné comme on peut le conclure d'un passage de l'Ancien, Hist. nat. IV, 22, 36, aux premiers tants, aux naturels d'un pays, par opposit ceux qui sont venus s'y établir.

Aborigènes a été naturellement employé da première de ces deux significations par les tra teurs des historiens latins et les historiens mod de Rome qui les ont suivis. On le rencontre a chez d'autres écrivains, avec la seconde, soit so forme substantive, les Aborigènes, soit pris adjec ment:

Quelques-uns croient que les Aborigenes, dont de

dent 1 es Romains, étoient nés aussi dans l'Italie, et qu'ils furen : ainsi nommés comme étant enfans de la terre nême : c'est-à-dire qu'ils en tiroient leur origine.

ROLLIN , Histoire romaine, I, t.

Ce mélange d'anciens Visigoths, de Vandales, d'Afriains ele Juis et d'aborigènes, dévastait depuis longtemps a ter qu'ils se disputaient.

Les Japonais ne paraissent pas être un mêlange de différens peuples, comme les Anglais et presque toutes nos nations; ils semblent être aborigènes. Leurs lois, leur culte, I cars mœurs, leur langage, ne tiennent rien de la Chine

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 102, 142.

La plupart des peuples latins se disoient aborigènes, tandis que la Grande Grèce, beaucoup plus fertile, n'étoit peuplée que d'étrangers.

J.-J. ROUSSEAU, Essai sur l'origine des langues, c. 9.

Quoique les dictionnaires donnent toujours ce mot au pluriel seulement, son emploi au singulier n'a rien de contraire à la correction.

Dans le passage suivant on le trouve employé ainsi, et de plus avec un complément formé de la préposition de et de son régime :

Il arrive souvent qu'un animal n'est point aborigène du pays d'un on le tire, surtout d'un pays tel que le cap de Bonne-Espérance, où abordent des vaisseaux de toutes les parties du monde.

Burros, Histoire naturelle. Oiscaux; le Bonjour-Commandeur.

ABORNER, v. a. (de notre verbe borner ou de notre substantif borne).

Il a été question précédemment de l'identité d'a-BORNER et de ses dérivés ABORNEMENT, ABORNAGE, avec ABONNER, ABONNEMENT, ABONNAGE. Voir, p. 227, 230, 231, les articles sur ces mots.

Comme il a été dit dans ces articles, ABORNER s'est encore écrit ABOURNER; et, de mème, ABORNEMENT, ABORNAGE, par une conséquence naturelle, ABOURNEMENT, ABOURNAGE.

ABORNER, depuis longtemps remplacé par le simple porner (voir ce mot), signifiait spécialement Mettre des bornes à un terrain. Aborner une terre.

RICHELET, Dictionnaire.

Il faut aborner ce terrain suivant les titres de propriété.

Grand Vocabulaire.

ABORNÉ, ÉE, participe.

ABORNEMENT, ABORNAGE, c'était l'Action d'aborner ou le résultat de cette action. Le premier a vieilli; le second a même disparu des dictionnaires. On ne dit plus que BORNAGE. Voir ce mot.

ABORTIF, IVE, adj. (du latin abortivus, et par ce mot, d'abortus, participe d'aboriri, formé luimème de ab et oriri).

Il s'est écrit ABORTIX. (Voir le Glossaire de Sainte-Palaye et l'un des exemples ci-après.)

Le sens propre d'abortivus était : Qui produit l'avortement, et abortif, par une extension assez rare et bornée au langage didactique, a été lui-même employé de cette manière. On a dit des substances abortives, des remêdes abortifs; on a dit, de certains exercices, qu'ils peuvent être abortifs.

Abortif signifie proprement Qui ne peut arriver à terme, acquérir son entier développement. Un enfant, un animal abortif:

Tout enfant qui naît avant le septième mois est abortif.

RICHELET, Dictionnaire.

On trouve dans le dictionnaire de Cotgrave cette expression œuf abortif, qui traduit l'expression latine ovum abortivum:

Pullus abortivo nec cum putrescit in ovo.

Martial, Épigr. VI, 93.

Abortif se dit aussi des végétaux, une plante abortive, des fruits abortifs, etc. :

En entrant en la forest, ne faut aller du costé d'occident, car de ceste part le bois y est le pire, et se trouve communément tortu, comme abortif.

PHILIBERT DE L'ORME, Architecture. Inventions pour bien bastir, I., r.

Cette expression, fruits abortifs, a été appliquée

par métaphore à des productions de l'esprit, trop précoces, trop hàtives, qui ne sont point arrivées, par le travail, à leur entier développement:

Ce sont fruicts abortifs

Dont la semence vient des poures apprentifs.

VAUQUELIN DE LA FRESNAYE, Art poétique, I.

ABORTIF s'est dit, au figuré, en parlant d'un projet, d'une entreprise, d'un ouvrage, qui n'a pas reçu son accomplissement :

Mes vers aussi ne sont point abortifz.

J. TABUREAU, Sonnets; à Nicolas Denisot.

ABORTIF a été pris substantivement, en parlant de l'Enfant venu avant terme, et, par extension, de l'Enfant mort en naissant:

... Tous les apothicaires de ladite ville de Paris ... jureront ... qu'ils ne vendront, ne bailleront aucune medecine venimeuse, perilleuse, ou qui puissent faire abortix.

Ordonnance de Jean I (aoust 1353), touchant les visites qui doivent estre faites chez les apothicaires. (Voyez Ordonndes rois de France, t. II, p. 533.)

Gisant nu sans tombeau, je dy que l'abortif Est cent sois plus heureux que ce pauvre chetif Qui naist en vanité et retourne en tenebres.

Remi Ballanu, OEuvres poétiques. Discours de la vanité, c. 6.

Au sens du substantif on ne dit plus qu'Avorton (voir ce mot); et l'adjectif est le plus souvent remplacé par le participe Avorté. (Voir ce mot.)

**ABOUCHER**, v. a. (de bouche, et, par ce mot, du latin bucca).

On l'a écrit ABOICHER. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye.)

Le plus ancien exemple de ce verbe se présente sous une forme pronominale et avec le sens de S'abattre, tomber le visage en avant sur quelque chose, s'aboucher sur:

Le roy tout esperdu sur son arçon s'abouche.

Gérard de Roussillon, p. 166 ms. de la Bibl. impér.

suppl. fr., nº 254-2.

On trouve, plusieurs siècles après, chez d'Urfé, s'aboucher sur, fréquemment employé dans le même sens ou dans des sens analogues :

Quelle je devins, le voyant mort, jugez-le, belles bergeres, puisque veritablement je l'aimois. Je tombay abouchée sur luy, sans poulx, et sans sentiment.

A ce mot ce pauvre berger s'aboucha sur les genoux de Bellinde, sans force, et sans sentiment.

D'Unvi, l'Astrée, I'e part., liv. VI, X.

Avec un grand souspir je m'abouchay sur son giron, tenant sa main contre ma bouche.

Même ouvrage, IIº part., liv. XII.

La locution reste à peu près la même dans cet autre passage, où, par une construction nouvelle, d'Ursé a écrit s'aboucher à :

Elle alors s'abouchant à mon oreille : Je ne le vous permets pas seulement, me dit-elle; mais, etc.

Meme ouvrage, He part., Lv. XIL

Le même écrivain en vient à dire, absolument, s'aboucher pour Tomber:

Ce coup.... fut tel que l'estranger s'en aboucha; mais, se relevant incontinent, etc.

LE Mine, même ouerage, I'e part., liv. VL

Dans le passage suivant, le participe abouché semb employé d'une manière analogue aux ancienn manières de parler dont il vient d'être question :

Les Reformez ne peurent faire autre chose que d'explir et couvrir les canons, abouchez en terre, d'un guamas de pouldre et y mettre le seu : quoique le bruit l'effort sussent grands, les canons neantmoins demeurent entiers.

AGR. D'AUDIGNÉ, Histoire universelle, t. I, liv. III, c. 10.

On a dit anciennement aboucher quelqu'un, por Conférer avec lui bouche à bouche, lui parler tête tète:

Un bon religieux... le vint aboucher, et lui remons rudement quel tort il se faisoit.

Est. Pasquinn, Recherches de la France, X, 4 (Y, 8).

Y avoit-il ambassadeur qui enst affaire au roy? il fal-

loit auparavant aboucher le seigneur d'Espernon, pour, en après, luy donner entrée.

De Lux le vint aboucher (Henri IV) sur l'asseurance qu'il luy bailla d'un sauf conduit de sa personne.

Est. PASQUIRR, Lettres, XIII, 11; XVII, 5.

Cette location est encore mentionnée dans quelques le xiques da XVII° siècle :

On re le peut aboucher, tant il est affairé et rude à l'abord.

MONET, Dictionnaire.

On KE e peut aboucher cet homme-là, tant il a d'affaires.

FUNETIÈRE, Dictionnaire.

ABO UCHER s'est restreint depuis au sens de Procurer à quelqu'un une entrevue, une conférence avec une ou plusieurs personnes, aboucher avec :

L'on doit aujourd'hui l'aboucher avec vous dans une maison emprantée.

Molikan, l'Avare, II, 1.

Ne pourrions-nous point les aboucher avec leurs bergères ?

DANCOURT, le Charivari, sc. 13.

Cette négociatrice ... en sait son rapport à ces veuves, qui font leurs réflexions là-dessus; et si le cœur en dit aux dites veuves, elle les abouche avec les dits étrangers.

donné de longs dîners aux deux partis; j'ai abouché M. Fabry arec eux.

VOLTAIRE, Lettres, 2 déc. 1765.

LE SAGE, le Diable boiteus, VI.

M. de Tonnerre ... me proposa le voyage de Grenoble Pour m'aboucher avec ledit Thevenin.

J .- J. ROUSSEAU, Lettres, 23 novembre 1770.

On dit, au même sens, aboucher deux ou plusieurs personnes, les aboucher ensemble:

Tospere d'assembler et aboucher dedans quelques jours tous ces seigneurs ensemble.

CATBERIER DE MÉDICIS, Correspondance et négociations. Lettre à l'évêque de Rennes, 18 janvier 1563.

Fort caché dans les commencemens, il sit aboucher sonvent les deux évêques en sa présence.

SAINT-SIMON, Memoires, 1711, t. IX, c. 11.

Je voulois en secret vous aboucher tous deux.

Molikar, l'Étourdi, IV, 1.

Le pronominal s'ABOUCHER, dont on a rappelé plus haut les auciennes significations, ne signifie plus depuis longtemps que Avoir une conférence avec quelqu'un.

On dit: s'aboucher avec:

Ils (les protestants) s'estoient approchés de Paris, et je m'estois abouchée avec eux pour le bien de la paix.

CATHERINE DE MÉDICIS, Correspondance et négociations. Leitre du 23 décembre 1562.

Le roi de Thunes (Tunis)... print terre à Naples, pour s'aboucher avec l'empereur Charles.

MONTAIGNE, Essais, I, 55.

Comme on menoit ces ostages à la teste de l'armée, ceux qui parurent sur les murs les ayant reconnus, parce que c'estoit tous gens du païs, demandèrent à s'aboucher avec eux

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, IX, 1.

La duchesse de Wirtemberg, qui était à Barcith pour s'aboucher avec le roi de Prusse, m'envoya chercher.

VOLTAIRE, Lettres, 3 oct. 1743.

On dit s'aboucher ensemble, ou, simplement, s'a-boucher.

Mes frere et sœur, le roy et royne de Navarre, avoient volonté de s'approcher du costé de Périgueux et de Jarnac pour voir mondit frere (le duc d'Anjou) et s'aboucher ensemble du faict de ladite paix.

> HERRI III, Lettre à M. du Ferrier, octobre 1580. (Voir Négociations dans le Levant, t. IV, p. 23, notes, col. 1.)

Après cela ils (le jeune Pompée, Auguste et Antoine) s'approchèrent et s'abouchèrent, avans chacun leurs vaisseaux à l'entour d'eux pour empescher toute sorte de surprise.

CORRECTEAU, Histoire romaine, I.

Il ne s'agit que de faire qu'ils s'abouchent et qu'ils se parlent.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 6.

Il y eut d'abord une trêve entre les Romains et les Sabins. Bientôt après les deux rois s'abouchèrent et le traité de paix et d'alliance entre les deux peuples sut usuifié. ROLLIM, Histoire romaine, l. I, 2.

D'abord qu'il fut débarqué, le comte et lui s'abouchè-

rent ensemble; ils eurent pendant deux jours des conférences sur la situation des affaires de la Nouvelle-Espagne.

Le Sage, le Bachelier de Salamanque, VI. 6.

S'ABOUCHER est d'usage, dans la langue des arts et des métiers, en parlant de deux tubes, de deux tuyaux qui s'articulent l'un avec l'autre par leurs ouvertures.

Il se dit, en anatomie, au sens où l'on emploie encore le mot tiré du grec s'anastomoser, de deux vaisseaux qui se réunissent:

Toutes ces ramifications d'artères sont accompagnées d'autant de ramifications de veines, qui s'anastomosent ou s'abouchent ensemble.

Journal des Savants, 1717, p. 277.

ABOUCHÉ, ÉE, participe.

### ABOUCHEMENT, s. m.

ABOUCHEMENT, dans un sens très-voisin de son sens actuel, a signifié Conversation, colloque, discours:

Sus toutes choses les autheurs susdicts ont au medicin baillé advertissement particulier des parolles, propous, abouchemens et confabulations qu'il doibt tenir avecques les malades de la part desquelz seroit apellé.

RABELAIS, Pantagruel, liv. IV, épitre dédicatoire.

ABOUCHEMENT ne se dit plus depuis longtemps que d'une Entrevue, d'une Conférence entre deux ou plusieurs personnes et, particulièrement, dans le cas d'intérèts communs à régler à l'amiable :

Il travaille en tout ce qui lui est possible pour empescher la reconciliation d'entre nous et la reine d'Angleterre, et l'assemblée et abouchement de nos deputés.

> CATHERINE DE MÉDICIS, Correspondance et négociations, Lettre du 29 novembre 1561.

C'est, disent-ils, une cerimonie ordinaire aux abouchemens de tels princes, que le plus grand soit avant les aultres au lieu assigné.

MONTAIGNE, Essais, I, 13.

On dit, en ce sens, l'abouchement d'une personne avec une autre :

L'abouchement de Charles-Quint avec François ler.
RICHELET, Dictionnaire.

#### ABOUCHEMENT S'emploie au.

Durant cet abouchement nous ferous un sommaire des affaires plus esloignées.

AGR. D'AUDIGNÉ, Histoire universelle, t. I, liv. I, c. 13.

Il a esté et est fort visité, là où il séjourne et par là où il passe, de personnes de grande qualité : quelquesuns appellent cela abbouchement, pourparler, et conspirations contre la France.

LE CARDINAL d'OSSAT, Lettres, liv. I, Lettre 35.

J'ai loisir d'ajouter à ma dépêche la conversation que je viens d'avoir avec le prince d'Aversperg, lequel m'ayant demandé par un billet un lieu d'abouchement, j'ai été aussitôt chez lui.

LE CHEVALIER DE GREMONVILLE à Louis XIV, 24 novembre 1667. (Voir Négociations relatives à la succession d'Espagne, t. II, p. 346.)

ABOUCHEMENT a dû recevoir des acceptions spéciales qui correspondent à celles d'aboucher.

On dit, en termes d'art, l'abouchement de deux tubes, de deux tuyaux.

En termes d'anatomie, ABOUCHEMENT servait à exprimer la rencontre et l'union des bouches ou orifices de deux vaisseaux, des veines et des artères :

L'abouchement des veines et des artères dans la matrice.

RICHELET, Dictionnaire.

ABOUCHEMENT, en ce dernier sens, est aujourd'I moins usité que le mot, tiré du grec, ANAS MOSE. (Voir ce mot.)

ABOUT, s. m. (de notre substantif bout, précédée de la préposition à, ou, selon d'autres, de a, tro i - sième personne du présent de l'indicatif d'avoir).

On l'a écrit aboult, Haboult, Habout. (Voir le Glossaire de Du Cange au mot Butum, et le Glossaire de Sainte-Palaye.)

Cette expression, qui paraît avoir été donnée au langage du droit par celui de l'arpentage, est prisedans les titres les plus anciens, au sens de Borne, limite, extrémité qui confine avec une autre; elle y exprime spécialement ce que l'on entend encore aujourd'hui par un mot de même racine et presque

de même forme, dans cette locution, dont il sera question plus loin, les tenants et aboutissants:

... Sans particulière spécification des héritages, et sams désignation d'abouts et tenants.

Coustumes générales de Cambray, tit. V, art. 12. (Voir Coutumier général, t. II, p. 288.)

Par une extension analogue à celle qui, en latin, in frait passer le mot fines de la signification de Frontière à celle de Pays, about s'appliquait à la terre c'lle-mème dont on avait désigné les abouts et tenomits, les tenants et aboutissants, et sur laquelle était assignée une hypothèque. On trouve fréquemnaent, dans les anciennes coutumes, about avec la signification d'Héritage hypothéqué, d'héritage afiecté à la garantie d'une rente:

Est permis ... de se pourvoir ... sur les abouts ou héritages hypothéqués.

Ordonnances de Metz et pays Messin, tit. II, art. xxvij. (Voir Coutumier général, t. II, p. 389.)

About est surtout un terme d'arts et métiers, signifiant, premièrement, Une pièce de complément,
d'allonge ou de surcroit; secondement, l'Endroit où
deux pièces se rejoignent. Il est susceptible, dans
ces deux acceptions, d'un assez grand nombre d'applications particulières, qu'il appartient aux diclion naires spéciaux de faire connaître.

ABOUTER, v. a. et n. (dans la basse latinité, abuecare).

On l'a écrit ABBOUTER. (Voir les exemples ci-

Ce verbe, formé d'about, a eu naturellement des acceptions qui correspondaient à celles de ce substantif.

On entendait donc par abouter, dans le langage de l'économie rurale et du droit, Fixer l'endroit où les abouts, les limites de deux terres, se rencontrent; marquer les bornes respectives de deux propriétés.

Abouten, c'était encore, par une extension analogue à celle du substantif about, Hypothéquer un sonds en le désignant par bouts et côtés, abouts et lemants, tenants et aboutissants: Douaire préfix ne saisit la douairière, ains doit estre demandé de l'héritier ou héritiers, n'est doncques qu'il soit assigné et abbouté spécialement sur certaines pièces.

Cout. de Saint-Mihiel, tit. VII, art. 8. (Voir Cout. général, t. II, p. 1054.)

Ensin ABOUTER s'est dit et se dit encore, en termes d'arts et métiers, soit pour Mettre un about, c'est-à-dire une pièce de complément, d'allonge, de surcroit, soit pour Ajuster deux pièces qui doivent se rejoindre.

On peut rapprocher de ces emplois techniques d'ABOUTER, celui qui en est fait dans le passage suivant, d'une date ancienne :

Si fut ce besfroy sur ces quatre roues *abouté* et amené jusques aux murs.

FROISSART, Chroniques, liv. I, 2º part., c. 21.

ABOUTER s'employait de plus dans des acceptions conformes à celles d'aboutir, formant alors avec lui un seul et même verbe.

On le disait au propre, pour Toucher par un bout, confiner;

Soit activement, avec un régime direct :

Les nations qui aboutent les frontières de Scythie.

R. Garrier, Tragédies. Dédicace.

Soit, plus souvent, employé comme verbe neutre et construit avec la préposition à, quelquefois avec les prépositions ès (dans), sur :

Chevaucheront droit à une forest... qui *aboute à* mains d'une lieue de Maliferne.

Livre de Modus et Racio, Comment Modus ordonna à courre sus aus vices.

Sezile (Sicile) qui sus mer aboute.

Un païs plein de gens estoute (emportés), Qui es fiez (fiefs) de Bruges haboute. G. Guiart, Royaux lignages, t. II, v. 6407, 5495.

On le disait au figuré, pour Conduire à une certaine fin, à un certain résultat, se terminer à :

. . Tout leur consel abouterent

A çou qu'al roi Felipre alerent.

Pr. Mouskes, Chronique, v. 23545.

partient spécialement au langage du blason, mble que dans le passage suivant on lui a tué, avec celte signification spéciale, le parti-

es refformez firent la guerre de tous les costez de la a renormes are ominencement d'octobre, n'aians mot eral que Vive le roi; quelques-uns d'eux portans des perm que vive le roi, que ques-uns u enx porturs des jx blanches abouties de fleurs de lis, et appeloient ces AGR. D'AUBIGAY, Histoire universelle, L. II, l. V, c. 10.

arques des contre-ligues.

ABOUTIR, v. n. (venu, par about, de bout). Il s'emploie au propre et au figuré, construit le plus ordinairement avec la préposition à, dans les deux sens déja distingués au sujet du verbe abouter. ABOUTIN, C'est, au propre, Se rendre, se terminer, toucher par un bout à un certain endroit :

ROB. ESTIENNE, Dict. fr. lat., 1549. Aboutir à une terre. Confinem esse.

115 (les Ligurieus) tenoient l'extremité de l'Italie qui va Auxor, trad, de Plularque, Fie de Paulus Emilius, c. 4. aboutissual aux grandes Alpes.

Vous trouvastes le roy dans l'allee du parc qui aboutit ala forest, en laquelle il faisoit estat de s'aller promener.

La Cilicie est cufermer d'une longue chaîne de monlagues rudes el inaccessibles, qui s'élevant du bord de la mer, se combent en forme de croissant, et reviennent

Vanishes, trad. de Quinte-Curce, III, 4. aboutir an meme rivage.

L'impression des objets se fait par les nerfs qui servent au sentiment, et il se trouve que ces nerfs aboutissent

Bosner, de la Connoissance de Dieu et de soi-même, c. 2, tous an cervean.

Tous les ners aboutissent au reservoir de ces esprits MALLBRANCER, de la Recherche de la réstlé, liv. II,

(esprits animan). Part. 1, c. 5, § 4.

... doit aboutir à Pétersboury,

tonica

Du portique royal partent deux BARTSELEMY, Poyage d'Anacharsis, c. 12. la place publique.

Puisses-tu voir sous le bras de ton üls Trébucher les murs de Memphis; El de Marseille au rivage de Tyr

MALBERBE, Poésies, III. Stances à la reine Son empire aboutir. Marie de Médicis, 1611.

On trouve dans le passage suivant, avec le mème

Si un homme observoit à Paris une étoile fixe. et sens, aboutir jusqu'à. qu'un numme passitone a rans une seune lignes qui partiroient de leurs yeux pour abontir jurqu'à cet autres ne feroient has un angle et se confoudroient en une seule

ABOUTIR est de même pris au propre, mais apet même ligne. pliqué par comparaison, par métaphore, des ch ses de l'ordre moral, dans des passages tels que 3

Chacun crie... que son chemiu est le meilleur, et droit à la sélicité, quoyqu'ils aboutissent à des lieux t suivants:

PERROT d'ABLANCOURT, trad. de Lucien. Hermotime. differens.

Il y a une voie dont les apparences sont trampeu que les hommes regardent comme une voie droite,

ROURDALOUE, 2º Avent. Sermon sur la sérérilé étagée dont les issues aboutissent à la mort. La cour est un pays très-amusant : on y respire le air, les avenues en sont riantes, d'un abord facile, et

Duvrisar, Amusemens serieux et comignes, II. aboutissent toutes à un seul point. Au reste, vous avez fait un correctif très juste mage teme de Pope, en observant qu'il n'y a aucune gration proportionnelle entre les créatures et le créateur, et que

proportionneue entre les crées aboutit à Dieu, c'est passent J.J. ROBERAU, Leures, 18 sout 1756 (à Voltain la tient, et non parce qu'il la termine. Voire système économique est admirable ... Il s'é

à tout : le champ est vaste; mais j'ai peur qu'il n'aboutisse à des pays bien différens de ceux où vous prétendes aller.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 26 juillet 1767 (au Mis de Mirabonu).

ABOUTIR, transporté par figure de ce qui regarde l'espace à ce qui regarde le temps, a pu servir, comme dans le passage suivant, à exprimer certains rapports chronologiques:

... Les trente aus de cette ère qu'on voit aboutir à la quinième année de Tibère et au baptême de Notre-Srigneur.

Bosswey. Discours sur l'Histoire universelle, I, 10.

Engénéral, ABOUTIR signifie, au figuré, Arriver, atteindre à une certaine fin, à un certain résultat :

Je ne peus tirer de M. le prince de Piedmont... que des paroles qui n'aboutissoyent à auleune conclusion effective.

LE CARDINAL DE RICHELIEU, Lettres, 8 mars 1630. (Voir Lettres de Richelieu, L. III, p. 570.)

Ces murmures alloient *aboutir à* une sédition.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, IV, 10.

Ses pensées (du prince), qui ne devroient s'occuper qu'à la gloire, et n'avoir pour objet que le salut du public, aboutissent toutes à ce beau dessein.

BALZAC, Aristippe, disc. VII.

Pribagore disoit que le luxe aboutissoit à la débauche, la débauche aux violences, et les violences au repentir.

Peanor D'Ablancourt, Apoplithegmes des anciens.
Pythagore.

Mais à quoi auroient abouti tant de qualités héroïques, si Dieun'ent fait éclater sur lui la puissance de sa grâce?

FLÉCRICA, Oraison funèbre de Turenne.

L'unique chose sur laquelle on peut soupçonner Virgile, est d'avoir un peu trop songé à sa fortune dans ses vers, et d'avoir fait aboutir son poëme à la louange, peutêtre un peu flatteuse, d'Auguste et de sa famille.

FERELON, Dialogues sur l'éloquence, I.

Les menées de M. le duc du Maine après sa disgrace, ou plutôt celles de madame sa femme, aboutirent à la conspiration de Cellamare, et vinrent encore approfondir q chute.

SAIRT-SIMON, Mémoires, Minorité de Louis XV.

Mes réflexions furent accompagnées de quelques transports de reconnoissance, qui pourtant n'aboutirent à rien. J.-J. Roussau, les Confessions, part, I, liv. II.

Voilà le terme inattendu auquel aboutirent enfin toutes mes grandes espérances.

LE SAGE, Gil Blas, VIII, 13.

Tout ce que l'on peut faire en physique expérimentale ne peut pas nous donner des résultats rigoureusement exacts, et ne peut aboutir qu'à des approximations plus ou moins grandes.

Burvon, Hist. nat. Des éléments. Introd., partie expérimentale.

Tant qu'enfin au baiser le tout est abouti.

La Fortaire, l'Eunuque, IV, 3.

ABOUTIR, en ce sens et avec la même forme de construction, a souvent pour régime indirect un verbe à l'infinitif:

Il est venu un courrier de M. de Mandes, dont toute la dépesche aboutit à faire cognoistre le mauvais état où sont les vaisseaux espaignols.

LE CARDINAL DE RICHELIEU, Lettres, 27 décembre 1627.

Tout *aboutit* à être disposé comme il faut envers Dieu et envers les hommes.

Bossurt, Méditations sur l'Évangile, Dernière semaine du Sauveur, XLIIº jour.

Quoi donc! tant de trésors n'étoient renfermés que dans un vase d'argile, et tout ce que j'ai dit qu'elle fut n'aboutira qu'à dire qu'elle n'est plus!

FLÉCHIER, Oraison sunèbre de madame d'Aiguillon.

Tout aboutira donc, d'un côté, à satisfaire la curiosité et à entretenir l'oisiveté de l'auditeur, de l'autre, à contenter la vanité et l'ambition de celui qui parle!

FÉBELON, Dialogues sur l'éloquence, I.

J'ai oùi dire au vieux maréchal de Villeroy,... que toutes ses leçons (de Mazarin à Louis XIV) rouloient sur des maximes générales, et aboutissoient à tenir les princes du sang le plus bas qu'il pourroit.

L'abbé de Choisy, Mémoires, II.

En matière de dépenses et de profusion, rien n'est blâmable et excessif selon le monde, que ce qui peut aboutir à déranger la fortune.

MASSILLON, Caréme. Sur le petit nombre des élus.

J'ouvris la scène par une tirade de vers qui aboutissoit

mient construit avec des adverbes

ABOUTÉ, ÉE, participe.

Il appartient and:

et il semble g

substitué, av

cipe du verl

sité

s

Les reffe France ju general croix l marqu which was an ender the minute of the minute

Au liguré:

Au liguré:

pieu voulut que la mairrie, après avoir changé de la mairrie, après avoir changé de Dieu voulut que la mairrie de la Pepin...

diverses mains... abuntis finalement en Pepin...

diverses mains... de la reaction de la Prance, V, 1; VII, 7.

paigon. Br. Parquera, Recherches de la France, V, 1; VII, 7.

De ce dernier exemple on peut rapprocher les suivants, dans lesquels aboutir en est pris au seus où vants, disons Se terminer en :

Quant au theâtre... qui s'appelle Odeon, il est par dedans faict à plusieurs ordres de sieges et plusieurs rangs de colomnes; mais la couverture est un seul comble rond, qui se va tout à l'entour courbant et couchant en soy-mesme, aboutissant en poincte.

ANYOT, trad. de Plutarque. Vie de Périclès, c. 5.

La figure de la décsse est comme un globe qui aboutit en pyramide, sans aucune autre ressemblance, et l'on a'en sçait point la raison.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Histoires, II, 1.

### On dit aboutir auprès:

Il existoit sur la montagne même un sentier qui commençoit à la plaine de Trachis, et qui, après différens détours, aboutissoit auprès du bourg d'Alpenus.

BARTHELEMY, Voyage d'Anacharsis, Introd.; part. II, sect. II.

Constantinople et Ispahan sont les capitales des deux plus grands empires du monde : c'est là que tout doit aboutir.

MONTESQUIRU, Lettres persanes, CXV.

Charles assigna à Stanislas le revenu de ce duche de Deux-Ponts), estimé alors environ soixante et dix mille écus : ce fut là qu'aboutirent pour lors tant de projets, tant de guerres et tant d'espérances.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. VII.

#### Avec l'adverbe y:

La ville n'avoit pas même de rues, si l'on n'appelle de ce nom la continuation des chemins qui y aboutissoient. Montesquieu, Grandeur des Romains, c. 1.

#### Surtout avec l'adverbe où :

Ils (les devoirs) sont tous enfermez dans la patrie comme dans le centre où toutes les lignes aboutissent.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien. Louange de la Par.

Je pourrois, par ton moyen, avoir avec les séraphirune intime correspondance. Car enfin, treizième iman'es-tu pas le centre où le ciel et la terre aboutissent, le point de communication entre l'abime et l'empyrée! Montesquieu, Lettres persanes, XVI

En toute tragédie, comme en toute affaire, il y a point principal, un centre où toutes les lignes doiv - aboutir.

VOLTAIRE, Lettres, 19 janvier 1762.

Dien est le terme où aboutissent tous les chemins de vie.

Bennardin de Saint-Pierre, Études de la nature, VIII\_

Ces constructions, on vient de le voir partie lièrement de la dernière, sont d'un grand usage figuré; cela est plus sensible encore dans les exemples suivants, où aboutir n'est lié qu'à des mots nature abstraite:

Tout est précieux, tout est important, si nons cotemplons le terme où elle aboutit (la vie), et le comp qu'il en faut rendre.

Bossver, Oraison funebre de la duchesse d'Orléane

Apprenez où doivent aboutir vos desseins, vos prétentions et vos fortunes, si vous ne les soutenez par vos bonnes œuvres.

Fléchier, Oraison funèbre de Michel Le Tellier.

Vous verrez où aboutit enfin le monde, avec tous ses plaisirs et toute sa gloire.

MASSILLON, Avent. Le jour des Morts.

Les Indiens croient que le repos et le néant sont le fondement de toutes choses et la fin où elles aboutissent.

Montesquieu, Esprit des Lois, XIV, 5.

Où veut donc aboutir un pareil entretien?

Molière, l'École des Maris, III, 5.

Ne sachant pas où devoit aboutir

Tout ce mystère, il feignoit de dormir.

La Fontaine, Contes, I, 5.

ABOUTIR est un terme de médecine, de chirurgie, dont on se sert particulièrement en parlant des tumeurs ou des abcès arrivés à leur dernier période.

C'est aussi, par figure, un terme de jardinage qui signifie Boutonner, et se dit de certaines pousses arrondies, qui se manifestent dans l'aisselle des feuilles ou des rameaux, et qui doivent produire de nouveaux rameaux et de nouvelles feuilles:

Quand quelque apostume aboutit (Caput facit).

Rob. ESTIENNE, Dict. fr.-lat.

Les jardiniers ont emprunté de la chirurgie beaucoup de termes et de comparaisons : le chirurgien dit qu'une turneur qui doit dégénérer en abcès et venir en suppuration aboutit, lorsqu'elle perce en dehors; le jardinier dit que ses arbres fruitiers aboutissent, lorsqu'ils sont boutonnés et lorsque la séve s'est portée au bout des branches.

L'abbé Rozier, Cours complet d'Agriculture, art. Aboutes.

Dams cette dernière acception, on a fait quelquefois d'aboutir un verbe pronominal :

Nos arbres s'aboutissent fort bien cette année.

poiriers s'aboutirent très-bien l'année passée.

abricotiers s'aboutissent bien.

Dictionnaire de Richelet, Dictionnaire de Trévouz, Grand vocabulaire, etc.

S' DOUTIR s'est dit, au reste, dans une acception moins particulière, pour aboutir :

Cest comme une langue... de terre assez raisonnable-

ment large, qui separe un grand lac d'un costé et la mer de l'aultre, laquelle se va là aboutissant en un grand port. Amor, trad. de Plutarque, Vie d'Alexandre, c. 10.

ABOUTI, IE, participe.

Il n'est d'usage que dans certaines acceptions spéciales et techniques du verbe.

On lit cependant chez La Fontaine:

Cette figure à pans, d'une place est suivie;

Mainte allée en étoile, à son centre aboutie,

Mène aux extrémités de ce vaste pourpris.

LA FONTAINE, Psyché, I.

ABOUTISSANT, ANTE, participe prés. et adj. Qui aboutit, qui touche par un bout.

Il se construit, comme aboutir, avec la préposition  $\dot{a}$ :

Tenant et aboutissant à ung autre (Confinis).

Rob. Estienne, Dict. fr.-lat.

La flamme, après avoir circulé, est enfin emportée rapidement par d'autres tuyaux d'aspiration aboutissant à une grande et haute cheminée.

Burron, Hist. nat. Minéraux. Du Fer.

Par une porte aboutissante aux champs
Alloit, venoit, sans que ceux de la ville
En sussent rien, non pas même ses gens.
LA FONTAINE, Contes, II, 5.

On l'a aussi construit anciennement avec la préposition de :

Estre aboutissant de quelque contrée.

Rob. Estienne, Dict. fr.-lat.

# ABOUTISSANTS, s. m. plur.

Il s'emploie communément dans cette manière de parler : les tenants et aboutissants, les tenants et les aboutissants, qui se dit, en termes de droit, des Pièces adjacentes à celles qu'on veut désigner :

Toutes aliénations et hypothèques d'héritages... sont de nulle valeur... 'si les pièces de terres ou héritages ne sont spécifiées et désignées particulièrement par aboutistissans et tenans.

Coutumes générales de Cambray, tit. V, art. 11. (Voir Coutumier général, t. II, p. 288.)

Lequel (héritage) il doit désigner et déclarer par le menu, par tenans et aboutissans.

FRANCÈRE, Nouvelle introd, à la pratique. Art. Saisses et criées de rentes.

En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage... et deux au moins des tenants et aboutissants.

Code de Procédure, art. 64.

La même locution se prend figurément pour signifier les Circonstances, les particularités, les détails d'une chose ou d'un fait qu'il importe de connaître et d'approfondir sous tous les rapports:

Qu'ils me dient le nom, l'origine, les tenans et aboutissans de la chaleur, du froid, les qualitez de celuy qui agit et de celuy qui souffre, ou qu'ils me quittent leur profession, qui est de ne recevoir ny approuver rien, que par la voye de la raison.

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

(Le lieutenant du prevost) descouvrit toutes vos assemblées et entreprises, par tenants et aboutissants, et fut cause que le roy bien adverty fit saisir le grand et petit Chastelet, l'Arsenal et Hostel de ville, et renforça ses gardes, pour empescher l'execution de vostre dessein.

Satire Ménippée, Harangue de M. d'Aubray.

Quand un seigneur luy venoit demander pour une personne ecclesiastique une abbaye vacquante, le Roy ne pouvoit sçavoir toutes les vacations, my tous les tenans et aboutissans de telles choses.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. II, lettre 82.

Vous savez mieux que moi les tenans et les aboutissans de cette affaire-là: vous y étiez, et je n'y étois pas; mais on sait bien à peu près comment cela se gouverne.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, Ire partie.

On a même dit, de cette manière, les tenants et les aboutissants d'une famille, d'une personne:

Il avoit épousé une telle, laquelle il cottoit par tenans et aboutiesses.

THÉODOSE VALENTINIAN, l'Amant ressuscité de la mort d'amour. V.

Ce sont des émissaires admirables: ces gens-là savent tous les tenans et les aboutissans des familles, et nous en tirons de bons services.

DANCOURT, la France d'intrigues, IV, 14.

Il lache ensuite, comme par abondance de cœur, les tenans et les aboutissans, la rue et le logis de M. Franchard.

DUPARSNY, Historiettes. L'Agioteur dupé.

On voit que le substantif ABOUTISSANT jamais que dans cette construction comptenants et aboutissants, ou les tenants et l'sants. Quant à la légère différence qui e ces deux leçons, et qui résulte de la se d'un article, il ne faut pas croire qu'el une nuance importante et qu'elle soit à pour la correction. Tout au plus pourra que la première est plus particulièrement dans le langage du droit.

### ABOUTISSEMENT, s. m.

On l'a dit dans des sens analogues à boutir;

Par exemple, en parlant de terres cont

Aboutissement de terres (Confinium).

Ros. Estienne, Dict. fr.-les

Par exemple, encore, en parlant d'u d'étoffe servant à en allonger un autre :

Cela est trop court; il y faut coudre un ab Dictionnaire de l'Académ

Ce mot, vieilli et inusité, ne s'emp qu'en parlant d'une tumeur qui perce, a qui aboutit.

### AB OVO.

Locution adverbiale qui signifie: Dès depuis le commencement. Elle est textuelle pruntée du latin, et fait allusion, soit a état des animaux ovipares, soit au mets jerepas commençait chez les Romains, sek sage d'Horace:

Si collibuisset, ab ore Usque ad mala citaret, lo Bacche.... Mosar., Sal., liv. I, sat. zz

soit peut-être à un autre passage en Hor un poëte d'avoir fait remonter jusqu'à l'œ le récit de la guerre de Troie :

Nec gemino bellum Trojanum orditur a.

HORAT., ad Pison, v.

Dans le premier volume, l'auteur prend son élève

BACHAUMONT, Mémoires, 1762, 30 juin.

Et d'abord, sauvez-vous par une fuite prompte
De ce conteur minutieux
Dont l'ennui consciencieux,
De quelque omission pour réparer la honte,
Malgré vous ab ovo recommence son conte.

Declier, la Conversation, I.

## ABRACADABRA, s. m.

Mot de convention, sans racine bien déterminée, dont les lettres disposées dans une certaine forme passaient pour avoir des vertus magiques :

Je vous veux.... apprendre pour cette fièvre-là une recepte cent fois plus aisée :

Inscribas chartæ quod dicitur Abracadabra,
Sæpins et subter repetas, mirabile dictu!

Donec in angustum redigatur littera conum.

(Serenus Sammonicus, De medicina parvo pretio parabili.)

Cest-à-dire Abracadabra; et dessous Abracadabr, et à la troisième ligne Abracadab, etc. Vous fussiez-vous ja-mais avisé de cela?

VOITURE, Lettres, CXCII.

Que vous m'avez obligé de m'apprendre cette propriété

COSTAR, Entretiens, lettre XXVII.

ABRÉGER, v. a. (du latin abbreviare, dérivé in usité de breviare, et, par ces mots, de brevis).

rimitivement abrevier, abrever; d'après brief, abriefver, abriever, abriver; et enfin, par la stitution du g au v, abridger, abrigger, abregier, abregier, tous ces mots et autres encore, soit un seul b, soit avec deux. (Voir le Dictionne de Monet, le Glossaire de Sainte-Palaye, et les exemples ci-après.)

Cette dernière forme, Abréger, est bien ancienne, puisqu'elle se trouve déjà dans une chronique du douzième siècle (la Chronique des ducs

de Normandie, par Benoît, v. 8224), et dans plusieurs ouvrages du treizième.

On lit dans le Dictionnaire français-latin de Rob. Estienne, éditions de 1539 et 1549, Abbreger, que reproduit en 1564 et 1572 J. Thierry, avec cette remarque: « Aucuns prononcent Abbrevier. »

ABBRÉGER est encore donné par le Dictionnaire de l'Académie en 1694 et 1718, et c'est plus tard que devient générale dans nos lexiques la forme actuelle ABRÉGER.

Abréger n'est pas employé d'une manière tout à fait conforme à sa signification propre dans cet ancien passage, où on lui donne le sens de Rapprocher:

(Les Beduns) disent leur jour de mort estre determiné sans faille, et sans qu'il soit possible qu'il puisse estre eslongné ne abregé.

JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

Abrécer signifie proprement Rendre plus court., Soit qu'il s'agisse de l'étendue, comme dans ces expressions, le plus souvent prises au figuré, abréger le chemin, la carrière, le cours, etc.:

Je t'ay beaucoup d'obligation de m'avoir abrégé le chemin.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien , Hermotime.

Je veux tout à l'heure te découvrir le fin de l'art salutaire que je professe depuis tant d'années. Les autres médecins en font consister la connoissance dans mille sciences pénibles, et moi je prétends t'abréger un chemin s' long.

Le Sage, Gil Blas, II, 3.

Nous n'abrégerons pas, comme le défunt, notre carrière, à force de vouloir la prolonger.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 22 septembre 1764.

Nous autres gens de cour, Nous savons abréger le chemin de l'amour. REGNARD, le Distrait, III, 2.

Le chagrin vint flétrir la fleur de ses beaux jours; Une langueur mortelle en abrègea le cours. Voltaine, la Henriade, III.

Soit qu'il s'agisse de la durée, comme dans ces expressions, abréger la durée, abréger le temps, etc.

On croit qu'il expose les troupes; il les ménage en abrègeant le temps des périls par la vigueur des attaques. Bossurt, Oraison funèbre du prince de Condé.

Les temps de paix sont abrégés.

Massillon, Oraison funèbre du Dauphin.

Le plus grand de nos arts seroit donc d'abréger le

Burron, Histoire des Minéraux, introd. Des Élémens, part. II.

O bon Émile! aime et sois aimé!... je n'abrégerai point cet heureux temps de ta vie.

J .- J. ROUSSEAU, Émile, V.

Après avoir empoisonné ses jours, je ne suis point surpris qu'il en ait volontairement abrégé la triste durée. MARMONTEL, Mémoires, X.

> Et se Dex (Dieu) le tans n'abrejoit, Les mois et les jors n'acorchoit (accourcissait), Il ne seroient pas tot salvé. Li Lucidaires, ms. 283, fol. clij, vo c. 1. Bibl. de l'Arsenal.

Pour abreiger le temps de penitence.

LA BEINE DE NAVARRE, Poésies de François Ier, rondeau 68.

Et si, durant un jour, notre premier aïeul Plus riche d'une côte avoit vécu tout seul, Je doute, en sa demeure alors si fortunée, S'il n'eût point prié Dieu d'abréger la journée. Boileau, Satires, X.

Soit ensin qu'il s'agisse de la quantité, mais toujours par rapport à la durée, comme dans ces expressions, abréger les jours, le nombre des jours, abrèger les heures, les moments, etc. :

Les plaisirs, pris sans modération, abrégent plus les jours des hommes, que les remèdes ne peuvent les prolonger.

Finelon, Télémaque, XVII.

Et ne savois-je pas tous ces remèdes que vous m'enseignez? - Que n'en usiez-vous donc... sans veuir me chercher de si loin, et abréger vos jours par un si long voyage?

LA BRUYÈRE, Caractères, C. 11.

Si la nature sembloit lui promettre des jours au-delà des jours du roi, sa tendresse les abrégeoit, et on lui a souvent oui dire que sa plus douce espérance étoit de compter que le roi lui survivroit.

MASSILLON, Oraison funèbre du Dauphin.

On prolonge les heures du sommeil pour abréger celles de l'abstinence.

MASSILLON, Caréme, le mercredi des Cendres.

Les remèdes fréquens n'abrégent point leurs jours; Rien n'en hâte le long et le paisible cours.

LA FORTAIRE, Poëme du Quinquina, I.

L'homme, avec ses dix doigts, sans armes, sans désense, N'a point été formé pour abrèger des jours Que la nécessité rendait déjà si courts.

VOLTAIRE, Satires; la Tactique.

Mais mon incertitude est mon plus grand supplice : Je supporterai tout pourvu qu'elle finisse. Chaque instant qui s'écoule, empoisonnant son cours, Abrége au moins d'un an le nombre de mes jours. Piron, la Métromanie, V, 1.

On dit généralement, ABRÉGER une chose, pour En abréger la durée, la faire arriver plus promptement à son terme, à sa conclusion :

Si ces longs parleurs se saschoyent autant de parler, que les auditeurs s'ennuyent d'escouter, ils ne feroyent leurs oraisons si longues, et abbreviroyent leur quanquam.

G. BOUCHET, Serées, liv. I, 12e serée.

Elles (les maladies) ont leur fortune limitée dès leur naissance, et leurs jours. Qui essaye de les abbreger imperieusement, par force, au travers de leur course, il les allonge et multiplie, et les harselle au lieu de les appaiser.

MONTAIGNE, Essais, III, 13.

De là on marche à Carantan, de qui ceux du pays firent la capitulation pour abreger leurs ruines.

AGR. D'AUBIGNÉ, Histoire universelle, t. II, liv. II, c. 7.

Il fit soigneusement prendre garde à elle, de peur qu'e ce desespoir elle ne se tuast pour abreger sa misere. COEFFETEAU, Histoire romaine, I.

Ceux qui définissent les termes.... ne le sont que po abréger le discours, que de fréquentes circonlocutions r droient ennuyeux.

Logique de Port-Royal, part. I, c. 1

N'est-ce donc pas un bienfait de Dieu d'avoir al les tentations avec les jours de Madame?

Bossurt, Oraison funèbre de la duchesse d'Orlé

Quoiqu'elles (les histoires) semblent allonger l'intion, elles l'abrégent beaucoup, et lui ôtent la séch des catéchismes.

FÉNELON, de l'Éducation des filles, c

Elle (la Providence) est la consolation des tristes états de la vie; elle abrége toutes les plaintes.

Mme DE Sévigné, Lettres, 13 juillet 1689.

Voilà par quels plaisirs nous tâchons d'abréger le songe de la vie!

Mme de Maintenon, Lettres, XI, 17 septemb.

Les martyrs, en donnant leur vie pour Jésus-Christ, u'ont fait qu'abréger leur sacrifice.

Massillon, Sermon pour un saint martyr.

Mademoiselle, comme les momens sont précieux, j'abrège toutes les galanteries que mériteroit une personne comme vous.

DUFRESNY, le Malade sans maladie, II, 8.

Il (Félix, premier chirurgien de Louis XIV) consulta les meilleurs chirurgiens, il inventa avec eux les meilleurs instrumens qui abrégeaient l'opération et qui la rendaient moins douloureuse.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 27.

Il venait d'établir la juridiction consulaire à Paris et dans plusieurs villes, et par là il abrégeait des procédures ruineuses, qui étaient un des malheurs des peuples.

La mana, Histoire du parlement de Paris, c. 27. Du chancelier de l'Hôpital, etc.

Ces méthodes... abrégent le travail.

Borrow, Discours, I. Manière d'étudier l'histoire naturelle.

O grands philosophes! que Dieu vous est obligé de lui fournir ainsi des méthodes commodes et de lui abréger le travail.

J.-J. ROUSSRAU, la Nouvelle Héloise, VIº part., lettre 6.

Parmitant d'admirables méthodes pour abréger l'étude des seiences, nous aurions grand besoin que quelqu'un nous en donnât une pour les apprendre avec effort.

Le mane, Émile, III.

Por un poi (peu) la paine abregier.

MARIE DE FRANCE, Lai de l'Espine.

trouve l'on façon de prolonger qui se doibt et se peult abreger. Cl. Manor, l'Enfer.

Cours par un prompt trépas abréger ton supplice.

RACINE, Mithridate, II, 6.

On dit souvent abrèger la vie, au sens de ces expressions tout à l'heure rappelées, abrèger le cours, la carrière de la vie, les jours, etc. : Et qui bien y penseroit, c'est miserable vie que la nostre, de tant prendre de peine et de travail pour s'abreger la vie, en disant et escripvant tant de choses, presque opposites à leurs pensées.

ABR

COMMYNES, Mémoires, IV, 6.

Il y a parmi les moines des frères qui sont tout ensemble apothicaires et chirurgiens. Ces singes de médecins s'appliquent à la chimie, et font des drogues pernicieuses avec lesquelles ils abrégent la vie de leurs révérends pères.

LE SAGE, Gil Blas, X, 1.

Cette noble fermeté lui attira de la part du pape même un nouveau sujet de mécontentement, qui ne contribua pas peu à abréger une vie si illustre.

VERTOT, Histoire des chevaliers de Malte, XIII. Jean de la Valette.

Comptez que ces deux vers-là, et ceux qu'on m'envoie de Paris, contribueront à abréger ma vie.

VOLTAIRE, Lettres, 21 décembre 1765.

La captivité abrége moins leur vie (aux éléphants) que la disconvenance du climat.

Burron, Histoire naturelle. Quadrupèdes; l'Éléphant.

Et li autre dist qu'il mentoit...
Et que bon chrestien estoient,
Et que par hayne et envie
Estoit abregée lor vie.
Godepron de Paris, Chron. métrique, v. 6040 (lire 6060).

La tierce (Atropos) solement vous grieve (nuit), Qui tontes les vies abrieve.

Roman de la Rose, v. 19965.

Quelquesois abréger sa vie, ses jours, sa carrière, etc., signifient Y mettre un terme par une mort volontaire:

Dites-lui qu'il doit trembler de l'état où je suis; je ne réponds de rien si je le revois; je suis capable de le suivre, je suis capable d'abréger ma vie, je suis capable de tout.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. IX.

Droit au torrent grand et inevitable...
S'en vont courant pour abreger leurs vies.

Marguerites de la Marguerite, l'Histoire des satyres et nymphes de Dyane.

Mais aussitôt ma main, à moi seule funeste, D'une infidèle vie abrégera le reste.

RACINE, Andromaque, IV, 1.

On trouve dans le Roman de la Rose le pronominal s'Abréger, employé en ce sens :

Se sai-ge bien que de legier

La se puet chascuns abregier.

Can mains acorcent bien lor wie,
Ains que l'umor soit defaillie,
Par eus faire noier ou pendre.

v. 17.190.

ABRÉGER se prend, par figure, dans une acception favorable, pour Faire paraître court, embellir, égayer, etc.:

Le renard et le chat, faisant voyage ensemble,
Par maints discours moraux abrégeoient le chemin.

LA MOTTE, Fables, IX, 66.

Ces spectres, ces lutins rôdant dans les ténèbres, Vieux récits dont le charme, amusant les hameaux, Abrège la veillée et suspend les fuseaux.

DELILLE, & Imagination, IV.

ABRÉGER est d'un grand usage en parlant des discours, des ouvrages d'esprit qu'on juge convenable de réduire. On dit abréger un livre, et même abréger un auteur :

Justiniens su de moult grant sapience et de moult grant pooir; il abreja les lois du Code et du Digeste.

BRUNETTO LATISI, li Tresors, liv. I, part. II, c.. 87.

Pour leur donner les graces de nostne langue, j'abbrege quelquefois des endroits qui seroient trop languissans.

Perrot D'Ablancourt, trad. des Commentaires de César. Préface.

Ce livre, que feu mon père prit depuis la peine d'abréger pour son usage particulier... fut très bien reçu du public.

PRILISSON, Histoire de l'Académie françoise, part. V.

Ce sont les ouvrages médiocres qu'il faut abréger.

VAUVEMARQUES, Réflexions et maximes, CCCLVI.

Je me sais bien du scrupule de toucher aux ouvrages de Richardson, surtout pour les abréger.

J.-J. Roussaut, Lettres, 25 mai 1764.

Quelquefois un complément formé de la préposition de et de son régime fait connaître dans quelle mesure un ouvenge est abrégé::

> Le traducteur qui rima l'Iliade De douze chants prétendit l'abrégér,

Mais par son style aussi triste que fad De douze en sus il a su l'allonger.

J. B. ROUSSEAU, Épigram

ABRÉGER, dans un sens analogue, sign de la brièveté, de la rapidité à ce que l'c que l'on écrit.

Cet emploi du verbe nous fait remo premier des exemples qui suivent, dans de date fort ancienne, à la forme primi VIER:

Li briés jors nos destrent ke nos abrevien traint d'abréger) nostre sermon, ne n'en est veilles si nos brief parole faisons, quant De peires fit parole abrevieie.

S. Bernard, Sermons français. (Voir à la sui livres des Rois, p. 535.)

Voilà ce qui m'oblige à continuer le réci se passa dans ces temps-là, que j'abrégerai plus qu'il me sera possible.

En ce qui regarde les assemblées du p n'abrégerai les détails qu'à l'égard de colles duit des délibérations considérables.

LE CARDINAL DE RETZ, Memoires, part. II

Vous dites que vous n'êtes pas forte sur | et je vous dis, moi, qu'on ne peut mieux abn Marc de Sévigné, Lettres, 2 fér

Tacite fait un ouvrage exprès sur les mon mains; il est court, cet ouvrage, mais c est Tacite, qui abrégeoit tout parce qu'il voyoit Montesquisu, Esprit des Lois,

J'ai beaucoup abrégé, et j'ai réduit à une étendue cette histoire des oiseaux.

Burron, Plan de l'ouvrage su

Non pas, lui dis-je, n'abrégez rien, je vous je vous demande jusqu'au moindre détail.

MARIVAUX, la Vie de Marian

Un défaut de la mauvaise poésie est d'allor comme le caractère de la bonne est de l'abre VAUVERARQUES, Réflesions et

Là comence l'estoire ke nos dire deve Mez por l'ovre espleiter li vers abriga Wacs, Roman de A

Ai-je la matire reprise Grossetement, selone la letre, Et la vueil en ce romans metre, Trop plus abregée d'assez.

G. Guilar, Royaux lignages, Prologue, v. 354.

Ains voil ma parole abregier Por vos oreilles alegier.

Roman de la Rose, v. 19671.

Il auroit plus tôt fait de dire tout vingt fois, Que de l'abréger une. Homme, ou qui que tu sois, Diable, conclus, ou bien que le ciel te confonde! RACINE, les Plaideurs, III, 3.

Amágun une chose, c'est quelquefois En abréger le récit, l'exposition :

Ce discours seroit trop ennuyeux si je n'abrégeois toutes nos petites querelles.

D'Unvá, l'Astrée, part. I, liv. VI.

Enfin, pour abréger un si plaisant prodige, Notre assassin renonce à son art inhumain. BOILEAU, Art poétique, IV.

De là, dans les passages suivants, ces expressions, white les idées, les pensées, abréger des règles, white la méthode:

Estin, mes pères, pour abréger ces règles, je ne vous dini plus que celle-ci, qui est le principe et la fin de tents les autres.

PASCAL, Provinciales, XI.

Les expressions de cette science (l'algèbre)... abrépur d'ane manière merveilleuse toutes nos idées et tous

MALEBRANCEE, Recherche de la vérité, I, 11, § 1.

le n'ai abrégé mes pensées que par la crainte de ne porvaircomprendre ce grand sujet dans toute son étendue. Buzzon, Hist. nat. De la nature de l'homme.

Je lui simplifiai les règles, je lui abrégeai la méthode; dans six mois il n'y eut plus pour lui de difficultés de Marce.

Marmoures, Mémoires, II.

Anica se dit aussi en parlant de la prononciation, de l'écriture :

On n'usoit point encores lors, et ne sçavoit-on que s'estoit de notaires, c'est-à-dire d'escripvains qui, par

notes de lettres abbregées, figurent toute une sentence, ou tout un mot.

AMNOT, trad. de Plutarque, Vie de Caton d'Utique, c. 7.

Une des manières de varier ces noms étoit de les abréger, de les allonger, de les terminer en diverses inflexions, selon le génie des langues.

Bossunt, Discours sur l'Histoire universelle, I, 7; variantes.

C'est une propriété des barbares d'abréger tous leurs mots.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. FRANÇOIS, sect. 11.

Le Zilatat... nous abrégeons ainsi le nom mexicain de Hoitzilaztatl pour conserver à ce crubier l'indication de sa terre natale.

L'Angoli... nous abrégeons ce nom de celui de Cannangoli, que (cet oiseau) porte ordinairement à Madras. , Busson, Hist. nat. Oiseaux ; le Zilatat, l'Angoli.

ABRÉGER, dans l'acception définie tout à l'heure, a été ramené à sa forme primitive, abrévier, par un écrivain du dix-huitième siècle :

La première (difficulté) qui se présente, regarde les prénoms, et vient de la manière dont les Romains avoient coutume de les abrévier, car il ne leur arrivoit guères de les écrire tout au long.

Boindin, Remarques sur les noms des Romains.

Le premier (le nom de Marcus) s'abrévioit toujours par une m seule, et l'autre (celui de Manius) par une m avec une apostrophe, à peu près semblable à celle dont nous nous servons pour marquer les élisions.

La mina, même ouvrage.

Dans la langue du droit féodal, on entendait par abréger un fief, le Diminuer, en amortir, en éteindre une partie, le démembrer de quelque manière que ce fût:

S'aucuns abrege le fief qui est tenu de li.....

BEAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, c. XLV, § 26.

Il sont aucun fief c'on apele fiés abregiés.

Le nine, même ouvrage, c. xxviii, § 7.

Un fief abrégé.

LAURIÈRE, Glossaire du Droit françois.

On disait encore abrèger les services d'un fief:

Abridger les services d'un fief.

Lettleron, Tenures, fol. 122 vo.

Année, mais Grantquefois avec des acceptions de honne heure vientlies on même sorties de l'usage.

Ainsi, s'ARRÉCLER : vonlu dire Se réduire, décroître, diminiser

Fontes natures . \*\* "thregent of descendent.

Costos . \*\* "trans. \*\* over to 'a Chasse. Des manieres et

Constations une toit avoir... un bon veneur.

d'anégen à conta dire aussi. Se faire petit, s'hu-milier, d'abaisser :

(Aner Trevre, in incis it i besoigne por kai li Sires de natesteit saturillest et aurement ensi.

 Bernari, sermoni vinciti. Vinca la suite les Quatre livres les chies. 3. 10.

Entin on a fit a smeller pour Se hiter, s'em-

Fire, tist ore Bennucy, ou pensoit que Passelion fist ce pour le prus nonnover, mus ne le ferons point, tant que ous sovez mesent, mais novegen vous, car le damoisel n'acteur autre mose.

Percejurest, voi. IV. c. 37.

See an ouvern cost in the in the surveye...

Some immunication and and a Communication Thestre

ranguage to III, 50 500. Since interconnects

the issuit un ornées on doune.

La evaet ornées et giour acquerre.

La vestre en propre personne.

Louiges-vous suis plus enquerre.

Louiges-vous au Versouse. Voir l'Histoire du Théâtre
touvoir des vers Pariet, L. L. p. 300.)

Dans de vieux textes, s'ABRIEVER, s'ABRIVER, ont le sens de se porter impetueusement, s'élancer, et Du Cange, qui les cite, est tenté de voir là, malgré l'identite de la forme, un verbe différent venant du provençal abrivar:

Adone s'abrieverent tuit contre lui (saint Etienne) et le getterent hora de la cite et le lapidoient. (Act. apost., vii, in impetum secerunt in eum...)

to an Annie, man, cod. uS, Saint-Vict. Paris, fol. 22, ve col. 2 (cite dans le Giossano de Da Cango).

be chain on mont bound arive be lone que aporte lue s'adrier. es elvene, donne agrages, t. II, v. 542. On peut rapprocner du dernier emploi de s' GER dont il vient d'être question, celui qu d'ABRÉGER un écrivain du quatorzième siècle, le truisant avec un nom de personne, et sembla donner le sens de Décider, déterminer promptes

A ces paroles retourna le dit maréchal devers et prit en sa compagnie le captal de Buch, le seign Rosem et le seigneur de Mucident, pour mieux ger le duc.

FROMSART, Chroniques, II part., liv. I, c. 3

On trouve s'ABRÉGER, avec un sens analogue des précédents, pour Se réduire, se raccourcir, cette phrase d'un écrivain du dix-septième si

Nos corps, par la dernière résolution qui s'en fai le tombeau, se raccourcissent, s'abrégent presque j s'anéantir.

BOURDALOUR, Carême. Sur la Cérémonie des (

S'ABRÉGER dans le sens passif de Être rendu venir plus court, est d'ailleurs une expression usitée, soit au sens physique, soit au sens mor

Et s'en abrege tant la vie que à grant peine s'en nul roy en France, depuis Charlemaigne, avoir soixante ans.

COMMYNES, Mémoires, VIII, 2

La vie, déjà raccourcie, s'abrége encore par les v ces qui s'introduisent dans le genre humain.

Bossver, Discours sur l'Histoire universelle, Il

Les opérations, quoique longues, s'abrégeront rellement, parce que l'habitude du calcul appi bientôt à franchir plusieurs propositions identique CONDILLAC, la Langue des calculs, c. 13.

..... Des enfans découvrent le télescope; Galilée fectionne l'instrument nouveau : alors les chemis l'immensité s'abrégent.

CHATHAUBRIAND, Génie du christianisme, IV,

Kar dès or s'abregent mi jor.
Benoît, Chronique des ducs de Normandie, v. 82:

Là trouve l'on façon de prolonger Ce qui se doibt et se peult abreger.

CL. MAROT, l'Enfer.

Comment de nos soleils l'inégale clarté S'abrège dans l'hiver, se prolonge en été. Delille, trad. des Géorgiques. Abréger peut s'employer absolument; quelquefois en parlant de la distance :

Nonancourt n'est qu'à cinq lieues de La Ferté, et quand on n'y passe point pour abréger, on avertit cette poste, sui envoie un relais sur le chemin.

SAINT-SIMON, Mémoires, 171, t. XIII, c. 26.

Par un renversement de cette locution, on dit du chemin lui-même, qu'il abrège.

ABRÉGER, dans une acception très-générale, signifie En finir promptement :

Je veux à l'advenir que l'on ne face point un si grand nombre de deputez, et pour le present regardez d'abre-ger, ou autrement je vous retrancheray.

HENRI IV, Réponse aux remontrances du clergé, 5 décembre 1605. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. VI, p. 566.)

C'est abréger avec certaines gens que de penser qu'ils sont incapables de parler juste.

LA BRUYERE, Caractères, c. 12.

On me l'a bien dit, monsieur, que vous étiez un médecin tout différent des autres. — Rien de plus opposé que ma méthode et la leur; car j'allonge la vie en abrégeant la maladie, les remèdes et les consultations. — Abrégez donc, monsieur.

DUFRESHY, La Malade sans maladie, V, 4.

ABRÉGER est surtout d'usage lorsqu'il est question des Paroles, des discours, des écrits :

Vous doncques, dist Pantagruel, monsieur de Humeresne, dictes ce que vouldrez, et abbreviez, sans rien loutessois laisser de ce que servira au propous.

RABELAIS, Pantagruel, II, 11.

brige, car je m'imagine que toutes ces minuties de bas âge vous ennuient.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. I.

jour douleur fort vive, qui me tient depuis hier à la ure du poignet, me donne à tenir la plume une culté qui me force d'abréger.

J.-J. Roussaw, Lettres, 24 juin 1767.

J'étois dans l'antichambre à causer avec elle En tout bien, tout honneur. — Eh! tâche d'abréger. La Chaussin, l'École des Mères, I, 6.

D'ABRÉGER, ainsi employé absolument, s'est for-I.

mée la locution proverbiale *Pour abrèger*, correspondant exactement à une autre locution anciennement usitée, *Pour faire court*:

De vins et de viandes de diverses façons ne fault point escripre ne demander; et quand les tables, *pour abreger*, furent levées, les menestriers sonnerent pour dancer,

A. DE LA SALE, Le petit Jehan de Saintre, c. 53.

Pour abbreger, après quelques autres argumens et deduitz, l'abbé... luy va dire...

BONAVENTURE DES PÉRIERS, les Contes ou les Nouvelles, etc. Nouvelle LXXXV, de l'Honnesteté de M. de Salzard.

. Pour abréger, elle arrive saine et sauve au delà du labyrinthe.

LA FONTAINE, Psyché, II.

Voilà, pour abréger, le dénouement de cette première intrigue.

Hamilton, Mémoires du chevalier de Grammont, c. 3.

Pour abréger, je passe sous silence les autres usages et les superstitions des Groenlandois, que M. Crautz expose fort au long : il suffira de dire....

> Burron, Hist. nat. De l'Homme. Variétés dans l'espèce humaine.

Pour abregier,
Je le fis estre mon berger.

La Farce de Pathelin.

Quel mestier voulez-vous elire? Dites le moi pour abreger.

La moralité des Enfans de maintenant. Ancien Théâtre français, t. III, p. 14. (Bibl. elzevirienne.)

Sept moys tindrent, pour abreger, Sans savoir où plus vivre prendre.

MARTIAL D'AUVERGNE, Vigiles de Charles VII. Comment Rouen fut prins.

Messeigneurs, pour tout abregier, Et sans plus faire de langaige.... Le Mistere du siege d'Orleans, v. 3983.

Pour abreger, en lieu d'executer, Devant Payve allasmes nous boutter,

François I<sup>er</sup>, *Poésies*. Épistre du roy traictant de son partement de France.

Pour abréger, la chose s'exécute Comme Richard s'étoit imaginé.

LA FONTAINE, Contes, I, 2.

Au lieu de pour abréger, on a dit, sans ellipse,

abrèger l'histoire, le conte, pour abrèger la ma

Et pour l'istoire abregier, le conte vint devant le Roy

Après tontes paroles et devisemens, pour la matiere abregier, ils monterent à cheval et chevaulcherent pas

pour pas tant qu'ilz entrerent dedans la ville.

Le Livre du chevalereux comte d'Artois, P. 69, 78-77.

Les histoires romaines... font tant de gloricuses mencions (des vrayes veulves de jadis) desquelles pour lors je me passe pour abregier ma matiere et venir à mon propos.

Je suppose même, pour abréger matière, qu'elle est

Durresar, la Noce interrompue, sc. 9. Pour abréger matière, il engagea le roi à envoyer aussi folle que vous. M. de Torcy de sa part à madame de Nemours. SAIRT-SIMOR, Mémoires, 1699, l. II, C. 18.

..... Pour abreger le compte, Sovez certain qu'au partir du dict lieu, N'oublia rien fors qu'à me dire adieu. CL Marot, Epitres, 1, 14.

On rencontre fréquemment chez les écrivains du moyen age, Abrivé, employé adjectivement au sens de Haté, prompt, empressé. Mais peut-ètre y faut-il voir le participe du verbe que Du Cange rapporte, comme il a été dit plus haut, p. 264, au provençal abrivar:

Et li barou sunt es chevaus monte, Li un vers l'autre, le frein abandonne, Garin le Loherain, I. II, P. 34, Cf. p. 50. S'entreferirent durement abrivé.

Gautiers lait corre le cheval abriré. Raoul de Cambrai, C.C.

Lors virent venir abrivé Liemiers, levriers, et brachez. Roman du Renart, 1. III, p. 103, v. 22582.

Si saillent

Un varlet vint tout abrivé, Qui fort heurté à ma porte 2,

G. DE MACEAUT, Poesies; le lay de l'Esperance, ms. 7609-2,

ABRÉGÉ, SOUS SES diverses formes, s'est dit de fol. 194, ve col. 3, Bibl. imper. tout temps des choses, comme une sorte d'adjectif:

O bries parole de la parole abrevieie, mais plaine de

s. Bernard, Sermons français. (Voir à la suite des Quetre celestiene suatisme!

O comme grans graces, Sire, vous doys-je rendre, qui m'avez monstré, et aux crestiens de ce present temps, si droit et abregé chemin de parvenir à vostre pardurable

GERSON, l'Internelle Consolecion, II, 18. royaulme, se à nous il ne tient.

C'est (le recueil des Œuvres de Plutarque) en somm un recueil abregé de tout ce qui a esté de plus memorale un recuen aurege un tout de qui a coit de plus grands routet de plus digne faict ou dict par les plus grands routet de plus digne faict ou dict par les plus grands routet de plus digne faict ou dict par les plus grands routet de plus digne faict ou dict par les plus grands routet de plus digne faict ou dict par les plus grands routet de plus digne faict ou dict par les plus grands routet de plus digne faict ou dict par les plus grands routet de plus digne faict ou dict par les plus grands routet de plus digne faict ou dict par les plus grands routet de plus digne faict ou dict par les plus grands routet de pl plus excellens capitaines et plus sages hommes des de plus nobles, plus vertueuses et plus puissantes pat

ARYON, tred. des Vies de Platerque, Prifes qui jamais seurent au monde.

Ils aiment les voies courtes, décisives et abrégées. Logique de Parl-Royal, IIIº Parie, e. 19,5

.... Ils voudroient des chemins abrégés pour Mes

LETERTIZ, Théodicée ; Préface. El comme on disoit autrefois que Caton étois u bonheur sans peine. abrégé, capable de décider lui seul toutes chares, os

dire aussi que M. Talon lui seul étoit les grauds jou russi que un. raivis sur les grands jours de 1665, P. 3.
Fracuire, Mémoires sur les grands jours de 1665, P. 3. S. M. m'a tesmoigne w'elle sera bien aise de vo

mémoires abrégez de toutes les debtes et des paye Colsier au duc de Bourbon, 24 mai 1671. (Voir Corrections de Colsier au duc de Bourbon) que vous en deves envoyer.

administral. sous Louis XIV, t. I, p. 447.)

Par le conscil de M. Beanvilliers, j'écrivis au Eco Par le consci.
raisons fort abrégées.
SATAT-SIMME, Mémoires, 1694, L.I. C.

.... Une disposition sort commode et sort abrégée qui Présentoit une grande suite de choses disserentes en peu d'espace.

FORTENELLE, Éloge de Morin.

L'attraction domine dans ce plan abrégé de physique. Le même, Éloge de Newton.

Je tremble toujours qu'on ne parvienne à la fin à découvrir quelque secret qui fournisse une voie plus abrépour faire périr les hommes, détruire les peuples et les nations entières.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, CVI.

Je ne vons ai fait qu'un plan fort abrégé de mon poëme, mais vous devez m'entendre à demi-mot; votre imagination suppléera aux choses que j'ai omises.

Voetaine, Lettres, 23 janvier 1722, à J.-B. Rousseau.

On se fera donc des méthodes abrégées dont on se rendra raison, et on aura l'avantage de ne plus calculer par routine.

COMBILLAC, la Langue des calculs, c. 13.

métaphore... n'est au fond qu'une comparaison

LA HARPE, Cours de littérature, liv. II, c. 1, sect. 3.

On a fait d'Abrévier, ancienne forme d'Abréger, les mots abréviateur, abréviation, abréviature, Abréviatif, abréviativement.

# BRÉVIATEUR, s. m.

de Cotgrave, de Danet, et le Dictionnaire de l'Academie, en 1694 et 1718.)

Ce mot, qui semble peu ancien, bien que se rattachant à une racine fort ancienne, n'est d'usage que dans un seul cas pour désigner un Auteur qui

Constantinople.

Bossur, Discoure sur l'Mistoire universelle, IVe part., x1e siècle.

Le poëme dont vous me parlez n'est ni un poëme ni une histoire. L'auteur y donne cinq ans de durée à son action, et la suit dans un ordre chronologique comme Pourroit faire un abréviateur du P. Maimbourg.

J.-B. ROUSSRAU, Lettres, 5 avril 1721.

J'ai pris, comme vous voyez, l'emploi de votre abréviateur.

Voltaire, Lettres, 13 août 1731.

ABRÉVIATEUR se dit cependant de l'Auteur d'une composition écrite d'original, quand il s'est borné à rassembler sans développement et sans discussion des notions ou des faits établis avant lui :

L'évangéliste saint Marc, le plus divin de tous les abréviateurs, abrége en ces termes l'Évangile de saint Matthieu.

Bossuer, Élévations sur les mystères, XXIIIº semaine, 2º élévation.

Venons aux historiens de la seconde classe, les abréviateurs et les biographes.

Le président (Hénault) l'a nommé (Paterculus), avec justice, le modèle des abréviateurs.

LA HARPE, Cours de littérature, l. III, c. 1, sect. 3.

ABBRÉVIATEUR, se dit en termes de chancellerie romaine, de certains officiers, dont la fonction spéciale est de faire dresser les minutes des bulles :

La succession de feu Tristan Guillemier, en laquelle se retrouve comme héritier grandement intéressé Pierre Eschinard, abbreviateur de la chancellerie, qui a tousjours tesmoigné estre affectionné à mon service.

HENRI IV, Lettres, 1607, XX\*. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. VII, p. 418.)

## ABRÉVIATION, s. f.

Primitivement ABBRÉVIATION. (Voir le Dictionnaire de Danet.)

Il a signifié d'abord Action d'abréger, manière, moyen d'abréger :

Ce nous seroit grande abbreviation de labeur, si nous l'oyons ung peu sus cette snienne perplexité.

RABELAIS, Pantagruel, III, 24.

Monseigneur, je m'estois proposé de vous porter mon troisième projet touchant l'abbréviation des procès dans les parlemens....

ROBERTOT à Colbert, 22 jain 1665. (Voir Corresp. admin. sous Louis XIV, t. II, p. 187.)

On le retrouve, dans cette même acception, chez un de nos grands écrivains du dix-huitième siècle:

Une maladie grave et longue a interrompu pendant

de deux aus le cours de mes travaux : cette abreon de ma vie, dejà fort avancée, en produit une dans

ages. Histoire noturelle; Oiseaux, avertissement. C'est en ce sens qu'on appelait lellres d'abréviaion celles que le roy octroye aux seigneurs justiciers pour faire tenir leur jurisdiction hors l'étendue de leurs siefs et justices, et ce pour abbrevier les proces. (Coulumes d'Anjou, note à l'art. 64. voir

ABRÉVIATION signific ordinairement aujourd'hui Coutumier general, t. IV, p. 535.) Retranchement de lettres dans un mot, pour écrire

Heribert, comte de Vermandois, que le commun de nos plus vite on en moins d'espace :

FST. PASQUIER, Recherches de la France, V, 2. Annales appelle, par abreviation, Hebert. Ses yeux (du régent) ne pouvoient lire ma petite écriture courante et pleine d'abréviations, quoique fort peu

SAIRT-SIMON, Mémoires, 1717, 1. XV, c. 2. sujette aux ratures et aux renvois.

A l'egard des prénous qui commençoient par les mêmes lettres, et dont l'abréviation par conséquent pouvoit être équivoque, les Romains avoient soin de les distinguer ou par le nombre des lettres,... ou par la dissé-Bolndin, Remarques sur les noms des Romains.

rence des caractères.

Les Orientaux prétendent qu'il fonda la ville de Candahar; ils discut que c'est une abréviation d'Alexandre,

nt appete iscandar. Voltaine, Fragmens sur l'Inde et le général Lalli, art. V. Cicéron avoit distribué dans le sénat des copistes qu'il qu'ils ont appelé Iscandar.

exerçoit à écrire par abréviation, presque aussi vite que

LA HARPE, Cours de litterature, Éloquence. II, c. 4, sect. 4. Les Catilinaires. la parole.

and aussi des signes ou des caracniéer à certaines sylot même

representoient beaucoup de leure Ameror, trad. de Plutarque, Pie de Caton a ... notes et abbreviations ausqueis "

....Des imprimeries dont il a changé les suciens caractères trop barbares et presque indéchissrables à cause

ractères trop parpures des fréquentes abréviations. On a employé dans ce dernier sens un mot de même

Autrefois Abbréviature. (Voir les Dictionnaires racine,

ABRÉVIATURE, 8. f.

de Colgrave et de Danet.)

Sur les mots quatrième et cinquième, on voit des barqui marquent que ce sont ues noreviatures.

Le Clerc, Bibliothèque choisie, t. XXIV, part. I, art. 3, Mir. res qui marquent que ce sont des abréviatures.

nucius pelix el Commodien, par M. Davies.

Il s'est formé assez naturellement des mots abré-11 sest sorme assez naturenement de nos et les grammairiens de nos vialeur et abréviation, et les grammairiens de nos vialeur et abréviation, jours en ont fait un usage fréquent pour désigner le signe ou la lettre qui abrége, qui indique l'abre

Ce néologisme en a produit un second : viation.

D'une manière abrévialive, par abréviation. ABREVIATIVEMENT, adv.

D'une maniere aureviauve, par aus annife anniere et Ou avait fait d'abrèger les substantifs anniere et ABRÉGEMENT.

ABRÉGEUR, s. m.

Il se trouve construit avec la préposition de: Celui qui abrége.

Quel expediteur de causes, quel abregeur de proquel vuideur de debats, quel esplucheur de sacs, feuilleteur de papiers, quel minuteur d'escripture

..... (Vois scroit!

## Action d'abréger :

Abbregement de procès (compendia litium).

Rob. Estienne, Dict. fr.-lat. Nicot, Thrésor.

Le bon chevalier, qui congnoissoit bien comment il luy estoit, le pria qu'il le laissast pour ung peu penser à sa conscience, car de l'oster de là ne seroit que abregement de sa vie.

Le loyal Serviteur, c. 65.

On n'a pas accoustumé de l'ébourgeonner, et c'est un abregement de peine (et hoc compendium operæ est. Plin.).

DANET, Dict. fr. lat.

Le plus grand abrégement que l'on puisse trouver dans l'enseignement des sciences, est de ne s'appliquer jamais à la recherche de tout ce qui est au-dessus de nous.

Logique de Port-Royal, IV, 1.

Je veuil ma vie abbreger,
Je ne requier que abbregement.

Moralité des Enfans de maintenant. Aucien Théâtre Français.

1. III, p. 66. (Bibl. elzevirienne.)

ABRÉGEMENT s'appliquait, comme abréger, aux discours, aux paroles :

mots, A la façon (de la sarge de Florence), et de dire seulement Sarge de Florence, comme par manière d'abbregement

H. ESTIERNE, Apologie pour Hérodote, t. I, part. II, c. 16.

Ceux qui ont voulu introduire l'usage des tables sembleut avoir été trompés par l'abrégement des paroles et du Papier.

NICOLE, de l'Éducation d'un prince, part. II, art. 26, cité par Bouhours.

Mais pour l'abregement de l'œuvre, De poinct en poinct le te descœuvre. JEBAN DE LA FONTAINE, la Fontaine des amoureux, v. 922. (Voir Roman de la Rose, édit. de Méon, t. IV, p. 280.)

On a dit pour abrégement au sens de pour abréger, locution adverbiale rappelée plus haut.

Or ça donc, pour abbregement.....
G. Coquillant, le Plaidoyer.

Dans la langue du droit féodal, de même que l'on disait abréger un fief (voir p. 263, col. 2), on disait aussi l'abrégement d'un fief.

S'aucuns abrege le fief à son home et s'oblige à li garantir comme fief abregié, et li sires par dessus y met le main, porce qu'il ne veut pas soufrir l'abregement, li sires qui l'abregement fist, pert l'ommage.

BEAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, c. XXVIII, § 8.

ABRÉGEMENT, condamné chez les écrivains de Port-Royal cités plus haut, par Bouhours, en 1674, dans ses Doutes sur la langue françoise, et en 1692, dans sa Suite des remarques nouvelles sur la langue françoise, malgré la réclamation de Richelet, ne s'est pas maintenu. On peut le regretter: il eût suppléé en certains cas abréviation, depuis longtemps restreint à des acceptions particulières.

On trouve dans un vieux texte, au lieu d'abre-GEMENT, ABREGEACION :

L'istorien n'en pense pas à traictier longuement, ainsois ne tend sinon à l'abregeacion de la matiere.

Le Livre du chevalereux comte d'Artois, p. 155.

## ABRÉGÉ, s. m.

Autrefois Abbregé. (Voir les Dictionnaires de Rob. Estienne, de J. Thierry, de Nicot, etc., le Dictionnaire de l'Académie, en 1694 et 1718.)

« Aucuns prononcent abbrevié, » dit, en 1564 et 1572, J. Thierry.

Ce mot ne paraît pas ancien. On cite un ouvrage de 1530, le Commentarius puerorum, cap. 11, § 90, où Epitome est encore rendu par abbreviation de quelque chose.

Abrégé se dit, d'une manière générale, d'un objet qui offre, dans une petite proportion, l'image exacte d'un objet beaucoup plus grand, et il s'emploie en parlant des choses:

Permettez-moi que je m'exclame en cest endroit..... pour deplorer le pitoyable estat de ceste royne des villes, de ce microcosme et *abregé du* monde.

Satire Ménippée, Harangue de M. d'Aubray.

Depuis, les divisions et les jalousies des Princes rendans ces assemblées plus difficiles, les Rois se contenterent du Parlement, comme de l'abbregé des trois Estats.

MATTRIEU, Histoire des dern. troubles de France, liv. I, an. 1588

C'estoit un abregé de toute sorte de cruauté et de dissolution, comme si une partie de la ville (de Rome) eust esté folle, et l'autre furieuse.

ABR

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Histoires, III, 13.

L'amour, comme dit saint Paul, est la plénitude et l'abrégé de toute la loi.

MM. DE PORT-ROYAL, Préface du Nouveau Testament dit de Mons.

Les Juis étoient accoutumés aux grands et éclatans miracles, et n'ayant regardé les grands coups de la mer Rouge et de la terre de Chanaan que comme un abrégé des grandes choses de leur Messie..., ils attendoient de lui des choses encore plus éclatantes.

PASCAL, Pensees, part. II, art. 8.

Il n'y a rien de nécessaire à la vie dont elle (la Franche-Comté) ne soit fertile; d'où vient que quelques écrivains étrangers l'ont appelée l'abrégé de la France.

Pellasson, Histoire de Louis XIV, livre VI, année 1668.

Qu'est-ce donc que la croix,... sinon l'abrègé de l'Évangile, tout l'Évangile dans un seul signal et dans un seul caractère?

Bossuer, Lettre sur l'adoration de la Croix.

Je ne sçai si j'oserai dire qu'il fit dans cette campagne comme un abrégé de toute la gloire militaire.

MASCARON, Oraison funèbre de Turenne.

Le martyre est l'abrégé de toutes les vertus : qui dit martyr, dit tout.

FRNELON, Sermons. Pour la fête d'un martyr.

Là mesme aux yeux de Dieu l'homme veut estouffer La priere et la foi; c'est l'abregé d'Enfer.

Agn. D'Austoné, Tragiques, Chambre dorée.

Cette grande et superbe ville, Cet abrègé de l'univers, Rome

A. Godeau, Hymnes, III. Sainte Cécile.

Abrége, figurément, se dit aussi des personnes :

Heraclite et Democrite, descendez. Voicy l'abregé de la sagesse et de la folie du monde.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien, les Sectes à l'encan.

C'est un sujet accompli, un abrégé de toutes les vertus. Le Sage, le Bachelier de Salamanque, VI, 10.

Abrégé des merveilles du monde, des merveilles

des cieux, est une locution hyperbolique d'un usage courant :

Je souhaitois passionnément d'être dans cette superbe ville, qu'on m'avoit vantée comme l'abrégé de toutes les merveilles du monde.

LE SAGE, Gil Blas, II, 6.

La géante paroît une déesse aux yeux; La naine, un abrégé des merveilles des cieux. Molière, le Misanthrope, II, 5.

Abrégé se dit, dans un sens restreint, d'un Travail qui a pour objet de réduire une composition étendue à de petites dimensions pour en rendre l'usage plus commode :

Tout abbrege sur un bon livre est un sot abbrege.

Montaigne, Essais, III, 8.

Le livre d'Aldroandus, ou plutôt l'abrégé qui en a été fait par Jonston, peut aussi servir à les divertir utilement.

Nicole, de l'Éducation d'un prince, part. II, art. 12

Guichardin est long; j'aimerois assez les anecdotes de Médicis, qui en sont un abrégé.

Mme DE Sévigné, Lettres, 11 janvier 1690.

Pausanias... nous en a laissé une description fort ample, dont je crois qu'on sera bien aise de trouver ici un abrégé exact.

FONTENELLE, Histoire des Oracles, dissertation 1, c. 15.

Il ne se contentera pas de lire et relire cet ouvrage avec la plus grande attention, et il en fera une espèce d'abrégé ou plutôt d'analyse suivie.

D'AGUESSEAU, Instructions sur l'Étude et les exercices que peuvent préparer aux fonctions d'avocat du roi; : \*\* objesse

Dans des temps d'ignorance, l'abrégé d'un ouvrage f souvent tomber l'ouvrage même.

MONTESQUIEU, Esprit des Lois, XXVII, 10.

Le marchand libraire sait que la plupart des gens domiciliés veulent avoir de petites bibliothèques, qu'il leur faut des abrégés et des titres nouveaux; il ordonne à l'écrivain un abrégé de l'histoire de Rapin Thoyras, un abrégé de l'histoire de l'Église...

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. CHARLITAS.

M. le comte de Saint-Pierre m'ayant confié les manuscrits de feu M. l'abbé son oncle, j'avois commence d'abréger ses écrits afin de les rendre plus commodes à lire. et que ce qu'ils ont d'utile fût plus connu; mon dessein

J.-J. Rousseau, Lettres, 5 décembre 1759.

Nous avons de lui (Justin) l'abrégé d'une histoire

LA HARPE, Cours de littérature, Histoire, III, c. 1, sect. 3.

Il y a cette différence entre l'abrégé et l'analyse, que l'abrégé supprime quelques faits pour soulager la mémoire, et que l'analyse généralise l'ensemble des faits pour étendre les idées.

Boxan, Mélanges littéraires. De la Philosophie et de la morale.

Hé! finissez, rimeur à la douzaine : Vos abrégés sont longs au dernier point.

J.-B. ROUSSEAU, Epigrammes, I, 20.

A BRÉGÉ SE dit aussi de certains ouvrages qui ne sont pas de simples extraits d'autres livres, mais des ouvrages originaux où sont traités succinctement des sujets susceptibles de recevoir des développements étendus. On leur donne même quelquefois pour titre ce mot ABRÉGÉ:

Voilà l'abregé de la vie de cet imposteur, que j'ay intreprise pour contenter la curiosité et venger l'honneur l'Epicure.

> Perror D'Antancourt, trad. de Lucien, Alexandre ou le faux prophète.

Mais, asin de tout entendre, il saut savoir le rapport que chaque histoire peut avoir avec les autres; ce qui se sait par un abrégé, où l'on voie, comme d'un coup d'œil, tout l'ordre des temps.

Boster, Discours sur l'Histoire universelle, Avant-Propos.

Quand M. Bardin laissa la première place vacante dans l'Académie, la compagnie ordonna qu'on composeroit pour lui un éloge succinct, et sans affectation de louanges, qui fût comme un abrégé de sa vie.

Pellisson, Histoire de l'Académie françoise, part. V.

Que le père Daniel, dans ses Abrégés chronologiques de Louis XIII et de Louis XIV, se trompe sur quelques noms, sur la position de quelques villes, .... ces légères fautes ne sont presque rien.

VOLTAIRE, Supplément au Siècle de Louis XIV, partie I.

S'il savait que nous avons en notre possession son

LE MENE, Mélanges de littérature, les Honnétetes littéraires, XXVII. C'est cette difficulté de faire une bonne définition que l'on retrouve à tout moment, dans toutes les méthodes, dans tous les Abrégés qu'on a tâché de faire pour soulager la mémoire.

Burron, Discours, I. Manière d'étudier l'histoire naturelle.

Que les jeunes gens se gardent de croire savoir tout, pour avoir lu quelques Abrégés de rhétorique.

La Harre, Cours de littérature, Éloquence, II, c. 1, sect. 1.

Abrégé a été pris aussi, mais très-rarement, dans le sens d'abréviation :

Les abregez qui sont dans les bulles et les signatures de la cour de Rome sont mal aisez à lire.

Il faut apprendre à connoître les abregez des bulles.

RICHELET, Dictionnaire.

Dans le passage suivant, Abrégé a le sens peu usité de Manière d'abréger, et semble mis à la place d'abrégement:

Il nous faut choisir quelque montagne, d'où l'on puisse tout voir : si tu pouvois monter au ciel, ce seroit un grand abregé, car tu contemplerois aisement tout de là-haut. Perrot d'Ablancourt, trad. de Lucien, Caron.

Dans cet autre passage, on trouve par abregez employé, en un sens analogue, pour D'une manière abrégée:

Ignace Loyola... se mit à estudier à Barcelonne et à Salamanque, aagé de trente-trois ans : à cause de cest aage, il voulut au commencement estudier par abregez.

AGR. D'AUBIGNE, Histoire universelle, t. I, liv. III, c. 24.

Abrégé s'emploie adverbialement dans cette manière de parler : En abrègé ;

Rarement au sens, expliqué plus haut, de ces locutions adverbiales pour abrèger, par abrègement, ou de l'adjectif bref, employé comme adverbe;

Plus ordinairement, pour exprimer l'idée que les Latins rendaient par le mot compendiose, En raccourci, par réduction, sous un point de vue plus restreint:

Elle raconte en effet, quoiqu'en abrégé, le commencement des amours de Clarinthe et d'Alcidon.

PATRU, Éclaireissement sur l'histoire de l'Astrée.

puissance (celle de Dicu) peut, quand elle veut, es tembs en abrese, et donner à quelques jours

MASCARON, Oraison Sunèbre de Turenne. e de plusieurs années.

e est, en abrégé, la peinture que l'Apôtre nous a

de ces saints de la première alliance. BOURDALOUE, Sermons. Sur la foi sans les œuvres.

e discours est la proposition développée; la propo-

FENELON, Lettre sur l'Eloquence, § 4. on est le discours en abrégé.

Je lis les figures de la sainte Ecriture (la Bible de oyaumont); j'ai commence par cette creation du monde lue vous aimez tant; cela conduit jusqu'à la mort de Notre Seigneur; c'est une belle suite; on y voit tout,

Mme DE Skylone, Lettres, 28 août 1676.

Quel changement de fortune pour un amant rebuté! il quoique en abregé. reprend courage; et pour faire une déclaration en abrègé,

il le tire (le diamant) de son doigt et le présente. Dufresny, Amusemens sérieux et comiques, XI.

Si vous vouliez quereller en abrégé, mon petit mari, je vous en aurois bien de l'obligation. — En abrégé, madame! Et le moyen de renfermer en peu de paroles tous les sujets de plaintes que vous me donnez tous les DANGOURT, les Bourgeoises à la mode, IV, 5.

Nous formons un assemblage si bizarre, qu'on pourroit croire que nous serions ramasses de plusieurs mondes jours? differens; à ce compte, il est assez commode d'être ici,

on y voit les autres mondes en abrégé. FORTERELLE, les Mondes, IVe soir.

Si l'on veut voir toute sa vie militaire en abrégé, il a fait travailler à trois cents places anciennes, et en a fait trente-trois neuves ; il a conduit cinquante-trois siéges . .

il s'est trouvé à cent quarante actions de vigueur.

Quaiqu'un bon laboratoire soit, pour ainsi dire, toute

Un sentiment qui n'a pas sa juste riendue ne peut faire la nature en abrégé....

Met. Qu'est ce qu'une tragidie en abrige? VULTAINE, Letter, 4 octobre 1780. ...... par leurs vegenaux et leurs

....t de potits conti-

Telle est en

BARTHELLIMY, Poyage & ARUL...

C'est saire en abregé votre panegyrique. Motière, l'Étourdi, II, 14.

En abrège se rapporte à une des significations spéciales d'abrèger et d'abrègement. dans certains cas où il signisse Par abréviation:

Comme ce prélat signait toujours l'ancien évêque de Mirepoix, en abrégé, et que son écriture était assez incorrecte, on lisait: L'aue évêque de Mirepoix, au lieu

de l'ancien. Ce sut un sujet de plaisanterie. VOLTAIRE, Mélanges littéraires, Commentaire historique.

ABREUVER, v. a. (Du latin bibere, par l'intermédiaire soit du provençal abeurar, soit du mot de la basse latinité abeurrare, soit enfin d'un autre mot bas-latin bereragium, d'où sont venus beuprage, bre-

On l'a écrit, conformément à ceste étymologie vage, breuvage.)

On 18 ecrit, comormement a par suite de Abeuvren, Abeuvren, ou bien encore, par suite de la company ∢le

diverses modifications, ABOVRER, ABOVERER, ABOVERER, VRER, ABIVRER, ABEVRER, CIC. (Voir le Glossaire de

D'ABEUVRER, ABUVRER, on a fait, par transport Sainte-Palaye et les exemples ci-après.) D'ABEUVREN, ABLYNEN, OH a 1911, P. Dict. fr. P. C. tion de consonne, ABBREVER (voir le Dict. fr. P. C. tion de consonne, Abbreven, ABRUVER, Lous de Rob. Estienne, 1539), ABBREUVER, ABRUVER, Lous

deux donnés en 1606 par Nicot. Abbreuven 3 est perpétué dans les Dictionnaires de Monet, de Cotgrave, de Furetière, etc., enfin dans le Dictionne ire de l'Académie jusqu'en 1740, époque où sem Dle

avoir prévalu la forme actuelle Abreuver. Au temps de Richclet, selon une observation signée dans son Dictionnaire, le petit peuple de

ABREUVER signifie au propre: Faire boire, desal terer, et s'est dit d'abord, particulièrement, en par ris prononçait Abruvea.

lant des animaux:

BEAUMAROIR, COntumes du Beauvoisis, C. XXIV, S 14. Li gué pour les bestes abeusrer. Eve (eau), non pas tant solement por aroser, mes po

Le Livre de Jostice et de Plet, III, 19. abuprer bestes.

Deux fois le jour, en esté, matin et soir, seront ces bestes bouvines abbruvées.

Olivier DE SERRES, Théâtre d'agriculture, lieu IV, c. 7.

Rebecca abreuvant les chameaux d'Abraham devint

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la vie dévote, III, 2.

II (Coesquen) voulut abreuver son cheval dans l'Escaut s'y noya.

Saint-Simon, Mémoires, 1692, t. Ier, c. 2.

L'eau qui reste dans les vases de ces plantes aquatiques st peut-être destinée à abreuver les petits oiseaux.

Bernandin de Saint-Pierre, Etudes de la nature, XI.

Mult véissiés as escuiers

Palefrois mener et destriers,

Seles metre, seles oster.....

Cevaux torchier et abeorer,

Avaine et fuerre, erbe porter.

WACE, Roman de Brut, V. 10620.

Mon garçon va abuvrer

Mon cheval et conreer (panser).

COLIN MUSET, chanson. (Voir Rutebeuf, OEuvres,
t. I, p. 11, note 2.)

Souvent, en ce sens, comme en la plupart de ceux qui vont suivre, ABREUVER se construit, au moyen de la préposition de, de la préposition avec, et, au Passif, de la préposition par, avec un régime indirect:

On les abreuvoit avec un filet d'eau courante qui traversoit la volière.

Burron, Histoire naturelle. Oiseaux; les Grives.

Et i metent douce iaue dont les abevreront.

Aye d'Avignon, ms. nº 7989-4, fol. 122. (Voir Hist. litt.
de la France, t. XXII, p. 342. Chansons de geste.)

Ils mordront la poussière, et ceux que je maintiens Marcheront dans leur sang qui baignera la plaine, Et dont j'abreuveray les corbeaux et les chiens.

RACAN, Psaumes, LXVII.

Par une première extension, on s'est servi d'Abreuver, abreuver de, abreuver avec, ètre abreuvé par, etc., en parlant des hommes :

L'eponge dont il (J.-C.) fut abeuvré en la croix.

Charte de Jeanne d'Évreux, reine de France et de Navarre,

1343 citée par Ménage.

I.

On y montroit encore les lieux où ils avoient habité, les puits qu'ils avoient creusés dans ces pays secs, pour abreuver leur famille et leurs troupeaux.

Bossuet, Discours sur l'Histoire universelle, II, 3.

Ils m'ont donné du siel à boire; et, dans ma soif, ils m'ont abreuvé avec du vinaigre.

Le même, Méditations sur l'Évangile, Dernière semaine du Sauveur, 3° jour.

Dicu leur a refusé le cocotier qui ombrage, loge, vétit, nourrit, abreuve les enfans de Brama.

VOLTAIRE, Romans, Lettres d'Amabed, I.

Voyagez, messieurs, et vous verrez si vous sercz ailleurs mieux nourris, mieux abreuvės, mieux logés, mieux habillés et mieux voiturés.

LE MÊME, Dictionnaire philosophique, art. POPULATION.

Les bons musulmans disent très-religieusement que Dieu a ordonné à cet oiseau de fréquenter le désert pour abreuver au besoin les pèlerins qui vont à la Mecque, comme autrefois il envoya le corbeau qui nourrit Élie dans la solitude.

Burron, Histoire naturelle. Oiseaux; le Pélican.

Cette nourrice des infortunés (l'Espérance), placée auprès de l'homme comme une mère auprès de son enfant malade, le berce dans ses bras, le suspend à sa mamelle intarissable, et l'abreuve d'un lait qui calme ses douleurs.

CHATEAUBRIAND, Génie du christianisme, II, 3.

L'esponge à quoi l'en l'abevra.

G. GWART, Royaux lignages, t. II, v. 233.

C'est une taverne planiere,
Dont Fortune la taverniere
Trait aluine et piment en coupes
Por faire à tout le monde soupes;
Tous les en aboiere à ses mains,
Mès les uns plus, les autres mains.

Roman de la Rose, v. 6845.

Cent peuples différens par l'Euphrate abbreucez.

A. Godrau, Poèmes. Saint Eustache.

Le cruel d'une main sembloit m'ouvrir le flanc, Et de l'autre à longs traits m'abreuser de mon sang. Caisillon, Atrès et Thyeste, II, 1.

Très-souvent Abreuver, ainsi employé, exprime particulièrement l'idée de Faire boire du vin en abondance, d'enivrer, et il s'y joint, en certains cas, une intention de plaisanterie: Chicquanous bien repeu et abbreuvé entre avecques Oudart en la salle.

RABELAIS, Pantagruel, IV, 14.

J'ordonnai qu'on apportât du vin pour abreuver l'escouade, et nous allâmes tous ensemble chez Camille à l'entrée de la nuit.

Il venoit souper chez moi tous les soirs quelques-uns des principaux commis des bureaux du ministre, qui prenoient sièrement la qualité de secrétaires d'État. Je leur faisois très-bonne chère, et les renvoyois toujours bien abreuvés.

LE SAGE, Gil Blas, II, 4; VIII, 9.

Vortiger mult les onora
Et bien les pot (les fit repaître) et abevra;
A grant joie les faisoit vivre,
Et assés sovent estoient ivre.

Wack, Roman de Brut, v. 6769.

Bien fu péuz (repu) et aberrez.

Marie de France, lai de Gugemer, v. 377.

Je boy bon vin et cler et fort,

A hannap d'or tant com me plest:

Table de roy m'abeuvre et pest (repaît).

Ysorer I, fable 36. (Voir Fables inédites, etc., publ. par
Robert, t. I, p. 226.)

A ceus le donnent et delivrent (le ciel)
Qui les aboivrent et enyvrent.
RUTEBEUF, li Diz des Regles.

Sitôt que du nectar la troupe est abreuvée.

Boileau, le Lutrin, I.

D'un vin d'Arbois, largement abreusé.

Voltaire, Contes, le Songe-creux.

Vous serez bien payés, encor mieux abreuvés.

La Chaussin, le Rival de lui-même, prologue, sc. 2.

A la même manière de parler on peut rapporter des locutions telles que celles qui se rencontrent dans les exemples suivants :

Pendant que les Juiss perçoient de clous les mains du Sauveur... qu'ils abreusoient sa bouche de fiel, et sa bouche et ses mains demandoient grâce pour ces infidèles.

BOURDALOUR, Sermons. Sur la Passion de Jésus-Christ.

Mais enfin l'hôte se lassa d'abreuver tant de gosiers

14 Sagz, le Diable boiteux, c. 8.

Cela conduit à l'emploi fait, par figure, d ver, au sujet du corps, ou de parties du con mectés, baignés par quelque liquide, le sa humeur, de l'eau, etc.:

Son œil s'étoit considérablement apetissé; et parties voisines étoient tellement abreuvées el par la fluxion, qu'on ne pouvoit lui toucher c la tête.

J. RACINE, Histoire de Port-Roy

Plus son sang (de l'animal) devient chaud, communique de chaleur à toutes les parties qu'il abreuve et nourrit.

Burron, Hist. nat., Des Élémens, intre
..... Où l'avez-vous trou

— Au port, sur le gravois, de vagues abreu Rob. Garner, la Troaa

ABREUVER, par une autre extension, volangage figuré, se dit en parlant des plantes

Les bois.... estans ainsi enflez, humectez et s'ils sont couppez en tel estat, l'humeur qui e les porres s'eschauffera.

Bernard Palisty, Recepte vérit

Et accouroit-on de toutes parts avec des pleins d'eau, pour l'arroser et abbrever (un arbi Amor, trad. de Plutarque, Vie de Romalus, e

Ils estoient assis sous un arbre qui abreusoines dans la claire onde d'une fontaine.

D'Unvi, l'Astrée, IIe part., li

Les cèdres du Liban que vous avez plant abreuvés de la rosée du ciel.

Massillon, Conférences. De la vocation à l'état ec

L'arbre ne produit rien, s'il a faute d'hum Et ne peut croistre aussy, si par trop on l Satire Ménippée, Nouvelles des régions de la

Un clair ruisseau tombant d'une colline Y roule entre les fleurs qu'il y vient abreu Fontenelle, Églogue.

Comme une tige élevée,

D'une onde pure abreusée.

J.-B. ROUSSEAU, Odes, 1

On a été ainsi conduit à se servir d'ABRE sujet de la terre, des champs, des fossés, e plis d'eau, arrosés, humectés profondément, et, généralement, en parlant des corps poreux et absorbants, de quelque espèce qu'ils soient, qui s'imbibent d'un liquide et qui le font disparaître, comme s'ils l'avaient bu:

Li fossez dessous, qui est fossez de la ville (de Saint-Quentin), est abuvrés par une busete (conduit), qui i est et a esté anchiennement.

> Texte de 1313, cité dans le Gloss. de Du Cange, add. de D. Carpentier.

Les puits dont les eaux sont salées, sont abreuvez de l'eau de la mer, et les puits d'eau douce, qui sont près des salées et aussi près de la mer, sont abreuvez des esgouts des pluyes qui viennent de la partie contraire de la mer.

Bernard Palisse, des Eaux et fontaines.

A la verité les pierres desquelles l'eau est sortie aupavant que leur decoction fust faite, si, estant abbreuvées eau, la gelée vient là-dessus, elles ne faudront à se reduire en poudre.

LE MEME, des Pierres.

Les faut abbreuver (les prés) de l'eau de pluye, qui court le long des rues et des grans chemins.... Se faut garder de les abbreuver le premier an qu'on y aura semé la graine de foin.

Du Pener, trad. de Pline, Hist. nat.; XVIII, 28.

.... En esté, il se faict bien autrement; car lors la terre

G. Boucner, les Serées, liv. I, 2e serée.

Cela faict, vous jecterez de l'eaue par dessus en assez grande quantité, et telle que le sable en soit si fort mouillé et abreuvé que la chaux se puisse fuser par dessous, sans se brusler aucunement.

PHILIBERT DE L'ORME, l'Architecture, I, 17.

Une belle fontaine... serpentoit par l'un des costez, et l'abbreuvoit si bien que l'herbe fraische et espaisse rendoit ce lieu tres-agréable.

D'URVÉ, l'Astrée, IIº part., liv. V.

Les sommets des hautes montagnes ont en tout temps des glaces et des neiges qui sont la source des rivières, et qui, abreuvant les pâturages, les rendent plus fertiles.

Férezon, de l'Existence de Dieu, part. I.

Il y a des réservoirs qui ont jusqu'à deux lieues de surfact et qui servent à arroser et à abreuver une province en tière, au moyen des saignées et des petits ruisseaux qu'on en dérive de tous côtés.

Busson, Théorie de la terre, discours II.

Je venx que ce torrent, par un heureux secours, Sans inonder mes champs, les abreuve en son cours. Volleurs, Discours en vers sur l'homme, V.

Tout naît comme au hasard en ce fertile enclos, Une source en fuyant l'abreuse de ses flots. ROUGHER, les Mois; Mai.

Dans ces près abreuvés des eaux de la colline, Couché sur ses genoux, le bœnf pesant rumine. Delle, les Jardins, L.

Abreuver s'est dit de même en parlant d'une étoffe pénétrée par un liquide:

Quand les plis de leurs hocquetons feurent abbreuvez d'eau, ils les chargerent encore plus, et les empeschoient de combattre à leur ayse.

AMYOF, trad. de Plutarque, Fie de Timoléon, c. 11.

La nuit, seul, dans sa couche nuptiale, il abreuvoit son chevet de ses pleurs.

J.-J. Rousseau, le Lévite d'Ephraim, I.

Par un emploi analogue, Abreuver a quelquesois servi à exprimer poétiquement l'action de la teinture sur une étofse :

Que la pourpre de Tyr abreuve encor ses laines.
Bertin, les Amours, I, élégie 12°.

On l'a dit en parlant des pinceaux trempés dans la couleur:

O poëtes de l'homme, et mes brillants modèles, Ainsi que vous noirei de crayons infidèles, A Windsor, à Ferney, sous de riants berceaux, J'irai de vos couleurs abreuver mes pinceaux. M.-J. Chénten, Discours sur la Calomnie,

ABREUVER s'est même dit en parlant des lotions qu'on pratique sur les plaies, parce que la blessure paraît absorber le remède salutaire dont elle est baignée:

Le charme est consommé; le bienfaisant vieillard

De ces sucs enchantés plus puissans que son art

Abreuve doucement la blessure profonde.

Dellille, XII.

ABREUVER des tonneaux, des cuves, des vases de

bois ou de terre, c'est les Remplir d'eau pour s'assurer qu'ils ne coulent point.

On a dit de même, en termes de marine, abreuver un vaisseau.

On entend par Abreuver, en termes d'art, Mettre sur un fond poreux une couche d'huile, d'encollage, de couleur, ou de vernis, pour en boucher les pores et en rendre la surface unie.

ABREUVER se dit au figuré lorsqu'il est question de choses de l'ordre physique qui peuvent rappeler l'idée de breuvage, abreuver de lumière, d'harmonie, etc.:

A cet instant, les objets sont comme abreuvés de lumière, effet très-difficile à rendre.

DIDEROT, Salon de 1767, Loutherbourg.

Abreuver, dans des locutions depuis longtemps sorties de l'usage, s'est dit de même, figurément, par allusion à l'action de verser, de répandre, pour Donner abondamment, donner à tous tour à tour:

Il arriva des gens sur moy qui me vouloient tuer, les quels je *abueray* tous (entre lesquels je partageai mon argent).

Le Jouvencel, part. II, c. 10.

Si telle succession advient, tous les membres en sont abbreuvez (ils la partagent tous, chacun d'eux en reçoit sa part).

Coutumes du pays de Lodunois, c. cxxvii, art. 23. (Voir Coutumier général, t. IV, p. 731.)

De là cette locution proverbiale:

Qui mieux abreuve, mieux preuve. (Qui donne le plus, prouve le mieux.)

LOYSEL, Institutes contumières, liv. V, tit. v.

ABREUVER s'est dit de la même manière pour Entretenir, approvisionner, fournir, dans des phrases telles que la suivante, rapportée par quelques dictionnaires:

Il y a dans ce bourg un gros marché qui nous abreuee de toutes choses nécessaires.

Dictionnaire de l'Académie, 1799.

La même sorte d'allusion a conduit à se servir

d'Abreuver en un sens moral, dans des expressions telles que abreuver de sang, de larmes, de fiel, d'amertume, etc., très-voisines de locutions précédemment rappelées où abreuver était pris en un sens physique.

Amour, pour ne laisser tant de desdains impunis,... a permis, comme je le croy, qu'elle ait ressenty des amertumes, dont elle m'abreuve depuis si longtemps, par le divorce d'elle et de ce berger.

D'URFE, l'Astrée, He part., liv. IX.

Venez-vous... m'abreuver encore de fiel et d'absinthe?

Massillon, Conférences. De la Communion.

On vit.... partout le crime triomphant, la vertu poursuivie, la terre abreuvée de sang.

BABTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 65.

Me nourrissant de fiel, de larmes abreusée.

J. RAGISE, Phèdre, IV, 6.

Monstre nourri de sang, cœur abreuvé de fiel. J.-B. Rousseau, Odes, IV. 8.

Ces serpens odieux de la littérature, Abreuvés de poisons.

VOLTAIRE, Épitres, CIV.

Très-souvent la comparaison de laquelle résulte le sens moral d'Abreuver est marquée par certaines expressions empruntées à des objets physiques :

Serons tuit enyvreit de l'abondance de la maison de Deu, et si serons abovereit del ruit de son deleit.

(Nous serons tous enivrés de l'abondance de la maison de Dieu, et nous serons abreuvés du torrent de son amour.)

S. Bernard, Sermons français, Lo diemenge apres l'Aparicion, H. (Voir ms. Mouchet, nº 2, p. 236, Bibl. imper

Pourquoy nous donne-t-elle la soif d'une eau si precieuse, puisqu'elle ne peut nous en abbreuver?

S. FRANÇOIS DE SALES, Traité de l'amour de Dieu, I,

Molt sont il en fole doctrine
Qu'il puissent (puisent) malvese science
En fontainne de sapience;
Ne sont mie bien abevré;
Il boivent ou (au) ruissel troblé.
La Bible Guiot, v. 2503. (Voir Fabliaux et contex édit. Méon, t. II, p. 387.)

Ou ces divins esprits, hautains et relevés, Qui des eaux d'Hélicon ont les sens abrenvés. REGNIEN, Satires, IX. Oue l'eau d'une foi vive abreuve notre cœur. L. RACINE, à Laudes.

J'irai puiser sur ta trace Dans les sources de ta grace, Et, de ses eaux abreuvé, Ma gloire fera connoître Que le Dieu qui m'a fait naître Est le Dieu qui m'a sauvé.

J.-B. ROUSSEAU, Odes, I, 2.

Plus souvent encore la comparaison n'est rendue sensible par aucun complément. Abreuver se dit ainsi au sujet de tout ce que peut recevoir l'esprit, de tout ce dont on peut le remplir;

Par exemple, au sujet des instructions, des préceptes, des opinions, des croyances, etc. :

Neantmoins tous les idolatres qui furent jamais, tant Juifs que Payens, ont esté abreuvez de ceste fantasie que nous avons dite.

Puis donc qu'ainsi est, que jusques au simple populaire tous sont abreuvez de ceste opinion que nous avons tous franc-arbitre .....

CALVIN, Institution chrestienne, 1, x1, § 9; II, 11, § 4.

Il y a plusicurs endroits et parties du corps qui donnent aux vices entrée pour se couler au dedans de l'âme; mais la vertu n'a qu'une seule prise sur les jeunes gens, qui est les aureilles, pourveu qu'elles soient dès le commencement contregardées pures et nettes de toute flattenon amollies, ni abreuvées d'aucuns mauvais propos.

> Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales, Comment il faut ouir, III.

Il me semble que les premiers discours, de quoy on luy doit abbreuver l'entendement (de l'enfant), ce doivent estre ceux qui reglent ses mœurs et son sens.

MONTAIGNE, Essais, I, 25.

Des hommes abbreuvez et imbus de cette superstition. LE MEME, même ouvrage, II, 12.

Il faut entretenir l'esprit de choses utiles et serieuses, le tein dre et abreuver d'opinions saines, douces, naturelles.

Que valets, servantes et viles personnes n'entretiennent les Chans, car c'est desja abbreuver et embabouiner cette tend re jeunesse de sottises et niaiseries.

CHARRON, de la Sagesse, III, 5, 14.

fallut faire tenir une confession de foi des églises

françoises, pource qu'on avoit abreuvé les Allemans d'une autre confession contrefaicte.

Agr. D'Aubigné, Histoire universelle, t. I, liv. 11I, c. 10.

Au souverain bien la ramoine, Dont jonesce la dessevroit, Qui des vanités l'abevroit.

Roman de la Rose, v. 4556.

Toi que j'ai premierement. Après la mort de ton pere, Eslevé soigneusement Ainsi qu'une douce mere, Abbreuvant tes jeunes ans De la foi des anciens. Jacques Garvin, Ode pour le tombeau de son oncle.

Le mensonge et la vérité Sont faits pour abreuver le monde, L'une en petite quantité, L'autre à torrent qui nous inonde. Piron, Épigrammes: Le Meusonge et la Vérité.

Par exemple encore, au sujet d'une nouvelle, d'un bruit, etc., dans des locutions de forme très-elliptique et plus éloignées de l'usage actuel :

Chascun estoit desja abreuvé de ses vertus. Le loyal Serviteur, c. 9.

L'Espagne estoit toute abreuvée de son entreprinsc. Montluc, Commentaires, année 1542.

L'Amiral en abreuva le conseil d'Angleterre, estant arrivé le premier.

AGR. D'AUBIGNÉ, Histoire univers., t. III, liv. IV, c. 27.

Presque toute la ville estoit abreuvée de ceste amour. D'Unre, l'Astrée, Ile part., liv. IV.

Faut-il.... que je ne me puisse mouvoir sans que tout le monde en soit abbreueé.

Le comte de Cramail, Comédie des Proverbes, II, 5.

Elles allerent chacune apprendre cette nouvelle à toutes celles qu'elles connoissoient, si bien qu'en un moment tout le village en fut abbreuvé.

Sonnt, Francion, X.

Tout le monde est abbreuvé de cela. DANET, Dictionnaire françois-latin.

Tout le monde est abbreusé d'une telle nouvelle. Dictionnaire de l'Académie, 1694. Il n'y aura quartier de ce vague univers Qui ne soit abreuvé de ses gestes divers. Rob. Garrier, la Troade, III.

Dans d'autres phrases, où il s'agit de récits, de questions, etc., Abreuver a le sens accessoire de Fatiguer, excéder:

J'ai veu des recits bien plaisans, devenir ennuyeux en la bouche d'un seigneur, chacun de l'assistance en ayant esté abbreuvé cent fois.

J'auroys plustost besoing pour me donner un peu de lustre, de l'invention du musicien Antinonydes (Antigenidas), qui, quand il avoit à faire la musique, mettoit ordre que devant ou après luy, son auditoire fust abbreuvé de quelques autres mauvais chantres.

MONTAIGNE, Essais, I, 9; III, 5.

A cet emploi d'ABREUVER se rapporte la locution abreuver de ce que, abreuver que, assez fréquente au seizième siècle, pour Remplir de cette opinion que, etc.:

Ja estoit l'armée des François à dix ou douze milles de Milan, qui estoit toute abreuvée de ce que le bon chevalier estoit pris.

Le loyal Serviteur, c. 15.

Je connois un gentilhomme et seigneur, lequel voulant abbreuver le monde qu'il estoit devenu amoureux d'une belle et honneste dame... fit un jour tenir son petit mulet avec deux de ses pages et laquais au devant sa porte.

BRANTÔME, Dames galantes, discours I.

Perez... est ataqué d'une autre sorte, accusé d'heresie, et demandé par l'inquisition; estant le peuple abravé qu'il estoit magicien.

AGR. D'Aubigné, Histoire univers., t. III, liv. III, c. 27.

ABREUVER, au figuré, se dit surtout en parlant des sentiments dont se remplit, se pénètre l'âme d'une personne;

Ouelquesois de sentiments agréables :

Les Espagnols ayant esté refusés de l'élection de leur infante et de l'archiduc Ernest.... ont abreuvé le duc de Guyse d'esperance d'espouser la susdite infante.

HENRI IV, Lettres, 14 juillet 1593, à M. de Maisse.

de me le représente, ce prince, dans les plus beaux jours de sa gloire et de ses triomphes... au moment où, après avoir econté les discours de ces courtisans, et s'être con abreuse de leurs louanges, il rentre seul dans son cabi Necker, De l'Administration des finances en France, t. III, c.

Et dans la douce allégresse Dont tu sais nous abreuver, Nous puiserons la sagesse Qu'il chercha sans la trouver.

J.-B. ROUSSRAU, Odes, II, 8.

Plus souvent de sentiments pénibles; de là ces pressions si usitées : abreuver quelqu'un de chagre de dégoûts, d'ennuis, d'humiliations, etc. :

Tel qui rapporte de sa maison la douleur de la gou la jalousie ou le larrecin de son valet, ayant toute l'a teinte et abrenvée de colere, il ne faut pas doubter son jugement ne s'en altere.

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

Je rends au moins grâces au ciel de n'avoir abreuvé : moi des amertumes de ma vie.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 26 fevrier 1770.

Il est triste et même honteux qu'un artiste étran qui nous apportoit de nouveaux plaisirs, ait été si le temps abreuvé de dégoûts par une cabale aussi saqu'infatigable à nuire.

LA HARPE, Cours de littérature, Poésie, liv.

(C'était) le seul mérite de cet homme abreusé de |-

...Je suis de grant deul abrivez.

Girart de Rossillon, v. 1319.

Si est mon cueur tout abrevé

De douleur, que pou n'est crevé.

Alaim Chartier, le Livre des quatre Den

Au lieu d'abreuvé de, on a dit quelquesois den, tant au propre qu'au figuré;

Au propre:

La noix muscade, et un petit morceau de pain en miel dompte la force du vin, et si chasse les fu mordicantes.

G. Boucuzz, Serdes, liv. I, serie z=0\_

Au figuré:

La pluspart des hommes estant abbruvée en ses er re ne voit goutte en un si beau theatre.

CALVIN, Institution chrest., I, v, § 8 -

ABREUVER s'emploie avec le pronom personne

nt au propre qu'au figuré, dans tous les sens qui mnent d'être passés en revue.

S'ABREUVER se dit au propre des animaux et des mmes qui boivent en abondance :

Les mouches à miel vont ordinairement s'abreuser ès ataines et ruisseaux les plus prochains de leur retraicte.

Olivier de Serres, Théâtre d'agriculture, Ve lieu, c. 14.

Allons, monsieur, dis-je à mon maître, abreuvans-nous sette liqueur bienfaisante.

Le Sage, Gil Blas, II, 4.

Tous se sont abrevoés de cette horrible coupe.

Caémilion, Catilina, IV, 3.

Alors, près d'un canal, le pasteur vigilant Amène le troupeau qui s'abreuve en bélant. Roucees, les Mois; Jain.

Il croit entendre encor cette eau bruyante et claire; Il s'abreuse à longs traits de l'onde imaginaire. Dellele, l'Imagination, II.

S'anzeuver se dit, par une extension figurée, des plantes, de la terre, de tous les corps qui s'imbibent de quelque liquide :

L'urne verse un torrent, tout l'antre s'en abreave.

La Fortaire, Psyché, I.

Les humbles prés s'abreuvent de cette onde. Voltaire, Satires; Défense du Mondain.

Montaigne a dit, figurément, s'abreuver d'une

Quelque odeur que ce soit, c'est merveille comme elle s'attache à moi, et combien j'ai la peau propre à s'en threuer.

Essais, I, 55.

Les diverses locutions formées de s'abreuver, pris sens physique, peuvent être, par figure, emnées en un sens moral:

ouvenez-vous de ces immortelles sources où vous vous abreueés des saintes eaux de la sagesse.

PATRU, IVe plaidoyer.

L'ame heureusement captive Sous ton joug trouve la paix, Et s'abreuse d'une eau vive Qui ne s'épuise jamais.

J. BACINE, Cantiques, IV.

C'est ainsi qu'on dit figurément s'abreuver de sang, de larmes, de fiel, d'amertume, etc.:

Toutes leurs idoles s'abreusent de sang humain.

Montaigne, Essais, I, 29.

J'ay par l'espace de quinze ans. mené ceste vie pour l'amour de vous, me nourrissant de soings et travaux, et m'abreuvant de larmes...

LARIVEY, la Veuve, IV, 6.

Oh! que les *larmes* de tendresse et de joie sont douces! Comme mon cœur s'en abreuve!

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, liv. XII.

Jamais la victoire ne s'abreuva de plus de sang impur, de plus de sang innocent.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 40.

Un enfant inconstant

Qui s'abreuse de sang et de larmes brûlantes. Ph. Desportes, Élégies, XVI.

> Je ne m'abreuse que de pleurs Ni ne me nourris que de cendre.

RACAN, Ponumes, CI.

On a dit s'abreuver d'une opinion, d'une croyance, etc. :

A raison de quoy il me semble que Platon admoneste prudemment les nourrisses de ne conter pas indifferemment toutes sortes de fables aux petits enfans, de peour que leurs ames, dès ce commencement, ne s'abbreuvent de folie et de manlvaise opinion.

Amnor, trad. de Plutarque, OEurres morales. Comme il faut nourrir les enfans.

Mais il faut avoir recours à elle (la coutume) quand une fois l'esprit a vu où est la vérité, afin de nous abreuver et de nous teindre de cette croyance qui nous échappe à toute heure.

Pascar, Pensées, part. II, art. 3.

S'ABREUVER est très-usité en parlant des sentiments agréables ou désagréables dont on se remplit, dont on se pénètre :

Mon cœur, ivre de joie, s'abreuvoit chaque jour d'un siècle de félicité.

J.-J. Rousseau, Emile et Sophie, lettre I.

Je m'abreuvai, pour ainsi dire, de la douceur de leurs regards.

Menmorren, Contes moraus, la Veillée.

la locution abreuvé en, rappelée plus haut, respond s'abreuver dans:

Il jouit de lui-même, et s'abreuve à longs traits Dans les sources de la sagesse.

J.-B. ROUSSEAU, Odes, II, 3.

Abreuvez-vous dans le sang de vos frères. Le même, Épûres, 1, 5.

ABREUVÉ, ÉE, participe.

D'ABREUVER se sont formés plusieurs substantifs, soumis aux mêmes variations d'orthographe que le verbe, et dont le dernier seulement est resté dans l'usage, ABREUVEMENT, ABREUVAGE, ABREUVEUR, ABREUVOIR.

#### ABREUVEMENT, s. m.

On l'a écrit ABEVRUEMENT, ABBREUVEMENT, etc. (Voir le Glossaire de Sainte-Palaye.)

Action d'abreuver :

Xersès assembla si grans barnaiges (si grandes armées) que par l'abernement de ses chevaux s'asseichoient les fleuves.

ALAIN CHARTIER, l'Espérance.

Perennité d'abreuvement.

RABELAIS, Pantagruel, IV, 61.

#### ABREUVAGE, s. m.

A ce que dessus, pour les prairies d'abrueage, ne sera autre chose adjoustée que l'eau, laquelle augmentera d'autant plus le revenu du pré, que plus fertile et mieux conduite sera.

Olivier DE SERRES, Theatre d'agriculture, IVe lieu, c. 1.

# ABREUVEUR, s. m.

Autrefois ABBREUVEUR. (Voir les Dictionnaires de Nicot et de Monet.)

Celui qui est chargé d'abreuver.

ABREUVOIR, s. m. (Dans la basse latinité abbreuvatorium.)

Autrefois Abuvroir, abruvoir, abeuvrouer, abeuvron; Abbreuvoir, abreuvouer, abrevoir, abbrevoir, etc. (Voir les exemples ci-après.)

Abreuvoir s'est dit généralement de ce qui sert à

abreuver, et, dans les anciens temps été employé au sens de Vase à boiré :

Gillot tenant à sa main un abueroir or buvoient, plein de vin, offry à boire au quel getta le vin du dit abueroir à la paro

Icellui Jehan print un des abeuerons, voient, et getta au visaige d'icellui Robin toit dedenz.

Disant le suppliant qu'il luy rueroit ut verre à la teste.

> Lettres de rémission de 1390, 1396, 1457, de Du Cauge, addit. de D. Carpentier.

Abreuvoir ne se dit plus, depuis l du Lieu où l'on abreuve les animaux, boire et aussi se baigner:

Pour engresser poucins, mettez-les et lieu, et leur nettoiez leur auget ou abre ou dix le jour.

Le Mesnagier de Paris, IIe distin

De là en avant fut ordonné que gens roient l'abrevoir à l'heure d'abrever les c OLIVIER DE LA MARCHE, Me

Bien souvent il meurt des bœufs, vatail, qui peuvent avoir pris leurs mala ainsi infectez.

Bernard PALISSY, de

Quand on buvoit à la santé de quel au tonneau, et se baisser pour boire à l'abreuvoir.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. d
des Dix mille, IV, § 3.

Comme les maquignons en usen qu'on mène à l'abreuvoir.

FURETIÈRE.

On voit cinq gros jets d'eau abreuvoir qui est un petit canal, la lessive, et autrefois il n'y avo

Les barbares surtout, qui ont besoin d'abreuvoirs comm

J.-J. ROUSSEAU, Essi

La Seine est un bel a Piron, Épigramme. Dans le passage suivant, Abreuvoir est pris métaphoriquement pour le Cabaret:

Boivons-je un coup? il seroit bon besoin.

— Eh! morbleu! détalez, l'abreuvoir n'est pas loin.

MONTPLEURY, l'Ambigu comique, sc. 4.

Chasse à l'abreuvoir se dit d'une Espèce de pipée Lui se fait au bord des ruisseaux et où l'on prend sur de petits gluaux les oiseaux qui viennent s'abreuver:

Les loriots ne sont point faciles à élever ni à appriroiser. On les prend à la pipée, à l'abreuvoir, et avec difencentes sortes de filets.

Burron, Hist. nat. Oiseaux; le Loriot.

Abreuvoir se dit, par extension, d'une Plaie proloude des arbres, causée par l'altération des fibres igneuses, et où séjourne l'eau pluviale:

Abreuvoirs, ou gouttières. Trous qui se forment dans le bois pourri des chicots, et qui, retenant l'eau des pluies, pourrissent enfin le reste du tronc.

J.-J. ROUSSEAU, Fragmens pour un dictionnaire de botanique.

On retrouve dans l'intérieur d'un arbre de cent ans les coups de marteau qu'on lui aura donnés à vingt-cinq, cinquante et soixante-quinze ans, et tous ces endroits sont remplis de pourriture et forment souvent des abreuroirs ou des fusées en bas ou en haut qui gâtent le pied de l'arbre.

(Cest) ce qu'on appelle dans les forêts des abreuvoirs ou des gouttières.

Burron, Hist. nat., Expériences sur les végétaux, VI.

Abreuvoir à mouches est une manière de parler soldatesque et proverbiale, par laquelle on désignait, dans le langage le plus familier, et particulièrement dans le burlesque, une Plaie large et sanglante, sans danger sérieux:

Il luy a jetté à la teste une coupe grande comme celle dont Nestor faisoit raison, et luy a fait un grand abravoir à mouche, et par ce moyen est demeuré victorieux.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien, Hermotime.

Quand Hercule, après maintes touches, Lui fit un abreusoir à mouches.

SCARROM, Virgile travesti, V.

ABRI, s. m. (du latin Apricus).

On l'a écrit Abric, Abril, Abris, Abrit, Abry, Arbri, etc. (Voir le *Glossaire* de Sainte-Palaye et les exemples ci-après.)

Il y a peu d'étymologies sur lesquelles on ait plus varié que sur celle d'Abri. Ménage, par exemple, le fait venir d'operire, couvrir, par opericus, qu'il appelle inusité et qui est imaginaire. Sainte-Palaye s'appuie à la fois sur les orthographes Arbri et Abri, pour rapporter ce mot au mot arbre, qui s'est encore écrit abre. A l'appui de son opinion il cite l'arbre de l'abri ou de l'abris, si souvent nommé dans les anciennes coutumes.

L'opinion la plus générale fait remonter Abri au latin apricus, origine qui peut elle-même s'autoriser d'une des formes primitives du mot, de la forme Abric.

Nos vieux grammairiens se sont préoccupés, avec raison, de l'opposition que semblent présenter, quant au sens, le radical latin apricus et son dérivé français ABRI:

Je ne veux pas oublier ici le mot de apricus, latin, dont les nostres ont formé abri, et, toutefois, tous deux de contraire signification; car le latin signifie à l'ouvert, et le nostre, au couvert du soleil.

Est. Pasquier, Recherches de la France, VIII, 61.

Ce mot *abri* semble venir du latin *apricus*, combien qu'il signific tout le contraire.

MURET, Notes sur le 107° sonnet de Ronsard.

Peut-être est-il permis d'aller plus loin que n'ont fait Est. Pasquier et Muret, et de se rendre compte de la manière dont le substantif formé d'apricus a passé à une signification qui semble contredire si complétement son origine.

Apricus se disait, en latin, des lieux exposés au soleil, offrant par conséquent un asile commode contre le froid. Par une extension hardie, il s'appliquait même aux personnes qui recherchaient cette sorte d'asile, qui étaient, comme Horace l'a dit de lui-même (Epist. I, xx, 24), solibus apti; de là l'expression piquante de Perse (Sat. V, 179) aprici senes. Cela ne fait-il pas comprendre comment le substantif moderne ABRI, qui peut-être dans l'ori-



gine avait signifié, conformément à son étymologie, un lieu exposé au soleil, en est venu à désigner un lieu où l'on est garanti du froid, des injures de l'air, et mème, quand l'origine du mot se fut effacée, de l'ardeur du soleil?

Abric avait, dans le provençal, la première de ces deux acceptions, directement empruntée d'apricus, comme en témoigne ce vers :

Amon lo sojorn et l'abric.
(Ils aiment le repos et l'abri.)

MARCABRUS, l'Emperaire.

Abrigo, en espagnol, les a toutes deux, et naturellement a commencé par la première. Abrigo vale reparo contra las inclemencias del cielo, particularmente contra el frio. Ce sont les expressions de Covarruvias (Trésor de la langue castillane).

ABRI, Lieu où l'on peut se mettre à couvert du vent, de la pluie, de l'ardeur du soleil et des diverses incommodités du temps :

Quant vint tempeste e pluie, en cel encloistre pur abri aveir entrerent.

Les quatre livres des Rois, III, vi, (p. 251).

Ils s'estoyent mal posez en une coste où ils n'avoyent nuls abris.

Amyor, trad. de Plutarque; Vie d'Alcibiades, C. 21.

Un port de bon abri pour les navires.

Cotgrave, Dictionnaire.

Il y en avoit donc peu (de soldats) qui eussent des tentes; les autres faisoient des abris avec des vestemens, et les couvroient de cuir ou de roseaux.

Perrot d'Ablancouat, trad. des Commentaires de César, Guerre d'Afrique, e. 10.

Ils (les chevaux sauvages) errent, ils bondissent en liberté dans des prairies immenses, sans habitation fixe : sans autre *abri* que celui d'un ciel serein, ils respirent un air plus pur que celui de ces palais voûtés où nous les renfermons.

Burron, Hist. nat. Animaux domestiques; le Cheval.

Ceux (les éléphans) qu'on a transportés vivans jusqu'à Pétersbourg périrent successivement malgré l'abri, les couvertures, les poèles.

LE MEME, même ouerage. Animaux sauvages; Éléphans.

Je veux une coiffure, en dépit de la mode, Sous qui toute ma tête ait un abri commode Monière, l'École des Mari

Sa rade infidè

N'offre plus qu'un abri peu propice au noch Dellele, trad. de l'Éne

Abri n'est pas toujours pris ainsi absolu plus souvent il se construit avec une prépo Avec la préposition contre:

Les maisons qu'on décore par l'architecture, fond, ne sont qu'un *abri contre* la neige et les les autres injures de l'air.

Bossurr, Élévations sur les mystères, VIe semaine, é

Avec la préposition de, mais de double le régime de la préposition désignant : Soit ce qui procure l'abri :

..... Déjà les tristes Hyades Forcent les frileuses Dryades De chercher l'abri des rochers J.-B. ROUSSIAU, Odes, 1

Soit ce qui recherche l'abri:

Pourquoi ce fleuve en vain couronné de re Et dont l'urne poudreuse est l'abri des oise Delle, les Jardie

ABRI se dit en agriculture de Tout ce q garantir un terrain ou une plantation, soit tion des vents du nord, soit de la trop gi deur du soleil:

Vous aurez beau mettre un noyau de pêche d saumure ou de la lessive; vous n'aurez de bont qu'avec des abris et un sol convenable.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. FER

Les regards du soleil, le ruisseau, les abris Fécondoient à l'envi ce lieu simple et chai SAINT-LAMBERT, les Saisons; le Prin

ABRI se dit pareillement, en termes de ge Tout ce qui met une troupe à couvert des pe de l'ennemi:

vée au-dessus du niveau de la mer, est à uvron, Hist. nat. De la Nature, première vue. accouroit vers la maison, la tête couverte , qu'elle avoit relevé par derrière, pour se BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Firginie. bri d'une ondée de pluie.

Tel en un secret vallon, Sur le bord d'une onde pure,

Croît à l'abri de l'aquilon

Un jeune lys, l'amour de la nature. J. RAGINE, Athalie, II, 3.

essaye à n'avoir exprès besoin de nul... c'est chose chacun peut en soi; mais plus facilement ceux que cuacun peut en son, mais prus naturelles et ur-

C'est un très-doux, paisible et plaisant sejour (le doute) où l'on est à l'abry et hors de tous dangers de participer à tant d'erreurs produites par la fantaisie hu-

Quand la vertu n'auroit que cet avantage, de nous wuanu la veitu le autoit que de avantabe, ue mettre à l'abri de toutes les tempèles des passions. maine. Massillos, Carene. Mercredi de la Passion.

Voici le fait: nous partagerons la succession à l'abri du Deraisse, Le faux Honnéte homme, III, 11.

testament que vous avez.

La place de contrôleur général, que Law occupoit si nouvellement, ne le mit pas à l'abri du pistolet sur la gorge, pour ainsi dire, de M. le prince de Conti, plus SLINT-SIMON, Mémoires, 1720, l. XVIII, c. 8.

avide que pas un des siens.

Une personne de sou rang saura bien se mettre à LE SAGE, le Diable boileux, c. 4.

l'abri de leur séverité (des lois).

Ma retraite ni ma vertu ne sauroient me mettre à l'abri

Une maladie qui a fait le tour de la France est enfin Venue s'emparer de ma figure légère, dans un château qui de ses soupçons. venue semparer ve ma monte les fléaux de ce monde.

J.-J. ROUSSELU, Lettres, 16 févries - . Vouloir se mettre . . . . l'impossible.

Il leur faisoit apprendre un métier utile qui pût he D'ALEMBERT, Éloge de l'abbé de Saint-Pierre.

mettre à l'abri de l'indigence.

Ne sçaurois-je trouver un favorable port Où me mettre à l'abry des tempètes du sort? RACAR, Bergeries, V, 1.

Et lorsque je m'estime à l'abri du tonnerre, Je me trouve abattu par un sousse léger. P. CORNEILLE, P. Imitation, III, 20.

Peut-être ils se mettroient à l'abri de la mort. LA FORTAINE, Poème du Quinquina.

Nous sommes dans ces lieux à l'abri des visites. REGRAED, Démocrite, I, 4.

Pour mettre quelque chose à l'abri des orages, S'il vous plaisoit, du moins, de me Payer mes gages?

Tantôt elle signifie : Sous la protection de ;

On prit une galere à cinq rangs, avec tous les soldats

et les matelots..... Le reste se sauva à l'abry des maisons PERROT D'ABLANCOURT, trad. des Commentaires de

de l'isle et de la digue. cesar, Guerre d'Alexandrie, c. 4.

Pour éviter la pluye, à l'abry de l'auvent, Pour eviler a r. J. REGRIER, Satires, X.

Et c'est en vain que la sureur des eaux Et l'insolent Borce, artisan des naufrages, Font à l'abry du port retirer nos vaisseaux. MAYHARD, Odes: Alcipe, reviens dans nos bois.

Ses soldats, à ses pieds étendus et mourans, Le mettoient à l'abri de leurs corps expirans. RAGIEL, Alexandre, V, 3.

Encor si vous naissiez à l'abri du feuillage Dont je couvre le voisinage! La FORTAIRE, Fables, I, 2

Ils trouverent Bellievre plain de remonstrance, messes et de menaces pour les faire retourner maisons, à l'abri des derniers édits du Roi. Agr. D'Austoni, Histoire universelle, 1, II, li Ils vivent en repos à l'abry de nostre domination comme

PERROT D'ABLANCOURT, trad, de Tacite, la Germanie.

militaire avoit parmi eux (les Perses) la préférence péritoit, comme celui à l'abri duquel tous les autres ent s'exercer en repos.

Bossout, Discours sur l'Histoire universelle, III, 5.

parleray à M. le prince de Monaco pour empescher nommée de Pois ne donne à jouer à l'abry de ses

COLBERT à La Reynie, janvier 1678. (Voir Corresp. administr. sous Louis XIF, t. II, p. 563.)

Elle croit cacher sa fragilité à l'abri de l'air sévère

DUFRESNY, le Chevalier joueur, I, 1.

11 crut être plus tranquille à l'abri de la qualité de doc-

FONTENELLE, Éloge de Lemery.

A l'abri de ce badinage je dis des vérités que peutette je n'oserais pas hasarder en style sérieux. Voltaine, Lettres, décembre 1732, à M. de Cideville.

uravie pes toniones à l'abry de tes aisles

Nauray-je pas toujours à l'abry de tes aisles Un refuge assuré?

RAGAN, Psaumes, LVI.

Sans craindre iei les yeux d'une profane cour, A l'abri de ce trône attendez mon retour.

RACINE, Esther, II, 8.

Un galant de qui tout le métier...
Fat d'aller, à l'abri d'une perruque blonde,
De ses froides douceurs fatiguer tout le monde.

En vain, tout sier d'un rang que vous déshonorez, Vous dormez à l'abri de ces noms révérés.

BOILEAU, Satires, IV, V.

A l'abri, en ce sens, a été quelquesois joint par la préposition de à un nom de personne, ou désiguant une personne:

ll fant que cette liberté de reprendre soit temperée....,

peur que, se voyans ainsi repris de toutes choses et

smez à tous propos, ils ne s'en faschent et ne se despide sorte qu'ils se jettent à l'ombre et à l'abry de quellatteur.

Awxor, trad. de Plutarque, OEuvres morales, Comment discerner le flatteur d'avec l'ami, XLIV. ... A l'honneur de votre fleurissant nom et très-grand profit de votre peuple, lequel, par ce moyen, demeure en seureté publique, sous son figuier, cultivant sa terre, comme à vos pieds, à l'abri de Votre Majesté, qui a à ses côtés la justice et la paix.

ABR

Olivier DE SERBES, Théâtre d'agriculture. Dédicace au Roi, 16 mars 1600.

Il étoit bien aise de ne le combattre qu'avec le secours ou à l'abri d'un géomètre.

FONTENELLE, Éloge de Rolle.

Je n'ai pu m'empêcher de rire de la ruse avec laquelle vous vous êtes mis à l'abri du Tasse, comme derrière un rempart.

J .- J. ROUSSEAU, la Nouvelle Heloise, part. I, lettr. 25.

A l'abri des savans il met son ignorance.

MONTELEURY, Trigaudin, I, 1.

A l'abri se prend aussi absolument, comme un adverbe, au sens général de À couvert;

Au propre :

Quand je les vey ainsi bien couvertz, je m'en allay à eulx rendre à l'abry, ce que je ne peus tant ils estoient. Ranellais, Pantagruel, II, 32.

Themistocles passant au long des lieux où il falloit necessairement que les ennemis abordassent et se retirassent à l'abry...

Amyor, trad. de Plutarque, Vie de Themistocles, c. 6.

Dans le canal, qui n'est pas moins seur que le port, plus de huit ceus voiles se peuvent mettre à l'abry.

Sarasin, Siège de Dunkerque.

Le vent les fit entrer dans une rade, où ils se trouvèrent à l'abri et tout auprès du port.

FÉNELON, Télémaque, IX.

M'étant avancé vers elle pour l'aider à marcher, je vis qu'elle tenoit Paul par le bras, enveloppé presque tout entier dans la même couverture, riant l'un et l'autre d'être ensemble à l'abri sous un parapluie de leur invention.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Virginie.

Une pluie acheva l'affaire, Il fallut se mettre à l'abri. La Fostaise, Contes, II, 14.

d'abord admis que ny plaisoit de temporiser, à l'abry et à son ayse, il au Dice. Diet. de l'Académie, 1762. Les fruits gèlent souvent parce qu'ils ne sont pas bien Abriter un espalier. nit veoir morfondre son ennemy. uand on se verroit même assez à l'abri de toutes ts, l'ennui, de son autorité privée, ne laisseroit pas de HABRIZER ne se lit guère que dans le Dictionnair is, remain, we some amorne prives, no masserum passurelles, et air du fond du cœur, où il a des racines naturelles, et abrités. L'e seus brobre et le seus figure d'abri ont me de Cotgrave, où l'a pris Sainte-Palaye. PASCAL, Pensees, Part. I, art. vii, sect. 1. rellement donné au verbe formé de ce mot des remplir l'esprit de son venin. Ce n'étoit que la qu'il se trouvoit à l'abri et à son Aussi dans le passage suivant, de date très SAINT-SIMON, Memoires, 1711, t. IX, C. 22. gnifications correspondantes. cienne, il a le sens de Mettre à l'abri : Les moineaux ont leurs nids, leurs nids les hirondelles : Li ivers ert moult aspres de froit, de pluies... li -On dresse quelque fuye aux simples colombelles : aise · Tout est mis à l'abri par le soin des mortels, Guillaume de Tye, II -Et Dieu seul immortel n'a logis ni autels. AGR. D'AUBIGAR, Tragiques. Miseres, I. ne pooient estre abrié. Dans d'autres passages, où il est empl - Jé a Vous ne pouvez enfin qu'aux dépens de sa tête propre, il peut être traduit par Couvrir: Les accoustremens nous eschauffent, non de le rena P. Cornelle, La mort de Pompée, I, 1. leur, mais de la nostre, laquelle ils sont propres à Meure à l'abri la voire. D'ABRI, par l'intermédiaire d'Abrier, s'était et nourrir: qui en abrieroit un corps froid, il en somé un substantif de bonne heure hors d'usage, ABRIEMENT. Voyez G. Guiart, Royaux lignages, t. l, mesme service pour la froideur. Dans le soir les assiegez, sans beaucoup de C'est d'ABRI, et de ses formes rappelées plus abrierent le rouage de fascines gouildronnées, et hant, Annis, Annir, que s'est fait le verbe actif Cerit Ruccessivement Abries, Habrizer, Abritell, Agr. D'Aubigné, Hist. univ., t. III, liv. II, enans une escoupeterie y mircut le seu. et qui ne nubriste sujourd'hui que sous cette der. v. 1870. Si ot d'une chape forrée Aunten duit fort d'usage au seizième siècle; on le Moult bien, si cum je me recors, Prantintre waivent chez Montaigne, à qui Est. Pas-Abrie et vestu son corps. quer a reproché, dans une de ses lettres, de s'en Roman de la Rose, nikre orthographe. La très-precieuse couronne, La très-digue, la très-honneste Yout de ceste mesme saçon s'est-il dispensé plusieurs sois Que Jesus-Christ ot en sa test d'user de mots inaccoustumés, ausquels, si je ne m'i-Si comme Juis l'en abrierent, Wer floh Belgi: buse, malaisement baillers-t-il vogue... Abrier pour Met-Le jour qu'il le crucifierent. G. GUILLE, ROYAUE lignages .... c'est tardi-

## On s'est servi de même du pronominal s'ABRIER.

Je leur donne loy (aux médecins) de me commander de m'abrier chaudement, si je l'aime mieux ainsi que d'autre sorte.

MONTAIGNE, Essais, II, 37.

Tel sain faisoit desja sa fosse; d'autres s'y conchoient encore vivans. Et un manœuvre des miens, avec ses mains et ses pieds, attira sur soy la terre en mourant. Estoit-ce pas s'abrier, pour s'endormir plus à son aise?

La man, même ouvrage, III, 12.

ABRIER et s'Abrier ont pu naturellement être employ és au figuré pour Mettre, Se mettre à couvert :

... Vindrent oncques en Zélande

Où lonc temps se sont abriez,
G. Guiart, Royaux lignages, t. II, v. 10158.

ABRIER semble pris au figuré pour Protéger, dans ce passage, d'un ouvrage du xvii siècle, où il en est encore fait usage, sans doute par un archaïsme burlesque:

Enfin le bon Dieu nous *abrie*;
Conrage, voicy les convois
Et de la Beauce et de la Brie.
SAINT-AMANT, *Poésies*, III<sup>e</sup> partie, Les nobles triolets.

Il semble, d'après ce que disent Richelet, Furetière, les auteurs du Dictionnaire de Trévoux, que ce vieux mot se soit conservé, comme terme de jardinage, jusqu'au moment où il a été remplacé par ABRITER.

Abrier une planche.

RICHELET, Dictionnaire.

Selon Furetière, Mézeray s'est encore servi d'Abbrier. On est autorisé à le croire par l'exemple suivant, de date un peu plus récente:

Cette mer n'a que des rades dont la plupart ne sont point abriées, et où l'on est plus mal qu'en pleine mer.

CHARDIN, Voyage... en Perse. In part.

America s'emploie surtout au propre, pour lettre à l'abri;

Soit absolument:

Je vous assure que mon port est bien joli et bien abrité.

VOLTAIRE, Lettres, 28 mars 1760.

...Le plus petit végétal abrite des amans.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Harmonies de la nature, VIII.

Soit avec un complément formé de certaines prépositions et de leur régime, des prépositions contre, de, et aussi, quand Abriter est employé passivement au participe, de la préposition par:

La nature les a remparés de cuirs épais, de longs poils, de plumages qui les abritent contre les atteintes du dehors.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Études de la nature, VI.

Nous étions... abrités de la chaleur pendant toute la journée.

LE MEME, Paul et Virginie.

Ses fleurs sont apparentes... mais les parties sexuelles y sont abritées par une carène.

LE MÉME, Harmonies de la nature, I.

On se sert de même d'Abriter avec le pronom personnel.

(La fleur du pissenlit)... a un moyen bien particulier de s'abriter de la chaleur...

Bernandin de Saint-Pierre, Études de la nature, XI.

Mais il reçoit alors d'autres compléments encore formés surtout des prépositions derrière, sous, dans, et de leur régime; s'abriter derrière, s'abriter sous, s'abriter dans:

Elle ne fréquente pas les bords de la mer ni les eaux salées, mais elle se tient habituellement sur les eaux stagnantes et sur les rivières, où elle s'abrite dans les joncs.

BUTFON, Hist. nat. Oiseaux, la grande Aigrette.

S'abriter se dit aussi absolument:

L'homme a su se vêtir, s'abriter, se loger.

Bosson, Hist. net. Dégénération des animaux.

ABRITER et s'Abriter sont, comme l'étaient

et s'Abrien, susceptibles d'acceptions si-

marchie survient, et sorce le peuple à s'abriter dans CHATEAUBRIAND, Études lústoriques, préface. mination d'un seul.

ABRITÉ, ÉE, participe. Autrefois ABRIÉ, HABRIZÉ.

On a beaucoup disputé sur l'origine de ce mot, auquel correspondent, dans les autres langues modernes, des mots de forme à peu près semblable, qu'il est aussi naturel de regarder comme venant

Parmi les étymologies qu'on en a données, nous de lui que comme l'ayant amené. ne nous arrêterons qu'à deux, les moins dénuées

L'une, proposée par le P. Labbe, le rattacherait, comme abri et abriter, au latin apricatus, participe d'apricor. Elle se justifierait par cette cirde vraisemblance. constance, commune, il est vrai, à d'autres arbres fruitiers, que l'Abricotier, en France, a besoin d'être exposé au soleil et mis à l'abri des vents

L'autre étymologie, préférée par Ménage, fait veuir Abricot du nom de ce fruit chez les Romains, præcoqua, præcocia, par une longue suite d'intermédiaires tels que le πραικόκκια, πρεκόκκια, βρεκόκκα, froids. Beplixónxia des Grecs, le bericoco ou bericolo des Ita-

liens, etc.

ABRICOT est le nom d'un fruit à noyau : Plus rare présent ne pourriés-vous saire à vos amis, que de fruicts exquis : voire les plus grands seigneurs ont accoustumé de recevoir humainement le plain panier d'abricots bien choisis, et la douzaine de poires ou prunes de remarque, que l'homme vertueux leur offre, tant pe-

Olivier DE SERRES, Théâtre d'agriculture, VI lieu, c. 16. tit soit-il.

L'hiver est arrivé depuis deux jours; il a gelé et neigé de telle sorte qu'il ne faut plus compter sur les abricots.

pales, savoir : la prune l'abricot, qui n'est qu'une espèce un Linuæus, divisant le geure dans ses espèces, a la prune prune, la prune cerise, et la prune abricot. J.J. Rousseau, Lettres élémentaires sur la Botanique, VII

Les abricots dorés, les pêches veloutées et les coincotonneux exhaloient les plus doux parfums. BERNARDIN DE SAIRT-PIERRE, L'Arcadic.

Là fut le glan, fils des chesnes ombreux, La meure teinte au sang des amoureux, L'abricot froid, la poire pepineuse. ROSSARD, Poemes, I, la Lyre.

Jà le pescher velu, jà l'oranger doré, D'un blanchastre duvet, portent sur leur écorce Le friand abricot, et le coing décoré Inscrite du grand Dieu la pourvoyante force. Do Bantas, la Semaine, IIIe jour.

L'abricot, dont l'Euphrate enrichit nos climats. ROUCHER, les Mois; Juin.

Le prunier de Damas, l'abricot d'Arménie. DELILLE, les Jardins, 11.

Dans le passage suivant d'un poëte burlesque, est fait du mot Abricor, ainsi que du mot Prune même emploi métaphorique que fait encore de ce c nier le langage populaire et celui des soldats :

Les abricots, les grenades, les prunes, Que maintenant autour des demy-lunes On sert à Mars sur sa table de fer,

En des bassins apportez de l'enfer, Sont bien d'un goust plus friand à la Parque. SAINT-AMAND, Épître à Mgr le duc d'Orléans,

Abricot-peche, espèce d'Abricor dont l rapproche de celui de la pêche:

On peut cultiver dans les jardins de Péu cerises... des abricots, des abricots-péches. BERNARDIN DE SAINT-PIRRRE, FIELL

L'ABRICOT ayant une couleur qu'or cilement entre toutes les autres, le

Se prend absolument pour désigner cette couleur; une robe, un ruban, une écharpe abricot.

# ABRICOTIER, s. m.

Arbre qui porte l'abricot :

Att contraire, les pommiers, abricottiers, peschers, et autres à noyau, ne rapportent tant, ne de si bons fruicts, vieux «que jeunes.

Olivier DE SERRES, Théâtre d'agriculture, lieu VI, c. 16.

Je suis bien faché que vous ne soyez point encore habitué à Auteuil, où... mes deux puits et mes abricotiers vous appeloient.

Boileau, Lettres à Racine, 29 juillet 1687.

Tel est l'abricotier d'Alexandrie, dont les fleurs, trop empressées d'annoncer leur printemps, sont presque toujours ruinées par la gelée.

> DUHAMEL DU MONCEAU, Traité des Arbres fruitiers, Armeniaca abricotier, X.

Un petit espalier couvert de cinq abricotiers et de dix pèchers sait tout mon fruitier.

ROLLIN, Lettre à M. le Pelletier.

ABROGER, v. a. (du latin Abrogare et, par ce mot, de rogare.)

On l'a écrit ABROGUER. Voir les exemples ciaprès.

Dans le Glossaire du xui siècle (ms. 7692, Bibl. impér.), abrogare n'est encore rendu que par destruire. C'est plus tard qu'on en a formé abrogar, recueilli par Rob. Estienne, en 1549, comme abrogation par J. Thierry, en 1564.

En termes de jurisprudence, rogare signifiait Proposer une loi; abrogare, en Demander, en Faire prononcer l'annulation. De là la signification propre d'Abrogen, qui s'est dit d'abord en parlant des lois, édits, ordonnances, etc., pour les Annuler, les abolir.

La loi est abroguec et cassee aux fidèles.

CALVIR, Institution chrestienne, II, VII, § 13.

La loy est l'œuvre du prince, laquelle il peut changer et ahmger à son plaisir; c'est le propre droict de la souveraineté.

CHARRON, De la Sagesse, III, 16,

L'année suivante, Philon ayant succédé à Sophocle, qui étoit sorti de charge, le peuple d'Athènes abrogca cette loi odicuse que ce dernier avoit faite.

LA BRUYÈRE, Discours sur Théophraste.

Il est quelquesois nécessaire de changer certaines lois. Mais on y doit observer tant de solennité et apporter tant de précautions, que le peuple en conclue naturellement que les lois sont bien saintes, puisqu'il faut tant de formalités pour les abroger.

MONTESQUIRU, Lettres persanes, LXXIX.

On vit dans sa dernière maladie un effet singulièr du pouvoir qu'ont les lois en Angleterre jusqu'à ce qu'elles soient abrogées.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 135.

Le souverain est censé confirmer incessamment les lois qu'il n'abroge pas, pouvant le faire.

J.-J. Rousseau, Contrat social, IX, 11.

Un particulier s'écrie : Vous venez d'abroger votre loi. — Dites plutôt que je l'ai confirmée, répondit-il, en se plongeant l'épée dans le sein.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 64.

Nous-mêmes, tians les états de 1787, n'avons-nous pas indirectement abrogé cet ancien règlement d'exclusion?

Mirabrau, Discours du 23 janvier 1789.

ABROGER s'est dit ensuite, dans un sens plus étendu, en parlant des coutumes, des usages, et, en général, de ce qui a l'autorité d'une loi:

S. M. ne jugea pas à propos néantmoins d'abroger l'usage de ces rescripts (de la cour de Rome) par une déclaration.

> PONTCHARTRAIN (le chancelier de) à l'archevêque de Besançon, 27 août 1710. (Voir Corresp. admin. sous Louis XIV, t. II, p. 485.)

Cette coutume si bizarre, nous la savons par la loi qui l'abroge.

Montesquiru, Esprit des lois, XXI, 20.

Quand le prince voudra abroger ces coutumes, elles tomberont comme un bâtiment gothique qu'on détruit pour le rebâtir à la moderne.

VOLTAIRE, la Voix du sage et du peuple.

Je trouvai cet usage injuste; et, sans être François, je l'abrogeai pour les François.

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, liv. VII.

endu qu'il l'avoit jà prealablement cedé à une femme.

Anyor, trad. de Plutarque, Fie d'Antonius, c. 14.

Ne parlez point iey de luy *abroger* sa puissance.

Satire Ménippée, Harangue de monsieur de Lyon.

Il abrogea tous les priviléges.

PATRU, Plaidoyer XV.

... Bien que la pluspart des sommes contenues ès dites obligations avec la contrainte par corps ayent esté abrogées par nostre ordonnance du mois d'avril 1667 pour dettes civiles, néantmoins, etc.

Lettres patentes du Roi pour H. Rogier, 1673. (Voir Corresp. administr. sous Louis XIV, 1. II, p. 208.)

Claude abrogea ce qui avoit été fait sous Tibère à cet égard.

Justinien abrogea toutes celles (les distinctions) qui restoient à cet égard.

Montesquieu, Esprit des lois, XXIII, 21; XXVII, 1.

Aucun législateur de l'antiquité n'a tenté d'abroger la servitude.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. Eschaves.

C'est là le droit de la nature, que rien ne peut abroger.

J .- J. ROUSSEAU, Émile, V.

phrase.

Monseigneur... — Tout d'abord j'interromps cette Le mot de Monseigneur demande trop d'emphase : Pour gens faits comme moi je l'abroge. — Monsieur... BOURSAULT, Ésope à la ville, II, 5.

#### L'analogie a même conduit à dire :

Le plus grand avantage du mien (de mon système de notation) étoit d'abroger les transpositions et les clefs. J.-J. Rousseau, les Confessions, part. II, liv. VIII.

Abroger s'emploie avec le pronom personnel.

ABROGATION, s. f. (uu...

par ce mot, de rogatio.)

L'opposition, remarquée plus haut, des mots rogare et abrogare, s'étendait naturellement, dans la langue de la jurisprudence, aux mots rogatio et abrogatio, l'un se disant de la Proposition et l'autre de l'Annulation d'une loi.

Abrogation est dans un rapport semblable avec abroger, et s'est d'abord appliqué, au propre, à l'Annulation d'une loi, d'un édit, d'une ordonnance, et en général de tout ce qui a force de loi:

L'abrogation de la Pragmatique sanction s'est faite par le concordat entre François le et Léon X, en 1515. Funertian, Dictionneure.

L'abrogation diffère de la dérogation, en ce que la loi dérogeante ne donne atteinte qu'indirectement à la loi antérieure, et dans les points seulement où l'une et l'autre seroient incompatibles; au lieu que l'abrogation est une loi faite expressément pour annuler une loi précédente.

Dictionnaire de Trévoux, au mot Annouation.

Valère Maxime met l'époque du luxe chez les Romaà l'abrogation de cette loi (la loi Oppia).

Montasquieu, Esprit des lois, VII, 14.

ABROGATION s'est dit ensuite, par extension, l'Abolition d'une coutume, d'un usage, d'un rid d'une cérémonie, etc. :

L'abrogation du népotisme, dont vous me parlez, seroit d'une grande édification pour l'Eglise; Dieu veuille en inspirer le dessein à celui qui a l'autorité pour la faire.

L'abbé de Rancé, Lettres, 11 nov. 1686.

ABROGATION, par une extension naturelle, expli-

101

Ĺ

ABRUTIR se dit aussi, par une extension naturelle, de l'esprit et du cœur, des facultés intellectuelles, des qualités morales:

Ceste-cy (l'action qui rapproche les sexes) met toute autre pensée soubs le joug, abrutit et abestit, par son imperieuse authorité, toute la theologie et philosophie qui est en Platon, et si ne s'en plainet pas.

MONTAIGNE, Essais, III, 5.

L'amour charnel... en son action... esgale et apparie les fols et les sages, les hommes et les bestes; elle abestit et abrecit toute la sagesse... de l'âme.

CHARRON, de la Sagesse, I, 23.

Cette solitude achève de leur abrutir l'esprit, qu'ils out naturellement stupide.

VAUGRLAS, trad. de Quinte-Curce, IX, 10.

On ne sauroit éviter avec trop de soin les débauches, qui corrompent le corps et abrutissent l'esprit.

FERELON, Vies des anciens philosophes. Épicure.

- . Comme pourquoi le vin réjouit; pourquoi il donne une certaine vivacité à l'esprit quand on en prend avec modération; pourquoi il l'abrutit avec le temps, quant don en fait excès.

MALEBRANCHE, Recherche de la vérité, liv. II, ler part., c. 2, § 3.

Pour être heureux, il faut qu'il (le pécheur) ne pense point, qu'il se laisse mener comme les animaux muets, par l'attrait des momens présens, qu'il éteigne et abrutisse sa raison, s'il veut conserver sa tranquillité.

MASSILLON, Avent. Sermon pour la fête de tous les Saints.

Quand nous avons détruit... tant d'autres inventions qui abrutissaient la nature humaine...

VOLTAIRE, Politique et législation. Idées républicaines, IX.

Mon maître.... étoit un jeune homme rustre et violent, qui vint à bout, en très-peu de temps, de ternir tout l'éclat de mon enfance, et d'abrutir mon caractère aimant et vif.

J.-J. ROUSSEAT, les Confessions, part. I, liv. I.

Deux fripons gouvernaient cet État assez mince; Ils avaient abruti l'esprit de Monseigneur.

VOLTAIRE, Contes en vers, l'Éducation d'un prince.

mais il sait plaire;

Il (Homère) ment; mais en grand homme; il ment, Sottement vous avez menti.

Par lui, l'esprit humain s'éclaire; Et, si l'ou vous croyait, il serait *abruti*. Le même, Apologie de la Fable. Abrutir se dit, par extension, en parlant des pays et des peuples :

J'aurai toujours une dent contre des gens qui ont dévasté, abruti et appauvri la Grèce entière.

VOLTAIRE, Lettres, 23 février 1771.

Les esprits ont dégénéré dans l'Inde; probablement le gouvernement tartare les a hébétés, comme le gouvernement turc a déprimé les Grecs et abruti les Égyptiens, La mêma, Essai sur les mœurs, c. 3.

Il avoit voué à la religion musulmane une aversion particulière, moins encore pour son absurdité, que pour l'appui déclaré qu'elle prête à l'ignorance et à tous les moyens d'abrutir les peuples.

D'ALEMBERT, Éloge de l'abbé de Saint-Pierre.

ABRUTIR est aussi verbe pronominal, s'ABRUTIR. Sous cette forme, il répond aux verbes latins brutescere, brutiscere, obbrutescere:

Quant à ce que Dávid dit que les meschans et insensez pensent en leur cœur qu'il n'y a point de Dieu: premierement il se doit appliquer à ceux qui, ayans estoussé la clarté de nature, s'abrutissent à leur escient.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. I, c. 4, § 2:

Les esprits foibles s'abrutissent dans la solitude.

DANET, Diet. fr.-lat.

A mesure que ses mœurs se sont déréglées, les règles lui ont paru suspectes; à mesure qu'il s'est abruti, il a tâché de se persuader que l'homme étoit semblable à la bête.

MASSILLON, Carême. Sermon sur la vérité d'un avenir.

Car par l'oisiveté l'innocence se mine, Notre âme s'abrutit, notre corps s'effémine. Dubartas, la Semaine, II, 1<sup>er</sup> jour.

.......... Abandonnant le Créateur suprême, L'homme honora la brute et s'abrutit lui-même. DELILLE, Paradis perdu, I

ABRUTI, IE; participe.

Il s'emploie fréquemment, comme une sorte d'adjectif, dans la signification passive du verbe, et se dit de même, non-seulement en parlant de l'homme, mais de l'esprit, du cœur, des facultés intellectuel-



ble par une si parfaite amour, ne seront onques separez. Point ne seront absens, point ne seront élongnez.

THÉODOSE VALENTINIAN, l'Amant ressuscité de la mort d'amour, V.

Hors de leur intérêt, je pense que celui de leur maître leur seroit fort cher. Mais le malheur est qu'ils ne sont jamais absens de leur intérêt, non plus que d'euxmêmes.

BALZAC, Aristippe. Disc. V.

Je vis dans un climat barbare, présent à tout ce qui m'importune, absent de tout ce qui m'intéresse.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, CLV.

Quoi qu'absent de ses yeux il me faille endurer, Sire, ce m'est trop d'heur de pouvoir espérer. P. Conneille, le Cid, V, 7.

Que si l'homme est absent de vos tableaux rustiques...

Dellile, l'Homme des champs, 1V.

Les exemples du second cas sont plus nombreux, et, bien que cette manière de parler ait vieilli, se rencontrent encore chez des écrivains de date peu ancienne:

Cette femme est d'un naturel hardy et fort entreprenant, et le Roy fort doux et timide, et qui absent d'elle la cognoist bien et prend de belles resolutions sur la forme de vivre qu'il luy doit prescrire, mais l'ayant pres de luy s'y laisse entierement posseder.

Sully, OEconomies roy ales, t. II, c. 18.

Je n'ay encore pu resoudre lequel est le plus grand, du bonheur d'en estre aimé ou du malheur d'en estre absent

VOITURE, Lettres, XXV.

Quelles inquiétudes n'a-t-il pas, dans l'incertitude où il est s'il sera heureux! Quel chagrin lorsqu'il est absent de la personne aimée.

Flécuien, Mémoires sur les Grands jours de 1665.

Quand j'ai été absent de Camille, je veux lui rendre compte de ce que j'ai pu voir ou entendre.

MONTESQUIRU, le Temple de Guide, V.

Vous allez à Versailles, mon cher chevalier; j'en suis charme, et je ne me croirai pas tout a fait absent des personnes que vous allez voir, tant que vous serez auprès d'elles.

J.-J. ROUSSRAU, Lettres, 3 nov. 1760.

Qui veult aussi que la moytié je sente Du deuil qu'aurez d'estre de moy absente. Cl. Marot, Elègies, 1, 6.

Pensant en vous, ayant la larme en l'œil, Je me complains; mon cueur porte le dueil En loing pays, estant de vous absent. ROGER DE COLLERYE, Rondeaux, XX; l'Amy. Voir Œu p. 188 (Bibl. elzevirienne).

Philis, comme veux-tu qu'absent de toy je vive?

REGRIES, Dialogue

Un esprit amoureux, absent de ce qu'il aime, Par sa mauvaise humeur fait trop voir ce qu'il e P. Cornelle, la Feure, I, 5.

Absent de vous, je vous vois, vous entends.
Fontenelle, Poésies diverses. Autres vei

Par une sorte de figure, ABSENT, ainsi constr se rapporte quelquefois à d'autres noms que noms de personnes:

> Tristesse et deuil de moy furent absens. Cl. Manor, le Temple de Cupidon.

Absent est très-souvent employé absolument Soit au propre, en parlant des personnes:

Plusieurs paroles, telles et autres..., remontra le Charles de France à ses freres, present Charles daup son fils, et le duc d'Anjou absent.

FROISSART, Chroniques, II, 70.

Le premier président et le président de Mesme se absens, et nous ferons passer ce qu'il nous plaira dans compagnie, sans comparaison plus aisément que s'ils étoient présens.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, an. 1649

Je n'ai jamais vu une personne absente être si vive d tous les cœurs.

Mme de Sévigné, Lettres, 11 mars 1671.

Quoique absente, il la voyoit; elle étoit peinte et cou vivante devant ses yeux.

FÉNELON, Télémaque, VI

Tel autre fait la satire de ces gens qui... sortent leur patrie pour y retourner, qui aiment à être abs qui veulent un jour être revenus de loin.

La Bauxèan, Caractères, c. 13.

Et ce vieux droit d'aînesse est souvent si puissant Que pour remplir un trône il rappelle un absent. P. Conneille, Nicomède, IV, 3.

> Sa fureur de sang avide Poursuit partout l'innocent. Rois, prenez soin de l'absent, Contre sa langue homicide.

> > J. RACINE, Esther, III, 3,

## Au pluriel:

Ne nous plaignons point les uns des autres, et ne parlous point mal des absens.

REGEARD, le Retour imprévu, sc. 21.

Le roi manda aux deux absens de prendre dès lors le titre, le rang et les honneurs de maréchaux de France. Saint-Simon, Mémoires, 1693, t. I, c. 6.

On posait sur une table du pain, du vin et de l'eau; chacun en prenait; et ou portait du pain et du vin aux absens.

VOLTAIRE, Fragments sur l'histoire, art. VIII.

Dans les confidences de la plus intime amitié, je ne lui ai jamais ouï parler mal des absens.

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, liv. IX.

Une femme allemande disoit avec une expression mélancolique : « Je ne sais à quoi cela tient, mais les absens me passent de l'âme. »

Mme DE STARL, de l'Allemagne, I, 3, § 5.

Et vous qui, dans un verre, en formes apparentes, Imitez des *absens* les actions présentes, Faites voir Ydalie avec son favory.

RACAN, les Bergeries, II, 4.

L'éloge des absens se fait sans flatterie.

GRESSET, le Méchant, IV, 3.

L'ellipse par suite de laquelle ABSENT est pris substantivement peut avoir lieu même pour l'adjectif féminin, qui devient alors un substantif du même genre

J.-J. Au....

läiou.

Mais le substantif masculin se prend ordinaire ment pour les deux genres, sans acception de sexe

Elle ne parle des absens qu'avec la plus grande ci conspection, surtout si ce sont des femmes.

Li nêm, Émile, V.

On se sert de cette expression les présents, les sents, pour désigner Tout le monde :

Maintenant, qui se peut vanter d'avoir de quoy viva pour trois semaines, si ce ne sont les voleurs, qui se sont engraissez de la substance du peuple, et qui ont pillé toutes mains les meubles des présens et des absens.

Satire Ménippée, Harangue de M. d'Aubray.

Ils frappent sur tout ce qui se trouve sous leur langue sur les présens, sur les absens.

La Bauxhar, Caractères, c. 5.

ABSENT, pris substantivement, est d'usage dacette manière proverbiale et familière de parler : absents ont tort, pour dire : On néglige, on ou souvent les absents.

Cela prouve qu'il ne faut jamais donner des traged de si loin, et que les absens ont tort.

VOLTAIRE, Lettres, 6 septembre 1755

A mon époux vivant j'étois fidèle,

J'avois juré de l'être après sa mort,

Mais il n'est point de femme tourterelle.

Et les absens ont toujours tort.

Le Grand, la Famille extravagante; les Provabes.

Un homme tel que moi ne peut, sans imprudence,
S'absenter longtemps de la cour:
C'est un pays de résidence,
Où les absens ont tort....
La Chaussin, le Retour imprésu, II, 12,

Je la trouvois gentille; elle me plaisoit fort;
Mais Paris guérit tout, et les absens ont tort.

GRESSET, le Méchant, II, 7

ABSENT, pris substantivement, a encore donné lieu à une autre phrase proverbiale: les os sont pour les absents, c'est à-dire: On se passe des absents pour diner, on ne leur laisse que des restes; et, figurément, Pour recueillir les avantages d'une occasion heureuse, il faut la saisir à propos. C'est, au sens propre, la traduction du vieux proverbe latin: Tarde venientibus ossa, qui a prévalu dans l'usage, comme beaucoup de lieux communs de la même langue, même parmi les personnes qui ne savent pas le latin.

ABSENT, substantif masculin, se dit, particulièrement, en droit, d'une Personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont l'absence a été judiciairement déclarée, après un certain laps de temps, pendant lequel on n'en a pas en de nouvelles :

Par coutume générale du royaume, le temps des retraits lignager et féodal, court contre les mineurs, absens, croisés, furieux, bannis et tous autres, sans espérance de restitution, contre ce qu'on tient en droit écrit.

Loisil, Institutes coutumières, liv. III, tit. V, règle xLvi, § 467.

Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée...., il recouvera ses biens, dans l'état où ils se trouveront.

\*\*Code civil, liv. I, tit. IV, art. 132.

ABSENT se dit encore, en matière civile, pour Défaillant, de la partie qui manque à une assignation donnée, et, en matière criminelle, pour Contumace, de l'accusé qui n'a pas pu être saisi.

De l'adjectif ABSENT s'est formé le verbe

# ABSENTER,

TIR (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye), et primitivement employé dans un sens actif,

Tantôt pour Quitter, délaisser :

Je sçay bien que surviennent ordinairement afaires de telle façon qu'il est besoing qu'un amant laisse l'autre, et l'absente pour un temps.

Théodose VALENTINIAN, l'Amant ressuscité de la mort

Or, meurs done, Cleopatre et plus longtemps n'absentes Autoine, qui t'attend aux rives pallissantes.

GARNIER, Marc-Antoine, V.

Tantôt, avec un complément formé de la préposition de et de son régime, pour Éloigner de, séparer :

Bien vouloit le roi de France que les autres s'ensoignassent en chef des besognes de France, et le duc d'Anjou son frère en fust absenté.

FROISSART, Chroniques, II, 70.

Nous voyons encore maintenant entre aultres relicques et monumens d'anticquité, qu'en toutes bonnes maisons, aprez ne sçay quants jours, l'on envoye ces nouveaulx mariez veoir leur oncle, pour les absenter de leurs femmes.

RABELAIS, Pantagruel, III, 6.

Plus mort que vif au monde j'ay esté,
Mais le mien cueur, lors de vie absenté,
Commence à vivre et revient à santé.
Cl. Maror, Rondeaux, II, 23.

Impatient encore
De se voir absenté de l'amour qui dévore
Son esprit élongné des sœurs et d'Apollon.
VAUQUELIE DE LA FASSHAIR, Art poétique françois, I.

Dans ce passage allégué par Sainte-Palaye :

La duchesse Jaqueline demoura donc absentée de ses deux maris.

MONSTRELET, Chroniques, année 1426,

absentée de lui a paru mis pour Veuve de, ce qui répondrait à une acception analogue de l'adjectif absent, on l'a vu précédemment, et, on le verra plus loin, du substantif absence. Mais il y a erreur dans la manière dont on a lu le texte de Monstrelet, qui porte abseulée.

ABSENTER ne s'emploie plus depuis longtemps que sous sa forme pronominale.

S'ABSENTER, qui veut dire Se rendre absent, peut être construit, au moyen de la préposition de, avec diverses sortes de régimes indirects.

On dit, au propre, s'ABSENTER d'un lieu:

Les Lacedæmoniens... condamnerent leur roy en une grosse amende, laquelle luy ne pouvant payer, feut contrainct de s'absenter de Lacedæmone.

Amyor, trad. de Plutarque. Vie de Périclès, c. 8.

Vous pouvez juger, mes enfans, quelle sut ma douleur en cette rencontre; elle sut telle que je m'absentai cinq ans de la cour.

Bussy-Rabutin, Mémoires.

Chaque paire de corbines occupe son district, d'où elle ne s'absente que pour aller à la provision.

Burron, Histoire naturelle. Oiseaux ; la Corbine.

On dit, au propre encore, s'ABSENTER d'une assemblée, d'une cérémonie, d'un combat, etc. :

A sa requeste (de Timon le misanthrope) feut silence faict, en expectation d'entendre chose d'importance, veu qu'il estoyt au conseil venu, qui tant d'années auparavant s'estoyt absenté de toutes compaignies et vivoit en son privé.

Par le froc que je porte! dist frere Jean (à Panurge), tu te veulx absenter du combat... et ja ne retourneras. RABELAIS, Pantagruel, 1V; Prologue et c, 37.

Nestor, inconsolable d'avoir perdu son fils, s'absente de l'assemblée des chefs.

FÉNELON, Télémaque, XXI (sommaire).

Les curés qui s'absentent habituellement de la conférence de leur canton... seront d'abord avertis, après une ou deux absences, par le directeur ou le promoteur de la conférence.

Massillon, Conferences. Discours synodaux, XX.

On crut longtemps qu'il avoit perdu toute pensée de dispute avec les ducs ses anciens. Il y avoit encore alors des cérémonies où ils paroissoient, il s'en absentoit toujours, etc.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1694, t. I, c. 16.

Il ne servit de rien au cardinal primat et à ceux qui avaient voulu demeurer neutres, de s'étre absentés de l'élection, il fallut que dès le lendemain ils vinssent tous rendre hommage au nouveau roi.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. III.

Du sénat, par mon ordre, il s'absente aujourd'hui. M. J. Chénier, Tibère, I, 4.

On a dit figurément, s'ABSENTER de ou d'avec une chose, d'une personne, pour s'en séparer, s'en éloigner :

Quoique le roi de France l'absentast au lit de la mort et eloignast des besognes de France, le duc d'Anjou ne s'en absenta ni eloigna pas trop.

FROISSART, Chroniques, 11, 70.

Certes ce m'est chose peu agreable quand e chevalier que vous estes, s'absente de moy si lon HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, I,

Combien voyez-vous des mariz estre tous les jo traintz eux absenter de leurs femmes.

Théodose VALENTINIAN, l'Amant ressuscité de la mort a

Jésus-Christ exerça ses apôtres par la vicis: son absence et de sa présence : il s'absenta d'eu mort; il leur rendit sa présence par sa résurrect Nicole, Essais de morale. Sur l'évangile du 3º d'après Pâques, sect. 1.

> Tant que son cueur s'est du mien absenté. G. Caérin, Poésies, le Playdoyé de l'amant d

....Bien cogneuz que de ta volunté
D'avecques moy ne t'estois absenté.
Cl. Marot, Épitres,

Me respondant, quand de moy est requise, Que n'en peut mais, et sa beauté exquise De moy s'absente, affin qu'en oubly l'aye; Mais pour absence en oubly n'est pas mise Le même, Chants dive

Ainsi voyant ma totale ruyne, Deliberay du tout de m'absenter De sa presence...

Maurice Skve, Saulsaye, Églogue de la vie

Car de mon amour m'absenter, Ce me seroit la vie oster.

L'amour et la douleur extrême Me font absenter de moy mesme, Jodelle, l'Eugène, II, 4

S'ABSENTER s'emploie aussi absolument, au et au figuré;

Au propre:

Sachés que ceulx qui sont officiers en ancune pays, pour doubte de leur office, se veuillent part senter fugitivement, et pour ce vendent leurs che conseement: sachés que telle vente ne vault.

BOUTEILLER, Somme rurale. Des officiers vendre le absconseement. Ed. de 1486.

Je puis dire avec saint Paul que si je m'ab corps, je demeure en esprit avec vous.

Bossuer, Exhortation sur les devoirs de la vie

Mars, qui l'épioit (Vulcain), crut légèrement qu'il s'abentoit, et courut aussitôt chez la belle Cythérée. Férrior, l'Odyssée d'Homère, VIII.

Le père, attentif à ce qui se passe dans sa maison, ap-

DIDEROT, de la Poésie dramatique,

Lisère s'étoit absenté pour deux jours; et Lucile saisit e temps de son absence pour exécuter son dessein.

MARMONTEL, Contes moraux. L'heureux Divorce.

Solon partit, après avoir demandé la permission de s'absenter pendant dix ans.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, part. II, sect. 1.

# Au figuré :

Vous estes plus absent de votre amy, quand il vous est present. Son assistance relasche vostre attention et donne liberté à vostre pensée de s'absenter à toute heure, pour toute occasion.

MONTAIGNE, Essais, III, 9.

On trouve dans un ancien texte s'absenter, avec une signification analogue, à certains sens d'absent et d'absence, pour S'égarer, errer, se tromper :

> Ho, qu'il a bien failly son point! Mon ame, il s'est bien absenté.

 Farce nouvelle... à troys personnaiges..., Tour, men et Chascun. Voir Ancien théâtre français, tome III, p. 208 (Bibl. elzevirienne).

S'ABSENTER DE, S'ABSENTER, ont eu quelquefois pour sujets d'autres noms que des noms de personnes :

Le Roy ce pendant mettoit toutes les peines qu'il ponvoit à la consoler et reconforter : et tant feit qu'elle reconvra sa raison qui d'elle s'estoit absentée.

Alors nouvelle joye se vint emparer dans l'esprit du beau Tenebreux, et s'absenta du tout ceste continuelle melancolie, qui l'avoit si longtemps tourmenté.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, I, 4;

Un a cru sans raison que notre chaleur naturelle et tous les mouvemens de nos corps dépendent de l'âme : au lieu qu'on devoit penser au contraire que l'âme ne s'absente lorsqu'on meurt qu'à cause que cette chaleur cesse, et que les organes qui servent à mouvoir le corps se corrompent.

DESCARTES, les Passions de l'ame, part. I, art. 5.

Le soleil, qui s'absente, au matin nous revient.

REGNIER, Plainte.

S'ABSENTER s'est dit quelquefois, dans un sens judiciaire, pour S'abstenir, se dispenser, refuser de prendre part à une action, dont on est réellement témoin, mais dont on ne veut pas accepter la solidarité:

Des deux rapporteurs qui instruisaient le procès, l'un était Courtin, vendu au nouveau favori, et qui sollicitait des grâces, l'autre était Deslandes Payen, homme intègre, qui ne voulut jamais conclure à la mort. Cinq juges s'absentèrent, quelques-uns opinèrent pour le seul bannissement.

Le jour que Dubois vint prendre seance, le duc de Noailles, les maréchaux de Villeroi et de Villars sortirent, le chancelier d'Aguesseau s'absenta.

VOLTAIRE, Histoire du Parlement de Paris, c. 48, 62.

S'ABSENTER s'est dit encore, en termes de droit, pour Se soustraire par la fuite aux engagements d'un commerce, à l'appel d'une juridiction, aux poursuites de l'autorité judiciaire:

Tel marchand s'est absenté, parce qu'on avoit décrété contre lui.

FERRITERE, Dictionnaire de droit et de pratique, au mot ABSENTER.

ABSENTER, lorsqu'on l'employait encore comme verbe actif, avait un participe qu'il a perdu depuis qu'il n'est plus que verbe pronominal:

Ainsi variant arresta que, puisqu'il estoit venu si avant, essayeroit la fortune, laquelle souvent appelle les moyens quand on les repute plus absentez.

HERDERAY DES ESSARTS. Amadis de Gaule, I, 32.

Du verbe absenter s'étaient formés les substantifs absentation, absentement, autrefois employés dans certains sens du mot absence.

Le premier se rencontre dans des chartes de 1387,

1399, citées par D. Carpentier, Glossaire de Du Cange, au mot Absentandus.

Le second se lit encore dans les Recherches de Pasquier, p. 478.

ABSENCE, s. f. (du latin Absentia).

On a prononcé et écrit ACENSE. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye.)

ABSENCE, au sens propre, exprime L'état de la personne qui n'est pas présente, qui est éloignée, qui ne se trouve point où elle a coutume d'être.

Il peut alors se construire, comme absent, avec la préposition de, suivie d'un régime qui fait connaître le lieu d'où la personne dont il s'agit est absente:

Cette joie étoit troublée par l'inquiétude où ils se doutèrent bien que leur longue absence de la maison jetteroit teurs mères.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Virginie.

Plus ordinairement le régime de la préposition de désigne la personne absente. On dit L'absence d'une personne, son absence :

Sa présence guérit le mal que son absence avoit fait.

Perror d'Ablancourt, trad. des Commentaires de César.

Guerre d'Afrique, § 11.

N'étoit-ce pas assez que l'Angleterre pleurât votre absence, sans être encore réduite à pleurer votre mort? Bossurt, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

... Du reste, il faut que je dise comme Voiture (lettre CX): Personne n'est encore mort de votre absence, hormis moi.

Vous savez comme Corbinelli m'est bon, je sens son absence.

Le Roi a dit d'un homme dont vous aimiez assez l'absence cet hiver, qu'il n'avoit ni cœur ni esprit; rien que cela.

Mme de Sévigné, Lettres, 18 février 1671; 3 juin, 15 août 1675.

Accoutumez-vous à mon absence; vous ne m'aurez pas toujours.

FERELON, Telemaque, X.

Que leur dirai-je à l'une et à l'autre quand je pleurer de votre absence?

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Vi

L'attente d'un retour ardemment désiré
Donne à tous les instans une lenteur extré
Et l'absence de ce qu'on aime,
Onelune pen qu'elle dure, a toujours troi

Quelque peu qu'elle dure, a toujours trop Morakar, Amphitryon,

L'ingrat, de mon départ consolé par avan-Daignera-t-il compter les jours de mon al J. RACINE, Bérénice

Absence est très-souvent pris absolut singulier et au pluriel;

Au singulier:

Je crains plus que vous mon voyage de Br me semble que ce sera encore une autre sépar douleur sur une douleur, et une absence sur un

Ce redoublement d'éloignement et d'absence mal.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 23 mars 1671; 12

Demandez-lui des lettres de consolation ou s

LA BRUYÈRE, Caractès

Dans quelque lieu que j'achève ma vie, vous je serai toujours à vous, et qu'il n'y a point d'ab le cœur.

VOLTAIRE, Lettres, 9 décembre 1758

Rozette, pour un peu d'absence, Vostre cœur vous avez changé. Dispontes, Mélanges. Vill

Ne craignez rien de mal pour une heure d P. Conneille, Polyeue

Je vous veux un gros mal d'une si grosse Boursault, les Mots à la mod

J'allois m'offrir à vous, flatté de l'espérance D'adoucir les tourmens de près d'un mois c RECRARD, le Distrai

Au pluriel:

Je ne parle pas de ces absences fréquentes e journalières, qui n'ont pour but que l'amusemen sipation.

Massillon, Conférences. De l'observation des statuts e

La princesse des Ursins étoit d'une amitié que les temps ni les absences n'affoiblissoient point.

SAINT-Simon, Mémoires, 1701, t. III, c. 17.

Elle une dit que, depuis trois semaines je n'avois pas passé un me journée entière avec elle; qu'elle ne pouvoit souten ir de si longues absences.

PRÉVOST, Manon Lescaut, IIe part.

Que voulez-vous qu'on sasse de lui? Ce sont des absences continuelles.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, IVe partie.

Elle quitte ses œufs.... mais si, pendant ces courtes absences, quelqu'un les touche.... on prétend qu'elle s'en apperçoit.

Byrron, Histoire naturelle. Oiseaux; l'Outarde.

La vie se passe en absences; on est toujours entre le souvemir et l'espérance.

Mme Du Derfand, Lettres; 24 juin 1770. A Voltaire.

On dit encore fréquemment, dans un sens abstrait, Tabsence.

L'absence diminue les médiocres passions, et augmente les grandes, comme le vent éteint les bougies et allume le feu.

LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, CCLXXVI.

Quel jour, ma fille, que celui qui ouvre l'absence! Mme Da Savigna, Lettres, 27 mai 1675.

L'absence ni le temps n'étoient point capables de ralentir l'ardeur de son amitié.

MASCARON, Oraison funèbre de Turenne.

Cost à vous à tromper l'absence par des lettres fré-Res.

VOLTAIRE, Lettres, 13 janvier 1736.

L'absence ny le temps ne me sçauroient guérir. Vorrung, Sonnet d'Uranie.

> L'absence est le plus grand des maux. LA FORTAINE, Fables, IX, 2.

Peu de cœurs, comme vous, tiennent contre l'absence. VOLTAIRE, Tancrède, I, 6.

absence a été même personnifiée dans le passage Strivent:

L'Oubly, ce noir fils de l'Absence. SAINT-AMANT, Poésies, part. III; Épitre à M. Desnoyers.

ABS

Par extension, ABSENCE s'est employé pour Entière séparation.

Tu vois depuis un temps comme il fuit ma présence: Lui-même il a déjà commencé notre absence ; Nous sommes en exil dans la même maison. LA CHAUSSÉE, l'École des amis, II, 4.

En l'absence de est, comme En présence de, une manière de parler fort en usage.

Outre voulons et ordonnons que en l'absence des officiers et ministres de justice, chacun puisse prendre tels malfaiteurs.

FROISSART, Chroniques, II, 241.

Il estoit legier à parler de gens, et aussi tost en leur presence que en leur absence, sauf de ceulx qu'il craignoit, qui estoient beaucoup.

COMMYNES, Mémoires, I, 10.

Personne ne parle de nous en notre présence comme il en parle en notre absence.

PASCAL, Pensées, part. I, art. v, § 8.

Me souvenant de tes graces divines Suis en douleur, princesse, en ton absence, Et si languis quand suis en ta présence. Cl. MAROT, Épigrammes, II, 5.

Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu Etoit, en mon absence, à la maison venu. MOLIÈRE, l'École des Femmes, II, 6.

On a dit, absolument, en absence.

Je dirois volontiers absolument que cestuy mien voyage ne nous mettra en absence quelconque.

Théodose VALENTINIAN, l'Amant ressuscité de la mort d'amour, V.

Ce que je trouve de bon, c'est que le roi se soit souvenu d'Adhémar, en absence,

Mme de Sévigné, Lettres, 1er nov. 1671.

Eulx et leur court, en absence et en face. Par plusieurs fois m'ont usé de menace. Cl. MAROT, Epitres, I, 21. Ce n'est pas que... les dissipations du monde ne l'emportent souvent hors d'elle-même, et ne lui fassent perdre de vue la présence du Dieu qu'elle porte dans son cœur; mais ce ne sont là que des surprises et des absences d'un

moment, pour ainsi dire.

Massillon, Mystères. Le jour de la Pentecôte.

On le plaignoit beaucoup de ce que sa femme... avoit une maladie... d'esprit... des absences... jusqu'à ne pas se ressouvenir des choses les plus simples, jusqu'à oublier son nom.

SÉDAINE, la Gageure imprévue, sc. 19.

Votre absence d'esprit est une maladie Qui se gagne aisément.

REGNARD, le Distrait, IV, 9.

De là, dans des phrases telles que la suivante, l'application du mot absence à la défaillance d'une faculté morale ou intellectuelle:

Dans les meilleurs poètes, le goût le plus sûr peut bien avoir ses absences.

LA MOTTE, Discours sur l'Églogue.

Absence, par un autre euphémisme déjà remarqué au sujet d'absent, a pu se dire, figurément, pour la mort:

Ce héros intrépide

Consolant les mortels de l'absence d'Alcide.

J. RACINE, Phèdre, I, 1.

De tout ce que j'aimois cette éternelle absence
Abattit mon courage, accabla ma constance.

SAINT-LAMBERT, les Saisons: l'Hiver.

BSENCE, en termes de droit, se dit particulièret du défaut de présence d'une personne dont on
point reçu de nouvelles depuis une certaine époet dont la résidence n'est point connue. De là
expressions aujourd'hui usitées: Présomption
exence, quand l'absence n'a pas été déclarée par
jugement; Déclaration d'absence, jugement par
uel l'absence est déclarée constante. De là aussi
utres expressions, comme Dilation d'absence, en
ge dans notre ancienne jurisprudence et qu'il
partient aux dictionnaires spéciaux d'expliquer.

ABSIDE, s. f. t. d'architecture. Voyez APSIDE.

ABSINTHE, s. f. (du latin Absinthium, yenu lui-même du grec 'A-pivotov, dont on a essayé diversement d'expliquer l'origine.)

Rabelais a dit facétieusement à ce sujet, reproduisant une étymologie imaginée par certains comiques grecs :

(Des plantes) ont leur nom par antiphrase et contrarieté: comme absinthe au contraire de pinthe; car il est fascheux à boire.

RABELAIS, Pantagruel, III, 49.

L'orthographe absinthe, ou, comme Ménage a préféré d'écrire, apsinthe, est la seule conforme à l'étymologie du mot.

Il semble qu'on ait écrit plus anciennement, sans doute par conformité avec la prononciation, Absince. (Voir les Dictionnaires de Rob. Estienne, de J. Thierry, de Nicot, de Monet, de Cotgrave.)

On trouve encore, fréquemment, Absinte, Absinte, Absinte, Absinte.

Cette dernière orthographe a longtemps prévalu. Elle s'est maintenue dans le Dictionnaire de l'Académie, particulièrement, jusqu'en 1762.

On n'a guère moins varié quant au genre de ce mot, masculin chez la plupart des écrivains jusqu'à la fin du xvII° siècle, depuis exclusivement féminin. Dès 1694 il était donné comme féminin par le Dictionnaire de l'Académie.

Malherbe, on le verra dans quelques-uns des exemples qui vont être cités, l'a fait masculin au singulier, féminin au pluriel, par une sorte d'anomalie dont quelques autres mots de notre langue, amour, délice, orgue, offrent des exemples.

Arsinthe est le nom d'une plante d'une saveur très-amère :

Il me dit qu'il (l'absinthe romain) avoit plus de vertu à conforter l'estomac que l'absinthe pontic.

Bernard Palissy, Abus des medecins.

Les autheurs louent l'absinthe pontique, laquelle j'ay veu vendre et user es boutiques de Constantinoble..., qui

choses memorables de divers pays estranges, I, 83.

Absince... aucuns l'appellent Aluine, les autres Fort, à cause de la forte odeur et vehemente amaritude.

ROB. ESTIENNE, Dict. françois-latin.

Absinte Romain ou Pontique, Marin et Vulgaire, est dict aussi Aluine pour sa grande amertume, comme celle de l'Aloès: aussi, Fort, c'est-à-dire fort amère, ainsi distingué et appellé.

OLIVIER DE SERRES, Thédtre d'agriculture, VIe lieu, c. 15.

Par le nom d'aluine, autrefois donné à l'ABSIN-THE, s'explique cette épitaphe satirique du connétable de Luynes :

Cet absynthe au nez de barbet
En ce tombeau fait sa demeure:
Chacun en rit, et moi j'en pleure;
Je le voulois voir au gibet.
MALMERNE, Épigrammes. Pour servir d'épitaphe à un grand.

ABSINTHE se dit aussi d'une liqueur qu'on obtient en faisant infuser des feuilles d'absinthe dans l'esprit-de-vin.

On compare fréquemment à l'amertume de l'absinthe, comme à celle du fiel, les peines morales et ce qui les cause :

Loin d'ici ces juges sévères qui, selon le langage du Prophète, rendent les fruits de la justice amers comme de l'absinthe.

Fléchien, Oraison funèbre de M. de Lamoignon.

Les fruits de l'iniquité avoient été pour lui amers comme l'absinthe.

Massillon, Caréme. Vendredi de la IIe semaine.

Que ce souvenir de ma patrie est pénible et douloureux! Il a l'amertume de l'absinthe.

> BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 40. Troisième élégie sur la troisième guerre de Messénie.

Ces comparaisons ont conduit au même emploi métaphorique du mot absinthe, en français, qu'en latin du mot absinthium. toute rigueur et aspre

S. FRANÇOIS DE SALES, Introduction à la vie no

Jusques icy ceste recherche ne m'avoit guere rapporté d'amertume; mais, hélas! c'est ce qui m'a tant fait avaller d'absinthe, que jusqu'au cercueil il ne faut pas que j'espère de gouster quelque douceur.

D'Unvé, l' Astrée, I'e part., liv. VI.

Il (le Seigneur) m'a rempli d'amertume; il m'a enivré d'absinthe.

« Replevit me amaritudinibus : inebriavit me absin-

Le Maistre de Sacy, trad. de l'Anc. Test. Jénémie, La mentations, III., 15.

La vie est cruellement mélée d'absynthe.

Mme de Sévioné, Lettres, 17 févr. 1672.

Parler et offenser, pour de certaines gens, est préciment la même chose; ils sont piquans et amers; l style est mêlé de fiel et d'absinthe.

LA BRUYERE, Caractères, c. 5.

Je vous demande.... si vous faites beaucoup de aux foiblesses d'autrui; si votre langue n'est pas tou trempée dans le fiel et dans l'absinthe.

Massillon, Carême. Le vendredi après les Cendre

Mais je crains bien que ce livre-ci ne tienne plus l'amertume de l'absinthe que de la douceur du m c'est-à-dire qu'il ne soit beaucoup plus utile qu'agrable.

« Sed nunc veremur ne parum hic liber mellis, et a sinthii multum habere videatur, sitque salubrior studii quam dulcior. »

GÉDONN, trad. de Quintilien, Instit. orat., III, 1.

Zadig éprouva que le premier mois du mariage, commile est écrit dans le livre du Zend, est la lune du miel, eque le second est la lune de l'absinthe.

VOLTAIRE, Romans ; Zadig, c. 3.

Je ne regrette point Pascal; ses lumières étoient aus étendues que sa société étoit triste : c'étoit de l'absint qu'il répandoit dans ses communications.

LA Manquise de Canqui, lettres à Senac de Meill publiées en 1856, p. 136. Le ciel injuste m'a réservé

Tout le fiel et tout l'absinthe

Dont un amant fut jamais abreuvé.

MALBERBE, Poésies, III. Chansons. A la marquise de Rambouillet, 1619.

De son miel le plus pur vit composer l'absinthe Que l'Erreur lui versoit.

J.-B. ROUSSEAU, Odes, IV, 12.

Les Muses, filles du ciel,
Sont des sœurs sans jalousie,
Elles vivent d'ambrosie
Et non d'absinthe et de fiel.
Voltaire, Lettres, 7 janvier 1730.

ABSINTHE, dans cette acception figurée, a été emloyé au pluriel, de même qu'absinthium l'avait té, mais au sens propre, par les Latins:

> Ac veluti pueris absinthia tetra medentes Quum dare conantur...

> > LUCRET. De Nat. rer., I, 935.

Vaugelas improuve cette manière de se servir du mot assinthe, et Ménage, qui la tolère dans les vers, l'interdit expressément à la prose :

Je ne ressentis de ma vie de plus sascheux abscynthes que ceux que ceste Fortune, que vous nommez bonne, m'a fait gouster depuis que je suis dans l'estat où vous me voyez.

D'Unré, l'Astrée, I'e part., liv. X.

Roi dont la mémoire est sans blâme,
Que dis-tu de cette belle âme,
Quand tu la vois si dignement
Adoucir toutes nos absinthes
Et se tirer des labyrinthes
Où la met ton éloignement?
MALMERBR, Odes. A la reine Marie de Médicis, 1614.

ABSOLU, UE, adj. (du latin Absolutus, participe passif d'absolvo).

Il n'a point varié dans son orthographe au masculin; mais le féminin s'est écrit, originairement, par conformité avec absoluta, Absolute: On peut desirer le bien d'aultruy, ou une chose illicite, par volunté non absolute.

Jehan Bouchet, les Triomphes de la noble et amoureuse dame. Quant avarice est peché. (Cité par Sainte-Palaye.)

ABSOLU ne se rattache à la signification d'absoudre que dans cette seule expression, qui sera expliquée plus loin, au mot ABSOUS, jeudi, vendredi absolu.

Comme absolutus, ABSOLU a tiré toutes ses acceptions du sens primitif d'absolvere, Délier, dégager, et, quelque emploi qu'on en ait fait, n'a jamais exprimé qu'une idée d'affranchissement et d'indépendance, que l'absence d'empêchements, de modifications, de rapports, etc.

ABSOLU, au sens le plus général, signifie Achevé, accompli, parfait, entier, qui n'est point limité, restreint, conditionnel, etc.

On le trouve, en ce sens, joint à un nom de personne dans l'exemple suivant:

Il te peult assez soubvenir comment je n'ay rien espargné (pour ton éducation); mais ainsi t'y ay-je secouru comme si je n'eusse aultre thresor en ce monde, que de te veoir une fois en ma vie absolu et parfaict, tant en vertus, honnesteté et prud'hommie, comme en tout sçavoir liberal et honneste.

RABELAIS, Pantagruel, II, 8.

#### Plus ordinairement on le dit des choses :

Sa Majesté est pour conserver et accroistre son authorité parmy ses subjects, et sa reputation envers les estrangers, aussi bien, et possible micux, en temps de guerre, qu'en temps d'une paix absolue.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. I, lettre II.

La plus grande ambition n'en a pas la moindre apparence, lorsqu'elle se rencontre dans une impossibilité absolue d'arriver où elle aspire.

LA ROCHEFOUGAULD, Maximes, XCI.

Il faut donc, si nous voulons entrer dans cette voie que Jésus-Christ nous a tracée, et qui est celle des élus, que notre désintéressement soit général, qu'il soit absolu, qu'il soit sincère.

Bourdalour, Sermons. Sur la sévérité évangélique.

Il m'est impossible de m'abstenir de juger que je suis,

ıbsolus.

Mme DE MAINTENON, Lettres, 2 juillet 1686, à Mme la comtesse de Saint-Géran.

La grandeur du service que M. le Prince avoit rendu au cardinal Mazarin en le ramenant triomphant dans Paris, pesa bientôt par trop à l'un par la fierté et les prétentions absolues de l'autre, d'où naquit la prison des princes.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1694, t. I, c. 16.

Il le faut de nécessité absolue.

FORTENELLE, Pluralité des mondes, IVe soir.

Solitude absolue (le désert) mille fois plus affreuse que celle des forêts.

Burron, Histoire naturelle. Quadrupèdes; le Chameau.

Nous ne savons ce que c'est que bonheur ou malheur absolu : tout est mélé dans cette vie.

J .- J. Rousseau, Émile, II.

ABSOLU, dans un sens très-usité, exprime la plénitude de la puissance, une puissance souveraine, indépendante, sans conditions, sans limites. De là cette expression maître absolu, et autres semblables:

Il espioit les moyens de l'asservir (son pays) et s'en faire absolu seigneur.

Amyor, trad. de Plutarque, Vie de Timoléon, c. 2.

Valstein... relegua premierement Tilly dans la Frise... afin que l'empereur n'eût plus le duc de Baviere pour compagnon, et que pour lui il demeurât, sans competiteur, absolu directeur des choses.

SARRASIN, la Conspiration de Valstein.

Pompée régnoit dans le sénat, et son grand nom le rendoit maître absolu de toutes les délibérations.

Bossurt, Discours sur l'histoire universelle, I, 9.

Depuis douze ans que ce prince règne, elle (la duchesse de Valentinois) est *mattresse absolue* de toutes choses; elle dispose des charges et des affaires.

Mme DE LA FAYETTE, la Princesse de Clèves, L.

Et moi, me dit-il, Eucrate, je n'ai jamais été si peu content que lorsque je me suis vu maître absolu dans Rome.

Montesquinu, Dialogue de Sylla et d'Eucrate.

Et jen ....

Ce Dieu mattre absolu de la terre et des cieux.

J. RACINE, Esther, III, 4.

De là encore souverain, roi, prince, magistrat, etc - absolu:

Auguste prit le nom d'empereur, non pas à la facqu'on avoit de coustume d'en honorer les grands che de guerre... mais pour se déclarer prince absolu de l'empire romain.

CORFFETRAU, Histoire romaine, L.

Dix magistrats absolus, qu'on créa l'année d'après sole nom de décemvirs, rédigèrent les lois des Douze T bles, qui sont le fondement du droit romain.

BOSSURT, Discours sur l'histoire universelle, I, 8.

Louis XI, fils de Charles VII, devint le premier roi a solu en Europe.

VOLTAIRE, Essai sur les Mœurs, c. 94.

On sait assez que tout prince veut être absolu et q\_ toute république est ingrate.

LE MEME, Précis du règne de Louis XV, c. 23. =

Les rois veulent être absolus, et de loin on leur que le meilleur moyen de l'être est de se faire aimerleurs peuples.

J.-J. ROUSSEAU; Contrat social, III, 6.

Mais songez que les rois veulent être absolus.

P. CORNELLE, le Cid, II, 1.

Rome cut ses souverains, mais jamais absolus; Son premier citoyen fut le grand Romulus. Voltair, Brutus, 1

Absolu se dit encore, sans l'intermédiair mots, maître, souverain et autres, de la perelle-même:

Pour lui (Sésostris), sage et absolu comme il ne voit pas ce qu'il pouvoit craindre de ses pe l'adoroient.

Bossult, Discours sur l'histoire universelle

On chasse les uns par un commandement absolu de se retirer; on bannit les autres par une ambassade.

BALZAC, Aristippe, disc. VII.

Vos prières ne furent pas exaucées : vous reçûtes un refus absolu.

OMER TALON, Disc., t. I, p. 78. - Ed. de M. Rives.

On oubliait encore que si les lois juives défendaient à un frère d'épouser sa propre sœur, cette défense n'était pas absolue; témoin Thamar fille de David.

VOLTAIRE, Essai sur les Mœurs, c. 135.

Fais, Seigneur, que sous ton ombre, Par tes *décrets absolus*, Je sois à jamais du nombre De tes fidèles élus.

RACAM, Psaumes, CXVIII.

J'ai suivi Polynice, et vous l'avez voulu, Vous me l'avez prescrit par un *ordre absolu.* J. RAGINE, *la Thébaide*, II, 1.

Les exemples d'absolu appliqué à des influences morales sont fort nombreux :

Il le faut, ma fille, et c'est moi qui vous le commande.

— Ce mot me serme la bouche, et vous avez sur moi une puissance absolue.

Mollène, George Dandin, III, 14.

Vous allez devenir le maître absolu de mon cœur et de ma conduite.

FÉNELON, Réflexions pour tous les jours du mois, XXVe jour.

Comptez que partout où je serai, vous aurez sur moi un empire absolu.

VOLTAIRE, Lettres, 4 juillet 1743.

Use sur tout mon cœur de puissance absolue.

P. Cornelle, la Place royale, III, 8.

ABSOLU se dit, par extension, de l'esprit, du langage, du ton, pour Décidé, impérieux, despotique :

Le cœur ne se conduit pas d'après la justice; il est despote et absolu.

Je n'ai jamais connu d'équivalent, de dédommagement à rien de ce que j'ai désiré; la passion est *absolue*.

Mile de Lespinasse, Lettres, 6 sept. 1773; 20 oct. 1775.

Il a reçu du ciel certaine bonté d'âme Qui le soumet d'abord à ce que veut sa femme; C'est elle qui gouverne et, d'un ton absolu, Elle dicte pour loi ce qu'elle a résolu. Mollère, les Femmes seventes, I,

Ce président tenoit à sa femme un langage Marital, mais pourtant poliment absolu.

DUPRESEN, le Mariage fait et rompu, 1, 2

ABSOLU signifie, dans le langage philosophi Ce qui est complet en soi-même et de sa propre ture, ce qui existe en soi et indépendammen tout rapport :

Dicu... est justice absolue, qui de soy-mesme est j

ALAIN CHARTIER, l'Espérance.

On ne connoît point certainement la grandeur al et naturelle de chaque corps.

Logique de Port-Royal, part. IV, e

La grandeur et la forme, qui paroissent être des q tés absolues, fixes et déterminées, dépendent cepencomme les qualités relatives, de l'influence du clima Burron, Hist. nat. Sur la nature des végétaux

L'homme naturel est tout pour lui; il est l'unité m rique, l'entier absolu.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, I.

Un son n'a par lui-même aucun caractère absolu c fasse reconnaître : il est grave ou aigu, fort ou doux rapport à un autre.

Chaque couleur est absolue, indépendante, au lieu chaque son n'est pour nous que relatif, et ne se disti que par comparaison.

LE MEME, Essai sur l'origine des langues, c.

Quand nos analyses sont en elles-mêmes compl nous avons des connoissances absolues, c'est-à-dire nous savons ce que les choses sont en elles-mêmes.

CONDILLAC, Art de penser, part. II, c. 4

Absolu se prend même, en métaphysique, s tantivement, pour désigner Ce qui existe indé damment de tout rapport et de toute condition

L'absolu, s'il existe, n'est pas du ressort de nos con sances: nous ne pouvons juger des choses que pa rapports qu'elles ont entre elles.

Burron, Discours sur l'histoire naturelle.

mes qui voulussent exercer un empire plus absolu que

BOURDALOUE, Sermons. Sur l'Ambition.

Achab étoit roi, et un roi très-absolu.

LE MÊME, Sermons. Sur les remords de la conscience.

Jamais ministre n'avoit gouverné avec une puissance si absolue (que Mazarin), et jamais ministre ne s'étoit si bien servi de sa puissance pour l'établissement de sa grandeur.

Mme DE LA FAYETTE, Histoire d'Henriette d'Angleterre.

Souvenez-vous que les pays où la domination du souverain est *plus absolue* sont ceux où les souverains sont moins puissans.

FÉRELON, Télémaque, XII.

Quelque absolus qu'ils paroissent (les rois), on peut dire qu'ils perdent leur véritable pouvoir dès qu'ils perdent l'amour de ceux qui les servent.

Massillon, Petit Carême. Grandeur de J.-C.

Il n'y a point d'autorité plus absolue que celle du prince qui succède à la république.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 15.

Dans les monarchies extrémement absolues, les historiens trahissent la vérité parce qu'ils n'ont pas la liberté de la dire : dans les États extrêmement libres, ils trahissent la vérité à cause de leur liberté même.

LE MEME, Esprit des lois, XIX, 27.

Je crois cette censure trop générale et trop absolue.

Burron, Histoire naturelle. Oiseaux; les Hoccos, 1.

Quand j'aurois fait à M. de Montmollin cette promesse, à laquelle je ne songeai de ma vie, prétendroit-il qu'elle fût si absolue qu'elle ne supportât pas la moindre exception?

J.-J. ROUSSBAU, Lettres, 8 août 1765.

L'Europe n'a point de province Où l'on puisse voir aujourd'huy Luire la majesté d'un prince Qui soit absolu comme luy.

MAYMAND, Odes. Au cardinal de Richelieu.

Absolu peut être modifié par certains compléments.

Ainsi on l'a construit avec la préposition à suivie d'un verbe à l'infinitif: (Boufflers) étoit parmi nous ce fidèle centenier dont tre-Seigneur a fait l'éloge, aussi prompt à obéir qu'aà commander.

**ABS** 

LA Rue, Oraison funèbre du duc de Boufflers

On le trouve aussi lié par la préposition sur substantif. L'expression dont il a été donné haut des exemples, avoir un pouvoir absolu su pu conduire à cette locution elliptique, absolu su

Il n'étoit peut-être pas assez absolu sur les grands gneurs de son royaume pour le pouvoir faire.

P. CORHEILLE, Examen du Ci

Oui, sur tous mes désirs je me rends absolu. Le même, Sertorius, IV, 3.

Je veux croire avec vous qu'il redoute la Grèce, Qu'il suit son intérêt plutôt que sa tendresse, Que mes yeux sur votre âme étoient plus absolus J. RACINE, Andromaque, III,

Les auteurs du Grand Vocabulaire, qui ont beaucoup de peine pour indiquer les adjectifs qui ne peut placer convenablement avant le subs tif, rangent mal à propos l'adjectif ABSOLU « cette catégorie. C'est une erreur où ils sont torz d'ailleurs en beaucoup d'occasions à défaut de seque ces nuances du discours échappent aux règles dépendent tout à fait de l'usage et du goût. Dans cas particulier dont nous parlons, ils avaient out bien des exemples tels que les suivants :

C'est une absolue perfection et comme divinc, de sçar jouir loyallement de son estre.

MONTAIGNE, Essais, III, 5.

Il ne lui plaît pas toujours (à Dieu) d'arrêter le c des scandales par les voies extraordinaires de son aba puissance.

Bourdalour, Avent. Sermon sur le scandale.

Le Dieu de Polyeucte et celui de Néarque De la terre et du ciel est l'absolu monarque. P. Cornelle, Polyeucte, III.

De l'absolu pouvoir vous ignorez l'ivresse.

J. Racinz, Athalie, 17, 3

Usurpant sur son âme un *absolu* pouvoir.

Rollau, Épâres, XI.

Ah! quand il serait vrai que l'absolu pouvoir Eût entraîné Tarquin par-delà son devoir...

VOLTAIRE, Brutus, I, 2.

Du mot absolu se sont formés, assez récemment, substantifs absolutisme et absolutiste, désignant, l'un le système du pouvoir absolu, l'autre partisans de ce système. Ces deux mots, fort en ge à la tribune politique, ont passé de là dans le la sage des publicistes et dans celui de la conversation.

#### ABSOLUMENT, adv.

Autrefois ABSOLUEMENT (voyez plus bas les exemples de Froissart, d'Amyot, de Montaigne et de saint François de Sales); ABSOLUTEMENT, d'absoluta mente, selon le mode de formation de ces sortes d'adverbes :

Disans absolutement qu'ils vouloient avoir certaines personnes.

MONSTRELET, Chroniques, c. 107.

Aux diverses acceptions d'absolu correspondent celles d'ABSOLUMENT.

La plus générale est Sans restriction, sans réserve, de tout point, tout à fait, entièrement, etc. :

Le dit Guy... resigna purement et absoluement ès mains du roi d'Angleterre la comté de Soissons.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 258; édit. de Vérard.

Avant que passer outre, je veux dire absoluement ce qui m'en semble.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Comment il faut nourrir les enfans.

Nous flottons entre divers advis : nous ne voulons rien librement, rien absoluement, rien constamment.

MONTAIGNE, Essais, II, 1.

ar, bien que beaucoup des actions des saints ne soient absoluement imitables par ceux qui vivent emmy le inde, si est-ce que toutes peuvent estre suivies ou de loin.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introduct. à la vie dévote, II, 17.

Arrêtons-nous à quelque terme douteux, et qui vaille la ne d'être examiné; passons sur les autres qui sont absoment bons ou absolument mauvais.

BALZAC, Socrate chrétien, disc. X.

Nous ferons bien de nous défaire de tout le bagage inu-I. tile, et de ne garder que celuy dont on ne se peut passer absolument.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Xénophou, la Retraite des Dix Mille, III, § 1.

J'étois résolu de sortir absolument et entièrement de tout ce qui s'appelle intrigue.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, année 1650.

L'on passe quelquesois jusques à dire des choses qu'on sait bien être absolument sausses, pourvu qu'elles servent à la sin qu'on se propose.

Logique de Port-Royal, IIIe part., c. 19, sect. 1, § 9.

Ce seroit une trop grande rigueur que d'interdire absolument aux enfans les livres des payens, puisqu'ils contiennent un grand nombre de choses utiles.

NICOLE, de l'Éducation d'un prince, part. II, art. 46.

Je crois que si ce grand homme (Vaugelas) vivoit, il ne pourroit du tout souffrir ce qu'alors il n'osoit condamner absolument.

Bouhours, Doutes sur la langue françoise.

Retranchez ce jeu; et parce qu'il est bien plus aisé de le quitter absolument que de le modérer....

Bourdalous, Sermons. Sur la pénitence.

Quoique la nature ne se montre jamais plus libre que dans les discours sublimes et pathétiques, il est pourtant aisé de reconnoître qu'elle ne se laisse pas conduire au hasard, et qu'elle n'est pas absolument ennemie de l'art et des règles.

Boileau, trad. de Longin, Traité du Sublime, c. 2.

Il n'est pas absolument impossible qu'une personne qui se trouve dans une grande faveur perde un procès.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 14.

Tu as raison, sa beauté lui tient lieu de tout, et mon maître est absolument déterminé à l'épouser.

REGNARD, le Retour imprévu, I, 2.

Une fille sage, vous l'avez dit cent fois, doit absolument éviter ces conversations, qui ne sauroient être que dangereuses.

LE SAGE, le Diable boiteux, ch. 4

Les gens vertueux sont rares: mais ceux qui estiment la vertu ne le sont pas; d'autant plus qu'il y a mille occasions dans la vie où l'on a absolument besoin des personnes qui en ont.

Marivaux, la Vie de Marianne, Ire part.

C'est un jeune homme (Linant) à qui la nature a donné tant de mérite qu'elle a cru qu'avec tout cela il pourrait se passer absolument de fortune.

VOLTAIRE, Lettres, 1723, à Moncrif. (Recueil de 1856.

A BSOLUMENT se prend aussi pour Nécessairement, infail liblement, inévitablement :

faut absolument que notre corps porte sur quelque

CONDILLAC, Art de penser, part. I, c. 4.

Il faut absolument qu'il se fasse celer.

— Pour moi depuis deux jours je ne puis lui parler.

J. RACINE, les Plaideurs, I, 7.

A DISOLUMENT se dit, dans le langage philosophique, pour En soi, dans son essence, dans sa nature, etc., toute idée de relation écartée :

Toutes les choses sont ou absoluement et simplement en leur estre, ou relativement eu esgard à nous.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. De la vertu morale.

On ne doit rien aimer que Dieu, absolument et sans

MALEBRANCER, Recherche de la vérité, liv. I, C. 2, § 4.

L'animal croissant, encore absolument foible, devient fort par relation.

J.-J. ROUSSBAU, Émile, III.

Comme nous l'avons souvent répété, il n'y a rien d'absolu, rien de parsait dans la nature, et de même rien d'absolument grand, rien d'absolument petit, rien d'entièrement and, rien de vraiment insini.

Burron, Hist. nat. Minéraux, Introduction, part. I.

Un corps persévère dans son état de repos, à moins que quelque cause ne l'oblige à changer de lieu, c'est-àdire à avoir d'autres relations avec des corps environnans, à en être plus ou moins distant : car le lieu ne doit être considéré que sous ce rapport, et jamais absolument. Condillac, Art de raisonner, II, 2.

Absolument parlant est une locution commune qui se rapporte à cette dernière acception, et qui serifie A considérer la chose d'une manière absolue.

Ce qui ne sert que pour des sins petites et basses, et qui pour des sins très-importantes, est absolument Parlant désavantageux.

Nicoza, Danger des entretiens des hommes, part. I.

Dieu est donc le seul qui agisse soit sur les corps, soit

sur les esprits; et de là il suit que lui seul, et absolument parlant, il peut nous rendre heureux ou malheureux, principe très-sécond de toute la morale chrétienne.

FONTENELLE, Eloge de Malebranche.

Un coq suffit aisément à douze ou quinze poules, et féconde par un seul acte tous les œufs que chacune peut produire en vingt jours; il pourroit donc, absolument parlant, devenir chaque jour père de trois cents enfants.

Burron, Hist. nat. Discours sur la nature des oiseaux.

Dans le passage suivant, absolument a le sens de Spécialement et, comme le traduit l'écrivain lui-

. Les châteaux des Dardannelles sont tous deux sur le bord du canal de l'Hellespont, que les Turcs appellent absolument et par excellence Boghas, c'est-à-dire Gorge ou Canal.

même, de Par excellence.

THÉVENOT, Foyage de Levant, c. 14.

Rabelais l'a employé au sens de Proprement, simplement, mots par lesquels il l'interprète :

Il ne l'entend, selon mon jugement, en telle sophisticque et phantasticque allegorie. Il parle absolument et proprement des pulces, punaises, cirons, mousches, culices et aultres telles bestes.

Boyre est le propre de l'homme: je ne dy boyre simplement et absolument, car aussi bien boyvent les bestes; je dy boyre vin bon et frais.

RABELAIS, Pantagruel, III, 22; V, 45.

Absolument, en termes de grammaire, signifie Sans rapport grammatical avec d'autres mots, sans régime. Dans ce vers de Delille:

Pour les infortunés espérer c'est jouir,

les verbes espèrer et jouir sont pris absolument.

Auparavant est un adverbe qui se met absolument et non devant les noms.

Bounouns, Doutes sur la langue françoise.

ABSOLUMENT se prend aussi, en grammaire, au sens d'Elliptiquement, lorsqu'on emploie, sans énoncer le mot qui la régit, une expression qui s'explique assez d'elle-même, figure de langage sur-

tout propre et ordinaire au commandement : Aux armes pour Courez aux armes, Pied à terre pour Mettez pied à terre, sont pris absolument.

Quoique l'adverbe ABSOLUMENT, ainsi que l'adjectif absolu, semble exclure tout degré, il se trouve cependant quelquefois joint à des mots qui en augmentent ou en restreignent la signification, comme plus, moins, très, etc.;

Au sens de Entièrement:

Il se donna une sanglante bataille sur le lac Mélèr, qui étoit alors glacé: le roi la perdit si absolument qu'il ne lui resta pas assez de troupes pour assurer sa retraite.

VERTOT, Révolutions de Suède, ann. 1464.

Au sens de Avec une autorité souveraine :

Les autres obéissoient avec rage, et beaucoup croyoient obéir parce qu'ils ne commandoient pas assez absolument.

LE CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

Ce jeune prince commandoit dans Fez aussi absolument que s'il en eût déjà été le roi.

SCARRON, Roman comique, part. 11, c. 14.

Démétrius fut battu; et Cléopâtre, qui crut régner plus absolument sous ses enfants que sous son mari, le fit périr.

BOSSURT, Discours sur l'Histoire universelle, I, 9.

Au sens de Impérieusement :

Jusqu'ici il avoit dit : Je prie; il change de langage et il dit plus absolument : Je veux.

Bossurt, Méditations sur l'Évangile, LAIIe jour.

Il m'ordonna si absolument de manger quelque chose que je le sis par respect pour ses ordres.

PREVOST, Manon Lescaut, part. I.

ABSORBER, v. a. (du verbe latin composé Absorbere, comme le vieux mot sorbir du simple sorbere).

L'un et l'autre se trouvent réunis dans le passage suivant :

Maint en sorbist l'iaue et afonde,

Maint sunt hors reflati par l'onde;
Mès li floz maint en asorbissent.

Roman de la Rose, v. 6081.

On l'a donc écrit absorbir, assorber, assorber, assorbir, etc. (Voyez le Glossaire de Sainte-P.

Ancien dans notre langue, comme en témo les textes des Sermons français de saint Bei des poésies d'Eustache Deschamps, du Rom la Rose, auxquels renvoie Sainte-Palaye, e qu'on y pourrait ajouter, il ne paraît pas av constamment usité. Rob. Estienne, en 1549 son Dictionnaire latin-françois, traduit ab par Engloutir, et dans son Dictionnaire frelatin ne donne point ABSORBER. Ce mot ne également aux Dictionnaires de J. Thierry Nicot, et paraît pour la première fois dans ce Cotgrave.

Dans absorbere la préposition ajoute à la du verbe simple sorbere; de là le sens d'Absorber, qui signifie, lorsqu'il s'agit des liquides, Boire entièrement, engloutir:

Le bras du Pô de Venise *a absorbé* le bras de et celui du Panaro, saus aucun élargissement lit.

FONTENELLE, Éloge de Guglieb

Le grand abîme absorba toutes les eaux superfli BUFFOR, Preuves de la théorie de la terre, ar

Ces fissures, qui absorbent les eaux, sont même l ses de l'aridité de bien des montagnes du Jura. SAUSSURE, Voyages dans les Alpes. Le Jun § 341.

Peut-être que ces abîmes... absorbent une par eaux du Pont, et les conduisent à des mers éloigne BARTUÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 1.

On dit de même, par une extension nat absorber l'humidité, la chaleur, la lumière, l'ai:

Quelle est donc la cause des couleurs dans la 1 Rien autre chose que la disposition des vorps à r les rayons d'un certain ordre, et à absorber t autres.

VOLTAIRE, Lettres philosophiques, XVIe let

Le seu ne peut subsister.... qu'en absorbant de

et il devient d'autant plus violent qu'il en absorbe davan-

Tous les phosphores naturels rendent la lumière qu'ils

Burros, Hist. nat. Minéraux, Introd., part. I.

De preuve que dans les terres humides il faut différer la saille jusqu'au printemps, c'est l'usage où l'on est de semes, à travers les vignes, de l'orge et des fèves qui absorberas l'humidité.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 59.

Si l'obscure matière absorbe les rayons, Le noir frappe nos yeux.

Delille, les Trois Règnes de la nature, I.

en parlant des couleurs, des sons, des odeurs, des sa veurs:

La voix est absorbée dans les lieux voûtés.

DANET, Dict. franc.-lat.

Usue voix foible est absorbée dans un grand chœur de maisique.

Le goût de l'ail absorbe celui des autres assaisonnements.

Dictionnaire de l'Académie, 1718.

On se sert encore d'Absorber par une extension plus forte au sujet de toutes sortes de corps :

las accidens extraordinaires, les prodiges, les tremplemens de terre, qui ont quelquesois absorbé des villes entières.

NICOLE, de l'Éducation d'un prince, part. Il, art. 19.

Je commence à craindre que nous ne fassions la folie de nous approcher d'une planète aussi entreprenante que Japiter, ou qu'il ne vienne vers nous pour nous absorber.

FORTERELLE, Pluralité des mondes, IV° soir.

Dans le torrent des temps, qui amène, entraîne, absorbe tous les individus de l'univers, l'homme trouve les espèces constantes, la nature invariable.

Burron, Hist. nat. De la Nature. Seconde vue.

On a pu, en certains cas, s'en servir de même au sujet de substances spirituelles:

Les stoïciens donnoicut dans cette ame universelle qui absorbe toutes les autres.

LEIBNITZ, Théodicée. De la conformité de la foy, § 9.

ABSORBER s'emploie, par une extension remarquable, mais sans sortir du sens propre, en parlant de deux substances, analogues dans leur nature, mais inégales dans leur intensité, dont l'une domine et annule en quelque sorte l'effet de l'autre:

La lumière du soleil absorbe celle des autres astres.

Le parfum de la tubéreuse absorbe celui de la plupart des autres fleurs.

Dictionnaire de l'Académie, 1718.

Absorber signifie, au sens figuré, Consommer entièrement, réduire à rien, détruire, et cette manière de parler, d'un grand usage, est très-variée dans ses applications.

On s'en est servi anciennement, dans le style de la jurisprudence, en parlant des droits légaux qui touchent à la propriété:

Le cas est à repeter par le juge ordinaire et à luy en doit estre rendue la cognoissance... car par le droict escrit, nul ne absorbist le droict d'autre.

BOUTEILLER, Somme rurale, tit. CVII. Des escrits donnez par le prince.

On s'en sert, au plus près du sens propre, en parlant des choses matérielles, de la fortune, des biens

Tes débauches absorbent ce que tes crimes ont acquis.

Perrot D'Ablancourt, trad. de Lucien. Le mauvais Grammairien.

Le nombre de ses créanciers... absorboit trois fois la valeur de sa succession.

FURETIÈRE, le Roman bourgeois.

Il ne prétend pas *absorber* le bien des particuliers par des prêts usuraires ou par des extorsions vio-

Flécules, Sermons. Sur l'obligation de l'aumône.

Vous n'auriez pu avoir équipage; les habits et la nourriture auroient tout absorbé.

J. RACINE, Lettres à son fils, 19 sept.

Les prétentions de Damis..... absorbemient la succession.

DURRISME, le Jalouz honteuz, I, 1.

Toutes ces nations, qui entouroient l'Empire en Europe et en Asie, absorbèrent peu à peu les richesses des Romains.

Montesquieu, Grandeur des Romains, c. 18.

....Réformer les abus sans nombre, la prodigalité outrée et le grand désordre qui absorbaient tous les revenus.

Voltaire, Précis du siècle de Louis XV, c. 34.

Les guerres contre les Anglois, et la captivité de Jean le Bou, *ont absorbé* d'avance les ressources que préparoit la sagesse de son fils Charles V.

Mme Dr. Starl, Considérations sur la Révolution françoise, part. I, c. 2.

Absorber se dit d'une manière encore plus figurée, en parlant des choses abstraites :

...L'extrême autorité que le ministre (Mazarin) avoit usurpée dans ce royaume avoit..... absorbé la légitime.

Mme de Motteville, Mémoires, année 1659.

Ils se plaignent du moindre mal comme s'il absorboit tous les biens dont ils ont joui.

LEIBNITZ, Théodicée. De la bonté de Dieu, part. III, § 259.

Ils vivent dans une vicissitude éternelle d'occupations et d'affaires qui absorbe toute leur vie.

Massillon. Caréme. Lundi de la Passion.

Je me vois dans une situation à n'être ni flatté du succès, ni sensible à la chute : les grands maux absorbent tout.

VOLTAIRE, Lettres, 10 septembre 1755.

Le signe absorbe l'attention de l'enfant, et lui fait oublier la chose représentée.

Ici-bas, mille passions ardentes absorbent le sentiment interne, et donnent le change aux remords.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, III, IV.

Outre l'indolence et le découragement qui me subjuguent chaque jour davantage, les tracas secrets dont on me tourmente absorbent malgré moi le peu d'activité qui me reste.

LE MÎME, Lettres sur la Botanique, 2 juillet 1768.

Je suis si foible que l'effet de l'opium absorbe toutes mes facultés.

Mile DE LESPINASSE, Lettres, 1775.

Si les sciences abstraites absorbent l'imagination d'un enfant, les arts d'imagination exaltent trop son jugement.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Harmonies de la nature, VII.

Il n'est rien que le temps n'absorbe et ne dévore.

J.-B. ROUSSEAU, Odes, IV, 2.

On dit également d'une chose abstraite qu'elle en absorbe une autre, quand elle la remplace dans l'esprit, dans le cœur, dans la mémoire dés hommes, quand elle la fait oublier:

Il faut convenir qu'à ne regarder que superficiellement ces deux princes, le premier coup d'œil est pour Alexaudre, et que la gloire du fils absorbe celle du père.

Touniert, Trad. des Philippiques de Démosthène. Préface.

Quand on aime bien on ne pense qu'à son amour; il absorbe toute autre considération.

Marivaux, la Vie de Marianne, VIe part.

Mon pauvre cœur a tant aimé... tant d'affections divesses l'ont tellement absorbé, qu'il n'y reste plus de pla pour des attachemens nouveaux.

J.-J. Rousseau, la Nouvelle Héloise, IVe part., lettre 1.

Un goût différent et trop contraire à celui-là croissopar degrés, et bientôt absorba tous les autres : je parle de la musique.

LE MÊME, les Confessions, part. I, liv. V.

A Londres,... les intérêts politiques absorbent presque tous les autres.

Mme DE STARL, Corinne, I, 5.

Absorben peut recevoir pour régimes, à l'actif pour sujets, au passif, même des noms de per-

Comme on dit absorber l'attention, la pensée, etc., on dit aussi, par une sorte d'hyperbole, absorber le personne elle-même:

S'étant livré sans bornes à cette tristesse salutaire de la pénitence, il s'y plonge jusqu'à faire craindre qu'il en seroit accablé, que sa douleur ne l'absorbat, ne l'absmât.

Bossurr, Sermons. Sur la tristesse des enfans de Dieu.

Comptez que cette étude, en m'absorbant pour quelque temps, n'a point pourtant desséché mon cœur.

VOLTAIRE, Lettres, 18 fevr. 1737.

.... Un homme entièrement absorbé dans le métier de versificateur.

La Harra, Cours de littérature, Poésie; part. III, liv. I, c. 5, sect. 3.

Absorber en Dieu, signifie : Occuper exclusivement la pensée des choses de Dieu :

La charité... les consomme (les bienheureux esprits) dans cette unité sainte qui, les absorbant en Dieu, les met en possession des biens de toute la cité céleste.

Bossuer, Panégy rique de saint Jean.

De là cette locution, de grand usage dans le langage ecclésiastique, absorbé en Dieu:

L'ame est toute hors des bornes de son maintien naturel, toute meslée, absorbée et engloutie en son Dieu.

S. FRANÇOIS DE SALES, Amour de Dieu, VI, 12.

La volonté de Dieu est accomplie en lui, et sa volonté est absorbée en Dieu.

PASCAL, Lettre sur la mort de son père. (Voir les Études sur Pascal de M. Cousin, cinquième édit., p. 420.)

Absorber s'emploie comme verbe pronominal au propre et au figuré :

Dieu a meritoirement permis que ces grands pillages (des Espagnols en Amérique) se soient absorbez par la mer en les transportant, ou par les guerres intestines.

Montaione, Essais, III, 6.

Son esprit, engourdi par une longue inaction, s'absorbera dans la matière.

J .- J. ROUSSEAU, Emile, II.

Pythagore vouloit qu'on les éloignât (les canards) de l'habitation où son sage devoit s'absorber dans la méditation.

Burron, Hist. nat. Oiseaux; le Canard.

Les cultivateurs ont fui dans les villes, où leur population s'absorbe....

Volum, Voyage en Egypte et en Syrie, Syrie, c. 18.

Absorber, absorbé, s'absorber, sont quelquefois accompagnés de l'expression tout entier, qui en augmente la signification:

Avec ce petit train de vie, je sis si bien, en très-peu de I mage.

temps, qu'absorbé tout entier par la musique, je me vai hors d'état de penser à autre chose.

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. I, liv

- Absorbé, ée, participe.

On a pu voir, par plusieurs des exemples p demment cités, qu'il se dit, à peu près adjective d'une personne, d'un esprit, profondément a qués à quelque chose.

On le trouve, chez Beaumarchais, employé sens d'une manière absolue et qui s'éloigne du emploi du mot :

Mon homme absorbé se promène en silence, rêve fondément, preud son parti tout de suite, et me di BEAUMARCHAIS, Mémoires, part. I

Du participe présent absorbant, le langage tifique a fait un adjectif et même un substantif

ABSORBANT, ANTE, adj., se dit, surtout en j que, en chimic et en matière médicale, des sul ces et des préparations qui ont la propriété sorber : terre absorbante, poudre absorbante :

Les autres précipités du mercure par l'alcali et les absorbantes sont en poudre.

Burron, Hist. nat. Des Minéraux. Du mercu

Il sussira au praticien de savoir qu'une boutei pinte de ces eaux minérales contient quatre à cinq de sel alkali fixe, deux grains de terre absorbante, e quantité de sousse....

Saussura, Voyoges dans les Alpes, c. 8; Ami l'eau sulfureuse d'Etrembières.

Il se dit aussi, en anatomie, en physiologie tale, etc., des tissus et des appareils qui ser l'absorption, des pores, des glandes, des vais dont l'ensemble compose le système absorbant

ABSORBANT, s. m., se prend pour Substanc préparation absorbante, ayant à un haut de propriété d'absorber:

On a beau couper le lait de mille manières, u mille absorbans, quiconque mange du lait digère d

Ja des tempéramens auxquels le lait ne convient par L, et alors nul absorbant ne le leur rend supportable;

J.-J. ROUSSEAU, Émile, I.

BSORPTION, s. f. (du substantif latin, fort usité, Absorptio, ou, sans cet intermédiaire, sorptum, supin d'absorbere).

ction d'absorber :

E es eaux s'abaissoient tant par l'absorption des substancoquilleuses que par l'affaissement des cavernes et boursoussures des premières couches du globe.

Burron, Hist. nat. Génésie des minéraux.

Rien de si opposé en apparence que le noir et le blanc : Lui-là résulte de la privation ou de l'absorption totale les rayons colorés.

LE MÈME, même ouvrage. Oiseaux. Variétés du Merle.

Assonption se dit, principalement en physiologie, de cette fonction par laquelle les ètres organisés attirent à eux et pompent les fluides qui les environnent ou qui sont exhalés intérieurement.

Il a été fait de ce mot, dans le passage suivant, un emploi figuré :

De même que, dans un État, un parti avait absorbé la natiou; puis, une famille le parti; puis, un individu la samille: de même il s'établit d'État à État un mouvement d'absorption.

VOLREY, les Ruines, c. 11.

ABSOUDRE, v. a. (du latin Absolvere, et, par ce mot, comme notre vieux verbe soudre, de solvere)

L'orthographe de ce verbe a beaucoup varié à l'infinitif et, par suite, dans ses divers modes et temps. On l'a écrit, à l'infinitif: Absouldre, Absouldre; Assouldre, Assoudre, Assoudre; Assaudre; Assoudre, etc. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palave.)

ll est probable qu'ABSOUDRE a été employé d'abord, au sens le plus voisin de son étymologie, Pour Délier, affranchir.

Il ne se rapproche nulle part autant de cette ac-

ception primitive, que lorsqu'il signifie Relever une personne, un corps de l'État, une armée, un peuple, d'un engagement contracté envers le souverain, par exemple d'un serment de fidélité et de la peine attachée à la violation de ce serment:

Et cil roi les *avoit absous* et clamés quittes d'une grand' somme de florins dont ils estoient de jadis obligés et liés au roi de France.

FROISSART, Chroniques, l. I, part. I, c. 106.

Il leur remonstra que ce avoit esté de gratis, et de sa liberalité, par laquelle ils n'estoient mie absouds de leurs promesses.

Maintenant je vous absouds et delivre, et vous rends francs et liberés comme auparavant.

RABELAIS, Gargantua, I, 20, 50.

Lycurgus... resolut de mourir affin que ses citoyens ne peussent jamais estre absoubz du serment qu'ils avoyent faict entre ses mains.

AMYOT, trad. de Plutarque, Vie de Lycurgue, c. 12.

Le comte d'Aiguemond.... estoit sans doute absoubs de son devoir, quand il eust survescu le comte de Horne.

MONTAIGNE, Essais, I, 7.

Nostredict decret ne les a peu absoudre du serment de fidelité et obeissance naturelle que subjects doivent à leur prince.

Satire Ménippée. Harangue de monsieur le recteur Roze.

... Déclare, consent, veut et entend ledit seigneur roi très-chrétien, que les hommes, vassaux et sujets desdits pays, villes et terres cédées à la couronne d'Espagne, comme il est dit ci-dessus, soient et demeurent quittes et absous dès à présent, et pour toujours, des foi et hommage, service et serment de fidélité qu'ils pourroient tous et chacun d'eux lui avoir faits, et à ses prédécesseurs rois très-chrétiens...

Traité de paix de Nimègue. (Voir Négociations relatives à la succession d'Espagne, t. IV, p. 663.)

Nous déclarons... que les rois et les souverains ne... peuvent être déposés ni directement ni indirectement par les chefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obeissance qu'ils leur doivent, ni absous du serment de fidélité.

Déclaration de 1682, Art. I.

Alexandre III, retiré dans Anagui, excommunie l'empereur et absout ses sujets du serment de fidélité.

VOLTAIRE, Annales de l'Empire, ann. 1160.

d'Affranchir dans ce passage d'une date récente :

Chaque contour du torse (d'Hercule)... caractérise encore la force du héros, mais du héros qui, placé dans le ciel, est désormais absous des rudes travaux de la terre. M<sup>me</sup> DE STAEL, de l'Allemagne, II, 6, § 12.

ABSOUDRE, en raison de son étymologie, s'est fort anciennement appliqué, comme le latin absolvere, aux sentences d'acquittement rendues par les tribunaux. Seulement il s'est partagé entre deux ordres de juridiction: l'une civile, l'autre spirituelle. De là deux acceptions générales dont il faut successivement s'occuper.

ABSOUDRE, dans la langue du droit, signifie Acquitter, renvoyer d'accusation, décharger du crime, du délit et de leurs suites, ce qui a donné lieu à cette vieille expression rapportée dans le Dictionnaire français-latin de Rob. Estienne, 1539, absouldre de peine et de coulpe:

Nous l'assolons ou condamnons de la demande qu'il faisoit encontre luy par loial jugement.

Établissemens de Saint-Louis, II, 15.

Tibere mesme reprit aigrement les juges d'avoir absous d'adultere Antistius Vetus, l'un des grands de Macedoine.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Annales, III, 14.

Je l'absoulz de vostre demande (poursuite), Et vous deffendz le proceder.

Farce de Pathelin.

On ne dit pas seulement, en ce sens, absoudre de, mais, absolument, absoudre:

S'en ira-il quitte .... Sera-il absoult, ayant deliberé non de me meurtrir seulement, mais de me sacrifier? Montaigne, Essais, 1, 23.

Le bon Caton tant juste fût-il, fut cinquante fois ac-

Boucury, Serdes, 13º serde.

ordinaires, mais eta.
jamais vu être pour eux, qui ont louje.
et pas une seule fois absoudre?

Pellisson, Discours au Roi, L.

Pilate, reconnoissant l'innocence et toujours prêt à l'absoudre, ne laisse pas néanmoins de la condamner.

Bossurt, Sermons, Sur la Passion de Jésus-Christ, IIIe.

Tullus Hostilius... n'osant ni condamner ni absoudre Horace... le fit juger par le peuple.

LE MEME, Discours sur l'histoire universelle, III, 6.

Dans les États monarchiques, le prince est la partie qui poursuit les accusés, et les fait punir ou absoudre. Montesquieu, Esprit des lois, VI, 5.

La court t'absoult, entens-tu bien?

Farce de Pathelin.

ABSOUDRE semble faire entendre qu'on reconnaire qu'on déclare l'innocence de l'accusé :

Eh bien! messieurs, puisque vous ne voulez pas nous absoudre comme innocens, faites-nous donc grâce comme à des coupables.

LE SAGE, Crispin rival de son maitre, sc. 26.

On a cependant quelquefois employé ce mot, peutêtre par une nuance empruntée à son acception dans la langue ecclésiastique, dont il sera question plus loin, au sujet d'actions et de personnes jugé coupables :

Pourquoi pleurez-vous, puisqu'il ne tient qu'à vous condamner ou d'absoudre un criminel?

FÉNELON, Vies des anciens philosophes. Bias.

Je ne suys juge, ne commis
Pour punyr n'absouldre meffaiet.
VILLON, le Grant Testament, huitain 33.

Absondre le compable N'appartient qu'à celui qui peut le condamner. L. Ragine, Odes. Les larmes de la pénitence.

J'absous cette coupable. — Et moi je la condamue Voltaine, les Guèbres, 1, 4. De Dieu et de sainct Dominique Soient absolz quant seront mortz. VILLON, le Grand Testament, huitam 152, var.

Or dictes Benedicite, Et puis je vous confesseray, Et en après vous absouldray...

Quel confesser? dist le povre homme, Fus-je pas à Pasques absoulz? Le même, les Repues franches, § 1, v. 311 et 317.

Font-ilz tonjours les gens absoulz

Par force d'escus ou de soulz,

Dont non pas Dien, mais l'argent regne.

Cl. Marot, Épûres, II, 11.

Docteurs, dites-moi donc, quand nous sommes absous, Le Saint-Esprit est-il, ou n'est-il pas, en nous? Boileau, Épitres, XII.

Cet emploi d'absoudre avait donné lieu à la forme de souhait, autrefois fort en usage, que Dieu absolve:

... Feu Pregent de Coectivy, que Dieu absoille, et tous autres qui à ladite conqueste trespasserent.

ALAIN CHARTIER, Chron. duroy Charles VII, ann. 1450.

L'entrée, sire, de ceste narration a esté du mariage qui fut traicté entre luy (Charles-Quint) et la royne derniere decedée, que Dieu absoille.

> Dodieu de Vély et l'évêque de Macon à François les, 19 avril 1536, (Voir Négoc. de la France dans le Levant, t. I, p. 297.)

... Estant arrivé en l'an 1632, que le feu roy, nostre très-honoré seigneur et père, de gloricuse mémoire, que Dieu absolve, auroit par son édict donné à Béziers au mois d'octobre de ladite année, supprimé, etc.

> Édit de révocation de celui de Béziers en 1649. (Voir Correspondance administr. sous Louis XIV, t. I, p. 15-16.)

On a dit, soit au sens judiciaire, soit au sens ecclésiastique d'Absoudre, être absous à pur et à plein, pour être entièrement absous:

Pericles ne se leva qu'une fois pour parler contre luy... de sorte qu'il eschappa, et feut absoubz à pur et à plein de ceste accusation.

Amyor, trad. de Plutarque, Fie de Cimon, c. 9.

En somme, tous les cas reservez... sont absoubs à pur

et à plein par ceste quinte-essence catholique, jesuist que, espagnole.

Satire Menippée. La vertu du Catholicon.

Absoudre se dit, dans une acception plus gérale, et par allusion à l'une ou à l'autre des acc tions précédentes, pour Excuser, pardonner.

Ici encore se retrouvent ces deux formes, ab dre de, ou absolument, absoudre:

Herodote... est tant amateur des barbares, qu'il ab\_ \_ Busiris du maulvais nom qu'il avoit, de tuer ses host de sacrifier des homnes.

Amyor, trad. de Plutarque, Œuvres mêlées. \_ malignité d'Hérodote.

Il est vrai que le caractère étonnant de ce peuple niâtre, capricieux, déterminé, bizarre, et qui brave les périls et tous les malheurs, semble, à la première absoudre ses législateurs de l'atrocité de leurs lois. Montasquieu, Esprit des lois, VI, 13.

Tous ces crimes d'Etat qu'on fait pour la couronne.

Le ciel nous en absout, alors qu'il nous la donne.

P. CORRELLE, Cinna, V, 2.

Résolvez l'un des deux : de punir ou d'absoulre.

Molière, Don Garcie de Navarre, II, 65

Talent qui peut absondre un siècle qui l'admire.

Gilbert, Satires. Le XVIII\* siècle.

ABSOUDRE s'emploie dans cette même acceptaion mais plus figurément, en parlant de choses abstraites que l'on personnifie. Il en était de même d'absolatere comme on le verra par quelques-uns des exentaple suivants, traduits du latin:

... Ou voulez-vous absoudre la guerre en vous asso ci aux forfaits et aux malheurs qu'elle produira?

MARMORTEL, traduction de la Pharsale, ch ...

Proscrit par les triumvirs, L. Plotius, frère de P1 cus censeur et deux fois consul, fut décelé dans sa retra à Salerne, par l'odeur de ses parfums. Une telle infant

absout la proscription entière.

P.-C.-B. Gueroult, Morceaux extraits de l'himmeturelle de Pline, XIII, 5.

... C'est aux bienfaits seuls d'absoudre la richesse.

TROMAS, Épitres. A Ange-Marie Eynar.

Je voi ci que la mort m'atrape : J'ai tant taillé et tant tolu, Jamais n'en serai absolu. Godernou de Paris, Chron. métrique, v. 7108.

Absolu m'a de mes pechiés.

Roman de la Rose, v. 11309.

Mès n'est hom si contrais, ne vielle si boçue, Dont l'âme ne soit bele puisqu'ele est absolue. RUTEREUF, OEUPPES, t. I, note M. La chante-pleure.

A vostre filz dictes que je suis sienne;
De luy soient mes pechez abolus;
Qu'il me pardonne comme à l'Egyptienne,
Ou comme il feit au clerc Theophilus,
Lequel par vous fut quitte et absoluz.

Villon, Ballades, VI. A la requeste de sa mère.

Il se disait encore ainsi au xvie siècle:

Cette semme ayant été absolue de justice.

Amrot, trad. de Plutarque (cité par Monet).

Jeudi absolu, vendredi absolu, pour Jeudi, Vendredi absous, se sont dits du Jeudi, du Vendredi de l'absoute, dont il a été question plus haut:

Chis mandemens su apportés à l'empereour, ensi come vous avez oi, par un joesdi absolu.

HENRI DE VALENCIENNES, Conqueste de Constantinoble, XXVIII.

Au vendredi absolut, sont vendus de deux mille à trois mille lars.

Le Ménagier de Paris, II distinction, 4° article.

Tellement que le jeudy absolu susmes contraints de nous retirer à Marignan.

Mn Du Bellay, Mémoires, liv. II, ann. 1522.

... Le jeudi absolu, 15 avril 1604.

HENRI IV, date d'une lettre à Sully. (Voir Lettres missires de Henri IV, t. VI, p. 229.)

Honorer les restes des martyrs; aller à l'adoration des restes le jour du jeudi absolu.

BALZAC, Socrate chrétien, disc. X.

Cette absolution que l'on donne tous les ans le jeudi saint, quoiqu'elle ne soit plus que cérémoniale, est la marque de la sacramentelle que l'on donnoit aux pécheurs

durant le caréme; aussi ce jour » aprabsolu, parce qu'on y absolvoit les pénitens.

ARRAULD, De la fréquente Communion, IIº part, c. 20

S'irons, le joedi absolu, De nos pechiés estre absolu. PRILITPE DE REIMES, la Manchine, v. 5809.

...Son Fil ki moru

Au grant venredi absolu

Pour nous de si crueuse mort.

Renart le Nouvel, v. 5427.

Dans les exemples suivants Absolu semble syr onyme de Saint; on y lit jour absolu, probablement pour Jour saint, terre absolue pour Terre sainte:

Tant ont par leur journées alé et pourséu, Que à la Saint-Jehan, un haut jour assolu, Sont tout droit en Hongrie leur païs revenu. Adenàs, li Romans de Berte, CI, v. 4...

Ainçois leront aux Beduins
Maintenir la terre absolue,
Qui par defaut nous est tolue.
RUTEREUF, Complainte d'outre-mer.

## ABSOLUTION, s. f. (du latin Absolutio).

Absolutio, remontant par son étymologie au solvere, qui signifie délier, délivrer, renfermait l'incide générale de libération. En ce sens, il appartenaits poécialement à la langue du droit. Il en a été de même, en français, du mot absolution; mais, par une extension fort naturelle, et le mot latin et le mot français se sont appliqués de fort bonne heure aux sentences spirituelles rendues par l'autorité ecclésiastique. De là, comme on l'a remarqué plus haut au sujet du mot de même famille absoudre, deux sortes d'exceptions du mot absolution: une judiciaire, une autre ecclésiastique, dont il faut successivement s'occuper.

En termes de droit, absolution signifie généralement: Jugement par lequel un homme est absouset déclaré innocent du crime ou du délit dont il était accusé:

Le souverain pontise Spurius Minucius, en luy pronon-

ceant sa sentence d'absolution, l'admonesta de n'user plus desormais de paroles moins hounestes que sa vie.

ANYOT, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Comment on pourra recevoir utilité de ses ennemis, XI.

Fulcinius commença par de vieilles et d'inutiles accusations, et reprocha à Pison son ambition et son avarice au gouvernement de l'Espagne, et autres choses semblables, qui ne servoient ni à la condamnation ni à l'absolution du coupable.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite. Annales, III, 2.

Laissons de côté ces jugemens légers, ces absolutions cavalières.

BRAUMARCHAIS, Mémoires, part. IV.

ABSOLUTION, dans la seconde acception distinguée Plus haut, se dit de l'Acte religieux par lequel le Prêtre remet au pénitent ses péchés.

ABSOLUTION, en ce sens, s'emploie diversement, soit d'une manière absolue, soit avec un complément formé de la préposition de et de son régime.

Au premier cas appartiennent les exemples suivants.

Pay escript à monseigneur l'evesque de Senlis, .....

qu'il m'escrive des derniers propos et comportemens du feu pauvre miserable Roy (Henri III), s'il a eu bonne repentance à sa fin, et s'il a esté reconcilié à l'Église par confession et absolution sacramentale, que tout presbtre à ceste extremité luy a peu conferer.

Amyor, Lettres au duc de Nivernoys, août 1589 (Voir A. de Blignières, Essai sur Amyot, 1851, p. 349).

Il ne vous faudra d'aultre absolution ...qu'une demic dragme de catholicon.

Satire Ménippée. La vertu du Catholicon, § 15.

Croyez-vous qu'il soit permis de donner l'absolution in différemment à tous ceux qui la demandent?

PASCAL, Provinciales, X.

Tu tronveras des confesseurs de large conscience et faciles à l'absolution.

CHAPELAN, La Gueux ou le vie de Gusman d'Alpharache.
Part. I, liv. II.

Vous... qui ne vous présentez au sacrement de réconciliation que pour arracher à l'Eglise une absolution qui vous lie encore davantage.

FLECUIRE, Oraison funèbre de madame la Douphine.

Dieu a ratifié dans le ciel la sentence d'absolution que le ministre de son sacrement a prononcée sur la terre.

Boundalous, Sermons. Sur la Nativité de Jesus-Christ

Il a été (Pomenars), avant l'opération, à confesse au grand Bourdaloue. Ah! c'étoit une belle confession que celle-là! Il y fut quatre heures... Il n'a point langui du tout après l'absolution...

Mme de Sévigné, Lettres, 12 janvier 1680.

La belle madame (de Montespan) s'est plainte au roi de ce qu'un prêtre lui a refusé l'absolution.

Mme DE MAINTENON, 2º lettre à la comtesse de Saint-Géran.

Ensin, se laissant fléchir aux prières de l'Église, persuadé de leur conversion, il leur donnoit (l'évêque aux pénitents) l'absolution solennelle.

FLEURY, Mœurs des chrétiens, XXV.

Le but de ce livre (la fréquente Communion d'Arnauld) étoit... de combattre les absolutions précipitées qu'on ne donne que trop souvent à des pécheurs envieillis dans le crime, sans les obliger à quitter leur mauvaise habitude et sans les éprouver par une sérieuse pénitence.

J. RACINE, Histoire de Port-Royal, I.

Il était permis de se confesser à un laïque, et même à une femme, en cas de nécessité. Cette permission dura trèslongtemps; c'est pourquoi Joinville dit qu'il confessa en Afrique un chevalier, et qu'il lui donna l'absolution, selon le pouvoir qu'il en avait.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 21.

Les prêtres guelfes refusaient l'absolution aux Gibelins, et les prêtres gibelins se gardaient bien d'absoudre les Guelfes.

LE MEME, Dictionnaire philosophique, art. Confession.

Ensin il fallut que le pape Alexandre VI, qui au moins avait le mérite de mépriser ces disputes, lui envoyât une absolution.

Le mane, Essai sur les moturs, c. 109e

Car absolucion n'ont demandé

A lur pastur.

Vie de saint Thomas de Cantorbery, v. 851. (Voir Benoix, Chron. des ducs de Normandie, t. III, p. 489).

On dit encore l'absolution du pécheur, du péché, leur absolution:

Après la solempnelle messe ouye, que l'evesque chanta à Nostre-Dame de Paris, culx tous confessez, leur donna la benediction et la papale de paine et de coulpe absolucion..;

erent au roy, qui en la grant salle estoit.

A. DE LA SALE, le petit Jehan de Saintre, c. 59.

Par la confession vous ne recevrez pas seulement l'absolution des pechez veniels que vous confesserez, mais aussi une grande force pour les eviter à l'advenir.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la vie dévote, Ile part., c. 19.

Les prisonniers que j'ai retenuz..... ne me peuvent rien reprocher, puis que j'en ay absolution de mon grand aumosnier et confesseur.

Satire Ménippée, Harangue de monsieur le Lieutenant.

Le ministre de la pénitence... prononcera sans hésiter la sentence de votre absolution.

Boundalouz, Sermons. Sur le pardon des injures.

Un jour qu'il (Louis XIV) revenoit d'une perte de connoissance, il demanda l'absolution générale de ses péchés au père Tellier.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XII, c. 29.

Il fallut ensuite aller à l'inquisition recevoir l'absolution du crime d'hérésie, et rentrer dans le sein de l'Églisc avec la même cérémonie à laquelle Henri IV fut soumis par son ambassadeur.

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. I, liv. II.

Trestout s'agenollierent sans noise et sans tenson... Et puis si atendirent lor absolution.

Chanson d'Antioche, I, v. 858.

Droit avons, contre iaus plaiderons, Car dou pape Innocent avons Previlege de confiesser, De penance enjoindre, et douner Absolutions de tous cas.

Renart le Nouvel, v. 7489.

Souz tes clers devons prendre nostre absolucion.

JEHAN DE MEUNO, Testament, v. 574.

On dit également l'absolution du prêtre, pour Donnée par le prêtre :

Croyez-vous qu'unc vie entière de volupté sera purifiée par la simple absolution du prêtre trop facilement accordée?

Massillon, Mystères. Sur la serveur des premiers chrétiens.

ABSOLUTION s'est entendu de la Rémission des péchés accordée par un simple signe de croix du prètre

nitent, ou ... temps pratiqué:

Clément VIII défend de donner l'absolution par lettre:

Bossurt, Discours sur l'Hist. univ. Suite, IV° part

ABSOLUTION paraît s'être dit de cette Rémissio plénière du péché que l'Église accordait aux chretiens sous certaines conditions, et que dès lors o appelait aussi Indulgences :

(Agnès Sorel), requist au dit maistre Denys, son cor fesseur, qu'il la voulsist absoudre de peine et de coult par vertu d'une absolution, qui (lors) estoit à Loches.

ALAIN CHARTIER, Histoire de Charles VII.

Ce qui révoltait le plus les esprits, c'était cette ve publique et particulière d'indulgences, d'absolutions C'était cette taxe apostolique, illimitée et incertaine a le pape Jean XXII.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 127.

Absolution se prend, par allusion familière, de les relations ordinaires de la société, pour la Rém i sion d'une petite faute:

Si vous êtes coupable, avouez-le-moi, et je vous d 
rerai l'absolution.

VOLTAIRE, Lettres, 14 juillet 1760.

Ne si n'ai pas affeccion D'avoir double absolucion: Assès en ai de la premiere. Roman de la Rose, v. 11325.

ADSOLUTOIRE, adj. des deux genres (du latir solutorius).

Qui absout, qui exprime, qui manifeste l'ation.

Il s'est dit des actes de l'autorité civile et torité ecclésiastique portant absolution : absolutoire; lettre absolutoire; bref absolute

En droit criminel, on ne dit plus que d'absolution, sentence d'absolution.

Depuis longtemps ABSOLUTOIRE ne s'er dans la langue ecclésiastique, et même seule expression, bref absolutoire.

Le féminin Absolutrice paraît avoir été reçu dans même acception. On lit dans le procès de Jacques ms., p. 17 : sentence absolutrice. (Cité par a inte-Palaye.)

ABSTÈME, s. des deux genres (du latin Absterivatif abs et de temetum, signifie Vin, et avait encore fourni à la langue atine un mot de sens tout contraire, temulentus).

ABSTÈME, en raison de son étymologie, se dit de zelui ou de celle qui ne boit point de vin.

Il semble n'avoir été d'usage, primitivement, que dans la langue ecclésiastique, et s'être particulièrement appliqué aux prètres qu'une aversion naturelle pour le vin empêche d'en faire usage en célébrant le sacrifice de la Messe, et que l'Eglise dispense de la participation au calice.

ABSTÈME, avec cette acception spéciale, a servi de texte à de grandes controverses dans les églises réformées, c'est-à-dire entre les calvinistes, qui prétendaient que les abstèmes pouvaient communier par la seule apposition des lèvres au limbe de la coupe, et les luthériens, qui considéraient cette proposition comme sacrilége, la communion par l'espèce du vin étant littéralement prescrite; et c'est à l'occasion de ces débats que la langue écrite l'a reproduit le plus souvent :

M. de Meaux s'est servi de l'exemple des abstèmes, pour désendre le retranchement de la coupe.

Dictionnaire de Trévoux.

ABSTÈME a été employé depuis, mais rarement, dans sa signification générale:

On a vu un célèbre abstème dans le commencement du christianisme; ce fut Apollonius de Thyane.

Eméric, fils de saint Étienne, roi de Hongrie, fut abstème.

Nous avons vu dans le dernier siècle le fameux Tiraqueau et le célèbre Voiture, qui ont été de véritables abstèmes.

Dictionnaire de Trévoux.

Les Musulmans sont abstèmes, ou doivent l'être. Grand V ocabulaire.

Quiconque a vécu jusqu'à vingt ans sans goûter de liqueurs fermentées ne peut plus s'y accoutumer : nous serions tous abstèmes si l'on ne nous eût donné du vin dans nos jeunes ans.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, II.

ABSTENIR(s'), v. pronominal (du latin Abstinere, formé lui-même de abs et de tenere).

On l'a écrit Abstiner, Astenir, Atenir, etc. (Voyez l'Histoire littéraire de la France, t. xxII, page 22, au sujet d'un Glossaire ms. de 1352, Bibl. imp., fonds lat., nº 4120, et le Glossaire de Sainte-Palaye.)

ABSTENIR n'a pas toujours été seulement un verbe pronominal. Le Glossaire latin-français du xIIIº siècle (Bibl. imp., nº 7692), qui rend abstinere par abstenir, semble en faire un verbe actif ordinaire. On cite de l'emploi d'Abstenir avec un autre régime direct que le pronom personnel, et dans le sens d'Empêcher, de Gèner, cet exemple :

Vous voulez tout anneantir Et du tout femmes interdire. - Non fais vrayement (dist-il), beau sire, Je ne vous veux point abstenir. Guillaume Alexis, Blason des faulces amours, v. 285 et suiv.

A cette manière ancienne d'employer Abstenia se rapporte une locution donnée par le Dictionnaire de Monet : Abstenir ses yeux, ses mains d'une chose, réminiscence de la locution latine : Abstinere oculos. manus a.

Le même Dictionnaire donne cette autre phrase, dans laquelle le pronom personnel semble simplement sous-entendu : Il faut faire abstenir le malade de trop manger. On peut citer de cette manière de parler l'exemple suivant :

... La crainte des châtimens et des récompenses sert à faire abstenir les hommes du mal.

LEIBNITZ, Théodicée, De la bonté de Dieu, Ire partie, § 71.

S'ABSTENIR s'emploie le plus ordinairement avec un complément formé de la préposition de et de son régime. Il semble cependant avoir été employé autre

vec la préposition à, dans le sens de Se borner, duire à : S'abstenir à du pain, Se borner, se ire à du pain, Contredits de songe-creux, fo 36,

S'abstenir de, signifie Se priver volontairement de sage d'une chose, se la resuser, ou bien S'interre un acte, et peut, des deux parts, se construire

C'est, en certains cas, un nom de personne: vec un nom substantif.

Il avoit si ardemment enaime par amour la belle et la noble dame Alips, comtesse de Salebrin, qu'il ne s'en FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 191.

Il ne sustiroit point de nous abstenir de tout dien espouvoit abstenir.

CALVIN, Instit. chrest., liv. II, c. VIII, § 16. trange...

Je n'ay trouvé qu'une chose digne de moy dans l'histoire de ta vie, c'est de t'estre abstenu de la semme de

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien. Dialogue d'Alexandre Darius.

Ils ne logent donc jamais ny ne mangent qu'avec ceux de leur religion; ils s'abstiennent de semmes estrangeres,

quoyqu'ils soient fort addonnez à la luxure. LE MEME, trad. de Tacile. Histoires, V, I.

Les condors ont le bec si fort qu'ils percent la peau d'une vache; deux de ces oiseaux en peuvent tuer et manger une, et même ils ne s'abstiennent pas des hommes.

C'est le plus ordinairement un nom de chose :

Socrates conseilloit de s'abstenir des viandes qui provoquent les hommes à manger quand ils n'ont point de fain, et des bruvages qui convient à boire, encores que

AMYOT, trad. de Plutarque, OEuvres morales. De la l'on n'ayt point de soif.

Pourquoi, parlant en public, nous abstiendrons-nous d'un mot qui est dans la bouche de tout le monde? BALZAC, Socrate chretien, disc. X.

Jamais on ne vit rien de si superbe ny de si insolent ....vau'il s'abstinst du titre de Prince, il en

gneur, ils s'absuendront de vin et un sanctifier, et qu'ils au.

LE MAISTRE DE SACE, trad. de l'Anc. Test., Nombres, VI, 2 et 3. La pénitence du carême... ne se réduit pas à jeûner ni enivrer.

Boundalour, Instruction pour le temps du carême. à s'abstenir des viandes désendues.

Cet autre qui, pour conserver une taille fine, s'abstient

de vin et ne fait qu'un seul repas, n'est ni sobre ni tempé rant.

Si, content du sien, on edt pu s'abstenir du bien de ses voisins, on avoit pour toujours la paix et la liberté.

. F

Il y avait déjà quelques chrétiens à Rome du temps de n y avant ue ja que i qu étaient leurs compatriotes, parlant la même langus'abstenant comme eux des alimens désendus par la l

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 8. mosaïque.

Voyez ces pieux solitaires qui s'abstiennent de tout

Ruvson. Hist. nat. Animaux carnassiers, Préamb. qui a eu vie.

De char ne me puis atenir. Roman du Renart, v. 15221.

De grosses chars et de choulz abstenir Et de tous fruiz se doit on en partie. Eust. Descuares, Ballades. Sur l'épidémie.

C'est enfin, très-souvent aussi, lorsqu'il s's d'un acte que l'on s'interdit, un nom abstrait:

En ce precepte: Tu ne tueras point, le sens comme de houmes na considera en la des hommes ne considere autre chose, sinon qu'il se abstenir de tout outrage et de toute cupidité de nuire CALVIN, Instit. chrest., liv. II, c. viti, \$ Pas

Celui qui s'est abstenu d'essusion de sang n'est LE MEME, meme ouvrage, liv. II, c. viii, \$ pourtant innocent du crime d'homicide. Platon, maistre ouvrier en tout gouvernement Politi

D'estre subject à la cholique, et subject à m'abste mir d que, ne laissa de s'en abstenir. plaisir de manger des huistres, ce sont deux maulx Pou

r....... uo manber acos nunsures, ve sont ucus mans prince d'un costé; la regle, de l'autre.

Quelque souvenir de cette ancienne acception semble s'être conservé chez des écrivains plus rapprochés de nous:

Je suis enfin dans le repos de mes bois, et dans cette abstinence et ce silence que j'ai tant souhaités.

Mme de Sévigné, Lettres, 14 août 1680.

Ce caractère... fait que l'abstinence et la jouissance, le plaisir et la sagesse, m'ont également échappé.

J .- J. ROUSSEAU, les Confessions, Ire part., liv. I.

ABSTINENCE, dans un sens plus restreint, signifie Privation volontaire d'aliments ou de boisson, et cette acception spéciale n'est pas moins ancienne que l'autre:

Les desloiaus gens, les maldites,
Que Jhesus apele ypocrites;
Dont maint, por sembler plus honeste,
Lessent à mangier char de beste
Tous tens en non de penitence;
Et font ainsinc lor astenence,
Si cum nous en karesme fomes;
Mès tous vis menguent les homes.

Roman de la Rose, v. 15464 et suiv.

ABSTINENCE, dans cette acception, reçoit ordinairement un complément formé de la préposition de et de son régime; abstinence de, faire abstinence de:

En moins de cinq ans la communauté de biens, le jeune, l'abstinence de viande, le silence, la veille de la nuit, et ensin toutes les austérités de la règle de saint Benoît surrent établies à Port-Royal.

J. RACINE, Hist. de Port-Royal, I.

On diroit qu'elle doit sa force et son embonpoint à une vie plus dure et à l'abstinence des viandes défendues.

Massillon, Carême. Le mercredi des Cendres, II.

Cet état idéal d'innocence, de haute tempérance, d'abstinence entière de la chair, de tranquillité parfaite, de paix profonde, a-t-il jamais existé?

Burron, Hist. nat. Animaux carnassiers. Préamb.

Font fere de char abstinance.

La Bible Guiot, v. 1404. (Voir Méon, Fabl. et contes anciens, t. II, p. 353.)

Démocrite, habile médecin,

Dit que du viu su...

Quand on veut mourir tard.

REGNARD, Démocrite amoureux, I, 1.

Burigny a publié, en 1740, une traduction du Traité de Porphyre touchant l'abstinence de la chair.

Abstinence est si usité en cette acception, qu'il s'y prend absolument :

Seintifiad Isaï e ses fiz, kar il les fist estre en abstinence.

Les Quatre livres des Rois, I, xvi, 5.

Les oyvres (œuvres) de penitence et les travalz d'abs-tinence.

S. BERNARD, Sermons français à la suite des Quatre la sures des Rois, p. 540.

Les medecins lui conseillerent d'user d'une grande abtinence : ayant jeusné deux jours, il est si bien ameno qu'ils lui déclarent sa guarison.

MONTAIGNE, Essais, II, 13.

Les mercredy, vendredy et samedy, sont les jours quels les anciens chrestiens s'exerçoient le plus à l'a nence.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la Vie dévote, III,

Et puis voyez comme il avoit bonne raison de pr'abstinance.

SOREL, Francion, III.

23

Leur abstinence ridicule... alloit jusqu'à faire un crime de manger les animaux.

Bossuur, Discours sur l'histoire universelle, part. II, c. 1 s.

Il lui imposa la loi d'une abstinence perpétuelle, pour l'entretenir dans la pénitence, compagne inséparable de l'humilité évangélique.

FLECHIRA, Panegyrique de saint François de Peule.

La sainte abstinence que nous célébrons ne peut madérer parmi nous les profusions et les excès des tables et des repas.

Massillon, Caréme. Le 4º dimanche.

Qu'il (l'homme) évite les excès, qui sont encore plus nuisibles que l'abstinence.

Ces pieux solitaires... ne résistent que pendant pen d'années à cette abstinence cruelle.

Burron, Hist. nat. Animaux carnamiers. Préamb.

En attendant, le déjeuner m'est de bon augure; il me semble que la dévotion de ces gens-ci ne compte pas ses morceaux, et n'est pas entêtée d'abstinence.

MARIVAUX, le Paysan partenu, 1ºe partie.

Leaucoup d'exercice et beaucoup d'abstinence vont ensemble.

J .- J. ROUSSRAU, Lettres, 19 juillet 1766.

Dex n'aime pas fole abstinence

Ne ypocrite contenance.

La Bible Guiot, v. 1890. (Voir Méon, Fabl. et contes anc.,
t. II, p. 368.)

Tu vas préeschant astenance.

— Voire voir, mès g'emple ma pance

De bons morciaus et de bons vins.

Roman de la Rose, v. 11425.

Le seul chanoine Evrard, d'abstinence incapable, Ose encor proposer qu'on apporte la table. Bolleau, le Lutrin, IV.

Par ma foi, la science
Ne s'acquiert point du tout à force d'abstinence;
C'est mon système, à moi; l'esprit croît dans le vin.
REGRARD, Démocrite amoureux, IV, 7.

On le condamne à deux mois d'abstinence, Trois de retraite, et quatre de silence. GRESSET, Vert-Vert, IV.

ABSTMENCE se dit particulièrement, dans ce sens, de la Privation de l'usage de la viande, qui est prescrite par l'Église à une certaine époque de l'année et à certains jours de la semaine :

Le christianisme est plein de bon sens : l'abstinence est de droit divin; mais une abstinence particulière est de droit de police, et on peut la changer.

Montesquieu, Esprit des lois, XXIV, 26.

Un dévot aux yeux creux, et d'abstinence blème, S'il n'a point le cœur juste, est affreux devant Dieu. Botleau, Satires, XI.

On a dit, en ce sens, dans les anciens temps de langue. avoir abstinence:

... Abstinence doit avoir (le chevalier)

Et doit juner au venredi.

L'Ordene de Chevalerie. (Voir Mion, Fabl. et contes
anciens, t. I, p. 70.)

En junes et en abstinenche.

Du chevalier au Barizel. (Voir Méon, fabl. et contes anciens, t. I, p. 211.)

On dit, communément, faire abstinence :

Il choisit deux ou trois jours dans l'année où, à propos de rien, il jeûne ou fait abstinence.

La Bruyere, Caracières, c. 13.

On appelle temps d'abstinence, jours d'abstinence, les Temps, les Jours où l'usage de la viande est défendu par l'Église:

Voici... un temps de privation et d'abstinence.

Féneton, Entretien pour les principales fêtes de l'année, X.

Tout y annonce au dehors leurs jours de jeûne et d'abstinence.

MASSILLON, Carême. Le mercredi des Cendres, II.

Ils observaient (les Moscovites) régulièrement quatre carèmes par an; et dans ces temps d'abstinence ils n'osaient se nourrir ni d'œufs ni de lait.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. Ier.

ABSTINENCE se prend quelquefois au pluriel dans cette acception :

Elle ne cessoit de prier Dieu, et d'aller en voyages, et saire abstinences.

LA REINE DE NAVARRE, Heptameron, 21º nouv.

Saint Hierosme advoue qu'elle (sainte Paule) estoit reprehensible, en ce que, contre l'advis de son evesque, elle faisoit des *abstinences* immoderées.

Une continuelle et moderée sobrieté est meilleure que les abstinences violentes faictes à diverses reprises et entremeslées de grands relaschemens.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la Vie dévote, IIIe part., c. 1, 23.

Toutes ces pieuses observances avoient dans la reine l'effet bienheureux que l'Église même demande : elle se renouveloit dans toutes les fètes; elle se sacrifioit dans tous les jeûnes et dans toutes les abstinences.

Bossurt, Oraison funèbre de Marie-Thérèse.

L'Écriture nous apprend qu'il y a des jeunes réprouvés, et des abstinences hypocrites que Dieu rejette.

FLÉCHIER, Panégyrique de la Madeleine.

Nous voyons au milieu de l'infidélité des abstinences et des austérités où je ne sais si notre délicatesse se réduiroit jamais.

Boundaloun, Sermons, 3e dimanche après la Pentecôte.

lutif.

ABSTERGENT est aussi substantif :

Les abstergents sont les remèdes dont on se sert pour nettoyer la peau ou les parties superficielles d'un corps des ordures qui y sont amassées et qui bouchent les pores.

HARR S, Dictionnaire universel des arts et des sciences.

ABSTERGENT se dit pour ABSTERSIE, et celui-ci, réciproquement, pour ABSTERGENT; mais ni l'un ni l'autre ne sont fort usités, toute cette famille de mots étant bornée à une acception purement technique.

ABSTERSIF, IVE, adj. (d'Abstersum, supin d'abstergere).

Qui est propre à absterger.

Il est pris en un sens général dans ce passage d'un écrivain du xvre siècle :

Les choux mangez cuits ou cruds, ou le jus d'iceux beu, esteignent la force du vin, et si desenyvrent, selon Cato (qui loue les choux jusques à fascher), à cause de la grande contrarieté qu'ils ont ensemble; ou, selon Aristote, à cause du jus de chou, qui est doux et abstersif.

G. BOUCHET, Serées, liv. I, 1re serée.

Il n'est d'ailleurs d'usage que comme terme de médecine et de chirurgie, et se dit spécialement, en parlant des topiques et des lotions propres à absterger, à nettoyer les plaies, les ulcères:

Faculté abstersive. Remède abstersif.

Dictionnaires de J. Thierry, de Nicot, de Monet, de Cotgrave.

Abstersif, ainsi qu'abstergent, se prend comme substantif:

On use aussi de la poudre de ceste racine ès detersifs, et abstersifs.

Du Piner, trad. de Pline. Hist. nat., XX, 2.

ABSTERSION, s f. (d'Abstersum, supin d'abs-

Il est, comme abstersit, dans cet ancien passage:

Notez que des chappeaulx les ungs sont ras, les aultres à poil, les aultres veloutez, les aultres taffétassez, les aultres satinizez. Le meilleur de touts est celluy de poil = car il faict tres bonne abstersion de matiere fecale.

RABELAIS, Garganina, I, 13.

Le baptême, l'immersion dans l'eau, l'abstersion, l purification par l'eau est de la plus haute antiquité.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique ; art. Barrame, sect. 2

Il s'est d'ailleurs réduit de même, depuis lor temps, à une acception toute spéciale dans la lande la médecine et de la chirurgie.

Abstersion, qui est actif dans cette acception, s'est pris aussi passivement, suivant Harris, Dictionnaire universel des sciences et des arts, c'est-à-di ire pour l'Effet produit par l'Abstersion, l'état d'abstersion et de netteté. Il se dit moins fréquemment encoure dans ce sens que dans l'autre.

ABSTRAIRE, v. a. (du latin Abstrahere, comne le simple traire, sur lequel il se conjugue, de traire).

Plusieurs temps de ce verbe n'étant pas usités, et plusieurs personnes des temps usités n'étant pas euphoniques, on y supplée par la locution faire abstraction

ABSTRAIRE s'est d'abord employé au propre, dans le sens d'abstrahere, pour Retirer de, enlever de :

La noble pucelle Cassandre se veist abstraire par force et violence hors du temple de Minerve.

J. LE MAIRE DE BELGES, Illustrations de Gaule, IL

Sept.

12.0

加力

A cette acception primitive se rapporte l'emploi, fort ancien lui-même, du pronominal s'abstraine pour se Retirer, s'arracher du monde, comme on voit dans l'exemple suivant:

> Mieulx te vauldroit abstraire, Et aller demeurer en un lieu solitaire. Triumphe des neuf preux, p. 267, col. 2. (Cité par Sainte-Palaye.)

mais il n'exprime pas, ce me semble, tout ce que signifie abstrait, ou plutôt il exprime quelque autre chose. Qui dit abstrait dit une personne qui n'entre point dans la conversation, qui n'écoute nullement ce qu'on dit, qui ne songe à rien, ou qui songe à toute autre chose qu'à ce qu'on dit; qui songe, par exemple, à la matière subtile de M. Descartes, quand on parle des nouvelles de la guerre. Distrait, au contraire, dit une personne qui écoute, à la vérité, ce qu'on dit; mais qui n'y donne pas une attention entière. Un esprit distrait dans la conversation est un esprit qui ne suit pas la conversation, que ses pensées emportent ailleurs de temps en temps, et que la conversation rappelle aussi de temps en temps. Après tout, abstrait et Distrait se consondent quelquesois, et on peut s'en servir indifféremment dans plusieurs rencontres où il seroit assez inutile de les distinguer.

BOUHOURS, Remarques nouvelles sur la langue françoise.

On est abstrait, lorsqu'on ne pense à aucun objet présent, ni à rien de ce qu'on dit... Un homme abstrait n'a point l'esprit où il est... Les gens abstraits se soucient peu de la conversation; les distraits en perdent le fruit...

GIRARD, Synonymes françois.

On dit d'un homme qu'il est abstrait, quand il ne s'occupe que de ce qu'il a dans l'esprit, sans se prêter à ce qu'on lui dit.

Dumansais, des Tropes, III, tr. Sens abstrait.

Abstract se dit, dans un sens pareil, non pas précisément de la personne, mais, ce qui revient au même, de son esprit:

Certes, saint Gregoire Nazianzene tesmoigne que plusieurs aymant et admirant saint Basile, s'estoient laissez porter à l'imiter, mesme en ses imperfections exterieures, en son parler lentement, et avec un esprit abstrait et pensif, en la forme de sa barbe, et en sa desmarche.

6. François de Sales, Introd. à la vie dévote, IIIe part., c. 22.

Quelquesois un esprit abstrait, nous jetant loin de la conversation, nous sait saire ou de mauvaises demandes ou de sottes réponses.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 5.

(21 espet volitaire, abstrait, recueilli en lui-même... se sommuniquait peu aux hommes.

MARMONTEL, Mémoires, XIII.

ABSTRAIT, dans le langage philosophique, désigne

un objet sur lequel s'est exercée la faculté d'abstraire, c'est-à-dire que l'on a séparé par la pensée du tout qui le comprenait, pour le considérer à part.

On le dit, en ce sens, des choses, dans cette expression, choses abstraites, et d'autres analogues:

Je suis tellement esclave de mon corps que je ne puis même m'appliquer sans peine et sans dégoût aux choses abstraites.

MALEBRANCHE, Conversations chrétiennes, Entretien IV.

Ce qui est abstrait est incompréhensible à la plupart des hommes ; c'est le sensible qui les réveille, et qui fixe et soutient la vue de leur esprit.

Le même, Recherche de la vérité, X. Éclaircissement sua la nature des idées.

Il (l'homme) ne peut être longtemps attentif à ce que est abstrait.

Finelon, Dialogues sur l'Éloquence, II.

On dit des matières abstraites:

Ce qui peut-être vous surprendra, c'est que, sur un matière si sublime par elle-même et si abstraite, je ne vou dirai rien que de pratique.

Bourdalous, Sermons. Sur sainte Thérèse.

Il falloit à cette compagnie un secrétaire qui entendi tet qui parlât bien toutes les différentes langues de cessavans... qui pût donner à tant de matières épineuses est abstraites des éclaircissemens, un certain tour, et mêm un agrément que les auteurs négligent quelquesois de leure redonner.

FORTENELLE, Eloge de Du Hamet.

Des idées, des notions, des vérités, des questions abstraites:

Je ne m'engagerai point ici dans un long détail, ne en des questions subtiles et abstraites.

Bourdalous, Sermons. Sur la foi sans les œuvres.

Tout ce qui est vérité universelle et abstraite est une idée.

FÉRELOR, de l'Existence de Dieu, part. II, c. 4, § 50.

Tous les hommes ont assez de peine à comprendre, et encore plus à retenir les vérités abstraites, c'est-à-dire les rapports qui sont entre les choses qui ne tombent point sous l'imagination.

MALEBRANCHE, Recherche de la vérité, II, 5, \$1.

Des qualités, des propriétés abstraites: L'étendue, par exemple, étant une propriété générale et abstraite de la matière, n'est pas un sujet fort com-

Burrow, Hist. nat. Des Animaux, c. 2. De la reproduct. en gén.

Il nous est impossible de parler sans abstraire. Parler, c'est énoncer une suite de propositions. Or, dans tonte proposition, l'attribut est un terme abstrait, il désigne

LARONIGUIÈRE, Leçons de philosophie, XIe leçon. une qualité abstraite,

ABSTRAIT se dit quelquefois en parlant d'un être ou d'un fait qui n'existe absolument point, mais dont on admet la supposition par un effort de

On est obligé... de faire des suppositions toujours contraires à la nature, de dépouiller le sujet de la plupart l'esprit: de ses qualités, d'en faire un être abstrait qui ne ressem-

Berron, Manière d'étudier l'hist. nat. Discours ler. ble plus à l'être réel.

Il faut... généraliser nos vues, et considérer dans notre élève l'homine abstrait, l'homme exposé à tous les acci-

Il connoît l'étendue abstraite à l'aide des figures de la dens de la vie humaine. géométrie; il connoît la quantité abstraite à l'aide des si-

De là, chez un écrivain de notre temps, Texpression gnes de l'algebre. pièce abstraite en parlant de drames dont les personnages n'ont point d'existence individuelle :

... Ils (les Allemands) ont fait des pièces abstraites, pour ainsi dire, dans lesquelles les rapports des hommes entre eux sont indiques d'une manière générale. Mme DE STAEL, de l'Allemagne, Ile part., c. 22, § 18.

ABSTRAIT se dit, en mathématiques, des nombres considérés comme nombres, dans leur valeur abstraite, indépendamment de leur application à quelo objet déterminé. Trois est un nombre abstrait; ois lieues, trois hommes, sont des

mot ABSTRAIT que signale le passos tames abstractions

Dans le langage vulgaire de la conversation... on entend ordinairement par le mot abstrait ce qui demande de D'ALEMBERT, Essais sur les Élémens de philosophies la part de l'esprit une forte application.

ABSTRAIT se prend souvent en mauvaise part pour Trop métaphysique, Trop subtil, obscur:

Il y a... une infinité de questions métaphysiques qui étant trop vagues, trop abstraites et trop éloignées des pris

cipes clairs et connus, ne se résondront jamais. Logique de Port-Royal, Part. IV, E. T.

C'est donc sous un si habile maître que j'ai fait n apprentissage, et j'ose dire qu'il y paroit. J'ai si bien son esprit, que je compose dejà des morceaux abstr

Ce discours, quoique abstrait, me paroît assez bor qu'il avoueroit.

Vous nous parlerez le jargon VOLTAIRE, Lettres, Juin 1721. A Fontene Je. De l'abstraite philosophie.

On le dit, en ce sens, des personnes elles-mes. Voilà le précis de tout le livre. L'auteur est trè - als trait : c'est une suite de lemmes et de théorèmes qu'i repandent quelquesois plus d'obscurité que de lumières. VOLTAINE, Melanges de litterature, Leure un les Français. De Mile Huber.

D'autres fois, ABSTRAIT, soiten parlant des choses, soit en parlant des personnes, signifie Sans obje positif, sans application utile:

Mon dessein n'est pas de m'arrêter uniquement sèches controverses, ni à des spéculations abstrait

BOURDATOUR, Essai d'octave du Saint-Sa sans fruit. Dessein general.

Ne faisons point des oraisons élevées, abstraite ne se rapportent point à la pratique des vertus.

Fuyez, comme le chant des sirènes, le

igir cer-

Les idées que nous avons communément du simple ou du composé sont des idées d'abstraction.

Burron, Hist. nat. Des Animaux, c. 2. De la reproduction en général.

L'idée dont on s'occupe par abstraction est tirée, pour ainsi dire, des autres idées qui ont rapport à celle-là; elle en est comme séparée, et c'est pour cela qu'on l'appelle idée abstraite.

DUMARSAIS, Des Tropes, III, xI. Sens abstrait.

Il me semble que l'évidence ne peut jamais être dans les lois naturelles et politiques qu'en les considérant par abstraction.

J .- J. ROUSSEAU, Lettres, 26 juillet 1767.

Il (Sieyès) avoit mené jusqu'à quarante ans une vie solitaire, réfléchissant sur les questions politiques, et portant une grande force d'abstraction dans cette étude.

Mme DE STAËL, Considérations sur la Révolution françoise, H° part., c. vi, § 10.

Abstraction, en ce sens, ne se prend pas toujours ainsi absolument.

On le trouve quelquefois déterminé par un adjectif, tel que mentale :

L'opération de l'esprit qui la tire (l'idée) de son sujet s'appelle précision ou abstraction mentale.

Bossuer, Logique, I, 22.

Il se lie aussi assez souvent, au moyen de la préposition de, à un mot qui fait connaître par quoi s'opère l'abstraction. Abstraction de l'esprit, des sens, du langage:

C'est... par une simple abstraction de l'esprit que le géomètre envisage les lignes comme sans largeur et les surfaces comme sans profondeur.

D'ALEMBERT, Essais sur les élémens de philosophie; Géométrie, XV.

Parler, c'est donc abstraire, et l'abstraction du langage n'est pas moins naturelle que celle de l'esprit et des sens. ....Les sens font-ils des abstractions? le langage en fait-il? N'est-ce pas toujours l'esprit qui abstrait? L'observation est fondée... cependant nous croyons devoir conserver ces manières de parler abstraction des sens, abstraction du langage.

LAROMIGUIÈRE, Leçons de philosophie, XIº leçon.

ABSTRACTION s'emploie communément dans c manière de parler : Faire abstraction de, laqu signifie Laisser de côté, négliger, et se dit en par de faits, de circonstances, d'idées dont on ne t pas compte:

Ensin, mes Pères, dites-moi, je vous prie, pour la nière sois, ce qu'il faut que je croie pour être cat que. —Il saut, me dirent-ils tous ensemble, dire que les justes ont le pouvoir prochain, en faisant abstra de tout sens: abstrahendo a sensu thomistarum, et a s aliorum theologorum.

PASCAL , Provinciales, I.

...Quand même on feroit abstraction du concour Dieu, tout est lié parfaitement dans l'ordre des chos Leibnitz, Théodicée. De la bonté de Dieu, I'e part

Faites pour un moment abstraction des vérités i lées, cherchez dans toute la nature, et vous n'y trouv pas de plus grand objet que les Antonins.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, XXIV, 10.

Le nombre des hommes croît et diminue indéfinin en raison des subsistances, en faisant abstraction des cidens passagers.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, Remarques, XIX

Faites abstraction de toutes les modifications l'une a l'autre, imaginez que ce que vous appelez substance sujet de ces modifications en soit dépouillé success ment, il ne vous restera plus l'idée de rien, et la se tance ne sera plus qu'un mot que vous prononcerez.

D'ALEMBERT, Essais sur les élèmens de philosophie, Eccissemens, § 7.

Pour juger sainement, je ferai abstraction de hain d'amour.

Mlle DE LESPINASSE, Lettres, 3 juillet 1775.

A l'égard des sociétés, si l'on veut faire abstraction quelques différences d'expressions, on trouvera que classe générale des gens du monde et la bourgeoisie lente se ressemblent plus au fond qu'on ne le suppose Doctos, Considérations sur les mœurs, c. 8.

ABSTRACTION ne se dit pas seulement de l'o tion de l'esprit qui abstrait, mais encore de ce q produit, dans ces expressions : Une abstraction abstractions, etc.

De ce qu'une même chose peut être considérée

diverses raisons, naissent les précisions de l'esprit, autrement appelées abstractions mentales, chose si nécessaire à la logique et à tout bon raisonnement.

Bossurt, Logique, I, 22.

est la cause de toutes les abstractions déréglées de l'esprit.

MALEBRANCHE, Recherche de la vérité, III, 8; somm.

Un point géométrique est une supposition, une abs-

VOLTAIRE, Philosophie générale. Lettres de Memmius, III, § 12.

N'est-ce pas porter dans la réalité des ouvrages du Créateur les abstractions de notre esprit borné, et ne lui accorder, pour ainsi dire, qu'autant d'idées que nous en avons?

Burron, Manière d'étudier l'histoire naturelle. Discours I.

Nos abstractions mentales ne sont que des êtres négatifs, qui n'existent, même intellectuellement, que par le retranchement que nous faisons des qualités sensibles aux êtres réels.

Lu même, Hist. nat. Des Animaux, c. 5. Exposition des systèmes sur la génération.

Les idées distinctes et les vérités nécessaires sont moins sensibles, parce que nous ne les acquérons qu'en formant des abstractions, c'est-à-dire en ne donnant notre attention qu'à une partie des idées que les sens transmettent.

CONDILLAC, Art de penser, Ire partie, c. 2.

L'homme, pourvu de cinq organes, dont chacun lui sert à acquérir une espèce particulière d'idées, distribue nécessairement tous les objets sensibles en cinq espèces de qualités. Le corps humain, si l'on peut ainsi le dire, est une machine à abstractions.

LAROMIGUIÈRE, Leçons de philosophie, XIe leçon.

Pour les abstractions j'aime le platonisme.

Molière, les Femmes savantes, III, 2.

Le pluriel abstractions se dit, dans une acception défavorable, des idées trop métaphysiques, des théories trop générales, trop vagues, qui ne peuvent recevoir d'application:

Cependant on sacrifiait à des abstractions et à de vaines espérances le bien des générations futures.

Napoleon, Mémoires, t. IV, p. 214.

On exprime encore de même, par une extension très-forte, l'état de l'esprit qui résulte des abstractions et lui fait perdre de vue les faits :

Les personnes qui font de profondes études et celles qui ont de grandes affaires ou de fortes passions, sont plus sujettes que les autres à avoir des abstractions.

GIRARD, Synonymes françois.

D'ABSTRAIRE, ou plutôt du supin d'abstrahere, abstractum, on a tiré, outre abstraction, plusieurs mots: abstracteur, abstractif, abstractivement, le premier depuis longtemps sorti de l'usage, les deux autres assez récemment introduits.

### ABSTRACTEUR, s. m.

Il se disait pour Alchimiste, et a désigné, par extension, un homme à esprit spéculatif, s'occupant de sciences abstruses, d'expériences, d'entreprises chimériques:

En contemplation des studieux desirs, desquelz me semblez avoir en vos cueurs faict insigne montjoye et suffisante preuve, je vous retiens presentement en estat et office de mes abstracteurs. (C'est Quintessence qui parle.)

RABELAIS, Pantagruel, V, 22.

Cest abstracteur d'idées ou essences suivoit Eutrapel.

Du Fail De La Herissaye, Contes d'Eutrapel, X.

Rabelais a signé le deuxième livre de son ouvrage du nom d'Alcofribas, abstracteur de quintessence.

#### ABSTRACTIF, IVE, adj.

Il se lit depuis quelque temps dans certains ouvrages scientifiques, où il qualifie:

Premièrement, une opération, une formule, une méthode d'abstraction;

Secondement, une substance ou un agent qui a la propriété d'abstraire, de séparer.

## ABSTRACTIVEMENT, adv.

D'une manière abstractive, par abstraction :

Cette épreuve faite a donné à mes sentimens la forme

Ils'applique surtout aux choses, et se trouve souvent joint à ce mot chose:

Quelques-uns (des législateurs) ont affecté de se servir d'une autre langue que la vulgaire, chose absurde pour un faiseur de lois: comment peut-on les observer, si elles ne sont pas connues?

MONTESQUIEU, Lettres persanes, LXXIX.

Que si le gouverneur d'une ville étoit indépendant du bacha, il faudroit tous les jours des tempéramens pour les accommoder, chose absurde, dans un gouvernement despotique.

LE MRME, Esprit des lois, V, 16.

On le dit des dispositions morales, des désauts du Caractère, et même quelquesois de ce qu'il peut y avoir d'excessif dans ses qualités, des sentiments, des actes:

C'est une hardiesse dangereuse et de consequence, ultre l'absurde temerité qu'elle traisne quand et soy, de respriser ce que nous ne concevons pas.

MONTAIGNE, Essais, I, 26.

Il ne se rebutoit point des propositions les plus Expeptes ou des demandes les plus absurdes.

SAINT-SIMON, Memoires, 1699, t. II, c. 22.

Il faut rendre l'intolérance absurde, ridicule et horrile, mais il faut respecter les préjugés.

La sentence qui condamne les Sirven est plus absurde Core que l'abominable arrêt contre les Calas.

VOLTAIRE, Lettres, 2 janvier 1763; 5 janvier 1769.

Je n'ai pu ni dû, d'aussi loin, former i'absurde projet de ous corrompre.

BRAUMARCHAIS, Mémoires, part. II. Suppl.

Il distille à longs traits son absurde malice.

Voltaire, Discours en vers sur l'homme, III.

Du conseiller l'absurde prudhommie Eût tout perdu par pure économie. Le même, Satires. Défense du Mondain.

Il se dit des conceptions de l'esprit, des idées, des raisonnements, des systèmes, des discours, etc. :

Quelles métamorphoses plus absurdes que celles des poëtes!

FineLon, de l'Existence de Dieu, part. I, c. 3, § 86.

Tous ces bruits pourtant, quoique si absurdes, ne laissoient pas que d'être écoutés par les gens du monde.

J. RACINE, Hist. de Port-Royal, I.

On n'y trouve (dans les actes de la Tour de Londres) ni contradictions ni absurdités, ni prodiges; rien qui révolte la raison, rien, par conséquent, que des sectaires s'efforcent de soutenir ou de renverser par des raisonnemens absurdes.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. SECTE, sect. 1.

Il y a dans l'histoire naturelle beaucoup de faits qui paroissent ridiculement absurdes.

Burron, Hist. nat., Oiseaux. La Gelinotte.

La logique du cœur est absurde.

Mlle DE LESPINASSE, Lettres, 27 août 1775.

Et si tant de témoignages ne balancent pas en vous les plus absurdes calomnies, geus honnêtes! interrogez enfin mon intérêt.

BEAUMARCHAIS, Mémoires, part. II, Suppl.

Quelque absurde que soit ce récit, il paroît avoir un fondement réel.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 36.

Une merveille absurde est pour moi sans appas; L'esprit n'est point ému de ce qu'il ne croit pas. Boileau, Art poétique, III.

Absurde se construit quelquefois avec la préposition  $\dot{a}$ :

Il mentait à son cœur, en voulant expliquer Ce dogme absurde à croire, absurde à pratiquer. Voltaire, Discours en vers sur l'homme, II.

Il est absurde de, il est absurde que, et autres locutions analogues, sont fort usitées.

Il est absurde de, etc.:

Il seroit absurde de dire que le Créateur, sans ces règles, pourroit gouverner le monde.

Montesquieu, Esprit des lois, I, 1.

Il me paraît toujours absurde de saire dépendre l'existence de Dieu d'a plus b divisé par s.

VOLTAIRE, Lettres, juin 1253.

Il est absurde que, etc.:

Il est été absurde qu'un simple usufruitier est disposé de la propriété de la chose.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, XXXI, 33.

quelle manière elle a été maltraitée; mission qu'ont .les anciens temps uc aouse... M<sup>me</sup> de Sévioné, Lettres, 5 janvier 1674; 11 **ma**i 1680. Le Jouvencel, ms. p. 125. (Cité par Sainte-Palaye.) ... Je ne sais point user d'une chose que je n'e ae direct. Cette manière de parler, fort ancienne, ne s'est avez abusé... pas maintenue, et, de bonne heure, on n'a dit que Mine DE COULLEGES, Lettres, 30 sept. 1695. On voit bien à leurs discours et à toute leur condu duser de en parlant de toutes les choses utiles ou qu'ils ne songent ni à leurs grands-pères, ni à leurs pet permises dont on peut faire un mauvais usage. qu name sougent on a neura branca-peres, in a seura peres, il fils: le présent est pour eux, ils n'en jouissent pas, il Comme il y a plus d'une manière d'user mal, on abuse. peut distinguer des nuances diverses dans l'emploi Arusen parait s'être dit autrefois pour User sans Il avoit de plus une grande facilité naturelle de P si fréquent qui est fait d'ABUSER. droit. C'est le seus qui lui est donné dans cet anà laquelle il joignoit le rare mérite de n'en abusabusent. Se il advenoit que aucuns... non esleu, mis et institué Jamais homme n'aima tant les odeurs (que Lou Se il advenoit que aucuns... non esieu, mis et mismie de oudit Office de Courraterie (de courtier)... se ingeroit de et ne les craignit tant après, à force d'en agoir a ouan one de contraierre (de courtier)... se ingere et abusc faire le di Office... que tel qui ainsi se ingere et abusc cien texte: du dit Office, soit et puisse estre... privez et deboulez mais. La première supéricure venoit chez elle ue l'Oluce de la dife Courraterie.

Leures de Jean Jer, juillet 1362, art. 39. (Voir Ordonn. du fait et de l'Office de la dite Courraterie. Maintenon à Saint-Cyr) quand elle vouloit, n des rois de France, (. III, P. 587.) ABUSER signifie souvent User avec légèreté, avec Ah! c'est vous, s'écria-t-elle aussitôt cut; je vous croyois perdu. Il y a sept ou abuser. Indisseremment on abuse du nom de Dieu en propos de je vous ai permis de me venir voir : vou indiscrétion, avec excès: de que je vois, des libertés que les de CALVIER, Institution chrestienne, liv. II, c. viii, § 25. Laissons-les abuser de leur loisir: nous avons affaire Après la mort à jamais effrayan solie et vanité. Henri IV, dans la saiblesse d'une m nent. Si j'abuse de votre courtoisie, dines-le moi, je serai cour divisée, il était bien difficile qu des reformes n'abusat de ses privi toute suible qu'elle était, ne vould ailleurs. Abusant de la facilité d'un maître facile, et de l'availtage que leur esprit a sur le sien, ils règnent eux-mèmes plus retenu à l'avenir. Il n'y a rien de si uule dont V fut-ce que par l'excès. Ductos, Conside :. au'il avoit tué un homme (Clims), . . , patience, mais qui, au - \_ monsieur, lui dis-je, A découvert.

Aussi ne vois-je rien qui soit plus odicux

Que ces francs charlatans, que ces dévots de place, De qui la sacrilége et trompeuse grimace Abuse impunément, et se joue à leur gré, De ce qu'ont les mortels de plus saint et sacré. MOLIÈRE, Tartuffe, I, 6.

En abusant du bien, tu fais qu'il devient mal.

LA FORTAIRE, Poëme du Quinquina.

Bien que, selon le mot de Montaigne cité plus haut, on ne puisse abuser que des choses bonnes, ABUSER s'emploie, par extension, au sujet de toutes les choses, quelle qu'en soit la nature, dont on a le tort de se prévaloir, de s'autoriser, de tirer parti :

Quand Absalon, abusant de la bonté de David, eut péri dans sa rébellion, ce bon père s'abandonnoit à la douleur. Bossurt, Politique tirée de l'Écriture, liv. V, art. 2.

Théodecte... n'a nul discernement des personnes, ni du maître, ni des conviés : il abuse de la folle déférence qu'on a pour lui.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 5.

Il ne faut pas, mon père, abuser plus longtemps de votre crédulité.

REGNARD, le Retour imprévu, sc. 18.

Il a, depuis peu, mis au théâtre une pièce qui a eu une réussite extraordinaire, et il la fait imprimer, pour n'a-buser pas plus longtemps de l'estime du public.

LE SAGE, Gil Blas, VII, c. 13.

Je ne lui dis pas le quart de tout cela, parce que j'aurais l'air d'abuser du peu de bien que je lui fais.

Voltaire, Lettres, 27 octobre 1733.

Je n'abuserai jamais du malheur de personne.

MARIVAUX, Fie de Marianne, part. VII.

... Pouvez-vous justement

Abuser jusque-là de son aveuglement?

P. Correlle, Héraclius, II, 3.

Des ennemis de Dieu la coupable insolence,

Abusant contre lui de ce profond silence,

Accuse trop longtemps ses promesses d'erreur.

J. RACINE, Athalie, I. 2.

Un cousin, abusant d'un fâcheux parentage, Veut qu'encor tout poudreux, et sans me débotter, Chez vingt juges pour lui j'aille solliciter. BOILEAU, Épitres, VI. C'est en vain que le chantre, abusant d'un faux : Deux fois l'en fit ôter (le lutrin) par les mains du

Boileau, le Lutrin, [.

Vous abusez beaucoup, magistrat d'une année, De votre autorité passagère et bornée.

VOLTAIRE, Rome sauvée, I, 5.

Abuser d'un sens, d'un mot, d'une expres c'est en changer la valeur, les détourner de les gnification propre :

Nous abusons aucunement du mot de monstre plus grand enrichissement de ce traicté; nous met en ce rang la Balaine, et dirons estre le plus grand r tre poisson qui se trouve en la mer.

A. Paré, Vraye cognoissance de chirurgie, XX Des moustres.

J'ai vu un autre autheur abuser aussi d'un autre jectif verbal...

VAUGELAS, Remarques, Pardonnable.

Vous abusez malicieusement de quelques paroles guës d'une de ses lettres.

PASCAL, Provinciales, XVI.

... On pourroit abuser des divers sens qui se rencondans les termes.

Le même, Pensées, part. I, art. III.

Je n'ai jamais vu de si bons ennemis, je les tendrement; voyez la belle chose d'abuser des m je n'ai point d'autre manière pour vous dire que je aime, que celle dont je me sers pour les confédéres.

M<sup>me</sup> de Sévigné, Lettres, 11 sept. 1676.

Quelquesois ils *abusoient de* la subtilité des tern a leur langue.

Montesquieu, Grandeur des Romains, c. 1

On abuse donc du nom de soufre, lorsqu'on dit les métaux sont minéralisés par le soufre.

Burron, Histoire naturelle. Mineraux. Du Soufr

Il est curieux de remarquer avec quelle confiance se sert du langage, dans le moment même qu'on en ab le plus.

CONDILLAC, Essai sur l'origine des connouse humaines, II° part., sect. I, c. xi, \$115.

Il abuse encore d'un mot Et traite notre rire et nos discours de braire. La Fortaire, Fables, XI, 5.

353

Ce n'est pas quelquefois qu'une muse un pen fine Sur un mot, en passant, ne joue et ne badine, Et d'un sens détourné n'abuse avec succès. Boillan, Art poétique, II.

ABUSER se dit aussi au sujet des personnes, en

User à l'excès de sa bonne volonté, de sa com-

Adieu, ma très-chère; embrassez toujours la belle Pauane pour l'amour de moi : voyez comme j'abuse de vous, le vous demander des choses si dissiciles.

> Mme DE COULANGES, Lettre à Mme de Sévigné, 10 décembre 1694.

La traiter avec trop peu de considération, de cérémonie, trop légèrement :

Je n'ai que des riens à vous mander : c'est abuser d'une a eutenante-générale, qui tient les États dans une ville et a ui n'est pas sans affaires.

Mon Dieu! ma fille, j'abuse de vous ; voyez quels fagots vous conte.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres. 7 octobre 1671; 30 octobre 1673.

# La maltraiter, l'opprimer :

L'autre (tyrannie) moins mauvaise, qui ne touche les consciences, mais seulement les corps et les biens, est en busant des subjects, leur deniant justice, ravissant la lierté des personnes et la proprieté des biens.

CHARRON, de la Sagesse, III, 16.

La tromper, acception dans laquelle se confonit (on le verra plus loin) ABUSER, verbe neutre, ABUSER, verbe actif:

ous abusez d'une infinité de personnes en leur faisant oire que les points sur lesquels vous essayez d'exciter grand orage sont essentiels à la foi.

PASCAL, Provinciales, XVII.

Mentir, tromper et abuser d'autrui...

Louise Lanz, la belle Cordière, IIIº élégie.

u si c'est une erreur qui lui promet ce roi, uffrez-vous qu'elle abuse et de vous et de moi? P. Cornelle, Don Sanche d'Aragon, IV, 2.

P. CORNEILLE, Den Sanche a Aragon

Ne crains pas qu'un vain songe abuse ici de toi.

DELLLE, trad, de l'Énéide, VIII.

**ABU** 

Par une autre confusion des sens du verbe neutre et du verbe actif, le premier se prend, comme l'autre, pour Posséder une femme d'une manière illégitime, criminelle, la corrompre par artifice ou la déshonorer par violence :

Ayant examiné vostre confesseur sur aucuns crimes à luy imposez, m'a confessé avoir abusé de vostre personne.

LA RLINE DE NAVARRE, Heptameron, 22º nouv.

Les débauches du roi Roderic ou Rodrigue firent livrer l'Espagne aux Maures... Le comte Julien, pour venger sa fille, dont Roderic abusoit, appela ces infidèles.

Bossurt, Discours sur l'nistoire universelle, 1, 11.

Ce cas grave arriva en 1454. Un chevalier, nommé Jean Picard, accusé d'avoir abusé de sa propre fille, sut reçu par arrêt à se battre contre son gendre, qui était sa partie.

VOLTAIRR, Essai sur les mæurs, c. 100.

ABUSER s'est pris dans une acception analogue plus odieuse encore:

Il se trouve divers historiens qui disent que Néron avoit abusé plusieurs fois de Britannicus.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Annales, XIII, 5.

Abuser a reçu quelquefois un second complément au moyen de la préposition à, prise au sens de Pour, et de son régime, nom substantif ou verbe à l'infinitif:

Il vit que ses ennemis abusoient, à sa ruine, du nom de celui qu'il avoit fait roi.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, X, 9.

Cestius donc remontra en plein sénat... qu'on ne donnoit retraite à personne dans les temples ni au Capitole pour *en abuser* à des crimes.

PREBOT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Annales, III, 36-

Allez, il vous sied mal de railler ma douleur, Et d'abuser, ingrate, à maltraiter ma flamme, Du foible que pour vous vous savez qu'a mon âme. Molière, les Fácheuz, I, 8. ABUSER, employe u une mamere absolue, c escadire sans régime, ni direct, ni indirect, signifie Faire un usage excessif, ou un mauvais usage, sans spécifier les choses dont il est question et qui restent sous-entendues:

Empedocles meit en justice et feit condemner des principaulx de sa ville qui abusoient insolentement, et desroboient tous les deniers publics.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Contre l'épicurien Colotes.

Qui est-ce qui nous a apprins à abuser (si abus il y a)? N'est-ce pas les medecins?

Bernard Palissy, Abus des medecins.

J'ay bien voulu presentement me mettre en debvoir de monstrer qu'on ait abusé en l'appellation de plusieurs hoses moult vulguaires.

Pierre Brion, Singularitez et choses memorables de divers pays estranges, I, 1.

Ne chicanez point, accordez-moi beaucoup, vous verrez que je n'abuse point.

Mile DE LESPINASSE, Lettres, 30 mai 1773.

Il n'est ni inspection ni contrôle qui puisse être une caution certaine, quand le comptable veut abuser.

NECKER (cité par Féraud, Dictionnaire critique).

Usez, n'abusez point; le sage ainsi l'ordonne.

Je fuis également Epictète et Pétrone.

VOLTAIRE, Discours en vers sur l'homme, V.

User fait le bonheur, abuser le détruit.

DELILLE, l'Imagination, VI.

ABUSER, verbe actif, est synonyme de Tromper. On le dit souvent, d'une manière absolue, avec un régime direct seulement :

Cest enfant nous abuse, car les estables ne sont jamais en haut de la maison.

RABELAIS, Gargantua, I, 12.

Hanno... se meist en la teste qu'il avoit inventé une bonne ruse et subtile sincsse pour abuser les ennemys. Auvor, trad. de Plutarque, Vie de Timoléon, c. 8.

Je m'en vais droict au cabinet de la Royne ma mère, où le Roy (Henri III) estoit, pour me plaindre de ce qu'il

chée d'aller trouve.

MARGURRITE DE VALOIS, Memon. ...

Ce ne sont qu'inventions pour *abuser* le monde et donner pasture à sa legereté.

HENRI IV, Lettres, 4 mai 1609. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. VII, p. 701.)

Vous sçavez que je luy ay dit verité, comme c'est mom naturel et coustume de n'abuser personne.

LE CARDINAL D'OSSAT. Lettres, liv. III, 20 avril 1597.

Quoique ce soit un masque fort usé et reconnu d'un chacun, il ne laisse pas pourtant de servir toujours et d'abuser encore le peuple.

BALEAC, le Prince, c. 8.

Rien ne lui montre la vérité; tout l'abuse.

Pascal, Pensées, I<sup>ve</sup> part., art. vi, § 27.

Mais ici notre imagination nous abuse encore.

Bossurt, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

Quoi! toujours libertin et débauché, vous voulez cependant vous ériger en homme de bien! — Et pourquor non? Il y en a tant d'autres comme moi, qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuse le monde!

Molikan, le Festist de Pierre, V, 2.

La bonté avec laquelle un homme nous traite nous tache à lui; ce n'est pas pour l'abuser qu'on lui cède, c'pour ne pas l'attrister, pour ne pas lui rendre le repour le bien.

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. I, liv.

Ainsi du genre humain l'ennemi vous abuse; Ce qu'il ne peut de force, il l'entreprend de ruse. P. Conneille, Polyeucte, I, 1.

J'ai vu ce qui t'abuse, et me fait mépriser, Et t'aime encore assez pour te désabuser. La mina, Héraclius, I, 2.

De tout ce que j'entends étonnée et confuse, Je crains presque, je crains qu'un songe ne m'alance. J. Racinz, Phèdre, II, 2.

C'est pleurer trop longtemps une mort qui t'abus. LE man, Esther, I, 1.

Quittez ces vains plaisirs dont l'appât vous abuse. —.

Boileau, Satires, IX.

Aussitôt il vous quitte; et content de sa muse, S'en va chercher ailleurs quelque fat qu'il abuse\_\_\_\_\_ La mina, Art poétique, I. cherchent qu'à abuser des filles, vous devez me tirer du nombre.

Molikan, le Festin de Pierre, II, 2.

Vous l'avez abuséc, et sans vous elle auroit encore son innocence.

MARMONTEL, Mémoires, IV.

Tu m'as seduitte, abusée et perdue.

Amor, trad. de Plutarque. OEuvres morales. De la
mauvaise honte.

Je sais qu'en vous flattant le galant ne désire Que de vous abuser, et puis après s'en rire.

Mais d'un trop pur amour mon âme est embrasée; J'aimerois mieux mourir que l'avoir abusée. Molière, l'École des femmes, II, 0; V, 2.

Mais l'ayant abusée, entre nous, Vous êtes obligé, monsieur, en conscience, A l'épouser...

MONTPLEURY, l'Ambigu comique, sc. 10.

Demoiselle Ignorance étoit grosse d'enfant :
Demandez-moi qui l'avoit abusée?
Je n'en sais rien, mais on comprend
Qu'abuser l'Ignorance est chose bien aisée.
La MOTTE, Fables, IV, 3.

Dans cet exemple, La Motte prend le verbe ABUser en deux acceptions différentes : la première, au sens particulier dont nous nous occupons maintenant; la seconde, au sens général dont nous avons parlé précédemment. La confusion qu'il affecte d'en faire n'est donc qu'un simple jeu de mots.

ABUSER s'emploie aussi, dans son acception active, avec le pronom personnel, et signific Se tromper, se faire illusion:

Je crain d'entreprendre rien en cest endroit, de peur que si je disoye quelque chose qui ne vinst pas bien à propos, je donnasse occasion de mesdire aux meschans, ou aux ignorans de s'abuser.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. I, c. 13, § 18.

Sa ceincture feut de troys cens aulnes et demie de sarge de soie, moitié blanche et moitié bleue, ou je me suis bien abusé.

RABELAIS, Gargantua, I, 8.

Chascun de nous s'abuse en son propre faict.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. C
on pourra discerner le flatteur d'avec l'amy.

Il n'est rien tel que ce qu'on tient, et l'on court risque de s'abuser, lorsque l'on compte sur le bien autre vous garde.

Molière, le Médecin malgré lui, II, 2.

On va fort à l'opéra nouveau; on trouve parto' l'autre étoit plus agréable; Baptiste (Lully) croyoit surpassé; le plus juste s'abuse.

Mme de Sévigné, Lettres, 29 janvier :

C'est mon avis, et je le hasarde avec vous, parc si je *m'abuse*, vous me détromperez.

VOLTAIRE, Lettres, 2 mai 1754

Je ne sais si je m'abuse, mais il me semble que l' table amour est le plus chaste de tous les liens.

J.-J. ROUSSEAU, Nouvelle Héloise, part. Ire, lette

Autrement seroit s'abuser.

JEHAN DE MEUNG, Remonstrances de Nature,

Celluy qui ne vise à la voye Par où il va, sault et s'abuse.

Cl. MAROT, Épigrammes, IV,

Tu t'abuses, Belleau, si pour estre sçavant, Sçavant et vertueux, tu penses qu'on te prise. Joachim du Bellax, Sonne.

Voulant nous affranchir, Brute s'est abusé.
P. Conneille, Cinna, II,

Il est vrai, jusqu'ici j'ai cru la chose claire; Mais ton bâton, sur cette affaire, M'a fait voir que je m'abusois.

MOLIERE, Amplitryon, I,

Oui, c'est toi : vainement je cherche à m'abus Voltaire, OEdipe, IV, 2

Comme ABUSER, s'ABUSER reçoit des régime rects; on a dit s'abuser à une chose, s'abuse ou en une chose, sur une chose, s'y abuser:

De fait Christ en ce passage ne defend pas d par le ciel et la terre et Jerusalem, pour corriger perstition, comme aucuns s'y abusent.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. II. c. 8

Il ne connoît ni les armes, ni les machines, ni mes de la guerre, et s'y abuse à tous propos.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien. Comme écrire l'histoire.

Monsieur, nous étions bien abusés. Je ne suis détrompé que d'hier.

PASCAL, Provinciales, I.

En vérité, mes Pères, je ne m'empêcherai jamais de leur dire qu'ils sont grossièrement *abusés*, et que leur zèle est bien aveugle.

Le même, même ouvrage, XI.

Un des juges,.... devint l'avocat public des Calas dans toutes les maisons de Toulouse, où les cris continuels de la religion *abusée* demandaient le sang de ces infortunés.

VOLTAIRE, Traité sur la Tolérance, I.

Imagine-toi la meilleure et la plus abusée des mères faisant l'éloge de sa coupable fille.

J.-J. ROUSSEAU, la Nouvelle Héloise, Ire part., lettre 63.

Mon filz, tu es trop abusé.

Jehan de Meung, les Remonstrances de Nature, v. 748.

Helas! pouvres sotz malheureux!
N'estes-vous pas' bien abusez,
Foulx, estourdiz, et incensez?
Sermon des fous. Anc. théâtre français, t. II, p. 212
(Biblioth. elzevirienne).

N'ay-je passé ma jeunesse abusée Autour de vous, laquelle j'eusse usée En meilleur lieu, peult estre en pire aussi? Cl. Marot, Épitres, II, 3.

Vous, Lucile, pardon, si mon âme abusée...

Molière, le Dépit amoureux, V, 9.

Que, s'il se peut, ma fille, à jamais abusée, Ignore à quel péril je l'avois exposée! J. Racine, Iphigénie, I, 1.

Si je suis abusé, pourquoi m'en avertir?

Que mon erreur me paroît belle!

Que je serois heureux de n'en jamais sortir!

QUINAULT, Armide, IV, 4.

Voilà votre portrait, stoïques abusés; Vous voulez changer l'homme, et vous le détruisez. Voltair, Discours en vers sur l'homme, V.

ABUSÉ, pris absolument, a une acception particulière, qui lui vient, comme les autres, du verbe; il se dit en parlant d'une femme Séduite et déshonorée:

L'amour fait retentir ce tribunal, on n'y entend parler

que de pères irrités, de filles abusées, d'amants inficet de maris chagrins.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, LXXXVII.

Il y a dans le Deutéronome une loi par laquelle fille abusée était punie avec le séducteur.

J.-J. ROUSSRAU, Émile, V.

On a dit substantivement un abusé, une abusé

Pauvre abusée que vous estes...
D'Unré, l'Astrée, IIe part., liv. III.

Qui ay mes jours en vain usé, Comme ung malheureux abusé. Octavien de Saint-Gelais, le Séjour d'honneur

Change, pauvre abusé, change de batterie.

P. Cornelle, la Veuve, I, 1.

Je plains cette abusée...

La mina, Othon, III, 1.

Abusé s'emploie encore avec un complén formé de la préposition par, ou de la préposi de, et de leur régime;

De la préposition par :

Les Megariens, abusez par ce qu'ils voyoient de lo si tost qu'ils feurent abordez, se jecterent incontinenterre en foule, cuidant aller prendre des femmes, et meschappa pas un qu'ils ne feussent tous tuez sur la pl Amyor, trad. de Plutarque, Vie de Solon, c. 4.

Ils ne sçavoient s'ils voyoient des choses vrayes, s'ils estoient abusez par la vaine image d'un songe. Du Ruza, Supplém. de Freinshemius sur Qui Curce, liv. II, c. 11.

Ce n'est pas l'homme que j'ai méprisé, ne le cro pas; ce sont les opinions, ce sont les erreurs *par* lesque l'homme *abusé* se déshonore lui-même.

Bossurt, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléan

Ma jeunesse, nourrie à la cour de Néron, S'égaroit, cher Paulin, par l'exemple abusée. J. RACIRE, Bérénice, II,

Le monde, à mon avis, est comme un grand the Où chacun en public, l'un par l'autre abusé, Souvent à ce qu'il est joue un rôle opposé.

Bottzau, Satires,

s les anciens temps de la langue, recevoir un i danterie, et sou. ime direct.

> Soy abuser au pillaige. Le Jouvencel, ms. p. 125. (Cité par Sainte-Palaye.)

Cette manière de parler, fort ancienne, ne s'est pas maintenue, et, de bonne heure, on n'a dit que abuser de en parlant de toutes les choses utiles ou permises dont on peut faire un mauvais usage.

Comme il y a plus d'une manière d'user mal, on peut distinguer des nuances diverses dans l'emploi si fréquent qui est fait d'ABUSER.

Abusen paraît s'être dit autrefois pour User sans droit. C'est le sens qui lui est donné dans cet aucien texte:

Se il advenoit que aucuns... non esleu, mis et institué oudit Office de Courraterie (de courtier)... se ingeroit de faire le dit Office... que tel qui ainsi se ingere et abusc du dit Ossice, soit et puisse estre... privez et deboutez du fait et de l'Ossice de la dite Courraterie.

> Lettres de Jean Ier, juillet 1362, art. 39. (Voir Ordonn. des rois de France, t. III, p. 587.)

Abuser signifie souvent User avec légèreté, avec indiscrétion, avec excès:

Indifferemment on abuse du nom de Dieu en propos de folie et vanité.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. II, c. vIII, § 25.

Laissons-les abuser de leur loisir : nous avons affaire ailleurs.

MONTAIGNE, Essais, I, 25.

Si j'abuse de votre courtoisie, dites-le moi, je serai plus retenu à l'avenir.

MALEERBE, Lettres, 20 juillet 1611.

Abusant de la facilité d'un maître facile, et de l'avantage que leur esprit a sur le sien, ils règnent eux-mêmes à découvert.

BALZAC, Aristippe, disc. VII.

Alexandre... voyoit qu'il avoit tué un homme (Clitus), qui, à la vérité, avoit abusé de sa patience, mais qui, au reste, estoit un grand guerrier.

VAUGREAS, trad. de Quinte-Curce, VIII, 2.

On abuse quelquesois beaucoup de ce reproche de pé-

autres.

Logique de Port-Royal, Discours ..

Guilleragues disoit hier que Pélisson abaseit de la permission qu'ont les hommes d'être laids.

Je pense à votre belle jeunesse, à votre santé; de quelle manière elle a été maltraitée; comme vous en avez abusé...

Mme de Sévigné, Lettres, 5 janvier 1674; 11 mai 1680.

... Je ne sais point user d'une chose que je n'en abuse.

Mªº DE COULANGES, Lettres, 30 sept. 2695.

On voit bien à leurs discours et à toute leur conduite qu'ils ne songent ni à leurs grands-pères, ni àleurs petitsfils : le présent est pour eux, ils n'en jouissent pas, ils en abusent.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 8.

Il avoit de plus une grande facilité naturelle de parle à laquelle il joignoit le rare mérite de n'en abuser ? mais.

FONTENELLE, Éloge de Dodart.

Jamais homme n'aima tant les odeurs (que Louis L. et ne les craignit tant après, à force d'en avoir abusé\_ SAINT-SIMON, Mémoires, 1697, t. II, c. 6.

La première supérieure venoit chez elle (11 de Maintenon à Saint-Cyr) quand elle vouloit, mais sams abuser.

LE MEME, ibid., 1719, t. XVII, c. 21.

Ah! c'est vous, s'écria-t-elle aussitôt qu'elle m'apercut; je vous crovois perdu. Il y a sept ou huit jours que je vous ai permis de me venir voir : vous n'abuses point, à ce que je vois, des libertés que les dames vous dos-

LE SAGE, Gil Blas, III, 9.

Après la mort à jamais effrayante et déplorable Henri IV, dans la faiblesse d'une minorité et sons v cour divisée, il était bien dissicile que l'esprit républiv des réformés n'abusat de ses privilèges, et que la c toute faible qu'elle était, ne voulût les restreindre. VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV. e.

Il n'y a rien de si utile dont on ne puisse abs fût-ce que par l'excès.

Duclos, Considérations sur les m

Non, monsieur, lui dis-je, permettes que je 1

rend respectables, et qui se confondent presque avec les fondemens des États.

THOMAS, Éloge de d'Aguesseau.

Et des abuz dont l'Église est fourrée, J'en parlerois, mais garde la bourrée. Cl. Marot, Épitres, II, 4.

C'est un abus commun qu'autorise l'usage, Et j'en usois ainsi du temps de mon jeune âge. P. CORNELLE, le Menteur, IV, 4.

C'est un vilain abus, et les gens de police Nous devroient bien régler une telle injustice. Mollère, Sganarelle, sc. 17.

Pourquoi donc voulez-vous que, par un sot abus, Chacun respecte en vous un honneur qui n'est plus? Boileau, Satires, V.

Chansonniers, mes confrères, Le cœur, l'amour, sont des chimères, Ce sont de vieux *abus*, Des vertus qu'on n'a plus.

COLLÉ, Chansons.

Ce qui charmera le plus
Ahl c'est notre maître
Qui, se croyant un abus,
Ne voudra plus l'être.
Le chevalier Delille, Chanson.

On dit, d'une manière générale, les abus:

Esdras, docteur de la loi, et Néhémias, gouverneur du peuple de Dieu nouvellement rétabli dans la Judée, réformoient les abus.

BOSSUET, Discours sur l'histoire universelle, I, 8.

La meilleure manière de condamner les abus, c'est de montrer dans ses exemples le véritable usage des choses dont on abuse.

Massillon, Caréme. Mercredi de la 3º semaine.

Tenir les abus nécessaires dans les bornes précises de la nécessité, qu'ils sont toujours prêts à franchir, les renfermer dans l'obscurité à laquelle ils doivent être condamnés, et ne les en tirer pas même par des châtimens trop éclatans...

FORTERELLE, Éloge de d'Argenson.

Carthage périt parce que, lorsqu'il fallut retrancher les abus, elle ne put souffrir la main de son Annibal même.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 8.

Babouc conclut qu'il y avant conchoses dans les abus.

VOLTAIRE, Romans. Le Monde comme il va.

Il (M. Necker) n'a pas fait un pas dans la carrière politique, sans que les novateurs lui reprochassent sa prudence, et les partisans de tous les anciens abus sa témérité.

Mme DE STAEL, Considér. sur la Rév. franç., Ire part., c. 5.

On verra les abus par ta main réformés.

Bolleau, Épitres, L.

Hélas! j'ai beau crier et me rendre incommode, L'ingratitude et les abus N'en seront pas moins à la mode. La FORTAINE, Fables, XII, 16.

On a dit, d'une manière plus générale encore, l'abus:

Et quant au dernier chef d'accusation, qui est l'abus des abus, l'imposture des impostures....

Sully, OEconomies royales, t. II, c. 50. 2° c. de l'année 1605.

Il (M. de Besons) dit mesme que *l'abus* estoit eutré jusques dans le sanctuaire, faisant bien cognoistre, quoiqu'il ne nommast personne, qu'il vouloit parler des voyes illicites dont on s'estoit servy pour parvenir à l'archevesché de Narbonne.

L'évêque de Saint-Paroul à Colbert. (Voir Correspondance administrative sous Louis XIV, t. I, p. 60.)

L'abus, quelque commun qu'il soit, n'autorise jamais la transgression de la loi.

MASSILLON, Conférences, XVII.

Apus, avec cette forme absolue, a signific encorecomme abusion, Illusion, erreur, mensonge, et longtemps été employé ainsi, surtout en poésie:

Tousjours on leur donnoit reconfort, et tout este \_\_\_\_\_oit

Je sus present au rapport; et à plusieurs sembla co que ce n'estoit que abuz.

COMMYNES, Mémoires, VIII, 16, 23.

Laisse-moy l'astrologie divinatrice et l'art de Luisse-moy l'astrologie divinatrice et l'art de l'a

Ne me parangonnez point icy (ne comparez point a les vertus de l'amiante) la salamandre : c'est abus.

RABELAIS, Pantagruel, II, 8; III, 52.

arec

que les ignorans commettent au gouvernement d'icombien penses-tu qu'il y ait de gens qui regardent mps et saison convenable pour coupper les bois ute futée?

Bernard Palissy, Recepte veritable, etc.

istoire en est ...ecrite, mais non au vray, pour l'acnon qu'on a suscitée à la reyne d'y avoir esté conscr-Ce sont abus et menteries.

BRANTOME, Vies des Dames illustres. Discours III.

ne plaist-il un jour à Nature nous ouvrir son sein,
sis faire voir au propre les moyens et la conduicte
mouvemens et y preparer nos yeux? O Dicu!
abus, quels mescomptes nous trouverions en nostre
escience!

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

monde est un abus.

MASSILLON, Carême. Mercredi de la 1re semaine.

O beau Pâris, je ne crois pas qu'Helaine, Que tu ravis par Venus dedans Grece, Eust de beauté autant que ma maistresse : Si on le dict, certes ce sont abus.

Cl. MAROT, Éplires, II, 1.

···.. Et me l'eust dit Phœbus,

'eusse dit son trepied et lui n'estre qu'abus.

Ronsard, Poèmes, II. Épitre au cardinal de Châtillon.

Des vains destins de Francus je n'ai cure; Tels sots abus ne me viennent piper. Le mème, la Franciade, II.

Tant s'en faut que je vueille aux abus demeurer, Que je me veux du tout des abus separer, Des abus que je hay, que j'abhorre et mesprise. Le même, Réponse à un ministre.

Si les vers ont été l'abus de ma jeunesse, Les vers seront aussi l'appui de ma vieillesse; S'ils furent ma folie, ils seront ma raison. Joachim du Ballay, sonnet des Regrets.

Celuy qui veut pécher avec impunité
Dit qu'il n'est point de Dieu qui dans l'éternité
Dispense et la peine et la gloire;
Et que c'est un abus, que nostre vanité
S'efforce de nous faire acroire.

Ces ouvrages où l'art, imitant la nature, Prétendoit nous donner par leur docte imposture Le bienheureux aspect de tous les immortels, Verront finir l'erreur où leur *abus* nous plonge; Le vray Dieu détruira ces tyrans des autels. RACAN, Psaumes, LII, XCVI.

Qu'un si charmant *abus* seroit à préférer A l'àpre vérité qui vient de m'éclairer!

...Deux fois Léontine osa tromper ton père; Et, semant de nos noms un insensible *abus*, Fit un faux Martian du jeune Héraclius. P. Corrette, Héraclius, III, 1; V, 4.

...Près de tomber dans un malheur extrème, J'en écartois l'idée en m'abusant moi-même: Mais il faut renoncer à des abus si doux. Le même, Pulchérie, II, 1.

Le peuple, je l'avoue, et la cour les dégradent;
Je foiblis, ou du moins ils se le persuadent;
Pour bien écrire encor j'ai trop longtemps écrit,
Et les rides du front passent jusqu'à l'esprit:
Mais contre cet abus que j'aurois de suffrages!

Le même, Épitre au Roi, 1676 (parlant de ses dernières tragédies).

Cet emploi d'abus autrefois si fréquent, particulièrement chez nos poëtes, et que cependant Voltaire a blàmé chez Corneille (*Héraclius*, *IV*, 4), s'est retrouvé dans ces vers d'un poëte de date récente:

Mais quand le cœur honore un objet adoré, L'erreur est respectable et l'abus est sacré. Dellile, l'Imagination, VII.

ABUS s'est dit encore, de la même manière, en parlant d'une Erreur de conduite, d'un acte inutile, maladroit, imprudent, etc. :

C'est abus que de labourer une terre sèche.

DARRI, Dictionnaire fr.-latin.

Alleguer l'impossible aux rois, c'est un abus.

La Fontaine, Fables, VIII, 3.

Sur du fumier l'orgueil est un abus.

VOLTAIRE, l'Enfant prodigue, III, 1.

Abus en ce sens s'est perpétué, surtout dans certaines exclamations, telles que franc abus! quel abus!

Quel abus! les grands et les puissans, ceux qui sembleroient avoir besoin de pénitence,..., sont les seuls qui s'en dispensent.

Quel abus de se bannir de ces assemblées saintes!

Massillon, Sermons. Mercredi des Cendres; 1er dimanche de Carème.

Quel abus! Lisette, quel abus!

MARIVAUX, l'Heureux Stratagéme, I, 4.

Ils pourroient bien s'aimer, et je vois...— Franc abus!

Molitar, Mélicerte, I, 4.

Quel abus! nous faisons tous les jours alliance Avec tout ce qu'on voit de semmes dans la France. REGNARD, le Distrait, III, 2.

Ou bien encore, sous une forme elliptique, abus!

Ne me dites point, mes chers auditeurs, que, sans cette voie si ordinaire d'obliger vos enfans à embrasser l'état de l'Église, ou celui de la religion, vous êtes dans l'impuissance de les établir : abus!

Boundaloun, Sermons. 1er dimanche après l'Épiphanie.

En tout ce que je lis, dites-vous, il ne s'agit que d'un amour honnête: abus / mes frères. Appelez-vous amour honnête celui, etc.?

LE MÂME, Sermons, 3° dimanche après Pâques.

Car de croire que votre conduite leur soit inconnue et qu'elle demeure secrète pour eux : abus l chrétiens.

Le mane, Sermons, 2º dimanche de l'Avent.

Abus que tout cela! est la même locution complétée et fortifiée. Il y a un grand nombre de locutions analogues: on dit par exemple: Erreur, fiction, mensonge, etc., que tout cela!

Abus que tout cela! Cette amitié prétendue qu'on fait parade de substituer à l'amour n'est qu'un masque honnéte pour cacher le dégoût, pour déguiser l'inconstance.

Distroucus, l'Amour usé, III, 2.

On trouve chez un de nos vieux poëtes dramatiques la locution jouer d'abus, pour Abuser, tromper:

Je m'apperchois bien par cest croix Que mes gens m'ont joué d'abus. Farce nouvelle du Pasté et de la Tarte. Ancien Théâtre français, t. II, p. 70. (Bibl. elsevirienne.) L'Erreur a été personnifiée sous le non dans notre ancienne poésie, sur notre ancien

Sus galant, sus, troussez vos quilles
Et allez parler vitement...
A Pauvreté qui vous attend,
Et Abuz qui legerement
Vous veulent mener, comme voy,
A l'hospital de par le roy.

Le roi René, moralité de l'Abuzé en c

ABUS, terme de jurisprudence, se disa Contravention commise par les juges et su ecclésiastiques en matière de droit.

Il s'est conservé dans le style adminis notre temps, pour désigner l'anticipation or pation d'une des autorités de l'État sur ur Le conseil d'État a jugé qu'il y avait abus.

Appel comme d'abus ou, autrement, applicomme d'abus, signifiait, Appel interjeté d'itence des juges ecclésiastiques, excédant le diction et entreprenant sur la puissance se ou, réciproquement, d'une sentence des jujugée attentatoire aux droits de l'Église:

Des appellations comme d'abus, remede introd contre des entreprises des ecclesiastiques, que ref de leurs mœurs.

> Est. Pasquier, Recherches de la France titre du c. 33.

Nous empruntames de lui (de Bertrand, évêque tun, répondant à Pierre de Congnieres, avocat du cour du parlement de Paris, dans le lit de justice Philippe de Valois en 1329, au sujet des entreprecclesiastiques sur la puissance seculiere) le mot appropriant ce mot... à toutes les entreprises ind les ecclesiastiques font, tant sur les moindres de dre, que sur les personnes laïques. Auquel mot Jean Gerson donna principalement sauf-conduit traité qu'il fit au concile de Constance, de la Pecclesiastique. Et ayant ce mot pris cette façunte par l'authorité de ceux que nous sçavons n'avoir vacilé contre la foy et religion de l'Eglise romain est venu puis après l'appel comme d'abus, quand n pelons des ecclesiastiques pardevant le roy en sot ment.

La même, ili

Introduction de la forme de l'appel comme d'abus, dont les principes sont plus anciens que le nom. On le nommoit autrefois la voie des recours au prince.

Hinault, Abrégé chronologique de l'histoire de France, année 1329.

La formule d'appel comme d'abus ne fut introduite que sur la fin du règne de Louis XII.

On appela toujours des sentences des officiaux aux parlemens, et peu à peu cette procédure fut nommée appel comme d'abus.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. Abus.

Il fut attentif à conserver l'usage de l'appel comme d'abus au parlement des ordonnances ecclésiastiques dans tous les cas où ces ordonnances intéressent la juridiction royale.

La mana, Siècle de Louis XIV, c. 35.

Que dites-vous de nos conseillers de la cohue des enquêtes, qui ont fait vœu de n'aller ni aux spectacles, ni aux Tuileries, jusqu'à ce que le roi leur rende les appels comme d'abus?

Lemine, Lettres, 27 juin 1732.

A l'expression appel comme d'abus correspond cette autre expression, appeler comme d'abus :

Elles (les religieuses) se crurent néanmoins obligées, pour leur propre justification... d'appeler comme d'abus de toute la procédure.

J. RACINE, Histoire de Port-Royal, II.

C'est une erreur de penser que Pierre de Cugnières, chevalier ès-lois, avocat du roi au parlement de Paris, ait appelé comme d'abus en 1330, sous Philippe de Valois,

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. Abus.

Ces expressions appel comme d'abus, appeler comme d'abus, ont été quelquefois employées, dans le style badin, pour marquer plaisamment l'action de s'opposer, de réclamer, de contredire:

Jeme porte pour appelant de soif, comme d'abus.

RABELAIS, Gargantua, I, 5.

Et moi, morbleu! j'en appelle comme d'abus (des jugemens du parterre); j'en appelle au bon sens; j'en appelle à la postérité.

REGRARD, Critique du Légataire universel, sc. 2.

En appellant d'Atropos trop irée Comme d'abus.

Cl. Manor, Chants, V; Cantique de la royne (Eleonor) sur la maladie et convalescence du Roy.

Il vous épousera, ne vous alarmez plus.

— Ma foi! j'en interjette appel comme d'abus.

MONTPLEURY, l'Ambigu comique, 2° intermède.

ABUSIF, IVE. adj. (du latin Abusivus).

Il a répondu, naturellement, aux deux sens principaux d'abuser et d'abus.

Ainsi on l'a pris, anciennement, au sens de Trompeur :

Tout ce que les hommes apprennent de Dieu par les images est frivole, et mesme abusif.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. I, c. 11, § 5.

Ce seroit (dist Panurge) plus tost faict et expedié à trois beaulx dez. Non, respondist Pantagruel: ce sort est abusif, illicite, et grandement scandaleux; jamais ne vous y fiez.

RABELAIS, Pantagruel, III, 11.

A ce songe pensa longuement Amadis jugeant en soy mesmes qu'ilz ne sont quelquesois abusifs.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, II, 3.

La méthode que tu donnes à ces apprentifs est abusive, les met en erreur, les abuse.

MONEY, Dictionnaire.

Il a signifié plus communément et signifie encore Où il y a abus, usage excessif, mauvais usage, par conséquent Contraire à la raison, à l'ordre, à la règle, à la loi:

Comme l'abus vient en toute chose, encore que l'invention ne soit point abusive.

H. ESTIENNE, Du nouveau Langage françois italiames.
Dialogue I.

C'est par coutume abusive que vous usurpes ce droit.

Monat, Dictionnaire.

Ce magistrat (de Gravelines) m'a parlé de priviléges...

Je leur ay dit que leurs priviléges estoient abusifs...

NACQUART, à Colbert, 8 août 1666. (Voir Corresp. admin. sous Louis XIV, t. I, p. 796.)

Abolir tous privilégiés, toutes lettres d'Etat abusives.

Fénelon, Plan du gouvernement, art. II, § 4.

...Ce qui est non-seulement irrégulier, mais tortionnaire et abusif.

BOILEAU, Arret burlesque.

Cicéron... ne laisse pas... de soutenir que cet usage (des auspices), tout abusif qu'il étoit sclon lui, devoit être respecté par rapport à la religion et à la prévention des peuples.

ROLLIN, Histoire romaine, I, 2, § 1.

Il essaya de faire entendre raison à son chapitre sur des droits si abusifs.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1700, t. II, c. 30.

C'est un grand exemple du pouvoir abusif que les moines avaient alors en France. Un souverain se croyait obligé de demander la protection d'un abbé de Cîteaux.

VOLTAIRE, Un chrétien contre six juifs, XVI.

On me fait en trois semaines pour trois, quatre, cinq cents livres de frais abusifs par jour. Il semble que le bonheur de me ruiner soit le seul attrait qui anime mon adversaire.

BEAUMARCHAIS, Mémoires, IIe part. Addition au Supplément.

Il (M. Necker) a défendu non-seulement l'autorité royale, mais les propriétés même abusives des classes privilégiées, lorsqu'il croyoit possible de les racheter, au licu de les supprimer sans compensation.

Les possesseurs de priviléges... étoient les premiers à s'excuser des avantages abusifs dont ils jouissoient.

Mme DE STAEL, Considér. sur la Révol. franç., Ire part., c. 4, 15.

Déclarons abusif et sujet à rupture Tout hymen fait, à faire, où l'un des contractans Subit ou subira la moindre violence.

LA CHAUSSÉR, les Tyrinthiens, I, 8.

Bien qu'une loi ne puisse être abusive, dans le sens strict du mot, puisque la chose abusive est celle qui déroge aux lois, ABUSIF n'a pas laissé de se dire des lois elles-mêmes, établies sans égard aux vrais principes de la justice et de la morale:

On fit revivre l'ancienne désense ecclésiastique d'épouser la fille de son parrain... La loi était visiblement abusies, mais on se servait de tout.

VOLTAIRE, Histoire du Parlement de Paris, c. 41.

Les plus abusives des lois sont celles qui donner sur les biens.

MARMONTEL, Bélisaire, c.

ABUSIF se disait particulièrement, en dr entreprises, procédés et jugements de l'auto clésiastique où il y avait abus. Un jugement ficial contre un laïque et pour cause profar abusif.

Toutes les usurpations de la juridiction ecclés sur la temporelle sont abusives.

FEVERT, Traité de l'Abus, I

Tout est subreptice, tout est abusif dans les 1 de l'ecclésiastique qui dispute le bénéfice à l'abbé druche.

VOLTAIRE, Lettres, 3 nov. 1

ABUSIF se dit communément, en littératur grammaire, pour Inusité, irrégulier, vicie parlant du mauvais emploi et de la fausse a tion des mots:

Je trouve abusive et forcée la figure qui attrib l'effronterie de la malade.

LA HARPE, Cours de littér., Éloquence, part c. 1, sect. 3.

ABUSIVEMENT, adv. (en latin Abusive Formé directement d'ABUSIF, à ce qu'il il a dû en reproduire la double acception.

On l'a donc pris pour D'une manière c c'est-à-dire trompeuse:

Nostre vue est alterée, se represente les choses ment, et nous est advis qu'elles lui faillent à mesur leur fault.

MONTAIGNE, Essais, II,

Il a signifié plus généralement, et plus ex ment, D'une manière abusive, c'est-à-dire ex au bon usage, à l'ordre, à la règle, à la loi.

Il s'emploie, en jurisprudence, pour Ave par excès d'autorité, hors des limites de la tence, contre le texte de la loi:

Juger abusivement.

LE MAITRE, Plaidoyer.

Tous les juges d'une voix unanime déclarèrent la famille innocente, tortionnairement et abusivement jugée par parlement de Toulouse.

VOLTAIRE, Dernier arrêt rendu en faveur de la famille Calas.

ABUSIVEMENT se dit aussi en littérature, en gramnaire, en parlant de certains mots et de certaines nanières de parler, pour Improprement, irrégulièement, dans un sens qui n'est pas conforme à l'usage.

Parce que le mot de comédie est pris abusivement pour toutes les espèces de dramatique, la comédie est préféable à la tragédie : n'est-ce pas là bien conclure?

LA FONTAINE, Psyché, I.

Il (Corbinelli) dit que ce qui ne nous paroît pas doux est armer. Je sais bien qu'il n'y a ni doux ni amer, mais je me sers de ce qu'on nomme abusivement doux et amer pour le faire entendre aux grossiers.

Mme de Sévigné, Lettres, 26 août 1676.

Particule est un terme vague, assez abusivement employé dans les grammaires.

Duclos, Sur la Grammaire de Port-Royal, part. II, c. 12.

Une heureuse chaleur anime ses discours, disait Boileau en parlant d'Homère, et c'est la seule fois qu'il s'est servi en ce sens de ce mot de chaleur, prodigué de nos jours si abusivement.

LA HARPE, Cours de littérature, liv. II, c. 1, sect. 2.

# ACABIT, s. m.

Il se dit au propre des choses, en parlant de leur bonne ou de leur mauvaise qualité, de ce qui fait qu'elles soient ou ne soient pas recherchées des acheteurs.

A vec ce sens s'accorde assez l'étymologie proposée par Ménage. Selon lui, Acabit viendrait d'acapitum, dérivé comme ses synonymes acaptio, acaptamentum, acaptagium, d'acaptare, et qui, dans la latinité du moyen âge, ayant désigné le droit acquitté en certains cas pour inféodation, exprima par suite l'idée générale d'acquisition. Il serait donc

en rapport d'origine, aussi bien que de signification, avec achat, acheter (voyez ces mots).

Bien que, dans son acception propre, ACABIT se dise des choses, quelles qu'elles soient, il s'emploie surtout lorsqu'il est question des fruits et des légumes.

On dit des pêches, des laitues, des oranges, qu'elles sont d'un bon ou mauvais acabit.

L'abbé Rozien, Cours complet d'agriculture, article Acabit.

ACABIT ne se dit pas seulement des choses au sens physique; mais encore, par extension familière, par figure, au sens moral.

Je me suis dépêché de fermer le livre avant que j'y fusse tout à fait pris. Or, prêchez et patrocinez tout à votre aise, je vous promets que je ne rouvrirai de mes jours, ni celui-là, ni les vôtres, ni aucun autre de pareil acabit.

J'entrevois que l'impression du chiffon académique tient encore à quelque autre manœuvre souterraine de même acabit.

J.-J. Rousshau, Lettres, 22 août 1767; 4 fevrier 1769.

Il se dit quelquesois aussi, de la même manière, des personnes.

Et quel acabit de mari lui baillez-vous, s'il vous plaît?

DANCOURT, les Vendanges de Suréne, sc. 1.

On lui a donné, depuis un mois qu'il est sorti de sixième, de toutes sortes d'acabits de maîtres : d'armes, de musique, de danse, d'écriture, de cheval, d'orthographe et d'arithmétique.

LE GRAND, l'Usurier gentilhomme, sc. 5.

Outre ces Patagons... nous en avons vu un bien plus grand nombre d'autres nous suivre au galop le long de leurs côtes; ils étoient de même acabit que les premiers.

Rurron, Hist. nat. De l'homme. Variétés dans l'espèce humaine; addit. (citation de M. Commerson).

Vous me demandez ce que je pense de vos cousins; je les trouve, si l'on peut s'exprimer ainsi, de mème acabit que vous, et cet acabit n'est pas le plus commun.

Mme Du DEFFAND, Lettres, 1er août 1773. A H. Walpole.

....Et ta plume baptise

De noms trop doux gens de tel acabit.

J.-B. Rousseau, Épitres, I, 3.

Ces soubrettes m'ont fait presque tourner l'esprit; Mais nous en choisirons d'un meilleur acabit. Boisse, la Comédie anonyme, III, 12.

Entre nos deux marquis le choix est incertain, Gens de même acabit, personnages frivoles. La Chaussée, le Préjugé à la mode, III, 4.

Ce mot a été quelquefois employé comme substantif féminin et alors on l'a écrit Acabie.

Un mari de cette acabie est une trouvaille.

PALAPRAT, la Fille de bon sens, I, 2.

Et de quelle acabie étoit-il conseiller?
Étoit-ce en robe longue, en robe courte, en botte?

Non, monsieur; il étoit conseiller garde-note.

Boursaver Ésone à la ville, fV, 3.

ACACIA, s. m. (du latin Acacia, et par ce mot du grec axt), pointe).

L'arbre que les anciens appelaient acacia devait certainement son nom aux épines dont il est armé. C'est sur le radical àx que se sont formés en grec, et par suite en latin, les noms de la plupart des plantes épineuses, depuis l'acanthe, acanthus, jusqu'à l'ortie, àxalque, acalephe. Le même principe nous a dirigés dans la désignation de quelques-uns de nos arbustes, l'Épine-vinette, l'Épine noire, l'Épine blanche ou Aubépine.

Acacia s'écrivait autrefois, surtout dans les dialectes romans, Acassia. (Voyez le Lexique roman de Raynouard.)

Chez nos vieux écrivains français Acacia est employé au sens des anciens, en parlant de deux espèces de Mimosa qui fournissent la gomme arabique et la gomme du Sénégal.

En la mesme region (l'Égypte) y a un arbre espineux dont ceux du pays font aussi grand estat, et principalement de celuy qui est noir, car il ne se pourrit jamais en l'eau, aussi est-il singulier pour faire le ventre et les flancs des navires. Au contraire, l'acacia blanche se pourrit en l'eau. L'une et l'autre sont espineuses... La fleur d'acacia est fort belle, aussi s'en sert-on à faire chappeaux, et est d'ailleurs fort propre en medecine. L'acacia jette une certaine gomme de soy-mesme.

Du Piner, trad. de Pline l'Ancien, XIII, 9.

Nous passasmes... (près de Suez) un desert steri ne croissoit une seule plante, fors plusieurs arbi cacia, dont la gomme est diligemment recueillie Arabes, et est celle dont nous usons en Europe, e mant l'encre et les teinctures.

> PIERRE BELON, Singularitez et choses memor divers pays estranges, II, 56.

On a pu remarquer que dans le premier deux exemples Acacia est féminin, contraire l'usage établi depuis.

Acacia a quelquefois conservé la même acc chez des écrivains de date récente.

L'arbre acacia était en vénération dans l'Arab en faisait de grandes haies qui préservaient les m de l'ardeur du soleil. Mahomet est l'acacia qui de vrir la terre de son ombre salutaire.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs. Introd. Des

L'acacia de l'Asie offre aux oiseaux des retra sont impénétrables à leurs ennemis... A l'endroit branches de l'arbre se divisent, il y a une ceint plusieurs rangs de larges épines de dix à douze de longueur, et hérissées à peu près comme des hallebarde.

> Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nat Harmonies animales des plantes.

De la gousse d'un de ces Acacias dont il d'être question, on extrait un suc employé d médecine et de tous temps désigné lui-même nom d'Acacia.

Quant à l'acacia, elle vient d'Égypte, et est la certains arbres espineux dont les uns sont blancs, l tres noirs et les autres vers;... toutes ces espines pune graine semblable à la lentille... Pour en tires que nous appelons acacia, ils, etc.

Du Piner, trad. de Pline l'Ancien, XXIV, 13

La terre a-elle cessé de produire l'Amomum, Ca odoratus, Ammi, Costus, Acacia et autres choses blables, qui estoient anciennement en si grand usag

Qui vouldra recouvrer du vray Calamus odora convient aller (à Constantinople) es boutiques des chands et demander cassabouserire, et pour access prononcer akakia.

Pienne Belon, Singularitez et choses mende divers pays estranges, I, 21, 76. Acacia s'applique maintenant à peu près exclusiverment à un arbre inconnu des anciens, originaire l'Amérique, naturalisé en France depuis moins de leux siècles, en même temps que le marronnier l'Inde, par les soins du savant botaniste Vespasien Rolbin, et qui en avait reçu le nom de Robinier.

Sur le devant étoient une douzaine d'arbres jeunes encore, mais faits pour devenir fort grands, tels que le hêtre, l'orme, le frène, l'acacia.

J.-J. ROUSSEAU, la Nouvelle Héloise, part. IV, lettre XI.

Assis avec elle sur un banc de gazon, sous un acacia but chargé de sleurs.

LE MEME, les Confessions, part. II, liv. IX.

Je planterois autour de ce vaste terrain et le long de ses rivages les arbres, les arbrisseaux, et les herbes dont la France a été enrichie depuis plusieurs siècles. On y verroit des marronniers d'Inde, des tulipiers, des mûriers, des acacias de l'Amérique et de l'Asie.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Études de la nature, XIII. D'un Élysée.

On y feroit contraster... l'acacia, dont les ombres légères jouent avec les rayons du soleil, avec l'épais mûrier de la Chine qui leur interdit tout passage.

LE MÈME, Vœux d'un solitaire. Vœux pour les nations.

Les grammairiens ne sont pas d'accord sur l'orthographe du mot acacia, au pluriel. Ménage, Observations sur la langue françoise, veut qu'on écrive des acacia, et Th. Corneille, notes sur les Remar-Tues de Vaugelas, paraît se ranger à son opinion. L'Académie a tranché la question en écrivant des acacias, avec la lettre caractéristique de notre pluriel français, mais sans exprimer une règle précise Pour l'orthographe des mots de même nature, c'està-dire empruntés à une langue ancienne ou à une langue étrangère, et il faut avouer que cette règle reste encore à établir. La question à résoudre se présente cependant assez naturellement. Ou le mot de cette espèce qui s'est introduit dans la langue n'y subsiste que par emprunt et pour quelques circonstances exceptionnelles, ou bien il s'est fixé et naturalisé dans l'usage, comme celui dont nous parlons. Au premier cas, il se distingue par un signe Particulier, soit en écrivant, soit en imprimant; la

plume le souligne, la presse lui donne l'italique; il n'est pas français, et par conséquent il conserve les signes du genre et du nombre qui lui sont propres dans la langue à laquelle il n'a pas cessé d'appartenir. On dit depuis quelque temps en France un carbonaro, un dilettante, mais les personnes qui parlent bien disent au pluriel des carbonari, des dilettanti. Il n'en est pas de même du mot acacia, puisqu'on n'a jamais dit, selon la forme de son pluriel latin, des acaciæ. Le mot acacia est français, il ne se souligne plus dans l'écriture, il ne prend plus l'italique à l'impression, il a été nécessairement soumis aux règles de notre déclinaison commune, à compter du moment que nous l'avons soustrait aux règles de la sienne. Il faut écrire des acacias, comme nous écrivons des opéras, parce que nous n'avons jamais écrit des opere, conformément aux règles de la déclinaison italienne; comme nous écrivons des factums, des dictons, des rogatons, par la raison que nous n'écrivons pas des facta, des dicta, des rogata, conformément aux règles de la déclinaison latine. Il est vrai que l'Académie a écrit des errata sans s, mais c'est précisément à cause de l'emploi fait par quelques écrivains du singulier erratum. Si le mot peut passer en français de la terminaison latine du singulier à la terminaison latine du pluriel, il n'a plus aucun besoin de prendre le signe par lequel notre langue marque ce dernier nombre.

ACADÉMIE, s. f. (du latin Academia ou du grec 'Ακαδήμεια, 'Ακαδημία, et par ce mot d' 'Ακάδημος).

Académus, ou comme on écrivait encore, Ecadémus, Echadémus, était, selon la légende fabuleuse des Grecs, un héros compatriote et contemporain de Thésée. A lui se rattachait le nom soit d'Academia, soit d'Ecademia donné au célèbre jardin voisin d'Athènes, dans lequel Platon établit le siége de son enseignement philosophique.

Par une extension naturelle, le nom du lieu où Platon philosophait devint chez les Grecs celui de sa doctrine elle-même et des divers systèmes qui, dans la suite, la modifièrent.

C'est avec cette double acception que le mot aca-

demia a passé, par voie de simple transcription, dans la langue latine. C'est de ces deux manières aussi qu'a été employé, une fois transcrit, soit des Grecs, soit des Romains, ou des uns et des autres ensemble, notre mot Académie.

Un tel emploi, tout érudit, ne pouvait de longtemps devenir vulgaire. Voilà sans doute pourquoi le mot ACADÉMIE manque à tous nos vieux lexiques. On lit dans Pellisson que par un oubli bizarre il manquait également à la première rédaction du Dictionnaire de l'Académie.

Pris dans son sens primitif et propre, ACADÉMIE désigne Le jardin d'Académus, le lieu de promenade fréquenté par Platon, ses disciples, ses successeurs.

Penses-tu estre en la forest de l'Academie?

RABBLAIS, Pantagruel, V., 12.

Les Lacedemoniens ayant par tant de fois bruslé et gasté entierement tout le reste du païs d'Attique, ne toucherent jamais à *l'Academie*, en l'honneur de cestuy Academus.

AMNOT, trad. de Plutarque. Vie de Thésée, c. 9.

L'Academie, qui n'estoit qu'un petit verger qui ne cousta d'achapt que trois mille drachmes, estoit l'habitation de Platon, de Xenocrates et de Polemon, qui là tenoient leurs escholes et y demouroient tout le temps de leur vie.

LE MÊME, OEuvres morales. Du Bannissement ou de l'exil.

Il n'est plus question de s'huyler, de jouer à la paume, de luicter, d'aller ouïr les philosophes au parc de l'Academie ou en celui de Lycæum.

LE MEME, même ouvrage. De l'Avarice.

L'Académie n'est éloignée de la ville que de six stades. C'est un grand emplacement qu'un citoyen d'Athènes nonmé Académus avoit autrefois possédé... Non loin de la Platon a fixé sa résidence... il vient tous les jours à l'Académie.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 7.

Dans un sens très-voisin du sens propre, ACADÉ-MIE désigne encore, mais beaucoup plus rarement, une promenade que Cicéron, ce disciple enthousiaste de Platon, avait nommée Académie. Elle faisait partie, nous le savons par lui-même, de son domaine de

Tusculum; selon Pline l'Ancien, il avait près de Pouzzoles une autre Académie où il fit ses Académiques.

Cicero luy imposa (à sa villa de Pouzzoles) le nom d'A-cademie, pour le rapport que sa forest avoit à l'Academie d'Athenes; mesmes il y fit ses Questions academiques.

Du PINET, trad. de Pline l'Ancien, XXXI, 2.

(Cicéron) les indique... sous ce titre général... du lieu où ils avoient été méditez et composez, savoir dans la campagne de Cumes, retraite où il avoit ménagé et embelli une espèce de portique, qu'il nommoit encore, pour platonizer, son Académie.

DAVID DURAND, Trad. des Académiques de Cicéron. Préface, p. 1v.

N'hésitez point à m'envoyer tout ce que vous trouverez de semblable, et que vous jugerez propre à mon Académie.

SAINT-RÉAL, trad. des Lettres de Cicéron à Atticus, I, 5.

ACADÉMIE se prend par extension, comme chez les Grecs et chez les Romains, pour La doctrine de Platon, la philosophie platonicienne.

Chabrias et Phocion, deux grands capitaines des Atheniens, sont sortis de l'Academie, eschole de Platon.

Annor, trad. de Plutarque, OEuvres morales, Contre l'épicurien Colotes.

Disons-le donc et redisons-le à la honte de l'Academie et du Lycée.

BALZAC, Socrate chrétien, disc. XL

Académus laissa près d'Athènes un héritage où Plates enseigna la philosophie. Ce lieu fut appelé Académie, de nom de son ancien possesseur. De là la doctrine de Platen fut appelée *l'Académie*.

DUMARSAIS, des Tropes, part. II, sect. 2.

L'Académie enfin, par la voix de Platon, Va dissiper en moi tout l'ennui de Zénon. L. Racine, la Religion, IL

Outre ces deux sens, le mot ACADÉMIE, dans son application à des choses modernes, s'est dit de fort bonne heure et presque à la fois, en parlant de réunions officielles et libres, d'établissements publics et privés, ayant pour objet soit la culture commune des lettres et des sciences, soit l'instruction de la jeunesse, soit l'étude et la pratique de divers arts. Il s'est dit enfin, par extension, de certains lieux de divertissement et a reçu cette acception même dans le langage légal.

L'usage du mot Académie pour désigner une société d'hommes instruits qui confèrent entre eux sur différentes questions de science ou de littérature, remonte au moins jusqu'à l'Academia Palatina, instituée par Charlemagne à la sollicitation d'Alcuin.

On tint devant le roi des conférences qui peuvent être l'origine des académies, et surtout de celles d'Italie, dans lesquelles chaque académicien prend un nouveau nom. Charlemagne se nommait David; Alcuin, Albinus; et un jeune homme nommé Ilgebert, qui faisait des vers en langue romance, prenait hardiment le nom d'Homère.

VOLTAIRE, Annales de l'Empire. 781 et 782. Charlemagne.

Ce ne fut que sept siècles après que la même dénomination fut adoptée à Naples par la fameuse "Académie d'Antoine Panormita, fondée sous le règne d'Alphonse 1er, dont Jovianus Pontanus fut depuis le législateur, et qui reçut le nom de Pontaniana, en mémoire de cet illustre écrivain, lors de sa restauration en l'an 1809. C'est en considération de celle-ci qu'Alde l'Ancien nomma son académie, Academie nouvelle, Aldi Neacademia, lorsqu'il l'établit à Venise vers l'an 1500. Elle ne fleurit pas longtemps, et ses membres les plus illustres brillaient quelques années plus tard dans l'Academia romana de Léon X. L'Académie des Intronati de Sienne, que Naudé, ordinairement plus exact, cite comme la première de toutes, ne date que de 1525. L'Academia veneziana ou della Fama, établie par les soins et dans la maison de Badoaro, où elle subsista de 1556 à 1561, rappelle encore le nom des Aldes, qui prétèrent inutilement à sa prospérité trop passagère le secours de leurs études et de leurs presses; mais elle mérite d'ètre citée comme l'académie italienne dont l'organisation se rapprocha le plus de celle de l'Institut. Après cette époque, à laquelle est postérieur l'établissement des célèbres Académies della Crusca (en 1582); del Cimento (en 1657); des Arcades (en 1690), les académies d'Italie ne peuvent plus se compter; il y en a autant que de villes. Chez nous le nom d'Académie n'était connu encore en ce sens que de quelques amateurs des littératures étrangères.

Il faut arriver à la fameuse pléiade de Ronsard, pour trouver dans notre littérature quelque exemple de cette acception. Charles IX pensa sérieusement en 1570 à former une Académie de cette brillante élite des poëtes contemporains dont il était l'émule; « A ce que ladite Academie soit tenue et honorée des « plus grands, dit-il dans ses Lettres-patentes, nous « avons liberalement accepté et acceptons le sur-« nom de protecteur et premier auditeur d'icelle. » Ce privilége fut accordé, non sans opposition du Parlement, de l'Université et de l'évêque de Paris, sur la demande de Jean-Antoine de Baïf. La compagnie naissante dut à la faveur de Charles IX, et ensuite de Henri III, son second protecteur, quelques années d'existence, auxquelles mirent fin les troubles civils. Les hommages et les épigrammes qui l'accueillirent introduisirent, dès cette époque, dans l'usage ce nom d'Académie que, d'après les exemples de l'Italie, lui avait appliqué l'acte de son institution. Baïf disait à Charles IX:

En vostre Academic on euvre incessamment
Pour, des Grecs et Latins imitant l'excellence,
De vers et chants reglés decorer vostre France.

J.-A. DE BAÏF, Poemes, V. au Roy.

# et Passerat à Henri III:

Ma muse n'est point ennemie De la nouvelle Academie, Ni ne veult desplaire à son roi. A propos de quelques vers traduits du liv. VI• de l'Éneide.

#### On lit chez Agr. d'Aubigné:

...D'Aubigné se maintint quelque temps, ayant accès aux grands pour son savoir en choses agreables; mesmement le roi (Henri III) l'ayant fait de son Academie (c'estoit une assemblée qu'il faisoit deux fois la semaine en son cabinet pour ouïr les plus doctes hommes qu'il pouvoit, et mesmes quelques dames qui avoient estudie, sur un

probleme tousjours proposé par celui qui avoit le mieux fait à la derniere dispute).

Histoire universelle, t. II, liv. II, c. 18.

De nouveaux et plus durables établissements devaient bientôt achever de consacrer la nouvelle acception du mot ACADÉMIE.

En 1607, dans un pays voisin, la Savoie, où notre langue était parlée, aimée et cultivée, surtout depuis le mariage de Marguerite de France avec Emmanuel-Philibert, on forma à Annecy une société d'amis des lettres sous le titre d'Académie florimontane. Les règlements de cette compagnie offraient quelque analogie avec ceux qu'allait recevoir notre Académie française, et elle comptait parmi ses principaux fondateurs, outre saint François de Sales, le président Favre dit Vaugelas, père du grammairien illustre qui devait bientôt prendre une si grande part aux travaux de nos premiers académiciens. Il ne parait pas cependant qu'on se soit souvenu d'elle lorsque commença en 1629 le corps dont Pellisson raconte ainsi l'établissement presque fortuit.

Environ l'année 1629, quelques particuliers logés en divers endroits de Paris, ne trouvant rien de plus incommode dans cette grande ville que d'aller fort souvent se chercher les uns les autres sans se trouver, résolurent de se voir un jour de la semaine chez l'un d'eux. Ils étoient tous gens de lettres et d'un mérite fort au-dessus du commun : M. Godeau, maintenant évêque de Grasse, qui n'étoit pas encore ecclésiastique, M. de Gombauld, M. Chapelain, M. Conrart, M. Giry, M. Habert, commissaire de l'artillerie, M. l'abbé de Cerizy, son frère, M. de Serizay et M. de Malleville. Ils s'assembloient chez M, Conrart... Là ils s'entretenoient familièrement de toutes sortes de choses, d'affaires, de nouvelles, de belles-lettres. Si quelqu'un de la compagnie avoit fait quelque ouvrage, il le communiquoit volontiers à tous les autres, qui lui en disoient librement leur avis; et dans la suite, quand ils parloient de ce temps-là et de ce premier âge de l'Académie, ils en parloient comme d'un âge d'or.

Pellisson, Histoire de l'Académie françoise, part. I.

ACADÉMIE ne signifiait alors qu'une association spontanée, indépendante, fidèle à la signification étymologique du nom qu'elle avait choisi, car la tradition nous apprend que la plupart des séances étaient suivies d'une promenade et quelquesois d'un banquet comme dans l'Académie de Platon.

L'acception du mot changea lorsque Richelieu, transformant cette société en institution de l'État, eut créé par des lettres-patentes du mois de janvier 1635, ce que l'on appela bientôt l'Académie françoise.

On délibéra aussi dans ces commencemens du nom que prendroit la compagnie, et entre plusieurs qui furent proposés, celui de l'Académie françoise, qui avoit déjà été approuvé par le cardinal, fut trouvé le meilleur. Quelques-uns l'ont nommée depuis l'Académie des beaux esprits; quelques autres l'Académie de l'éloquence... Plusieurs... ont cru qu'elle s'appeloit l'Académie éminente, par une allusion a la qualité du cardinal son protecteur, et j'avoue que je m'y suis aussi trompé autrefois... mais enfin elle ne s'est jamais appelée elle-même que l'Académie françoise.

Pellisson, Histoire de l'Académie françoise, part. 1.

Académie devint le titre commun des assemblées de même nature qui ne tardèrent pas à s'établir à Paris et dans les provinces, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, instituée en 1663, de l'Académie des sciences, en 1666, de l'Académie d'architecture, en 1671. Depuis 1648 on avait déjà une Académie de peinture et de sculpture. La plus ancienne de toutes les sociétés littéraires de l'Europe moderne, le Collége du gai savoir ou de la gaie science, qui jouissait déjà d'une haute renommée en 1323 et qui était connue en 1525 sous le nom de Jeux floraux de Toulouse, ambitionna et obtint par lettres-patentes de 1694, le titre d'Académie. Beaucoup d'autres villes eurent des académies, ordinairement désignées par le nom de ces villes mêmes.

Supprimé avec les sociétés littéraires et savantes par le décret du 8 août 1793, le nom d'Académie a été attribué, par l'ordonnance du 22 mars 1816, aux classes qui représentaient dans l'Institut de France les anciennes Académies. La classe des sciences physiques et mathématiques est devenue l'Académie des sciences; la classe de la langue et de la littérature française, l'Académie française; la classe d'histoire et de littérature ancienne, l'Académie des inscriptions et belles-lettres; la classe des beaux-

arts, l'Académie des beaux-arts; ensin la classe des sciences morales et politiques a reçu le nom d'Académie des sciences morales et politiques, lors de son rétablissement en 1830.

Je sais que, grâce aux soins des plus nobles génies, Des prix sont proposés par les académies; J'en donnerai.

VOLTAIRE, Satires. Les Systèmes.

Académie se prend cependant absolument et sans épithète pour désigner l'Académie française, et c'est à elle que ce mot se rapporte le plus ordinairement, quand il n'est pas accompagné d'un autre.

Je n'y vois plus de remède, si Messieurs de l'Académie, par un coup d'autorité, ne bannissent de la Sorbonne ce mot barbare.

PASCAL, Provinciales, I.

Voilà, madame, un billet à garder. — Il y a peut-être quelque mot qui n'est pas de l'Académie; mais j'y remarque un certain respect qui me plaît beaucoup.

Moltère, la Comtesse d'Escarbagnas, sc. 15.

Ce n'est plus ce même Eugène... qui discouroit de la langue françoise, comme s'il eût été non-seulement de l'Académie, mais toute l'Académie.

Barbier d'Aucour, Sentimens de Cléante sur les Entretiens d'Ariste et d'Eugène, lettre VII.

Tout au plus trouvera-t-on dans son discours quelque construction peu exacte, quelque terme impropre ou censuré par l'Académie.

FÉNELON, Dialogues sur l'éloquence, II.

Il est vrai que ma prose a son mérite; elle est signée et approuvée par quatre fermiers-généraux. — Cette approbation vaut mieux que celle de l'Académie.

LE SAGE, Turcaret, I, 5.

Fais ce que je te dirai, et je te promets, avant six mois, une place à *l'Académie*.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, LIV.

En vain contre le Cid un ministre se ligue,
Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue.

L'Académie en corps a beau le censurer,
Le public révolté s'obstine à l'admirer.

BOLLEAU, Satires, IX.

Où peut-on avoir dit une telle infamie?...
'C'est à Paris. C'est donc dans l'hôpital des fous?
Non, c'est au Louvre, en pleine Académie.

Le même, Épigrammes, XIX.

Il entrera, quoi qu'on die ; C'est un impôt que Pontchartrain Veut mettre sur l'Académie.

Chaulieu, Chansons, Sur le choix que l'Académie françoise fit de Laloubère,

Celui qui si maussadement
Fit parler Catulle et Lesbie
N'est pas cet aimable génie
Qui fit ce Voyage charmant,
Mais quelqu'un de l'Académie.
Le même, Épigrammes. Sur Chapelle.

ACADÉMIE s'emploie également d'une manière absolue, en parlant de l'Académie française, pour le lieu où elle tient ses séances; figure d'ailleurs commune dans des usages analogues : aller à la chambre, au conseil, à l'Opéra, etc.

Voilà deux mois que je ne sors point, si ce n'est pour aller un peu à l'Académie.

LA FONTAINE, Lettres. 10 fevrier 1695.

ACADÉMIE s'applique par extension à toute réunion savante ou littéraire constituée par acte officiel, comme les Académies, mais sous d'autres noms.

L'une des plus fameuses de toutes les académies est celle qui est établie à Londres, sous le nom de Société royale d'Angleterre.

FURETIÈRE, Dictionnaire. Art. Académie.

Charles II... donna des lettres-patentes à cette académie naissante; mais c'est tout ce que le gouvernement donna. La Société royale, ou plutôt la Société libre de Londres, travailla pour l'honneur de travailler.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 31.

Oulougheg, qui lui succéda (à Tamerlan) dans les États de la Transoxane, fonda dans Samarcande la première académie des sciences.

LE MEME, Essai sur les mœurs, c. 88.

Le fameux docteur Swift forma le dessein, dans les dernières années du règne de la reine Anne, d'établir une Académie pour la langue, à l'exemple de l'Académie francaise.

> VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. Société ROYALE DE LONDRES.

ACADÉMIE se dit aussi d'une société, d'une assemblée libre, où aiment à se rencontrer des personnes accoutumées à discourir entre elles de sciences et de lettres. Cette dénomination n'était pas rare dans les temps voisins de l'établissement de l'Académie française, comme en témoignent les exemples suivants:

... Et parce que nous étions souvent visités par des gens d'esprit qui se plaisoient à la pureté de la langue, et qu'il n'y en avoit pas un de nous qui ne fit état de la même chose, nous composâmes une espèce de petite académie, qui ne nous fut pas inutile.

L'ABBÉ DE MAROLLES, Memoires, part. I, ann. 1619.

J'étudiai beaucoup, je pris avec soin habitude avec tont ce qu'il y avoit de gens de science et de piété. Je sis presque de mon logis une académie. J'observai avec application de ne pas ériger l'académie en tribunal.

LE CARDINAL DE RETZ, Memoires, part. I, ann. 1641.

Je prends trop de part à la gloire de ces messieurs qui s'assemblent chés moy et je chéris trop l'occasion de vous donner quelque marque de mon obéissance, pour différer à vous présenter la liste que vous demandés des noms et des ouvrages des excellens hommes de notre académie.

MOYSANT DE BRIEUX, Poematum pars altera. Lettre à M. de Saint-Clair Turgot, p. 101.

N. B. Cette société, où figuraient, en 1671, Huet, Bochart, Ménage, Segrais, etc., devint l'Académie de Caen.

Il y a dans Paris un grand nombre d'académies, toutes célèbres et de toutes sortes de caractères. Il y en a pour les belles-lettres, pour les sciences et pour les arts. Il y en a de publiques, où tout le monde est bien venu, et de particulières, où il ne va que ceux qui les composent. Il y en a où l'on traite indifféremment de toutes sortes de matières, et d'autres où l'on ne parle que d'un seul sujet à chaque conférence. Il y en a dont les entretiens ressemblent à des conversations ordinaires et d'autres où l'on ne confère qu'après qu'un particulier a longtemps discouru sur quelque matière déterminée. Il y en a dont le nombre des académiciens est grand et d'autres dont il est petit. Enfin il y en a qui font beaucoup de bruit par leur esta-

blissement, par leur authorité et par leur travail; et d'autres au contraire dont on parle peu, pour estre petites, plus cachées et plus paresseuses.

> Le Gallois, Conversations de l'Académie de M. l'abbé Bourdelot, 1674.

N. B. Ce passage est extrait d'une partie de cet ouvrage ainsi intitulée : « Entretien servant de préface où il est traité de l'origine des académies, de leurs fonctions et de leur utilité, avec un discours particulier des académies de Paris. »

On lit dans la dédicace à Monseigneur le Duc, petit-fils du grand

"...Ces conversations... vous appartiennent de droit, puisqu'elles viennent d'une académie qui a commence dans l'hostel de Condé sous l'authorité de feu Monseigneur le Prince, grand-pere de votre Altesse, et qui a continué dans celle de Monseigneur le Prince vostre père. "

J'ai été autrefois de l'académie de Mme la vicomtesse d'Ochy: j'ai vu les conférences de MM. Bourdelot, d'Esclaches, de Rohaut, Duchamp et Delaunay; et l'on m'a quelquefois entretenu de celles de M. de Montmor, des Sabbatines et des Mercuriales.

L'ABBÉ D'AUBIGNAC, Dissertation IV, p. 176.

N. B. Les Sabbatines et les Mercuriales étaient des réunions qui avaient lieu les samedis chez mademoiselle Scudéry, les mercredi chez Ménage.

L'abbé d'Aubignac en avait formé une qu'il appelait l'Academi des belles-lettres, et pour laquelle il sollicita en 1664 des lettres-patentes par un mémoire ainsi intitulé:

"Discours au Roi sur l'établissement d'une seconde Academis des la ville de Paris, par messire François Hédeliu, abbé d'Aubignac.

Fort civil et fort officieux envers les personnes d'esprit et les gens de lettres, qui, pour cette raison, se trouvoient volontiers chez lui, où il se faisoit comme une espèce d'académie.

Pellisson, Histoire de l'Academie françoise, part. V.

N. B. Il parle d'un abbé Granier (Auger de Mauléon) exclu de l'Académie française en 1685.

C'est une vraie perte pour les gens de lettres que la dissolution de ces sortes de petites académies libres, et il est fâcheux pour vous que celle du P. Desmolets soit aussi culbutée.

Montesquieu, Lettres, 3 décembre 1750.

A ces exemples, où il s'agit de réunions qui ont existé avec plus ou moins d'éclat au dix-septième et au dix-huitième siècle, on en peut joindre d'autres dans lesquels le mot Académie s'applique à des réunions de même sorte, mais imaginaires.

Je veux établir chez vous une académie de beaux esprits.

MOLIÈRE, les Précieuses ridicules, sc. 10.

Ce beau réduit étoit une de ces académies bourgeoises dont il s'est étably quantité en toutes les villes, et en tous les quartiers du royaume, où on discouroit de vers et de prose, où on faisoit les jugemens de tous les ouvrages qui paroissoient au jour.

FURETIÈRE, le Roman bourgeois.

Quatre amis dont la connoissance avoit commencé par le Parnasse, lièrent une espèce de société que j'appellerois académie, si leur nombre eût été plus grand et qu'ils eussent autant regardé les muses que le plaisir.

LA FONTAINE, Psyche, I.

Mes poëtes commencèrent à s'entretenir d'eux-mêmes et à se louer. Celui-ci, d'un air fier, citoit les grands seigneurs et les femmes de qualité dont sa muse faisoit les délices. Celui-là, blamant le choix qu'une académie de gens de lettres venoit de faire de deux sujets, disoit modestement que c'étoit lui qu'elle auroit dù choisir.

LE SAGE, Gil Blas, VIII, 9.

Je possède cet idiome à fond. J'ai même composé une grammaire et un dictionnaire en langue indienne, et ces deux ouvrages ont l'honneur d'avoir l'approbation de l'Académie de Petapa. A ce mot d'académie, je fis un éclat de rire. Comment donc, m'écriai-je, il y a dans cette bourgade une académie? Il n'est donc pas à présent de petite ville qui n'en ait?

LE MÊME, le Bachelier de Salamanque, V, 5.

Je n'ai rien fait en vers, mais j'ai lieu d'espérer Que je pourrai bientôt vous montrer, en amie, Huit chapitres du plan de notre académie.

Molière, les Femmes savantes, III, 2.

ACADÉMIE s'emploie encore par figure en parlant de ce qui rappelle à l'esprit les réunions, les travaux, les habitudes académiques.

Que de gens sont le portrait d'un prince! tout son royaume, tous les pays étrangers, sont pour lui une académie de peintres dont il est le modèle.

NICOLE, Essais de morale, De la connoissance de soy-même. Traité I, part. I, c. 4.

Un roi d'Arménie demanda à Néron un acteur excellent et propre à toutes sortes de personnages, pour avoir, disoit-il, en lui seul une troupe entière. On eût pu de

même avoir en M. de la Hire seul une académie entière des sciences.

FONTENELLE, Éloge de la Hire.

Notre séjour à Potsdam est une académie perpétuelle. Je laisse le roi faire le Mars tout le matin, mais le soir il fait l'Apollon.

VOLTAIRE, Lettres, 8 mai 1751.

Académie se dit encore par ellipse pour une œuvre, une étude d'académie, et il se rapportait d'abord expressément aux études des élèves de l'Académie de peinture. On l'emploie en ce sens en parlant d'une figure entière dessinée ou peinte d'après nature sur un modèle nu, et qui n'est pas destinée à entrer dans la composition d'un tableau. Il se dit aujourd'hui par extension de toutes les figures du mème genre qui sont données pour modèles à copier dans les écoles de dessin.

Si l'on se reporte aux origines de notre mot Aca-DÉMIE, on comprendra comment avant l'époque où il s'appliqua spécialement à des réunions officielles. de littérateurs, de savants, d'artistes, ou même quelquefois après cette époque, on s'en servit pour désigner certains établissements d'instruction publique. L'ancienne, la moyenne, la nouvelle Académie, chez les Grecs, l'Académie platonicienne, fondée à Florence, vers le milieu du quinzième siècle, par Cosme de Médicis, en faveur de Marsile Ficin, avaient été, non-seulement des sociétés, des conférences de philosophes, mais des écoles de philosophie. Dans la latinité moderne, les universités avaient constamment recu le nom d'Academia. On ne faisait que se conformer à une longue tradition lorsqu'on employait au même usage ou à des usages analogues ce nom devenu français.

De là ces expressions, en parlant soit de l'Université de Paris,

Là rencontra un escholier... et... lui demanda: Mon amy, d'où viens-tu à ceste heure? L'escholier lui respondit: De l'alme, inclyte et celebre Academie, que l'on vocite Lutece.

RABELAIS, Pantagruel, II, 6.

soit du Collége royal, du Collége de France, au moment où, récemment fondé, sans dénomination bien arrêtée, sans domicile fixe, il n'était encore, selon la belle parole d'Estienne Pasquier, « que bâti en hommes. »

... Sans les sciences tant humaines et divines, la langue hebraïque et gregeoise y flourissent, de sorte que par toute ladite *Academie* se commencent à entendre et divulguer.

> Nicolas Wolker, Traduction de Vegece, Épître dédicatoire, 1536.

Autant comme eulx, sans cause qui soit bonne, Me veult de mal l'ignorante Sorbonne; Bien ignorante elle est d'estre ennemie De la trilingue et noble Academie Qu'as érigée.

Cl. MAROT, Épître au Roi du temps de son exil à Ferrare.

De là, même dans le siècle suivant, chez quelques écrivains, l'usage persévérant d'expressions semblables en parlant des Universités françaises et étrangères.

Ce miserable... s'estant d'abord adonné au jeu et à l'ivrognerie à Sedan, où je l'avois envoyé aux academies, et s'estant ensuite degousté de l'estude, acheva de se perdre entierement dans les musicos d'Hollande, parmi les filles de joie.

Agr. D'Aubigné, Mémoires, vers la fin.

Il me vient souvent en pensée de parcourir les académies de l'Europe, principalement celles de Paris. Bounours, Vie de saint François Xavier, liv. III.

L'Académie d'Oxford est si illustre que son chancelier est toujours un des premiers seigneurs du royaume. LARREY, Histoire d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande.

Alfred jeta les fondemens de l'Académie d'Oxford. Voltaire, Essai sur les mœurs, c. 26.

Peu à peu cependant le besoin de la clarté restreignit le mot Académie aux acceptions nouvelles qu'il avait reçues de l'institution de Richelieu.

Il en a été ainsi jusqu'au commencement de ce siècle, où s'est reproduite l'homonymie et par suite la confusion qu'on avait voulu éviter. La suppression des Académies, en 1793, ayant comme retranché de la langue le mot même d'Académie, du moins en son acception de société littéraire ou savante, il fut repris avec son acception latine d'école par l'administration de l'instruction publique. Il signifie donc maintenant une des divisions de l'Université de France, dont chacune est dirigée par un Recteur.

L'Université sera composée d'autant d'Académies qu'il y a de cours d'appel.

Decret du 17 mars 1808.

On a étendu quelquesois le mot Académie par analogie avec ses deux acceptions, soit de réunion savante, soit d'école, à des établissements où se pratiquaient, s'étudiaient en commun certains arts.

ACADÉMIE de musique, ACADÉMIE royale de musique, tels furent les noms officiels donnés dès l'origine, par lettres-patentes de 1669 et de 1672, sur la demande d'abord de l'abbé Perrin, ensuite de Lully, au spectacle plus communément et plus familièrement nommé Opéra.

Le public a toujours conservé l'habitude d'aller à 1'0péra et jamais à l'Académie de Musique.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. Academi.

Académie royale de Musique, c'est le titre que porte encore aujourd'hui l'Opéra de Paris. Je ne dirai rien de cet établissement célèbre, sinon que de toutes les Académies du royaume et du monde, c'est assurément celle qui fait le plus de bruit.

J.-J. ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, art. Academie.

ACADÉMIE de danse; ainsi fut encore nommée officiellement, en 1661, par lettres-patentes de Louis XIV, àgé alors de vingt-trois ans et fort épris d'un art dans lequel il excellait, une assemblée composée de treize habiles maîtres à danser.

ACADÉMIE d'équitation, de manège, et même ACADÉMIE pris absolument, se disaient aussi et se disent encore quelquefois d'un établissement où l'on apprend à monter à cheval. École d'équitation et Manège paraissent plus usités aujourd'hui.

... Ils firent à peu près ce que l'on fait dans les salles d'escrime ou les académies de manége.

FLEURY, du Choix des Études . C. 13.

Guy Allard dit que Pluvinel est le premier qui a établi en France des académies pour apprendre à monter à cheval.

FURETIÈRE, Dictionnaire, art. ACADÉMIE.

ACADÉMIE d'escrime, ou simplement ACADÉMIE, s'est employé plus anciennement, et si l'on peut s'exprimer ainsi, par excellence, pour désigner l'école où l'on enseigne à tirer des armes. On paraît avoir dit aussi : Académie d'armes.

On trouve dans Paris quantité d'académies qui ont toutes des vues différentes dans leur établissement : académie de musique pour exciter les passions; académie de philosophes pour les calmer; académie pour observer le cours des astres; académie pour régler le cours des mots; académie d'éloquence et de peinture qui apprend à immortaliser les hommes; académie d'armes qui enseigne à les tuer.

DUFRESNY, Amusemens sérieux et comiques, X.

ACADÉMIE s'est pris souvent d'une manière absolue et en un sens collectif, pour signifier un établissement où se pratiquent tous les exercices de l'éducation physique, comme dans les gymnases des anciens.

Il ne voulut point que je quittasse ses enfans quand il les envoya à l'académie; et aiusi j'y fus mis avec eux, plutôt comme un camarade que comme un valet. Nous y apprimes nos exercices; on nous en tira au bout de deux ans.

SCARRON, Roman comique, partie I, c. 13.

Ceux qu'on destinoit à la cour ou à l'armée alloient honnétement à l'académie; ils apprenoient à monter à theval, à danser, à faire des armes, à jouer du luth, à voltiger, un peu de mathématique, et c'étoit tout.

SAINT-ÉVREMOND, Lettre au comte d'Olonne. « Vous me laissâtes hier... »

La palestre, parmy les Grecs, estoit un edifice public our toutes sortes d'exercices, tant de l'esprit que du apps, comme estant composé d'un college et d'une acamie, dans la signification que ces noms ont en françois. anmoins la pluspart des auteurs ne prennent la palestre comme une academie pour les exercices du corps, rant l'etymologie du nom, que l'on fait venir de palé, en grec signifie la lutte.

Cl. PERRAULT, Trad. de Vitruve, V, 11, note 1.

Pour les gens de qualité, il leur seroit honteux de n'avoir pas été au collége avant que d'entrer à l'académie. Fleur, du Choix des Études, c. z.

Murçai est plus étourdi, mais il est joli; il va à l'academie. Le roi lui donnera une pension quand il saura ses exercices.

Mme de Maintenon, Lettres, 25 janvier 1682. A

Vous voyez un jeune homme tout frais sorti de l'académie, qui cherche à entrer dans le monde, mais qui aimeroit mieux n'y mettre jamais le pied, que de n'y pas entrer par une belle porte.

DANCOURT, la Femme d'intrigues, II, 6.

Toutes les commanderies de la religion étoient encore comme autant de séminaires, et en même temps d'académies où les chevaliers étoient également élevés dans la piété et dans l'exercice des armes.

VERTOT, Histoire des chevaliers de Malte, VI. Antoine Fluvian.

A cette gymnastique des anciens... ont succèdé les exercices que nos jeunes gens apprennent à l'académie et dont ils ne sont plus déjà si amoureux qu'ils l'étoient autrefois.

GÉDONS, de l'Urbanité romaine. (Voir Mém. de l'Acad, des inscript, et belles-lettres, t. VI, p. 225-226.)

Mon espérance étoit de l'engager à m'envoyer de l'argent sous prétexte de faire mes exercices à *l'académie*. Prévost, *Manon Lescaut*, part. II.

Nos exercices d'académie sont des jeux d'enfans auprès de ceux de l'ancienne gymnastique.

J .- J. ROUSSEAU, Lettre à d'Alembert.

C'est aux gymnases des anciens que le mot A CADÉMIE est appliqué d'une manière en quelque sorte rétroactive dans l'exemple suivant :

Ce furent les Lacédémoniens et les Crétois, dit Platon, qui ouvrirent ces académies fameuses qui leur firent tenir dans le moude un rang si distingué.

Montesquinu, Esprit des lois, VIII, 11.

A cet emploi d'Académie se rapportait l'expression tenir académie, c'est-à-dire recevoir des élèves pour leur enseigner les principes et les exercices de l'éducation gymnastique.

De là, naturellement, l'habitude de désigner ces établissements par le nom de celui qui les tenait. Mon révérend père, ce jeune homme qui faisoit ses exercices dans l'académie de Longpray, et que M. de Romainval, votre parent, menoit quelquefois chez vous... est celui-là même aujourd'hui qui a l'honneur de vous adresser cette lettre.

MAIRAN, Lettre au R. P. Malebranche du 17 mars 1713. (Voir Journal des Savants, août 1842, p. 467.)

En 1691, j'étois en philosophie, et commençois à monter à cheval à l'académie des sieurs de Mémon à Rochefort.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1691, t. I, c. 1.

ACADÉMIE se disait encore, par extension, soit des exercices eux-mêmes enseignés dans ces diverses écoles; et cela a donné lieu à l'expression aujour-d'hui vieillie, faire son académie ou ses académies:

Sans avoir fait son académie, un voyageur monte à cheval, s'y tient, et s'en sert assez pour le besoin.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, II.

Soit des élèves qui fréquentent ces écoles.

Ce jour-là tel écuyer fit monter toute son académie à cheval.

Dictionnaire de Trévoux.

Il est, de plus, devenu par figure, comme aussi École (Voyez ce mot), le titre de traités où l'on trouvait exposés les principes des arts enseignés dans les académies; où l'on pouvait, pour ainsi dire, en aller prendre des leçons. Girard Thibault a fait imprimer à Anvers, en 1628, gr. in-fol., fig., un ouvrage intitulé: Académie de l'art de l'épèe, où se démontrent la théorie et la pratique des secrets du maniement des armes à pied et à cheval. Romeyn de Hooge a de même intitulé ses belles études de lutteurs, Leyde, 1712, in-4°, L'Académie de l'art admirable de la lutte.

Il existe des livres avec ce titre: Académie des jeux: c'est une figure du même genre qui se rapporte à l'extension déplorable par laquelle Académie s'était dit au dix-septième siècle et même au dix-huitième, pour Maison de jeu, lieu public où l'on donne à jouer, un tel établissement étant considéré, ainsi que le font comprendre les deux exemples suivants, ou comme assemblée ou comme école, l'une et l'autre de bien mauvaise sorte.

Je ne sais pourquoi les lieux publics où l'on joue ont usurpé le beau nom d'académie, si ce n'est parce qu'on y apprend quelquesois aux dépens de tout son bien à gagner subtilement celui des autres.

DUFRESNY, Amusemens sérieux et comiques, X.

Ce titre (d'académie) a été tellement prodigué en France qu'on l'a donné, pendant quelques années, à des assemblées de joueurs qu'on appelait autrefois tripots. On disait académie de jeux,

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. Académie.

Cette expression figurée était reçue même dans le langage administratif.

Voulons que les ordonnances de police pour chasser ceux chez lesquels se prend et se consomme le tabac, qui tiennent académie, brelans, jeux de hasard et autres lieux défendus, soient exécutées.

Ordonnance de 1666.

Ces lieux que l'on appelle fort improprement académies, mais beaucoup mieux du nom infâme de brelans: ce sont ces maisons que tout homme d'honneur doit éviter et que les lois condamnent.

LA MARE, Traité de la Police, liv. III, tit. IV, c. 3.

A plus forte raison avait-elle cours dans le style des romans et des comédies.

Il s'en alloit... passer une heure de temps dans quelque académie de jeu, où tout le monde le caressoit à cause de sa femme.

SCARRON, Nouvelles. Les Hypocrites.

Cet homme avoit un valet qui tenoit académie de jeu. C'est le privilége des écuyers des ambassadeurs.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes. Le maréchal d'Estres

Madame de Mazarin a quitté la France pour aller établir dans Londres une bassette, pour y faire de sa maison une académie publique de jeu et de tous les désordres que le jeu entraîne, ou auxquels il sert ordinairement de couverture.

> Enand, Plaidoyer pour M. le duc de Mazarin, Seconde audience.

Son mari revint fort tard de l'académie où il avoit coutume d'aller jouer.

LE SAGE, le Diable boiteur, IV.

Le principal théâtre de mes exploits devoit être l'hôtel de Transylvanie, où il y avoit une table de pharaon dans une salle, et divers autres jeux de cartes et de dés dans la galerie. Cette académie se tenoit au profit de M. le prince de R...

PRÉVOST, Manon Lescaut, part. I.

Si M. L... avoit été reçu dans une académie de lansquenet ou de biribi, je n'en serois pas étonné; mais à l'Académie françoise, cela est un peu surprenant!

J.-B. ROUSSEAU, Lettres, 10 mars 1730.

On a pu voir par quelques-uns des exemples qui précèdent que l'abus fait du mot Académie avait donné lieu de détourner aussi à un fâcheux usage la locution tenir académie.

Hanter les académies, pour Fréquenter les tripots, les maisons de jeu, était à la même époque une locution usitée.

ACADÉMIE s'est pris enfin, par une allusion plus grossière encore, pour une maison consacrée aux plaisirs des buveurs et même aux débauches des libertins.

Il y a, outre cela, quantité d'académies bachiques où les bons gourmets.... enseignent l'art de boire et de manger, art qui s'est beaucoup perfectionné depuis peu.

Durresny, Amusemens sérieux et comiques, X.

Académie d'amour s'est dit pour mauvais lieu chez les écrivains facétieux du dix-septième siècle.

Le Roux, dans son Dictionnaire comique, satyrique et proverbial, appuie cette acception de l'autorité de d'Assoucy. Heureusement on a fait quelquefois de ce mot un usage plus délicat.

Dans ces maisons où on tient un honnête brelan ou académie de jeu, il s'en tient aussi une d'amour qui d'ahord est honnête, mais qui ne l'est pas trop à la fin.

FURETIÈRE, le Roman bourgeois.

Amour en a dans son académie,
Si l'on vouloit venir à l'examen,
Que j'aimerois pour un pareil hymen,
Mieux que mainte autre à qui l'on se marie.

LA FONTAINE, Contes, III, 6.

On comprend comment ACADÉMIE a pu être employé quelquefois métaphoriquement, au sens d'École, par exemple :

Le mont Calvaire est la vraie académie de la dilection.

S. FRANÇOIS DE SALES, Traité de l'Amour de Dieu, XII, 13.

De toutes les nouvelles chiourmes on en composeroit deux ou trois gardes-côtes, ou plutost *académies* pour leur apprendre la fatigue et leur faire prendre l'air de la galère.

Annou. à Colbert, 28 décembre, 1666. (Voir Corresp. admin. sous Louis XIV, t. II, p. 917.)

Le seigneur de la Montagne se servoit de ces malheureux pour se défaire de ses ennemis particuliers... c'étoit comme une école et une académie d'assassins.

VERTOT, Histoire des chevaliers de Malte, II.

Nos histoires souvent ne sont que des calomnies, nos traités de morale des satires, et nos sociétés des académies de médisance et d'épigrammes.

BERNABDIN DE SAINT-PIERRE, Voyage à l'île de France, lettre X.

ACADÉMIQUE, adj. des deux genres. (Du latin Academicus.)

Quelquefois, selon l'étymologie, ACADÉMICQUE.

Académique n'est indiqué dans les dictionnaires qu'au sens de l'adjectif. Il a cependant commencé par être employé comme substantif masculin, ordinairement pluriel, pour désigner les philosophes qui suivaient les principes soit de l'ancienne, soit de la moyenne, soit de la nouvelle Académie, et il n'a perdu cette signification qu'après l'établissement des Académies littéraires et savantes du dix-septième siècle. On avait dit jusque-là les académiques comme les sceptiques, les stoïques, les cyniques, etc.

Je le nomme animal suivant la doctrine tant des academicques, que des peripateticques.

RABELAIS, Pantagruel, III, 32.

(Colotes) veult, comme je me doubte, assaillir les Cyrenaïques les premiers et puis après les academicques d'Arcesilaüs : car ceulx-ci estoient ceulx qui doubtoient de toutes choses.

> Amyor, trad. de Plutarque. OEuvres morales. Contre l'épicurien Colotes.

Lysander souloit dire qu'il faut tromper les enfans avecq des osselets et les hommes avecq les juremens... Les enfans ravissent les osselets et les academicques prennent les paroles.

AMYOT, trad. de Plutarque. OEuvres morales. Propos de table, liv. IX, quest. 12.

D'où viennent les troubles, sectes, heresies, seditions que des fiers, affirmatifs et opiniastres resolus, non des academiques, des modestes, indifferens, neutres, sursoyans, c'est-à-dire sages?

CHARRON, de la Sagesse, II, 2.

C'est par allusion à ce sens d'ACADÉMIQUES qu'on l'a pris pour Sceptiques dans le passage suivant :

Nos académiques, fondateurs de la sceptique, ont eu leur incomparable époque.

> LA MOTHE LE VAYER, Dialogues d'Orasius Tubero, dial. I, part. II.

ACADÉMIQUES s'est pris, substantivement, dans une autre acception beaucoup plus restreinte et beaucoup plus rare, en parlant du livre composé sous ce titre par Cicéron.

Comme dit Tulles en son livre de Achademicques.

Nicole Oresme, Trad. de la politique d'Aristote. Épitre
dédicatoire à Charles V.

(Il est arrivé) tout le contraire de ce que Cicéron auroit voulu : les grandes Académiques ont péri : tout ce qui s'en est sauvé se réduit aux douze ou treize premiers chapitres du livre 1<sup>er</sup>; morceau d'un grand prix sans doute, mais qui ne nous console point de la perte de tout le reste, puisqu'il ne fait pas en tout la seizième partie d'un ouvrage que son auteur estimoit tant... Les petites Académiques ont éprouve un sort moins cruel.

> David DUBAND, trad. des Académiques de Cicéron, Préface, p. vii.

ACADÉMIQUES a été encore employé substantivement, dans le sens du mot àcadémiciens, en parlant des membres de l'Académie de Baïf.

> Mais si cela seulement pique Quelque petit academique, Laissez aller les combattans.

Jean Passerat, A propos de quelques vers traduits du livre VI de l'Éncide.

Académique, au sens adjectif, le seul qui se soit conservé, se dit généralement de tout ce qui appar-

tient à l'Académie, dans quelque acception, autorisée par l'usage, que l'on prenne ce dernier mot.

Il s'emploie donc très-convenablement, quoique un peu suranné, et c'est le danger de l'équivoque qui l'a fait vieillir, quand on parle de l'école, de la doctrine, de la philosophie de Platon et de l'Académie d'Athènes.

Je rends graces à Colotes et à tous ceulx qui disent et afferment que la doctrine academicque a esté introduicte par Arcesilaüs.

> Amyor, traduction de Plutarque. OEuvres morales. Contre l'épicurien Colotes.

Premierement doncques, pour commencer, par maniere de dire à la deesse Vesta, par la reverence et crainte retenue des philosophes academicques envers la divinité, nous declarons que nous ne pretendons en parler commesi nous en sçavions certainement ce qui en est.

> Le même, même ouvrage. Des délais de la justire divine, c. 4.

Les plus hardies sectes, épicurienne, pyrrhonienne, nouvelle academique, encore sont-elles constraintes de se plier à la loy civile, au bout du compte.

Ceste inclination ucademique et ceste propension à une proposition plustost qu'à une aultre, qu'est-ce aultre chose que la recognoissance de quelque plus apparente verité en ceste-cy qu'en celle-là?

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

ACADÉMIQUE se dit beaucoup plus communément aujourd'hui des choses qui se rapportent à un corps de gens de lettres ou de savants constitué sous le titre d'Académie. Questions, séances, conférences, exercices, honneurs, lauriers, couronnes, etc., académiques.

Elle (l'Académie) connoît la passion que vous avez 1000jours eue pour les exercices académiques.

FLÉCHIER, Réponse au discours de réception de l'uet.

La première chose qu'ils firent, ce fut de bannir d'entr'eux les conversations réglées, et tout ce qui sent sa conférence académique.

LA FONTAINE, Psyche, I.

Son application à la théologie ne nuisit point à ses dêvoirs académiques.

FONTENELLE, Éloge de du Hamel.

été surpris de ne le pas trouver.

FONTENELLE, Éloge de Régis.

Les libraires impatiens ont fait achever les deux derniers chapitres (des Éléments de la philosophie de Newton) par un mathématicien à gages qui leur a donné tout crus de vieux mémoires académiques.

Le roi de Prusse me mande qu'il a fait acquisition de vous, Monsieur, et de MM. Wolf et Euler. Cela veut-il dire que vous allez à Berlin, ou que vous dirigerez, de Paris, les travaux académiques de la société que le plus aimable de tous les rois, le plus digne du trône, et le plus digne de vous, veut établir?

VOLTAIRE, Lettres, 15 juin 1738; 1er juillet 1740.

A Maupertuis.

Je suis persuadé qu'il se fait plus de figures un jour de marché à la Halle, qu'il ne s'en fait en plusieurs jours d'assemblées académiques.

DUMARSAIS, des Tropes, part. I, art. I.

Dejà le mauvais sens, reprenant ses esprits, Songe à nous redonner des poemes épiques, S'empare des discours mêmes académiques.

Boileau, Épitres, VIII.

ACADÉMIQUE se prend cependant plus spécialement encore, et d'une manière presque absolue, en parlant de l'Académie française. L'expression consacrée, le fauteuil académique, est même exclusivement propre à cette compagnie, parce qu'elle se rapporte à une anecdote de son histoire. (Voy. FAUTEUIL.)

Vous connoissez Sorel, dont le style comique
Raillera sans respect la troupe académique.

SAINT-ÉVERMOND, les Académistes, II, 2. (Voir Académiste.)

A nos seigneurs académiques.

Ménage, Requête des dictionnaires.

C'est ce petit rimeur, de tant de prix enflé, Qui, sifflé pour ses vers, pour sa prose sifflé, Tout meurtri des faux pas de sa muse tragique, Tomba de chute en chute au trône académique. Gelbert, Satires. Mon Apologie.

Style académique, éloquence académique, sont expressions consacrées par l'usage pour déside certaines formes de style, que des convenan-

ces de goût et de politesse ont introduites à la longue dans les discours d'apparat de l'Académie. On dirait, en ce sens, cet ouvrage, ce discours, cette phrase ne sont point académiques, pour dire qu'ils ne sont point conformes à l'esprit, aux bienséances de l'Académie. De là encore cette expression : esprit académique.

Ces hommes qui, ayant reçu pour ainsi dire les prémices de l'esprit académique, l'ont entretenu dans la compagnie, et qui joignant la raison à l'usage et les réflexions à l'expérience, nous ont laissé des règles et des exemples de bien parler, de bien écrire et de bien vivre,

FLÉCHIER, Réponse au discours de réception de Huet.

Les ouvrages de concours et les discours de réception commencèrent à tirer l'éloquence académique du cercle étroit et rebattu où elle étoit renfermée depuis un siècle.

LABARPE, Cours de littérature, liv. II, c. 1, section 111.

AGADÉMIQUE se prend quelquefois en mauvaise part pour marquer l'exagération ou l'affectation des qualités dites académiques.

> Quittant le ton de la nature, Répandent sur tous leurs discours L'académique enluminure.

> > GRESSET, la Chartreuse.

Académique s'est dit par extension des réunions particulières où l'on affecte de montrer de l'esprit et de parler littérature.

Ismène ouvre ce soir son cercle académique.

La Chaussée, la Fausse antipathie; prologue, sc. 5.

ACADÉMIQUE s'est dit également des personnes, en parlant des gens de lettres qui réunissent les qualités académiques, et qui paraissent dignes par leurs talents de faire partie de l'Académie.

Je ne fus jamais un sujet académique; je n'ai pu me défaire d'écrire rapidement.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1723, t. XX, c. 24. Conclusion.

Un académicien l'ayant proposé (Voltaire) en ce tempslà pour remplir une place vacante à laquelle notre auteur ne songeait point, M. de Boze déclara que l'auteur de Brutus et de Zaïre ne pouvait jamais devenir un sujet académique.

VOLTAIRE, Mélanges littéraires, Commentaire historique.

ACADÉMIQUE se dit communément aussi en parlant des études et des travaux qui ont lieu dans les écoles où s'enseignent les beaux-arts, mais plus particulièrement de ceux qui se rattachent aux arts du dessin et de la peinture.

Lorsque l'élève sait dessiner facilement d'après l'estampe et la bosse, je le tiens pendant deux ans devant le modèle académique de l'homme et de la femme.

DIDEROT, Essai sur la peinture, c. 1.

Dans cette acception encore, Académique est quelquefois pris en mauvaise part.

Toutes ces positions académiques, contraintes, apprêtées, arrangées...

DIDEROT, Essai sur la peinture, c. 1.

Je désire seulement qu'ils (les peintres) s'écartent des manières académiques qui les lient.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Études de la nature, X.

Académique s'est dit beaucoup plus récemment pour caractériser les titres, les études, les travaux, les exercices, les concours des *Académies* instituées sous le nouveau régime universitaire.

# ACADÉMIOUEMENT, adv.

D'une manière académique.

Il ne se prend guère qu'en mauvaise part.

C'est un Hector bien académiquement posé, ramenant bien un de ses bras vers l'autel, pour contraster avec le corps.

DIDEROT, Salon de 1765. Challe.

D'ACADÉMIQUE, dans le sens de ce mot qui se rapporte aux arts du dessin et de la peinture, ou peut-être d'Académie, Diderot a fait mal à propos le verbe académiser, Imiter servilement un modèle convenu; se conformer, aux dépens de l'imagination et du génie, à la tradition classique de l'école.

Vous académiserez, vous redresserez, vous guinderez toutes vos figures.

DIDEROT, Essai sur la peinture, c. 4.

On prétend que Suzanne est académisée : seroit-ce

qu'en effet son action auroit quelque apprêt, que les mouvemens en seroient un peu trop cadencés pour une situation violente?

LE MÊME, Salon de 1765. Vanloo.

Un mot bien plus anciennement formé d'Académie, mais pour peu de temps, c'est académié, qui semble, d'après l'exemple suivant, avoir été pris comme Académique, dans le sens de Sceptique.

Tournant ainsi à toutes légèretez et conseils, on demeureroit assez perplex, confus et académié, pour ne rien entreprendre.

Du FAIL DE LA HERISSAYE, Contes d'Eutrapel, XXVII.

Cotgrave, qui a recueilli ce mot, le traduit à peu près ainsi : Abruti par l'étude, embarrassé de trop de savoir.

# ACADÉMICIEN, s. m.

ACADÉMICIEN, comme auparavant académique, a signifié, dans son acception la plus ancienne, un philosophe attaché aux opinions de l'Académie d'Athènes, particulièrement de la moyenne et de la nouvelle Académie.

Et y notez prudentement que ce est la vraye psychogonie de Platon, tant celebrée par les academiciens et tant peu entendue.

RABELAIS, Pantagruel, V, 36.

Anaxarque maintenoit que l'homme ne jugeoit rien par science, ains seulement par opinion : ce qu'ont suit les pyrrhoniens et les nouveaux academiciens.

Pierre DE LA RAMÉE, Dialectique, 1555.

Jamais academicien ou pyrrhonien ne sera heretique; ce sont choses opposites.

CHARRON, de la Sagesse, II, 2.

Après avoir dit que les académiciens étoient différents des pyrrhoniens, en ce que les académiciens avonoient qu'il y avoit des choses plus vraisemblables que les antres, ce que les pyrrhoniens ne vouloient pas reconnoître, il (Montaigne) se déclare pour les pyrrhoniens en ces termes : L'avis, dit-il, des pyrrhoniens est plus hardi, et quant et quant plus vraisemblable.

Logique de Port-Royal. Discours L.

Aú dix-septième siècle, a été publié par l'abbé Foucher un ouvrage avec ce titre :

Critique de la Recherche de la vérité, où l'on examine en même temps une partie des principes de M. Descartes. Lettre par un académicien. Paris, 1675, in-12.

Voltaire se reporte à l'usage primitif du mot dans le passage suivant :

Nous ne sommes, ni vous ni moi, de sa secte : nous sommes académiciens; c'est au fond n'être d'aucune secte.

Lettres de Memmius à Cicéron, I.

L'acception nouvelle que reçut de l'établissement des Académies le mot ACADÉMICIEN, donna lieu à une équivoque dont on abusa aussitôt ingénieusement, en disant de Lamothe le Vayer:

Vayer qui de pyrrhonien S'est fait académicien.

MÉNAGE, Requête des dictionnaires.

ACADÉMICIEN se prend aujourd'hui, à peu près exclusivement, pour désigner un Membre d'une compagnie de gens de lettres, de savants ou d'artistes régulièrement constituée en Académie.

Un académicien n'est pas un homme saus fonctions dans la république des lettres : il a ses règles et ses obligations.

PLÉCEIRR, Réponse au discours de réception de Huet.

Mais ce qui nous touche de plus près, c'est qu'il étoit encore (P. Corneille) un très-bon académicien; il aimoit, il cultivoit nos exercices; il y apportoit surtout cet esprit de douceur, d'égalité, de déférence même, si nécessaire pour entretenir l'union dans les compagnies.

J. RACINE, Discours prononcé à l'Académie française à la réception de MM. Corneille et Bergeret.

(M. Dodart) possédoit souverainement les qualités l'académicien, c'est-à-dire d'un homme d'esprit qui doit vivre avec ses pareils, profiter de leurs lumières, et leur communiquer les siennes.

FONTENELLE, Éloge de Dodart.

lla été marié deux fois et a eu huit enfans. Chacun de ses deux mariages nous a fourni un académicien.

Le mine, Éloge de la Hire.

Comme il est sans exemple que l'Académie ait fait l'éloge d'un souverain, en faisant... celui d'un de ses membres, nous sommes obligé d'avertir que nous ne regarderons le feu czar qu'en qualité d'académicien, mais d'académicien roi et empereur, qui a établi les sciences et les arts dans les vastes États de sa domination.

Le même, Éloge du czar Pierre.

Il (Fontenelle) donna en souriant et à petit bruit le Monseigneur tant désiré au cardinal académicien (Dubois) qui y mettoit ou feignoit d'y mettre une si grande importance.

D'ALEMBERT, Histoire des membres de l'Académie française, art. Cardinal Dubois.

Quand j'eus bien remercié l'académicien de l'Académie des sciences de m'avoir mis au fait, je m'en allai tout pantois.

VOLTAIRE, l'Homme aux quarante écus.

Il est bon d'opposer le témoignage impartial d'un académicien de la Crusca aux invectives de Rousseau et de Desfontaines.

LE même, Lettres, 15 octobre 1736.

Pour éviter à l'avenir un quiproquo... désignez-moi par le titre d'académicien de Berlin.

Didenor, Lettres, 3 août 1759.

Il semble même que l'application de ce titre était bornée dans le bon usage, surtout quand il était pris absolument, aux membres des premières Académies littéraires et savantes instituées à Paris par lettres-patentes.

Le titre d'académicien n'a été attaché par l'usage qu'aux gens de lettres des trois Académies, la française, celle des sciences et celle des inscriptions.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. Académie.

ACADÉMICIEN se dit plus généralement dans la forme absolue pour Membre de l'Académie française.

En qualité d'académicien, je condamnerois d'autorité... ce pouvoir prochain qui fait tant de bruit pour rien.

PASCAL, les Provinciales. Réponse aux deux premières lettres.

Le jour que je sus receû au nombre des académiciens, je sis, selon la coustume, un petit discours en sorme de remercîment.

Bussy-Rabutis, Discours à ses enfants.

En France, on fait par un plaisant moyen Taire un auteur quand d'écrits il assomme; Dans un fauteuil d'académicien, Lui quarantième, on fait asseoir mon homme.

Ci gît Piron qui ne fut rien, Pas même académicien.

PIRON , Épigrammes.

Académicienne, s. f., s'est dit par exception, dans certains cas particuliers, au même sens qu'a-cadémicien, c'est-à-dire en parlant des femmes qui ont fait partie d'une Académie régulièrement instituée.

On a ajouté un féminin en l'aveur de M<sup>me</sup> Deshoulières. L'Académie d'Arles lui a envoyé des lettres d'académicienne. C'est la première de son sexe à qui l'on ait déféré cet honneur.

FURETIÈRE, Dictionnaire, au mot Académie.

## ACADÉMISTE, s. m.

Académiste n'a jamais été employé comme académique et académicien pour désigner un membre de l'Académie de Platon, un partisan de sa doctrine, de celle d'Arcesilas, de Carneade.

On l'a appliqué, dans la première moitié du dixseptième siècle, par abus ou avec une emphase ironique, aux membres des sociétés savantes ou littéraires, et particulièrement de l'Académie française.

Il faut croire que les académistes, qui sont ordinairement personnes de crédit et de mérite, ne manquent pas aussi de faire éclater ces actions le mieux qu'il leur est possible, parce qu'elles servent d'époques assez remarquables à tout le reste de leurs vies.

On pourroit dire, avec Petrone, à tous ces messieurs les académistes : « Pace vestra liceat dixisse, etc. »

NAUDÉ, Mascurat, in-40, p. 150, 151.

Après eux venoient nos académistes, qui... étoient allés au devant d'eux.

Mme DE MOTTEVILLE, Mémoires, année 1645.

S'il se rencontroit grosse bande De gens comme vous en Hollande, La Hollande disputeroit De l'esprit, et l'emporteroit
Sur nos plus fins académistes.
Scarron, Poésies diverses. Épitre à M. d'Aumale
d'Haucourt.

En 1643 fut publiée par Saint-Évremond, sous le nom de des Cavenets, la Comèdie des Académistes pour la réformation de la langue. Elle reparut en 1650 avec le même titre. Dans la collection des OEuvres complètes de l'auteur (1753), elle est intitulée : la Comèdie des Académiciens, variante de laquelle il résulte que le mot Acapémiste n'était plus dès lors en usage comme synonyme d'Académicien.

ACADÉMISTE n'est guère resté que dans un sens qui se rapporte à une acception particulière et restreinte du mot Académie, lorsqu'on s'en sert pour désigner un gymnase, une école d'équitation, d'escrime, ou d'autres exercices corporels. Il se dit pour désigner la personne qui exerce ce genre d'enseignement, et réciproquement la personne qui le reçoit, mais surtout celle-ci.

Il se contentoit de se tenir droit sur son cheval, en bandant le jarret, comme un académiste qu'il étoit.

LE SAGE, Gusman d'Alfarache, VI, I.

On appela les jeunes gens qui apprenaient l'équitation et l'escrime dans les écoles destinées à ces arts, académistes et non pas académiciens.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. Acadimit.

Ce jeune académiste est dans une posture A n'appréhender pas qu'on l'égale jamais. Benserade, les Noces de Pélée et de Thétis, entre VIII.

On appelait aussi Académiste un membre de l'Académie royale de danse. « Chaque académiste, « disent les règlements de cette Académie, « aura droit de committimus et sera exempt de taille, de tutèle, de garde, de lettres de maîtrise. » Les membres de l'Académie royale de musique, dans laquelle l'Académie de danse s'est incorporée, ne prennent ni mom d'Académicien, ni le nom d'Académiste.

ACAGNARDER, v. a. (de Cagnarder, cagnar Voyez ces mots).

On l'a écrit : ACCAGNARDER (Voyez les Dictio

naires de Nicot, Monet, Oudin, Cotgrave; le Dictionnaire de l'Académie, éditions de 1694 et 1718); ACCAIGNARDER (voyez les exemples ci-après).

Accoutumer quelqu'un à mener une vie molle et fainéante.

La mauvaise compagnie l'a acagnardé.

Dictionnaire de l'Académie,

Ce verbe est très-peu usité au sens actif, dont ne font nulle mention les anciens dictionnaires, et que donne celui de l'Académie seulement en 1718; il l'est peut-ètre moins encore au sens neutre ou absolu.

ACAGNARDER, verbe neutre, s'est dit cependant pour Se relacher, mollir, devenir incapable de résolation et de volonté.

Craignant... de vous voir accaignarder au logis.

Est. Pasquina, Lettres, t. III, p. 586. (Cité par Sainte-Palaye.)

ACAGNARDER, se prend plus souvent comme verbe pronominal. S'acagnarder signifie alors, comme cagnarder, « se complaire à rien faire, » dit licot, vivre sans occupation, au coin du feu ou au soleil, s'abandonner à la paresse, à une vie lache et inactive.

Je cognois vostre roy, issu du noble sang de France (comme j'en suis aussi sorti); estant jeune comme il est, et ambitieux aussi bien que moy, il n'a garde de s'acca-parder en oysiveté ni aux plaisirs de sa cour.

BRANTONE, Capitaines étrangers. Charles-Quint.

Vous n'avez qu'à remercier
Les dieux du ciel et les prier
Que ce grand hymen s'accomplisse,
Et qu'Énéas l'on divertisse
Si bien, que sans courir ailleurs,
Ni chercher des gîtes meilleurs,
Auprès de vous il s'accagnarde.

SCARRON, Virgile travesti, IV.

Il s'accagnarde au cabaret Entre le blanc et le clairet.

MAYNARD, Priapées.

Je *m'accagnarde* dans Paris Parmi les amours et les ris. Bosseaux, Épitres. ACAGNARDÉ, ÉE, participe.

Vous avés secourn des personnes qui estoient dans les rues sur les tabliers, ou accaignardez près du feu; je vous demande l'aulmosne pour des gens qui ont servi, qui servent nuict et jour et employent leur vie pour vous tenir en repos.

Hunn IV. Ce que le Roy a dit à Messieurs du Parlement, le 13 avril 1597, à Paris. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. IV, p. 743.)

D'ACCAGNARDER, on a fait les substantifs, depuis longtemps hors d'usage, ACCAGNARDEMENT et ACCA-GNARDISE, donnés tous deux par Monet et le premier seulement par Cotgrave.

ACCAGNARDISE répond à cagnardise, resté dans la langue. (Voyez ce mot.)

ACAJOU, s. m.

Acajou désigne dans la langue guarani le fruit d'un arbre que la même langue appelle acaiaiba. De là, en français, mais particulièrement dans les livres d'histoire naturelle, les relations de voyages, les nomenclatures spéciales des droguistes et des teinturiers, des expressions où le mot acajou est employé conformément à son étymologie, et qui s'appliquent à deux parties distinctes du fruit de l'acaiaiba, pomme d'acajou, noix d'acajou. L'arbre lui-même a été quelquefois appelé acajou, notamment par le P. Du Tertre, Histoire générale des Antilles, II, III, § 6.

ACAJOU, par une extension difficile à expliquer, est devenu pour nous le nom d'un arbre de l'Amérique méridionale, auquel la plupart des langues de l'Europe ont conservé son nom primitif de mahogoni, ou, par contraction, mahoni. Le bois de cet arbre, naturellement blanchâtre, mais qui se colore à l'air et passe successivement d'un blond brillant et doré à diverses nuances du rouge et du brun, est du plus grand usage, soit en solide, soit en feuilles, dans la menuiserie de luxe, l'ébénisterie, la tabletterie, la marqueterie et surtout le placage.

Des rapports de ressemblance ont fait étendre ce nom d'ACAJOU à un autre arbre de l'Amérique méridionale qu'on emploie avantageusement à SaintDomingue dans la charpenterie, la menuiserie, la construction des bateaux et même dans quelques usages de la tabletterie commune, c'est le Cédrel des botanistes, nommé cêdre acajou et acajou à planches par nos colons des Antilles.

L'acajou rouge que les Hollandois et les Anglois appellent très-mal à propos Cèdre..... Le ver marin de l'Amérique, qui ronge et gaste tellement tous les navires par dessous que l'on est presque obligé de leur donner un radoub à chaque voyage, ne touche point ceux qu'on double de planches d'acajou.

LE P. DU TERTRE, Histoire générale des Antilles, II, III, § 4.

C'est sur les rivages des îles Antilles que croît l'acajou qu'on y appelle improprement Cèdre à cause son incorruptibilité.

> Bernandin de Saint-Pierre, Études de la nature, XI. Harmonies humaines des plantes.

Par ACAJOU, pris absolument, on entend le bois du premier de ces deux arbres. C'est toutefois à celui du second, employé dans la fabrication des meubles fort simples, que semblent se rapporter les exemples suivants.

Tels étoient... l'acajou, le bois de fer, qui se sont trouvés propres aux ouvrages de menuiserie.

RAYNAL, Établiss. des Europeens dans les deux Indes, X, 3.

Tout étoit, au contraire, d'une extrême simplicité, des tables d'acajou, des boisures unies, des glaces sans bordures...

DIDEROT, l'Oiseau blanc, conte bleu, 4º soirée.

Le mot ACAJOU a nécessairement reçu, dans le langage spécial de l'ébénisterie, autant d'épithètes distinctives que le bois de l'arbre ainsi nommé offre d'accidents et d'effets divers à l'art de l'ouvrier qui le met en œuvre; on dit, et plusieurs de ces expressions heureusement trouvées ont la valeur d'une définition, d'une description, ACAJOU marbré, moiré, moucheté, ondé, panaché, et même, par un néologisme admis seulement dans cet usage, ronceux.

ACAJOU se dit absolument, en parlant d'un meuble fait avec le bois de l'acajou.

Sur l'acajou veiné la porcelaine brille.

Deltele, les trois Règnes, IV.

Enfin, acajou se dit, toujours absolument, en parlant de la couleur du bois d'acajou, prise à la nuance du rouge brun, celle qui se modifie le plus lentement. Peindre en acajou.

ACANTHE, s. f. (du latin Acanthus, et, par ce mot, du grec Ἄχανθος, venu lui-même d'Ἄχλ, pointe. Voy. Acacia).

Plante à fleur labiée, dont l'espèce commune, vulgairement nommée Branche ursine, est remarquable par ses belles feuilles découpées qui se recourbent naturellement à leur extrémité.

Cette plante conserve son nom latin chez nos vieux écrivains français.

L'herbe d'acanthus mol y croist (en Crète) en plusieurs lieux humides; mais l'acanthus espineux est sauvage, croissant par les champs et par les sentiers.

> PIERRE BELON, Singularitez et choses mémorables de divers pays estranges, 1, 18.

Elle ne tarde pas à enrichir notre langue d'un nouveau mot :

Une jeune fille de Corinthe, preste à marier, estant morte, sa nourrice posa sur son tombeau, dans un panier, quelques petits vases que cette fille avoit aimez pendant sa vie, et afin que le temps ne les gâtast pas si tost estant à découvert, elle mit une tuile sur le panier, qui ayant esté posé par hazard sur la racine d'une plante d'acanthe, il arriva, lorsqu'au printemps les feuilles et les tiges commencerent à sortir, que le panier qui estoit sur le milieu de la racine, fit élever le long de ses costez les tiges de la plante, qui rencontrant les coins de la mile furent contraintes de se recourber en leur extrémité et faire le contournement des volutes. Le sculpteur Callimachus.... passant auprès de ce tombeau, vit le panier et de quelle sorte ces feuilles naissantes l'avoient en vironné : cette forme nouvelle luy plut infiniment, et il en imita la manière dans les colonnes qu'il fit depuis à Corinthe, établissant et réglant sur ce modèle les proportions et les mesures de l'ordre corinthien.

CL. PERRAULT, trad. de Vitruse, IV, I.

Plus bas est une pièce toute couverte d'acanthe, si douces et si tendres sous les pieds qu'on ne les sent proque pas.

SACY, trad. des Lettres de Pline le Jeune, V,6

On avoit vu à sa porte les branches de laurier et d'aanthe que, suivant l'usage, on suspend à la maison d'un palade.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 8.

Cà et là de hauts cyprès remplaçaient les colonnes ombées dans ces palais de la mort; l'acanthe sauvage ampait à leurs pieds, sur des débris, comme si la nature était plu à reproduire sur les chefs-d'œuvre mutilés de architecture, l'ornement de leur beauté passée.

CHATEAUBRIAND, Lettre sur Rome. A M. de Fontanes.

Je courberais le lierre et l'acanthe en berceaux....

Et lorsque autour de lui, déchaîné sur la terre, L'hiver impétueux brisait encor la pierre, D'un frein de glace encore enchaînait les ruisseaux, Lui déjà de l'acanthe émondait les rameaux. Dellile, trad. des Géorgiques, IV.

Delille s'est écarté de l'usage en faisant acanthe du nasculin dans le vers suivant :

Le Nil du vert acanthe admire les feuillages. Méme ouvrage, II.

N. B. On a pense qu'il s'agissait ici, non pas de la plante que nomme ailleurs Virgile dans ses Georgiques, et dans ses Bucoliques, III, 45; IV, 20; mais de l'arbre appelé par Dioscoride (liv. I, c. CLV) "Ακανθα αραβική; par Théophraste (liv. IV, c. III), "Ακανθος; par Pline (liv. XXIV, c. XII), Spina Ægyptiaca, et auquel nous avons longtemps donné d'après les Anciens le nom d'Acacia, (Voir ce mot.)

ACANTHE se dit encore de l'ornement d'architecture imité de la feuille d'acanthe.

On lit chez Nicot, au mot Branque ursine :

Les architectes la nomment vulgairement acanthe.

Thrésor de la langue françoise.

ACARIATRE, adj. des deux genres.

Autrefois ACARIASTRE, que donnait encore en 1694 et 1718 le Dictionnaire de l'Académie.

On lit chez Bourgoin, De origine et usu vocum vulgarium, p. 16 v°: ACHARIASTRE.

Des étymologies fort nombreuses par lesquelles on a cherché assez vainement à expliquer l'origine d'acariatre, le rapportant à des mots tantôt de la vieille langue française, tantôt de la langue celti-

que, le rattachant tantôt au latin et tantôt au grec, nous ne rapporterons que les suivantes :

Sainte-Palaye, Glossaire de l'ancienne langue françoise, et récemment M. Burguy, Grammaire de la langue d'oil, sont tentés de rapporter ACARIÂTRE à notre vieux mot char, care, tête, duquel on avait fait acharier, acarier, mettre tête à tête, confronter.

Ménage fait venir ACARIÂTRE d'acer, par l'intermédiaire d'acriaster qu'il forme au moyen du féminin acris et de la terminaison aster. En faveur de cette étymologie, il allègue la définition d'ACARIÂ-TRE dans le Dictionnaire de l'Académie, Un homme d'humeur aigre. On peut ajouter que Danet traduit ACARIÂTRE par acer.

ACARIÀTRE paraît s'être dit, fort anciennement, de certains maniaques, de certains fous. Il est joint au mot fou, fol acariastre, et traduit par insanus, mente captus, furiatus, dans le dictionnaire de Robert Estienne, édition de 1549, et dans celui de Nicot, en 1606. Ces deux lexicographes inclinent même à le dériver, d'après notre vieux grammairien Jacques Dubois ou Sylvius, du nom de saint Acaire, auquel on recommandait, on menait en pèlerinage les gens atteints de folie, pratique ancienne dont il est question dans un drame du moyen âge, le Jeu du mariage, composé par Adam de la Halle vers 1260, et dans ces vers d'Eustache Deschamps:

.... Tu serois plus hors de sens Que ceux qu'on mène à Saint-Acaire.

Ce n'est certainement pas de cette pratique qu'est venu le mot acariàtre. Elle vient plutôt elle-même de la ressemblance de ce mot avec le nom de Saint-Acaire. C'est l'opinion de Ménage et de La Mothe Le Vayer particulièrement. Ils rapportent, l'un dans ses Origines de la langue françoise, l'autre dans la sixième journée de son Hexameron rustique, des exemples fort nombreux et fort piquants de pareilles pratiques qui n'ont pas une autre origine.

L'on recommande sur un pareil fondement les personnes sujettes au vertigo ou aux dérèglemens de cervelle, à saint Avertin; d'autres à qui la tête tourne à saint Atourny qui est sans doute saint Saturnin, et les acariâtres. . . . à saint Acaire.

LA MOTRE LE VAYER, à l'eudroit eité.

ACARIATRE semble pris au sens de Fou dans les passages suivants :

De telle maniere de gens sont venus en avant je ne say quels acariastres, lesquels pretendent orgueilleusement la doctrine de l'Esprit, mesprisans quant à eux toute lecture.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. I, c. IX, § 1.

Ses festes orgiennes estoient celebrées de trois ans en trois ans, par des femmes foles et acariastres, avec des hommes.

G. BOUCHET, Serées, liv. I, 1re sérée.

Philippe le Bel manda à Boniface huitième qu'il n'avoit puissance quelconque sur les rois de France, et que ceux qui disoient le contraire estoient des sots et des acariastres.

Ant. ARNAULD, Plaidoyer pour l'Université (juillet 1594).

ACARIÀTRE ne s'applique plus depuis longtemps à une maladie mentale, mais seulement à un défaut de caractère.

Il se dit d'une personne Aigre, fàcheuse, criarde, opiniâtre.

N'est-ce pas une estrange chose, dit-elle, qu'on en veut tant à nostre pauvre religion? On nous appelle libertins, cruels, acariastres, imposteurs, semeurs de zizanies, la peste des Estats et l'origine de tous les mal'heurs qui ont inondé par toute la France.

Les Caquets de l'accouchée, IIº journée.

Ils... empescherout bien que ces meschants huguenots acariastres n'entrent aux Estats.

Satire Ménippée, Harangue de M. le lieutenant.

Ces raisons étant adroitement débitées parmi un peuple mutin et acariatre,... y imprimerent la haine des Francois.

MÉZERAY, Histoire de France. Année 1583; Henri III.

On dit que cette acaridire a tenu garnison quelquesois des quinze jours entiers dans la chambre de sa sœur, et n'alloit pas seulement à la messe de peur que le mari ne lui sit sermer la porte.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, le Président le Cogneux.

Cette belle-mère étoit une grande femme sèche, bilieuse, acaridtre et brutale.

DUPRESHY, Historiettes. Le Correspondant de la Guinguette.

Ne vous souciez pas d'une semme acariatre, des caillettes, et des ames basses.

Montesquieu, Lettres, 15 décembre 1754.

Ils ressemblent à cet Allemand qui ayant eu une petite difficulté à Blois avec son hôtesse, laquelle avait les cheveux un peu trop blonds, mit sur son album: Nota bene: Toutes les dames de Blois sont rousses et acaritatres.

VOLTAIRE, des Mensonges imprimés, art. XXXIII.

Sa femme devenant tous les jours plus laide, devint acaridtre et insupportable.

LE MEME, Romans; Candide, c. 30.

Le ciel ne les fit point insinuantes et persuasives pour devenir acaridtres; il ne les fit point foibles pour être impérieuses; il ne leur donna point une voix si douce pour dire des injures.

J.-J. Roussrau, Émile, V.

Je suis trop dissicile, trop exigeante, trop acariatre; j'ai tous les défauts d'une malheureuse créature qui aime avec abandon.

Mile DE LESPINASSE, Lettres, LXXII, 1774.

Junon, déesse *acariastre*Autant ou plus qu'une marastre,
Lui fit passer de mauvais jours.

Scarron, Virgile travesti, I.

La dispute hautaine...

Monstre hargneux, superbe, acariâtre.

J.-B. Roussau, Allégories, II, 4.

ACARIÂTRE se dit, par extension, de l'esprit, de l'humeur, du caractère, etc.

Il y a longtemps que je suis las de votre humeur acaridtre.

DUPRESHY, l'Esprit de contradiction, sc. 2.

La veuve, d'un air acariatre: Je vous en prie, ditelle, je vous en prie.

LE MEME, le Double veuvage, I, 12.

Louis XII avoit épousé en secondes noces Anne de Bretagne, veuve de son prédécesseur Charles VIII... Il ne fut pas heureux avec elle; cette princesse étoit d'une humeur chagrine, acaridtre, tracassière.

SAINTE-FOIX, Essais historiques sur Paris. Hôtel des Tournelles.

D'Acariâtre, on avait fait : Acariâtreté, Acariastreté, Accariastreté (Voyez Oudin et Cotgrave, Dictionnaires), Habitude d'un caractère aigre, facheux, opiniatre.

Elle a bien fait voir que ç'a été plutôt par acariatreté qu'autrement qu'elle résista à d'Oradour.

TALLEMANT DES REAUX, Historiettes. Ferriez, sa fille et Tardieu.

ACARIÂTRETÉ, malgré son air étrange, n'est pas plus mauvais qu'opiniâtreté, mais il n'a pas reçu la sanction de l'usage et il n'est plus français.

**ACATALEPSIE**, s. f. (du grec ἀκαταληψία venu lui-même d'à privatif et de κατάληψις).

Impossibilité de savoir, de comprendre une chose; Doctrine de quelques philosophes anciens qui n'admettaient aucune certitude dans les connaissances humaines, et pas même la certitude qu'il n'y a rien de certain; Opinion d'Arcésilas et des académiciens de son école, plus absolue encore que celle des sceptiques.

L'acatalepsie de Pyrrhon ne s'étendoit pas au rapport des sens.

DIDEROT, Opinions des anciens philosophes. Philosophie pyrrhonienne ou sceptique.

ACATALEPSIE, se dit, par extension, en médecine d'une Maladie du cerveau qui prive ceux qui en sont atteints de la faculté de percevoir une idée et de suivre un raisonnement.

ACATALEPTIQUE, adj. des deux genres.

Ce qui appartient à la doctrine de l'acatalepsie, ses partisans et même ses principes.

On l'a dit aussi par extension des malades atteints de la maladie appelée acatalepsie.

### ACCABLER, v. a.

Quelquefois, comme on le voit dans les dictionnaires de Cotgrave, de Richelet, de Furetière et dans le Grand vocabulaire, ACABLER.

Des étymologies assez nombreuses, imaginées | et plus souvent des personnes;

pour rendre compte d'ACCABLER, la moins dénuée de vraisemblance est celle qui le rattache à certaines significations de notre vieux mot chaable, chable, caable;

Non pas à celle que Cotgrave a en vue lorsqu'il traduit arbitrairement, ce semble, ACCABLER par attacher avec ou à un câble »; mais à d'autres plus en rapport avec l'usage constant de ce verbe.

Plusieurs exemples, cités par Du Cange, D. Carpentier, Caseneuve, établissent qu'on se servait de chaable pour exprimer, tantôt un abatis d'arbres ou de branchages; tantôt l'action de jeter à terre, un coup, une meurtrissure; d'autres fois ensin pour traduire uu mot de la basse latinité, cabulus, qui désignait dans le moyen àge une machine à lancer des pierres, une catapulte. On disait aussi dans le premier sens chablaie, chablis encore employé par la législation forestière, caablis, cablis; dans le second chapliz, comme l'atteste l'exemple suivant:

Mettre les batailles en ordre, representer la rencontre, le conflit, l'execution de l'artillerie, le traict des haquebutiers, archiers, arbalestiers, poulsiz de piques, chocz d'hommes d'armes, heurtis de chevaulx, coups d'espée, chapliz de masses, haches et halcbardes.

GUILLAUME DU BELLAY, Prologue de ses Mémoires.

De là donc, très-probablement, par l'intermédiaire d'achabler. ACCABLER.

Raoulin vint au suppliant..... l'achabla et tira à terre. Lettres de rémission de 1423. Voy. Glossaire de Du Cange, addit. de D. Carpentier.

La trace de cette origine s'aperçoit dans les anciennes définitions d'ACCABLER; dans celle de Nicot:

« Affouler aucun de coups pesans, l'aterrer à force de pesanteur et de charger sur lui. »

Dans celle de Cotgrave:

« ...Porter à terre par coups... oppresser sous un poids trop fort, un fardeau trop lourd. »

Ainsi pris au propre, ACCABLER se dit des choses et plus souvent des personnes;

#### Des choses:

Il voit quelques fuyards sauter dans une barque; Il s'y jette, et les siens, qui suivent leur monarque, D'un si grand nombre, en foule, accablent ce vaisseau, Que la mer l'engloutit avec tout son fardeau.

P. CORNEILLE, la Mort de Pompée, V, 3.

### Des personnes:

Les maisons où nous habitons, comme elles sont assiduellement sujettes à brusler de jour, nous menacent... de nuict de nous accabler.

CALVIM, Institution chrestienne, liv. I, c. 17.

Ils ne feurent pas plus tost partis que le comble de la gualerie tomba sur les garsons qui estoyent demourez dessoubz, et les accabla tous.

Amyor, trad. de Plutarque, Vie de Cimon, c. 10.

Et pour n'avoir pas esté la poudre bien dispensée ni logée, la terre enlevée accabla deux cens hommes dans le fossé, des plus choisis de l'armée.

Agr. D'AUBIGNÉ, Histoire universelle, t. II, liv. I, c. 9.

Hippias, d'un âge plus avancé, sembloit devoir accabler Télémaque, dont la tendre jeunesse étoit moins nerveuse.

Finelon, Telemaque, XIII.

ACCABLER, au figuré, ne se dit guère que des personnes, quand il s'agit de ce qui est pour elles comme un poids, un fardeau difficile à porter.

Tels sont, dans l'ordre physique, l'àge, les besoins du corps, les infirmités, les maladies, les fatigues, les austérités, etc.

L'abstinence et maceration de la chair l'accabloient, et l'oraison ne l'allegeoit nullement.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la Vie dévote, IV, 15.

Considérez bien où vous êtes; voyez la mortalité qui vous accable; regardez cette figure du monde qui passe.

BOSSUET, Sermons. Contre l'ambition.

Mes vapeurs n'ont pas voulu m'accabler pendant que j'étois occupée à ma jambe.

Mme DE SEVIGNÉ, Lettres, 28 juin 1685.

Sa vieillesse ne ressembloit point à celle des hommes que le poids des années accable sur la terre.

FÉNELON, Télémaque, XIV.

Le sommeil m'accable, et je ne réponds pas que j'entende, saus me rendormir, tous les vers que vous avez à me dire.

LE SAGE, le Diable boiteux, XIV.

Ces vins généreux, propres à nourrir et fortifier les tempéramens robustes qui en ont l'habitude, mais qui accablent, ruinent et enivrent les foibles et délicats qui n'y sont point faits.

J.-J. ROUSSEAU, Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, Préface.

Tels sont, dans l'ordre moral où les applications de ce mot sont en nombre infini,

Par exemple, le courroux céleste:

Suffit qu'il faut que le courroux du ciel l'accable quelque jour.

Molikan, le Festin de Pierre, I, 1.

La supériorité, la victoire d'un ennemi, d'un adversaire :

Les ennemis alloient accabler ce petit nombre, quand le capitaine Fisser, etc.

SARASIN, Siège de Dunkerque.

Ninus, plus entreprenant et plus puissant que ses voisins, les accabla les uns après les autres.

BOSSUET, Discours sur l'Histoire universelle, III, 4.

Tout appelait ces mêmes barbares qui n'avaient pu vaincre la république guerrière, et qui accablèrent Rome languissante, sous des empereurs cruels, efféminés et dévots. Voltaire, Essai sur les mœurs, Introd. Conquêtes des Romains.

Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler, Et ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler. Molière, les Femmes savantes, III, 5.

Ce n'est plus cette reine éclairée, intrépide, Élevée au-dessus de son sexe timide, Qui d'abord accabloit ses ennemis surpris. J. RACINE, Athalie, III, 3.

De mauvaises lois, un pouvoir oppressif, l'énormité des charges publiques, une grandeur, une gloiretrop chèrement achetées:

Renversez ce mauvais ordre qui accable les bons, qu z récompense le vice.

Finelon, Télémaque, X.

La France, presque épuisée, avoit éprouvé ces temps difficiles, où le salut des peuples rend la dureté des charges publiques nécessaire, et où pour les défendre il faut presque les accabler.

MASSILLOR, Panégyrique de saint Louis.

Quelques tyrans qui accablassent l'Italie, les Allemands étaient ce que Rome haïssait le plus.

VOLTAIRE, Annales de l'Empire. Henri l'oiseleur.

A vaincre tant de fois mes forces s'affoiblissent; L'État est florissant, mais les peuples gémissent, Leurs membres décharnés courbent sous mes hauts Et la gloire du trône accable les sujets. [faits, P. CORNELLE, la Toison d'or. Prologue, sc. 1.

Haï, craint, envié, souvent plus misérable

Que tous les malheureux que mon pouvoir accable.

J. RACINE, Esther, II, 1.

L'infortune, le déshonneur, la tristesse, le travail, les affaires, l'ennui :

Pour exprimer ceste morne, muette et sourde stupidité qui nous transit, lorsque les accidens nous accablent surpassans nostre portée.

MONTAIGNE, Essais, I, 2.

Parmi tant de devoirs, vous jugez bien que je péris; ce que je fais m'accable, et ce que je ne fais pas m'iuquiète.

Je finis, ma très-chère, pour ne pas vous accabler.

M<sup>me</sup> De Sévigné, Lettres, 13 mai 1672; 3 juin 1675.

Un homme que le nombre, le poids, la diversité, la difficulté et l'importance des affaires occupent seulement et n'accablent point.

La Bruyère, Caractères, c. 11.

Cet amas de gloire dont ils ont hérité n'est plus qu'un poids de honte qui les flétrit et qui les accable.

MASSILLON, Petit Carême. Grandeur de Jésus-Christ.

La tristesse et l'ennui t'accableront au sein des amuseméns frivoles.

J.-J. ROUSSRAU, la Nouvelle Héloise, part. II, lettre xr.

Vous sercz surpris si je vous avoue que la perte de la vue n'est pas mon plus grand malheur; celui qui m'acca-ble, c'est l'ennui.

Mme Du Drefand, Lettres. 1er mars 1769. A Voltaire.

Chaque instant l'affoiblit, et chaque effort l'accable.

P. CORRELLE, Attila, V, 6.

La misère m'accable et la douleur me presse.

La mina, Psaumes, XXXVII.

Et le déchaînement de toute la nature

Ne m'accableroit pas comme cette aventure.

Molière, le Misanthrope, IV, 2.

Et sans doute elle attend le moment favorable Pour disparoître aux yeux d'une cour qui l'accable. J. RACINE, Bérénice, I, 3.

Tant de coups imprévus m'accablent à la fois, Qu'ils m'ôtent la parole et m'étouffent la voix. Le même, Phèdre, IV, 2.

Il est assez puni quand l'opprobre l'accable.

GRESSET, le Méchant, V, 10.

Certaines impressions, certaines pensées, trop fortes pour l'esprit, certaines situations difficiles ou génantes.

Votre infini m'étonne et m'accable : c'est ma consolation.

FÉNELON, Traité de l'Existence de Dieu, II, 2, § 27.

Je le sens, mon ami, le poids de l'absence m'accable.

J.-J. Roussaau, la Nouvelle Héloise, part. I, lettre xxv.

Un excès de plaisir nous rend tout languissans, Et quand il surprend l'âme, il accable les sens. P. Correlle, le Cid, 1V, 5.

mande:

Un cœur né pour servir sait mal comme on com-Sa puissance l'accable, alors qu'elle est trop grande. Le même, la Mort de Pompée, IV, 2.

Assez et trop longtemps mon amitié t'accable.

J. RACINE, Andromaque, III, 1.

Des preuves, des arguments sans réplique, des remontrances, des reproches, des menaces, des importunités, des persécutions :

Ils ont fait faire des consultations par tous les plus grands docteurs d'Italie, qui leur donnent cause gagnée, et pensent nous accabler à force de paragraphes et d'authoritez de divers docteurs.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. V; 17 février 1599.

Cela vous justifie si peu, qu'il n'y a rien qui vous accable davantage.

PASCAL, Provinciales, XIII.

On les presse, on les importune, on les accable, et on réussit en les accablant.

Finnos, Télémaque, XIII.

Ami, n'accable point un malheureux qui t'aime.

J. RACINE, Andromaque, I, 1.

Accabler une personne veut quelquesois dire Achever, consommer sa perte.

Ces perfides adorateurs de la fortune... qui nous accablent dans la disgrâce.

Molikar, l'Impromptu de Versailles, sc. 3.

Loin d'accabler les insirmes et les pécheurs, sa voix charitable les appellera, et sa main bienfaisante sera leur soutien.

Bossuet, Discours sur l'Histoire universelle, II, 4.

Voulez-vous accabler un malheureux?

Massillon, Caréme. Lundi de la IVº semaine.

On ne devait pas s'attendre que le sénat de Gênes se joignît aux oppresseurs de la patrie, pour *accabler* ses défenseurs et pour achever sa perte.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 21.

En général les lâches aiment à faire leur cour aux puissans, en achevant d'accabler tous ceux qu'ils oppriment.

J.-J. ROUSSRAU, Lettres, 1770. A M. de Saint-Germain.

Ils vouloient tous ensemble accabler Mithridate.

J. Racme, Mithridate, V, 4.

Dans cet emploi d'ACCABLER, le nom de la personne est quelquesois remplacé par une qualification abstraite.

Le vice... aussy tost qu'il s'attache à l'âme, il la brise et l'accable et ruine; il remplit l'homme de douleurs, de lamentations, de rancunes, de regrets et de repentance.

> Amnor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Que le vice seul est suffisant pour rendre l'homme malheureux.

Luy seul, sans rien dire, sans siller les yeux, se tint debout, contemplant fixement le corps de son fils; jusques à ce que la vehemence de la tristesse ayant accablé ses esprits vitaux, le porta roide mort par terre.

Cet effort acheva d'accabler le peu de vie qui lui restoit.

MONTAIGHE, Essais, I, 2; II, 22.

Jouer longuement à la paume, ce n'est plus recréer le corps, c'est l'accabler.

S. Fareçois de Sales, Introduction à la vie dérote, part. III. c. 31.

Ces montagnes d'écritures accablent les têtes et n'édifient point les esprits.

BALZAC, Socrate chrétien, disc. V.

Je sais trop comme agit la vertu véritable;
C'est sans en triompher que le nombre l'accable.
P. CORBRILLE, Horace, IV, 1.

Le poids de sa couronne accablait sa faiblesse:

Voltaire, la Henriade, I.

ACCABLER, toujours au figuré, peut avoir pour régime à l'actif, pour sujet au passif, soit des expressions collectives désignant des régions, des États, des peuples, soit des mots qui expriment des idées abstraites.

Vous succédez à une mouarchie florissante, il est vrai, mais que les pertes passées ont accablée.

MASSILLON, Petit Caréme. Tentations des Grands.

Cette abondance de lois adoptées, et, pour ainsi dire, naturalisées, est si grande qu'elle accable également la justice et les juges.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, CI.

L'Orient accable

Ne peut plus soutenir leur effort redoublé.

J. RACINE, Mithridate, III, 1.

ACCABLER, tant au propre qu'au figuré, se construit fréquemment avec des prépositions dont le régime marque la cause de l'action exprimée par le verbe;

Avec la préposition par :

Particulièrement au figuré, en parlant des personnes ou de ce qu'on personnifie :

Les Ægyptiens... veulent que leurs ames soient estayées de corps legiers, habiles et dispos, et non pas que la partie divine qui est en culx soit opprimée, et accablée par le poids et la force de celle qui est mortelle.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. D'Isis et d'Osiris.

La fortune acheva de l'accabler par ce dernier coup.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, III, 13.

Les jansénistes les tiennent en échec, et les pressent si furieusement, que la moindre parole qui leur échappe contre les principes des Pères, on les voit incontinent accablés par des volumes entiers, où ils sont forces de succomber.

#### PASCAL, Provinciales, III.

C'est par des changemens continuels que l'âme se maintient dans un état supportable et qu'elle s'empêche d'étre accablée par l'ennui et le chagrin.

> NICOLE, Essais de morale. De la Foiblesse de l'homme, traité I, c. 12.

Sidétès, qui ne pouvoit soutenir ses effroyables dépenses que par des rapines insupportables, fut accablé tout d'un coup par un soulèvement général des peuples et périt avec son armée tant de fois victorieuse.

Bossurt, Discours sur l'Histoire universelle, I, 9.

Ces faux savans *les ayant* souvent accablés par le poids de leur profonde érudition.

MALEBRANCHE, de la Recherche de la vérité, liv. II, part. II, c. 4.

Paroissez accablé, outré, hébêté par le chagrin; surtout écoutez patiemment la mercuriale: songez que l'argent est au bout.

DUFRESNY, le Chevalier joueur, II, 3.

.... Le sublime, le pathétique, accablent comme par leur poids, et au lieu d'applaudissemens arrachent des pleurs.

ROLLIN, Traité des études, IV, 2.

Rome étoit en ce malheureux état, qu'elle étoit moins accablée par les guerres civiles que par la paix.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 11.

Nés pour la médiocrité, nous sommes accablés par les esprits sublimes.

LE MEME, Dialogue de Sylla et d'Eucrate.

Trop petit pour cette immensité, accablé par le nombre des merveilles, l'esprit humain succombe.

Burron, Manière de traiter l'histoire naturelle. Discours I.

Avec la préposition de :

Encore en parlant des personnes, soit au propre :

Il lui alla mettre le coude dans le creux de l'estomac, l'accablant de tout son corps.

SCARRON, Roman comique, I, 6.

Tu lui avois promis de lui donner ce que les Sabins portoient à la main gauche. Elle croyoit avoir les brace-

lets de grand prix qu'elle avoit vus : on lui donna tous les boucliers dont on l'accabla sur le champ.

FÉNELON, Dialogue des morts, IX. Romulus et Tatius.

Il pensa être accablé de pierres par les paysans qui le prenoient pour un voleur.

FONTENELLE, Éloge de Tournefort.

Soit d'une manière figurée, très-fréquemment et avec les acceptions très-diverses énumérées plus haut,

Au sens physique:

Vous connoissez bien le bon homme Appius Claudius : regardez-le, je vous prie, accablé d'années et de maladies...

BALZAC, le Romain. Discours I.

Il sussit que je vous ordonne, à vous et à votre sille, de ne point célébrer sans mon consentement vos noces avec lui, sur peine d'encourir la disgrâce de la Faculté et d'être accablé de toutes les maladies qu'il nous plaira.

Molière, Pourceaugnac, II, 2.

C'est... la vraie grâce de l'aumône, en soulageant les besoins des pauvres, de diminuer en nous d'autres besoins, c'est-à-dire des besoins honteux, qu'y fait la délicatesse; comme si la nature n'étoit pas assez accablée de nécessités.

Bossurt, Oraison sunèbre d'Anne de Gonzague.

Il vous montre son père uccablé de vieillesse, et alarmé des périls de ce cher enfant.

FÉRELON, Lettre à l'Académie, V.

J'y ai fait élever des tours, d'où nos troupes peuvent accabler de traits tous les ennemis qui viendroient des montagnes dans notre pays.

LI MEME, Telemaque, X.

Je crois que le maréchal de Bellefonds ne relèvera point de la maladie dont il est accablé.

Mme DE Sávigná, Lettres, 8 novembre 1679.

Peu de gens résistent aux années. Je crois ne m'en être pas encore laissée accabler.

Ninon de L'Enclos, Lettre à Saint-Évremond.

Le tremblement arriva justement à l'heure marquée dans la prédiction, et quarante mille personnes en furent accablées.

CHARDIN, Journal du voyage en Perse, Ire part., p. 296.

... Il arriva accablé des fatigues d'un si long voyage.

Tout est changé, dit pour lors un homme qui paroissoit accablé de goutte.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, XII, LIX.

L'honneur étant mis à ne combattre qu'à cheval, on prit l'habitude de porter une armure complète de fer qui est accablé un homme à pied de son poids.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 58.

Comment, dis-je, mon père accable de tant d'âge, Et sa force à présent servant mal son courage, Ne se décharge-t-il, avant qu'y succomber, D'un pénible fardeau qui le fera tomber? Rotaou, Venceslas, I, I.

Battez, frappez, chargez, accablez-moi de coups.

Molikar, Amphytrion, III, 8.

#### Soit au sens moral:

Ils mettent grand peine à recueillir force tesmoignages de l'Escriture, afin que... pour le moins ils nous puissent accabler de la multitude.

CALVIE, Institution chrestienne, liv. II. c. v, § 6.

Perseus le pere suivoit,... vestu d'une robe noire... il estoit tout esperdu et troublé de sens et d'entendement pour la poisanteur des maulx et malheurs dont il se sentoit accablé.

Amyor, traduction de Plutarque. Vie de Paulus Emplius, c. 15.

Ils vous assomment de l'authorité de leur experience : ils ont ouy, ils ont veu, ils ont fait, vous estes accablé d'exemples.

MONTAIGHE, Essais, III, 8.

Vous auriés pitié de moy, si me voyés, car je suis accablé d'affaires que j'en succombe soubs le faix.

HERRI IV, Lettres, 1590. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. 111, p. 320.)

Mais ce prince ayant desja l'esprit accablé du soin des affaires qu'il avoit sur les bras, estoit encore agité en dormant par les images du mal·heur qui le menaçoit.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, liv. III, c. 215.

La Rapinière les accabla de cent contes pleins de vanité.

SCARRON, Roman comique, I, 4.

Il les accable d'emplois, d'occupations, de desseins, de divertissemens qui les empêchent de penser à eux.

Nicola, Sur l'Épitre du 110 dimanche de caréme.

Nous nous trouvons également accablés de ce que nous avons fait et de ce que nous avons manqué de faire.

Bossurr, Oraison funèbre de la reine d'Angleterre.

Par cette multitude d'empereurs et de césars, l'État est accablé d'une dépense excessive.

LE MEME, Discours sur l'Histoire universelle, III, 7.

Il assembla ses frères et ses parents : tous les mécontens, tous ceux qui étoient accablés de dettes.... se joignirent à lui.

Le même, Politique tirée de l'Écriture, liv. VI, art. 3.

Mon Dieu, j'appréhende d'étre accablé du poids de mes péchés, mais je crains encore plus d'étre accablé du poids de vos bienfaits.

FLÉCRIER, Sermons. Pour le jour de la Cène.

Malheur à vous, qui chargez vos frères de fardeaux pesans, dont ils sont accablés et qu'ils ne peuvent porter.

Boundalour, Sermons. Sur la sévérité évangélique.

Ah! seigneur Argante, vous me voyez accablé de disgrâce.

Molière, les Fourberies de Scapin, III, 7.

Cette pauvre de Vins est accablée de procès.

Je me suis laissée accabler de visites.

MΨ° DE SÉVICEÉ, Lettres, 3 juillet 1680; Jour de la Toussaint, 1680.

Il y a des hommes si accablés de quiétude et d'indolence, qu'ils se marient seulement pour se désennuyer.

DUPRESET, Amusemens sérieux et comiques, VII.

Je vous demande grâce, s'écria-t-elle, je me rends; vous m'accablez de mondes et de tourbillons.

FORTENELLE, les Mondes, 5e soir.

Et moi, je vais le chercher pour l'accabler d'injures; je sens que je suis sa femme.

LE SAGE, Turcaret, V, 15.

Je suis accablé sans cesse d'ordres, de commandemens, d'emplois, de caprices.

Il n'est, je crois, arrivé qu'à lui (Louis XIV) d'être en même temps comblé de plus de richesses qu'un prince n'en sauroit espérer, et accablé d'une pauvreté qu'un particulier ne pourroit soutenir.

MONTESQUINU, Lettres persanes, IX, XXXVII.

Quand viendra donc le temps où je vous accablerai tout le jour de prose et de vers!

Voltaine, Lettres en vers et en prose, 5 novembre 1734. A Cideville. du roi, on leva le siége de Frédérichshall; ns un moment : les Suédois, plus accablés gloire de leur prince, ne songèrent qu'à c leurs ennemis.

DLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. VIII.

usage de ma raison est de s'anéantir dec'est mon ravissement d'esprit, c'est le oiblesse, de me sentir accablé de ta gran-

J.-J. ROUSSEAU, Émile, IV.

roit-on qui sont accablés de sollicitations réputation de crédit, et qui... se gardent s importuns en les détrompant!

Duclos, Considérations sur les mœurs, c. 7.

ible de mes écritures, et l'on se plaint l'écris point.

DEFFAND, Lettres, 27 mars 1771. A H. Walpole.

t médité à loisir les lois de Solon, il fut ule d'importuns qui l'accabloient de quesls, de louanges ou de reproches.

Y, Voyage d'Anacharsis, Introd., part. II, sect. 1.

restai seul accablé de regrets.

RACAN, les Bergeries, V, 1.

nit que parler, et de sa voix divine nt paru tous accablés.

P. CORNEILLE, Psaumes, XLV.

J. RACINE, Bérénice, IV, 4.

errai ses yeux, armés de tous leurs charur les miens, m'accabler de leurs larmes.

gé de gloire, accablé de douleurs. Le même, Mithridate, V, 4.

es fardeaux n'accable point ses frères. Le mine, Athalie, IV, 2.

1x dédaigneux dont il m'ose accabler. Voltaire, Tancrède, IV, 5.

homme accablé du poids de son loisir.

pint à vos sens de mollesse accablés
arfums de Flore à la fois exhalés.

LE MEME, Discours sur l'homme, IV.

emples suivants, le régime de la préit lui-même un nom de personne. Ainsi fut la Croacie accablée du grand-seigneur.

Aon. D'Aumont, Histoire universelle, t. III, liv. I, c. 21.

Les Bulgares... se joignirent à tant d'ennemis dont l'empire étoit accablé.

Bossurt, Discours sur l'Histoire universelle, I, 11.

D'Hacqueville n'aime que ceux dont il est accablé; accablons-le donc.

Mme de Sávigná, Lettres, 16 octobre 1675.

Il y a quelques jours qu'un homme de ce caractère nous accabla pendant deux heures de lui, de son mérite et de ses talens.

On attacha sans retour et sans espérance des gens accablés l'un de l'autre, et presque toujours mal assortis.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, L, CXVII.

Au même sens, en parlant d'abstractions :

La mémoire est le plus souvent accablée de fardeaux inutiles; aussi ne cherche-t-elle qu'à les secouer.

FORTEBELLE, Éloge du P. Malebranche.

Il ne s'informe point de ce qu'on délibère Dans ces graves conseils, d'affaires accablés. RACAH, Stances à Tyrsis.

Il semble toutesois que mon âme troublée Resuse cette joie et s'en trouve accablée. P. Conneille, le Cid, I, 1.

Avec la préposition sous, et, plus anciennement, dessous,

Au propre, et en parlant des choses :

Maints chasteaux accablés dessous leur propre faix, Enterrent avec eux les noms et les devises De ceux qui les ont faits.

RACAN, Ode à Bussy-Rabutin.

Et que tantôt, aux yeux du chapitre assemblé, [cablé. Il soit (le lutrin) sous trente mains en plein jour ac-Boileau, le Lutrin, IV.

Au propre encore, en parlant des personnes :

Tarpéia... estant portée par terre à coups de bracelets et de pavois, elle mourut accablée soubs le faix.

Auvor, trad. de Plutarque. Vie de Romulus, c. 26.

(La mine) emporta grande partie d'icelle grosse tour, et sous les ruines accabla ledit seigneur comte (de Dampmartin), dont ce fut aux François très-grand dommage.

MARTIN DU BELLAY, Memoires, VIII, année 1537.

Le désordre fut augmenté par un stratagème; car coupant les cordages des tentes, les soldats demeuroient accablez dessous, et estoient égorgez aisément.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite. Histoires, V, 2.

La mèche d'un soldat étant tombée dans un tonneau de poudre, fit sauter une muraille, sous les ruines de laquelle il demeura accablé.

Pellisson, Histoire de l'Academie, notice sur M. Habert.

Les Dieux mêmes peuvent étre accablés sous les ruines de leurs temples, mais son sage (de Sénèque) n'en sera pas accablé.

MALEBRANCHE, de la Recherche de la vérité, liv. II, part. IÍI, c. 4.

Six mémoires à la fois contre moi! c'étoit assez d'un seul pour mes forces, et je me vois accablé sous les boucliers des Samnites.

BRAUMARCHAIS, Mémoires; Procès Goëzman, part. II, Addition.

Dans le sein de Priam n'a-t-on pu l'immoler?

Sous tant de morts, sous Troie, il falloit l'accabler.

J. RACIEE, Andromaque, I. 2.

Au figuré, en parlant des choses:

J'irai sous mes cyprès accabler ses lauriers.

P. Correlle, le Cid, IV, 2.

En parlant des personnes :

Après que l'on a receu sur ses espaules une grande puissance, la porter, la manier, et ne se laisser point accabler ne briser dessoubz par la grandeur et poisanteur des affaires, c'est faict en homme qui a la vertu, l'entendement et le courage tel comme l'avoit Alexandre.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. De la fortune ou vertu d'Alexandre, traité II.

... Une personne exposée aux outrages de la Fortune, accablée sous les ruines d'un parti détruit.

Balzac, le Romain, Discours I.

Nous sommes accablés et comme opprimés sous la foule de nos pénitens.

PASCAL, Lettres provinciales, X. De l'Absolution.

Quoique nos ruines respirent encore quelque air de

grandeur, nous n'en sommes pas moins accablés dessous.

Bossunt, Sermons. Sur la mort.

Après cette séparation, accablée sous le poids de ses infirmités, elle s'appliqua à les souffrir chrétiennement.

Flécules, Oraison funèbre de madame de Montausier.

On trouvoit dans ses discours (de Périclès) une majesté imposante, sous laquelle les esprits restoient accablés.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, Introd., part. II, sect. 3.

Un ministre honnète homme, et qui sait son devoir, Est lui-même accable sous un si grand pouvoir.

Boursault, Ésope à la cour, V, 7.

J'y vois un homme *accablé*Sous le poids de sa misère.

J.-B. ROUSSRAU, Odes, II, 2.

Au même sens, en parlant d'abstractions :

Lorsque et ton corps et ton âme estoient de tout point accablez soubs le faix d'une calamité si-estrange et si per propensée.

Amor, trad. de Plutarque, OEurres morales. Cambino envoyée à Apollonius.

Le premier ouvrage de Tournesort est sait... pour les distribuer (les plantes) en genres et en espèces, qui en sacilitent la connoissance, et empêchent que la mémoire des botanistes ne soit accablée sous le poids d'une infinité de noms dissérens.

FORTERELLE, Éloge de Tournefort.

Pour l'Asie et l'Afrique, elles ont toujours été accablés sous le despotisme.

Ces auteurs dont le métier est... d'accabler la raison sous les agrémens.

MONTESQUIRU, Lettres persanes, CXXXI, CXXXVII.

La nature accablée sous le poids des fléaux, stérile, abandonnée, reprendra bientôt avec une nouvelle vie, son ancienne fécondité.

BUFFOR, Hist. nat. De la Nature, première vue.

Il falloit que sa rage, à l'univers funeste,
Allât encor de lois embrouiller un digeste,
Cherchât pour l'obscurcir des gloses, des docteurs,
Accablât l'équité sous des monceaux d'auteurs.
BOILEAU, Satires, VIII.

ACCABLER, toujours avec les mèmes formes de

construction, s'emploie par hyperbole au sujet de l'applaudissemens du monde, et comme accablé des cacertaines contrariétés.

Tout le monde m'accable de me demander si vous êtes partie.

Mme De Savigna, Lettres, 2 fevrier 1674.

C'est un coup enragé qui depuis hier m'accable, Et qui feroit donner tous les joueurs au diable. Molikas, les Facheux, II, 2.

ACCABLER, toujours avec les mêmes formes de construction, peut être pris en bonne part. Rarement en parlant des choses :

La vigne étoit accablée sous son fruit. FÉRELON, Télémaque, I.

Plus souvent en parlant des personnes.

Ce sont, monsieur, des bontés qui m'accablent. MOLIÈRE, le Bourgeois gentilhomme, III, 6.

Je trouve M. l'évêque de Léon moins chaud que nous n'avions lieu de l'espérer d'un homme que la cour vient d'accabler de grâces...

Le marquis de LAVARDIN à Colbert, 29 novembre 1673. (Voir Correspondance administrative sous Louis XIV, t. I, p. 525.)

Mesdames de Lavardin, de la Troche et de Villars m'accablent de leurs billets et de leurs soins.

La reine d'Angleterre a toute la mine, si Dieu le vouloit, d'aimer mieux régner dans le beau royaume d'Angleterre, où la cour est grande et belle, que d'être à Saint-Germain, quoique accablée des bontés héroïques du roi.

Mme DE Sávigná, Lettres. 29 mai 1675; 2 février 1689.

Opulente elle-même et accablée du superflu.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 3.

Mais vous, comment vous en va? — Tu vois, mon enfant, le mieux du monde; toujours gai, gaillard, accablé Thonneurs et comblé de dettes.

DANCOURT, les Curieux de Compiègne, sc. 2.

Il (le duc du Maine) me trouvoit également sec et roide, lent et bref à lui rendre les révérences longues et marquées dont il m'accabloit.

SAIMT-SIMON, Mémoires, 1716, t. XIV, ec. 1.

Ce poëte qu'on vous a dépeint comme environné des | minal.

resses des grands, n'a trouvé de consolation que dans les sentimens de religion dont il étoit pénétré.

L. RACINE. Mémoires sur J. Racine. Avant-propos.

Je fis de profondes révérences au porteur, je l'accablai de civilités.

LE SAGE, Gil Blas, I, 15.

En m'accablant tous les jours de présens, il semble que vous vous imaginiez avoir besoin de ces liens-là pour m'attacher à vous.

LE MEME, Turcaret, I, 5.

La Providence... vous a comblé de biens, elle vous accable de gloire. Il vous falloit des malheurs; elle a trouvé l'équilibre en vous rendant sensible.

HALLER, Lettre à Voltaire, 1755.

Frappé de voir ce pauvre homme (Voltaire) accablé, pour ainsi dire, de prospérités et de gloire, déclamer toutesois amèrement contre les misères de cette vie, et trouver toujours que tout étoit mal, je formai l'insensé projet de le faire rentrer en lui-même.

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, liv. IX.

Madame de Grammont y est retournée le 20 de ce mois, accablée de gloire et de fatigue.

Mme Du Deffand, Lettres, 27 mars 1774. A H. Walpole.

J'écarte en vain une foule de moyens pour me renfermer dans les principaux; leur abondance m'accable.

BEAUMARCHAIS, Mémoires; Procès Goëzman. Supplém., part. II.

Tu trahis mes bienfaits, je les veux redoubler; Je t'en avois comblé, je t'en veux accabler. P. CORNELLE, Cinna, V, 3.

Je vous vois accabler un homme de caresses. Molière, le Misanthrope, I, 1.

Non content d'enrichir, vous accablez de biens. Boursault, Ésope à la cour, III, 2.

Sa femme, le voyant tout prêt de s'en aller, L'accable de baisers.

LA FONTAINE, Contes, I, 1.

Et depuis que tes dons sont venus m'accabler.... Boileau, Épitres, VIII.

De charges et d'honneurs on l'accable à mes yeux. LA FOSSE, Manlius, I, 3.

ACCABLER devient quelquefois yerbe prono-

## Au propre:

Un des trois cents, dit-il, qui estoit demouré seul, ayant honte de s'en retourner à Sparte, ses compagnons estans tous demourez morts sur le champ, s'accabla luimème en la place dessoubs un monceau de boucliers et de pavois.

Amor, trad. de Plutarque. De la Malignité d'Hérodote, c. 18.

### Au figuré:

Quel aveuglement..... de prendre plaisir à se charger de soins, de peines, de fatigues, et à s'en charger jusqu'à s'accabler!

Bourdalous, Sermons. Sur l'Ambition.

C'ent été faire peu d'honneur à mes premières résolutions, que de les changer, et de vouloir m'accabler encore d'une dette de mille écus.

Mme de Sévigné, Lettres, 2 nov. 1689.

Il s'est accablé de superfluités, que l'habitude enfin lui rend nécessaires.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 11.

De tous les gouvernemens despotiques, il n'y en a point qui s'accable plus lui-même que celui où le prince se déclare propriétaire de tous les fonds de terre et l'héritier de tous ses sujets.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, V, 14.

Je sais, là-dessus, tout ce qu'on peut me dire. Je m'accable sans cesse de reproches; je suis désolée; je voudrois être morte.

DIDEROT, le Fils naturel, II, 2.

Ne vous accables point d'inutiles douleurs.

J. RACINE, Alexandre, IV, 2.

ACCABLER, avec le pronom personnel, ne s'emploie pas seulement comme verbe réfléchi, mais comme verbe réciproque.

Dans le temps même que les Anglais entraient dans la ville, les vaincus s'accablaient réciproquement de reproches et d'injures.

VOLTAIRE, Précis du siècle de Louis XV, c. 34.

ACCABLER, comme tous les verbes actifs, peut s'employer absolument.

M. de Longueville a été tué; cette nouvelle accable.

M. de Longueville a été tué; cette nouvelle accable.

M. de Longueville a été tué; cette nouvelle accable.

Les revers de la fortune épargnent souvent lorsqu'on les craint le plus, et souvent ils accablent lorsqu'on les mérite et qu'on les prévoit le moins.

HAMILTON, Mémoires du chevalier de Grammont, c. 9.

Le joug du monde est un joug de fer, qui meurtrit et qui accable.

MASSILLON, Caréme. Mercredi des Cendres.

Que dirai-je de ce personnage qui... accable par le grand nombre et par l'éminence de ses talens?

LA BRUYERE, Discours de réception à l'Académie françoise.

Dans ce pays où la chaleur excessive énerve et accable.

MONTESQUIRU, Esprit des lois, XIV, 5.

ACCABLÉ, ÉE, participe.

Il s'emploie absolument, comme une sorte d'adjectif, et se dit surtout au sens moral, en parlant d'une personne qui succombe sous le poids de la fatigue ou de l'émotion.

Au théâtre..., j'aime un désespoir qui ne s'exhale ps en paroles, mais où la nature accablée succombe sous à violence de la passion.

SAINT-ÉVERMOND, A un auteur.

Je sermerai ma lettre ce soir; je ne veux pas la faire longue, vous îne paroissez accablée.

Mme de Sévigné, Lettres, 3 avril 1671.

La nature est tous les jours plus accablée.

Flüchies, Oraison funèbre de madame de Montausier.

Elle alla s'asseoir dans le même endroit d'où venoit de sortir M. de Nemours; elle y demeura comme accablée.

Mme DE LA FAYETTE, la Princesse de Clèves, part. IV.

Mes larmes et mes soupirs continuoient; je n'osois pas lever les yeux, et j'étois comme une personne accablée.

MARIVAUX, Vie de Marianne, part. V.

Il restait interdit, accablé, immobile.

VOLTAIRE, Zadig, c. 16.

Peut-être ma lettre arrivera-t-elle mal à propos; si vous soussirez, si vous êtes accablé, ne me lisez point, at-

tendez que vous sovez calme et sans douleurs et d'assez bonne humeur pour que je ne vous sois point importune. M=0 DU DEFFAND, Lettres, 31 déc. 1767. A H. Walpole.

ACCABLANT, ANTE, adj. Qui accable ou qui peut accabler.

A ces mots, Idoménée parut comme un homme qu'on soulage d'un fardeau accablant.

FÉNELON, Télémaque, X.

Ces callosités des babouins... sont sèches et saines, parce qu'elles ne proviennent pas de la contrainte des entraves ni du faix accablant d'un poids étranger.

Burron, Hist. nat. Dégénération des animaux.

Partout l'air accablant pèse de tout son poids.

DRLILLE, les trois Règnes, II.

Il se dit plus ordinairement, au figuré, des choses qui sont considérées comme un fardeau, un poids difficile à porter.

Sais-tu que ces péchés qui semblent légers, deviennent accablans par leur multitude.

Bossurt, Oraison sunèbre de Marie-Thérèse.

En vérité, on est bien heureux de regarder Dieu dans toutes les choses de ce monde; sans cela la vie n'auroit rien que d'accablant.

L'abbé de Rancé, Lettres, 24 août 1692.

C'est (la royauté) une servitude accablante, qui demande in courage et une patience héroïque.

FRELON, Télémaque, XIX.

Si l'autorité doit être un joug accablant, elle doit l'être pour ceux qui l'exercent et qui en sont revêtus, et non pour ceux qui l'implorent et qui viennent y chercher un asile.

MASSILLON, Panégyrique de saint Louis.

Ce nouveau coup de foudre, peut-être plus accablant que le premier, renversa de nouveau la princesse.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1694, t. I, c. 23.

Hélas! qu'il est accablant d'avoir été heureux, lorsqu'on est condamné à porter le souvenir de son bonheur au milieu d'un désespoir sans remède.

Paivost, Cliveland, liv. III.

Leur droit civil (des Romains) n'étoit pas moins accablant.

MONTESQUINU, Esprit des lois, XXI, 14.

L'étonnement est une surprise longue et accublante.

VAUVENARQUES, Introduction à la connoissance de l'esprit humain, II, 40.

Quel poids accablant et insupportable que celui d'une fausse louange et d'une estime que le cœur rejette en secret!

J.-J. ROUSSEAU, la Nouvelle Héloise, part. I, lettre 63.

Socrate: Mais qui vous engage à venir si tôt? — Criton: Une nouvelle accablante, non pour vous, mais pour moi et pour vos amis, la plus cruelle et la plus affreuse des nouvelles.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 67.

On l'emploie en ce sens au sujet de ce qui embarrasse, de ce qui confond et ne souffre pas de réponse.

Quelle force invincible et *accablante* des témoignages rendus successivement!

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 16.

Sa mère, qui mettoit les gens en pièces, en sérieux ou en ridicule, avoit toujours quelques mais accablans quand elle entendoit dire du bien de quelqu'un.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1709, t. VII, c. 1.

Poniatowski... dressa un mémoire accablant contre le grand-vizir.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. V.

M. de Foncemagne laisse cette objection accablante sans réplique.

La mama, Doutes sur le testament politique du cardinal de Richelieu.

Ces foudroyans regards, ces accablans reproches.

Th. Cornelle, Ariane, 1V, 5.

ACCABLANT s'applique aussi, par hyperbole, tant aux choses qu'aux personnes.

Je ne suis pas trop caressante ni accablante de civilités.

Portraits de M<sup>110</sup> de Montpensier, XXX. Portrait de M<sup>200</sup> la comtesse de Brienne la fille, fait par elle-même.

Cés conversations graves et sérieuses, où nul enjouement n'est permis, ont quelque chose de si *aceablant* que je ne m'y trouve jamais, que le mal de teste ne m'en prenne.

MHe DE SCUDÉRY, Conversations. De la Conversation.

A cette prolixité près, qui, je l'avoue, est accablante, les livres d'Aldrovande doivent être regardés comme ce qu'il y a de mieux sur la totalité de l'histoire naturelle.

Burron, Manière de traiter l'histoire naturelle, Disc. I.

ACCABLEUR n'est pas un néologisme d'aussi fraîche date que le prétendent quelques dictionnaires, puisqu'il est donné par Monet comme synonyme d'Oppresseur.

Accableur, oppresseur des foibles et innocens.

Inventaire des deux langues latine et françoise.

## ACCABLEMENT, s. m.

Il se prend dans un sens passif pour l'État d'une personne accablée, soit au physique soit au moral; Par la chute, la ruine de quelque corps pesant:

Ayant vu à Six l'espouvantable accablement survenu il y a quelques années par la chute d'une piece de montagne.

S. FRANÇOIS DE SALES, Lettre du 16 sept. 1611.

La plupart des hommes et des femmes couroient en chemise dans les places et dans les rues, sans savoir où se cacher, pour éviter l'accablement dont ils se croyoient menacés par les ruines des maisons.

> Mms DE VILLARS, Lettre du 10 octobre 1680, à Mme de Coulanges.

### Par la maladie, par la fatigue :

Cette langueur, cette défaillance, c'est une espèce d'accablement et comme un abattement de toutes les forces.

Bossur, Sermons. Sur la Passion de Jésus-Christ.

L'abbé Têtu est toujours très-digne de pitié; fort souvent l'opium ne lui fait rien, et quand il dort un peu, c'est d'accablement, ou parce qu'on a doublé la dose.

Mue de Sévicaé, Lettres, 3 janvier 1689.

Le corps même vient à souffrir de ce désordre et de ces combats intérieurs : il languit dans l'accablement ou se consume par l'agitation que cet état produit.

Burron, Hist, nat. Discours sur la nature des animaux.

Je suis arrivé ici dans un accablement inconcevable; mais, depuis deux jours que j'y suis, je me sens déjà beaucoup mieux.

J .- J. ROUSSEAU, Lettres, 17 juin 1762.

Par l'affliction, la tristesse, l'ennui, etc.

Au moins n'ai-je pas... ces heures de chagrin et d'accablement qui empoisonnent jusques à l'âme.

VOITURE, Lettres, 7 août 1633.

Pour ma santé, elle est passable; je m'acquitte de tous mes exercices. Le plus grand accablement que j'aie est le nombre des gens qui viennent dans notre monastère.

L'anné de Rancé, Lettres, 3 sept. 1691.

Voyez comme saint Augustin gémit sous le poids de ses occupations. En cet accablement, s'il avoit quelque peu de relâche, il l'employoit... à la prière ou à la méditation de l'Écriture.

FLEURY, Discours sur l'Histoire ecclésiastique, II, 15.

Il les conjure de ne pas l'abandonner dans son accablement.

Massillon, Caréme, Vendredi saint.

Pardonnez, mon adorable, si je ne vous en dis pas davantage; j'ai l'esprit dans un accablement mortel. Le Sage, Turcaret, I, 2.

L'âme unie avec le corps en est sans cesse tyrannisée. Si le mouvement du sang est trop lent, si les esprits ne sont pas assez épurés, s'ils ne sont pas en quantité suffisant, nous tombons dans l'accablement et dans la tristesse.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, XXXIII.

La pesanteur des charges produit d'abord le travail; le travail, l'accablement; l'accablement, l'esprit de paresse.

Le même, Esprit des lois, V. 9.

J'avois l'esprit bouleversé; c'étoit de ces accablement où l'on est comme imbécile.

MARIVAUX, Vie de Marianne, part. VL.

Tant de chagrins coup sur coup me jetèrent dans un accablement qui ne me laissoit guère la force de reprendre l'empire de moi-même.

J .- J. ROUSSEAU, les Confessions, II, II.

Par le malheur, la ruine :

Leurs forces ne répondront de longtemps à leur reles nécessités de l'État les ont épuisés; laissez-les respirer (vos sujets) de leur accablement.

Massillon, Petit Carême, 1er dimanche.

LE SAGE, Gil Blas, IV, to.

De même que le verbe accabler, ACCABLEMENT peut exprimer l'idée d'un Surcroît qui s'ajoute à un lourd fardeau.

Pour dernier accablement, son adversaire en le quittant lni donna un coup de pied au haut de la téte.

SCARRON, Roman comique, part. I, c. 10.

Ce lui fut encore un nouvel accablement d'apprendre la mort du duc de Chabannes.

Mme DE LA FAYETTE, La princesse de Montpensier.

Le moyen de songer à l'état de vos affaires sans une vraie douleur? La mort de M. l'archevêque (d'Arles) vous fait encore un accablement.

Mme de Sévigné, Lettres, 12 avril 1689.

Si c'est assez d'avoir à répondre de soi seul, quel poids, quel accablement que celui que donne tout un royaume! La Baunhez, Caractères, c. 10.

... Il fut tué (le maréchal de Schomberg) à la bataille de la Boyne, que le prince d'Orange gagna contre le roi d'Angleterre, laquelle fut le dernier coup de son accablement.

SAINT-SIMON, Memoires, 1719, t. XVII, c. 23.

Alexandre ne partit qu'après avoir... achevé d'accabler les Grecs; il ne se servit de cet accablement que pour l'exécution de son entreprise.

MONTESQUIRU, Esprit de lois, X, 14.

Et de la fausseté de ce raisonnement
Ne fais point un accablement
A cette douleur si cuisante
Dont je souffre ici le tourment.

Molière, Psyché, II, 1.

Dans plusieurs des exemples qui précèdent, ACCA-BLEMENT est accompagné de l'adjectif possessif; il se construit aussi d'ordinaire avec la préposition de suivie d'un régime qui a marqué quelquefois la personne accablée:

Par bon-heur et discipline de huict cens ans, ceste grande masse d'empire est ainsi parcreue, laquelle ne se peut mettre bas sans la ruine et accablement de ceux qui tascheront à l'esbranler.

Blaise DE Vigenère, trad. de Tacite (cité par H. Estienne, dans la Précellence du langage françois). On suppose toujours que, vu la misère et l'accablement des peuples, l'intention du roi, ni celle du régent du royaume, ne sont point de doubler ni de tripler la taille.

BOULAINVILLIERS, Mémoires, III.

L'accablement de cette pauvre cousine ne sauroit s'imaginer.... son cœur semble étouffé par l'affliction. J.-J. Rousseau, la Nouvelle Héloise, part. III, lettre 1.

Si l'on approfondit les causes de l'accablement des Égyptiens, on trouvera que ce peuple, maîtrisé par des circonstances cruelles, est bien plus digne de pitié que de mépris.

Volunt, Voyage en Égypte et en Syrie, État politique de l'Égypte, c. 7, § 2.

Plus souvent le régime de la préposition de marque ce qui, chez la personne dont on parle, est accablé:

Son corps, son esprit, etc.:

La religieuse... entra, et me surprit dans cet accablement de cœur et d'esprit.

MARIVAUX, Vie de Marianne, VIII.

Brutus... se présente avec un front morne, et dans tout l'accablement d'une âme qui porte un grand fardeau-LA HARPE, Cours de littérature. Poésie, l. I, c. 3, sect. 6.

#### Ses affaires:

C'est ce bon patriarche qui maintient encore l'ordre et la règle et le calcul dans votre maison; et si vous avez le malheur de le perdre, ce sera le dernier accablement de vos affaires.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 19 août 1676.

Quelquefois, dans cette forme de construction, le régime de la préposition de marque ce qui accable, et Accablement prend alors un sens actif.

A cette manière de parler appartient l'expression fort usitée accablement d'affaires pour Causé par les affaires.

Il n'y avoit pas d'apparence d'abandonner mon ami dans un si grand accablement d'affaires.

SCARRON, Roman comique, part. I, c. 15.

Ainsi vous voyez clairement l'accablement d'affaires

que vous me donnez, et le bel usage que je fais de toute ma bonne volonté.

Mme DE Sévigné, Lettres, 6 décembre 1679.

L'accablement des affaires a tué mon esprit pendant mon séjour à Paris.

VOLTAIRE, Lettres, 2 juillet 1736.

Cent fois j'ai voulu vous écrire, mais l'agitation continuelle, toutes les souffrances du corps et de l'esprit, l'accablement de mes propres affaires, ne m'ont pas permis de songer aux vôtres.

J.-J. ROUMEAU, Lettres à M. Buttafuoco, 24 mars 1765.

La préposition de reçoit de même pour régimes des noms qui indiquent la cause ou la nature de l'ACCABLEMENT.

Il se soumet, ce Fils unique de Dieu, au bon plaisir de son Père; il s'y soumet dans le dernier accablement de l'affliction.

BOURDALOUR, Enhortetions. Sur la prière de Jésus-Christ.

Enée, dans l'accablement de douleur où il est au... second livre de l'Éncide, lorsqu'il raconte la misérable fin de sa patrie, ne cède pas en audace d'expression à Virgile même.

Borrau, trad. du Traite du sublime, XIº réflexion.

Si les hommes... sont équitables... que deviennent les lois, leur texte et le prodigieux accablement de leurs commentaires.

La BRUYÈRE, Caractères, c. 12.

Vous ne serea plus en état alors de chercher Jésus-Christ, parce que ou le temps vous manquera, ou le temps vous étant accordé, l'accablement de vos maux ne vous le permettra pas.

Manticon, Caréme. Lundi de la 11º semaine.

Toutes les manières et la plus spiendide magnificence du plus grand seigneur, avec un air de grandeur naturel qu'il ne deposoit jamais avec personne, le roi seul excepté, devant lequel il savoit ramper comme par accablement de sea rayons.

MAINT-Bimon, Mémoires, 1718, 1. XV, C. 21.

Doja découragés par l'accablement du travail, ils font consister toute leur félicite dans leur paresse.

Munruquinu, Esprit des lois, XIII, 2.

at erla est fand, blen joué, joué, vous m'entendez, avec ess samplets chanfips, ces larmes involontaires, ces silences terribles, cet accablement de la douleur, cette mollesse, ce sentiment, cette douceur, cette fureur..., comptex qu'on fera des signes de croix.

VOLTAIRE, Lettres, 24 octobre 1761.

Et qu'un accablement d'amertume et d'ennuis
De nos jours les plus beaux fait d'effroyables nuits.
P. CORNELLE, l'Imitation, III, 48.

Par un accablement d'extrême pauvreté.

MOLIÈRE, l'École des femmes, V, 9.

ACCABLEMENT s'est quelquefois pris d'une manière absolue et dans un sens général, l'accablement.

La vie est si malheureuse d'elle-même, et s'écoule si vite, qu'il ne faut pas, s'il se peut, laisser passer dans l'accablement des jours si bress.

Bossurt, Politique tirée de l'Écriture, liv. VIII, art. 1v.

La mort,... le sang, la dissention, la guerre, les oppressions, la famine et l'accablement, ne sont-ce pas des fléaux que Dieu a creés pour la punition des méchans?

> Flécuira, Sermon III, pour l'ouverture des États de Languedoc.

Comme beaucoup d'autres substantifs ACCABLE-MENT a été employé, surtout par des écrivains du dix-septième siècle, au pluriel.

Elle (la Provence) espère... que S. M. sera touchée de la foule des malheurs et des accablemens dont elle est affligée par un logement continuel des troupes, par la peste, par la rigueur de l'hiver, une fort mauvaise récolte...

T. DE JARSON, évêque de Digne, à Colbert, 21 juin 1665.

(Voy. Correspond. admin. sous Louis XIV, t. I, p. 353.)

J'ai écrit à d'Hacqueville; au reste qu'il ne me vienne plus parler de ses accablemens, c'est lui qui les aime.

M<sup>me</sup> de Sévioné, Lettres, 9 octobre 1665.

#### ACCAPARER, v. a.

Ce verbe semble d'un usage peu ancien, puisqu'il ne se rencontre dans aucun lexique antérieur au Supplément de Trévoux en 1752, et que le Dictionnaire de l'Académie ne le donne qu'en 1762.

Il vient très-probablement de l'italien Caparrare,

formé lui-même du latin Arrha et qui veut dire arrher. Il a avec arrher de grands rapports d'origine, de forme et de signification.

ACCAPARER signifie, au sens propre, Acheter ou arrher une quantité considérable d'une marchandisc, pour la rendre plus chère en la rendant plus rare, et se faire ainsi seul le maître de la vente et du prix.

Il ne permit l'importation des blés qu'à prix d'argent, les accapara lui-même, obligea les marchands de les lui vendre à raison de dix drachmes la mesure, et les vendit ensuite trente-deux aux malheureux Égyptiens.

SAINTE-CROIX, Examen critique des historiens d'Alexandre, p. 295.

Lorsque ces spéculations, faites en temps de disette, dégénèrent en ce qu'on appelle communément monopole, c'est-à-dire dans un trafic où l'on n'a pour but que d'accaparer momentanément les blés pour imposer ensuite des conditions rigoureuses aux consommateurs, il faut alors que l'administration arrête les effets de cette cu-sidité.

NECREA, de l'Administration des Finances de la France, c. 19.

Les pachas... accaparent les semences et les bestiaux, en sorte que les cultivateurs sont forcés de les acheter mudessus de leur valeur.

Volum, Poyage en Égypte et en Syrie. État politique de la Syrie, c. 16.

l'accapare tout, je ne laisse rien à faire aux autres.
PICARD, la Manie de briller, III, 13.

ACCAPARER s'emploie par extension pour Amasser en grande quantité, et emporte une idée de blame en de raillerie.

..... Ce riche avare

Couché sur l'or qu'il accapare.

Dellee, la Conversation, III.

ACCAPARER se prend aussi figurément.

On a renversé les fontaines publiques sous prétexte Téles accaparaient les caux, et les eaux se sont perdes.

RIVAROL, Extrait du journal le Politique-National.

Il (M. Necker) tâcha de dérober aux députés futurs le bien qu'ils vouloient faire, afin d'accaparer l'amour du peuple pour le roi.

ACC

Mme DR STARL, Consid. sur la révolution franç., part. I, c. 14.

On dit, dans le style familier: Accaparer les voix, les suffrages, etc.

On dit encore par une figure du même genre et dans le même style, accaparer une personne, pour S'emparer exclusivement de son attention, de sa compagnie.

ACCAPARER, soit au propre, soit au figuré, peut se prendre absolument.

N..., célèbre partisan, accaparoit dans un temps de disette.

Supplément au Dictionnaire de Trévoux, 1752.

Il est certain qu'à présent on ne peut acheter le blé qu'au marché et qu'on met en prison ceux qui enarrhent, accaparent et l'achètent des fermiers de la main à la main.

GALIANI, Dialogues sur le commerce des blés, VII.

Dans l'espoir d'un maudit lucre, L'un accapare le thé, L'autre accapare le sucre. Même aux fanges d'Hélicon D'accaparer on menace.

LEBRUN, Épigrammes, V, 9.

ACCAPARÉ, ÉE, participe.

ACCAPAREUR, EUSE, s. Celui, celle qui accapare.

Comme le verbe dont il est formé, il se prend au propre et au figuré;

Au propre:

Me dénonçant au peuple comme un accapareur de blés.

Beaumarchais, Procès Kornman, Mém. III.

Au figuré; on en cite cet exemple:

Vous êtes une accapareuse de cœurs.

DUVARANT.



Il a aussi, comme accaparer, son emploi absolu.

Dans l'état de liberté parfaite du commerce, tout le monde pouvant acheter, l'accapareur seroit obligé de payer trop cher pour avoir seul par préférence toute la denrée.

Encyclopédie méthodique, art. Accapanne.

## ACCAPAREMENT, s. m. Action d'accaparer.

Un traitant... avait fait un accaparement de blé qui avait mis le peuple au désespoir.

CHAMPORT, Caractères et anecdotes.

La limite qui sépare une spéculation utile d'un accaparement nuisible, ne peut jamais être désignée en termes exprès.

NECKER, de l'Administr. des finances de la France, c. 19.

Quelquesois le résultat de cette action, un Amas, un magasin d'objets accaparés.

M. de Crosne a bien voulu faire passer toutes les nuits une patrouille déguisée autour d'immenses magasins où je tiens de la librairie qu'on cherchait à donner au peuple pour des accaparemens de blés.

BRAUMARCHAIS, Procès Kornman, Mém. III.

ACCAPAREMENT..comme accaparer et accapareur, se prend absolument.

La police doit empêcher les accaparements.

Dictionnaire de l'Académie, 1762.

Enfin, soit sous cette forme absolue, soit avec un complément, il participe à l'emploi figuré des mots de la même famille.

La dynastie des sans-culottes, qui avaient accaparé le civisme, espèce d'accaparement beaucoup plus réel que tous les autres dont on fait tant de bruit.

LA HARFE, Cours de littérature. Appendice. L'esprit de la Révolution.

ACCÉDER, v. n. (du latin Accedere, et, par ce mot, de Cedere).

Accéder n'a qu'un des sens les plus particuliers d'accedere, et signifie proprement Prendre part aux engagements contractés déjà par d'autres dans un traité, dans un contrat.

Il appartient au style de la diplomatie et des affaires, et paraît ne s'être introduit qu'assez tard dans la langue commune. Les premiers Dictionnaires où il se trouve sont celui de l'Académie en 1740, de Trévoux en 1752.

Le traité entre la France et l'Angleterre, signé, comme on l'a dit, à La Haye, étoit demeuré secret dans l'espérance d'y faire accéder les Hollandois.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1717, t. XIV, c. 21.

Presque tous les potentats, ennemis les uns des autres, suspendirent leurs querelles pour s'unir ensemble à Cambrai contre Venise. Le Turc, son ennemi naturel, et qui était alors en paix avec elle, fut le seul qui n'accéde pas à ce traité.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, C. 113.

Lorsque le pape eut donné ces biens aux hospitaliss de Saint-Jean de Jérusalem, le roi ayant accédé à and donation, le parlement mit en possession les hospitalis par un arrêt rendu en 1312.

LE MÊME, Histoire du parlement de Paris, c. 4.

Les Lacédémoniens prirent le parti de ne point audder à la ligue; les Athéniens, sans se déclarer ouvertement, celui de la favoriser.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis. Introd., part. II, set 2.

ACCÉDER s'emploie par extension dans un ses plus général pour Donner son assentiment, adifrer, accepter.

On dit accéder à un vœu, à une proposition, dune volonté, et même à la chose souhaitée, proposée, voulue.

C'était parler en maître. Les princes catholiques and dèrent tous à la volonté de l'empereur.

VOLTAIRE, Annales de l'Empire. Ferdinand II, tel

Il m'est impossible d'empêcher la réimpression de man, lorsque M. de Malesherbes y donne son comment. Mais je n'r saurois accéder à moins que Rey d'iconsente aussi.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 21 décembre 1764

Ce dont il s'agit maintenant, sire, c'est d'accèder aux vœux raisonnables de la France : daignez vous résigner à la constitution angloise.

NECERE, Rapport au roi en 1789. (Voir Mare de Stalle. Considérations sur la révolution françoise, part. I, c. 20).

Les privilégiés avoient dit qu'ils accéderoient à cette égalité, mais ils ne l'avoient point encore formellement décrété.

Un généreux mouvement de l'âme décida le roi à s'exposer à tout plutôt que d'accéder à la proscription des prêtres.

Me de Staël, même ouvrage, part. I, c. 17; part. III, c. 6.

## ACCESSION, s. f. (du latin Accessio).

Accession paraît dans nos dictionnaires bien avant accéder; mais il n'y reçoit qu'assez tard, de l'usage particulier de ce verbe, le sens dans lequel on l'emploie surtout aujourd'hui:

Consentement par lequel une puissance entre dans un engagement déjà contracté par d'autres.

Accession ne commence à être défini de cette manière qu'en 1752, dans le Dictionnaire de Trévoux, et l'exemple cité à l'appui est une phrase empruntée au Mercure de juin 1725.

Il sera permis aux autres puissances d'entrer dans ce traité : le terme d'accession sera d'une année.

On y peut joindre ces autres exemples, à peu près du même temps :

Albéroni avoit demandé pour condition de l'accession da roi d'Espagne au traité de la quadruple alliance, que la propriété des îles de Sardaigne et de Sicile fût laissée et cédée au roi catholique.

Beretti se vantoit de suspendre par sa dextérité l'accession des états généraux vivement pressés par la France et l'Angleterre.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1718, t. XVI, c. 10, 19.

C'est plus tard encore que le mot accession, par une extension analogue à celle qu'a prise le mot acceder, mais moins reçue dans l'usage, s'est dit en général de l'Action par laquelle on adhère à une chose, à un acte, à un contrat quelconque.

Il y a eu accession du père au contrat de mariage du fils.

Dictionnaire de Trévoux, Ve et VIe éditions.

Primitivement ACCESSION a été employé dans des sens plus rapprochés de ceux du mot sur lequel on l'a formé, le latin accessio.

Accessio exprimait au propre l'Action de s'approcher. De là, en style de pratique, l'expression accession de lieu.

Le juge a ordonné une accession de lieu pour dresser procès-verbal de l'état des choses.

Dictionnaire de Trévoux.

C'est par un latinisme de même sorte qu'un écrivain de nos jours s'est servi d'accession dans le sens d'Avénement.

L'accession au trône est une nouvelle naissance : on ne compte que de ce moment.

J. DE MAISTRE, Considérations sur la France, § 47.

Accessio se disait encore de l'Action de s'ajouter, et de la chose ajoutée; il signifiait Addition, accroissement, et ce sens a dû passer aussi à Accession.

Quant à moy.... je ne trouve pas estrange, veu la gentillesse et dextérité de ta nature, que aux bonnes parties qui ja estoient en toy, il y ait une accession et accroissement si grand.

Amyor, trad. de Plutarque. OEuvres morales, De la Mansuétude.

La durée n'est aucune accession à la sagesse.

Montaione, Essais, II, 12.

Le soleil envoyant constamment à la terre une certaine quantité de chaleur, l'accession ou le gain de cette chaleur extérieure a dû compenser en partie la perte de sa chaleur intérieure.

Burron, Hist. nat. Minéraux, extraction. Partie hypothétique

De là, toujours dans la langue de la jurisprudence, les expressions droit d'accession, accession, en parlant soit du Droit que le propriétaire d'une chose mobilière ou immobilière, a sur ce qu'elle produit, sur ce qui s'y unit et s'y incorpore, comme dépendance, comme accessoire, naturellement ou artificiellement; soit quelquefois des Choses mêmes sur lesquelles ce droit est exercé.

Accession est une manière d'acquérir l'accessoire de la chose principale qui nous appartient. — Le Droit romain explique diverses sortes d'accessions, en vertu desquelles une chose accroît au profit du propriétaire de la chose principale.

FERRIÈRE, Nouvelle Introduction à la Pratique, au mot Accession.

La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Code civil, art. (547), 712.

Au reste, ACCESSION, que Robert Estienne et Nicot, qui l'inscrivent les premiers dans leurs Dictionnaires, rendent en latin par appendix, s'appliquait dans la langue commune à des additions, à des accroissements de toutes sortes.

On le disait par exemple d'un Supplément, d'un complément ajouté à un ouvrage.

Si pendant que l'œuvre s'imprime il m'en survient quelqu'un des oubliez ou que l'on m'advertisse d'aucun nouvel ouvrage, nous ferons imprimer à la fin du livre une accession où il sera mis.

Du Verdier, Bibliothèque. Préf., p. 25 (1585).

Dans les exemples suivants, voisins de notre temps, Accession, appliqué à des usages scientifiques, reprend son acception originelle et exprime à la fois l'idée d'approche, d'adhérence et celle d'addition.

Tel est l'effet du feu renfermé dans cet acide, que le soufre s'y détruit à l'instant même qu'il se forme; la moindre accession d'un nouveau feu suffisant pour le dégager de ses liens et le mettre en explosion.

Burron, Hist. natur. Mineraux. Du Nitre.

Le mercure prend également de la solidité et ne reprend de la fluidité que par l'accession de la chaleur.

LE MEME, Même ouvrage. Du Mercure.

D'ACCESSION on a formé un autre substantif, ACCESSEUR, que donne le passage suivant :

Tant plus qu'on persecute, qu'on proscrit, qu'on punit

les heretiques à Prague, à Augsbourg, tant plus qu'on defend leurs assemblées, tant plus ils croissent, tant plus ils ont d'accesseurs, deviennent sans nombre parmy les prisons, les fouëttades, les flammes et les gibets.

MATTEIRU, Hist. des derniers troubles de France, liv. I.

ACCESSOIRE, adj. des deux genres.

Autrefois : Accessorie (Voir le Glossaire de Sainte-Palaye).

Bien que, sous cette ancienne forme, ACCESSOIRE semble la reproduction d'Accessorius, mot de la basse latinité, on doit le rattacher au latin Accessio et à son radical Accedere.

Rob. Estienne le traduit par accedere dans cette phrase :

Estre accessoire et se donner parmy le marché.

Dictionnaire françois-latin.

ACCESSOIRE sert en effet à désigner Ce qui s'ajoute à une chose sans en devenir une partie intégrante, ce qui n'en est regardé que comme la suite, la dépendance, l'accompagnement.

Un aultre dict: Boire, manger et paillarder, c'est ke principal; tout le reste je l'estime accessoire.

AMYOT, trad. de Plutarque, OEuvres morales. De la Morale.

Le procureur général continuoit ses difficultés..... non sur la chose et le fond..... mais sur cent bagatelles accessoires dont il composoit des volumes de mémoires.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1710, t. VIII, C. 29.

Plusieurs peuples se sont conduits avec tant de sagese qu'ils ont donné l'empire (des terres découvertes) à des compagnies de négocians qui, gouvernant ces états éloignés uniquement pour le négoce, ont fait une grande puissance accessoire, sans embarrasser l'État principal.

MONTESQUIRU, Esprit des lois, XXI, 21.

Mais laissons les choses accessoires et extérieures; et sans nous occuper plus longtemps des ornemens et de la draperie du tableau, revenons à la figure.

BUFFON, Histoire naturelle. De l'Homme. Age viril.

Ces sons accessoires accompagnent toujours un son principal quelconque.

J.-J. ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, art. Sou, § 1.

Accessorre se construit quelquefois avec la préposition à.

La vente suppose un prix : l'esclave se vendant, tous ses biens entreroient dans la propriété du maître... Il auroit un pécule, dira-t-on; mais le pécule est accessoire à la personne.

Montesquieu, Esprit des lois, XV, 2.

Ces parties extérieures et pour ainsi dire accessoires au corps de ces animaux sont aussi peu constantes que les couleurs du poil,

Burron, Hist. naturelle, Animaux sauvages, le Bussle.

Accessoire s'emploie aussi au masculin comme substantif, et est alors presque toujours opposé à Principal pris lui-même substantivement.

L'accessoire luy sera plus utile que le principal de son voyage.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Le banquet des Sept Sages.

L'être qui est dépendant dans le fond de son être ne peut être que dépendant dans toutes ses opérations : l'accessoire suit le principal.

FÉNELON, Existence de Dieu, part. I, c. 2, § 65.

L'accessoire, chez Cicéron, c'étoit la vertu; chez Caton, c'étoit la gloire.

Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains, c. 12.

Les Indes et l'Espagne sont deux puissances sous un même maître; mais les Indes sont le principal, l'Espagne n'est que l'accessoire. C'est en vain que la politique veut ramener le principal à l'accessoire: les Indes attirent toujours l'Espagne à elle.

LE MRME, Esprit des lois, XXI, 22.

Les principales occupations de notre espèce sont le logement, la nourriture et le vêtement; tout le reste est accessoire, et c'est ce pauvre accessoire qui a produit tant de meurtres et de ravages.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. Homme.

C'est donc l'organisation, la vie de l'âme qui fait proprement notre existence; la matière, considérée sous ce point de vue, en est moins le sujet que l'accessoire; c'est une enveloppe étrangère dont l'union nous est inconnue et la présence nuisible.

Burron, Histoire naturelle, Des Animaux, c. 1.

L'harmonie..... n'est qu'un accessoire éloigné dans la

musique imitative; il n'y a dans l'harmonie proprement dite aucun principe d'imitation.

J.-J. ROUSSEAU, la Nouvelle Héloise, part. I, lettre 49.

Le pluriel du substantif ACCESSORRE est fort usité.

Il faut commencer par bien connoître la juridiction propre et essentielle à l'Église, et la distinguer soigneusement des accessoires qu'elle a reçus de temps en temps.

FLEURY, Discours sur l'Histoire ecclésiastique, VII, § 1.

Dans les climats du nord, à peine le physique de l'amour a-t-il la force de se rendre bien sensible; dans les climats tempérés, l'amour, accompagné de mille accessoires, se rend agréable par des choses qui d'abord semblent être lui-même, et ne sont pas encore lui.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, XIV, 2.

Chaque mot entraîne avec lui différens accessoires en chaque langue.

VOLTAIRE, Lettres chinoises, III.

A-t-on bien observé si les faits généraux dont on s'autorise, ne sont point accompagnés de circonstances et d'accessoires qui en dénaturent les résultats?

VOLNEY, Voyage en Égypte et en Syrie, État politique de l'Égypte, c. 7, § 2.

La chose léguée sera délivrée avec les accessoires né-

Code civil, art. 1018.

Après accessoire substantif, on a mis quelquefois la préposition à, comme après accessoire adjectif.

Chevance et avoir ne sont qu'accessoires et serves à vertu et comme chamberieres.

ALAIM CHARTIER, Quadriloge.

C'est (le savoir) chose de qualité à peu près indifferente, très-utile accessoire à une âme bien née, pernicieuse à une autre âme et dommageable.

MONTAIGNE, Essais, III, 8.

L'Espagne n'est qu'un accessoire à ces Annales de l'Empire.

VOLTAIRE, Annales de l'Empire, 1521. Charles-Quint.

Il est plus souvent suivi de la préposition de.

La prise de Velitres fut comme un accessoire de ceste expedition.

Amor, trad. de Plutarque, Vie de Camille, c. 21.

Ce differend particulier n'est qu'une dependance ou accessoire du trouble universel qui a infecté tout le rovaume.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, 18 décembre 1595.

Vous avez desjà beaucoup plus que tout cela, et celuy qui possède Julie, du gré et du consentement d'Artenice, ne doit considérer les grandeurs du monde que comme accessoires de son bonheur.

BALZAC, Lettres, 15 février 1645.

Persée fut le principal de la guerre, et Gentius n'en fut que l'accessoire.

> PERROT D'ABLANCOURT (traduct. de cette phrase de Tite-Live, XXV, 7: Gentius accessio Macedonici belli, Perseus caput belli erat).

Plusieurs ne préchoient que les indulgences, les pélerinages, l'aumône donnée aux religieux, et saisoient le fond de la piété de ces pratiques qui n'en étoient que les accessoires.

Bossuer, Histoire des Variations, V, 1.

J'ai dit qu'un grand Etat devenu accessoire d'un autre s'affoiblissoit et même affoiblissoit le principal.

Montesquieu, Esprit des lois, XXVI, 23.

Cinq ou six cent mille florins que la terre peut valoir ne sont que l'accessoire de cette affaire; le principal serait que, etc.

VOLTAIRE, Lettres, août 1738. A Frédéric.

Je fus mené processionnellement à l'église métropolitaine de Saint-Jean pour y faire une abjuration solennelle et recevoir les accessoires du baptême, quoiqu'on ne me rebaptisat pas réellement.

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. I, liv. II.

L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires.

Code civil, art. 1615.

Accessorre, soit adjectif, soit substantif, au singulier ou au pluriel, se dit fréquemment en parlant des œuvres littéraires, de ce qui n'est pas une partie essentielle de l'idée, de la phrase, de la composition.

Comme une érudition sans sin est placée non pas dans le système, mais à côté du système, l'esprit est distrait par des accessoires et ne s'occupe plus du principal.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, XXX, 23.

facultés intellectuelles : les idées seules forment le fond du style, l'harmonie des paroles n'en est que l'accessoire.

Buffon, Discours de réception à l'Académie française.

Les mots, en petit nombre, ne désignoient encore que des idées principales; et la pensée n'achevoit de s'exprimer qu'autant que le langage d'action, qui les accompagnoit, offroit les idées accessoires.

CONDILLAC, Grammaire, part. I, c. 12.

Ces expressions, tantôt délicates, tantôt énergiques, qui réveilloient dans mon esprit je ne sais combien d'idées accessoires... je ne les retrouve plus.

DIDEROT, Mélanges de littérature, De Térence.

La connoissance du théâtre seule apprend à circonscrire l'événement principal et à faire concourir tous les accessoires au même but.

Mme DE STAEL, de l'Allemagne, partie II, c. 21.

Mon sujet est petit, cet accessoire est grand. LA FORTAINE, Fables, XII, 10.

On se sert de même d'ACCESSOIRE, particulièrement au pluriel, en parlant des productions des arts quelles qu'elles soient.

C'est un grand art de savoir négliger les accessoires.... Les accessoires trop soignés rompent la subordination... Il est plus permis de négliger les accessoires dans les grandes compositions que dans les petites.

DIDEROT, Pensées sur la peinture. Définitions.

Il semble que le temple n'étant pas ici un pur accessoire, une simple décoration de fond, il fallait le montrer davantage et n'en pas faire une fabrique pauvre et mesquine.

LE même, Salon de 1765. Carle Vanloo.

Accessoires se dit particulièrement au théatre de certains objets qui peuvent être nécessaires à la représentation, tels que : lettre, bourse d'argent, écritoire, etc.

En anatomie les accessorres désignent certains nerfs ou muscles dont l'action fortifie ou corrige celle d'autres nerfs ou muscles qu'ils accompagnent.

L'ancienne langue du palais appelait ACCESSOIRE Le style suppose la réunion et l'exercice de toutes les un Incident survenu dans le cours d'un procès.

Pour.... oster les parties de long procez en plaidoiries, nous ordonnons que de quelconques accessoires qui seront proposez en la cour des dites foires... les gardes d'icelles foires pourront faire délaisser les parties, sans icelles recevoir en jugement.

PHILIPPE VI, Ordonnance du 6 août 1349. Voir Ordonnances des rois de France, t. II, p. 312.

Autant on glissera sur le principal, autant on va s'appesantir sur les accessoires.

BEAUMARCHAIS, Mémoires; Procès Goezman, part. II, Suppl.

On laisse tout le principal

Pour venir à un accessoire.

Eustache Deschamps, Comment ceuls qui ont l'administracion de justice oppriment les poures.

Laissez en paix cest accessoire,

Et venons au principal....

La Farce de Pathelin, v. 1312.

Accessoire était aussi employé, d'une manière plus générale, pour Accident subit, conjoncture fâcheuse, embarras.

Mettant les hommes en un misérable accessoire.

MARTIAL D'AUVERGER, Arrêts d'amour, LIII.

Detestant et mauldissant Neoptolemus, par le quel il avoit esté reduit à si piteux accessoire.

Amyor, trad. de Plutarque, Vie d'Eumène, c. 3.

Tout amant qui sera vrayement amant, et qui desirera que son amitié prenne traicte, se donnera soigneusement garde de tomber en cest accessoire.

Est. Pasquier, Lettres, I, 10.

Les Italiens craignans de tomber au mesme accessoire qu'auparavant, si on élisoit un François, jettoient toutes leurs opinions sur un qui fust de leur nation.

Doit le sage, en tels accessoires, esquiver le plus qu'il peut.

LE MEME, Recherches de la France, III, 25; VI, 11.

Je pense bien que... M. de Bressuire fut en grand accessoire après cette lettre reçue.

BRANTOME, Capitaines françois. Digression du discours L.

Encore ne sceustes-vous empescher les reistres de passer; et s'il n'y eust en que vous et les vostres qui vous en fussiez meslez...., ils fussent venuz boire nostre vin jusques à nos portes, et vous eussent mis en merveilleux accessoire.

Satire Ménippée. Harangue de M. d'Aubray.

Cette acception indiquée par nos vieux lexicographes, par Robert Estienne, par Nicot, ne manque point aux lexiques de Danet, de Furetière, aux premières éditions du Dictionnaire de l'Académie en 1694 et 1718; seulement on y fait remarquer qu'elle a vieilli et qu'elle est hors d'usage.

Le dernier exemple qu'on en puisse citer est peut-être le suivant, dans une pièce représentée en 1662:

Et tout ce qu'elle a pu, dans un tel accessoire, C'est de me rensermer dans une grande armoire. MOLIÈRE, l'École des semmes, IV, 6.

C'est par oubli des usages de notre vieille langue que l'expression reproduite par Molière a été jugée impropre; tout au plus aurait-on eu le droit de la trouver surannée. Voici, par exemple, ce qu'écrivait La Motte en 1714:

Pour mettre encore mieux en jour notre impuissance à juger de l'expression d'Homère, transportons-nous à deux mille ans dans l'avenir... Quelque homme de lettres de ce temps-là, et profond dans le françois, n'employeroit-il pas hardiment en cette langue accessoire pour conjoncture, pour occasion; et ne croiroit-il pas bien prouver l'élégance et la propriété de son expression en la montrant dans Molière?

Discours sur Homère. De l'expression.

## ACCESSOIREMENT, adv.

Ce mot, omis dans presque tous les dictionnaires, y compris les quatre premières éditions du Dictionnaire de l'Académie, avait été cependant recneilli par Cotgrave.

Il était fort ancien. Accessoriament, accessoriamen, se lisent dans des textes provençaux des treizième et quatorzième siècles cités par Raynouard.

Accessoirement, d'une manière accessoire.

Le commerce meme du Levant, dépendant aujourd'hui de celui que les grandes nations font aux Indes, l'Italie ne le fait plus qu'accessoirement.

Montesquiau, Esprit des lois, XXI, 21.

La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobi-

lière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur tout ce qui s'y unit accessoirement.

Code civil, art. 546.

## ACCESSIT, s. m.

Ce mot longtemps employé comme mot latin dans les distributions de prix faites aux écoliers, a fini par devenir français et a pris place à ce titre dans nos dictionnaires, d'abord dans ceux de Danet, de Richelet, de Furetière; et, à dater de 1740, dans le Dictionnaire de l'Académie.

Il est resté latin par la prononciation, le T final devant se faire entendre tant au singulier qu'au pluriel. Doit-il cesser de l'être par l'orthographe, et l'usage qui s'introduit d'écrire des accessits est-il à approuver? Cela résulterait de la règle proposée plus haut à l'occasion du mot Acacia (Voyez p. 371). On peut dire toutefois qu'il paraît assez étrange qu'une troisième personne d'un verbe latin reçoive le signe français du pluriel, et qu'il est plus naturel de continuer à écrire des accessit comme on écrit des deficit, des exeat, des obit.

Accessir se dit d'une Distinction accordée dans les écoles, les colléges et dans les Académies à celui ou à ceux qui ont le plus approché du prix.

Je suis charmé que vous ayez eu le prix et qu'il ait eu l'accessit.

VOLTAIRE, Lettres, 23 janvier 1769.

Peut-être trouverez-vous, et dans vos talens, et dans le sentiment de votre force, de quoi dédaigner l'accessit. Les Académies de tout l'univers ne sauroient vous faire descendre de la place où la nature vous a placé.

Mile DE LESPINASSE, Lettres, CXXII, 1775.

Accessir a été employé comme accès pour traduire le mot latin accessus, dans une acception toute moderne, celle par laquelle il exprime à Rome une manière de voter en usage dans le conclave (Voyez Accès).

ACCÈS, s. m. (du latin Accessus, et par ce mot d'Accedere).

On l'a écrit, dans les anciens temps de la langue,

Acès, Axcès, Assées, Assès, etc. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye et quelques-uns des exemples ci-après.

Accès, qui peut se traduire par Approche, par Abord, se dit au propre des lieux ainsi que des personnes:

Des lieux:

Les Vaudois se retirerent en un pré nommé du Tour, où il n'y a que trois accez.

AGR. D'AUBIGNÉ, Histoire universelle, t. I, liv. II, c. 7.

Vaincre les dégoûts et les soulèvemens de cœur que peut causer l'accès de ces demeures infectées par la pauvreté et par tout ce qui l'accompagne, c'est déjà une des œuvres de la pénitence les plus laborieuses.

Boundaloue, Exhortations. Sur la Charité envers les Pauvres

Dans cette vue il mit son armée en des quartiers dont tous les accès étoient faciles.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1710, t. IX, c. 4.

Ceux qui iront après nous visiter le fond du glacier, nous auront l'obligation de leur en avoir facilité l'accès.

SAUSSURE, Voyage dans les Alpes, c. 15, § 628.

Ouvrez, princes, ouvrez vos portes éternelles; Portes du grand palais, laissez-vous pénétrer: Laissez-en l'accès libre aux escadrons fidèles; Le roi de gloire y veut entrer.

P. Corneille, Psaumes, XXIII.

Et depuis quand, seigneur, entre-t-on dans ces lieux Dont l'accès étoit même interdit à nos yeux?

J. RAGINE, Bajazet, I, 1.

Elle seule la brave, elle seule aux procès

De ses paisibles murs veut défendre l'accès.

Bolleau, le Lutrin, I.

### Des personnes:

Louis XI donnoit des audiences publiques à tous ses sujets; son accès étoit doux et charmant, sa présence étoit agréable.

MATTRIEU, Histoire de Louis XI, liv. III.

Leurs yeux, leur démarche, leur ton de voix et *leur accès*, marquent longtemps en eux l'admiration où ils sont d'eux-mêmes et de se voir si éminens.

LA BRUYERE, Caractères, C. 11.

Sa familiarité (du régent) et la facilité de son accès

plaisoient extrêmement, mais l'abus qu'on en faisoit étoit excessif.

SAINT-SIMON, Memoires, 1716, t. XIV, c. 3.

Accès dans cette acception est quelquefois employé au pluriel par Saint-Simon.

Elle s'étoit ménagé les accès de sa nièce de son vivant, et les sut bien cultiver après.

Qui que ce soit n'avoit sa consiance (Albéroni); ses accès étoient très-difficiles.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1696, t. I, c. 32; 1717, t. XV, c. 14.

Molière avait dit de même, employant Accès d'une manière absolue:

Vous savez que je suis auprès d'elle en quelque espèce de faveur, que j'y ai les accès ouverts.

MOLIÈRE, les Amans magnifiques, I, 1.

On fait grand usage de cette expression d'un accès, d'accès facile, difficile, etc., précédée, le plus souvent, de verbes tels que être, se rendre et autres; Tantôt en parlant des lieux:

Fut dit et prononcé qu'on envoiroit aux frontieres ès lieux de seur accès, adjourner à son de trompe ledit seigneur Empereur.

MARTIN DU BELLAY, Memoires, liv. VIII, ann. 1537.

Au dos de ces montagnes, dans les endroits les plus reculez, il y a trois entrées fort estroites, et de difficile accès.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, III, 4.

A ce que je pus juger de loin, le port est de difficile

TAVERNIER, Voyages de Perse, II, 6.

Ces plaines en montagnes, sont souvent fort élevées, et toujours de difficile accès.

Burron, Théorie de la terre, preuves, art. IX.

La montée estoit torte et de fascheux accès.

Righter, Satires, XI.

Tantôt en parlant des personnes :

Quand il n'avoit rien à faire en public, alors estoit-il de difficile acces.

AMYOT, trad. de Plutarque. Vie de Nicias, c. 2.

Non, s'écrioit-il (Moïse), il n'y a point de nation qui ait des dieux aussi proches d'elle que notre Dieu l'est de nous, ni d'un accès aussi facile pour elle que notre Dieu l'est pour nous.

ACC

BOURDALOUE, Pensées. Jésus-Christ conversant dans l'Eucharistie.

Elles (les coquettes) sont d'un facile accès et d'un dangereux commerce.

DUFRESHY, Amusemens sérieux et comiques, X.

...D'ailleurs d'un accès charmant, obligeant (le cardinal de Rohan)...

Saint-Simon, Mémoires, 1713, t. XI, c. 1.

Qui est cet homme... qui nous a tant parlé des repas qu'il a donnés aux grands, qui est si familier avec vos ducs, et qui parle si souvent à vos ministres, qu'on me dit être d'un accès si difficile?

MONTESQUIRU, Lettres persanes, XLVIII.

Accès, particulièrement lorsqu'il est régime des verbes avoir, donner, chercher, trouver, ouvrir, fermer, etc., se construit avec des prépositions qui marquent mouvement, tendance;

Avec les prépositions Dans ou En, ou l'adverbe Y, lorsqu'il est question des lieux :

Un ami oublie ce qu'il doit à son ami, et ne compte plus pour rien d'abuser de l'accès qu'il a dans une maison pour la déshonorer.

Boundaloun, Carême. Sermon sur l'impureté.

L'accès obligeant qu'il (le président de Lamoignon) me donna dans son illustre maison, fit avantageusement mon apologie contre ceux qui vouloient m'accuser alors de libertinage et de mauvaises mœurs.

Boileau, le Lutrin. Avis au lecteur.

Un prêtre de Jupiter qui avoit accès dans la maison...

La Bruyère, Caractères, c. 3.

Il est souvent plus difficile d'avoir accès dans les maisons bourgeoises que dans les palais des rois.

GIRARD, Synonymes.

De soi le pooit-il savoir, Puisqu'accès n'i poïst avoir Si cum avant avoit éu?

Roman de la Rose, v. 12523.

... Ne sauriez-vous point, comme on la tient de près, Qui dans cette maison pourroit avoir accès? Mollère, l'École des semmes, III, 4. Quelque accès m'est ouvert en ce séjour sacré. Voltaire, Sémiramis, I, 1.

Et, lorsqu'il est question des personnes, avec la préposition auprès:

Je suis icy en lieu où c'est un grand crime d'en parler (de Henri III), sinon en detestation, et où l'on calomnie et prend-on en mauvaise part tous mes propos et toutes mes actions pour avoir eu accès auprès de lui.

> Amyor, Lettre au duc de Nivernoys, août 1589. (Voir de Blignières, Essai sur Amyot, 1851, p. 350).

Cet ambitieux courage ne pouvant souffrir qu'on traitast si indignement ceux de sa nation, et d'ailleurs aspirant à la tyrannie, espia l'occasion de surprendre Varus, auprès duquel il avoit toutes sortes d'accez et de familiarité.

CORPRETRAU, Histoire romaine, I.

Ce jaloux maudit, ce traître de Sicilien me fermera toujours tout accès auprès d'elle.

MOLIÈRE, le Sicilien, sc. 5.

Tous les arts fleurirent de son temps, et la poésie latine fut portée à sa dernière perfection par Virgile et par Horace, que ce prince n'excita pas seulement par ses bienfaits, mais encore en leur donnant un libre accès auprès de lui.

Jésus-Christ parcourt toute la Judée, qu'il remplit de ses bienfaits; secourable aux malades, miséricordieux envers les pécheurs, dont il se montre le vrai médecin par l'accès qu'il leur donne auprès de lui.

BOSSUET, Discours sur l'Histoire universelle, I, 10; II, 6.

Elle savoit que ceux qui ont accès auprès des rois doivent, selon leur pouvoir, leur présenter les supplications et les larmes de leurs sujets.

FLÉCHIER, Oraison sunèbre de madame de Montausier.

Aujourd'hui c'est un mérite (l'impiété) qui donne accès auprès des grands.

Massillon, Petit Carême. Respect que les grands doivent à la religion.

Il se fourra donc dans le subalterne de la cour de Turin, par là eut quelque accès auprès des ministres.

SAINT-SIMON, Memoires, 1717, t. XV, c. 10.

Molière n'avait point encore auprès du roi un accès assez libre.

VOLTAIRE, Mélanges littéraires. Vie de Molière.

Anselme a grand accès auprès de Trufaldin.

Molière, l'Étourdi, I, 9.

Avec la préposition chez:

Comme j'étois son proche parent, j'avois un fort gran accès chez elle.

Bussy RABUTIN, Histoire amoureuse des Gaules.

L'Epinay chassé s'en alla en Hollande, où il eut faci lement accès chez la reine de Bohème.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes. M. D'Orléans (Gaston

Malheur aux maisons et aux familles qui donnen accès chez elles à ces ennemis de tout bien (les esprit forts).

MASSILLON, Paraphrase des Psaumes, XIII.

C'est la paix qui chez vous me donne un libre accès P. Cornelle, Horace, I, 4.

Et je lui ferai voir...

Que nous avons dans l'ombre un libre accès chez elle Moltère, le Dépit amoureux, I, 4.

Bou gré, malgré, je ne sais pas comment, Eut à la fin accès chez sa maîtresse. La Fontaine, Contes, V, 4.

Anciennement on s'est plus volontiers servi, pour marquer les mêmes rapports, des prépositions, à, vers, envers;

De la préposition à :

(Le roi Louis IX voulait) que tous eussent franc acci

Vie de Saint-Louis, par le Confesseur de la reine Marguerite.

Nul ne peut avoir accès à lui.

ROB. ESTIENNE, J. THIERRY, NICOT, Dictionnaires.

L'autre se maintint quelque temps, aiant accès aux grands pour son savoir en choses agreables.

Agn. D'Aubigné, Histoire universelle, liv. II, c. 18.

S'il y a quelque caractère singulier dans cette monarchie, c'est l'accès libre et facile des sujets au prince. Louis XIV, Mémoires.

Il examina de près toutes ses démarches, la vit de facile accès à tous ceux qu'il regardoit comme ses rivaux....

Dupressaux, Nouvelles historiques. La Blonde brune.

Tout semble m'interdire, pour toujours, l'accès au trône de vos miséricordes.

Massillon, Paraphrase des Psaumes, III.

Je vous fais asçavoir Que nul ne peult accès au pere avoir, Sinon par moy.

Cl. MAROT, Sermon du bon pasteur et du mauvais.

Des prépositions vers, envers, devers.

Facile accez et entrée envers aucun.

Rob. Estienne, J. Teierry, Nicot, Dictionnaires.

Clitus repliqua:.....nous tenons pour bien-heureux ceulx qui sont morts avant que de veoir les Macedoniens..... contraincts de prier les Perses pour avoir accez et entrée devers leur roy.

AMYOT, trad. de Plutarque. Vie d'Alexandre, c. 14.

Avoir, donner accès vers quelqu'un.

MONET, Dictionnaire.

Mes adversitez me laissent encore assez de jugement pour me faire taire, si je n'estois contraint de parler à Votre Majesté, qui ne me refusera point cette grâce, puisqu'au fort de ma captivité ma voix a toujours eu de l'accez engers Dieu.

THÉOPHILE, Apologie au Roy.

Si on ne se sert plus guère d'accès à, il n'en est pas de même d'accès jusqu'à.

De forts muscles dans un cou raccourci portent et dirigent les coups réitérés que le Pic frappe incessamment pour percer le bois et s'ouvrir un accès jusqu'au cœur des arbres.

BUFFON, Histoire naturelle. Oiseaux, le Pic.

Accès peut recevoir encore d'autres compléments, par exemple l'adverbe partout.

Il a partout affaire, il a partout accès.

Dallille, la Conversation, II.

Accès, avec ces diverses formes de construction, s'emploie fréquemment au figuré.

De là, par exemple, ces expressions : Accès auprès de Dieu :

Tout nous vient de Dieu par Jesus-Christ, en qui seul nous avons accès auprès du Père.

Bossuar, Sur la lettre de M. Jurieu.

Ce qui devoit leur donner un accès plus facile auprès

de lui (de ce Dieu-homme), et leur faire trouver grace...

Bourdalour, Pensées. Sur le jugement universel.

Accès du trône :

Plus vous en rendez l'accès (du trône) facile à vos sujets, plus vous en augmentez l'éclat et la majesté.

MASSILLON, Petit Carême. Sur l'humanité des grands.

Accès dans l'àme, le cœur, l'esprit, etc. :

Aimez vos peuples, sire, et que ces mêmes paroles si souvent portées à vos oreilles, trouvent toujours un accès favorable dans votre cœur.

MASSILLON, Petit Carême. Grandeur de J.-C.

Aurois-je pu croire que l'émotion du plaisir pût trouver sitôt accès dans mon âme.

Mme DE STAEL, Corinne, II, 4.

Je ne querelle point; mais votre humeur, madame, Ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Molitar, le Misanthrope, II, 1.

Accès chez une personne, pour dire Dans son àme.

La joie imprudente et légere Chez lui ne trouve point d'accès.

J.-B. ROUSSEAU, Odes, II, 6.

On trouve même des expressions telles que : accès de la gloire, accès à la clémence, auprès de la miséricorde, etc.

Ce qui est ordinairement le plus envié, c'est la gloire; car, encore que celle des autres n'empêche pas que nous n'y puissions aspirer, elle *en* rend toutefois l'accès plus difficile et en renchérit le prix.

DESCARTES, les Passions de l'ame, part. II, art. 183.

En public ils dissimuloient leur haine pour l'utilité commune, et picquoient souvent Othon par lettres, saus se réserver d'accès à sa clémence.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Histoires, II, 10.

L'aveu même de notre indignité n'est-il pas un titre pour avoir accès auprès d'une miséricorde que les plus grands crimes ne peuvent épuiser et qui invite les plus grands pécheurs à s'approcher d'elle avec confiancé.

LEOMOND, Doctrine chrétienne, lect. XCVII.

Accès s'est dit de cette manière en parlant de la

facilité ou de la difficulté que présentent certaines lectures, certaines idées, l'étude de certaines sciences.

J'appris exprès la langue grecque, pour avoir plus d'accès auprès de lui (de saint Denis l'aréopagite).

BALZAC, Socrate chretien, disc. XI.

Elles sont (les mathématiques et la physique).... épineuses, sauvages et d'un accès dissicile.

FORTENELLE, Présace sur l'utilité des mathém. et de la physiq.

Elle veut (sa doctrine) que par l'effort d'une méditation suivie, on s'élève à une certaine région d'idées dont l'accès est si difficile, que même parmi les philosophes, pour qui tous les autres hommes sont peuple, il y a encore un peuple qui ne peut guère aller jusque-là.

LE MÊME, Éloge du P. Malebranche.

Dans l'exemple suivant les mots voie et accès construits avec la préposition de, ont le sens de Moyen, de Facilité.

Il eut voie et accès de parler à lui.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 51.

Accès se dit absolument, soit au propre, en parlant des lieux :

... En lieu si coupé... que c'étoit miracle que seulement les chevaus puissent avoir accès.

MONTAIGNE, Voyages, Foligni.

Passez, seigneur, dit-il, passez dans cette barque.

Les subles et les bancs cachés dessous les eaux

Rendent l'accès mal sûr à de plus grands vaisseaux.

P. Correlle, la Mort de Pompée, II, 2.

En parlant des personnes:

Tous les soins qu'on me voit prendre ne sont que pour fermer tout accès aux galans.

MOLIÈRE, le Sicilien, sc. 8.

Ne vous faites pas un principe de leur rendre l'accès si difficile, qu'ils désespèrent de pouvoir être admis au banquet. Bourdalour. Dominicales. Sur la fréquente communion.

Je prie à Dieu, pour mieux vous empescher,
De vous donner cinquante-deux procès,
Forte partie, un juge sans accès.

MELLIE DE SAINT-GELAIS, Maledictions contre un envieux, IX.

D'un et d'autre côté *l'accès* étant permis, Chacun va renouer avec ses vieux amis. P. Cornelles, *Horace*, I, 4.

La princesse se plaît à ses bouffonneries, Il s'en est fait aimer par cent plaisanteries, Et peut, dans cet accès, dire et persuader Ce que d'autres que lui n'oseroient hasarder. Mollère, la Princesse d'Élide, I,

Soit au figuré en parlant de choses abstraite

Les discours flatteurs assiégent leur trône, s'emp de toutes les avenues, et ne laissent plus d'accès à l rité.

MASSILLON, Petit Caréme. Tentations des grand

D'un fin discernement sa grande âme pourvue, Sur les choses toujours jette une droite vue; Chez elle jamais rien ne surprend trop d'accès, Et sa ferme raison ne tombe en nul excès.

Mollère, Tartuffe, V., 7.

Pour le fléchir enfin tente tous les moyens;

Tes discours trouveront plus d'accès que les mi J. RAGINE, Phèdre, III, 1.

Accès se dit en médecine, comme le latin acc de certains phénomènes morbides qui se montr des intervalles ordinairement réguliers, et spéc ment de ceux qui caractérisent les fièvres inter tentes.

Comme s'ils sortoient d'un accès de sièvre, ils lans sent après avoir été agités.

BALZAC, le Prince, C. 22.

J'ai quelquefois des réveries dans ces bois, d'une noirceur, que j'en reviens plus changée que d'un acc fièvre.

Mme DE Sevigne, Lettres, 31 mai 1671.

Son agitation, qui avoit, comme la fièvre, ses em ses redoublemens, ne fut jamais plus sensible.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, Ile partie, if

Sa santé (du roi d'Espagne) se rétablit enfin d'é même sans remèdes, et la sièvre le quitta après b coup d'accès et dissérentes rechutes.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1718, t. XVI, c. 1

Pendant que j'étais malade, Votre Majesté a fait | de belles actions que je n'ai eu d'accès de fièvre.

Souvent qui a résisté à cinquante accès de sièvre consécutifs, ne résiste pas à un chagrin.

VOLTAIRE, Lettres, avril 1742; 17 mars 1773.

Elle tomba hier dans l'accès d'une sièvre ardente qui n'a fait qu'augmenter sans cesse et lui a ensin donné le transport.

J.-J. ROUSSEAU, la Nouvelle Héloise, part. I, lettre 27.

Et après ce, à tous venoient Les assées ou fortes frissons.

Journal d'un bourgeois de Paris sous Charles VI et VII, p. 113.

Un poure acès de sièvre l'omme essace. Eust. Deschamps, Ballades. Qu'il saut prositer de la jeunesse.

Dites-nous comme il est possible, Qu'un corps dans le désordre amène réglément, L'accès ou le redoublement.

LA FONTAINE, Poëme du Quinquina, I.

J'examinois ses yeux : à ce qu'on peut comprendre, Quelqu'*accès* violent sans doute va la prendre, Lequel sera suivi d'un assoupissement.

REGNARD, les Folies amoureuses, III, 10.

Il est pris au même sens, mais métaphoriquement, dans les vers suivants :

Soulève l'Océan, produit du haut des airs, Par accès réguliers, cette fièvre des mers. Le Mierre, les Fastes, VII.

Accès se dit aussi, mais moins exactement des attaques de certaines maladies qui ont ordinairement des retours et des redoublements, comme la rage, la folie, la goutte, le mal caduc.

Je suis aux prinses avecque la pire de toutes les maladies... j'en ay desjà essayé cinq ou six bien longs accez et pénibles.

La gloire, voire celle des quatre sils Aymon, est trop chère achetée à un homme de mon humeur, si elle luy couste trois bons accez de colique.

MONTAIGNE, Essais, II, 37.

Celle (la maladie) que nous appelons la dernière, qu'est-ce autre chose, à le bien entendre, qu'un redoublement et comme le dernier accès du mal que nous apportons au monde en naissant.

Bossurr, Oraison funèbre de Marie-Thérèse.

Il est bien à plaindre dans les accès de sa goutte, car on souffre cruellement; mais il a du moins l'avantage de souffrir sans risque.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 26 août 1764.

Les Loris... sont sujets, même dans leur pays natal, à des accès épileptiques, comme les Aras et autres perroquets.

BUFFON, Hist. nat. Oiseaux; les Loris.

Profitant des accès de vapeurs auxquels elle étoit sujette, ses parens la firent enfermer comme folle.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Virginic.

Son accès de folie à chaque instant redouble.

REGRARD, les Folies amoureuses, III, 2.

Et d'une horrible toux les accès violens Étoussent l'animal qui s'engraisse de glands. DELILLE, trad. des Géorgiques, III.

Accès se dit figurément, au sens moral, des passions :

Et pourtant est-il bien meilleur de se tenir coy, ou s'ensuyr et se cacher.... quand on sent comme un accès du hault mal qui nous veult prendre.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Comment il faut refrener la cholere.

Les passions... ne sont que bonds et volées, accès et recès fievreux de solie.

CHARRON, de la Sagesse, II, 1.

De violentes passions avec des intervalles, sont des accès de folie, des maladies de l'âme d'autant plus dangereuses qu'elles sont plus longues et plus fréquentes.

BUFFON, Hist. nat., Discours sur la nature des animaux.

Il n'a que des accès d'ambition qui cèdent à une paresse naturelle.

Ductos, Considérations sur les mœurs, c. 13.

Il (l'homme animé de quelque grande passion) commence une multitude de discours, il n'en finit aucun, et à l'exception de quelques sentimens qu'il rend dans le premier accès, et auxquels il revient sans cesse, le reste n'est qu'une suite de bruits foibles et confus, de sons expirans, d'accens étouffés que l'acteur connoît mieux que le poëte.

Didragt, De la poésie dramatique. Entretien II.

Eschyle n'a jamais peint les douceurs et les fureurs de l'amour; il ne voyoit dans les différens accès de cette

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 69.

Rhadamiste... se laisse emporter à de nouveaux accès jalousie en voyant Arsame avec Zénobie.

LA HARPE, Cours de littérature, part. III, liv. I, c. 4, sect. 1.

Laissez-moi profiter de son accès de haine.

DUFRESEY, la Réconciliation normande, II, 7.

Si la fièvre d'amour avoit, quand il nous berce, Ses jours intermittens comme la fièvre tierce, On seroit ces jours-là honteux jusqu'à l'excès Des sottises qu'on fait quand on est dans l'accès. J.-B. ROUSSEAU, le Flatteur, III, 9.

#### Des diverses affections de l'àme :

J'ai ressenti de nouveaux accès de joye à toutes les lettres qui en portoient quelque témoignage.

Pascal, Lettre à sa sœur, du 16 janvier 1648.

Il lui prenoit de temps en temps des accès de dévo-

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes. Les Amours de l'auteur.

Il prit à Aimée un accès de sincérité.

Durassur, le Puits de la vérité; les Vapeurs.

J'ai peut-être mal pris mon temps, et j'ai bien peur que dans un accès de goutte, vous n'ayez eu pour moi un ac-cès d'indifférence.

J'ai appris au départ de mon paquet que notre bienfesant ministre avait un nouvel accès de goutte. J'apprends aussi que ses ennemis ont un nouvel accès de rage.

Voltaire, Lettres, 20 février 1754; 26 janvier 1776.

Ce crik... semble être fâché si on le néglige, et vindicatif si on le chagrine; il a des accès de désobéissance...

Tous les perroquets aiment le vin, particulièrement le vin d'Espagne et le muscat, et l'on avoit déjà remarqué du temps de Pline les accès de gaîté que leur donnent les fumées de cette liqueur.

Burron, Hist. nat. Le Crik à tôte et à gorge jaunes; Le Jaco.

Quelquesois les gens de condition se permettent avec les sinanciers ces petits accès d'une humeur modérée, d'autant plus slatteuse pour l'insérieur qu'elle ressemble au procédé naif de l'égalité.

Duclos, Considérations sur les maurs, c. 10.

## ACC

J'ai des accès d'abattement; cela est naturel dans de maladie.

J.-J. ROUSSRAU, Lettres, 7 mars 1765.

J'étois dans un état d'angoisse qui ressembloit à nie et qu'avoit précédé un accès de larmes qui avoit quatre heures.

Mile DE L'Espinasse, Lettres, XXVII, 177

Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvag Je ris des noirs accès où je vous envisage. Molikar, le Misanthrope, I,

Il aura réfléchi, c'est son jour de raison, Son bon jour; mais l'accès pourra bien lui repri Dufrasser, la Coquette de village, I, 3.

Un fou dont les accès vont jusqu'à la furie.

Bolleau, Satires, V.

Aux accès insolens d'une bouffonne joie La sagesse, l'esprit, l'honneur furent en proie. Le même, Art poétique, III.

Réparons tout; le plus sage en sa vie A quelquefois des *accès de* folie. Voltaire, Nanine, II, 10.

Est-elle vertueuse, elle l'est à l'excès;
Sa sagesse devient un véritable accès.

LA CHAUSSÉR, La Fausse antipathie, III,

De l'exaltation religieuse et de l'inspiratio tique.

Ils n'ont ni entendu les paroles ineffables concerts des anges retentissent, ni senti les fe accès d'une fureur divine.

Montesquieu, Lettres persanes

Tel, aux premiers accès d'une sainte ma Mon esprit alarmé redoute du génie L'assaut victorieux. J.-B. Rousskau, Odes, III, 1. Au c

De là la locution par accès; Soit au sens physique:

Quelque fort que soit un vent continu mais les désastres que produit la fureur soufflent pour ainsi dire par accès.

Burron, Hist. nat. Théorie de la

Dans l'état de nature, le chien est presque muet; il n'a qu'un hurlement de besoin par accès assez rares.

LE MÊME, même ouvrage. Dégénération des animaux.

Soit au sens moral.

Tous les projets d'ambition qui, par accès, avoient animé mon zèle.....

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, liv. IX.

Livrés alternativement et par accès à la dissipation, à l'ambition, ou à ce qu'ils appellent philosophie.

Ductos, Considérations sur les mœurs, c. 1.

Accès se dit en parlant de ce qui se pratique au conclave, lorsque dans le scrutin, aucun cardinal n'ayant eu le nombre de voix requis pour être élu pape, on cherche à compléter ce nombre au moyen d'un autre scrutin où chaque votant doit passer à un nouveau candidat, à moins que par une manœuvre admise et usitée, il ne préfère s'en tenir au premier, en ne portant son suffrage sur personne. Comme on se sert alors de billets conçus en ces termes: Accedo domino cardinali N.; accedo nemini, l'opération s'appelle accessus: de là, en français, accès. On dit les billets de l'accès; aller à l'accès; avoir tant de voix à l'accès; être fait pape à l'accès, etc.

Le cardinal Corradini eut trente voix au scrutin, mais à l'accès il n'en eut que vingt-huit.

Dictionnaire de Trévoux.

On a traduit aussi accès, pris en ce sens, par ACCESSIT.

Il y a un cardinal vénitien nommé Barbarigo, évèque de Padoue, qui avoit plus de voix qu'il ne lui en falloit au scrutin pour être pape; mais l'accessit gâta tout : je ne sais ce que c'est; je vois bien seulement que c'est quelque chose qui empêche qu'on ne soit pape.

Mme de Sévigné, Lettres, 16 octobre 1689.

A l'accessit on est maître de n'accéder à personne : accessit nemini, cela est fréquent, et c'est même le cardinal vemini qui a souvent le plus de voix... C'est à l'accessit.. Que se font les plus fins coups de politique...

On me marque que lorsque Passionei, scrutateur du

jour, vint à ouvrir le trente-troisième bulletin en fayeur de ce cardinal (Aldovrandi), il devint pâle comme un linge dans la crainte de trouver bientôt le trente-quatrième parmi ceux qui restoient dans le calice. Il en a été quitte pour la peur; rien de plus à l'accessit.

DE BROSSES, Lettres sur l'Italie, X, 11.

En termes de droit canon, on entendait par Accès la faculté qu'on accordait à quelqu'un de posséder un bénéfice après la mort du titulaire.

Accès, dans le sens de Contribution que lui donnent d'anciens textes, doit peut-être se rattacher aux mots accense, accenser, venus de census, censere, par l'intermédiaire des mots de la basse latinité accensa, accensare, Cens, Donner à cens.

Comment treux, péages et assés furent mis sus.

Boutziller, Somme rurale, liv. I, titre LXVIII.

Surcharger ses peuples de levées de gens de guerre, d'accès, impôts, tailles et tributs.

Mémoires de Sully, t. XII, p. 478, pet. in-12; Amsterdam, 1725.

D'Accès, pris en ce sens, on avait fait selon Sainte-Palaye, le substantif

ACCESSADEUR, celui qui tient à cens.

ACCESSIBLE, adj. des deux genres (du latin Accessibilis. Voyez Tertull. adv. Prax. 17.)

Dont on peut approcher, qui peut être abordé.

Il se dit, au propre, des lieux et autres objets sensibles et des personnes;

Des lieux, des objets sensibles; Soit absolument:

Si par mer il avoyt peregriné en lieu aultrement accessible par terre.

RABELAIS, Pantagruel, IV, 24.

Nous... rancontrames après le païs qui s'applanissoit, et n'avions plus à nos flancs que des petites cropes fort accessibles.

MONTAIGNE, Voyages, Vachimara.

C'est une île triangulaire et mal accessible.

MARTIN DE BELLAY, Mémoires, liv. VIII, ann. 1537.

Le père Bourdaloue tonne à Saint-Jacques de la Boucherse. Il falloit qu'il prêchât dans un lieu plus accessible; la presse et les carrosses y sont une telle confusion que le commerce de tout ce quartier-là est interrompu.

Mme DE SEVIGNÉ, Lettres, 27 fevrier 1679. ...

Les camps et les quartiers n'étoient plus accessibles.

Saint-Simon, Mémoires, 1692, t. I, c. 1.

L'on ne peut nier que l'endroit ne sût bien choisi, puisqu'il étoit tout à la sois le plus éloigné, le plus caché et le moins accessible.

Burron, Hist. nat., Oiseaux; la Huppe.

Je me suis quelquesois demandé pourquoi les temples ouverts et isolés des anciens sont si beaux et sont un si grand esset... c'est qu'ils étoient accessibles de toutes parts, image de la sécurité.

DIDEROT, Essai sur la peinture, c. 4.

Dans les siècles d'ignorance on habitoit des bourgs ouverts et accessibles : dans des temps plus éclairés, on s'enferme dans des villes fortifiées.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 38.

On peut ajouter à ces exemples d'autres tels que les suivants où Accessible est bien pris au propre, en un sens physique, mais dans une phrase de sens figuré.

C'est pour eux (les gens du monde) qu'Horace, Pope, Addison, La Fontaine, Gesner, ont applani les rudes sentiers de la sagesse, et les ont rendus plus accessibles et plus aimables que les précipices trompeurs de la folie.

BERHARDIN DE SAINT-PIERRE, Études de la nature, II.

Le voile n'est le rempart le plus sûr Contre l'amour, ni le moins accessible : Un bon mari, mieux que grille ni mur Y pourvoira, si pourvoir est possible.

LA FORTAINE, Contes, II, 16.

Soit avec un complément formé de la préposition à et de son régime :

Il congédia tous les eunuques, rendit sa maison accessible à tout le monde.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, CXI.

Des personnes; Soit absolument: Il falloit se rendre plus auguste en se rendant moins commun et moins accessible.

MEZERAY, Histoire, Henri III, 1574.

¥ Y a-t-il rien de plus accessible que Jésus-Christ, rien de plus affable, rien de plus doux?

Bossurt, Sermons. Pour le jour de la Pentecôte.

Accessible, accueillant, honnête, sachant employer some temps et quelquesois même le perdre pour compâtir à des misérables, à qui il ne reste d'autre consolation que celle de redire ennuyeusement leur misère.

FLÉCHIER, Oraison funèbre de Michel Le Tellier.

Venez dans la solitude de mon cabinet, le philosophe est accessible.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 6.

Je comparois ce roi invisible avec Sésostris, si doux, si accessible, si affable.

FÉNELON, Télémaque, III.

Nos rois, sire, ne perdent rien à se rendre accessibles; l'amour des peuples leur répond du respect qui leur est dû. Massillon, Petit Caréme, IV<sup>e</sup> dimanche.

Ceux qui ne savent pas tirer parti des autres hommes sont ordinairement peu accessibles.

VAUVENARGUES, Réflexions et maximes, XCIX.

L'orateur compare l'affabilité de Trajan, toujours ouvert et accessible, à l'effrayante et impénétrable retraite où vivaient les tyrans de Rome.

LA HARPE. Cours de littérature, part. I, liv. II, Éloquence, c. 5.

Soit avec un complément formé de la préposition à et de son régime.

Sa grandeur l'élève au-dessus de nous, sa bonté l'approche de nous et le rend accessible aux hommes.

Bossurt, Sermons. Pour le jour de Noël.

Accessible à tous, il ne disputoit pas même au dernier de ses suiets le plaisir de voir son souverain.

MASSILLON, Panégyrique de saint Louis.

Je ne suis plus accessible, et encore moins à mes parens qu'aux autres.

Mme DE MAINTENON, Lettres, XXII, 1er avril. A M. de Villette.

Les Parthes ne purent supporter ce roi, qui, ayant été élevé à Rome, se rendit affable et accessible à tout le monde.

MONTESOUIEU, Esprit des lois, XIX, 2.

Un conseil sera plus accessible que le trône aux opprimés.

J.-J. Rousseau, Polysynodie, c. 10.

Pisistrate accessible aux moindres citoyens, leur prodiguoit les consolations et les secours qui tarissent la source des maux, ou qui en corrigent l'amertume.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis. Introd. part. II, sect. 1.

Ètre accessible à tous par son humanité.
BOURSAULT, Ésope à la cour, III, 3.

C'est en vain que forçant ses soupçons ordinaires, Il se rend accessible à tous les janissaires. J. RACINE, Bajazet, I, I.

Accessme se dit aussi figurément en parlant des choses, le plus souvent des choses abstraites; Soit absolument:

La sagesse est bonne, elle est accessible; mais il faut l'aimer, et travailler pour l'avoir.

Bossurt, Politique tirée de l'Écriture sainte, l. V, vii<sup>®</sup> proposition.

Poésie simple, qui adoucit l'éclat d'une grande idée, la fait descendre jusqu'au vulgaire par la familiarité de l'expression et rend la sagesse plus persuasive en la rendant plus accessible.

CHAMPORT, Éloge de la Fontaine, part. II.

Soit avec un complément formé de la préposition à et de son régime.

Les philosophes platoniciens disoient que la nature divine n'étoit pas accessible aux hommes, et que nos vœux ne pénétroient pas jusqu'à elle.

Bossurt, Sermons, I, sur la Nativité de Notre-Seigneur.

Souvent la préposition  $\dot{a}$ , qui suit Accessible, a pour régime, au lieu d'un nom de personne, un nom abstrait;

Soit lorsqu'il est question de lieux et d'objets sensibles :

Malgré la grande irrégularité de ce terrain, toutes ces plantations étoient, pour la plupart, aussi accessibles au toucher qu'à la vue.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Virginie.

Soit lorsqu'il est question de personnes :

L'homme n'étoit accessible au mal que par la complaisance pour soi-même, par l'amour de sa propre excellence.

Bossurt, Traité de la Concupiscence, c. 25.

L'affabilité ne seroit plus qu'une insulte et uue dérision pour les malheureux..., si elle ne nous rendoit plus accessibles à leurs plaintes que pour nous rendre plus insensibles à leurs peines.

MASSILLON, Petit Carême, Humanité des grands.

Je suis trop malheureuse, trop profondément malheureuse, pour être accessible aux plaisirs et aux sottises de la vanité.

Mile DE LESPINASSE, Lettres, CXXX, 25 septembre 1775.

Et se montrant alors à la peur accessible.

MAIRET, Sophonisbe, II, 4.

Soit enfin lorsqu'il est question de choses abstraites.

Cette patience, cette attention, cette docilité toujours accessible à la raison, que Salomon lui demandoit (à Dieu) pour juger son peuple.

Bossunt, Oraison funèbre de Michel Le Tellier.

La toute-puissante sagesse qui règle tout a des moyens si nombreux, si diversifiés, si admirables, que la partie accessible à nos regards devroit bien nous apprendre à révérer l'autre.

J. DE MAISTRE, Soirées de Saint-Pétersbourg, IV. entretien.

...Si ton cœur sensible

A la compassion peut se rendre accessible.

P. CORNEILLE, Médée, IV, 6.

D'ACCESSIBLE on a fait INACCESSIBLE (Voir ce mot).

ACCÉLÉRER, v. a. (du latin Accelerare et, par ce mot et le simple celerare, de celer).

ACCÉLÉRER ne se trouve point dans le Dictionnaire de Robert Estienne, et Nicot, dans le Trésor duquel il paraît pour la première fois, en marque la nouveauté, aussi bien que le sens, lorsqu'il dit : « Le naïf françois est haster. » Richelet et Furetière le renvoient presque exclusivement à « la philosophie » et, à la fin du dix-septième siècle, le grammairien la Touche le trouve « encore fort étranger; » « il faut, ajoute-t-il, attendre à s'en servir, que l'usage l'ait plus naturalisé. »

Accélérer, comme l'indique son étymologie, signifie Presser le mouvement, augmenter la vitesse, rendre plus rapide, plus prompt, hâter, comme il a été dit plus haut, et s'emploie au propre et au siguré;

Au propre:

Il (le sieur de Cottignac) fera toute diligence possible pour accélérer son voyage.

MORVILLIERS à Henri II, 11 août 1547. (Voir Negociations de la France dans le Levant, t. I, p. 28.)

Nous supposons qu'on ait tiré une fusée volante où l'action du feu seroit durable et accélèreroit beaucoup le mouvement d'impulsion.

Burron, Histoire naturelle. Théorie de la terre, preuves, art. Ier.

Il accélère sa course en étendant les ailes. Lu mêmu, Hist. nat. Oiseaux; le Messager.

Le P. Mersenne et Gassendi ont assuré que le vent favorable ou contraire n'uccéléroit ni ne retardoit le son.

J.-J. ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, art. Son, § 2.

Il est vrai que dans l'eau ou dans l'air, les corps accélèrent leur chute à proportion de leur pesanteur.

Hæc pro ponderibus casus celerare necesse est.

La Grange, trad. de Lucrèce, II, 231.

Nous armons nos pieds de crampons qui assurent nos pas et nous permettent d'accélérer notre marche.

SACMURE, Voyage dans les Alpes, t. II, c. xv, p. 26, § 630.

A peine est-il en chemin, qu'il rencontre de nouveaux députés, dont les uns le pressent d'accélérer sa marche, les autres de la suspendre.

BARTBÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 60.

Au figuré:

Il en est de la raison comme de la nature dont souvent on trouble la marche en voulant l'accélérer.

D'ALEMBERT, Éloge de l'abbé de Dangeau.

Dans l'état de nature, la nécessité, la liberté, le choix de la nourriture qui leur est propre, peuvent contribuer à accélèrer le développement de leur instinct et le progrès de leur éducation.

Burron, Hist. nat. Oiseaux; le Coucou.

Il se peut qu'un tel bouleversement ait accéléré le progrès de mes maux.

J.-J. ROUSSEAU, Lettre I à M. de Malesherbes.

Il y a dans la société des causes inévitables par lesquelles le progrès des passions est accéléré; si l'on n'accéléroit de même le progrès des lumières qui servent à régler ces passions, c'est alors qu'on sortiroit veritablement de l'ordre de la nature, et que l'équilibre seroit rompu.

Le mine, Émile, IV.

Si vous êtes fonctionnaires publics, redoubles d'act vité pour accélérer la marche encore trop lente de notre nouvelle organisation politique.

VERGHIAUD, Projet d'adresse au peuple français, 27 décembre 1791.

Accélérer, employé au figuré, n'a pas toujour pour régimes, comme dans les exemples qui précèdent, des mots qui marquent le mouvement, marche, progrès, etc., mais des noms de toutes sortes.

Ayant congneu que le roy prendroit plaisir à ce plaidoyer, si je l'accelerois.

H. ESTIENNE, Précellence du langage françois. Préface.

Et pour d'autant plus accelerer et avancer la dicte entreprise...

Olivier DE SERRES, Théâtre d'agriculture, V. 15.

Vous aurez veu comme nous avons advancé l'affaire que le Roy nous commande d'accelerer de tout nostre pouvoir.

LE CAROINAL d'OSSAT, Lettres, liv. V, 22 septembre 1599.

Le plus expedient seroit d'accelerer le traité, et resoudre promptement à la paix ou la guerre, devant que l'affoiblissement des Estats paroisse davantage.

HENRI IV, Lettre du 26 juin 1607. (Voir Nègociations du président Jeannin.)

Il (l'archevèque d'Arles) ne dissimula pas aussi que la vue prochaine du chapeau lui avoit fait faire les fortes—démarches qu'il avoit crues utiles pour se l'assurer et semil'accélérer.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1719, t. XVIII, c. 3.

Il n'y a guère de négociant qui ne répète souvent à semapprentis que ce fut un marchand nommé Gresham quasauva la patrie en retardant l'équipement de la flotte d'Espagne, et en accélérant celui de la flotte anglaise.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 166.

La flotte du czar croisait toujours sur les côtes de Suède et faisait des prises : il prétendait par ces hostilités accélèrer la conclusion d'une paix si nécessaire à la Suède, et qui devait être si glorieuse à son vainqueur. Voltaire, Histoire de Pierre le Grand, part. II, c. 15.

La première étincelle qui touche à l'imagination accélère à coup sûr l'embrasement des sens.

Consultez l'expérience, vous comprendrez à quel point cette méthode insensée accélère l'ouvrage de la nature et ruine le tempérament.

Quand ils se plaignent que le temps coule trop vite, ils mentent; ils payeroient volontiers le pouvoir de l'accélérer.

J .- J. ROUSSEAU, Émile, IV, V.

L'énorme pouvoir des éphores, qui fut sans danger tant que Sparte conserva ses mœurs, en accéléra la corruption commencée.

LE MEME, Contrat social, IV, 5.

Je ne saurois, monsieur, durer plus longtemps sur ce théâtre public. Pourriez-vous, par charité, accélérer un peu notre départ?

LE MÊME, Lettres, 26 décembre 1765.

Il mourut le 15 juillet 1765, d'un coup de sang, à ce qu'on dit; et j'y consens, pourvu qu'on m'accorde que les Grâces maussades qu'il avoit exposées au salon précédent, ont accéléré sa fin.

DIDEROT, Salon de 1765. Carle Vanloo.

Ce luxe-ci n'est que le masque fatal d'une misère presque générale, qu'il accélère et qu'il aggrave.

LE MÊME, Salon de 1767. Lagrenée.

La mort du général répandit la consternation parmi les Phéniciens, et la multiplicité des chess y mit une con susion qui accéléra leur perte.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis. Introd., part. II, sect. 2.

On a dit s'Accélérer au sens de Être accéléré.

Cette forme de la Terre et des Planètes s'est conservée s'au'à ce jour et se conservera perpétuellement, quand s'erne l'on voudroit supposer que le mouvement de rotaviendroit à s'accélérer.

Burron, Époques de la nature, I.

Le luxe a fait du progrès parmi ces bonnes gens. est la pente générale, c'est le goussire où tout périt tôt tard. Mais ce progrès s'accélère quelquesois par des

causes particulières; et voilà ce qui avance notre perte de deux cents ans.

J.-J. Rousseau, Lettres, 29 novembre 1760.

ACCÉLÉRÉ, ÉE, participe.

Il s'emploie surtout au propre en parlant des corps et de l'accroissement de leur vitesse.

La pesanteur, la chute accélérée des corps tombant sur la terre, la révolution des planètes dans leurs orbites, leurs rotations autour de leur axe, tout cela n'est que du monvement.

VOLTAIRE, Lettres philosophiques, II.

Ce n'était qu'une équivoque... fondée sur l'abus de la découverte du grand Galilée, que les espaces parcourus dans le mouvement uniformément accéléré étaient comme les carrés des temps et des vitesses.

LE MEME, Dictionnaire philosophique, art. MOUVEMENT.

Les comètes sont sujettes à des vicissitudes étranges, par ces alternatives de chaleur et de froid extrêmes, aussi bien que par les inégalités de leur mouvement, qui tantôt est prodigieusement accéléré, et ensuite infiniment retardé.

Burron, Hist. nat. De la Nature, première vue.

Dans la marche à pied, toutes les articulations agissent, et le mouvement du sang accéléré excite une transpiration salutaire.

J .- J. ROUSSEAU, Lettres, 19 juillet 1766.

Sous ces arches descendoit à grand bruit un large torrent; ses eaux interrompues, accélérées, se hâtoient vers la place du site la plus profonde.

DIDEROT, Salon de 1767. Vernet.

Accéléré, pris au propre, entre dans quelques expressions consacrées et techniques, comme: Pas accéléré, voitures accélérées, roulage accéléré, etc.

Autrefois Accéléné a été employé pour désigner, non pas comme ici, un mouvement augmenté, mais en général un mouvement prompt. Sainte-Palaye, qui fait cette remarque, l'appuie de cet exemple:

Tous les citadins vindrent au devant de luy (le seigneur de Langey), lesquels en grande et accelerée diligence rabillerent le pont.

MARTIN DU BELLAY, Mémoires, liv. VIII, année 1537.

ACCÉLÉRÉ est aussi quelquefois employé au figuré:

J'ai appris dans Zadig, et la nature me confirme de jour en jour, qu'une mort accélérée n'est pas toujours un mal réel, et qu'elle peut quelquesois passer pour un bien relatif.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 18 août 1756.

C'est l'image même de l'âme rendue par les inflexions de la voix, les nuances successives, les passages, les tons d'un discours accéléré, ralenti, éclatant...

Didenot, Salon de 1767. Loutherbourg.

ACCÉLÉRATEUR, TRICE, adj., Qui accélère, ne s'emploie que dans la langue des sciences.

Cette différence de la force accélératrice à des distances différentes, n'est fondée sur aucune expérience.

VOLTAIRE, Le Préservatif, IV.

La force accélératrice dans la chute des corps est mesurée.

THOMAS, Éloge de Descartes.

M. de Mairan calcule cet effet à la manière des géomètres, suivant les lois des causes accélératrices.

BAILLY, Lettres sur les sciences.

ACCÉLÉRATEUR s'est dit, en termes d'anatomie, de certains muscles.

On trouve déjà, chez Cotgrave, muscle accélérateur.

# ACCELÉRATION, s. f.

Comme le verbe accélèrer, dont il est formé, il se dit au propre des corps et de leurs mouvements.

En quelle proportion l'accélération des corps graves augmente.

Riois, Physique, II, 23.

Les fleuves, près de leurs sources, descendent ordinairement de quelques montagnes, et là ils tirent leur vitesse de l'accélération de la chute.

FORTENELLE, Éloge de Guglielmini.

La montre est actuellement sous la cloche; je crois

m'apercevoir que le balancier a pu aller peut-être plus vite, étant plus libre dans le vide; mais cette ration est très-peu de chose, et dépend probablem la nature de la montre.

VOLTAIRE, Lettres, 28 février 1739. Au prince royal de

Une expérience unique sur l'accélération des con tombent, fait découvrir les lois de leur chute sur de inclinés.

D'ALEMBERT, Mélanges. Discours préliminaire de l'Encyc

Il est sensible par le raisonnement, indépenda même de l'expérience, que la chaleur doit s'aug par des accroissements toujours plus grands et p véritable accélération.

BAILLY, Lettres sur les science

ACCÉLÉRATION s'emploie aussi au figuré:

J'attends d'heure à aultre le sieur d'Aramon... qu'il sera arrivé, luy et moy vous le ferons entend semble ce que sera résolu pour la seureté et accel de son partement (pour Constantinople)...

Monvilliers, à François Ier, 5 et 14 sévrier 154 Négociations de la France dans le Levant, t. l,

Je pense que nous devons être rapprochés du n que, pour l'accélération de notre ouvrage.

MIRABEAU, Discours. 5 et 6 octobre 178

La marche de tous ces vers est en elle-même tra forme; il y a trop peu de mouvement et encore d'accélération de mouvement.

LA HARPE, Cours de littérature, liv. I. Poésie, c. 2, set

A l'emploi figuré du mot Accélération s portent ces expressions fort usitées: L'accèlé d'une affaire, d'un jugement, de travaux, et

Danet, en 1685, ne l'admettait guère q cette manière, dans le style du barreau, préférait, comme de plus d'usage, célérité.

ACCENT, s. m. (du latin Accentus, forme centum, supin d'accinere, et par ce mot de ca Comme le mot duquel il tire son origine, A a le sens général de Son.

Il se dit en ce sens, le plus souvent au pluriel, dans le style soutenu et le langage poétique;

1° De la voix humaine, se produisant soit par la parole, soit par le chant. C'est ce que remarque, le premier, Furetière, mais dans des termes qui montrent que cet emploi d'ACCENT était alors encore assez rare :

Les poëtes et les amoureux se servent quelquesois du mot d'accent au pluriel pour signisier la voix ou des cris. Les accens plaintifs, les derniers accens. Il expliqua sa passion par ses tristes accens. Pousser des accens sunèbres.

FURETIÈRE, Dictionnaire.

Il n'était pas toutefois nouveau, comme le montrent quelques-uns des exemples qui suivent :

Tous les propos de Thalès estoient belles chansons,... estans les paroles accompaignées de chants, de gestes et d'accens pleins de doulceur et de gravité.

Amnor, trad. de Plutarque, Vie de Lycurgue, c. 2.

C'estoit aussi une chose bien pleine de compassion d'ouïr sur les chemins proches des villages les clameurs des femmes et des vicillards, qui d'un accent lugubre appeloient encore Darius leur seigneur et leur roy.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, IV, 16.

Si Lulli a excellé dans son art, il a dû proportionner, comme il a fait, les accens de ses chanteurs à leurs récits et à leurs vers.

Bossuet, Maximes et réflexions sur la comédie, III.

... Car il vous parle, mes chères sœurs, et sans les ac-

BOURDALOUE, Sermons. Sur le renouvellement des vœux.

Le vallon retentit des cris qu'elle sut contrainte de faire. Jamais les échos n'avoient répété de si pitoyables accens.

LA FORTAINE, Psyché, II.

Vous auriez cru que les rochers attendris alloient descepdre du haut des montagnes aux charmes de ses doux accens.

FÉNELON, Télémaque, II.

C'étoit un très-petit homme gros, d'une figure assez ridicule, avec un accent désagréable, mais qui parloit bien et avec qui il y avoit à apprendre, et même à s'amuser,

SAINT-SIMON, Mémoires, 1697, t. II, c. 4.

L'autre, qui paroît en cul-de-jatte, est un drôle qui a l'art de tirer de sa poitrine des sons si lamentables qu'à ses tristes accens il n'y a point de vieille qui ne descende d'un quatrième étage pour lui apporter un maravedi.

LE SAGE, le Diable boiteux, c. 17.

Je ne désapprouve pas que la nourrice amuse l'enfant par des chants et par des accens très-gais et trèsvariés.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, I.

Le reste n'est qu'une suite de bruits soibles et consus, de sons expirans, d'accens étoussés que l'acteur connoît mieux que le poête.

DIDEROT, Entretiens sur le fils naturel, II.

J'ai entendu les sons de ta guitare; tu célébrois les héros de mon pays : je t'ai devinée à la beauté de tes accens.

CHATBAUBRIAND, Aventures du dernier Abencerage.

Et d'un accent impératif et grave Me demandant ma naissance et mon nom, Et mon estat...

Cl. MAROT, l'Enfer.

Tout le jour dans sa barque il avoit fait des plaintes En si piteux accens, que les nymphes contraintes Avoient de tiedes pleurs ses cris accompagnez. Ph. Desportes, Élégies, II, la Pyromance.

Écoute les *accens* de sa mourante voix.

P. Cornelle, Médée, V. 8.

Qu'aux accens de ma voix la terre se réveille!

J. RACINE, Athalie, III, 5.

Aux accens dont Orphée emplit les monts de Thrace, Les tigres amollis dépouilloient leur audace.

BOILEAU, l'Art poétique, IV.

Aux magiques accens que sa bouche prononce, Les Seize osent du ciel attendre la réponse. Voltaire, la Henriade, V.

Soyez ma muse, échaussez mes accens.

GRESSET, Vert-vert, I.

Aux douces lois des vers je pliois les accens

De sa bouche aimable et naïve.

A. Cherier, Odes, XI; la jeune Captive.

#### 2º Du cri des animaux :

Il cherche à reconnoître le pays, à découvrir, à surprendre l'ennemi dans son fort; il recherche ses traces, il les suit pas à pas; et par des accens différens indique le temps, la distance, l'espèce, et même l'âge de celui qu'il poursuit.

Burron, Histoire naturelle. Animaux domestiques. Le Chien.

A quoi lui auroit servi sa pensée, si riche et si séconde, si sa langue, indigente et captive, eût été réduite à l'accent inarticulé de la brute?

LA HARPE, Cours de littérature. Philosophie du XVIIIe siècle, liv. II, c. 2.

Icy les accens des corbeaux Et les foudres dedans les nucs Ne me parlent que de tombeaux.

THÉOPHILE, au Roy, sur son exil.

Même son ne rend pas leur joie et leur tristesse; Ils ont leur cri de rage et leur cri de tendresse: Combien d'accens divers du coq, roi de nos cours, Expriment les désirs, les haines, les amours! Deliele, les Trois règnes, VIII.

3° Par extension et par figure, Du bruit que font entendre certains objets inanimés.

Ceux-là, les mains élevées, frappent des tambours bruyans; aux accens aigus des bassins d'airain se mêle le son enroué des cornets, et l'air retentit au loin du chant sauvage des flûtes barbares.

L'ABBÉ ARNAUD, De Catulle. (Trad. des Noces de Pélée et de Thétis, v. 263.)

Ses accents ressemblaient à ceux de ce tonnerre Quand du mont Sinaï Dieu parlait à la terre. Voltaire, la Henriade, VII.

Qu'il (le cheval) entende déjà le cliquetis du frein, Le roulement des chars, les accens de l'airain. Delille, trad. des Géorgiques, III.

Si d'un ruisseau voisin j'entendois les accens, J'allois, je visitois ses consolantes ondes. Le même, les Jardins, III.

On a, dans la langue poétique, prêté des accents même à des abstractions.

Ces accens de la mort sont la voix de Ninus. Voltaire, Sémiramis, I, 3.

Alors on n'entend plus dans ce vaste carnage Que l'accent de la mort et le cri de la rage. DELLLE, trad. de l'Énéide, XI. Dans quelques-uns des exemples qui précèdent, le mot accent, signifiant Langage, est accompagné d'une épithète qui en fait connaître le caractère : doux accents, magiques accents, etc.; d'autres fois il est suivi de la préposition de, avec un nom pour régime, et, sous cette forme, exprime Ce qui, dans la voix, dans les paroles, répond aux diverses affections de l'àme.

Ce sont les accens de la nature qui causent ce plaisir.

MONTESQUIEU, Esprit des Lois, XXVI, 4.

Là, les pleurs, les sanglots, les soupirs, et tous les accens d'une douleur amère étouffèrent la voix de mademoiselle Habert et l'empéchèrent de continuer.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, part. III.

Ces hommes (les comédiens) si bien exercés au ton de la galanterie et aux *accens de* la passion n'abuseront-ils jamais de cet art pour séduire de jeunes personnes?

J.-J. ROUSSEAU, Lettre à d'Alembert.

Que seroit-ce si j'avois sait jouer tous les mouvemens du dépit, les accens étousses d'une douleur prosonde? Sedaire, la Gageure imprévue, sc. 24.

L'accent d'une âme passionnée est aigu, sissant, précipité; l'A est trop long pour elle; il faut une bouche pastorale qui puisse prendre le temps de le prononcer avec lenteur.

CHATHAUBRIAND, Génie du christianisme, part. II, liv. III, c. 6, note.

Le Tasse, plus touchant, fait entendre dans sou invocation les accens de la reconnoissance d'un grand homme infortuné.

Il faut des accens de vérité pour être éloquent.

M<sup>me</sup> DE STAEL, Consid. sur la révolution françoise, part. IV, c. 1

On entend tour à tour les vœux de l'amitié, L'accent du désespoir, celui de la pitié. Dellele, trad. de l'Énéide, V.

Accent s'emploie de cette manière, même en par lant des animaux.

Les chiens jappent souvent en dormant; et quoiq ue cet aboiement soit sourd et foible, on y reconnoît cependant la voix de la chasse, les accens de la colère, les sons du désir ou du murmure.

Burron, Hist, naturelle, Discours sur la nature des animet.

Les fauvettes remplissent tous les lieux de la terre et les animent par les mouvemens et les accens de leur tendre gaîté.

Burron, Hist. nat., la Fauvette, 1re espèce.

Les cris des oiseaux de proie sont aigus, glapissans et entrecoupés de sons graves. Il y en a même qui font entendre les accens de la douleur humaine.

Bernardie de Saint-Pierre, Études de la nature, X.

Sa voix est un clairon; son organe sonore Marque l'heure des nuits, et réveille l'Aurore; C'est le chant du matin, c'est l'annonce du jour, L'accent de la Victoire et le cri de l'Amour.

DELILLE, trad. du Paradis perdu, VII.

ACCENT s'entend aussi des Inflexions de voix particulières à une nation, aux habitants de certaines provinces.

Je ne tenois plus rien du tout de notre pays, non pas même les accens, car je demeurois avec des Normands, des Picards, des Gascons et des Parisiens.

Sorel, Francion, III.

L'accent du pays où l'on est né demeure dans l'esprit et dans le cœur comme dans le langage.

LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, CCCXLII.

Ayant vieilli dans Athènes, possédant si parfaitement le langage attique, et en ayant acquis l'accent par une habitude de tant d'années, il ne s'étoit pu donner ce que le simple peuple avoit naturellement et sans nulle peine.

LA BRUYÈRE, Discours sur Théophraste.

L'air de cour est contagieux; il se prend à Versailles comme l'accent normand à Rouen ou à Falaise.

LE MÈME, Caractères, c. 8.

Les Suédois sont les plus ressemblans aux François, se gardent moins l'accent de leur païs.

L'ABBE DE CHOISY, Mémoires, IV.

Il est dissicile pour ne pas dire impossible, de se désaire les mauvais accens que l'on a pris. Quand vient-on à bout de perdre entièrement l'accent normand, ou gascon, ou provençal, ou le parisien, qui n'est peut-être pas le moins mauvais?

GEDOYE, de l'Urbanité romaine. (Voir Mém. de l'Acad. des Inscript. et B.-Lettres, 1. VI.)

Sa femme, bien qu'horriblement laide, faisoit l'adora-

ble, et disoit mille sottises assaisonnées d'un accent biscayen qui leur donnoit du relief.

LE SAGE, Gil Blas, III, 3.

Ce n'est point la voix douce et mignarde de nos Vaudoises; c'est un certain accent dur, aigre, interrogatif, impérieux, moqueur, et plus fort que celui d'un homme.

J.-J. ROUSSEAU, la Nouvelle Héloise, part. II, lettre XXI.

En chaque nation, en chaque province, et même en chaque ville, on s'énonce avec une sorte de modulation particulière. C'est ce qu'on appelle accent national ou accent provincial.

DUMARSAIS, Melanges de grammaire. Art. Consonnes.

Charles-Quint, s'arrêtant aux divers accens des langues européennes, disoit que l'angloise étoit propre à parler aux oiseaux, l'allemande aux chevaux, l'italienne aux dames, la françoise aux hommes, l'espagnole à Dieu.

> BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Harmonies de la nature. Leçon de botanique à Paul et Virginie.

Un jeune Bordelais qui avaît un peu perdu l'accent, mais conservé les saillies et la gaîté de son pays.

PICARD, les Filles à Marier, I. 2.

C'est le seul Gascon qui n'a pris Ni l'air, ni l'accent du païs, Et l'on jugeroit à sa mine Qu'il n'a jamais quitté Paris. Chapelle at Bachaumont, Poyage.

Tout n'est pas pur, et l'accent de province Ne se perd point, même à la cour du prince. Voltaire, la Pucelle, IV.

On dit en ce sens l'accent d'une personne, aussi bien que l'accent d'une nation, d'une province:

Voilà, dit-il... en lui-même, l'accent de ma chère Elvire; mais hélas! ce n'est pas elle, elle est bien loin d'ici.

REGNARD, la Provençale.

Quoiqu'avec beaucoup d'étranger dans son maintien, dans ses expressions et dans son accent, il (Law) s'exprimoit en fort bons termes.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1716, t. XIV, c. 8.

On racontoit à un Gascon une chose extraordinaire; il sourioit: Quoi, Monsieur, lui dit-on, vous ne me croyez pas? — Pardonnez-moi; mais je ne répéterai pas votre histoire, à cause de mon accent.

Mine Necken, Melanges, t. I, p. 267.

Ou bien encore on l'emploie absolument.

Les deux nations et langues (françoise et italienne) lesquelles sont... pour la plus grant part, ennemyes... par la différence du ciel, des mœurs et des coustumes, quant au fait; et des accentz, contenances et prononciations, quant à la parole.

J. LEMAIRE, la Concorde des deux languiges. Prologue.

De quel pays, Monsieur, étes-vous? — De Provence. — De Provence? Voyez! je ne l'aurois pas cru. Vous n'avez point l'accent.—C'est que j'ai tant couru. En voyageant l'accent diminue et s'efface.

COLLIN D'HARLEVILLE, les Châteaux en Espagne, II, 4.

ACCENT, soit accompagné d'une épithète qui en détermine le sens, soit pris absolument, sert quelquefois à désigner la prononciation des personnes de province, par opposition à celle des gens instruits de la capitale; à distinguer celle du bas peuple de celle des gens bien élevés.

Les femmes ouvrants la bouche le plus qu'elles peuvent, font issir leur voix en fausset, remuants la langue entre les dents, la retirants vers le palais, et font un accent agu, tel que font les femmes des villages sur la fin de leur cry, en vendant le laict à Paris.

> Pierre Belon, Singularitez et choses memorables de divers pays estranges, II, 35.

Il se faut garder soigneusement d'un certain accent populaire qui rend les plus belles choses désagréables.

MIle DE SCUDÉRI, Conversations. De parler trop ou trop peu.

Comme il me restoit encore un petit accent, et même quelques expressions de village, on remédia à cela en disant que j'arrivois de la campagne, et que je n'étois à Paris que depuis deux ou trois mois.

Manivanx, le Paysan parvenu, part. II.

Aussi est-ce une ancienne maxime que pour bien parler françois, il ne faut point avoir d'accent.

D'OLIVET, de la Prosodie françoise, art. II, § 1.

Il est fait allusion à ces dernières acceptions d'accent dans le mot que rappelle le passage suivant :

Une femme disoit : « Ce livre est assez agréable, mais il a un mauvais accent. »

TALLEMANT DES REAUX, Contes, naivetes, etc.

On se sert aussi d'ACCENT, en parlant du Caractère expressif ajouté aux paroles par la manière de les prononcer. De là cette expression accent pathétique, qui désigne une modulation de la voix en rapport avec la passion de celui qui parle, et affectant la phrase entière; de là cette autre expression, accent oratoire, laquelle s'entend d'un effort de la voix porté de préférence, en raison de leur importance relative, sur certains mots de la phrase; de là enfin, dans l'usage ordinaire, pour signifier l'un ou l'autre de ces deux modes d'expression, l'emploi absolu du mot ACCENT.

Fault en cela imiter les joueurs de tragœdies, lesquels adjoustent bien du leur au roolle qu'ils jouent, le geste, l'accent et la contenance qui lui est convenable, mais toutesfois ils escouteut tousjours leurs protocolles.

AMTOT, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Instruction pour ceulx qui manient affaires d'Estat.

Mon desseing est de representer, en parlant, une profonde nonchalance d'accent et de visage, et des mouvemens fortuits et impremeditez, comme naissans des occasions presentes.

MONTAIGNE, Essais, III, 9.

Leur chant (celui des enfants) n'a jamais d'âme: de même dans la voix parlante, leur langage n'a point d'accent... comme dans leur discours il y a peu d'accent, il y a peu d'énergie dans leur voix.

J .- J. ROUSSEAU, Emile, IL.

L'accent pathétique ou oratoire, qui par diverses inflexions de voix, par un ton plus ou moins élevé, par un parler plus vif ou plus lent, exprime les sentimes dont celui qui parle est agité, et les communique à cers qui l'écoutent.

LE MEME, Dictionnaire de musique, art. Accent.

Il est vrai que les accens sont la modification du son vocal qui approche le plus de la musique, tellement qui paroissent former dans la nature une espèce moyenne, termédiaire entre la parole et le chant; comme leur no mème le désigne (accentus, id est ad cantum, prope cutum). Convenons encore que lorsque l'accent est pous fort loin, dans le mouvement d'une passion vehémente douleur ou de joie, il devient assez sonore pour se covertir presque tout-à-fait en chant. Aussi le bon goût accens entre-t-il pour beaucoup dans la composition assicale, surtout dans le récitatif et dans les airs passions

De Brosses, De la Formation mécanique des langues, c. 4,5

C'est l'acteur qui donne au discours tout ce qu'il a d'énergie; c'est lui qui porte aux oreilles la force et la vérité de l'accent.

DIDEROT, Entretiens sur le Fils naturel, II.

La quantité des mots est bornée; celle des accens est infinie; c'est ainsi que chacun a sa langue propre, individuelle et parle comme il sent.

LE MÈME, Salon de 1767. Vernet.

C'est l'accent qui donne du caractère à l'expression; de l'esprit, de la vérité, de la variété à la lecture; de la vie et de l'âme à la déclamation.

MARMONTEL, Élémens de littérature, art. Accent.

La voix de Blanca, légèrement voilée, avoit cette sorte d'accent qui remue les passions jusqu'au fond de l'âme.

Chateaubriand, Aventures du dernier Abencerage.

Dieu donna à la franchise, à la fidélité, à la droiture, un accent qui ne peut être ni contresait, ni méconnu.

J. DE MAISTRE, du Pape, liv. II, c. 7, art. I<sup>er</sup>.

A ces mots, prononcés d'un *accent* solennel, Il se lève...

DELILLE, trad. de l'Éneide, VIII.

Jean-Jacques Rousseau semble confondre l'Accent, habitude de prononciation, avec l'ACCENT, moyen d'expression, lorsqu'après avoir dit : « que le peuple et les villageois... parlent presque toujours plus haut qu'il ne faut, qu'en prononçant trop exactement ils ont les articulations fortes et rudes; qu'ils ont trop d'accent... » il ajoute :

... Se piquer de n'avoir point d'accent, c'est se piquer d'ôter aux phrases leur grâce et leur énergie. L'accent est l'âme du discours ; il lui donne le sentiment et la vérité. L'accent ment moins que la parole: c'est peut-être pour cela que les gens bien élevés le craignent tant.

Emile, 1.

La même confusion, mais ici volontaire, se remarque dans l'exemple suivant, où ACCENT a un double sens. Il ne doit pas s'entendre seulement du son des paroles, mais encore de leur expression passionnée.

Conjuguez avec moi, pour bien prendre l'accent.

— Io amo, j'aime.

- Io amo, j'aime.

— Vous ne le dites pas du ton que je demande... Il faut plus tendrement prononcer ce mot-là.

REGNARD, le Distrait, III, 3.

En termes de grammaire, et c'est uniquement comme tel qu'il est considéré dans les anciens Dictionnaires de Rob. Estienne, de J. Thierry, de Nicot, de Cotgrave, de Monet, ACCENT signifie l'Élévation ou l'abaissement de la voix sur certaines syllabes. De la ces expressions: l'accent syllabique, l'accent tonique, l'accent prosodique, ou, absolument l'accent. les accents.

Que chascune letre ait son son et chascuns moz son accent.

BRUNETTO LATINI, li Tresors, II, 56.

D'où vient qu'encores aujourd'huy les Pythopolitains appellent un certain lieu de leur ville la Maison de Hermus; mais ils faillent à *l'accent* en le mettant sur la dernière syllabe.

Amyor, trad. de Plutarque. Vie de Thésée, c. 7.

Quand j'aurai prouvé que notre langage n'ignore point les accens non plus que celuy des Italiens, je protesteray ne vouloir nier pourtant que les accens sont observez plus songneusement en la prononciation du leur.

H. ESTIENNE, de la Précellence du langage françois.

Priscien... dit dans son traité des accens que l'accent est la loi, qu'il est la règle certaine qui enseigne comment il faut relever ou abaisser la voix dans la prononciation de chaque syllabe.

Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, III, 4.

L'accent nous avertit d'élever ou d'abaisser la voix, et la quantité de s'arrêter plus ou moins sur les syllabes. ROLLIN, Traité des Études, II, 2.

Chez les Grecs, l'accent servoit à hausser ou à baisser

la syllabe; chez nous, il sert moins à la baisser ou à la bausser qu'à rensler ou affoiblir le son.

D'ALEMBERT, Éloge de d'Olivet, note 7.

...Il y avoit dans le grec et dans le latin des accens qui, indépendamment de la signification d'un mot, on du sens de la phrase entière, déterminoient la voix à s'abaisser sur certaines syllabes, et à s'élever sur d'autres.

CONDILLAC, Essai sur l'origine des connoissances humaines, part. II, sect. I, c. 3, § 17.

Cêtte élévation et cette dépression de la voix étoient plus sensibles chez les anciens qu'elles ne le sont parmi nous, parce que leur prononciation étoit plus soutenue et plus chantante. Nous avons pourtant aussi élèvement et abaissement de la voix dans notre manière de parler, et cela indépendamment des autres mots de la phrase; en sorte que les syllabes de nos mots sont élevées et baissées selon l'accent prosodique ou tonique, indépendamment de l'accent pathétique, c'est-à-dire du ton que la passion et le sentiment font donner à toute la phrase.

Dumansais, Mélanges de Grammaire, art. Accent.

Enfin les signes qui servent à marquer les accents, reçoivent eux-mêmes le nom d'accent.

Les gens doctes ont de coustume de faire servir les accens en deux sortes. L'une est en pronunciation et expression de voix, expression dicte quantité de voyelle; l'aultre en imposition de marcque sur quelcque diction. Est. Dolet, la Manière de bien traduire. Des accens.

Il me recommanda de la copier (l'homélie) avec toute l'exactitude possible. Je n'y manquai pas; je n'oubliai ni accent, ni point, ni virgule.

LE SAGE, Gil Blas, VII, 3.

Toutes ces modifications de la voix, qui sont très-sensibles dans l'élocution, sont ou peuvent être marquées dans l'écriture, par des signes particuliers que les auciens grammairiens ont aussi appelés accens. Ainsi, ils ont donné le même nom à la chose et au signe de la chose...

Les Grecs paroissent être les premiers qui ont introduit l'usage des accens dans l'écriture... Au reste, ces accens des Grecs n'ont eu pour objet que les inflexions de la voix, en tant qu'elle peut être ou élevée ou rabaissée...

Aujourd'hui, dans la grammaire latine, on ne donne le nom d'accent qu'aux trois signes dont nous avons parle, le grave, l'aigu et le circonflexe... Mais les anciens grammairiens latins n'avoient pas restreint le nom d'accent à ces trois signes. Priscien, qui vivoit dans le sixième siècle, et Isidore, qui vivoit peu de temps après, disent également que les Latins ont dix accens.

Dumarsais, Mélanges de Grammaire, art. Accens.

Si l'on croit suppléer à l'accent par les accens, on se trompe; on n'invente les accens que quand l'accent est déjà perdu.

J .- J. ROUSSEAU, Essai sur l'Origine des langues, c. 7.

Ils savent à propos placer une virgule,
Pas un accent n'échappe à leur docte scrupule.

Delille, trad. de l'Épitre de Pope à lord Arbuthnot.

Nous avons en français trois ACCENTS: l'accent aigu ('), l'accent grave ('), et l'accent circonflexe (^). On a mis en doute que ce fussent de véritables

Nous croyons avoir des accens dans notre langue, et nous n'en avons point : nos prétendus accens ne sont que des voyelles ou des signes de quantité.

J .- J. ROUSSEAU, Essai sur l'Origine des langues, c. 7.

Il est bien vrai que ces signes ne servent point à indiquer l'élévation ou l'abaissement de la voix sur certaines syllabes, mais tantôt à faire connaître la prononciation d'une voyelle, tantôt à distinguer le sens d'un mot d'un autre mot qui s'écrit de même.

On met l'accent aigu sur un é pour marquer que c'est un é fermé, et qu'il doit être prononcé comme dans ces mots santé, charité. Cette manière d'écrire ne fut d'abord reçue que pour le singulier. Est. Dolet (ouvrage cité) conseilla de l'étendre au pluriel, où l'on se servait et où l'on continua longtemps après lui, dans le seizième siècle et même dans le disseptième, d'après l'autorité de Vaugelas, de Regnier Desmarais, des auteurs du Dictionnaire de Trévoux, de se servir de la terminaison ez, santez, charites

On met l'accent grave sur un è pour marquer que c'est un è ouvert, comme dans procès, succès. Mais l'usage de cette orthographe, aujourd'huigénéral, ne paraît pas remonter plus haut que le dishuitième siècle. Auparavant on mettait seulemen l'accent grave, comme on n'a pas cessé de le mettre sur à, préposition, pour le distinguer de a, troisième personne du singulier du présent de l'indicatif du verbe avoir; sur là, adverbe, pour le distinguer de la article; et sur où, adverbe, pour le distinguer de ou conjonction.

Quant à l'accent circonflexe, on le met sur le voyelles longues, où il indique la suppression d'un voyelle comme dans âge, rôle (aage, roole), ou celle d'un s, comme dans tête, gîte, côte, flûte (teste, giste, coste, fluste). Cette suppression n'étant devenue commune que dans le cours du seizième siècle, on ne peut faire remonter plus haut l'usage de l'accent circonflexe. C'est assez récemment qu'on a pris l'habitude de marquer de cet accent circonslexe l'a du mot âme, pour conserver la trace de la contraction qui a formé ce mot du latin anima. (Voyez AME.)

Rousseau considérant le rôle que joue en certains cas notre accent, l'appelle accent orthographique (Essai sur l'Origine des langues, c. 7).

ACCENT a, en musique, des acceptions analogues qu'il appartient aux ouvrages spéciaux d'expliquer. Il s'y dit, par exemple, de l'Expression dont un joueur d'instruments, un chanteur, animent leur exécution, un compositeur son œuvre.

ACCENT sèrt aussi quelquefois à désigner certaines qualités énergiques et expressives dans les productions de la sculpture et de la péinture.

Voyez dans le Dictionnaire de l'Académie des beaux-arts l'article Accent.

#### ACCENTUER, v. a.

On lit dans le lexique latin-français du treizième siècle (nº 7692, Bibl. impér.), comme traduction du barbarisme accentuare, et dans le Glossaire de Sainte-Palaye, qui renvoie au glossaire de l'Histoire de Bretagne, Accenter.

ACCENTUER, ainsi qu'accent, dont il est formé, a été lui-même employé d'une manière générale dans le sens de Chanter, réciter.

> Là maint gosier barritonant bondit, Qui lay pronunce ou balade accentue, Virelay vire, ou rondel arondit. J. LEMAIRE, La concorde des deux langaiges.

On le prend de plus dans autant de sens particuliers que l'on compte de genres d'accents, pour dire Marquer fortement

Soit l'accent pathétique ou oratoire :

L'homme a trois sortes de voix, savoir : la voix parlante

pathétique ou accentuée, qui sert de langage aux passions et qui anime le chant et la parole.

J.-J. ROUSSKAU, Émile, II.

L'art de bien parler, de bien réciter, soit pour l'acteur, soit pour l'orateur, consiste singulièrement à accentuer plus ou moins la parole, selon le genre d'élocution, et à l'accentuer toujours avec justesse et sobriété.

MARMONTEL, Élémens de littérature, art. Accent.

Soit l'accent grammatical.

Il est comme impossible que le geste des personnes qui parlent une langue dont la prononciation est devenue plus sonore et plus accentuée, ne devienne pas aussi plus vif et plus fréquent.

Dunos, Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, III, 4.

Plus la langue est accentuée, et par conséquent mélodieuse et chantante, plus aussi ceux qui la parlent ont naturellement de facilité à chanter.

J.-J. ROUSSRAU, Dictionnaire de musique, art. CHART.

ACCENTUER est employé en ce sens, mais par figure, dans le passage suivant :

Enfin la nature fait entendre cette lettre rurale (A) dans ses bruits, et une oreille attentive peut la reconnoître diversement accentuée dans le murmure de certains ombrages..., dans la première voix ou dans la finale du bélement des troupeaux, et la nuit dans les aboiemens du chien rustique.

CHATHAUBRIAND, Génie du christianisme, III, 6, note.

Le sens le plus ordinaire d'Accentuer est Employer les signes nommés accents.

> Un bon faiseur de commentaires Qui dans quelques vieux exemplaires, Après s'être longtemps tué, 'Trouve un mot mal accentué, Enchanté de sa découverte De son temps ne plaint point la perte. Ch. PERRAULT, la Chasse.

ACCENTUER a passé, comme accent, dans la langue des beaux-arts et on l'y emploie d'une manière analogue, particulièrement en louant, dans l'exéou articulée, la voix chantante ou mélodieuse, et la voix cution ou la composition des œuvres musicales,

dans les productions de la sculpture et de la peinture, certaines qualités expressives et énergiques. (Voyez dans le Dictionnaire de l'Académie des beauxarts l'article Accentuer.)

La partie à laquelle je m'étois le plus attaché, et où je m'éloignois le plus de la route commune, étoit le récitatif. Le mien étoit accentué d'une façon toute nouvelle et marchoit avec le débit de la parole.

J.-J. ROUSSEAU, les Consessions, II, 8.

ACCENTUÉ, ÉE, participe.

# ACCENTUATION, s. f.

Manière d'accentuer, c'est-à-dire de marquer l'accent dans la parole, ou surtout d'employer dans l'écriture les signes nommés accents.

Un autre objet qui eût été bien digne des observations et peut-être même des réformes de l'abbé d'Olivet, c'est l'usage absurde qu'on fait des accens dans la langue françoise, même pour déterminer la prononciation de certaines syllabes. On prodigue l'accent aigu dans un grand nombre de mots, qu'on prononceroit ridiculement en suivant à la rigueur cette accentuation.

D'ALEMBERT, Éloge de d'Olivet, note 7.

ACCEPTER, v. a. (du latin Acceptare, fréquentatif d'accipere).

Agréer ce qui est offert.

Accepter reçoit pour régimes des noms de toutes sortes, et d'abord des noms de choses, pris au propre ou au figuré;

Au propre:

Pour éviter de diviser nostre religion, avons esté contrainctz d'accepter l'isle de Malte qu'il a pleu à l'empereur nous offrir.

VILLIERS L'ILE-ADAM, Lettre au maréchal de Moutmorency, juin 1527. (Voir Négociations de la France dans le Levant, t. I, p. 138.)

Acceptez pour gage de ma foi cet anneau que je vous donne.

Molière, l'Amour médecin, III, 6.

Elle vous a donc dit, entre autres choses, c plus ce gros brillant qu'en badinant vous n tre jour au doigt et que vous me forçâtes d'e La Sage, Turcare

La plupart des citoyens rougirent d'acce, même, et voulurent servir à leurs dépens.

Montesquieu, Grandeur et décadence des R

Lorsque les Normands... curent, penda siècles, ravagé la France, ne trouvant plus dre, ils acceptèrent une province qui étoit déserte et se la partagèrent.

LE MÊME, même ouvrage.

Molière, École des femmes

J.-J. Rousseau a l'honneur d'offrir à n Oratoriens de Montmorency un exempla Accepter un ouvrage, ce n'est pas s'engager à ac les opinions de l'auteur. En conséquence J Rousseau espère que son hommage ne sera J.-J. ROUSSEAU, Billet aux Oratoriens de Mo

Au figuré.

Un maire de Londres va le lendemain su populace lui offrir la couronne. Il l'accepte couronner sans assembler le parlement.....

Voltaire, Essai sur les mœur

Je ne veux point changer mon sceptr Je perdrois ma couronne en acceptant la P. Cornellez, Médée

Ma main de se donner n'est point emba Et voilà votre ami, sans trop m'inquiét Qui, si je l'en priois, la pourroit accepte Mollère, le Misanth

J'eusse accepté le trône avec moins de p J. RACINE, les Frères ennen

En acceptant son cœur, je refuse sa mai Destoucees, le Glorie

ACCEPTER a très-souvent aussi pour r noms abstraits.

Ainsi on dit ACCEPTER des dons, des secours, des offres, des promesses, une invitation, etc.

Le duc d'Anjou, qui tendoit toujours à hanter seigneuries et hauts honneurs, si retint les dons à grand magnificence et les *accepta* pour lui et pour ses hoirs.

FROISSART, Chroniques, II, 50.

Nous admirons Xenocrates de ce qu'il ne voulut pas accepter un present de cinquante talens qu'Alexandre luy envoyoit; n'admirerons-nous pas aussi celuy qui le luy donnoit.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. De la fortune ou vertu d'Alexandre, traité I.

Fabrice, qui n'étoit farouche que dans le combat, et ne savoit offenser que des rois armés, ne voulant pas accepter ce qui lui avoit été offert, le voulut refuser de bonne grâce.

BALZAC, le Romain. Discours II.

C'est ainsi, prophète, ajoutoit le Seigneur, que je regarde les habitans de Jérusalem... Or sache que je n'accepte plus leurs sacrifices.

BOURDALOUR, Sermons. Sur l'état du péché et l'état de la grace.

François se servit-il de l'ascendant qu'il eut sur l'esprit es princes? *accepta*-t-il les libéralités et les présens qu'ils lui offrirent?

FLÉCHIER, Panégyrique de saint François de Paule.

Je vous réitère encore la promesse que je vous ai faite : ne l'acceptez-vous pas, et ne voulez-vous pas consentir à être ma femme?

Molikan, le Festin de Pierre, II, 2.

Dans cet embarras, il aperçoit parmi les spectateurs un de ses amis qui lui avoit souvent fait des offres de service, que par fierté il n'avoit jamais voulu *accepter*. Il perd toute honte en cette occasion.

LE SAGE, le Diable boiteux, c. 8.

Le ministre le remercia poliment de son zèle, et n'accepta point ses services.

VOLTAIRE, des Mensonges imprimés, art. XVII.

La plus digne réponse que je puisse faire à vos offres est de les accepter, et je les accepte.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 4 déc. 1765.

Elle ne me quitta... qu'un quart d'heure pour une visite qui lui attira des importunités désolantes et des invitations qu'elle n'eut garde d'accepter.

Je ne crus point, après tout, me compromettre en uc-

ceptant un dîner où j'étois en quelque sorte invité par tout le monde.

LE MRME, les Confessions, part. I, l. vi, x.

Si l'hymen, comme à vous, me paroissoit charmant, J'accepterois votre offre avec ravissement.

Molière, les Femmes savantes, III, 7.

Qui n'eût pas accepté, comme je viens de faire, L'inestimable bien que m'offre votre père? Boursault, le Mercure galant, III, 2.

J'accepte tous les dons que vous me voulez faire.

J. RACINE, Phèdre, II, 3.

...Pour te couvrir de sa main redoutable,

Accepte de mon corps l'épaisseur favorable.

BOILEAU, le Lutrin, V.

J'accepte vos présens. Cette cendre est à vous. Voltaine, Oreste, III, 6.

ACCEPTER des titres, des dignités, des emplois, etc.

Il taschoit à esviter les charges qui estoyent ou trop difficiles, ou trop petites; et là où il en *acceptoit* quelque une, son regard estoit tousjours de ne rien hazarder.

AMYOT, trad. de Plutarque, Vie de Nicias, c. 3.

Théodose .... quitta sans répugnance l'empire qu'il n'avoit accepté que par force.

Bossuet, Discours sur l'Histoire universelle, I, 11.

Ils burent à la santé de leur roi, qui, n'acceptant pas encore ce titre, leur fit raison à la liberté de la république.

Le roi... permit au duc de Berwick d'accepter la grandesse que le roi d'Espagne lui accorda.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1697, t. II, c. 2; 1707, t. V, c. 22.

Les lois doivent-elles forcer un citoyen à accepter les emplois publics ?

Montesquieu, Esprit des lois, V, 19.

ACCEPTER la liberté, la gloire, le bonheur, etc.

Vous croyez que la vertu se tient lieu de digne et suffisante récompense, mais que néanmoins elle accepte la gloire sans l'exiger.

BALZAC, De la Gloire.

As-tu pensé que je pusse accepter nia liberté aux dépens de la tienne?

MONTESQUIRU, Lettres persanes, LXVII.

Cependant c'en est peu (de prudence) que de n'ac-[cepter pas

Le bonheur qu'on recherche au péril du trépas.

P. CORNELLE, Cinna, II, 2.

Accepter est d'usage dans le langage mystique, en parlant des sentiments de soumission, de résignation, des sacrifices volontaires, dont l'homme fait hommage à Dieu, et qui sont agréés de lui.

Le cœur qui s'unit au cœur de Dieu ne se peut empescher d'aimer et d'accepter enfin suavement les traits que la main de Dieu descoche sur luy.

S. François DE Sales. Lettres. A une dame, sur la mort de son fils.

Acceptez la mort et la vie de tout ce que vous aimez, pour l'amour de celui qui donna sa vie et reçut la mort pour vous.

LE MÊME, Lettre à une parente, 11 nov. 1614.

Et vous, pauvres, apprenez à vous consoler dans votre pauvreté.... toute nécessaire qu'elle est, faites-en une pauvreté volontaire, en l'acceptant avec soumission, et en la supportant avec patience.

BOURDALOUE, Sermons. Sur les richesses.

C'étoit assez que la victime se présentât devant l'autel : son sacrifice fut agréable, quoiqu'il ne fût pas accepté. Fléchies, Oraison funèbre de M<sup>me</sup> d'Aiguillon.

On dit très-communément ACCEPTER des propositions, des conditions, un marché, un traité, un rendez-vous, une démission, etc.

Ceste chose ne vouloient accorder les Anglois ni accepter.

FROISSART, Chroniques, l. I, part. I, c. 146.

... Et, meuz de grant avarice, aymoient mieulx la piller, que accepter appoinctement, qui leur fut offert.

COMMUNIO, Mémoires, II, 1.

Par le péché vous avez perdu la grace de Dieu, quitté votre part de paradis, accepté les peines éternelles de l'enser, et renoncé à... l'amour éternel de Dieu.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la vie dévote, part. Ire, c. 6.

Le confesseur dit au prélat que le roi avoit accepté sa démission.

SAINT-SIMON, Memoires, 1697, t. I, c. 41.

Je ne sache rien de si magnanime que la résolution que prit un monarque qui a régné de nos jours, de s'ensevelir plutôt sous les débris du trône que d'accepter des propositions qu'un roi ne doit pas entendre.

Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains, c. 5.

Venceslas, éveillé de son sommeil léthargique, veut ensin désendre sa couronne impériale contre Robert. Les deux concurrens acceptent la médiation du roi de France Charles VI.

VOLTAIRE, Annales de l'empire. 1402-1403. Robert.

Ce traité, qui paraissait si naturel, . . . ne fut cependant pas accepté du duc d'Orléans.

LE MEME, Histoire de Charles XII, liv. VIII.

Hé, mutuellement, croyons-nous gens de bien! Je risque plus du mien que tu ne fais du tien; Accepte sans façon le marché qu'on propose. Molière, Sganarelle, sc. 22.

Et faisons qu'à ses fils il ne puisse dicter Que les conditions qu'ils voudront accepter. J. RACINE, Mithridate, I, 5.

ACCEPTER un défi, un duel.

Les chevaliers dudit ordre (du roi) ne peuvent envoyer ny accepter cartel ne combat l'un contre l'autre.

MARTIN DU BELLAY, Mémoires, liv. VIII, ann. 1532.

Et Navarrus dit fort bien qu'en cette occasion il est permis d'accepter et d'offrir le duel : Licet acceptare et offerre duellum.

PASCAL, Provinciales, VII.

Il arriva même quelquesois que les gens d'église offrirent et acceptèrent le duel.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 100.

Cependant mon hableur, avec une voix haute, Porte à mes campagnards la santé de notre hôte, Qui tous deux pleins de joie, en jetant un grand cri. Avec un rouge-bord acceptent son défi.

Botleau, Satires, III.

ACCEPTER le combat, le jour du combat.

Et conseilla adonc qu'on envoyast hérauts par devers le roi de France pour demander et accepter la journée de la bataille.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. Ire, c. 90.

Annibal présenta la bataille plusieurs jours de suite

à Fabius, qui, bien loin de l'accepter, ne laissoit pas sortir un seul homme de son camp.

SAIRT-ÉVERMOND, Réflexions sur les divers génies du peuple romain, c. 7.

Les brebis, pour leur niceté (niaiserie, sottise), Orent jà pris et accepté, Contre les loups, jour de bataille. Ysoret, I, fable 49. (V. Robert, Fables inédites, t. I, p. 202.)

Accepter la paix.

Moi j'accepte la paix que vous m'avez offerte.

P. Cornelle, Sertorius, V, 7.

Accepter un testament, une succession, un legs, etc.

Ceux qui premiers virent ce testament, s'en mocquerent : mais ses heritiers en ayant esté advertis, l'accepterent avec un singulier contentement.

MONTAIGNE, Essais, I, 27.

Quand ce fut à lui (Monseigneur) à parler... se tournant vers le roi d'un air respectueux mais ferme, il lui dit... qu'il prenoit la liberté de lui demander son héritage puisqu'il étoit en état de l'accepter.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1700, t. III, c. 3.

Ce chapitre sut fait pour éviter que la succession ne sût tellement épuisée par des legs, que l'héritier resusat de l'accepter.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, XXVII, 1.

Accepter une lettre de change : cette expression est employée au figuré dans l'exemple suivant :

Je crois mes lettres de change acceptées de trop bonne foi pour ne pas être acquittées exactement.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 12 août 1674.

Accepter une loi, une ordonnance, un édit, etc.

Nous embrassons l'évangile de cet envoyé de Dieu, nous acceptons la loi de ce Souverain législateur.

Boundalous, Exhortations. Sur le Couronnement d'épines.

Ces ressorts (de la politique) furent employés pour faire accepter la Constitution par la Sorbonne.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 37.

Je leur remontrerai qu'il faut accepter votre édit purement et simplement, comme on acceptait la bulle.

LE MEME, Lettres, 8 décembre 1775.

ACCEPTER, toujours avec des noms abstraits pour régimes, a servi quelquefois à marquer élégamment certaines nuances délicates; à exprimer, par exemple, La reconnaissance d'un principe, d'une règle:

Ce qui doit la faire accepter (cette règle), c'est la raison naturelle qui lui sert d'appui.

P. CORNEILLE, Discours sur la tragédie, III. Des trois unités.

C'est l'usage. — L'usage? Eh bien! soit. Je l'accepte.
BOURSAULT, le Mercure galant, IV, 6.

L'adhésion de l'esprit à une idée offerte, présage, espérance, occasion, etc. :

J'accepte ces présages que je crois heureux.

Fénelon, Télémaque, XIV.

Ah! je respire, Arsace, et tu me rends la vie : J'accepte avec plaisir un présage si doux.

J. RACINE, Bérénice, III, 2.

Je chéris, j'acceptai, sans tarder davantage, L'heureuse occasion de sortir d'esclavage; D'autant plus qu'il falloit l'accepter ou périr. Le même, Bajazet, V, 4.

Et sur mes foibles mains fondant leur délivrance, Il me fit d'un empire accepter l'espérance.

LE MRME, Esther, I, 1.

La soumission de la volonté à quelque épreuve pénible, la résignation, le dévouement, le sacrifice.

Combien void-on de monde en la guerre des Turcs et des Grecs accepter plus tost la mort très-aspre que de se descirconcire pour se baptiser!

MONTAIGNE, Essais, I, 40.

Il douta si son cousin accepteroit le dangereux personnage qu'il avoit à jouer dans cette pièce hors des règles. Scarron, Nouvelles. La Précaution inutile.

Ce peuple abandonneroit son pays ou se livreroit à la mort, plutôt que d'accepter la servitude.

FÉRELON, Télémaque, VII.

Il accepteroit comme une grâce l'état le plus obscur et le plus rampant, si l'on vouloit prolonger ses jours.

Massillon, Avent. Le jour des Morts.

La résignation qui accepte l'adversité.

Diberot, Vie de Sénèque.

Pour mettre en sûreté quelques restes de vie, Vous avez du triomphe accepté l'infamie, Et ce peuple déçu qui vous tendoit les mains, N'a revu dans son roi qu'un captif des Romains. P. Cornelle, Sophonisbe, III, 6.

S'il faut être du mal instrument ou victime, J'accepte la douleur, épargne-moi le crime. Thomas, Pétréide. Fragments.

Dans un sens analogue on a dit spirituellement Accepter une chose, pour S'y faire, s'y accoutumer.

Le naturel qui acceptéroit la rubarbe comme familiere, en corromproit l'usage : il faut que ce soit chose qui blesse notre estomach pour le guerir.

MONTAIGNE, Essais, I, 29.

Accepter n'a pas seulement pour régimes des noms de choses, mais encore des noms de personnes.

Il est alors assez ordinairement lié par la préposition pour à un autre nom qui marque à quel titre, en quelle qualité la personne est acceptée. Accep-TER pour maître, pour époux, pour gendre, etc.

Charles XI, roi de Suède... mourut avec l'honneur d'avoir été accepté pour médiateur de la paix qui se traitoit.

(SAINT-SIMON, Mémoires, 1697, t. II, c. 1.

Nous respectons don Sanche et l'acceptons pour [maître.

P. CORNEILLE, Don Sanche d'Aragon, IV, 2.

Elle-même a semé cette erreur populaire D'un faux Héraclius qu'elle accepte pour frère.

Je t'adopte pour fils, accepte-moi pour père.

Le même, Héraclius, I, 3; V, 3.

Parlons à votre femme, et voyons à la rendre Favorable... — Il suffit, je l'accepte pour gendre. Molière, les Femmes savantes, II, 4. Elle venoit, seigneur, fuyant votre courroux, A la face des Dieux l'accepter pour époux. J. RACINE, Phèdre, V, 6.

On dit de même accepter un maître, un époux, un gendre, etc.

Son père l'aura contrainte d'accepter un nouvel époux. Féneton, Télémaque, VII.

Votre plus court sera, madame la mutine, D'accepter sans façon l'époux qu'on vous destine. Mollère, Sganarelle, sc. i.

Quelquefois une ellipse de pensée permet de dire, absolument, accepter une personne.

Ce sont princes qui n'acceptent pas les hommes à moitié, et mesprisent les services limitez et conditionnez.

Montaigne, Essais, III, 1.

Jésus-Christ offert pour nous, Jésus-Christ livré pour nous, Jésus-Christ accepté pour nous; c'est-à-dire Jésus-Christ offert, livré, accepté comme le prix de notre rédemption.

Boundaloun, Mystères. Sur la Purification de la Vierge.

C'est un homme que je n'épouse point par amour, et sa seule richesse me fait résoudre à l'accepter.

Molière, le Mariage forcé, sc. 12.

Il... m'envoie à sa place, avec un petit mot de lettre pour me saire accepter.

LE MÊME, le Sicilien, sc. 10.

Dès ce moment je me donne à vous : faites voir, par la promptitude avec laquelle vous m'accepterez, combien ce présent vous est cher.

Montesquieu, Lettres persanes, LXVII.

Venez à moy, vous tous qui par labeur
Estes lassez, et chargez de douleur;
Je suis celuy qui vous accepteray.

MARGUERITE DE NAVARRE, Marguerites de la Marguerite, Le miroir de l'âme pécheresse.

Vous n'osez m'accepter, et disposez de moi.

P. Conneille, Sertorius, II, 2.

J'ai deux amis aussi que je vous puis donner, Qui contre tout venant sont gens à dégaîner... Acceptez-les, monsieur.

Molière, le Dépit amoureux, V, 3.

Mais s'il s'en rencontroit quelqu'un qui pût me plaire, Je pourrois l'accepter ainsi qu'a fait ma mère. REGNARD, le Distrait, I, 4.

En citoyen zélé, j'accepte votre fille. Voltaire, Tancrède, I, 1.

Dans l'exemple suivant, ACCEPTER, construit de cette manière, a le sens de faire acception.

Pensant qu'il falloit à ung chascun faire droict sans varier ny accepter personne.

RABBLAIS, Pantagruel, II, 13.

D'autres fois ACCEPTER se lie par la préposition de à un nom de chose ou de personne qui marque d'où vient ce qui est offert; ACCEPTER de quelqu'un, de la main de quelqu'un.

Pensez-vous que les dieux...

D'une main parricide acceptent de l'encens.

P. Correlle, Horace, V, 2.

De la main de César Brutus l'eût acceptée. Le même, Cinna, III, 2.

La paix! ah! de sa main pourriez-vous l'accepter?

J. RAGINE, Alexandre, I, 2.

Accepter peut devenir verbe pronominal; on dit s'Accepter au sens passif de Étre accepté.

Ce sont de ces choses qui s'acceptent et qui ne se demandent pas.

J .- J. ROUSSEAU, Lettres, 23 octobre 1768.

Enfin l'offre s'accepte, et la paix désirée Sous ces conditions est aussitôt jurée P. CORRELLE, Horace, I, 4.

ACCEPTER peut aussi être employé absolument.

Mais, lui dis-je, quel pouvoir auront des évêques fortritement à Paris, ou qui y seront mandés, d'accepter Pour leurs comprovinciaux, destitués de procurations d'eux?

SAINT-SIMON, Mémoires, 1713, t. XI, c. 1.

On dit qu'un pape, à son élection, pénétré de son inca-Dacité, sit d'abord des dissicultés infinies. Il accepta ensin, et livra à son neveu toutes les affaires. Il étoit dans l'admiration et disoit : « Je n'aurois jamais cru que cela eût été si facile. »

MONTESQUIRU, Esprit des lois, II, 5.

On composa un corps de doctrine qui contenta presque les deux partis; on tira parole du cardinal qu'enfin il accepterait.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 37.

Elle (madame de Luxembourg) avoit oui parler de la Julie: elle savoit qu'on l'imprimoit; elle marqua de l'empressement de voir cet ouvrage; j'offris de le lui lire: elle accepta.

J .- J. ROUSSRAU, les Confessions, II, 9.

ACCEPTER est ainsi employé, mais, de plus, pris substantivement dans le passage suivant :

Comme le donner est qualité ambitieuse et de prerogative, aussi est *l'accepter* qualité de soubmission.

MONTAIGNE, Essais, III, 9.

Le participe présent d'Accepter a été lui-même quelquefois employé substantivement.

On a dit au Palais:

Un tel est l'acceptant, une telle est l'acceptante.

RICHBLET et FURETIÈRE, Dictionnaires.

D'autres fois, ACCEPTANT a pu servir à désigner un parti religieux ou politique formé par un acte d'adhésion commune.

L'Église de France resta divisée en deux factions, les acceptans et les refusans: les acceptans étaient les cent évêques qui avaient adhéré sous Louis XIV avec les jésuites et les capucins; les refusans étaient quinze évêques et toute la nation.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 37.

ACCEPTÉ, ÉE, participe.

Autrefois: Accept. (Voir le Glossaire de Sainte-Palaye.)

Un de nos anciens auteurs s'en est servi avec élégance dans un des sens du latin *acceptus*, en parlant d'un livre Reçu favorablement du public, accrédité, adopté:

Et pour ce, par l'espace de mil et six cens ans et plus, en toutes loys et sectez et par tout le monde, a esté plus accepté et en plus grande auctorité que quelconque autre escripture de polices mondaines.

Nicole Orasma, trad. de la Politique d'Aristote. Dédicace à Charles V.

ACCEPTABLE, adj. des deux genres (du latin Acceptabilis).

Autrefois: Accetavle, Aceptable. (Voir le Glossaire de Sainte-Palaye.)

ACCEPTABLE a été très-anciennement employé dans le sens que les auteurs ecclésiastiques donnent à acceptabilis, et où se prenait, on vient de le voir, d'après le latin acceptus, notre mot accepté, celui de Reçu favorablement, d'agréable, soit en parlant des choses, soit en parlant des personnes. C'est par acceptus, par gratus que le traduisent, dans leurs Dictionnaires, Rob. Estienne et Nicot.

Si veirement cume Deus vit, prudum es e leals; et tis alers e tis venirs devant mei mult m'est acceptables.

Les quatre livres des Rois, I, XXIX, 6.

Je voudrois bien, de plusieurs aultres presens qu'ils (les ans) ont à faire à ceux qui les hantent longtemps, qu'ils en eussent choisi quelqu'un qui m'eust esté plus acceptable.

Il n'en est aulcune (chose) si laide et vicieuse et esvitable, qui ne puisse devenir acceptable par quelque condition et accident.

S'estudiant l'amant de se rendre acceptable par la bonne grace et beauté de son ame, celle de son corps estant pieça sanée.

MONTAIGNE, Essais, II, 37; III, 5; I, 27.

.... Tel proiere doit hum faire Qui à la gent ne seit nuisable Et qui à Deu soit acceptable.

MARIE DE FRANCE, Fables, XXV, 13.

De bonne heure cependant, ACCEPTABLE s'est réduit à signifier Qui peut, qui doit être accepté.

Diex a fait acceptable justice sanz les œuvres de la loy.

SAINT-PAUL, Épitre aux Romains; GUYART-DESMOULINS,
la Bible historiale, ms. Af. 12, Ribl. Sainte-Geneviève.

Ce n'estoit pas honorable ni acceptable de prendre en trève et en repit ville, chastel ni forteresse.

FROISSART, Chroniques, 1. II, c. 221.

Ce mot, que Danet disait être : « de très-peu d'usage », a été cependant fort employé. Les Anglais, en effet, n'étaient venus que dans l'intention de se montrer, et d'engager le czar, par ces démonstrations, à faire aux Suédois des conditions de paix acceptables.

VOLTAIRE, Histoire de Pierre le Grand, part. II, c. 15.

La rente que vous me proposez, trop sorte pour le capital, ne me paroît pas acceptable, même à mon âge.

J.-J. Rousshau, Lettres, 26 mars 1767.

J'en fis la proposition... sans trop imaginer qu'elle fût acceptable.

M<sup>me</sup> DU DEFFARD, Lettres, 15 novembre 1772. A H. Walpole.

On se doute bien que madame Goëzman n'acceptoil rien, parce qu'en esset rien n'étoit acceptable.

BRAUMARCHAIS, Mémoires, procès Goezman, part. I.

La parole étoit encore un médiateur acceptable estre les deux partis,

Me DE STAEL, Consid. sur la Révolution franç., II part., c. 17.

D'ACCEPTABLE on avait fait, dans les temps les plus anciens de la langue,

ACCEPTABLEMENT.

Samuel acceptablement el tabernacle serveit.

Les quatre livres des Rois, I, II, 18.

#### ACCEPTATION, s. f.

Peut-ètre ce mot a-t-il été dérivé directement d'accepter, sans l'intermédiaire d'acceptatio qu'on lit, il est vrai, dans quelques manuscrits d'Apulée, mais à la place duquel le plus grand nombre donne acceptio.

ACCEPTATION signifie l'Action d'accepter, et se construit avec la préposition de régissant d'ordinaire le nom de la chose acceptée.

De là des expressions fort usitées dans le langue mystique :

La simple et pure acceptation de la volonté de Dies rend une soussrance extrêmement pure.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la vie dévote, part. III, c. 16.

Soit qu'il s'efforce à nous porter jusque dans le sein de Dieu, pour nous unir étroitement avec lui par une amoureuse acceptation de toutes ses volontes.

P. CORNELLE, trad. de l'Imitation de Jesus-Christ Dédicace.

vrai qu'il y a encore une autre partie après la l'hostie, sans laquelle sa mort est inutile : c'est tion que Dieu fait du sacrifice.

PASCAL, Pensées, part. II, art. XVIII, § 2.

t d'autres expressions encore, mais non du ratoire, encore moins du style poétique, qui ent à quelques-uns des usages du verbe acacceptation d'une proposition, d'une on, d'un traité, d'une loi, d'un acte, etc.

paroît qu'il n'y a pas de jugement dans le choix fait de lui ni dans l'acceptation qu'il a faite de loi.

USSY-RABUTIN, Lettres, 17 sept. 1680: A Mme de Scudéry.

ce de Beauvilliers donnera sa voix au traité de et le chancelier à l'acceptation pure et simple de lle succession.

Mme de Maintenon, Lettres, XLVII. A Mme la comtesse de Saint-Géram.

d ce fut à lui à parler, les ripostes finies, il (Monr) s'expliqua avec force pour l'acceptation du tes-

SAINT-SIMON, Mémoires, 1700, t. III, c. 3.

nce Aldovrandi pressoit de son côté les évêques ne de faire au plus tôt une acceptation universelle, e et positive de la Constitution.

LE MÊME, même ouvrage, 1718, l. XVI, c. 2.

ar... proposa au duc d'Orléans, régent de France, té dont l'acceptation eût pu mettre le comble à la ir moscovite.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. VIII.

eptation pure et simple (de la bulle) sut envoyée

LE MÎME, Siècle de Louis XIV, c. 37.

lit en termes de pratique : Acceptation d'une n ;

donataire est majeur, l'acceptation doit être faite, ou, en son nom, par la personne fondée de sa tion.

Code civil, art. 933.

ermes de banque : Acceptation d'une lettre ige.

eur et les endosseurs d'une lettre de change sont

garants solidaires de l'acceptation et du paiement à l'échéance.

Code de commerce, art. 118.

ACCEPTATION peut être encore lié par la même préposition de, mais prise dans le sens de par, à un nom qui marque par qui la chose est acceptée;

Soit dans le langage mystique:

L'aumône, selon la doctrine des Pères, peut, par l'acceptation de Dieu, être substituée aux jeûnes.

Boundalous, Sermons. Sur la prière.

Soit dans le langage ordinaire:

.....Le même jour que Mgr le prince de Conty nous viendra donner part de l'acceptation du roy.

L'ARCHEVEQUE DE TOULOUSE à Colbert, 15 janvier 1665. (Voir Corresp. admin. sous Louis XIV, t. I, p. 113.)

Il ne pouvoit dépendre d'une volonté de particulière de faire un homme duc ou de l'empêcher de l'être, ce qui arrivoit pourtant en ce cas par l'acceptation ou par la renonciation de la maréchale de Villeroy.

SAINT-SIMON, Memoires, 1699, t. II, c. 17.

ACCEPTATION s'emploie quelquefois absolument.

La Royne.... luy dit: M'amye, je veulx desormais que le Damoysel de la mer vous serve et qu'il soit vostre. Ce que l'infante Oriane accepta voluntiers, et de faict ceste acceptation s'imprima en l'esprit du Damoysel, de telle sorte que jour de sa vie il n'eut envie d'en servir ou avmer aultre.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, I, 5.

Le peuple le contraignit (Vitellius) de prendre le titre d'Auguste, qu'il refusoit : mais l'acceptation et le refus luy furent également inutiles.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Histoires, II, 23.

Dans tous les accidens et toutes les disgrâces... où il ne nous manque qu'une acceptation volontaire et une soumission chrétienne.

BOURDALOUR, Panégyrique de Saint-Louis.

Le chancelier, toujours peu prévenu pour M. le duc d'Orléans, et payé pour l'être en faveur des officiers de la couronne, fut d'avis du refus. Moi, au contraire, j'inclinai à l'acceptation.

SAINT-SIMON, Memoires, 1710, 1. VIII, c. 6.

440

Au moyen de ce petit débat de prières, de refus et d'acceptations, j'éludai les demandes que j'appréhendois.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, VIº partie.

ACC

## ACCEPTION, s. f. (du latin Acceptio).

Action d'accepter, comme acceptation.

Il a été quelquesois employé en ce sens dans le langage mystique, au lieu d'acceptation:

Comme il a pleu au Seigneur, ainsi a-t-il esté faict : le nom du Seigneur soit béni. Ce sont les paroles de resignation et acception, par manière de souffrance et de patience.

S. FRANÇOIS DE SALES, Traité de l'Amour de Dieu, IX, 3.

Saint Louis, au milieu des délices de sa cour, a pu être pénitent : qui nous empêche de l'être dans de continuelles épreuves où nous nous trouvons, dans les maladies, dans les soussirances, dans les pertes des biens, dans tous les accidens et toutes les disgrâces à quoi nous sommes exposés, et où il ne nous manque qu'une acception volontaire et une soumission chrétienne?

Boundaloun, Panégyrique de saint Louis.

Dans un sens plus restreint et presque figuré qui s'est longtemps conservé seul, après la perte du sens positif, Égards qu'on a pour quelqu'un, distinction, préférence arbitraire particulièrement dans la distribution des grâces ou dans l'application des jugements et des lois; « respect et gratification hors d'équité, » dit Monet.

L'usage de cette expression paraît nous avoir été donné par la Vulgate, où on lit fréquemment acceptio personarum (Voir Deut., X, 17; Paralip., II, XIX, 7; Paul, Rom., II, II; Éphés., VI, 9, etc.), et ses traducteurs.

Acception de personne n'est mie envers Dieu.

GUYART DESMOULINS, la Bible historiale, ms. Af 12,

Bibl. Sainte-Geneviève.

Il n'y a point d'injustice dans le Seigneur notre Dieu, ni d'acception de personnes...

Non est enim apud Dominum Deum nostrum iniquitas, nec personarum acceptio...

LEMAÎTRE DE SACY, trad. de l'Ancien Testament, Paralip., II, XIX, 7.

Il semblerait, d'après le passage suivant, manière de parler a eu quelque peine à s'

L'acception des personnes n'est pas bien frat Chevreau, Chevreana, t. II.

Il y en a, toutefois, de fréquents exemple écrivains ecclésiastiques, les orateurs de

Je prétends que ce doit être une obéissance et sans retardement,... indépendante de toute tion humaine et sans acception de personnes.

Bourdaloue, Sermons. Sur l'obeissan

Il n'y a point en lui d'acception de person le Seigneur des cèdres du Liban comme de l'1 croît dans les plus profondes vallées,

MASSILLON, Petit Carême, Vices et vertus des

L'exemple suivant, emprunté au même peut faire voir commeut acception de pe passé du langage mystique dans l'usage orc

Que de devoirs sacrifiés, ou à vos intérêts, or sions, et aux intérêts d'autrui! que d'acceptio sonnes contre l'équité et la conscience!

Le même, Avent, 1er dit

Il y a, de l'emploi général de cette expre exemples qui remontent assez haut et ils n depuis de devenir plus fréquents chez nos

Ils vont aux prisons le 20 août 1428, tuen crent tout ce pauvre peuple qui y estoit, sans ou exception de personnes.

EST. PASQUIER, Recherches de la Franc

...J'apporteray tout ce que Dieu m'a donné sans acception de personnes et exception de reli y faire obeir vostre volonté et justice.

HENRI IV, Lettres, 21 décembre 1582, les. (
missives de Henri IV, t. I, p. 487.)

La partialité ou l'acception des personnes vajustice.

LEIBNITZ, Théodicée, préfac

On crut que [le roi], instruit qu'il se disoit que madame de Soubise, l'ayant pour juge, il possible qu'elle perdît,... il avoit été bien aise qu'il ne faisoit acception de personne en justice.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1706, t. V,

La décence au moins exige qu'on cache au peuple ces choquantes acceptions de personnes qui punissent le foible innocent des fautes du puissant coupable.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres écrites de la montagne.

Toute acception de personnes est un crime dans un juge, qui doit connoître l'affaire et non les parties, et ne voir que l'ordre et la loi.

LE MÈME, Lettre à d'Alembert.

N'apprendra-t-on jamais en France qu'il n'y a point d'acception de personnes devant la loi?

Mme DE STAEL, Consid. sur la Révolution franç., part. IV, c. 5.

Nous n'avons encore vu le mot acception qu'avec le mot Personne pour régime. On s'en est servi quelquesois en parlant des choses, des lieux, des temps, etc.

Saus exception ni acception d'aage, de sexe, ny de personnes.

Est. PASQUIRR, Lettres, liv. XIII, lettr. 16.

Sous un dais de feuillage et sur un trône de gazon, comme sous le lambris doré de son palais et sur son lit de justice, sans brigue, sans faveur, sans acception de qualité ni de fortune, il rendoit sans délai ses jugemens...

FLÉCHIER, Panégyrique de saint Louis.

On convient assez qu'il faut examiner indistinctement tous les ouvrages sans acception de pays, ni de siècle.

La Motte, Discours sur Homère, préface.

Je vous conjure, Monseigneur, d'examiner cette idée, de lui donner toute son étendue, et ensuite de la juger sans aucune acception de parti.

VOLTAIRE, Lettres, 8 mars 1738, au prince de Prusse.

On s'en est servi mème absolument.

Dieu nous revele sa voulenté et ses commandemens en diverses manieres et par diverses personnes sans avoir acception.

L'Internelle consolacion, III, 5.

Et, au cas que la dicte fourniture ne fust preste, prendrés des bleds par toutes les maisons de nos villes où il y en aura, sans aucune acception.

Hanni IV, Lettre du 11 avril 1592. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. IV, p. 612.)

ACCEPTION est généralement gouverné en ce seus

par le verbe avoir ou le verbe saire; avoir acception, saire acception.

Je cognois bien qu'Amour n'a acception de personne, et qu'il n'espargne ne vieil ne jeune.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, liv. II, c. 20.

Le Dieu que nous adorons n'a acception de personne, ni de celui qui est dans la grandeur, ni de celui qui est dans l'abaissement, ni du riche, ni du pauvre, ni du monarque, ni du sujet, ni de l'affranchi, ni de l'esclave.

Bourdalour, Pensées. Sur la Rédemption des hommes.

Ils doivent répondre de leurs actions devant un juge souverain, qui ne fait nulle acception de personnes, qui ne les distingue pas par leurs dignités, mais par leurs vertus

FLÉCHIER, Sermons; pour le jour de la Cène.

Le Dieu du ciel et de la terre, qui n'a acception de personne.

VOLTAIRE, Contes. Zadig, VII.

Instituons des règlemens de justice et de paix auxquels tous soient obligés de se conformer, qui ne fassent acception de personne et qui réparent en quelque sorte les caprices de la fortune, en soumettant également le puissant et le foible à des devoirs mutuels.

J.-J. ROUSSEAU, Discours sur l'origine de l'Inégalité parmi les hommes, part. II.

N'aurez-vous doncque esgard à ma condition?

—Je ne veux de personne avoir acception.

Rob. Garnier, les Juives, act. IV, v. 139.

Acception signifie en grammaire le Sens dans lequel un mot est reçu ou accepté par l'usage.

Cet emploi d'ACCEPTION paraît assez récent. Il n'en est pas encore question dans Richelet.

Ce mot a plusieurs acceptions; ce mot dans sa première et plus naturelle acception.

Dictionnaire de l'Académie, ed. de 1694.

Ainsi le mot Basileus, Rex, Roi, a en plusieurs acceptions différentes; et les noms et les choses ont subi les mêmes vicissitudes.

VOLTAIRE, Histoire du parlement de Paris, c. 1.

A prendre le terme dans la rigueur de l'acception, il n'a jamais existé de véritable démocratie, et il n'en existera jamais.

J.-J. ROUSSEAU, Essai sur l'origine des langues, c. 9.

Pour pouvoir donner une idée juste et précise de ce mot esprit, et des différentes acceptions dans lesquelles on le prend, il faut d'abord considérer l'esprit en lui-même. HELVÉTIUS, de l'Esprit, I, I.

Ils travaillent... sur les mots, et s'imaginent... avoir épuré le langage quand ils l'ont corrompu en détournant les acceptions.

Burron, Discours de réception à l'Académie française.

Il faut vous accoutumer de bonne heure à saisir cette analogie qui fait passer les mots par différentes acceptions.

COMDILLAG, Art d'ecrire, II, 8.

Il s'agissoit d'abord de l'acception des mots, de la difficulté de les circonscrire et de l'impossibilité de s'eutendre sans ce préliminaire.

DIDEROT, Salon de 1767. Vernet.

Et c'étoit même (l'archevêque de Sens) un homme d'esprit, dans l'acception commune de ce mot.

Mme DE STARL, Consid. sur la révolution franc., Ire part., c. 10.

Acception ne désigne pas seulement les sens réels que l'usage donne aux mots, mais encore les sens accidentels qu'ils peuvent recevoir de l'intention particulière et du caprice de celui qui parle.

Il a bien fallu trouver de nouveaux mots ou donner aux anciens de nouvelles acceptions.

Montesquieu, Esprit des lois. Avertissement.

Francus ne signifiera pas un homme libre, mais un homme puissant, et Francus est pris ici dans cette acception.

LE MEME, même ouvrage, XXX, 25.

J'ai tâché de fixer par un sens précis des expressions qu'on laissoit avec art incertaines, pour leur donner au besoin telle acception qu'on vouloit.

J .- J. ROUSSRAU, Lettres écrites de la Montagne.

Je les prends (mes termes) dans le sens commun de la langue, sans être au fait ou en souci des honnêtes acceptions qu'on leur donne dans les vertueuses sociétés de Paris.

LE MENE, les Confessions, part. II, liv. X.

Les mêmes mots ont dans différentes bouches, et souvent dans la même, des acceptions bien différentes.

CONDILLAC, Art de penser, part. II, c. 2.

On a pu voir, par les exemples qui précèdent, qu'acception, en ce sens, peut se construire avec la préposition dans; on l'a construit aussi, mais moins naturellement, avec la préposition sous, comme on dit sous une forme.

On doit considérer un mot dans toutes ses acceptions...

Le mot.... est considéré sous diverses acceptions.

Grand Vocabulaire français.

ACCEPTION s'est employé aussi pour exprimer tout ce qui est reçu et absorbé dans le corps de l'homme et des animaux, soit par la peau, soit par le canal alimentaire; mais il est, en ce sens, d'un usage assez rare, selon l'opinion des auteurs du Dictionnaire de Trévoux, qui l'empruntaient à l'Encyclopédie, d'où il a passé dans la plupart des lexiques postérieurs sans obtenir beaucoup de crédit. On dit aujourd'hui assimilation.

On trouve dans un vieux texte pour ACCEPTATION ACCEPTANCE.

Hom n'avera advantage per tiel releas (abandon) que serra encounter son proper acceptance.

LITTLETON, Tenures, liv. III, c. 8, sect. 477.

## ACCEPTEUR, s. m. (du latin Acceptor).

A l'expression rappelée plus haut, acceptio personarum, répond, dans la Vulgate (Act., X, 34), cette autre expression acceptor personarum, qui avait également passé dans notre langue par voie de traduction.

Dieu n'est pas accepteur des hommes, mais des vertus et des vices.

OLIVIER DE LA MARCHE, Mémoires. Introduction, c. 4.

Paris de royal parentage... n'est point accepteur de personnes.

J. LEMAIRE, Illustrations de Gaule, liv. I.

Les grâces de Dieu ne se donnent point aux hommes pour leur noblesse ou richesses, mais selon qu'il plaist à sa bonté, qui n'est point accepteur de personnes, lequel élit ce qu'il veut.

LA RRIBE DE NAVARRE, Heptameron, nouvelle IIº.

elet donne ACCEPTEUR comme un mot de peu et qui n'entre que dans le discours simple lier.

isse pour l'accepteur : il aime mieux être l'accep-! le donneur.

RICEELET, Dictionnaire.

3PTEUR n'est plus que terme de banque. On le celui qui accepte une lettre de change.

reptation d'une lettre de change payable dans un eu que celui de la résidence de l'accepteur, indique icile où le payement doit être effectué ou les res faites.

Code de commerce, art. 125.

même famille de mots appartient ACCEPTILA-[ue notre ancienne jurisprudence avait tra-1 mot acceptilatio, en usage dans la jurisprules Romains. Les passages suivants en donnela fois la définition et l'exemple.

ptilation est la quittance que aucun faict de la du convent qui luy estoit deu, et que le creancier quitte son detteur, et recognoisse que sa dette sur bien payée.

BOUTEILLER, Somme rurale, tit. XLIX. De Acceptilation.

s avoir parlé de obligationibas quæ ex contractu quasi contractu nascuntur, l'empereur traicte ici de ure d'icelles, et par quel moïen on en demeure quitte. Et, après avoir recueilly ce qu'il déduict ment, nous pouvons dire qu'il y en a deux princioïens, c'est à sçavoir, ou par payement réel de le deüe, ou par quittance et acceptilation du er.

Est. Pasquien, l'Interprétation des Institutes de Justinian, liv. III. c. 66.

ptilation est un payement ou plustost un acquit ure de ce qui est deu par stipulation, et se forme tre le débiteur et le créancier : Tiens-tu pas pour ceu ce que je t'ai promis? Ouy, je le tiens.

NICOT, Thresor de la langue françoise.

CIDENT, s. m. (du latin Accidens et, par ce accidere et cadere).

ACCIDENT a dû recevoir de fort bonne heure le sens philosophique que, chez les anciens et dans le moyen âge, on donnait surtout au participe accidens pris substantivement :

Qualité ou propriété qui se joint à un sujet et le modifie, sans être nécessaire à son existence, ni en être inséparable; car, dans le bon usage, en parlant des qualités ou propriétés essentielles des êtres, on se sert plutôt du mot Attribut.

Ce sens philosophique est, selon Nicot, le sens propre du mot; c'est celui par lequel commencent plusieurs lexicographes, comme Furetière, comme les auteurs du Dictionnaire de Trévoux et du Grand Vocabulaire.

ACCIDENT, en ce sens, est souvent opposé au mot Sujet, on vient de le voir, et à des mots de même signification, tels que Substance et Être.

Bien qui est substance est, par nature, devant bien qui est accident.

Nicole Oresme, trad. d'Aristote. Eth., VI, 10.

Les sens sont nos propres et premiers juges qui n'aperçoivent les choses que par des accidens externes.

MONTAIGHE, Essais, III, 8.

Je veux... suivre en ceci l'opinion commune des philosophes, qui disent qu'il n'y a du plus et du moins qu'entre les accidens, et non point entre les formes ou natures des individus d'une même espèce.

DESCARTES, Discours de la méthode, I.

'Vous voulez peut-être savoir si la substance et l'accident sont termes synonymes ou équivoques à l'égard de l'être.

Molika, le Mariage force, sc. 6.

Nous appelons accident ce qui arrive à la chose et sans quoi elle peut être : par exemple le triangle peut être, sans être de telle grandeur ni en telle situation...... Être raisonnable, c'est ce qui constitue l'homme; expliquer ses pensees par la parole ou par quelque autre signe, c'est une propriété qui suit de là; être éloquent ou ne l'être pas, c'est un accident qui lui arrive.

Bossuar, Logique, liv. I, c. 44.

L'accident ne peut être plus noble que la substance, ni l'accessoire plus considérable que le principal, ni le bâtiment plus solide que le fonds sur lequel il est élevé, ni

enfin ce qui est attaché à notre être plus grand ni plus important que notre être même.

Bossuzt, Sermons. Sur la Mort.

Ni l'édifice n'est plus solide que le fondement, ni l'accident attaché à l'être plus réel que l'être même.

Le mine, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

A qui persuadera-t-on que dans les principes d'Aristote, tels qu'ils se trouvent dans ses livres, un corps puisse être en plusieurs lieux, la quantité puisse être sans la matière, et les accidens sans la substance?

ARRAUD, Mémoire cité par Saint-Marc dans son édition de Boileau. Avertissement de l'arrêt burlesque.

Tous les naturalistes regardent les couleurs des corps comme de simples accidens.

Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature, X.

Et muent (les astres) par lor influences Les accidens et les sustances Des choses qui sunt souz la lune.

Roman de la Rose, v. 17159.

Et l'accident je mue en substance. Charles d'Orléans, Ballades. Je meurs de soif auprès de la fontaine.

Substance qui jamais ne reçoit d'accident.

P. CORRELLE, Polyeucte, III, 1, Édit. de 1643-1648.

ACCIDENT a le même sens, lorsqu'en parlant du saint sacrement de l'Eucharistie, on applique cette expression à la figure, à la couleur, à la saveur, etc., qui restent après la consécration.

Le Fils de Dieu nous a voulu donner son corps sous les accidens du pain visible et matériel.

ARRAULD, Sur la fréquente Communion.

Dieu a voulu que les accidens sensibles subsistassent dans l'Eucharistie, afin que les sens, qui ne jugent que de ces accidens, ne sussent pas trompés.

PASCAL, les Provinciales, XXVII.

Il dit, et, par une division au-dessus de tout l'ordre naturel et jusque-là inconnue à toute la raison humaine, de foibles accidens, tels que ceux du pain et du vin, couleur, odeur, saveur et autres, sont séparés de leur sujet. Bourdalour, Pensées. Jésus-Christ naissant dans l'Eucharistie.

C'est le dogme de la transubstantiation qui a engagéles

scholastiques à soutenir que les accidens peuvent subsister séparément de leurs sujets.

Juanu (cité par Furetière).

La permanence de ces accidents sur lesquels on a beaucoup disputé a donné lieu à l'expression accident absolu.

Accident absolu qui subsiste ou qui peut au moins surnaturellement et par miracle subsister sans sujet. Tels sont les accidens du pain et du vin dans le sacrement de l'Eucharistie.

Dictionnaire de Trévoux.

On me demanda une promesse par écrit que je réformerois ma philosophie, et surtout que je parlerois de l'état de pure nature, des accidens absolus et de nos chères formes substantielles. Je la donnai sincèrement, je la gardai fidèlement. On fut content de mes formes substantielles; mes accidens absolus ne déplurent pas; mon état de nature satisfit tout le monde; je crus avoir paré tous les coups de mes adversaires.

LE P. Andrá, Lettre du 13 septembre 1722. (Foyez Journel des savants, janvier 1841, p. 27.)

Dans un sens analogue, ACCIDENT exprime les Modifications qu'éprouvent, les Variétés que présentent, au physique ou au moral, les personnes et les choses.

Ces gens icy font tout à bon escient, sauf de vivre... Ce qui n'est qu'accident leur est principal, et le principal ne leur est qu'accessoire.

CHARBON, de la Sagesse, III, 6.

Les grands et les petits ont mêmes accidens, mêmes fâcheries et mêmes passions.

Pascal, Pensées, part. I, art. 1x, § 31.

Nous y ajoutons (à la passion de nous agrandir) cent autres désordres, qui n'en sont, il est vrai, que les accidens, mais les accidens presque inséparables et pires que la substance de la chose.

Boundaloun, Sermons; sur l'Ambition.

Quand Sapho veut exprimer les fureurs de l'amour, elle ramasse de tous côtés les accidens qui suivent et accompagnent... cette passion. Mais où son adresse paroît principalement, c'est à choisir de tous ces accidens ceux qui marquent davantage l'excès et la violence de l'amour, et à bien lier tout cela ensemble.

s, dans la poésie, sont pleines ordinairens fabuleux et qui passent toute sorte de

EAU, Traite du Sublime, trad. de Longin, c. 8, 13.

auses générales, soit morales, soit physiques, dans chaque monarchie, l'élèvent, la maina précipitent; tous les accidens sont soumis à . l'allure principale entraîne avec elle tous les ticuliers.

QUIEU, Grandeur et décadence des Romains, c. 18.

st qu'un accident de votre âge qui ne tient lme.

Mile DE L'ESPINASSE, Lettres, XXXIV, 1774.

rccidens des vents dépendent uniquement de soleil sur l'atmosphère du globe.

Voyage en Syrie. État physique de la Syrie, c. 2, note.

expression d'accident, pour désigner ce ni essentiel ni constant, expression dont su particulièrement fait un très-fréquent

rs amasses par des princes... corrompent le qui en est ébloui... Il forme d'abord de reprises avec une puissance qui est d'accident, pas durer, qui n'est pas naturelle, et qui est e qu'agrandie.

ats avoient trois sortes d'avantages: la paye a récompense après le service, et les libéralient, qui devenoient très-souvent des droits ns qui avoient le peuple et le prince entre leurs

QUIRU, Grandeur et décadence des Romains, c. 16, 18.

e mauvaise espèce de richesse qu'un tribut et qui ne dépend pas de l'industrie de la naombre de ses habitans, ni de la culture de

age dans la conquête est une chose d'accident. Le même, Esprit des Lois, XXI, 22; X, 3.

adies d'accident et plusieurs blessures ne se it pas... comme aujourd'hui.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, Introd. Des différentes races d'hommes.

ignification générale du mot ACCIDENT, a rentes ouvertures d'un édifice.

donné lieu à plusieurs locutions particulières d'un emploi fréquent.

Par exemple, on appelle ACCIDENT, ce qui survient de fâcheux dans le cours d'une maladie.

La médecine le travailla de telle sorte que les accidens qui s'en suivirent fortisièrent l'accusation.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, III, 6.

ACCIDENT, en ce sens, n'est pas toujours pris absolument.

Les occasions qui m'ont guary moy, et qui guarissent mille aultres qui n'appellent point les medecins à leur secours, ils (les médecins) les usurpent en leurs subjects : et quant aux mauvais accidens, ou ils les desavouent tout à fait, ou en attribuent la coulpe au patient.

MONTAIGNE, Essais, II, 37.

On donne ce même nom d'ACCIDENT ou d'ACCI-DENT de terrain, aux aspects inattendus, aux perspectives variées que 'présentent, par certains mouvements du sol, naturels ou factices, les campagnes et les jardins.

Pour ces chiens, ils sont très-bien, et la terrasse qui forme l'enceinte et qui s'élève du bord de votre toile... je vous y reconnois, c'est vous, à sa vérité, à ses accidens, à sa couleur chaude et à sa merveilleuse dégradation.

DIDEROT, Salon de 1765. Loutherbourg.

Il y a aussi plus de verdure naturelle, plus de prairies, d'asiles ombragés de bocages, des contrastes plus fréquens et des accidens plus rapprochés.

J.-J. ROUSSEAU, les Réveries, Ve promenade.

La rivière aime aussi que des arbres divers... Ornent souvent son cours. Quelle source féconde De scènes, d'accidens!

DELILLE, les Jardins, III.

Enfin, par cette expression ACCIDENT de lumière, on exprime les Effets partiels que produisent dans les paysages, dans les intérieurs, les rayons lumineux arrivant, soit à travers les nuages, à travers les arbres, soit par les portes, les fenètres, les différentes ouvertures d'un édifice.

Tantôt nous voyons des nuages de toutes les figures et de toutes les couleurs les plus vives, qui changent à chaque moment cette décoration par les plus beaux accidens de lumière.

FÉNELON, Existence de Dieu, part. I, c. 2, § 16.

Si la lumière forte descend brusquement et perce les ténèbres d'une caverne, c'est un accident dont je permets l'imitation à l'artiste.

Didanot, Pensees sur la peinture, etc. Du coloris, etc.

Les rayons du soleil levant rasoient déjà les plaines et projetant sur les champs, par longues ombres, les arbres, les coteaux, les maisons, enrichissoient de mille accidens de lumière le plus beau tableau dont l'œil humain puisse être frappé.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, IV.

Au lieu de ces accidens de lumière qui nous retracent chaque matin le miracle de la création, les anciens ne vovoient partout qu'une uniforme machine d'opéra.

CHAIRAUBRIAND, Génie du christianisme, part. II, liv. IV, c. 1.

ACCIDENT est susceptible, en ce genre, de beaucoup d'autres applications analogues dont les exemples suivants donneront une idée.

Conserver sur la toile, aux objets imités, la couleur des êtres de la nature dans toute sa force, dans toute sa vérité, dans tous ses accidens.

DIDEROT, Salon de 1767.

Il y a dans un habit vieux une multitude infinie de petits accidens intéressans; de la poudre, des boutons manquans, et tout ce qui tient de l'user : tous ces accidens rendus réveillent autant d'idées.

Lu minu, Essai sur la peinture, c. 3; suite.

Il faut d'ailleurs parcourir un peu le glacier pour voir ses beaux accidens, ses larges et profondes crevasses, ses grandes cavernes, ses lacs remplis de la plus belle eau renfermée dans des murs transparens de couleur d'aigue marine.

SAUSSURE, Voyages dans les Alpes, Le Montanvert, c. 13, § 615.

Réunissez donc en un même moment, par la pensée, les plus beaux accidens de la nature.

CHATEAUBRIAND, Génie du christianisme, part. I, liv. V, c. 2.

La grammaire a elle-même ses ACCIDENTS, par lesquels les grammairiens entendent des Propriétés

attachées au mot, mais qui n'entrent point d définition du mot. Tels sont, par exemple, pe verbes, la voix, le mode, le temps, la personn

Dans son acception la plus ordinaire, cell forme aujourd'hui son sens propre, ACCIDENT de Ce qui arrive, de Ce qui survient par hasard cas fortuit.

Il se prend presque toujours en mal quand : pas accompagné d'une épithète qui en détern sens en bien.

S'il ne leur advient aucune chose hors raison ( dire, si il ne survient empêchement par aucun ac si comme par infortune ou très-grande adversité et ou en biens).

Nicole ()RESME, trad. de la Politique d'Aristote, liv. VI

Le temps ameine tous les jours beaucoup de div cidens à l'homme ausquels il n'avoit jamais pensé.

Amuor, trad. de Plutarque, Vie de Solon, c. 2

Quant à ses mœurs, elles se changerent et tous avec le temps par plusieurs fois, et ne s'en fa esbahir, veu les grandes fortunes et les divers a où il se trouva depuis.

LE MÊME, même ouvrage, Vie d'Alcibiade, c

Comme quelques jours aprez, un de ses gens vint rir, il se laissa emporter à ce dernier accident; et q sa resolution, s'abandonna au dueil et aux regret

... Pour exprimer ceste morne, muette et sourde dité qui nous transit lorsque les accidens nous acc surpassans nostre portée.

Ou ces beaux discours de la philosophie ne se nous que par contenance, ou les accidens ne nous es pas jusques au vif, nous donnent loisir de maintenin jours nostre visage rassis.

MONTAIGNE, Essais, I, 2.

Les circonstances et le vent des occasions et ac nous emportent et nous changent.

CHARRON, de la Sagesse, liv. I. Prélice\_

Il me semble de la voir là au milieu de nous, r d'immortalité, au lieu d'un corps fragile et sujet accidens.

D'Unva, l'Astrée, part. I, liv.

La Providence permit qu'il arrivat un accident éclater tout d'un coup ces différens sentimens.

LE CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fisque

ive quelquesois des accidens dans la vie, d'où il : un peu sou pour se bien tirer.

LA ROCHEPOUCAULD, Maximes, CCCX.

18-la dans ces hôpitaux où elle pratiquoit ses mies publiques; dans ces lieux où se ramassent s infirmités et tous les accidens de la vie humaine. Flácula, Oraison funèbre de Marie-Thérèse d'Autriche.

aignez rien, vous ne perirez point, vous aborderez ident chez le peuple voisin.

Finalon, l'Odyssée d'Homère, V.

des gens à qui la faveur arrive comme un accien sont les premiers surpris et consternés.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 8.

nir est pour chaque homme un tissu d'accidens ers qui ne peuvent être prévus.

ROLLIN, Histoire ancienne, III, 4.

2 seul, et arrivez par quelque accident chez un inconnu; si vous voyez une pièce de monnoie, 2 que vous êtes arrivé chez une nation policée.

MONTESQUIRU, Esprit des Lois, XVIII, 15.

a là une complication d'accidens qui ressemrt à ce que fait la destinée, quand elle veut perdre

Voltaire, Lettres, 2 mai 1741.

s hommes, tout ainsi, je ne puis reconnoître
s grands, mais bien ceux-là qui méritent de l'être,
de qui le mérite, indomptable en vertu,
-ce les accidens et n'est point abattu.

and on se brûle au feu que soi-même on attise, m'est point accident, mais c'est une sottise.

REGRIER, Satires, XIV.

pour garder enfin ses États d'accidens, ≥l ordre il doit tenir et dehors et dedans. Rotaou, Venceslas, I, 1.

Trains cent accidens qui penvent arriver.

Molière, le Dépit amoureux, II, 6.

Boursault, le Médecin volant, sc. 11.

ne accident finit leurs précieuses trames, ne tombe eut leurs corps, même séjour leurs âmes. La Fontaine, les Filles de Minée. ACCIDENT, en ce sens, est souvent suivi ou précédé d'un adjectif qui fait connaître la nature et la gravité de l'accident.

Asin qu'il (l'historien) y euveloppe (dans sa narration) l'insortune de quelqu'un ou quelque mauvais accident ou acte reprehensible qui lui sera advenu.....

Amyor, trad. de Plutarque, de la Malignité d'Hérodote.

Il y a en la vie plusieurs accidens pires à souffrir que la mort mesme.

Les bruits et opinions populaires sont au nombre des accidens publics dont l'histoire doit tenir registre.

MONTAIGNE, Essais, II, 3; III, 8.

Ce mal est double, externe et interne; l'un vient de dehors, l'on l'appelle d'une infinité de noms, adversité, affliction, injure, malheur, accident mauvais et sinistre : l'autre est au dedans, en l'âme, mais causé par celuy de dehors.

CHARRON, de la Sagesse, III, 19.

En somme, jamais nuls accidens, bons ny mauvais, ne changeront mes bonnes inclinations.

HENRI IV, Lettre du 10 mai 1584. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. I, p. 661.)

Il n'y a point d'accident si malheureux dont les habiles gens ne tirent quelque avantage, ni de si heureux que les imprudens ne puissent tourner à leur préjudice.

LA ROCHEPOUCAULD, Maximes, LIX.

C'est la seule réflexion que me permet dans un accident si étrange une si juste et si sensible douleur.

Qui de nous ne se sentit frappé à ce coup, comme si quelque tragique accident avoit désolé sa famille?

Ce courage paisible qui, sans faire effort pour s'élever, s'est trouvé, par sa naturelle situation, au-dessus des accidens les plus redoutables.

Bossurt, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

Pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur tous les fâcheux accidens que son retour peut rencontrer... et ce qu'il trouve qui ne lui est point arrivé, l'imputer à bonne fortune...

MOLIRE, les Fourberies de Scapin, II, 8.

... Voyez les plus vieux médecins, ont-ils de pareils remords? Oh que non! Ils vont toujours leur train..., rejetant sur la nature les *accidens* funestes, et se faisant honneur des événemens heureux.

LE SAGE, Gil Blas, X, 1.

Sire, lui répondis-je (M<sup>me</sup> de Staël à l'empereur Alexandre), je sais que la Russie est maintenant heureuse, quoiqu'elle n'ait d'autre constitution que le caractère personnel de votre Majesté. — Quand le compliment que vous me faites auroit de la vérité, répondit l'empereur, je ne serois jamais qu'un accident heureux.

Mme DE STAEL, Consid. sur la révolution franç., part. VI, c. 10.

Maints fascheux accidens surprenuent sa vieillesse.
REGNIER, Satires, V.

Mais nous ne verrons point de pareils accidens, Lorsque Rome suivra des chess moins imprudens.

Quand le ciel me voulut, en rappelant Mécène, Après tant de faveurs montrer un peu de haine, Je te donnai sa place en ce triste accident.

P. CORNEILLE, Cinna, II, 2; V, 1.

L'histoire nous apprend qu'en de tels accidens On fait de pareils dévouemens.

LA FONTAINE, Fables, VII, 1.

ACCIDENT est employé, par plaisanterie, dans des passages tels que les suivants :

Cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentimens, rend un mariage sujet à des accidens très-fâcheux. Molière, l'Avare, I, 7.

Il n'ose vous mander un accident qu'on croit qui lui est arrivé : c'est d'être passionnément amoureux de la borgnesse, fille du maréchal; c'est amour, fureur, à ce qu'on dit.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 19 février 1672.

Deux de ses parentes, madame d'Aumont et madame de Fontaines, toutes deux d'Angennes et toutes deux veuves, donnèrent de quoi marier cette fille, de peur d'accident.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes. M<sup>me</sup> de Maintenou.

Étre infatué de soi, et s'être fortement persuadé qu'on a beaucoup d'esprit est un accident qui n'arrive guères qu'à celui qui n'en a point.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 5.

Depuis huit jours entiers, avec nos longues traites,
Nous sommes à piquer des chiennes de mazettes,
De qui le train maudit nous a tant secoués
Que je m'en sens, pour moi, tous les membres roués,
Sans préjudice encor d'un accident bien pire
Qui m'afflige un endroit que je ne veux pas dire.

Molikas, Sganarelle, sc. 7.

Et je ne pensois pas que la philosophie
Fût si belle qu'elle est, d'instruire ainsi les gens
A porter constamment de pareils accidens.

LE MÎME, les Femmes savantes, V, 1.

Il en est de même dans cet autre exemple où AC-CIDENT est dit par une sorte d'antiphrase d'un événement qui n'a rien de fortuit.

On publia peu de temps après que l'archevêque de Brague condainné à la prison y étoit mort de maladie, accident assez ordinaire à certains prisonniers d'état que la politique ne permet pas de faire monter sur un échafaud.

Vertor, Révolutions de Portugal.

ACCIDENT peut être encore déterminé par un complément formé de la préposition de et de son régime.

Ainsy moururent Pelopidas et Epaminondas, et feut leur mort plustost acte de vertu qu'accident de malheur. Annor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. De la fortune d'Alexandre, traité II.

Il me semble bien qu'il passe un peu legerement ce grand accident de la mort de Pompeius.

MONTAIGNE, Jugement sur César à la première page de son exemplaire des Commentaires.

Les habitans qui ont fait des pertes par des accidens de seu, de gresle ou autrement, présentent leur requeste pour être exempts des impositions.

Mémoire sur l'Artois, 1698. (Voir Correspondance administr. sous Louis XIV, t. 1, p. 563.)

Quand je vous ai fait le récit de quelques accidens de ma vie, je ne m'attendois pas, ma chère amie, que vous me prieriez de vous la donner tout entière et d'en faire un livre à imprimer.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. I.

Car ce sont accident d'amors.

Christian de Troyes, Roman de Cligès, ms. 6987,
fol. 270 v°, col. 3, Bibl. impér.

On dit les accidens de la nature, les accidens de la fortune, les accidens du sort.

...Albert Valstein... avoit avec la pluspart des hommes cette foiblesse de vouloir laisser en des masses de pierre des monumens de grandeur, ne songeant pas que les fascheux accidens de la nature ou de la fortune les pouvoient destruire en un moment.

SARASIN, Conspiration de Valstein.

On le vit dans son désert, qui servoit comme de refuge public à tous les malheureux, réparer dans les uns les accidens de la fortune, dans les autres les défaillances de la nature.

FLÉCHIER, Panégyrique de saint François de Paule.

Les accidens de la fortune se réparent aisément.

Montesquieu, Esprit des Lois, X, 13.

L'âme la plus robuste et la mieux préparée Aux accidens du sort.

TRÉOPHILE, Stances: La frayeur de la mort ébranle les plus fermes.

Dans le passage suivant, l'accident est dit absolument pour le hasard :

Tout ainsi qu'aux maladies qui s'engendrent es corps humains, on applique des remedes suyvant l'art de medecine, pareillement celles qui sont spirituelles en ont aussi besoin; mais souvent l'art ni le conseil ne les aportent, ains l'accident.

LA NOUE, Discours politiques et militaires, XVIII.

Par accident, locution adverbiale, répond aux divers sens d'ACCIDENT. Il se dit, en termes de philosophie, de ce qui n'a pas de raison nécessaire d'être.

Ce sophisme est appelé dans l'école fallacia accidentis, qui est lorsqu'on tire une conclusion absolue, simple et sans restriction de ce qui n'est vrai que par accident.

L'on suppose qu'une cause qui, par accident, a eu un certain esseurs circonstances, le doit avoir en toutes rencontres.

Logique de Port-Royal, part. III, c. 19, § 5; c. 20, § 3.

...Le véritable mouvement de l'âme est toujours essentiellement amour du bien, et n'est que par accident fuite du mal.

MALEBRANCHE, Recherche de la vérité, V, 3.

A cette acception, se rapporte l'exemple suivant:

Bref, ce sont gens de bien par accident, par occa-

sion, par ressorts externes et estranges, et non en verité et essence.

CHARRON, de la Sagesse, II, 3.

Et même, quoique moins directement, ces autres exemples :

Ce qui me sert peut aussi, par accident, servir à un autre.

MONTAIGNE, Essais, II, 6.

Il auroit regardé la France comme un théâtre propre à faire éclater la gloire de Dieu et, par accident, la sienne propre.

FLÉCHIER, Panégyrique de saint François de Paule.

Par les reflets, la lumière primitive peut se replier sur elle-même et devenir plus forte par accident.

DIDEROT, Pensées sur la peinture, etc. Du Coloris, etc.

Par accident se dit souvent aussi en parlant d'un cas fortuit.

Plusieurs belles et rares choses sont venues en lumière par accident.

Olivier DE SERRES, Théâtre d'agriculture, lieu V, c. 16.

Ce qui étoit au delà (de bien mener une aile de cavalerie) surpassoit fort sa portée (du maréchal de Besons), comme il a paru quand il a eu quelquesois des armées à commander par accident.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XIII, c. 17.

Voulez-vous que dans la douleur et dans les extrémités où je suis, un homme avec qui je n'ai été qu'une heure par accident, et que je ne verrai jamais, m'ait rendue si amoureuse de lui et si passionnée que j'en aie perdu tout bon sens et toute conscience?

Marivaux, Vie de Marianne, part. III.

Nisus, près d'atteindre le but fixé, tombe par accident; mais, dans sa chute, se ressouvenant de son ami... il fait tomber exprès Salius qui le suivoit...

BERMARDIN DE SAINT-PIERRE, Harmonies de la nature, VII; de l'Amitié.

Les exemples qui suivent font comprendre comment s'est formée la locution par accident.

Elle s'approche pour lui demander s'il étoit aveugle de naissance, ou s'il l'étoit devenu par accident.

Bossuer, Oraison sunebre d'Anne de Gonzague.

...L'entreprise fut si bien concertée et eut un si plein succès, que le jeune Fiesque étoit maître de Genes au moment qu'il périt par un accident.

J.-J. ROUSSRAU, Lettres, 27 septembre 1766.

# ACCIDENTÉ, ÉE, adjectif.

Ce mot de date peu ancienne, et qui ne se trouve que dans des lexiques assez récents, se dit d'un terrain inégal, raboteux, d'aspect varié. On l'emploie surtout en termes de strategie.

ACCIDENTEL, ELLE, adj. (du mot de la basse latinité Accidentalis).

Autrefois: ACCIDENTAL, ALE (Voir Rob. Estienne, Nicot, Cotgrave, Monet, Dictionnaires).
On trouve aussi ACCIDENTAIRE.

...L'inhabileté de la personne pour affaires et offices accidentaires, n'empêcha point, etc.

Le Roi à l'archevêque de Narbonne, 10 mars 1647. (Voir Corresp. admin. sous Louis XIV, t. I, p. 12.)

Comme accident, ACCIDENTEL a son sens philosophique et se dit de Ce qui n'est point substantiel, essentiel, de ce qui n'a rien de nécessaire.

Ils (les législateurs, docteurs, instructeurs) sont beaucoup plus scrupuleux, exacts et rigoureux aux choses libres et accidentales qu'aux necessaires et substantielles.

Telle cause estant accidentale et du dehors peut venir à faillir ou s'affoiblir et changer.

CHARRON, de la Sagesse, I, 53; II, 3.

Ne sçais-tu pas qu'il y a des choses indifférentes, et d'autres qui ne le sont pas, comme il y en a d'essentielles et d'accidentelles?

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien, la Double accusation.

Il faut... observer ici que telle chose, considérée par rapport aux autres, est *accidentelle*, qui ne laisse pas; étant considérée en elle-mêine, d'avoir son essence, ses propriétés et ses accidens.

BOSSURT, Logique, 1, 44.

Les défenses des lois civiles sont accidentelles parce qu'elles dépendent d'une circonstance accidentelle.

MONTESQUIEU, Esprit des Lois, XXVI, 14.

Dans des sens analogues, également en rapport avec les diverses acceptions d'accident, ACCIDENTEL signifie,

Soit Fortuit:

Ung aultre (guérissoit de) toute espece de goutte, feust... naturelle, feust accidentale.

. RABELAIS, Pantagruel, V, 21.

Ilz furent joieulx de joie accidentalle.

Jeau Boucher, les Triumphes de la noble dame, liv. II, fol. 77.

Ma vertu, c'est une vertu, ou innocence, pour mieulx dire, accidentale et fortuite.

Au demeurant, je hais cet accidental repentir que l'aage apporte.

MONTAIGNE, Essais, II, 11; III, 2.

Je suivis de l'œil sa conduite à mon égard, pour ne me pas méprendre entre ce qui pouvoit être accidentel dans un homme chargé d'affaires épineuses, et ce que j'en soupconnois.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1711, t. IX, c. 21.

Le détroit de Magellan n'est qu'une coupure accidentelle,

Buffon, Époques de la nature, II.

Je distingue trois sortes de signes : 1° les signes accidentels, ou les objets que quelques circonstances particulières ont liés avec quelques-unes de nos idées, en sorte qu'ils sont propres à les réveiller...

> CONDILLAC, Essai sur l'origine des connoissances humaines, part. I, sect. 2, c. 4, § 35.

La révolution de France est une des grandes époques de l'ordre social. Ceux qui la considèrent comme un événement accidentel n'ont porté leurs regards ni dans le passé ni dans l'avenir.

Mme DE STAEL, Consid. sur la révolution franç., part. I, c. 1.

Et cette toux est-elle
Ordinaire à madame, ou bien accidentelle?

Montpleuny, la Dame médecin, II, 5.

Soit Accessoire, épisodique, partiel:

L'homme prudent étaie le mérite de son métier de plusieurs mérites accidentels et de côté, qui le soutiennent en cas de révolution.

DIDEROT. Correspondance de Grimm, 1er juin 1765.

Aucune de ses scènes accidentelles, qui ne sit seule un tableau.

DIDEROT, Salon de 1767. Vernet.

Il y a plusieurs moyens techniques pour affoiblir ou fortifier, hâter ou retarder, cette dégradation (de la lumière) sur sa route: par les ombres accidentelles, par les reflets, etc.

DIDEROT, Pensées sur la peinture. Du Coloris, etc.

ACCIDENTEL se construit quelquesois avec la préposition à. On dit accidentel à, comme on dit Essentiel à.

Le mouvement considéré dans une pierre lui est accidentel, car cette pierre peut être en repos; mais le mouvement considéré en lui-même a son essence, comme d'être le transport d'un corps.

Bossuet, Logique, I, 44.

Tout semble prouver que cette espèce, dont il est venu quelques individus de l'Amerique, n'est qu'accidentelle à ce continent et y a été apportée des Grandes-Indes.

Ruppon, Hist. naturelle. Oiseaux; le Vasa, ou perroquet noir.

J'en conviens, reprit cette dame, la naissance est accidentelle à l'homme.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, part. VII.

ACCIDENTEL a dans les sciences et les arts, dans les mathématiques, l'anatomie, la pathologie, la musique, etc., des sens particuliers qu'il appartient aux dictionnaires spéciaux de désinir.

# ACCIDENTELLEMENT, adv.

Autrefois Accidentalement (Voir Cotgrave, Dictionnaire).

Par accident.

ACCIDENTELLEMENT, comme l'attestent le Dictionnaire de Furetière, le Dictionnaire de Trévoux, les quatre premières éditions du Dictionnaire de l'Académie, a été longtemps moins usité que par accident, et d'usage seulement dans le style philosophique.

Il s'employait et s'emploie encore en ce style par opposition à Essenticllement, nécessairement. Ainsi on peut dire que la blancheur, la rondeur, etc., ne sont qu'accidentellement dans les sujets où elles se trouvent.

C'est assez tard, en 1787, que Féraud remarque, Dictionnaire critique de la langue française, qu'on se sert aussi d'ACCIDENTELLEMENT dans le discours ordinaire, pour Par circonstance fortuite, par hasard, acception pourtant ancienne.

Or peuvent bien toutes ces choses estre advenues accidentalement et par cas fortuit.

Amyor, trad. de Plutarque, Vie de César, c. 83.

On trouve aussi en certains bois des nœuds et durillons (comme on fait au marbre)... Quelquefois ces durillons adviennent accidentalement par le moyen de quelque pierre qui demeurera incorporée dans le bois de l'arbre.

Du Piner, trad. de Pline l'Ancien, liv. XVI, c. 39.

Je ne veulx pas qu'on resuse aux charges qu'on prend, l'attention, les pas, les paroles, et la sueur et le sang au besoing... Mais c'est par emprunt et accidentalement, l'esprit se tenant tousjours en repos et en santé, non pas sans action; mais sans vexation, sans passion.

MONTAIGNE, Essais, III, 10.

... Les désenses des lois civiles... dépendent d'une circonstance accidentelle, les cousins germains et autres habitant accidentellement dans la maison.

MONTESQUIEU, Esprit des Lois, XXVI, 14.

Les végétaux, ainsi que les poissons, ne paroissent s'y trouver qu'accidentellement et en assez petit nombre.

Burron, Hist. nat., Époques de la nature, III.

## ACCISE ou EXCISE, s. f.

Autrefois Assise (des mots de la basse latinité accisia, assisia).

Assisia, comme l'explique au long Du Cange, se disait dans la langue latine du moven âge d'Assemblées convoquées pour rendre la justice ou faire des règlements d'intérêt public (Voyez Assise). Par une extension naturelle, assisia servit aussi à désigner les Arrêts, les décisions de ces assemblées. De la l'application qui en fut faite, ainsi que d'accisia et des mots assise et accise, venus de l'un et de l'autre, à certains impôts.

Accise parait avec son ancienne forme assise dans

cette phrase d'un célèbre historien italien du quatorzième siècle cité par Du Cange:

Comincio a raddopiare al popolo assise, gabelle et malatolte.

J. VILLANI, Istor. Fiorentine, VIII, 3.

Dans un texte du quinzième siècle, ajouté par D. Carpentier à l'article de Du Cange, au lieu d'Assisz on lit assis.

Plusieurs grandes fautes, excès et abus, qui s'estoient faits et faisoient, tant au fait et gouvernement de la justice et de la police d'icelle (ville de Saint-Omer) comme au bail des assis, fermes et autres droits.

Charte de 1447, citée par D. Carpentier au mot Assisia. Suppl. au Glossaire de Du Cange.

Accise, avec le temps, a remplacé assise, comme aussi accès, qui a eu le même sens (Voir Accès), a pris la place d'assès.

Les six receveurs... ont l'administration de tous les revenus de la ville, tant des accises, impôts, amendes, etc.

La franchise des accises et autres exemptions.

Coutumes de Bruxelles, tit. I, art. 26; Coutumes de la cour de Brabant, art. 1. Voir Coutumier général, 1. I, p. 1237, col. 1; p. 1274, eol. 1.

Par les détails qui précèdent, semble réfutée l'opinion assez spécieuse de quelques étymologistes (Recueil des Bollandistes, t. III, p. 738, Glossaire de Sainte-Palaye, Dictionnaire de Trévoux, etc.), qui, sans tenir compte des anciennes formes assisia, assise, assis, assès, tirent directement accisia d'accidere, retrancher, et voient dans l'accise, ainsi que dans la taille, autre impôt qu'ils en rapprochent, un retranchement fait au prosit de l'État sur un capital.

Accise est encore le nom d'une taxe qui se lève sur les boissons et autres objets de consommation en Angleterre et dans d'autres pays.

En Angleterre, l'administration de l'accise et du revenu des postes, telle qu'elle est aujourd'hui, a été empruntée des fermiers.

MONTESQUIRU, Esprit des Lois, XIII, 19.

ACCLAMATION, s. f. (du latin Acclamatio et, par ce mot, de clamare).

Il manque à nos vieux dictionnaires, à ceux de Rob. Estienne, de J. Thierry, de Nicot, de Cotgrave, de Monet, quoique déjà fort en usage.

Il se dit, soit au singulier, soit au pluriel, des Cris par lesquels un nombre plus ou moins grand de personnes marquent la joie qu'elles ont de quelque chose, ou la haute estime qu'elles ont pour quelqu'un.

Feurent ouys du mole dix coups de... faulconneaux, ensemble grande et joyeuse acclamation de toutes les naufs.

RABELAIS, Pantagruel, IV, 3.

Chascun se leva, l'accompaigna (Sophocle) et le reconvoya jusques en sa maison, avecques grandes acclamations de joye et battemens de mains à son honneur.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Si l'homme d'aage se doibt encore eutremettre des affaires publicques.

Mais aussi ne faut-il pas inconsiderement user de toutes sortes d'acclamations à la louange du disant...

Le mine, même ouvrage. Comment il faut ouir, c. 22.

Les soldats ne purent plus se retenir, ny s'empescher de tesmoigner leur passion par leurs larmes, et par ces acclamations qui sont le langage de la multitude.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, VII, 2.

Les François ne furent pas plus tost chassez de Gênes, que l'on entendit crier dans les rues le nom de Doria, les uns suivant dans ces acclamations leurs véritables sentimens, les autres, etc.

LE CARDINAL DE RETE, Conjuration de Fiesque.

Les plus sages parurent aussi fous que le peuple, le peuple me parut plus fou que jamais, et les acclamations passèrent tout ce que vous vous en pouvez figurer.

Le même, Mémoires, part. III, ausée 1651.

J'arrivai hier à Dover, où j'ai trouvé Monk avec une grande quantité de noblesse qui m'ont pensé accabler d'amitié et de joie pour mon retour. J'ai la tête si furicusement étourdie par l'ucclamation du peuple et la quantité d'affaires, que je ne sais si j'écris de sens ou non.

CHARLES II, Lettre du 26 mai 1660, à sa sœur la duchesse d'Orléans. (Ms. de la collection Dounadieu.)

Ils (les Jésuites) furent installés à Clermont par l'intendant de la province et par un huguenot qui leur avoit

prété son carrosse, et ouirent pour premières acclamations les murmures de toute la ville.

Fláchien, Mémoires sur les grands jours de 1665.

Revenoit-il de ces glorieuses campagnes qui rendront son nom immortel, il fuyoit les *acclamations* populaires, il rougissoit de ses victoires.

LE MEME, Oraison funèbre de Turenne.

La scène retentit encore des acclamations qu'excitèrent à leur naissance le Cid, Horace, Cinna.

J. RACINE, Réponse au discours de réception de Thomas Corneille.

Je vous demanderai compte de ces talens éclatans... qui vous avoient attiré les bénédictions des justes et les acclamations même des mondains.

MASSILLON, Sermons. Sur le jugement universel.

Là dessus acclamations de ducs, d'avocats, de gens d'affaires; complimens, embrassades, louanges, remerciemens comme de gens morts qu'on ressuscite.

SAIRT-SIMON, Mémoires, 1694, t. I, c. 18.

Être plus jaloux du nom de père de la patrie que du titre de conquérant, et moins sensible aux acclamations qui suivent ses triomphes qu'aux bénédictions du peuple soulagé dans sa misère, c'est la parfaite image de la grandeur d'un roi.

D'AGUESSEAU, Discours III.

Après un grand bruit de mousquetades j'entendis mes compagnons crier à pleine tête: Victoire! victoire! A cette acclamation, la terreur qui s'étoit emparée de mes sens se dissipa.

LE SAGE, Gil Blas, I, 9.

Je m'en tiens à l'expérience pour faire voir que les acclamations du théâtre sont souvent fugitives et sujettes à de honteux retours.

LA MOTTE, Réponse à la XI° réflexion de Boileau sur Longin.

Il y eut un moment où un transport de saisissement s'empara de tout l'auditoire; presque tout le monde se leva à moitié par un mouvement involontaire; le mouvement d'acclamation et de surprise fut si fort qu'il troubla l'oratenr (Massillon préchant son sermon du Petit nombre des élus).

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. Éloquence.

Aux acclamations publiques j'entendis quelquesois se mêler des sistlemens de la part de plusieurs particuliers nés dans les villes ennemies de celles qui avoient donné le jour aux vainqueurs.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 83.

Dans l'exemple suivant on a marqué avec art la valeur étymologique du mot ACCLAMATION :

Ces hardis monumens que l'univers admire, Les acclamations de ce puissant empire, Sont autant de témoins dont le cri glorieux A déposé pour vous au tribunal des Dicux.

VOLTAIRE, Semiramis, I, 5.

Quelquefois ACCLAMATION, on vient de le voir, est déterminé par divers compléments, la préposition de suivie de son régime, un pronom personnel, un adjectif, une proposition conjonctive; quelquefois aussi il est employé absolument.

Des hymnes et des cantiques chantés gravement leur tenoient lieu d'acclamations et de louanges.

FLÉCHIER, Panégyrique de saint Bernard.

Tout retentissoit d'acclamations.

Montesquiau, Esprit des Lois, XXV, 2.

D'ACCLAMATION, construit avec certains verbes, certaines prépositions, se sont formées les locutions suivantes :

Faire des acclamations.

Les courtisans se laissent toujours amuser aux acclamations du peuple, sans considérer qu'elles se font presque également pour tous ceux pour qui elles se font.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, année 1652

Aux avénemens des princes et à leurs premières entrées dans les villes, les peuples ont accontumé de faire des acclamations et des réjouissances publiques.

ROCHEVORT, Dictionnaire curieux.

#### Donner des acclamations.

Il faut bien se garder de croire qu'un homme a parlé d'une façon grande et sublime, quand on lui a donné de fréquentes acclamations et de grands applaudissemens.

Finalon, Lettre à l'Academie, IV.

Il se peut encore que les communes, à l'élection de Henri l'Oiseleur, eussent donné leurs acclamations et non pas leurs suffrages, et c'est ce qui est le plus vraisemblable.

Voltaire, Annales de l'Empire, année 936; Othon Ier. '

Avec une acclamation, des acclamations; avec acclamation.

Il estimoit tant et faisoit si grand compte du tesmoignage de Neocles, et de l'adoration de Colotes, que s'il eust esté receu en la feste et assemblée des jeux olympicques avecques acclamations de joye et battemens de mains.

> Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Que l'on ne sauroit vivre joyeusement sclon la doctrine d'Épicure.

A ceste remonstrance assentirent les soldats avecques une militaire acclamation, unanime et alaigre.

G. DU BELLAY, Mémoires, ann. 1536.

Cette ville (Avignon) est belle; elle est, ce me semble, toute brillante; vous y aurez été reçue avec des acclamations.

Mme De Sevigne, Lettres, 12 juin 1689.

Madame de Bullion... soutint la gageure, se brouilla avec ses protectrices, et perdit son procès avec toutes les sauces et avec une acclamation générale.

Le roi d'Espagne alla de Saragosse à Lérida, où il fut reçu avec de grandes acclamations des peuples et de son armée.

Bercy, intendant des finances et gendre de Desmarets, qui faisoit tout sous lui, fut chassé en même temps sans retour, avec l'acclamation publique.

SAINT-SIMON, *Mémoires*, 1698, t. II, c. 9; 1710, t. IX, c. 2; 1715, t. XIII, c. 17.

Vous eussiez vu ces mêmes séditieux qui avoient voulu massacrer ce seigneur aller en foule... le demander pour le conduire à son palais avec des acclamations et des démonstrations de joie excessives.

LE SAGE, le Bachelier de Salamanque, part. VI, c. 6.

Il est vrai que je dois aimer ce séjour (Lyon)... Je n'y ai point encore trouvé de prédicateur qui ait préché contre moi, et j'ai été reçu avec des acclamations à l'Académie et aux spectacles.

VOLTAIRE, Lettres, 6 décembre 1754.

Parmi les ou des acclamations; au milieu des acclamations.

Elle nous parut, par sa modestie, comme un ange de Dieu parmi les acclamations et les fètes de cette ville royale.

FLECBIER, Oraison funèbre de Marie-Thérèse.

Souvencz-vous, Messieurs, de ces jours heureux où, parmi les vœux et les acclamations des peuples, elle parut au milieu d'une cour pompeuse...

LE MEME, Oraison funèbre de Me la Dauphine.

La lecture se fit au milieu des acclamations de toute la compagnie.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, part. VII.

Aux acclamations.

Le duc d'Ossone entra dans Madrid aux acclamations d'un concours prodigieux de peuple accouru de toutes parts pour le voir.

LE SAGE, le Bachelier de Salamanque, part. VI, c. 13.

Condé revint dans Paris aux acclamations de ce même peuple qui l'avait tant haï.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 4.

Par acclamation est une locution proverbiale fort usitée, qui exprime la manière dont une assemblée donne son suffrage lorsqu'une personne est élue, une proposition adoptée, etc., tout d'une voix et saus qu'il soit besoin d'aller au scrutin.

Balben fut élu par acclamation et avec les suffrages unanimes de tout le chapitre.

VERTOT, Histoire de l'ordre de Malte, II. Auger de Balben.

En 1746, il remporte le prix à l'Académie de Berlin sur la cause générale des vents, et l'ouvrage couronné lui valut de plus l'honneur d'être élu membre de cette Académie sans scrutin et par acclamation.

D'Alembert, OEuvr. posth. Fragments d'un mémoire sur lui-même.

Il le présenta, il y a quelques mois, à l'Académie, qui reçut l'artiste par acclamation.

DIDEROT, Salon de 1765. Fragonard.

Les Lacédémoniens opinèrent par acclamation en faveur des Athéniens.

BARTHÉLEMY, voyage d'Anacharsis, Introd., part. II, sect. 2.

ACCLAMATION s'est dit d'une manière spéciale, comme en latin, acclamatio, de certaines formules officielles de satisfaction, d'approbation en usage,

Soit à Rome, particulièrement au temps de l'Empire :

Les honneurs des acclamations se rendoient principale-

ment aux empereurs, à leurs cnfans, à leurs favoris, et aux magistrats qui présidoient aux jeux.

Néron, passionné pour la musique jusqu'à la fureur, prit soin de perfectionner celle des acclamations.

Hist. de l'Acad. des inscriptions et belles-lettres, t. I, p. 116, 117.

Dans le code théodosien, liv. VII, il est fait mention des acclamations du peuple romain aux entrées des empereurs Auguste et Constantin.

ROCHEFORT, Dictionnaire curieux.

Les injures de vos ennemis sont les acclamations satiriques qui suivent le cortége des triomphateurs.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 10 septembre 1755. A Voltaire.

Soit dans les assemblées de l'Église.

Anciennement on se servoit d'acclamations et d'applaudissemens dans les églises comme dans les théâtres. Les magistrats, les évêques, s'élisoient autrefois par les suffrages et les acclamations publiques.

FURETIÈRE, Dictionnaire.

Nous avons vu avec plaisir les évêques renouveler, en faveur de ce grand prince, ces saintes acclamations, ces vœux si tendres et si touchans que les Pères des conciles généraux ont faits autrefois en faveur des empereurs romains.

D'AGUESSEAU, Discours XIII.

Selon Richelet, les antiquaires ont quelquefois appelé ACCLAMATIONS les vœux, les remerciements, adressés aux empereurs ou à l'État dans les représentations, dans l'exergue de certaines médailles : ils ont étendu ce nom aux médailles elles-mêmes.

ACCLAMER, v. a. (du latin acclamare, ou de notre vieux verbe simple clamer).

Ce mot, récemment recueilli par les dictionnaires et dont on use beaucoup aujourd'hui, signifie proprement Appeler par acclamation une personne à quelque emploi, quelque dignité. On dit fort bien, en ce sens: acclamer, être acclamé roi, empereur, régent, etc.; ou, absolument, acclamer, être acclamé. C'est le sens qui lui est donné dans le passage suivant:

Je partis de là pour lui faire entendre (au duc d'Orléans)

de quelle importance il lui étoit de profiter de la tenue des États généraux pour les capter... et d'en saisir les premiers élans d'amour et de reconnoissance pour se faire acclamer en conséquence des renonciations, et en tirer brusquement un acte solennel en forme de certificat de vœu unanime.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XII, c. 21.

Dans cet autre passage ACCLAMER, rapproché d'acclamation, est pris dans le sens donné à ce dernier mot par le passage précédemment cité de D'Aguesseau:

A l'acclamation de la clôture du Concile (de Trente), il acclama tous les rois en nom collectif, pour éviter, contre la coutume constante jusqu'alors, de nommer le roi de France le premier.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1722, t. XX, c. 16.

ACCLAMATEUR, est un pur néologisme qui ne remonte, ainsi que tant d'autres, qu'à Mercier, de qui l'on cite cette phrase: « L'ouvrage entraîne la foule des acclamateurs. » (Voir encore sa Néologie, au mot CLAMATEUR.)

ACCLIMATER, v. a. (de Climat, voir ce mot).

ACCLIMATER est inconnu à tous nos dictionnaires, jusqu'à celui de Féraud, qui le recueille en 1787, et en attribue l'introduction récente à Raynal.

On s'en sert au propre dans le sens de Accoutumer à la température et à l'influence d'un nouveau climat.

De temps en temps on acclimate, on civilise quelques espèces étrangères ou sauvages.

Burron, Époques de la nature, VII.

Ces oiseaux se transportent assez difficilement et ne s'accoutument qu'avec peine à un autre climat; mais une fois acclimatés, ils vivent jusqu'à six ou sept ans, c'est-à-dire autant et plus que certaines espèces du pays.

LE MÊME, Hist. nat. Oiseaux. Les Bengalis et les Sénégalis.

Là par Zéphire transplanté
Bientôt l'arbuste acclimaté
Se croit dans son berceau...

DELLLE, Épitre à la duchesse de Devonshire.

ACCLIMATER s'emploie aussi au figuré.

Par ses hardis travaux, tel le plus grand des czars Sut chez un peuple inculte acclimater les arts. Delille, les Jardins, I.

ACCLIMATER peut devenir verbe réfléchi et signifie Se faire à un nouveau climat.

Les habitans de l'Europe s'acclimatent difficilement dans les Antilles.

Cette plante a peine à s'acclimater dans nos provinces.

Dictionnaire de l'Académie.

ACCLIMATÉ, ÉE, participe.

D'ACCLIMATER se sont formés récemment les substantifs ACCLIMATEMENT, ACCLIMATATION, exprimant l'action d'acclimater, de s'acclimater. De là l'expression toute nouvelle Société d'acclimatation.

#### ACCOINTER (s'), v. pron.

Ce verbe, sous sa forme réfléchie et au sens de Se lier intimement, se familiariser avec quelqu'un, est, ainsi que le substantif ACCOINTANCE, voulant dire Habitude, familiarité, communication, liaison entre deux personnes de sexe différent, tout ce qui reste d'un grand nombre de mots de même forme, sinon de même origine, très-usités au moyen âge et dans le seizième siècle.

Le plus ancien semble être l'adjectif coint, TE, CHOINT, TE, ou simplement cointe pour les deux genres, rattaché par les uns au latin cultus ou comptus, par les autres au celtique Koant, et qui signifiait, comme ces mots, Ajusté, élégant, agréable, gracieux, joli.

De là plusieurs mots également sortis de l'usage, le verbe cointer, cointir, cointoier, les substantifs cointise, cointie, cointerie, l'adverbe cointement, à la définition desquels suffit leur rapport avec le radical coint.

De là aussi les composés d'orthographes fort diverses :

1º ACCOINCT, TE, ACCOINT, TE, ACOINT, TE (Voir

le Glossaire de Sainte-Palaye), employé au même sens que coint, te.

2° ACCOINCTER, ACCOINTER, ACCOINTER, ACCOINTER, ACCOINTER, ACUINTER, ACCOINTER, A

Par une extension assez naturelle, ACCOINTER fut aussi employé dans le sens de Disposer, préparer, ACCOINT dans le sens de Prêt.

A la même famille de mots et au même ordre d'acceptions ont aussi appartenu :

Le substantif ACOINTE avec le sens de Plaisir, agrément, goût de la parure et du luxe;

L'adverbe Acointement, voulant dire Gracieusement.

Comment ACCOINTER a-t-il servi à exprimer l'idée générale de S'approcher, de rechercher, de s'unir, par des rapports de société, par l'amitié, l'amour, la parenté? Comment ACCOINT, dans des sens correspondants, a-t-il voulu dire Familier, ami, amant, parent? Il est difficile de se l'expliquer.

Ménage suppose qu'accointer vient d'adcomitare, accompagner;

Du Cange (au mot ACUNYDARE) le fait venir d'adcognitare, Se joindre à, d'accord, en cela, avec des étymologistes (M. Burguy, Grammaire de la langue d'oïl; M. Littré, Dictionnaire de la langue française), qui depuis ont tiré cointe, comme l'italien conto de cognitus.

Nicot le rattache au radical coint et à ses dérivés par cette définition :

.. Avec cointise et honnesteté rechercher aucun pour se le faire familier et amy. »

Quoi qu'il en soit de ces questions d'origine restées obscures, ACCOINTER a signifié S'approcher de quelqu'un, l'aborder, le rechercher, le fréquenter, se lier avec lui.

Personne ne les saluoit ni accointoit (les accusateurs de Socrate).

MONTAIGNE, Essais, III, 12.

Por ce n'acointe home ne fame.

GAUTIER DE COINSI, De l'Empereri qui garda sa chastée, v. 2917

(Voir Nouv. rec. de Fabl. et Cont. anc., t. II, p. 93, édit. Méon).

Bon fait accointier hommes riches, S'il n'ont les cuers avers et chiches. Roman de la Rose, v. 1330g.

Et non-seulement au propre, avec un nom de per sonne, mais figurément, avec un nom de chose, ou un nom abstrait pour régime direct.

Il appartient à un seul Socrates d'accointer la mort d'un visage ordinaire, s'en apprivoiser et s'en jouer.

MONTAIGNE, ESSAIS, III, 4.

Peu y en a qui considerent les maux en eux-mesmes, qui les goustent et accointent, comme sit Socrates la mort.

CHARRON, de la Sagesse, III, 29.

Qu'onque si douce chose ne vi ne n'acointai.

Adenès, li Romans de Berie, LVII.

ACCOINTER est également pris pour Approcher, rechercher, mais au sens figuré, dans les exemples suivants:

Je peregrine, très-saoul de nos facons, non pour chercher des Gascons en Sicile, j'en ai assez laissé au logis; je cherche des Grecs plustost et des Persans; j'accointe ceux-là, je les considere.

MONTAIGNE, Essais, III, 9.

Priere douce et humble, embrasée et devoste, Se joint si près de Diex, et acointe et acoste Que du cuer dont elle ist toute mauvestié oste. Jean DE MEURG, Testament, v. 1445.

On a dit dans un sens analogue, Accourter une personne d'une autre ou à une autre pour les Mettre en rapport.

Samuel ne fud encore à Deu acuintez.

Les quatre Livres des Rois, I, 111, 7.

Et emmena avec lui quinze jeunes et preux chevaliers d'Angleterre pour estre à ce tournoi avec lui et pour eux accointer des seigneurs et des chevaliers qui là devoient estre.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 27.

ACCOINTER, avec un régime direct, s'est dit pour avoir commerce avec une personne d'un autre sexe.

Quant il su revenu de Rome il acointa la semme à un mercier.

MARTERE, Continuation de Guillaume de Tyr, XXIII, 11.

On comprend comment account a eu le sens, Soit de Familier, d'ami:

Mon accoinct, meus familiaris.

Rob. Estienne, Dictionnaire françois-latin.

Soit d'Amant, d'amante :

Si estoit moult noble et moult cointe, De mainte dame estoit acointe. GAUTIER, de Connebert, v. 33 et 34 (V. Nous. rec. de Fabl. et Cont. anc., t. I, p. 114, édit. Méon).

Si n'ay-je Robin ne Gautier

Ne homme dont je soie acointe.

Eust. Descrames, Poésies. Du dangier en quoy s'est mis ly poures maris.

Privée sui moult et acointe De Deduit le mignot, le cointe.

Roman de la Rose, v. 592.

Soit ensin, selon Nicot, Monet, etc., de Mari, de parent.

Nous arrivons à la forme réfléchie, sous laquelle seule subsiste encore le verbe ACCOINTER.

On a dit .

S'ACCOINTER une personne, pour l'Admettre auprès de soi, se familiariser, se lier avec elle.

Et me semble que l'ung des plus grans sens que puisse monstrer ung seigneur, c'est de s'accointer et approcher de luy gens vertueux et honnestes.

COMMUNES, Mémoires, II, 3.

On a dit, au même sens : S'ACCOINTER avec.

Clodius... s'estoit dereches raccointé avec Pompeius.

Amyor, trad. de Plutarque, Vie de Caton d'Utique, c. 13.

S'ACCOINTER à :

As riches hummes s'accuinta.

MARIE DE FRANCE, Loi de Milon, v. 377.

On a dit surtout, et on dit encore : S'ACCOINTER de :

Ce Jacques de plus en plus s'accointa si bien de Yvain de Galles que Yvain n'avoit en nul si grant fiance comme il avoit en lui.

FROISSART, Chroniques, liv. II, c. 30

Or, pour achever sa meschanceté, s'accointa d'un invocateur nommé Gallery...

LA REINE DE NAVARRE, Heptameron, nouv. Ire.

Pompeius par despit s'accointa lors de Publius Clodius, le plus seditieux et le plus audacieux de tous ceulx qui se mesloyent de prescher lors le peuple.

Amxor, trad. de Plutarque, Vie de Caton d'Utique, c. 10.

Dou roi Noblon m'acointerai.

Renart le novel, v. 4723.

Car je te vueil avecques moy mener

Vers ung seigneur dont te fault acointer.

Ch. D'ORLEARS, Poésies, Enfance et jeunesse du Prince.

Mais maintenant, puisque porte lunettes,

De Cupido ne m'accointerai plus;

De sa maison suis chassé et forclus.

Octavien de Saint-Gelais, Séjour d'honneur.

D'embas la troupe sainte, autrefois amoureuse, Nous honorant sur tous, Viendra nous saluer, s'estimant bien heureuse De s'accointer de nous.

ROMSARD, Amours diverses. Chanson 3.

Hante les bons, des mechans ne l'accointe.

Pibrac, Quatrains, XXXV.

S'ACCOINTER à, s'ACCOINTER de ont été employés en ce sens au figuré :

Euripides... conseille et commande aux gouverneurs de fouir l'ambition comme une très pestilente et mortelle furie à ceux qui s'accointent d'elle.

AMYOT, trad. de Plutarque. Vie de Sylla, c. 5.

J'ay au moins ce profit de la cholique, que ce que je n'avoy encore peu sur moy, pour me concilier du tout et m'accointer à la mort, elle le parfera.

MONTAIGNE, Essais, 11, 37.

Quar de petit (de peu) de chose se porra "cointier.

Chanson des Sazons, CXXXIX.

On a dit aussi s'accounter de en parlant d'une liaison amoureuse :

Tarutius. . s'accointa de ceste Larentia, et l'aima tellement que, depuis venant à mourir, il la laissa son heritiere de plusieurs grands biens.

AMYOT, trad. de Plutarque. Vie de Romulus, c. 3.

Car je sçay bien que Venus, jeune et coincte, Du vieil Saturne en nul temps ne s'accoincte. Cl. Marot, Épitres, Il, 20.

S'ACCOINTER a pu être quelquefois employé comme verbe réciproque.

Nature nous a à tous en commun donné ce grand present de la voix et de la parole, pour nous accointer et fraterniser davantage.

LA Boktin, Discours de la Servitude volontaire.

On s'est servi de s'accounter en parlant de combattants qui s'abordent et s'attaquent.

Autres fois avez bien ouy comment deux chevaliers se scavent entre accoincter aux espées, quant il touche l'honneur de l'ung et de l'autre.

Perceforest, vol. II, c. 33.

Dans cet autre exemple, s'ACCOINTER a le sens de Se placer :

Desous un aubespin un petit m'acointui. RUTEBRUF, De la vie dou monde. (Voir OEuvres, t. I, p. 232.)

Il est difficile de rattacher aux deux principales acceptions d'ACCOINTER, qui viennent d'être étudiées, quelques sens particuliers de ce verbe, dont le Glossaire de Sainte-Palaye, surtout, donne des exemples:

Le sens de Voir de près, apercevoir; de Faire part, avertir :

Puis vait au prestre ses pechiés acointier.

Voir Hist. litt. de la France, tome XXII, p. 539: Chan-

sons de geste, Moniage Rainouart, ms. 7535, fol. 339.

D'ACCOINTER, pris en ce dernier sens, D. Carpentier, dans ses additions à Du Cange, au mot advisare, dérive le mot

ACCOINTAIRE, espèce de Navire pour aller à la découverte, d'aviso, et en cite l'exemple suivant :

Une accointaire chargée de semmes de Peyres sut prise des Turcs.

MARTENE, Thesaurus novus. Anecdot., t. I, col. 1823.

ACCOINTÉ, ÉE, participe.

Il a été employé substantivement aux mêmes sens que l'adjectif accoint;

Au sens de Familier, d'ami, d'amant:

Apollo envieux de l'honneur de Venus et pour causer despit et stomachation à elle et à Mars son accointé... fait signe de la main pour obtenir silence.

J. LEMAIRE DE BELGE, Illustrations de Gaule, liv. I.

Au sens de Parent, d'allié:

Les Anglois escrivirent au duc de Bretagne, comme à leur accointé, qu'il les voulust aider.

JUVÉNAL DES URSINS, Hist. de Charles VI.

On avait fait d'ACCOINTER l'adjectif ACCOINTABLE, « Aisé à hanter et estre fait ami, » dit Nicot.

Et se accointoit ce qu'il pouvoit des barons et des chevaliers d'Escosse; mais il en estoit si petit visité que rien. Car si comme je vous ai dit, il y a petit d'amour et sont gens mal accointables.

FROISSART, Chroniques, liv. II, c. 228.

Il n'y a rien si contraire à l'amitié, ne si mal accointable, que l'estre fascheux, chagrin, tousjours reprenant, et tousjours se plaignant.

Amnot, trad. de Plutarque, OBuvres morales. Comment on pourra discerner le flatteur d'avecques l'amy.

Et trouvoit-on sa maniere de vivre trop estrange d'estre ainsi mal accointable et si peu populaire comme il estoit.

La mana, même ouvrage. Vie de Nicias, c. 4.

A li se tint uns chevaliers

Accointables et biaus parliers.

Roman de la Rose, v. 1253.

Belaud estoit mon compagnon

A la chambre, au lit, à la table;

Belaud estoit plus accointable

Que n'est un petit chien friand.

Joachim Du Bellay, Poésies. Épitaphe d'un chat.

On a dit ACCOINTABLE à.

Sortant des termes de prince courtois et accointable à tout le monde et se desvoyant es façons de faire de monarchie.

AMYOT, trad. de Plutarque, Vie de Romulus, c. 13.

Sages soies et acointables...

Et as grans gens et as nienues.

Roman de la Rose, v. 2109.

On avait fait encore d'ACCOINTER les substantifs : ACOINTERES, ACOINTEUR pris ou dans le sens d'Ami, de Camarade, ou dans le sens de Galant.

ACOIN, ACOINTEMENT, ACOINTAGE, ACOINTISE, ACOINTANCE (avec un ou deux c, comme tous les mots de cette famille).

De ces synonymes d'accointance, resté seul dans l'usage, le plus usité paraît avoir été

ACCOINTEMENT, 8. m.

Male-Bouche dès-lors en çà

A espier me commença;

Et dist qu'il metroit bien son œl

Que entre moi et Bel-Acuel

Aroit (il y aurait) mauvès acointement.

Roman de la Rose, v. 3531.

Quant loing me vy des doulx accointemens

De celle en qui toute vertu abonde.

Eust. Descramps, Ballade: J'ai tant de plours arrosée ma face.

## ACCOINTANCE, s. f.

Employé au singulier, ou quelquefois au pluriel, soit absolument, soit avec la préposition de, soit enfin dans ces locutions : avoir, prendre accointance à ou avec, et autres semblables, répondait aux divers sens d'accointer ou de s'accointer.

On s'en servait pour exprimer des relations de toutes sortes;

Relations de voisinage et d'affaires :

Nous vous disons pour le mieux que vous n'ayez nulle accointance ni challandise à ceux de Flandre.

FROISSART, Chroniques, liv. II, c. 172.

#### Relations de domesticité, de service :

En l'accointance domestique que dressent avecques moy ceulx qui me servent, je... m'enquiers peu d'un laquay, s'il est chaste, je cherche s'il est diligent; et ne crains pas tant un muletier joueur que imbécille, ny un cuisinier jureur qu'ignorant.

MONTAIGNE, Essais, I, 2.

### Relations de patronage, de faveur :

Ahi! grant clerc, grant provandier,
Qui tant estes grant viandier,
Qui fetes Dieu de vostre pance,
Dites-moi par quel acointance
Vous partirez au Dieu royaume
(Vous aurez part au royaume de Dieu).
Ruteren, la Complainte d'outre-mer. (Voir OEuvres, t. I, p. 95.)

Por ce amoit-il moult l'acointance

De Richece et la bienvoillance.

Roman de la Rose, v. 1125.

Car mains maulx lui faut endurer...

Avant qu'il puisse recouvrer

L'accointance de Reconfort.

Ch. D'ORLEANS, Balades, III.

Le bel esprit, au siècle de Marot,...

Des grands seigneurs il donnoit l'accointance.

M. Desnoulières, Poésies. Rondeau, ann. 1677.

#### Relations de simple civilité, de société:

L'accointance d'ung fol jamais ne prouffita à la longue.

COMMYNES, Mémoires, II, 3.

Accointance de fol ne vaut rien.

H. ESTIENER, la Precellence du langage françois.

On trouve facilement des hommes propres à une superficielle accointance.

J'ay une façon ouverte, aisée à s'insinuer et à se donner credit aux premieres accointances.

MONTAIGNE, Essais, I, 27; III, 1.

Il y a double amitié : la commune et imparfaicte qui se peutappeller bienveillance, familiarité, accointance privée... Charron, de la Sagesse, III, 7. Mon maistre, l'acointance ets familiarité que j'ay avec cet Italien ne passe plus outre que bon jour et bon an.

LARIVEY, le Laquais, I, 4.

Dès mon premier âge, j'ai pourchassé l'accointance des messieurs du théâtre, parce qu'ils sont volontiers courtois et joviaux.

REGNARD et DUFRESNY, les Chinois, I, 1.

Mais ne sai s'avés acointance En cest païs, ne connissance.

Roman de Partonopeus de Blois, v. 7835.

Car jeunes gens perdent tost contenance

Quant en lieu sont où n'ont point d'acointance.

Ch. D'ORLÉANS, Poésies. Enfance et jeunesse du Prince.

Je ne prise point tels baisiers Qui sont donnez par contenance Ou par maniere d'accointance.

LE MRME, Chançons, XXVIII.

... Maintz seigneurs (je le dy sans ventance), Riches et grans, cherchoient mon accointance. Cl. Manor, De la Métamorphose, II.

#### Relations d'affection, d'amitié:

Mon amy, mes femmes disent que vous cognoissez don Florestan, et que l'aymez grandement : je vous prie (par la foy que vous devez à Dieu) me dire quelle accointance avez eue à luy et où vous l'avez veu dernierement.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, liv. II, c. 9.

Ce que nous appelons ordinairement amis et amitiez, ce ne sont qu'accointances et familiaritez nouées par quelque occasion ou commodité.

Nous voyons les chevaux prendre certaine accointance des uns aux autres, jusqu'à nous mettre en peine pour les faire vivre ou voyager separement.

MONTAIGNE, Essais, I, 27; II, 12

Notre accointance ne print commencement qu'environ six ans avant sa mort.

LE MEME, Avertissement des œuvres de la Boëtie.

Je le retiens pour ma plaisance, Espoir, mais que leal me soit, Et, se jamais il me deçoit, Je renie son accointance.

Ch. D'ORLÉANS, Chançons, XV.

J'irois autant dix fois par delà Romme Que j'en suis loing, cercher son accointance. Cl. Marot, Épigrammes, I, 37. Bacchus ne luy est plus doux, Ny de Venus l'accointance.

RONSARD, Odes, V, 16.

### Relations d'amour et de galanterie :

... Plusieurs semmes d'estat et riches bourgeoises de la ville, dont autressois il avoit eu grant privaulté et grant accointance, luy gaignerent leurs maris et de leurs parens.

COMMYNES, Mémoires, III, 7.

Mais dis-moi, Pierrot, ma femme a-t-elle quelque accointance avec des gens de qualité? En vois-tu venir quelqu'un au logis?

La Critique de la Cause des femmes, sc. 1 (Voir Théât. ital., édit. 1717, t. II, p. 63).

Sainz Esperiz l'a si esprise Que ses cors n'aime ne ne prise Acointance n'amor humaine.

GAUTIER DE COINSI, de l'Empereri qui garda sa chastée, v.2113-15. (V. Nouv. rec. de Fabl. et Cont. anc., t. II, p. 89, édit. Méon.)

Et son grant sens et sa bele accointance.

THIBAUT DE NAVARRE, Chansons, XXIX.

Fox est qui s'acointe d'Oiseuse; S'acointance est trop perilleuse. Roman de la Rose, v. 3017.

Pleust à Dieu que peussiez sentir Une fois la dure grevance Que m'avez fait longtemps souffrir Par vostre plaisant acointance. Ch. D'ORLÉARS, Balades, V.

En cas d'amour c'est trop peu d'une dame; Car si un homme aime une honneste femme, Et s'il ne peut à son aise l'avoir, Il fait très bien d'autre accointance avoir. MELLIN DE SAINT-GELAIS, Rondeau.

Un mutuel désir d'éternelle accointance
Au profond de nos cœurs s'émeut également.

Bertaud, Sonnets, A. M. Gentian.

I.ors de faire accointance,
Turcs d'approcher, tendrons d'entrer en danse.
LA FORTAIRE, Contes, IV, 6.

Commerce charnel avec des personnes de sexe différent : Les anciens Gaulois estimoyent à extreme reproche d'avoir eu accointance de semme avant l'aage de vingt aus.

... En l'accointance des femmes, où l'incitation est violente, et, dit-on, parsois invincible.

MORTAIGNE, Essais, II, 8; III, 2.

Les Jesuites declarerent au duc de Bar sa damnation pour avoir acointance avec une heretique.

AGR. D'AUBIGNÉ, Histoire universelle, t. III, liv. V, c. 11.

Un si execrable attentat fut décelé par une misérable courtisane nommée Fulvia, qui avoit l'accointance avec quelques uns des premiers de la ville.

COEFFETRAU, Histoire romaine de L. Florus, IV, 1.

C'estoit la commune opinion que Livia estoit grosse de son accointance.

LE MRME, Histoire romaine, I.

Alliance, affinité:

Il y avoit entre eux accointance que on appelle assinité de par leurs semmes.

Chronique de Saint-Denys, liv. I, fol. 563 ro.

Il s'est dit de liaisons et d'arrangements politiques.

Comment quatre barons de Bretagne remontrerent au duc leur seigneur que il se déportast de *l'accointance des* Anglois.

FROISSART, Chroniques, liv. II, c. 77.

L'acointance qu'ele vout faire Pur son seignor de prison traire. Benoît, Chroniques des ducs de Normandie, t. I, v. 2795.

Le duc de Bretaigne de suitte,
Pour tousjours croistre l'acointance,
Espousa dame Marguerite.

Martial De Paris, Vigiles de Charles VII, part. I,
La nativité du Roy.

De là, autrefois, l'expression légats d'accointance, en parlant d'Ambassadeurs sans autre mission que d'entretenir la bonne intelligence et l'amitié entre des souverains.

Promis leur avoit de leur envoyer legatz d'acointance.

Triomphe des neuf preux, Jules César. Des legatz qui, etc.

Comme accointer, s'accointer, accointance s'emploie aussi au figuré; les exemples en sont très-fréquents chez Montaigne:

Cependant il laissoit cheminer toutes les autres nations en vanité et erreur, comme si elles n'apoyent nulle accointance apec lui.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. 1, c. 11, § 11.

Celuy-là est certes bien indigne de son accointance (de la vertu) qui contrepoise son coust à son fruict.

Je ne sçay si je n'aimerois pas mieux beaucoup en avoir produict un [enfant] parfaictement bien formé de l'accointance des Muses que de l'accointance de ma femme.

Platon, luy qui a eu ses conceptions si celestes, et si grande accointance à la divinité que le surnom lui en est demeuré...

J'ay attaqué cent querelles pour la dessence de Pompeius et pour la cause de Brutus. Ceste accointance dure encore entre nous.

MONTAIGNE, Essais, I, 19; II, 8, 12; III, 9.

ACCOINTANCE, très-employé, même dans le style noble, on vient de le voir, au seizième siècle, était noté, dès le commencement du dix-septième, dans les dictionnaires comme vieux et familier.

On peut ajouter avec Furetière qu'il ne se prend guère qu'en mauvaise part comme dans cet exemple d'un écrivain du seizième siècle:

Je n'ay trouvé rien meilleur que de suyr le voisinage et accointance de telles gens, et me retirer au labeur de la terre.

Bernard Palissy, Jardin delectable, Des confrontations.

Et dans cet autre d'un écrivain des dernières années du dix-huitième siècle.

D'un autre côté, elles n'évitoient pas avec moins de soin l'accointance des petits habitans, pour l'ordinaire jaloux, medisans et grossiers.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Virginie.

C'est en se reportant aux habitudes de langage du seizième siècle, que Voltaire a fait ainsi parler François I<sup>er</sup>: Je sais que vous avez l'honneur, Me dit-il, d'être des orgies D'un certain aimable prieur Dont les chansons sont si jolies Que Marot les retient par cœur, Et que l'on m'en fait des copies; Je suis bien aise, en vérité, De cette honorable accointance.

VOLTAIRE, Épitre XIII, au prince de Vendôme.

ACCOINTANCE avait moins vieilli qu'ACCOINTER, s'ACCOINTER entièrement hors d'usage, ecrivait Féraud en 1787, et que le Dictionnaire de l'Académie n'a recueilli que dans ses deux dernières éditions.

ACCOISER, ACCOISEMENT. Voir Col.

ACCOLER, v. actif.

Autrefois, ACCOLLER, ACCOLÉER, ACOLER. (Voyez le Dictionnaire françois-latin de Rob. Estienne et le Glossaire de Sainte-Palaye.)

La première édition du Dictionnaire de l'Académie le dérive directement du français col; Ménage le rattache au bas latin adcolare, d'autres, comme Rob. Estienne, remontent jusqu'aux radicaux latins de ce mot, ad et collum.

Accoler signifie au propre, Jeter les bras au cou de quelqu'un en signe d'affection, l'embrasser, l'étreindre; il est très-souvent joint au mot Baiser, que quelquesois il remplace.

Li Qens (le comte) et ses six estoient si fort acousu ensanle (ensemble) et acolé, c'on ne les pooit departir.

Voiage du comte de Pontieu (Voir Nour. rec. de Pabl. et cont. anc. t. I, p. 446, édit. Méon.)

Quand la comtesse de Montfort sont les nouvelles de la revenue des dessus dits Anglois et Bretons, elle en fut grandement resjouie; si alla contre eux et les festa liement et baisa et accola chacun de grand cœur.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part.I, c. 185.

Là feut resjouy comme ung tel pere povoit estre,

Lors accolle mon oreiller, et crie: Mercy amours!

Ch. D'ORLÉANS, Balades, XIII.

#### Pour Renfermer, contenir:

Tous les lieus qu'Auvergne acole.

G. GUIART, Royaus lignages, t. I, v. 4894.

#### Pour attacher:

Si la fist battre de bastons et mener tout batant à son ourme et lui fist acoler et la fist lier.

Journal de Paris sous Charles VI et VII, p. 85.

Sainte-Palaye, qui cite les deux exemples précédents, établit par d'autres qu'on s'est servi également d'ACCOLER, en parlant d'ajustements et d'armes serrant le cou ou quelque autre partie du corps.

Il vint à son cheval et dessus tost monta, Le glaive prist aux mains et l'escu acola. CUVELLIER, la Vie Bertran du Guesclin, v. 1783.

C'est le sainct nom du pape qui accolle Les chiens d'enfer, s'il lui plaist, d'une estole. Cl. Maror, l'Enfer.

2º Au sens moral,

Pour Aimer, rechercher, atteindre, saisir, etc.

Si tu n'accoles la mort, au moins tu luy touches en paulme une sois le mois.

MONTAIGNE, Essais, III, 13.

Briefment tuit clerc.....

Vuelent avarisce accoler.

Rutebruf, de l'Estat du monde. (Voir OEuvres, t. I, p. 222.)

En mon palais vous feray paindre... Si Fortune une fois j'accolle.

Farce d'un mary jaloux. Voir Anc. Th. franç., t. I, p. 130. (Bibl. elzevirienne.)

A l'emploi figuré d'ACCOLER se rapportent les locutions suivantes :

Accoler la cuisse, accoler la botte à quelqu'un, Lui embrasser la cuisse, la botte, ce qui était une marque de grande soumission et d'infériorité.

Accoler la vigne, la relever et la lier à l'échalas.

Accoler la vigne est un terme sort bien inventé, car en la liant il semble qu'on l'arrête par le cou.

Ligen cité dans le Dictionnaire de Trévoux.

Accoler deux ou plusieurs articles dans un compte, Les réunir par une accolade (voyez ce mot), ou bien comprendre, sous une seule marque, sous une seule somme, deux ou plusieurs articles de compte.

Accoler des épithèles, des rimes, etc.

Je ne me souviens point d'avoir lu ces belles épithètes ainsi accolées.

VOLTAIRE, Un chrétien contre six juifs, XXXIII.

Et d'un fatras de rimes accolées...

J.-B. ROUSSEAU, Épltres, II, 4.

Accoler deux personnes, deux noms dans un même discours, Les y faire figurer l'un à côté de l'autre.

Ce fut un étonnement général que de voir ces deux noms accolés ensemble.

SAINT-SIMON, Mémoires...

Cette dernière locution est aujourd'hui la plus usitée de toutes celles où entre le verbe ACCOLER.

On a dit, dans des sens analogues, soit au physique, soit au moral, accoler à, s'accoler à.

Non-seulement ils vouloient, ce qui étoit raisonnable, marier, pour ainsi dire, chaque art mécanique à la science dont il peut tirer des lumières... mais ils vouloient encore, qu'on nous passe cette expression, accoler chacun de ces arts à la partie des belles-lettres qu'ils s'imaginoient y avoir le plus de rapport, comme le brodeur à l'historien, le teinturier au poëte, etc.

D'ALEMBERT, Éloges. Le comte de Clermont.

Les Turcs avoient autrefois accolé le minaret d'une mosquée au portique du Parthénon.

CHATEAUBRIAND, Itin. de Paris à Jérusalem. Part. I. Voyage de la Grece.

Nous aimons à nous accoler à un auteur favori : c'est une colonne qui nous soutient contre les tempêtes du monde.

> Bernardin de Saint-Pierre, Harmonies de la nature, I. Leçon de botanique à Paul et Virginie.

ACCOLÉ, ÉE, participe.

On l'emploie surtout au sens de Joint, réuni, mis emble; soit absolument, soit suivi de l'adverbe examble, des prépositions avec, à, de.

queue est... semée de miroirs ou de taches brillamees... chaque penne de la queue a deux de ces miroirs accolés l'un à l'autre, la tige entre deux.

Burron, Hist. nat. Oiseaux; l'Éperonnier.

Le bouleau a sa graine accolée à deux ailes qui lui donnent l'apparence d'une petite coquille.

Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature, XI.

Ajoutez à cela certain petit trait accolé de deux points, qui firmit toutes vos lettres, et qui me fournissoit un indice «lécisif au gré de ma pointilleuse défiance.

J.-J. ROUSSKAU, Lettres, 10 nov. 1761.

'Il se dit adjectivement en termes de blason de deux choses attenantes et jointes ensemble.

Il impsista tellement que le roi lui dit franchement que cette fille portoit les armes de Bourbon qui le choque-roient accolées avec les siennes.

On a vu ailleurs quels sont les Lawenstein, et le bruit que fix Madame, et même madame la Dauphine, de voir les arras es palatines accolées à celles de Courcillon, à la chaise de madame de Dangeau.

SAIN T-Simon, Memoires, 1697, t. I, c. 39; 1720, t. XVIII, c. 18.

On l'a dit aussi, en termes d'art, de deux figures juxtaposées.

Pou - ce Janus, il a l'air de deux mauvaises figures egyptiennes accolées.

DIDEROT, Salon de 1765. Carle Vanloo.

Du Terbe ACCOLER s'étaient formés un assez grand nombre de substantifs exprimant l'action d'embrasser.

Il n'en reste que

# ACCOLADE, s. f.

Quelquefois écrit ACCOLLADE, ACOLADE. (Voir le Glossaire de Sainte-Palaye.)

11 signifie, au propre, Embrassement.

Je montay lors sur un petit mullet.... et m'en allay droict à la descente des galleres. Tous les seigneurs et gentils-hommes estoient encore dedans, s'amusans à faire des acollades.

MONTILUC, Commentaires, I.

Le baron reçoit cette espée, une accollade et un baiser de son père, ne respond que d'une reverence, et va mettre ensemble ceux qui eurent le courage de le suivre, qui estoient en tout trente-huit.

Agr. D'Aubigné, Hist. univ., t. II, liv. II, c. 4, p. 115.

Ces quatre cavaliers débutèrent par de vives accolades qu'ils se firent.

LE SAGE, Gil Blas, III, 3.

Là, parmi les prés mollets,
Tu gagnes les accolades
Et les jeux mignardelets
Des sylvains et des dryades.
Gilles Durant, Ode au sieur d'Auteuil.

L'an renouvelle son cours, Chacun se donne l'accolude; On s'épuise en jolis discours : C'est la mascarade. PESSELIER, Mascarade du Parnasse.

ACCOLADE se dit aussi d'une des principales cérémonies anciennement observées dans la réception d'un chevalier, et qui consistait ordinairement à donner trois coups du plat de l'épée sur l'épaule et sur le cou de celui qu'on armait chevalier, après quoi on l'embrassait.

Donner, recevoir l'accolade.

Il y a cu des occasions où non seulement on les frappoit de l'épée sur l'épaule, mais on leur donnoit un soufflet et après on les embrassoit, ce qu'on appeloit donner l'accolade, pour leur apprendre qu'ils devoient estre également prests à souffrir les injures et à recevoir des caresses.

#### Le P. MENESTRIER, De l'ancienne chevalerie, c. 1.

Le chevalier de Grammont et Matta se mirent donc en chemin, tels à peu près qu'Amadis ou don Galaor, après avoir reçu l'accolade et l'ordre de chevalerie, cherchant les aventures et courant après l'amour, la guerre et les enchantemens.

HAMILTON, Mémoires du chevalier de Grammont, c. 4.

Les princes à qui ces chevaliers s'engageaient, leur ceignaient le baudrier et leur faisaient présent d'une épée, dont ils leur donnaient un coup léger sur l'épaule. Les chevaliers chrétiens ajoutèrent d'autres cérémonies à l'accolade.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 44.

Le nouveau chevalier faisait la veille des armes, ensuite on le mettait au bain, il venait recevoir l'accolade et le baiser en tunique...

LE MRME, Annales de l'empire, ann. 1184. Frédéric Ier.

Ils saisoient des chevaliers par l'accolade.

HÉNAULT, Abrégé chronologique de l'histoire de France.
IIIe race. Remarques particulières.

L'accolade, selon les uns, est l'embrassade; et selon les autres, c'est le coup qu'on donne sur le cou du nouveau chevalier, adcolata. Quoiqu'il en soit, c'est sur le cou qu'on doit le frapper, et non sur l'épaule comme on fait aujourd'hui.

SAINTE-Foix, Essais historiques sur Paris. Conformités, changements et différences dans nos mœurs et coulumes.

Il (Grimm) m'accorda le baiser de paix dans un léger embrassement qui ressembloit à l'accolade que le roi donne aux nouveaux chevaliers.

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, liv. IX.

ACCOLADE s'est dit et se dit encore, dans un sens analogue, de certaines politesses officielles.

De là ces expressions: Accolade fraternelle, donner l'accolade à un officier après l'avoir fait reconnaître.

C'est par une allusion plaisante à l'emploi du mot accolade dans le cérémonial de l'ancienne chevalerie que l'on a dit:

Nous voilà donc encore une fois confrères en Apollon; en cette qualité, recevez l'accolude.

MONTESQUINU. Lettres, 5 mars 1753.

ACCOLADE s'emploie comme accoler, au figuré en parlant des choses :

Je prends l'extreme congé des jeux du monde: voicy nos dernieres accolades.

MOBTAIGNE, Essais, III, 5.

Donnant à l'outre de si rudes accoludes, que nous l'eûmes bientôt vidée.

LE SAGE, Gil Blas, II, 8.

L'usage fait en termes de blason du verbe AC- | brassement.

COLER, s'est étendu naturellement au substantif AC-COLADE.

M. le baron de la Gelinotière ne demanderoit pas mieux non plus que de faire une accolade de ses armoiries avec celles de madame la comtesse.

LE SAGE, Théatre de la foire, la Pénélope moderne, I, 5.

Saint-Simon s'est servi, dans un sens analogue, du mot accollement dont il sera question plus loin.

Quelque monstrueux que fût l'accollement de la dignité de pair de France avec la qualité de conseiller à la cour souveraine....

SAINT-SIMON, Mémoires, 1714, t. XI, c. 30.

ACCOLADE se dit surtout, au figuré, par allusion, à une sorte de trait en forme de crochet brisé à son milieu ( ), trait appelé ACCOLADE, qui sert, dans l'écriture et l'impression, à embrasser plusieurs objets, soit pour en former un tout, soit pour montrer ce qu'ils ont de commun et d'analogue entre eux.

Un original d'auditeur, qui, parce qu'il a un équipage, rougit de honte quand il est obligé de se servir d'un carrosse de louage. Faisons une uccolade de cet auditeur avec un licencié de ses parens, qui possède une dignité d'un grand revenu dans une église de Madrid, et qui va presque toujours en carrosse de louage, pour en ménager deux fort propres et quatre belles mules qu'il a chez lui.

Le Sage, le Diable boiteux, c. 10.

Enfin vous y verrez un commissaire, un notaire, une accolade de procureurs.

D'ALLAINVAL, l'École des bourgeois, III, 4.

Faut-il toujours qu'on me compare
A notre ami Charlot? l'accolude est bizarre.

Voltaire, Charlot, I, 6.

On s'est servi anciennement, en même temps que d'ACCOLADE, dans ses principaux sens, du mot

Accolée ou accollée, acolée. (Voir le Glossaire de Sainte-Palaye).

Ainsi Accolée, comme accolade, voulait dire Embrassement.

Six ou huict baisers, tous entiers, à grandes accollées et ambrassées.

Martial D'AUVERGNE, Arresta amorum, XXI.

Hé frere Jean... l'accollée, mon amy... que je t'esrene à force de t'accoller.

RABELAIS, Gargantua, I, 39.

Lorsque nos Roys vouloient semondre quelques gentilshommes ou braves soldats à bien faire le jour d'une bataille, ou bien qu'ils leur vouloient gratiser à l'issue d'une entreprise, les caressoient d'une accolée.

Est. PASQUIER, Recherches de la France, II, 16.

Quel dolor au cuer me tenoit, Quant en pensant me sovenoit Des biaus diz, des douz aesiers (familiarités), Des douz deduiz, des douz besiers, Et des très-douces acolées. Oui s'en ierent sitost volces.

Roman de la Rose, v. 13068.

Accolée remplaçait encore fort souvent accolade lorsqu'il était question de la cérémonie en usage pour la réception des chevaliers.

Le bon roy, qui aymoit le dit Jehan et tous les François, à très grant joye l'acollée et ordre luy donna.

Ant. DE LA SALE, le petit Jehan de Saintré, c. 60.

Quant à l'acollée, c'est comme une marque de souvenance de l'acte, et, possible, à l'imitation de ce que jadis on faisoit à l'affranchissement des serfs, en leur baillaut

sus la joue.

FAUCHET, Origines des chevaliers, etc. 1, 1.

Alors le seigneur qui devoit lui conférer l'ordre... lui donnoit l'accolade ou l'accolée : c'étoit ordinairement trois coups du plat de son épée nue sur l'épaule ou sur le col de celui qu'il faisoit chevalier, c'étoit quelquesois un coup de la paulme de la main sur la joue.

SAINTE-PALANE, Mémoires sur l'ancienne Chevalerie, partie II.

Dux Naymes leur ala les esperons chaucier, Et li bons rois Pepins leur ceint les brans d'acier, L'acolée leur donne, puis les ala baisier.

Adenès, Roman de Berte, CXXX.

Li dus li a ceinte l'espée

Et puis li done l'acolée:
Amis, dit-il, chevalier soies...

Dours, le roman de Trubert, v. 1750. (Voir Nouv. rec. de Fabl. et contes anc., t. I, p. 246, édit. Méon).

Là si furent faitz chevaliers...

Qui eurent l'accollée et paulme.

Martial D'AUVERGNE, Vigiles de Charles VII, part. II, 12.

C'est en se reportant à l'ancien usage de la langue, qu'un auteur du dix-huitième siècle a écrit :

Le chevalier des Lions n'hésita pas, et le damoisel ayant assisté le matin aux saints offices, ce qui pouvoit remplacer la veille des armes dans un lieu saint, il lui donna l'accolée et l'embrassa tendrement : aussitôt il appela le fidèle Gandalin et lui demanda une épée pour la ceindre au nouveau chevalier.

Le comte de TRESSAN, Amadis de Gaule.

Au lieu du composé ACCOLÉE on employait aussi le simple

Colée.

Et li dona li uns une colée, et dist: Chevaliers soyés.

BRAUMAROIR, Coutumes du Beauvoisis, c. XXXV, § 26.

Pas ne reçoivent tel collée

Tous chevaliers qui ceint espée.

Guillavilla, cité par Fauchet, Origines des chevaliers, I, 1.

Dans les passages suivants colée a le sens de Coup d'épée ou autre, de mauvais traitement.

Tous apperçoivent et prevoient leur commune desertion et ruine et chacun attent le chef enclin la colée.

Alain Charter, l'Esperance.

> Moult drece haut li rois s'espée, Doner l'en cuide grant colée.

Moult fierent de lance et d'espée, Si reçoivent mainte colée. Roman de Partonopeus de Blois, v. 3131, 8795.

Aux bourjois ont donné mainte dure colée.

CUVELLIER, la Vie Bertran du Guesclin, v. 3821.

Sainte-Palaye a recueilli des exemples d'autres formes moins usitées et plus tôt disparues du même mot; ACCOLLE, ACCOL:

> Mon col, qui eut l'accol de chevalier, Est accolé de trop mortel collier. Cl. Maror, Élégies, II, 1.

> > 59.

#### ACOLEMENT:

Luy fit la plus grant chiere du monde, non pas sans plusieurs baisers et acolemens.

Ant. DE LA SALE, Le petit Jehan de Saintré, CLXIV, sommaire.

#### ACCOLERYE:

Relever fault son amy quand il chet,
De cueur entier, en doulce accolerye.

Roger DE COLLERYE, Rondeaux. CXI.

On ne peut guère regarder que comme un caprice bouffon la forme employée dans le passage suivant:

Faites une accollerette à ce gentilhomme, que vous devez à tout jamais, à perpétuité et par tous les siècles, chérir, comme s'il avoit tourné en vostre ventre.

Le comte de CRAMAIL, Comédie des Proverbes, 1616, III, 7.

La locution accoler la vigne a donné lieu à un substantif qui désigne, en termes de culture, le lien de paille ou d'autre chose dont les vignerons se servent pour cette opération :

ACCOLURE.

L'accolure n'est pas une marchandise bien chère.

Dictionnaire de Trévoux.

ACCOMMODER, v. a. (soit directement du français Commode, soit de l'italien ou du latin Accommodare).

On l'a souvent écrit ACCOMODER.

ACCOMMODER une chose, c'est proprement La rendre commode, convenable, la disposer, l'ajuster, l'agencer, la mettre dans un bon état.

Je vous adverty que, pour accommoder ma maison, j'ai deliberé dedans huyctaine demolir icelluy figuier.

RABRILAIS, Pantagruel, IV, aucien Prologue.

Ne voit-on point, je vous prie, qu'à fante d'avoir bien approprié, tourné et accommodé un logis, il (l'architecte) rend les habitans tristes, maladifs, desplaisans, et accompagnez de toutes disgraces et incommoditez.

Philibert DE L'ORME, Archit., liv. I, c. 6.

L'archer doit premierement savoir où il vise, et puis accommoder la main, l'arc, la corde, la flesche, et les mouvemens.

MONTAIGNE, Essais, II, 1.

Les Rochelois.... depeschent le capitaine Mirande avec une galiotte bien accommodée.

Agr. D'Aubigné, Histoire universelle, t. I, liv. I, c. 9.

Quant aux blessés, il en eut un soin si particulier que le linge manquant pour bander leurs playes, il coupa ses habits pour les accommoder.

CORFFETRAU, Histoire romaine, IX. Trajan.

On y pesche mesme des perles, mais d'une couleur sombre et livide. Quelques-uns croyent que c'est faute de les sçavoir accommoder.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Vie d'Agricola, c. 3.

La valanede..... est la coquille du gland dont les conroyeurs se servent pour accommoder leurs cuirs.

TAVERNIER, Voyages de Perse, I, 7.

On voyoit Mytis sur le sien (mausolée), entourée d'Amours, qui lui accommodoient le corps et la tête sur des quarreaux.

LA FONTAINE, Psyché, II.

On accommoda bien Rastadt, et on prit toutes les précautions nécessaires pour bien asseurer le camp.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1697, t. II, c. 1.

L'autre jour, comme j'ouvrois mon manuscrit et accommodois mes lunettes sur mon nez, un de ces fanfarons... me dit...

Montesquiuu, Lettres persanes, CXXX.

On a un vieux clavecin tout dérangé, Émile l'accommode et l'accorde.

J.-J. ROUSSRAU, Émile, V.

Elle est tous les jours plus empressée pour moi : quoi! elle accommode mon feu, j'en suis vraiment honteuse.

Mme DE GRAFFIGRY, Lettres, 8.

Votre chaise à présent doit être accommodée.

REGRARD, les Folies amoureuses, II, 3.

ACCOMMODER se dit en ce sens de l'Arrangement de la coiffure, de la parure.

A mon réveil, Manon me déclara que, pour passer le jour dans notre appartement, elle ne prétendoit pas que j'en eusse l'air plus négligé, et qu'elle vouloit que mes cheveux fussent accommodés de ses propres mains. Paivost, Manon Lescaut, part. II.

Elle... me vit d'ailleurs si jeune, si joliment accommodée, si jolie moi-même ..... qu'elle ne put s'empêcher de me dire...

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. III.

Il se dit aussi de la préparation des aliments.

Je parle d'un cochon de lait que votre intendant me vient d'envoyer, et je veux vous l'accommoder à ma fantaisie

Molière, l'Avare, V, 2.

Il alla accommoder une biche, que la reine mangea à son souper.

Ch. PERRAULT, Contes, la Belle au bois dormant.

Des que je fus dans l'hôtellerie, je demandai à souper. C'étoit un jour maigre : on m'accommoda des œnfs.

LE SAGE, Gil Blas, I, 2.

Accommodez chez vous ce poisson promptement, Puis l'apportez incontinent.

LA FONTAINE, Contes, IV, 4.

On a dit non-seulement accommoder le diner, mais à diner, à manger.

Ce cuisinier accommode fort bien à manger et fort proprement.

DANET, Dictionnaire françois-latin.

Il est fait à cet emploi particulier du mot accommoder une allusion familière et plaisante dans le passage suivant :

Il me prend des tentations d'accommoder tout son visage à la compote.

Molière, Georges Dandin, II, 6.

ACCOMMODER se dit aussi dans un sens moral.

Et eulx ne sçavent pas..... accommoder leur ouye, a ffin que rien ne leur eschappe de ce qui se dict utilement.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Comment il faut ouir. V.

Pleust à Dieu que nous, qui portons les armes, prin-

sions ceste coustume d'escrire ce que nous voyons et faisons. Car il me semble que cela seroit mieux accommodé de nostre main.

Vous qui vous ensermez dans les places, advisez à ne prendre pas si tost l'essroy, et encor' que vostre ennemy ait bien accommodé tout son faict, ..... esvertuezvous, retranchez-vous.

MONTLUC, Commentaires, liv. III, IV.

Il (Charlemagne) fait les lois canoniques, les accommodant de son authorité, et les envoye par des baillez ou baillys diversement à tous ses evesques.

EST. PASQUIER, Recherches de la France, III, 10.

J'ay envoyé ce soir vers le sieur Vestrio, pour sçavoir si le Pape avoit veu et approuvé la minute que nous avions hier accommodée.

Le CARDINAL D'OSSAT, Lettres, 22 sept. 1599.

Platon s'est au projet simplement arrêté, Quand de sa République il a fait le traité; Mais à l'effet entier je veux pousser l'idée Que j'ai sur le papier en prose accommodée. Mollère, les Femmes savantes, III, 2,

S'il est un conte use, commun et rebattu, C'est celui qu'en ces vers j'accommode à ma guise. La Fontaine, la Matrone d'Éphèse.

De là l'expression accommoder ses affaires, les affaires de quelqu'un, pour Les mettre en meilleur état.

Si je vous suis suspect je ne me mėle plus de rien, et vous n'avez qu'à chercher.... qui accommodera vos affaires.

Molière, les Fourberies de Scapin, II, 10.

Mes affaires sont dans un état très incommode, et il ne me paroît pas que l'on songe à les accommoder.

Mme DE MAINTENON, Lettres, 1675. A l'abbé Gobelin.

Quand vos affaires seront accommodées, apprenez-le moi pour consoler mon cœur.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 24 août 1767.

Accommoder une affaire s'entend différemment; c'est La terminer, en mettant d'accord les parties.

Il a violé la fille de nostre voisin, et couroit fortune

de la vie, si l'on n'eust accommodé l'affaire pour de l'argent.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien. Hermotime.

Bussy... ne songea plus qu'à mettre sa proye en liberté et à tascher d'accommoder son affaire.

SAINT-SIMON, Memoires, 1696, t. I, c. 32.

L'affaire est sérieuse et pressante. — On l'accommodera. J'ai pris més mesures : cela sera réglé demain.

LE SAGE, Turcaret, III, 7.

Grâce à mon frère aîné, cette affaire cruelle Vient d'étre accommodée.....

DESTOUCEES, Je Philosophe marie, V, 3.

On dit aussi accommoder un différend, une querelle, etc.

Taschés par tout à entretenir l'union de ceux que vous commandez, comme je sis en ceste ville, là où tout fut rapaisé et accommodé.

MONTLUC, Commentaires, III.

Vous ne faites point de voyage en ce pays-là que vous n'ayez mille vieilles querelles à accommoder.

BALZAC, Lettres, III, 24; 25 mai 1623.

L'empereur Mathias, touché des justes plaintes de la république, accommoda cette brouillerie.

SAINT-REAL, Conjuration contre Venise.

Nicolas du Hamel, son père, étoit avocat dans la même ville (Vire, en basse Normandie); malgré le caractère général qu'on attribue à ce pays-là, et malgré son intérêt particulier, il ne songeoit qu'à accommoder les procès qu'il avoit entre les mains, et en étoit quelquefois mal avec les juges.

FONTENELLE, Éloge de du Hamel.

Ceux qui liront l'histoire de Pachymère connoîtront bien l'impuissance où étoient et où seront toujours les théologiens par eux-mêmes d'accommoder jamais leurs différends.

MONTESQUIRU, Grandeur et décadence des Romains, c. 22.

Tout est accommodé, ne te déguise point.

Molière, l'Étourdi, V, 7.

Accommoder, avec un nom de personne pour régime, a des acceptions analogues;

Il signifie par exemple, au sens physique, Placer quelqu'un dans une situation commode.

Donnez-moi son manteau fourré et des oreillers, que je l'accommode dans sa chaise.

Molière, le Malade imaginaire, I, 7.

Il signifie au sens moral, comme le mot arranger dans le langage familier, Procurer à quelqu'un de la commodité, lui être utile, avantageux, agréable, être à sa bienséance, à sa convenance.

Tant s'en faut aussi que l'establissement de ces rares et riches estoffes et denrées accommodent vos peuples et enrichissent vostre Estat, qu'elles les jetteroient dans le luxe, la volupté, la feneantise et l'excessive despence.

Sully, OEconomies royales, t. II, c. 25.

Il n'y avoit que la seule maison d'Austriche qui eust esté dépouillée pour accommoder les autres.

Panerixe, Histoire de Henri le Grand, 3° partie, année 1609.

Qu'il s'avance, et qu'il nous dise ce qu'il sçait faire; s'il m'accommode je l'achetteray.

Perrot d'Ablancourt, trad. de Lucien, les Sectes à l'encan.

Avec l'âge il devint ennemi des modes ..... néanmoins, il en prenoit tout ce qui pouvoit l'accommoder.

PATRU, Vie de d'Ablancourt.

Telle est la foiblesse de nos yeux; un flambeau nous accommode mieux que le soleil.

Bossurt, Méditations sur l'Évangile, dernière semaine de Sauveur, XXV° jour.

On voit des avares de nuissance. Toutes leurs vues vont à acquérir et à amasser. Leurs mains tombent de leur propre poids sur le bien d'autrui, et s'attachent à tout ce qui les accommode, sans aucune règle de droit ou d'equité.

Fléchier, Sermons. Pour le jour de la Conception de la Sainte Vierge.

L'indolence continuelle ne m'accommode pas; je veux des hauts et bas dans la vie.

Bussy-Rabutin, Lettres, 14 mai 1675.

Elle dit aux gens familièrement : « Vous ne m'accommodes pas ; si je puis m'accoutumer à vous, je vous le serai savoir. »

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, Mee de Choisy.

N'envions point à une sorte de gens leurs grandes richesses; ils les ont à titre onéreux, et qui ne nous accommoderoit point.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 6.

Les hommes ne jugeant des vices et des vertus que par ce qui les choque ou les *accommode*, sont aveugles et sur le bien et sur le mal.

FÉNELON, Télémaque, XVIII.

Si le parti vous accommode, elle vous mettra à la tête de vingt-cinq mille livres de rente.

DANCOURT, la Femme d'intrigues, II, 6.

Osericz-vous prétendre.... que tout ce qui vous flatte, vous accommode, nourrit votre orgueil, satisfait vos caprices, corrompt votre cœur, vous soit pour cela nécessaire?

Massillon, Carème, IVe dimanche. Sur l'aumone.

Une maison est pauvre quand il n'y a pas beaucoup de choses superflues que le maître ignore et qui accommodent les voleurs.

DACIER, trad. d'Horace, Épitres, I, vi, 45.

Vous avez rencontré un homme disposé à vous décharger de la meilleure partie de vos nippes, et à vous compter des espèces sonnantes. Montrez-moi ce qu'il y a dans votre paquet, et je mettrai à part ce qui m'accommodera.

LE SAGE, Guzman d'Alfarache, II, 5.

Comme votre aversion m'accommode.

MARIVAUX, le Legs, Sc. 20.

C'est ici que Chapelle a demeuré, c'est-à-dire s'est enivré deux ans de suite. Je voudrais bien qu'il eût laissé dans le château un peu de son talent poétique, cela accommoderait fort ceux qui veulent vous écrire.

VOLTAIRE, Lettres, 15 juillet 1716. A Chaulieu.

Les corneilles des Maldives... sont plus familières et plus hardies que les nôtres; elles entrent dans les maisons pour prendre ce qui les *accommode*, et souvent la présence d'un homme ne leur en impose point.

Burron, Hist. nat. Oiseaux. La corbine.

Vous voilà tous pourvus : n'est-il point quelque fille Qui pût accommoder le pauvre Mascaville? Molière, l'Étourdi, V, 16.

Ceux qui de galante humeur N'ont affaire qu'à Madame N'accommodent pas Monsieur. Le mème, l'École des semmes, III, 2.

De si fades raisons ne m'accommodent pas.

BOURSAULT, Ésope à la ville, IV, 4.

Accommoder quelqu'un de, se dit, dans le même

sens, en parlant de certaines choses, dont on convient, dont on traite ensemble dans le commerce de la vie.

... La pièce de terre dont l'autre l'auroit accomodé...
Est. Pasquier, l'Interprétation des Institutes de Justinian, III, 51.

Quantité d'importuns officieux appellent le passant, l'attirent, le tiraillent, et lui déchirent un habit neuf pour l'accommoder d'un vieux.

Je déloge demain, dit brusquement notre homme; je prends une maison magnifique: Vous la connoissez, c'est celle que ce banquier faisoit bâtir quand il fit banqueroute; ses créanciers m'en accommodent.

DUPRESNY, Amusemens sérieux et comiques, X, XI.

Si vous avez, Monsieur, quelque manuscrit persan, vous me ferez plaisir de m'en accommoder.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, CXLII.

Dans le passage suivant accommoder de semble pris en un sens un peu différent :

Depuis le jour de ma promotion, monsieur le cardinal de Joyeuse m'a logé et traitté en son palais de Monte-Jourdan... mis en son appartement... et m'a accommodé de ses coches et carosses.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. V, 23 mars 1599.

ACCOMMODER, est quelquefois employé absolument.

Si cette louange de nostre nom peut accommoder et servir en quelque chose à nos ensans, parens et amis survivans, bien soit; il y a de l'utilité.

CHARRON, de la Sagesse, I, 38.

Je suis arrivé avec les jambes et les mains enflées. Cette petite addition à mes maux n'accommode point en voyage.

VOLTAIRE, Lettres, 4 juin 1753.

ACCOMMODER a eu le sens d'Aider, de Secourir.

.....La fortune l'accommoda plus que le conseil.

Est. Pasquira, Recherches de la France, V, II.

Il a eu aussi le sens de Mettre à l'aise, enrichir. De là l'emploi du participe accommodé, suivi de la préposition de, pour dire Pourvu de. Voici comment je voudrois que ces hommes fussent accommodez, à sçavoir de corcelets noirs assez larges, car les pesans accablent....

LA NOUE, Discours politiques et militaires. Disc. XI.

A leur retour, ils trouvent leurs maisons vagues, désertes, ruynées, où il n'y a plus que les murailles, au lieu qu'ils les avoyent laissées richement meublées et accommodées de toutes choses.

Satyre Ménippée, Discours de l'imprimeur, etc.

Sa Majesté fit exprès construire une grande maison au bout de son jardin des Tuilleries à Paris, accommodée de toutes choses nécessaires, tant pour la nourriture des vers que pour les premiers ouvrages de la soye. Olivier de Serres, Thédire d'agriculture, V, 15.

Je luy dis ..... l'ordre que vostre Majesté avoit donné, à ce que monsieur le Légat fust receu et accompagné par tout le royaume le plus houorablement qu'il seroit possible, et accommodé et servy de tout ce qui feroit besoin.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. II, 16 juillet 1596.

La garnison étoit nombreuse, les bourgeois aguerris, les magasins pleins, les particuliers accommodés de toutes choses.

SARASIN, Histoire du siège de Dunkerque.

Un homme accommodé des biens de la fortune, c'était un homme Aisé, riche.

Il (d'Urfé) feignit que dans le Forez.... il y avoit eu.... une troupe de bergers .... qui, assez accommodés des biens de la fortune, ne laissoient pas néanmoins par un simple amusement, et pour leur seul plaisir, de mener paître eux-mêmes leurs troupeaux.

Boileau, Discours sur le dialogue intitulé les Héros de roman.

On se servait de la même expression en parlant d'une famille.

G. de Massieu, né à Caen, y sut élevé avec tout le soin que comportoit l'état de sa famille peu accommodée des biens de la fortune, mais pleine d'honneur et de bonne volonté.

DE Boze, Éloge de Massieu.

ACCOMMODÉ, pris absolument, était très-usité dans le même sens, tant au xvie qu'au xviie siècle. Je te sauvay, je te mis entre mains tous tes biens, et t'ay enfin rendu si accommodé et si aisé que les victorieux sont envieux de la condition du vaincu.

MONTAIGNE, Essais, I, 23.

Anjourd'huy tu es si riche et si accommodé, que les vainqueurs ont sujet d'avoir de la jalousie de la gloire du vaincu.

COEFFETEAU, Histoire romaine, liv. I. (Auguste à Cinna).

Je vous assure, Monsieur, que don Manuel et la senora Osaria ont ici de beau bien, et que s'ils y pouvoient rentrer, ils seroient mieux accommodés qu'à Bruxelles.

VOITURE, Lettres, 22 octobre 1633. A M. de Chaudegonne.

Mon père étoit des premiers et des plus accommodés de son village.

SCARRON, Roman comique, Ire partie, c.13.

J'ai découvert sous main qu'elles ne sont pas fort accommodées et que leur discrète conduite a de la peine à étendre à tous leurs besoins le bien qu'elles peuvent avoir.

Molière, l'Avare, I, 2.

Il (M. le comte de Saigne) passoit sa jeunesse comme font les gentilshommes qui ne sont pas fort accommodés, à épargner son petit patrimoine et à chercher quelque établissement qui sit sa sortune.

FLÉCHIER, Mémoire sur les grands jours de 1665, p. 187.

Quand il vint à Paris, il faisoit l'homme de bonne naissance et l'homme accommodé.

Le mari, quoique accommodé, se sit l'intendant du galant de sa semme.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, Sarrazin, M. de Guise.

Le mariage.cn Perse est de fort grande dépense, et souvent l'on s'y ruine : aussi n'y a-t-il que les gens accommodez qui s'y engagent; les autres se contentent d'une concubine ou d'une esclave.

CHARDIN, Journal du voyage en Perse, I'e part., p. 268.

La Queue, seigneur du lieu dont il portoit le nom, à six lieues de Versailles, étoit un gentilhomme fort simple et assez médiocrement accommodé, qui avoit épousé une fille que le roi avoit eue d'une jardinière.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1704, t. IV, c. 16.

On a dit, plus rarement par opposition, incommodé (voyez ce mot), pour Peu à l'aise, pauvre. Non, Céladon, n'entrez point en doute que je sois incommodée, pourveu que je vous voye accommodé.

D'Unra, l'Astrée, part. I, liv. IV.

Factum ou requête, ou tout ce qu'il vous plaira, pour Paul Scarron, doyen des malades de France; Anne Scarron, pauvre veuve deux fois pillée durant le blocus; Françoise Scarron, mal payée de son locataire; enfans du premier lit de feu maître Paul Scarron,... tous trois fort incommodés, tant en leurs personnes qu'en leurs biens, défendeurs, etc.

Scarron, Titre d'un de ses factums.

Revenons donc aux personnes incommodées, pour le soulagement desquelles nos pères... assurent qu'il est permis de dérober.

PASCAL, Provinciales, VIII.

Accommoné a pu se dire au même sens en parlant des familles.

Mais de plus, comme ils mesurent la grandeur des familles par l'ancienneté, quelques auteurs ont compté celle des Valsteins entre les principales, encore qu'elle ne fût pas des plus accommodées.

SARASIN, Conspiration de Valstein.

Les ouvriers en avoient encore construit un grand nombre d'autres (d'échafauds pour les spectacles) pour leur compte, qu'ils avoient loués aux familles les plus riches et les plus accommodées.

VERTOT, Révolutions romaines, 1X.

Ou bien encore en parlant des nations.

La France pouvoit fournir non seulement à sa nécessité, mais au luxe des nations voisines, qui n'estoient accommodées que de ce qu'elles empruntoient de nous.

Du VAIR, Actions et traites oratoires.

On en a pu faire aussi une application métaphorique.

La langue italienne se peut-elle vanter d'avoir crédit à l'endroit de la greque, comme j'ay amplement monstré qu'ha la nostre? Et par le moyen de ce crédit elle emprunte d'elle plusieurs choses, tant pour estre mieux accommodée qu'aussi pour estre plus ornée.

H. ESTIERNE, la Précellence du langage françois.

... Une peinture est recommandée, si, représentant

une belle histoire, elle est bien accommodée de couleurs, de beaux traits, linéamens, proportions...

P. LARIVEY, la Veuve, Prologue.

ACCOMMODER entrait dans quelques expressions de l'usage familier qui ont vieilli.

On disait accommoder quelqu'un: soit, par analogie avec une expression rappelée plus haut, pour Arranger ses cheveux, en parlant d'un coiffeur;

Soit pour Le bien loger, le bien traiter, le bien servir, en parlant d'un aubergiste, d'un hôte.

On a dit, dans le style familier, accommoder quelqu'un de toutes pièces, comme habiller quelqu'un de toutes pièces, pour Le maltraiter en actions et en paroles, ou bien encore: accommoder de tous points.

Pour m'accommoder de tous points, je demeuray trois ans sans pouvoir guerir de mon bras en aucune maniere.

Monteuc, Commentaires, I.

On ne sauroit aller nulle part où l'on ne vous entende accommoder de toutes pièces. Vous êtes la fable et la risée de tout le monde.

Molière, l'Avare, III, 5.

Hé bien! George Dandin, vous voyez de quel air votre femme vous traite.... L'on vous accommode de toutes pièces, sans que vous puissiez vous venger.

LE MEME, George Dandin, I, 3.

Le pauvre Gregorio fut accommodé de toutes pièces; les petits maîtres lui lançoient tour à tour des traits dont le sot ne sentoit point l'atteinte.

LE SAGE, Gil Blas, 111, 4.

Accommoder mal, mal accommoder.

Lorsque vous accommodates si mal la pauvre Philomèle, qu'après Térée personne ne l'a jamais traitée si mal que vous, je n'en sis pas tant de bruit.

VOITURE, Lettres, XCII. A Costar.

Votre sœur et M. Doucin sortent d'ici..... allez, je ne les ai pas mal accommodés; demandez le train que je leur ai fait.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, part. III.

On a dit au même sens, d'une manière absolue, Accommoder.

Si j'étois roi, je te ferois accommoder comme tu le mérites.

MM. DE PORT-ROYAL, trad. de Térence. Les Adelphes, II, 1.

Votre fille l'a emporté sur moi; mais j'ai en main de quoi vous faire voir comme elle m'accommode; et Dieu merci mon déshonneur est si clair maintenant que vous n'en pourrez plus douter.

Molière, George Dandin, II, 9.

Accommondé se dit familièrement d'un homme qui est en mauvais état, par quelque cause que ce soit.

Vous voylà bien accommodé, monsieur le gouverneur, qui aurez perdu vostre place, veu que dans vostre propre lict on vous maudira.

MONTLUC, Commentaires, III.

Holà! ho! quelqu'un, du vin, de la glace et de l'eau cordiale! — Voilà déjà un honnête garçon bien accommodé.

DANCOURT, l'Impromptu de Suréne, sc. 12.

Comme on dit accommoder une affaire, un différend, on dit aussi accommoder les personnes qui y sont intéressées.

Ils seront accommodés devant les maréchaux de France.

Mª® DE SÉVIGNÉ, Lettres, 30 juillet 1677.

Il pria encore Madame de nommer quelqu'un pour les accommoder. Elle consentit, pour empêcher qu'ils ne se battissent, que la paix se sit chez M<sup>me</sup> de Meckelbourg.

Mme DE LA FAYETTE, Histoire d'Henriette d'Angleterre.

En allant pour accommoder deux gentilshommes qui prétendoient une même fille, il les mit d'accord en la prenant pour lui.

> TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, le maréchal de Roquelaure.

Dans cette opposition de sentimens, il faut qu'un arbitre choisi par les parties vous accommode, ou que le sort des armes décide; il n'y a point de milieu.

FÉNELON, Télémaque, XVII.

Dispute pour le commandement de l'armée entre M. d'Angoulème et M. de Bassompierre; pour les accommoder, on donna une armée séparée à commander à Bassompierre, et M. d'Angoulème servit dans celle du Roi.

HÉNAULT, Abrègé chronologique de l'histoire de France,

Deux voisins sont près d'entrer en procès; il les gagne; il les accommode.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, V.

Elle a fait trop de bruit pour ne pas s'accorder, Puisque déjà le roi veut les accommoder.

P. Cornelle, le Cid, II, 3.

Peu de prudence eurent les pauvres gens D'accommoder un peuple si sauvage. La Fontaine, Fables, VII, 8.

C'est par figure que ACCOMMODER est quelquefois dit de choses qu'il s'agit de concilier.

Il n'est pas honnète à un personnage aussi grave et aussi important que vous l'êtes, de songer à accommoder des consonnes qui se choquent, et à mesurer des périodes.

VOITURE, Lettres, CLXXXVI. A M. d'Avaux.

La machine n'a pas plus d'adresse quand elle ne sert qu'à faire descendre un dieu pour accommoder toutes choses, sur le point que les acteurs ne savent plus comment les terminer.

P. Corneille, Ille Discours sur la tragédie.

L'esprit du père et celui du fils sont des choses si opposées qu'il est difficile d'accommoder ces deux confdences ensemble.

Molière, l'Avare, I, 1.

Son ambition (d'Alexandre) le porta aux Indes, quand il pouvoit accommoder la gloire et le repos.

SAINT-ÉVREMOND, Réflexions sur les divers génies du peuple Romain, c. 7.

Notre duchesse me persécute pour y demeurer (à la cour); je meurs d'envie d'en sortir, mais je voudrois n'y être point brouillée. Cela est dissicile à accommoder.

M<sup>me</sup> DE MAINTENON, Lettres, 1675. A l'abbé Gobelia.

Le cardinal (de Richelieu) vouloit accommoder les religions (catholique et protestante) et méditoit cela de longue main.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, le cardinal de Richelies.

Il y a moyen d'accommoder tout dans la vie.

Marivaux, la Vie de Marianne, part. I.

ACCOMMODER, dans le sens d'Adapter, ajuster une chose à une autre, la lui rendre conforme, se construit fréquemment avec la préposition à.

Le Seigneur Jésus.... accommode aucunement son oraison à leur capacité.

Telles manieres de parler sont accommodées à nostre sens.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. II, c. x, § 6; xvi, § 2.

Il a esté dict anciennement qu'il falloit accommoder la pierre à la reigle et non pas la reigle à la pierre.

Solon accommodant ses ordonnances aux choses et non pas les choses à ses ordonnances....

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales: Comment l'on pourra apercevoir si l'on... prouffite en l'exercice de la vertu; Vie de Solon, c. 15.

Je te supliray seulement d'une chose, lecteur, de vouloir bien prononcer mes vers et accommoder ta voix à leur passion.

RONSARD, la Franciade; au lecteur.

Pourtant ay-je pris à dire ce que je sçay dire, accommodant la matiere à ma force.

MONTAIGNE, Essais, I, 20.

Il est certain que les hommes n'accommodent pas leur deuil à leur douleur, mais à l'opinion de ceux avec lesquels ils vivent.

CHARRON, de la Sagesse, I, 32.

Ils sçavent les passages de l'Escriture pour accommoder à leurs propos, et les tourner, virer aux occasions comme ils en auront besoin.

Satyre Ménippée, Harangue de M. de Lyon.

Ce que je déduiray cy-après regardera les belles rencontres des faits, pour enseigner tous les juges de n'accommoder leurs volontés, en jugeant, aux volontés extraordinaires des roys leurs maistres.

Est. PASQUIRR, Recherches de la France, VI, 9.

La charge qu'il exerce dans l'Église ne luy peze point; il  $\gamma$  a de telle sorte accommodé son humeur que dans les plus pénibles fonctions d'un si haut devoir, il n'y a plus que de l'aisance et des délices pour luy.

BALZAC, Lettres, V, 21. 5 janvier 1633.

Comme il passoit à cheval le long des rangs, il parloit différemment aux soldats, accommodant ses discours à l'humeur des nations et à l'esprit de chacun.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, III, 10.

J'accommodois même mes plaisirs au reste de ma pratique.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, liv. I, ann. 1641.

L'éloquence n'est elle-même qu'une solide et forte

raison tellement accommodée au sens général, et aux divers goûts des hommes qu'elle entre dans les esprits malgré qu'on en ait.

ACC

PELLISSON, IP Discours au roi.

Il faut, Monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles.

MOLIÈRE, le Bourgeois gentilhomme, I, 2.

On sait bien que dans les langues on doit accommoder la raison à l'usage, mais cela n'empêche pas qu'on ne puisse aussi essayer peu à peu d'y accommoder l'usage à la raison.

BARBIER D'AUCOUR, Sentimens de Cléante sur les Entretiens d'Ariste et d'Eugène, lettre III.

Dans le jugement que nous faisons, nous accommodons ordinairement, non pas notre pensée à la chose, mais la chose à notre pensée.

Bossuer, Sermons. Sur les jugemens humains.

Il goûtoit un véritable repos dans la maison de ses pères, qu'il avoit accommodée peu à peu à sa fortune présente, sans lui faire perdre les traces de l'ancienne simpli-

Le nême, Oraison funèbre de Michel Le Tellier.

Vous ne verrez dans ce discours ni ces digressions politiques qu'on accommode au sujet avec art et qu'on ramène à la religion avec peine, ni etc.

Fi.ichien, Oraison funèbre de madame la Dauphine.

Nous accommodons la loi de Dieu à nos intérêts, à nos vues, à nos inclinations et à nos passions, au lieu d'accommoder nos intérêts et nos passions, nos inclinations et nos vues à la rigueur de la loi de Dieu.

Boundatoun, Mystères. Sur la purification de la Vierge.

Dieu a accommodé le corps à l'âme et a fait par avance que le corps est poussé à exécuter ses ordres.

LRIBNITZ, Théodicée. De la bonté de Dieu, part. I, § 66.

Il accommodoit la raison à l'usage de ceux qui la connoissoient le moins.

FONTENELLE, Éloge de d'Argenson.

Il appuyoit sur toutes ses syllabes et prononçoit ses paroles d'un ton emphatique, avec des gestes et des yeux accommodés au sujet.

LE SAGE, Gil Blas, III, 11.

On croirait, sur la foi de quelques dissertateurs qui accommodent tout a leurs idées, que les républiques surent plus vertueuses, plus heureuses que les monarchies.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 197.

Accommoder à peut être suivi d'un nom de personne.

Il se trouve quasi à toutes les hostelleries des rimeurs qui font sur le champ des rimes accommodées aux assistans.

Montaigne, Foyages. Fano.

Quelques pensées familières, instructives, accommodées au simple peuple.

LA BRUYÈRE, Caractères. Introd.

On dit de même accommoder avec, mais il y a entre les deux locutions cette différence que dans la seconde la chose accommodée subsiste, tandis que la première en marque plus ou moins l'altération.

Bussy lui répond..... « S'il vous plaît que je le baise, j'y suis tout disposé; » et accommodant ses gestes avec la parole, lui fist une embrassade à la pantakonne.

MARGUERITE DE VALOIS, Mémoires.

Il y a certains intérêts délicats... que les dévots ne savent que trop accommoder avec la vertu.

Flichten, Panégyriques. S. François de Paule.

Ces àmes, dirai-je trompeuses, dirai-je trompées, qui, pour plaire à Dieu et pour plaire aux hommes, accommodent la religion avec les plaisirs, regardent quelque-fois le ciel sans perdre la terre de vue.

LE MEME, Oraison funèbre de madame la Dauphine.

Nous nous sions à sa prudence pour accommoder le langage du Saint-Esprit avec le service du roi.

Mme DE Sévigné, Lettres, 31 juillet 1676.

On accommode par tout pays sa religion avec ses passions.

VOLTAIRE, Fragmens historiques sur l'Inde, art. IX.

[herbes

J'aime bien mieux, pour moi, qu'en épluchant ses Elle accommode mal les noins avec les verbes.

Mollère, les Femmes savantes, II, 7.

Accommoder avec s'emploie aussi en parlant des personnes.

Je n'ai pas su de quelle façon la Baguenodière fut accommodé avec les deux frères; si tant il y a qu'il le fut.

SCARRON, Roman comique, II, 17.

Arcemboldi, légat du pape Léon X dans les royaumes du Nord, passa de Danemark en Suède, et intervint pour accommoder l'archevêque (d'Upsal) avec l'administrateur (de Suède).

VERTOT, Révolutions de Suède, ann. 1515.

Il en a été quelquefois de même d'accommoder à.

Les théologiens crurent en avoir besoin (d'Aristote), et l'accommodèrent à notre religion.

FLEURY, du Choix des études, c. 7.

Accommoder, construit avec le pronom personnel, se prend dans des sens analogues à ceux qui viennent d'être exposés.

Ainsi on a dit, et peut-être pourrait-on dire encore, s'Accommoder pour S'ajuster, se parer, eu parlant des personnes:

Les plus belles... sont les plus curieuses de se bien parer pour adjouster beauté sur beauté,.. on appelle cela s'accommoder.

H. ESTIERNE, Dialogue II du nouveau langage françois italianisé.

Les femmes sont un an à s'accommoder.

DANET, Dictionnaire. Traduit de Térence, Hequit., v. 240.

J'étois dans ma chambre à m'accommoder.

DALAINVAL, l'École des Bourgeois, II, 3.

On l'a dit pour Travailler à sa fortune, s'enrichir.

Les peuples, en leurs mariages, ne regardent qu'à faire leurs affaires et s'accommoder.

CHARRON, de la Sagesse, I, 51.

Il (Valstein) se résolut, pour s'accommoder, de rechercher en mariage une veuve fort riche et d'une illustre naissance.

Sarasin, Conspiration de Valstein.

Villars, en rendant compte au roi,... ne lui dissimuloit pas qu'il s'étoit un peu accommodé, mais que c'étoit aux dépens de ses ennemis.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1703; t. IV, c. 9.

Pour S'embellir, en parlant des choses :

Le jardin commence à s'accommoder.

Mae DE MAINTENON, Lettres, 6 octobre 1682.

On l'a dit pour Se bien établir en un lieu; pour Prendre ses commodités, ses aises.

Les catholiques se vouloyent accommoder à Estampes, encor que ce soit la pire ville du monde.

Quand on estoit arrivé au quartier, on fortifioit trèsbien les avenues, et s'accommodoit-on souvent dans les temples et chasteaux.

LA NOUE, Discours politiques et militaires. Disc. XXVI.

Après qu'on se fut bien accommodé dans ce camp, il se trouva que les convois qu'on tiroit du fort Louis étoient incommodes et périlleux.

SAINT-SIMON, Memoires, 1697, t. II, c. 1.

De là cette expression proverbiale, citée par Danet: Accommodez-bous, le pays est large, pour Prenez vos commodités, mettez-vous à votre aise.

De là cette autre manière de parler : Qu'il s'accommode, pour Qu'il s'arrange :

A son compte, je suis un misérable, un gredin; sa sœur une folle, une vieille égarée: à tout cela, il n'y a que le prochain de foulé; qu'il s'accommode!

MARIVAUX, le Paysan parvenu, part. III.

On l'a dit pour Être d'une humeur facile, se faire aisément aux temps, aux lieux, aux personnes.

Les âmes simples et débonnaires s'accommodent facilement où elles se trouvent attachées.

CHARRON, de la Sagesse, I, 48.

Nous nons accommodons selon l'occurrence des choses.

DARET, Dictionnaire françois-latin.

Il s'accommode mieux que jamais à Paris.

RICBELET, Dictionnaire.

On l'a dit, par raillerie, pour Se mettre en mauvais état, par exemple s'enivrer.

Quand il trouve de bon vin, il s'accommode comme il faut... d'importance.

LEROUX, Dictionnaire comique.

S'ACCOMMODER est surtout d'usage en parlant, soit des contestations :

J'aime mieux remettre l'empire que de respandre le sang de nos concitoyens, et s'il ne tient qu'a cela que les affaires ne s'accommodent, je vous prie d'en eslire un autre.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, X, 8.

Nous vîmes entrer M. le maréchal d'Estrées, qui venoit pour m'exhorter de ne point rompre, et pour me dire que les choses se pouvoient accommoder.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. I, ann. 1646.

Enfin, le procès des deux libraires s'accommoda.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes. Chapelain.

Eh! ne pouviez-vous accommoder cette affaire? — L'accommoder! tu ne connois pas toutes les entraves de l'honneur . . . Est-ce sur le champ de bataille que de pareilles affaires s'accommodent?

SEDAINE, le Philosophe sans le savoir, IV, 17.

Soit des personnes qui contestent; le plus souvent de toutes à la fois :

Je sçay que souvent vous vous accommodez pour avoir le plaisir de rompre encore une fois.

VOITURE, Lettres. LXIII. A Mlle de Rambouillet.

Ensin il n'est propre qu'à commettre de nouveau deux personnes qui veulent s'accommoder, si elles l'ont fait arbitre de leur différend.

LA BRUYERE, les Caractères de Théophraste, C. 12.

Vous n'avez point d'argent, je ne veux point de procès, accommodons-nous.

DANCOURT, les Agioteurs, 11, 8.

Avec la même méthode.... ils (les théologiens du bas empire) ne se seroient jamais accommodés jusqu'à la fin du monde.

MONTESQUIRU, Grandeur des Romains, c. 22.

Les plaideurs seront réduits à la dure nécessite de s'accommoder.

VOLTAIRE, Lettres, 28 décembre 1770.

Quelquefois aussi d'une seule de ces personnes.

Il lui fut répondu que le meilleur conseil qu'on lui pourroit donner étoit de digérer doucement cet abandonnement et de s'accommoder.

LE DUC DE ROBAN, Mémoires, I, 1.

M. le Prince ajouta qu'il n'oublieroit jamais l'obliga-

tion qu'il nous avoit; qu'en s'accommodant, il nous accommoderoit aussi avec la cour.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, ann. 1649.

La France n'ayant plus l'Angleterre pour ennemie, força bientôt les autres puissances à s'accommoder.

Voltaire, Histoire de Charles XII, liv. VII.

S'ACCOMMODER est' quelquefois suivi de l'adverbe ensemble.

Peut-être pensiez-vous que la prospérité et la religion ne s'accommodent guère ensemble.

FLÉCHIER. Sermon III pour l'ouverture des États de Languedoc.

Comme on dit accommoder de, on dit aussi dans des sens analogues et avec des nuances très-diverses s'ACCOMMODER de:

1º Pour Se contenter d'une chose ou d'une personne, s'y réduire, s'y résigner;

D'une chose:

A faute d'eau courante l'on s'accommode de celle de puits ou de cisterne.

OLIVIRA DE SERRES, Theatre d'agriculture, V, 14.

Cependant, à notre honneur, vous vous accommodez de votre place souveraine, exposée, brillante : la pauvre femme! et moi de ma médiocre fortune, de mon obscurité et de mes bois.

Mme DE Sévigné, Lettres, 12 juin 1680.

Deux écrivains... ont blâme Montaigne... l'un ne pensoit pas assez pour goûter un auteur qui pense beaucoup; l'autre pense trop subtilement pour s'accommoder des pensées qui sont naturelles.

La Bruyère, Caractères, c. 1.

Je m'accommode également du grand monde et de la retraite, de l'abondance et de la frugalite.

LE SAGE, Gil Blas, VII, 13.

Vous me demanderez comment un prince a pu s'accommoder de ce bouge : c'est que ce prince était alors un écolier.

VOLTAIRE, Lettres, 24 mars 1755.

Vous avez trop d'amans qu'on voit vous obséder, Et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Mollère, le Misanthrope, II, 1.

D'une personne:

Elle cherchoit les plus saintes (religieuses), et s'accommodoit de celles qui n'avoient qu'un mérite médiocre. Mac de Mortevelle, Mémoires. Ann. 1644.

Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se pût accommoder de leur personne?

MOLIÈRE, les Précieuses ridicules, sc. 5.

S'il n'y avoit présentement d'autres maîtres qu'Apollonius et Archimède, la délicatesse de la plupart des modernes ne s'en accommoderoit guère.

FONTENELLE, Éloge de M. de la Hire.

2° Pour Avoir à gré une chose ou une personne, les trouver à son goût, à sa convenance, les accepter volontiers;

Une chose:

Je ne me sçaurois accommoder de votre indissérence ni de votre haine.

VOITURE, Lettres amoureuses, lettre XXXIV.

Si le monde, tout religieux que je suis, ne laisse pas de s'accommoder de mes maximes, et si je m'accommode également des maximes du monde, je ne suis plus religieux que de nom.

BOURDALOUE, Retraite spirituelle, Ier jour.

M. de Coulanges me mande qu'il a vu le chevalier de Grignan, qui s'accommode mal de mon absence.

Je m'en vais donc être avec moi et avec votre cher et douloureux souvenir; je m'en vais voir comment je m'accommoderai de cette compagnie.

Mme DE Savigné, Lettres, 4 décembre 1675; 29 sept. 1679.

Je ne saurois *m'accommoder, d'*une philosophie triste.

— Ni moi d'une gaie.

FÉNELON, Dialogues des morts. Démocrite et Héraclite.

Les jeunes gens, à cause des passions qui les amusent, s'accommodent mieux de la solitude que les vieillards.

LA BRUYERE, Caractères, c. 11.

Je voudrois bien, Madame, me trouver entre vous deux; ma destinée ne le veut pas: elle m'a fait suisse et jardinier. Je m'accommode très-bien de ces deux qualités.

VOLTAIRE, Lettres, 22 mars 1758. A Mee de Graffigny.

Épicure me plaît, et ses dogmes sont forts.

— Je m'accommode assez, pour moi, des petits coms

Molière, les Femmes seventes, III, 2.

De ce régime, moi, je m'accommode fort.

COLLIN D'HARLEVILLE, l'Inconstant, 1, 6.

#### Une personne:

Comment vous accommodez-vous du P. de Chavaroche?

N'est-ce pas un vray bon-homme et bon religieux, de bonnes mœurs, de bon esprit, et de bon sens?

Voiture, Lettres, 1er avril 1645. A M. d'Avaux.

Qui peut essuyer ce premier froid, s'accommode assez de lui dans la suite.

Fléchien, son Portrait écrit par lui-même.

J'ai fait des visites avec M<sup>mo</sup> de La Fayette; et je me trouve si bien d'elle, que je crois qu'elle s'accommode de moi.

M<sup>mo</sup> de Coulanges, *Lettres*, 26 décembre 1672. A M<sup>mo</sup> de Sévigné.

\* Mass de Bourg veut vous épouser. Mandez-moi à tout hasard si vous pourriez vous accommoder de sa personne.

Me DE MAINTENON, Lettres, 6 février 1675. A M. d'Aubigné.

Je ne puis m'accommoder d'un valet qui a de si belles connoissances.

Je ne comprends pas comment, toi qui as l'esprit délié, tu peux t'accommoder de convives si lourds.

LE SAGE, Gil Blas, III, 3; VIII, 9.

On vous ôte un amant qui est trop grand seigneur pour être votre mari; mais en revanche on vous en donne un autre que vous n'auriez jamais eu, et dont une belle et bonne fille de bourgeois s'accommoderoit à merveille.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. VI.

T'accommodes-tu mieux de ces douces Ménades...?

BOILEAU, Satires, X.

Cette expression s'accommoder d'une personne a quelquesois donné lieu à des équivoques badines.

Les païsans sont personnes laborieuses, lesquels ne s'accommodent de leurs femmes, sinon quand et autant que nature les y pousse.

G. Bouchat, Serées, liv. II, XXIII. serée.

Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtaute, et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderoit assez. Molière, le Médecin malgré lui, 11,6.

Il avoit un commis, nomme Argenoust, qui avoit une

jolie femme; le président s'en accommodoit, et le commis, par droit de représailles, s'accommodoit de sa fille.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, M= Coulon.

De là ces locutions usuelles s'accommoder de tout, de tout le monde; ne s'accommoder de rien, de personne.

Mon humeur est heureuse, elle s'accommode et s'amuse de tout.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 23 août 1671.

Et moi je ne m'accommode de rien: tout me déplaît.

Férelor, Dialogues des morts. Socrate, Alcibiade et Timon.

Il étoit fort éloigné (Nocé) de s'accommoder de tout le monde.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715; t. XII, c. 23.

Manger froid, boire chaud, dormir couché, debout, Un garçon comme moi s'accommode de tout. Dastoucaus, le Curieux impertinent, II, 3.

3° Pour Tirer avantage d'une chose ou d'une personne, les mettre à profit.

On dit que les héritiers s'accommodent mieux des médecins que des confesseurs.

MONTESQUIRU, Lettres persanes, LVII.

On voit des enfans qui ne peuvent s'accommoder du lait de certaines femmes; ils maigrissent, ils deviennent languissans et malades.

Burron, Histoire naturelle. De l'Homme. De l'enfance.

Dans une acception plus particulière s'accommoder d'une chose se dit pour S'en arranger, consentir à la recevoir en échange, en paiement, en dédommagement, à l'acheter.

Comme je sais que vous êtes une personne considérable, je voudrois vous prier de les voir et de les entendre (des esclaves), pour les acheter s'ils vous plaisent ou pour leur enseigner quelqu'un de vos amis qui voulût s'en accommoder.

MOLIÈRE, le Sicilien, sc. 8.

Il faut que je vous prie de me mander quelle proposition on vous fit sur votre abbaye de Saint-Symphorien, quand M. de Beauvais eut dessein de s'en accommoder pour son séminaire.

L'ABBE DE RANCE, Lettres, 14 septembre 1689.

Eh!... le voilà, Madame, vous vous en étes accommodée avec monsieur Turcaret apparemment?

J'ai l'honneur de vendre quelquesois des dentelles et toutes sortes de pommades à madame Dorimène. Je viens de l'avertir que j'aurai tantôt un bon hasard; mais elle n'est point en argent, et elle m'a dit que vous pourriez vous en accommoder.

LE SAGE, Turcaret, III, 5; IV, 10.

J'avois dessein de m'habiller; et pour vous faire plaisir, tenez, je m'accommoderai de votre robe.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. III.

Voyez s'il y en a quelques-uns (des livres), dont vous ou vos amis puissiez vous accommoder; brûlez le reste, et ne cédez rien à aucun libraire.

J .- J. Roussmau, Lettres, février 1767.

Dans l'exemple suivant s'ACCOMMODER de est employé un peu différemment, en parlant, non plus comme c'est l'ordinaire, de la partie prenante, mais de l'autre.

Maréchal, premier chirurgien du roi, dont le fils avoit la survivance, mais si dégoûté du métier, qu'il ne vouloit plus l'exercer, s'accommoda de sa charge avec la Peyronie.

Saint-Simon, Mémoires, 1719, t. XVII, c. 19.

S'accommoder d'une chose signifie quelquesois dans le langage familier, Disposer, se servir d'une chose, comme si on en était propriétaire, se l'approprier.

On adjouste que Brunehaud sit tuer Basile patrice, de sens froid, et non pour autre cause que pour s'accommoder de ses biens par sorme de consiscation.

Est. PASQUIER, Recherches de la France, X, 14.

Dans la primitive Église, les plus habiles auteurs chrétiens s'accommodoient des pensées des Platoniciens qui leur revenoient le plus.

LEIBNITZ, Théodicée. De la confirmation de la foi, § 6.

Un jour, comme il y avoit beaucoup de courtisans avec lui à son lever, une montre d'or sonnante qu'il aimoit fort, fut volée. Quelqu'un dit : « Il faut fermer les portes et fouiller tout le monde. » Monsieur dit humainement : « Au contraire, Messieurs, sortez tous, de peur

que la montre vienne à sonner et à découvrir celui qui s'en est accommodé; » et il les fit tous sortir.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, M. d'Orleans (Gaston).

Le même auteur raconte qu'à ce voyage que Théodose sit à Rome, Serena, semme de Stilicon, voulut entrer dans le temple de la mère des Dieux pour lui insulter, et qu'elle ne sit point de dissiculté de s'accommoder d'un beau collier que la déesse portoit.

FONTENELLE, Histoire des Oracles, dissert. II, c. 4.

Nos troupes s'accommodèrent de douze cents habits neufs trouvés dans Calcinato.

Saint-Simon, Mémoires, 1706, t. V, c. 5.

S'accommoder de est quelquefois suivi d'un verbe à l'infinitif.

Nous faisons toujours la même vie, et je m'accommode mieux que je n'eusse jamais cru d'être trois où quatre heures toute seule.

Mme De Sevigne, Lettres, 16 juillet 1689.

M. de la Rochefoucauld... luy dit (au roy) qu'il ne pouvoit s'accommoder d'aller comme les derniers de la cour demander une place à l'officier qui les distribuoit.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1696, t. I, c. 32.

Je ne serois pas étonné qu'un peuple sensé, mais moins ami des règles, s'accommodat de voir l'histoire de Coriolan distribuée en plusieurs actes.

LA MOTTE, Premier discours sur la Tragédie.

Jaloux d'ailleurs comme un Vénitien, et qui, pour rien au monde, ne se serait accommodé d'être l'anni des galans de sa femme.

VOLTAIRE, Romans. Cosi-Sancta.

D'autres fois dans cette locution, s'ACCOMMODER de, le sujet de s'ACCOMMODER est un nom de chose.

Le roy... luy dit assez sèchement que sa gravité (de M<sup>me</sup> la princesse de Conti) ne s'accommodoit pas de leur ivrognerie.

La jalousie de Lauzun, qui toute sa vié avoit été sa passion dominante, ne se pouvoit accommoder d'une maison soir et matin ouverte à Paris et à la cour.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1695, t. I, c. 30; 1696, t. I, c. 34.

L'histoire, qui doit être écrite naturellement, ne s'accommoderoit pas d'un style affecté.

ROLLIN, Traité des Études, liv. IV, c. 3, art. 1er, § 4.

Patkul... avait été général du roi Auguste; mais son esprit vif et altier s'accommodant mal des hauteurs du général Flemming, favori du roi...

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. III.

La bulle de canonisation envoyée par Benoît XIII parut contenir des maximes dont les lois de la France ne s'accommodent pas.

Le même, Histoire du parlement de Paris, c. 65.

La vivacité de l'enfance s'accommode mal de ces lenteurs.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, II.

Pourquoi l'art s'accommode-t-il si aisément des sujets fabuleux, malgré leur invraisemblance?

DIDEROT, Pensées détachées sur la peinture, etc.

Ces enfans-là, la sculpture s'en accommoderoit assez sur le tour d'un vase antique.

LE MÊME, Salon de 1765. Boucher.

S'ACCOMMODER à est aussi très-usité, dans le sens de Se conformer à, se prêter à, s'ajuster, s'adapter à. etc.

Tantôt s'Accommoder à se dit d'une chose à l'égard d'une autre :

Comme l'eau que l'on transvase, qui toujours coule et s'accommode à la façon et figure des vases et lieux qui la reçoivent.

Amyor, trad. de Plutarque. OEuvres morales. Comment on pourra discerner le flatteur d'avecques l'ami.

Ace biais s'accommode la voix divine : ne soyez pas plus sage qu'il ne faut; mais soyez sobrement sage.

MONTAIGNE, Essais, I, 29.

La nature humaine s'accommode à tout avec le temps.

CHARRON, de la Sagesse, II, 8.

Leurs pièces ne se peuvent jouer parce qu'elles ne se peuvent accommoder au théâtre.

BALZAC, Aristippe, disc. IV.

C'est ainsi qu'il faut profiter des foiblesses des hommes, et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle.

Molière, le Festin de Pierre, V, 2.

Alors la piété étoit véritable, parce qu'elle n'étoit pas encore devenue un art : elle n'avoit pas encore appris à s'accommoder au monde.

Bossuer, Sermons. Sur l'honneur.

L'armée romaine, divisée en ses petits corps, profite de tous les lieux et s'y accommode.

LE MÊME, Discours sur l'Histoire universelle, III, 6.

Rien n'est durable, qui ne s'accommode à la nature. La grâce, dont nous parlons tant, s'y accommode elle-même.

Saint-Évannond, Conversation de M. d'Aubigny avec M. de Saint-Évremond.

La douceur et la facilité de son esprit s'accommodent à ma foiblesse.

Mme de Sévigné, Lettres, 5 avril 1687.

Un terme nous manque, nous en sentons le besoin : choisissez un son doux et éloigné de toute équivoque, qui s'accommode à notre langue, et qui soit commode pour abréger le discours.

FÉNELON, Lettre à l'Académie, III.

Son mal s'accommoda à sa philosophie; le corps, qu'il avoit tant méprisé, se réduisit presque à rien, et l'esprit, accoutumé à la supériorité, demeura sain et entier.

FONTENELLE, Éloge du P. Malebranche.

Tantôt s'ACCOMMODER à se dit d'une personne à l'égard d'une chose:

Et qui est l'homme, ou si laborieux, ou si facile à transmuer en toutes façons et à prendre tous visages, qui peust se former à tous patrons et s'accommoder à tant de natures.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. De la pluralité d'amis, 10.

Ils obscurcissent parsois leurs naïsves opinions et jugemens et les salsisient pour s'accommoder à l'usage.

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

Vous venez quelquesois vous délasser en ma retraite, et vous y accommodez à mon genre d'étude.

BALZAC, Dissertations critiques, XXIV.

Mettez s'il vous plaît, Monseigneur, quelques bornes à vos victoires, quand ce ne seroit que pour vous accommoder à la capacité de l'esprit des hommes, et pour ne passer pas plus avant que leur créance ne peut aller.

VOITURE, Lettres, CLXXXI. Au duc d'Enghien.

Phrahatès quittant les coustumes romaines, où il avoit esté nourry l'espace de tant d'années, et voulant s'accommoder à l'intempérance des Barbares, fut emporté d'une maladie.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite. Annales, VI, 15.

Il faudroit les exclure presque tous de nos confessionnaux, si nos pères n'eussent un peu relâché de la sévérité de la religion, pour s'accommoder à la foiblesse des hommes.

C'est une vie unie à laquelle il (l'homme) ne peut s'accommoder; il lui faut du remuement et de l'action.

PASCAL, Provinciales, VII; Discours sur les passions de l'amour.

Il (Valstein) vit l'Allemagne, l'Angleterre, la France; s'accommoda aux mœurs et aux habits de ces païs.

SARASIN, Conspiration de Valstein.

La plupart (des courtisans) s'accommodoient par politique  $\dot{a}$  la religion du prince.

Ceux-ci, réglant leur foi sur leur ambition et leur intérêt, s'accommodoient au temps; et comme ils avoient été hérétiques sous Valens, ils étoient devenus catholiques sous Théodose.

FLECHIER, Histoire de Théodose, I, 7; II, 42.

C'est pour nous accommoder à la manière ordinaire de parler, que nous dirons dans la suite que les sens sentent. MALEBRANCES, Recherche de la vérité, liv. 1, c. 1, § 1.

Il est bon de s'accommoder à son sujet; mais il est encore meilleur de s'accommoder à son génie.

LA FONTAINE, Psychė, L.

La religion est peu connue à la cour. Au lieu de s'accommoder à elle, on veut l'accommoder à soi.

M<sup>mo</sup> DE MAINTENON, Lettres, 31 janvier 1700. Au cardinal de Noailles.

Argenson étoit un homme d'infiniment d'esprit et d'un esprit souple, qui, pour sa fortune, s'accommodoit à tout.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1718, t. XV, c. 16.

Ce n'est pas la faute du musicien s'il ne peut se servir d'une lyre comme d'une flûte; il faut qu'il s'accommode à l'instrument.

FONTENELLE, Histoire des Oracles, dissert. II, c. 5.

Une pareille opiniâtreté le brouilla avec tous les ministres de la Porte successivement : il ne savait s'accommoder ni au temps ni aux lieux.

> VOLTAIRE, Histoire de Russie sous Pierre le Grand, part. I, c. 19.

Et que *t'accommodant à* la foiblesse humaine, Tu voilerois sous les mets de ta cène La trop vive splendeur de ton être divin. RAGAN, Psaumes, CIX. Toujours au plus grand nombre on doit s'accom-[moder.

MOLIÈRE, l'École des maris, I, 1.

[sance

Mais la fresque est pressante, et veut sans complai-Qu'un peintre s'accommode à son impatience. Le même, la Gloire du Val de Grdee.

A ses moindres désirs il sait s'accommoder.

J. Racine, Britannicus, II, 2.

Aux usages reçus il faut qu'on s'accommode.

Boileau, Satires, X.

Il faut qu'à la mode
Chacun s'accommode;
Le fou l'introduit,
Le sage la suit.

Legrand, les Paniers; divertissement.

Tantôt, enfin, mais plus rarement, s'ACCOMMODER. à se dit d'une personne à l'égard d'une autre personne.

Telle se farde qui n'y pense point à mal; mais vous sçavez qu'il faut qu'elles s'accommodent aux autres.

H. ESTIENNE, Dialogues du nouveau langage françois italianisé.

Et encore pour ce jour d'hui se trouvent des courtisans qui affectent ceste prononciation, s'accommodant en cela à quelques mignardes et non à la raison.

LE MÊME, Apologie pour Hérodote, II, 28, 8.

Ne soyez point si aspre et si violent; accommodez-vous à eulx; ne faictes point de bande et de corps à part; joignez-vous ensemble.

MONTAIGNE, Lettres, V. A son père.

Comme un bon medecin s'accommodant à son malade, (le Druide) luy assaisonnoit tous ses conseils par quelque dessein d'amour.

D'Unre, l'Astrée, part. II, liv. VIII.

Ne savez-vous pas que nous nous accommodons à toute sorte de personnes?

PASCAL, Provinciales, IX.

Ma fille a de la complaisance, et vous verrez qu'elk s'accommodera entièrement à vous.

MOLIÈRE, le Mariage force, sc. 14.

Vous le verriez, recevant une foule d'amis, comme si chacun eût été le seul, distinguant les uns par la qualité, les autres par le mérite, s'accommodant à tous, et ne se préférant à personne.

Flácuira, Oraison funèbre de Lamoignon.

Se familiarisant avec les uns, s'abaissant avec les autres, s'ouvrant et se confiant à ceux-ci, entrant dans les affaires de ceux-là, s'accommodant et se proportionnant à tous.

BOURDALOUR, Oraison funèbre du prince de Condé.

Ne vaut-il pas mieux s'accommoder aux hommes tels qu'on les trouve, que de vouloir les hair jusqu'à ce qu'ils s'accommodent à nous?

FÉNELON, Dialogues des morts, XVIII. Socrate, Alcibiade et Timon.

La louable impatience d'instruire les enfans fait imaginer des histoires dépourvues de raison pour s'accommoder à ces mêmes enfans qui n'en ont pas encore.

Ch. PERRAULT, Contes. Dédicace de la première édition, 1697.

Au lieu de s'ACCOMMODER  $\dot{a}$ , on peut dire encore s'ACCOMMODER avec, et dans des phrases construites absolument de même;

Tantôt marquant le rapport d'une chose à une autre chose :

Ce dessein, don Juan, ne choque point ce que je dis, et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées que le ciel vous inspire.

Molitàre, Le Festin de Pierre, V, 3.

Il s'est trouvé des princes et des rois astronomes, et qui faisoient gloire de l'être. La grandeur des astres sembloit s'accommoder avec la grandeur de leur dignité.

MALEBRANCEE, Recherche de la vérité, 17, 7.

Je suis fort aise que vous vous divertissiez, et j'approuve fort vos soupers et vos fêtes; mais ce petit déréglement s'accommode-t-il avec votre délicatesse?

Mme de Sévigné, Lettres, 10 août 1680.

Si l'amour des grandeurs, la soif de commander Avec son joug étroit pouvoient s'accommoder.

J. RACINE, Athalie, III, 3.

Tantôt marquant le rapport d'une personne avec une chose:

Mon père, lui dis-je, cela est fort bon; mais comment vous accommodez-vous avec le ciel?

MONTESQUIEU, Lettres persanes, LVII.

Un moment de paix succéda à ces troubles : Condé s'accommoda avec la cour.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 171.

Tantôt, enfin, marquant le rapport d'une personne avec une autre personne.

Pour s'accommoder avec Dieu de ses acquests, il dit estre tous les jours après à satisfaire par biensfaicts aux successeurs de ceux qu'il a desrobez.

MONTAIGNE, Essais, III, 2.

Je vondrois... que vous pussiez vous accommoder avec cet ennemi du genre humain.

VOITURE, Lettres, CXLIV. Au marquis de Pisany.

...Les religionnaires et les ministres... étoient mal satisfaits de lui (Henri IV)... ils avoient découvert, par quelques paroles qu'il laissa échapper, qu'il s'accommoderoit volontiers avec les Parisiens pour la religion, s'il ne tenoit qu'à cela qu'ils ne s'accommodassent avec lui pour le reste.

MÉZERAY, Histoire de France, Henri IV, ann. 1590.

J'eusse pu aisément m'accommoder avec elle (madame de Montbazon), car jamais femme n'a été de si facile composition; mais comment accommoder cet accommodement avec mes autres engagemens?

LE GARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, ann. 1649.

Pour peu que les ensans de ces princes sussent capables de s'accommoder avec les vainqueurs, ils (les Perses) les laissoient commander dans leur pays.

BOSSUET, Discours sur l'Histoire universelle, III, 5.

S'ACCOMMODER avec se dit quelquefois en parlant d'un arrangement, d'un marché fait avec quelqu'un.

Le maréchal de Bellefonds, par un pur sentiment de piété, s'est accommodé avec ses créanciers.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 18 mars 1671.

Il faut se rendre traitable, et chacun s'accommoder de gré à gré avec son frère.

Bossuzt, Méditations sur l'Evangile, sermon sur la montagne, XVIIe jour.

On ne put rien apprendre d'elle, excepté que c'étoit une étrangère qui s'étoit accommodée avec le capitaine pour son passage dans l'île de Sainte-Hélène.

PRÉVOST, Cléveland, liv. III.

Quelquesois, dans s'ACCOMMODER, se est pris pour

à soi; s'accommoder une chose signifie alors Se la préparer, se l'adapter, se l'ajuster.

Ses escoliers (d'Abélard), avertis de sa nouvelle demeure, quittèrent les leurs, pour se venir habituer près de luy, et dès lors, sur le modelle de son oratoire, s'accommodèrent de petites cellules.

Est. Pasquier, Recherches de la France, VI, 17.

Un paon muoit : un geai prit son plumage; Puis après se l'accommoda.

LA FONTAINE, Fables, IV, 9.

Accommodé, ée, participe. On l'a écrit Accomodé, ée.

## ACCOMMODANT, ANTE, adj.

On l'a écrit ACCOMODANT.

Il s'est dit des choses, dans le sens de Qui accommode quelqu'un, qui lui convient, qui est utile à ses affaires.

Une succession inespérée est fort accommodante.

Danet, Furetière, Dictionnaires.

Il se dit plus ordinairement des personnes Qui s'accommodent facilement ou avec lesquelles il est facile de s'accommoder, D'un commerce aisé, d'une humeur complaisante.

Son cher mary se tenoit religieusement aux clauses de son contract... accommodant et discret....

Scarron, Nouvelles. Les Hypocrites.

Si Œcolampade fut plus doux (que Luther et Zuingle), on voit aussi ceux de Bâle plus accommodans.

Bossurr, Hîst. des Variations, liv. 1V, c. 21.

Ce vilain Mirepoix est aussi dur, aussi fanatique, aussi impérieux que le cardinal de Fleuri était doux, accommodant et poli.

VOLTAIRE, Lettres, juillet 1743. Au roi de Prusse.

Ne soyons pas si difficiles :
Les plus accommodans, ce sont les plus habiles.

La FONTAINE, Fables, VII, 4.

ACCOMMODANT se construit aussi avec des noms

abstraits qui le plus souvent désignent les personnes par leurs qualités ou par leurs actes.

Sur ce fondement seroy-je d'advis d'essayer si les médecines douces, lénitives et accommodantes, deviendront plus proffitables que les violentes, amères et corrosives. Sully, OEconomies royales, c. xl., t. I, p. 190.

Ceux qui s'étoient appuyés sur des conseils accommodants et sur des condescendances flatteuses.... Bossuer, Sermons, Sur le Jugement dernier.

Y eut-il jamais un esprit plus doux, plus facile, plus accommodant?

Fléchten, Oraison funèbre de Mme de Montausier,

Le zèle ou la complaisance des hommes ne les rend (les saintes paroles de la loi) ni plus austères ni plus accommodantes.

Massillon, Sermons, pour le IIe dimanche de la Passion.

Aussi ce qu'on se peut figurer sous le ciel
De bon, de beau, de charmant et d'aimable,
D'accommodant, j'y mets encor ce point.
LA FONTAINE, Contes, II, 14.

Souvent à ce mot, dans ces divers emplois, s'attache un sens plus ou moins improbatif, une nuance d'ironie.

Votre théologie accommodante passe pour une sage condescendance.

Quand vous avez entrepris de décider les cas de conscience d'une manière favorable et accommodante.

PASCAL, Provinciales, XII, XIII.

N'y a-t-il pas des hypocrites d'honneur, des hypocrites d'amitié, des hypocrites de probité et de bonne foi..... si accommodans, si souples et si adroits, qu'on donne dans leurs filets, et ceux même qui les connoissent? Bosseer, Sermons. Sur le Jugement dernier.

Elle ne chercha pas des docteurs de la loi faciles et accommodans pour calmer ses remords.

FLÉCHIER, Panégyriques. De la Magdeleine.

Nous l'aimons comme un Dieu humainement débonnaire et accommodant, et nous ne voulons point nous accommoder à sa loi, à l'ordre immuable de ses divines perfections.

MALEBRANCHE, Recherche de la vérité, IV, 5, § 1.

Cependant vous aimez mieux un doute accommodant qu'une sûrété trop génante.

MASSILLON, Carême. Sur le salut.

Il y a d'autres personnes à consulter qui sont bien plus accommodantes, qui ont des expédiens pour passer doucement pardessus la loi, et rendre juste ce qui n'est pas permis.

Molière, le Malade imaginaire, I, 9.

Il m'est dù mille francs; j'ai entre mes mains un contrat du double: compensons la chose, faites-m'en un transport, je vous rends le billet. — Cela est fort accommodant; vous donnez le surplus? — Qu'est-ce à dire le surplus? Je demande du retour...

DANCOURT, les Agioteurs, II, 8.

L'analogie a conduit à construire ACCOMMODANT, aussi bien qu'accommoder, s'accommoder, avec la préposition à.

Personne ne se doit croire nécessaire dans ce monde, puisque celle-là (Anne d'Autriche) ne l'a pas été à ses enfans, elle qui avoit toujours été si accommodante à tout ce qu'elle croyoit pouvoir plaire au Roi, à la Reine, à Monsieur et à Madame.

Mª DE MOTTEVILLE, Mémoires, ann. 1666.

Jamais les dévotions ne furent si accommodantes à la cupidité.

L'abbé de Rancé, Lettres, 3 août 1671.

ACCOMMODABLE, adj. des deux genres.

On l'a écrit Accomodable.

Qui peut s'accommoder.

Il s'est dit des choses en parlant de leur convenance avec d'autres choses.

L'institution a gaigné cela sur moy... que sauf la biere, mon appetit est accommodable indifferemment à toutes choses de quoy on se paist.

Plutarque a les opinions platoniques, douces et accommodables à la societé civile.

C'est (la raison) un instrument de plomb et de cire, alongeable, ployable et accommodable à tout biais et à toutes mesures; il ne reste que la suffisance de le sçavoir contourner.

MONTAIGHE, Essais, I, 25; II, 10, 12.

Il s'est dit, même des personnes.

Personne accommodable... avec ou à toutes choses.

Monet, Dictionnaire.

ACC

Il ne s'emploie plus guère qu'en matière de différend et de querelle, et, absolument. On dit d'une affaire qu'elle n'est pas accommodable.

#### ACCOMMODEMENT, s. m.

On l'a écrit Accomodement.

Il s'est dit, au sens physique, des choses, en parlant de ce qui les rend plus commodes et mieux séantes.

Le Roy... le prit par la main, se mit à le promener à fort grands pas, luy monstraut ses allées, et contant tous ses desseins, et les beautez et accommodemens de cette maison.

Sully, OEconomies royales, c. LXVI, t. I, p. 374.

On dit dans le sens propre : les accommodemens d'une maison ; il faut faire à cette maison quelques accommodemens.

Bounours, Remarques nouvelles sur la langue françoise.

Où seroit l'homme qui osât dire qu'une servante barbouillant au hasard cette toile avec un balai, les couleurs se seroient rangées d'elles-mêmes pour former ce vif coloris, ces attitudes si variées, ces airs de tête si passionnés, cette belle ordonnance de figures sans confusion, ces accommodemens de draperies...

FÉNELON, Existence de Dieu, part. I, c. 1.

Il s'est pu dire de mème au sens moral.

Ces prologues doivent avoir beaucoup d'invention, et je ne pense pas qu'on y puisse raisonnablement introduire que des dieux imaginaires de l'antiquité, qui ne laissent pas toutefois de parler des choses de notre temps, par une fiction poétique, qui fait un grand accommodement de théâtre.

P. Corrette, *Premier Discours*. De l'utilité et des parties du poëme dramatique.

ACCOMMODEMENT, pris dans le xvu siècle au sens moral, pour Commodité, intérêt, avait été blàmé par des écrivains de cette époque. On ne dit point accommodement pour signifier Commodité, ou intérêt, comme dit un de nos meilleurs écrivains: « Ne témoignent-ils pas assez qu'ils sont amis d'eux-mêmes, puisqu'ils ne cherchent que leur accommodement et leur avantage particulier? »

BOUNOURS, Remarques nouvelles sur la langue françoise.

Et votre fils rencontre en un métier si doux Plus d'accommodement qu'il n'eût trouvé chez vous. P. CORNELLE, l'Illusion comique, V, 5.

Dans son acception la plus ordinaire et la seule qui ait subsisté, ACCOMMODEMENT signifie l'Accord que l'on fait d'un différend, d'une querelle entre des personnes.

Ils sont ennemis de tout accommodement.

BALZAG, Aristippe, disc. VI.

...Les affaires s'y disposoient à recevoir quelque accommodement.

LE mans, Lettres, II, 21.

Il s'entremit donc d'accommodement à l'instante prière du Lombard.

Mizenay, Abrégé chronol. de l'histoire de France, année 754.

Bucer méditoit des accommodemens, et jamais homme ne fut plus fertile en équivoques.

Bossurt, Hist. des Variations des églises protestantes, l. III, nº 111.

Je l'ai vu...., dans les accommodemens, calmer les esprits aigris.

LE MEME, Oraison funèbre du prince de Condé.

Combien de fois, par des accommodemens raisonnables, a-t-il arrêté le cours de ces divisions qui passent des pères aux enfans, et qui se perpétuent dans les familles! FLÉCHER, Oraison funèbre de M. de Lamoignon.

N'entendre à nul accommodement, à nulle composition.

BOURDALOUE, Sermons, sur l'Ambition.

Il se mit dans la tête qu'on pouvoit accommoder les deux religions; il a fait plusieurs livres sur ce prétendu accommodement.

TALLEMANT DES REAUX, Historiettes. La Milletière.

Dans les États despotiques... il n'y a point de tempérament, de modification, d'accommodemens.

MONTESQUIRU, Esprit des lois, III, 10.

Un accommodement ne suppose pas qu'on cède tout

ACC

d'un côté et rien de l'autre, mais qu'on se rapproc deux côtés.

J .- J. ROUSSRAU, Lettres, 9 février

Les accommodemens ne font rien en ce point.

P. CORNEILLE, le Cid, II,

Ce doux début s'accorde avec mon jugement, Et présage déjà quelque accommodement.

Molière, Tartufe, V, 4.

Vous me devez; cherchons quelqu'accommode.

REGRARD, le Bel, sc.

On a parlé de paix et d'accommodement.

ROILEAU, Satires, II

ACCOMMODEMENT, en ce sens, et ainsi emplo solument, entre dans un grand nombre de loc usuelles. C'est ainsi qu'on dit:

Par accommodement.

Nous n'oubliames ni soumissions, ni prières, por passer les choses par accommodement.

SCARROW, Roman comique, I,

Elles crurent... que leurs larmes feroient pass faire par accommodement.

LE MEME, Nouvelles. Les Hypocrites.

Il y a là un autre héritier de cette plaideuse, prétend vous épouser par accommodement.

DUFRESNY, le Jaloux honteux, I, 5.

Monsieur Franchard pourroit, par accommod Aux pupilles laisser chacune leur amant.

LE MÉME, le Faux Sincère, III

Je ne suis point méchant et j'ai l'âme assez te Composons, s'il vous plaît : payez dans ce mo Deux mille écus tournois par accommodement Voltaire, Contes en vers, les Fine

Ouvertures, propositions, voies, termes, etc. commodement.

Il portoit des ouvertures d'accommodement plu mais captieuses.

LE CARDINAL DE RETZ. Mémoires, part. I, ann.

Attendez, mon ami, revenez dans quelques jo suis en termes d'accommodement avec un des pris personnages de la douane.

LE SAGE, la Diable boiteus, t

A peine l'armée fut assemblée qu'on écouta des propositions d'accommodement.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. VI.

J'ai préparé quelques voies d'accommodement, sur deux articles.

Luminu, Lettres, 14 décembre 1765.

Homme d'accommodement, femme d'accommodement.

Vous ètes homme d'accommodement.

Molière, Pourceaugnac, III, 6.

Si vous étiez femme d'accommodement, madame Amelin.

L'accommodement est admirable! vous vous moquez de moi, je pense.

DANCOURT, les Bourgeoises à la mode, I, 12.

#### Esprit d'accommodement.

Parole de malédiction pour ces esprits d'accommodement, qui sans jamais choquer le monde, croient avoir le secret de contenter Dieu, et qui, sans rien faire pour Dieu, voudroient que Dieu sût content d'eux.

BOURDALOUR, Sermons. Pour le dimanche dans l'octave de l'Ascension.

Le ministre ou le plénipotentiaire.... agit néanmoins dans les points difficiles et dans les articles contestés, comme s'il se relâchoit de lui-même sur le champ et comme par un esprit d'accommodement.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 10.

Faire, proposer, refuser, conclure, rompre un accommodement; s'entremettre d'accommodement, d'un accommodement; traiter d'un accommodement, entrer en accommodement, etc.

Dans ces locutions et d'autres semblables, Accommodement reçoit souvent des compléments formés des prépositions avec, entre, de et de leurs régimes; De la préposition avec:

Que s'il appeloit les François... il se fermeroit toutes les voies d'accommodement avec l'empereur.

LE CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

Pour Caderousse, je n'imagine d'accommodement avec lui que de jouer sa part à trois dés contre M. de Grignan. Mas de Sévigné, Lettres, 12 août 1676. Quelques-uns lui proposèrent (à T. Gracchus) un accommodement avec le senat.

SAINT-RÉAL, Conjuration des Gracques.

L'année commença par l'accommodement que le premier président fit, par ordre du Roi, des jésuites avec l'archevêque de Reims.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1698, t. II, c. 7.

#### De la préposition entre :

Les lueurs d'accommodement entre le Palais-Royal et Saint-Maur n'étoient pas tout-à-sait éteintes.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, ann. 1651.

Le monde ne persuade que trop à ceux qui l'écoutent ..... qu'il y a des accommodemens entre les maximes du siècle et celles de l'Évangile.

FLÉCHIER, Sermons. Pour une vesture.

Ce ministre (le comte de Croissy) fit ce qu'il put ..... pour ménager un accommodement entre les rois de Suède et de Prusse, mais celui-ci demandait trop, et Charles XII ne voulait rien céder.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. VIII.

Quel accommodement veut-on faire entre nous?

Molitar, le Misanthrope, II, 7.

De la préposition de, ayant pour régimes, soit des noms de chose, comme Querelle, Différend, etc.:

Je m'en vais pour l'accommodement d'une chaude querelle qu'il faut empêcher.

SAINT FRANÇOIS DE SALES, Lettres, 29 septembre 1612.

Le roi souhaite beaucoup l'accommodement de ce différend.

LEONNE à l'archevêque d'Embrun, 10 juillet 1669 (Voir Négoc. reldtives à la succession d'Espagne, t. II, p. 183).

L'accommodement des différends entre les cours de Rome et de Madrid avoit été conclu entre Aldovrandi et Albéroni, et signé par eux.

SAINT-SIMON, Memoires, 1717, t. XV, c. 8.

Soit des noms de personnes : de la l'emploi fréquent du mot Accommodement, avec l'adjectif possessif.

Je travaille à leur accommodement.

J'ai fait leur accommodement.

Bounours, Remarques nouvelles sur la langue françoise.

Allons donc, Messieurs, mettez bas toute rancune, et faisons ici votre accommodement.

Molière, l'Amour médecin, III, 1.

On a dit même par ellipse, l'accommodement d'une personne, son accommodement, pour Sa réconciliation, son arrangement, son traité avec une autre.

Ottobon, Verrina, Calcagno et Sacco... remirent en liberté... les prisonniers qu'ils avoient entre leurs mains, sans prévoir qu'ils leur pourroient être nécessaires pour leur accommodement.

LE CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

Tous les généraux, à la réserve de M. de Beaufort..... méditoient *leur accommodement* particulier.

LA ROCHEFOUCAULD, Memoires.

Le légat (Arcemboldi), qui cherchoit à entrer en matière, dit à ce prince (Sténon) qu'il avoit ordre du pape de travailler à *l'accommodement de* l'archevêque et à la paix entre la Suède et le Danemark.

VERTOT, Révolutions de Suede. Ann. 1515.

ACCOMMODEMENT s'emploie aussi en parlant des Moyens, des Expédients, qu'on trouve pour concilier les esprits, terminer les affaires.

Peut-être même qu'il ne seroit pas impossible de porter la couronne d'Espagne, pendant la vie du roi et celle du prince, à convenir de cet *accommodement* (une cession territoriale) pour la dot et les prétentions de la reine.

LYONNE à Louis XIV, décembre 1663. (Voir Négoc. relatives à la succession d'Espagne, t. I, p. 248.)

Il m'est avis qu'il ne faudroit pour ça qu'un petit mot d'accommodement sous seing privé.

DANCOURT, le Mari retrouvé, sc. 9.

Engagez-vous tous deux à souscrire à l'accommodement que j'ai à vous proposer : votre querelle peut se terminer sans qu'il en coûte de sang.

LE SAGE, le Diable boiteux, c. 13,

Ensin toute la grâce et l'accommodement Où s'est avec effort plié son sentiment, C'est de dire, croyant adoucir bien son style, Monsieur, etc.

Molière, le Misanthrope, IV, 1.

Le ciel défend de vrai certains contentemens; Mais on trouve avec lui des accommodemens.

Le même, le Tartufe, IV, 5.

Voici, dans cette affaire, un accommodement.

LE minz, les Femmes sevantes, V, 3.

# ACCOMMODAGE, s. m.

On l'a écrit ACCOMODAGE.

Ce mot a exprimé en général le Travail, l'apprèt, par lesquels on accommode, on met en bon état, on répare quelque chose que ce soit. Danet et Furetière en donnent pour exemple cette expression, l'accommodage de la chambre, des chambres.

Dès le temps de Danet, qui en fait la remarque, on se servait plutôt, en bien des cas, de raccommodage (voyez ce mot).

ACCOMMODAGE s'est à peu près restreint dans l'usage, à quelques acceptions particulières.

On l'a dit, et on ne le dit plus guère, du Travail de ceux qui arrangent les cheveux, l'accommodage d'une perruque.

On l'emploie surtout en parlant de l'Apprêt que les cuisiniers ou les rôtisseurs donnent aux viandes, l'accommodage des viandes.

## ACCOMMODATION, s. f.

On l'a écrit Accomodation.

Ce mot aujourd'hui hors d'usage, avait reçu du verbe dont il s'était formé des sens assez divers.

Ainsi accommoder voulant dire rétablir ce qui était en désordre, accommodation a servi à exprimer ce rétablissement selon Monet, qui le traduit par in integrum restitutio.

Accommoder voulant dire encore Disposer, approprier, ACCOMMODATION a été employé dans le seus de Arrangement, application.

Quant aux contes qu'ils avoyent coustume de reciter es presches qu'ils faisoyent sur la louange de quelque sainct ou saincte, l'accommodation estoit telle qu'à chacuse vertu qu'ils lui attribuoyent... ils ajoutoyent, pour un tesmoignage irrefragable, quelque conte... de ce qui avoit esté faict ou dict par luy.

Or laisseray-je veoir la deduction et accommodation de ce propos à ceux qui auront le livre, puisque je leur ay cotté l'endroit où ils le pourront veoir.

H. ESTIENNE. Apologie pour Hérodote, c. XXXIV, § 14 ; c. VIII

Ainsi encore accommoder, s'accommoder signifiant Mettre, se mettre d'accord, accommodation s'est pris en général pour Conciliation et, dans la langue du palais, pour Arrangement à l'amiable. Furetière donne de l'un et de l'autre ces deux exemples:

Le plus grand soin des commentateurs est de trouver l'accommodation de leurs auteurs qui se contrarient.

Ce procès est si embrouillé qu'il n'y a pas moyen d'en sortir que par voie d'accommodation.

Ainsi enfin, s'accommoder ayant le sens de S'accoutumer, s'habituer, accommodation a pris celui d'Accoutumance et d'habitude.

Par longue accommodation vous apprendrez à faire du vice vertu.

H. ESTIENNE, 1er Dial. du nouveau langage français italianisé.

D'une des acceptions du simple commodare lequel voulait dire Prêter, était venu, en termes de coutume, l'emploi du mot accommodation dans le sens de Prêt gratuit.

Accommodation que les coustumiers appellent prester à autre, par courtoisie, aucune chose.

BOUTEILLER, Somme rurale, tiltre LX.

# ACCOMMODEUR, s. m.

## ACCOMMODEUSE, s. f.

On a écrit ACCOMODEUR, ACCOMODEUSE.

De tous les mots qui se rattachent à accommoder, ce sont ceux dont il subsiste le moins de traces.

Il y en a cependant des exemples au sens physique et au sens moral;

Au sens physique:

Au sortir de là, il se met l'accommodeur de fraise du Roi, et fait connoissance avec les officiers de la garderobe.

Tallemant des Réaux, Historiettes, Mee de Beringhen.

Au sens moral:

C'est la plus grande accommodeuse de querelles qui ait

Ainsi encore accommoder, s'accommoder signifiant jamais été : il y a bien des familles qui lui sont obligées ettre, se mettre d'accord, accommodation s'est de leur repos.

TALLEMANT DES REAUX, Historiettes, Mme Pilou.

Selon plusieurs de nos lexicographes, Bayle s'est servi d'ACCOMMODEUR, en parlant de ceux qui se sont proposé de réunir les diverses communions chrétiennes, de les accommoder, d'opérer entre elles un accommodement, comme on l'a pu voir dans un exemple cité plus haut, p. 474, 2° col.; il les a appelés accommodeurs de religions.

ACCOMPAGNER, v. a. (de Compain, compaing, ancienne forme de COMPAGNON. Voyez ce mot).

Autrefois accompainener, accompaigner, accompaignier, par deux ou par un seul c, acompagner, etc. (Voyez Robert Estienne, Nicot, Sainte-Palaye, etc., Dict.)

Accompagner, signifie, au propre, Être compagnon de quelqu'un, aller de compagnie avec quelqu'un, être sa société, soit ordinaire, soit accidentelle.

Son compaignon Bellabre fut aussi tost prest que luy, lequel le fut acompaigner jusques à la Breesle, où fut leur disnée, et là prindrent congé l'ung de l'autre.

Le Loyal serviteur, c. 9.

Vous deviez bien me mander qui vous accompagne dans cette promenade.

Mme de Sévigné, Lettres, 13 mai 1672.

Il fait avec elles les mêmes visites; il les accompagne au bain, aux caux, dans les voyages.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 3.

Minerve, qui accompagnoit Télémaque sous la figure de Mentor, ne vouloit pas être connue de Calypso.

FÉNELON, Telemaque, I.

C'est pour accompagner leurs époux dans le ciel que tant de femmes se brûlèrent et se brûlent encore sur le corps de leurs maris.

VOLTAIRE, Lettres chinoises, IX.

Ah! puisqu'un nouveau sort te touche, que tu cherches d'autres pays que ton pays natal, laisse-moi t'accompagner sur le vaisseau où tu pars.

Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie.

Demeure dans la ville ou gagne la campagne, Tu n'iras nulle part sans que je t'accompagne. Mollère, les Fácheux, III, 4.

Mais un ordre est donné contre votre personne, Et lui-même est chargé, pour mieux l'exécuter, D'accompagner celui qui vous doit arrêter.

LE MEME, Tartuffe, V, 6.

Que souvent vous prenez trop de vin de Champagne. Et qu'il faut que toujours quelqu'un vous accompagne. Ragnard, le Distrait, IV, 6.

Au sens général d'ACCOMPAGNER, se joignent, dans beaucoup de cas, les idées accessoires de dépendance, de civilité, de déférence respectueuse, de protection, etc.

Ainsi ACCOMPAGNER se prend pour Être de la suite, du service, de la domesticité d'une personne.

L'accompagnant en tous lieux et hantant avec luy fort privément et domesticquement.

MARTIN DU BELLAY, Mémoires, année 1533.

Il va me renvoyer avec tous les noirs qui l'accompagnent.

MONTESQUIRU, Lettres persanes, XXII.

Y a-t-il rien de comparable à l'attachement du chien pour la personne de son maître?... Quelle fidélité à accompagner, quelle constance à suivre, quelle attention à défendre son maître!

BUFFON, Histoire naturelle. Le Chien.

Pour, Tenir compagnie à une personne prête à partir, reconduire une personne dont on a reçu visite:

S'en allant derechef sur la marine, reguarda partir ceulx qui s'embarquoyent, ambrassant et disant adieu à tous ses hostes et amys, auxquels il avoit conseillé de se saulver, les accompaignant jusques dedans leurs vaisseaux.

Amyor, trad. de Plutarque. Vie de Caton d'Utique, c. 18.

La femme du Paria qui pleurait, resta sur la porte de la cabane, tenant son enfant dans ses bras, mais son mari accompagna le docteur jusqu'à la sortie du bois.

BRENARDIN DE SAINT-PIERRE, la Chaumière indienne.

Pour, Suivre par honneur dans quelque circonstaux importante, quelque cérémonie: Ordonna de sa sepulture, et qui il vouloit qui l'acompagnast par le chemin.

COMMYNES, Mémoires, VI, 11.

Ainsi fut enterrée ceste martire de chasteté, en l'église Sainct-Florentin, où toutes les femmes de bien de la ville ne faillirent de faire leur devoir de l'accompaigner et honorer autant qu'il estoit possible.

LA REINE DE NAVARRE, Heptameron, Douv. II.

Dieu n'est pas le dieu des morts: il n'est pas digne de lui de ne faire, comme les hommes, qu'accompagner ses amis jusqu'au tombeau, sans laisser au-delà aucune espérance.

Bossuat, Discours sur l'histoire universelle, II, 19.

Quel honneur pour un sujet d'accompagner son roi, de lui servir de conseil, et, si j'ose le dire, d'exemple, dans une importante conquête!

FLECHIER, Oraison funèbre de Turenne.

Le duc de Saint-Aignan joignit la reine d'Espagne à Pau, et l'accompagna, par ordre du roi, jusqu'à Madrid.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1714, t. XI, c. 26.

Une foule innombrable de peuple l'accompagna jusqu'au port de Carlscroon en faisant des vœux pour lui, en versant des larmes et en l'admirant.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, 1. II.

Qu'Azarias partout accompagne le roi.

J. Racine, Athalie, IV, 6.

De là l'expression dame pour accompagner.

ACCOMPAGNER se prend encore pour Escorter.

J'avois écrit dès le soir à leur capitaine de me venir accompagner.

VOITURE, Lettres, XCIV.

Ils m'offrirent de m'accompagner, mais je n'avois pas besoin de cette escorte pour le voyage que j'avois résolu. Le cardinal de Retz, Mémoires, part. III, année 1652.

Il (le duc de Bragance) se fit toujours si bien accompagner, qu'il fit perdre l'espérance que l'on avoit de se rendre maître de sa personne.

VERTOT, Révolutions de Portugal.

Les bourgeois,... pleins d'admiration pour leur maitre,... étaient tous devenus soldats sous lui; ils l'accompagnaient dans les sorties; ils étaient pour lui une seconde garnison.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, 1. VIII.

Toute la maison de guerre accompagnait le roi, et toute la maison de service précédait ou suivait.

LE MEME, Siècle de Louis XIV, c. 26.

ACCOMPAGNER, employé au propre, peut avoir pour sujets et pour régimes, non-seulement comme dans les exemples précédents, des noms de personne, mais même des noms de chose exprimant des objets matériels.

Je sis connoissance avec la Rancune, qui étoit venu d'Orléans aussi bien que nous dans un coche qui accompagna notre carrosse.

SCARRON, Roman comique, I, 18.

La nouvelle en vint au Bacha, dans le temps qu'il accompagnait le chariot du roi de Suède.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, 1. VII.

ACCOMPAGNER est d'un fréquent usage, au figuré, pour exprimer diverses sortes d'associations entre les personnes et les choses.

Il peut alors avoir pour sujet un nom de personne et pour régime un nom abstrait. Souvent, surtout en poésie, au lieu de dire qu'on accompagne une personne, on dit qu'on accompagne ses pas, sa fuite, ses armes, etc.

Si jamais Dieu a accompagné la fortune d'un homme, il a accompagné la mienne.

MONTLUC, Commentaires, 1. I.

Et pour l'honneur d'un prince ou d'une nation, De quelque ambassadeur accompagner la gloire. J. DU BELLAY, Sonnet.

De mon heureux rival j'accompagnai les armes.

J. RACINE, Bérénice, I, 4.

Osez me suivre, osez accompagner ma fuite.

LE MINE, Phèdre, V, 1.

Jusqu'à ce sier lion qui ne te connoît pas.

Le mine, Esther, I, 4.

D'autres fois, au contraire, il a pour sujet un nom abstrait, et pour régime un nom de personne.

Afin qu'il vous plese estre asseuré que la santé que vous

m'avez commandé de garder m'a jusques icy accompagnée...

> LA REINE DE NAVARRE, Lettres à François Per, 3 déc. 1525, lettre xxII.

C'est un reproche qui accompagne l'homme tout le long de sa vie... quand on luy peut mettre devant le nez qu'il n'est pas issu de bon pere et de bonne mere.

Amnor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Comment il faut nourrir les enfants.

Cette variation et contradiction qui se void en nous si souple, a fait qu'aucuns songent que nous ayons deux âmes, d'autres deux puissances, qui nous accompaignent et agitent, chacune à sa mode, vers le bien l'une, l'autre vers le mal.

MONTAIGNE, Essais, II, 1.

Les vices qui se contractent à l'entrée de la jeunesse accompagnent ordinairement les hommes jusqu'au tom-

Párkvixe, Histoire de Henri le Grand, part. I, ann. 1572.

L'on peut tout espérer d'un prince que la sagesse conseille, que la valeur anime, et que la justice accompagne dans toutes ses actions.

Bossurt, Oraison funèbre de la reine d'Angleterre.

Tant de naissance, tant de biens, tant de grâces qui l'accompagnoient, lui attiroient les regards de toute l'Europe.

LE MÎME, Oraison funèbre d'Anne de Gonzague.

Tout seul qu'il est, on se figure autour de lui ses vertus et ses victoires qui l'accompagnent.

FLÉCHIER, Oraison funèbre de Turenne.

Quand les prophètes, pour remplir leur ministère, paroissoient dans les cours des princes idolâtres, la grâce de Dieu les y accompagnoit.

Bourdalour, Carème. Sermon sur les tentations.

Les œuvres de la charité nous suivent après la mort, et elles doivent nous accompagner jusqu'au trône de Dieu.

Abbades, Sermons. Sur la mort du juste.

Le cardinal, le voyant entrer dans sa chambre, s'avança avec cette majesté douce et riante qui l'accompagnoit presque toujours.

Pellisson, Histoire de l'Académie.

La mignardise et l'affectation l'accompagnent dans la douleur et dans la sièvre; elle meurt parée et en rubans de couleur.

Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 3, 12.

Cela représentera naïvement une présidente vertueuse, que la pudeur accompagneroit encore, quoique la vertu fût déjà bien loin.

DUFRESNY, le Jaloux honteux, V, 5.

Cette rapidité de fortune qui avait accompagné les Français dans les commencemens de toutes leurs expéditions, ne se démentit pas.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 113.

Un désert entièrement découvert où le voyageur n'a jamais respiré sous l'ombrage, où rien ne l'accompagne, rien ne lui rappelle la nature vivante.

Burron, Histoire naturelle. Le Chameau et le Dromadaire.

Devers Haynaut, sur les fins de Champaigne, Est arrivé le bon duc d'Alençon, Avec honneur qui toujours l'accompaigne, Comme le sien propre et vray escusson. CL. MANOT, Ballades, XI.

Courage, mon garçon, tout heur nous accompagne.

Molière, l'Étourdi, III, 5.

Très-souvent, enfin, le sujet et le régime d'accompagner sont également des noms abstraits.

Il y a certes je ne sçay quelle congratulation de bien faire, qui nous resjouit en nous mêmes, et une fierté généreuse qui accompaigne la bonne conscience.

Montaigne, Essais, III, 2.

Il est fort difficile que durant la nuit et parmy le tumulte qui accompagne d'ordinaire ces entreprises, le cœur ou le jugement ne manquent à quelqu'un des conjurez. LE CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

Il tremble encore quand il voit cette suite immense de soins et d'affaires qui accompagnent la royauté. Bossurt, Politique tirée de l'Écriture, l. V, art. 1.

Je parle désormais d'une sagesse que la véritable piété accompagne et d'un courage que l'esprit de Dieu fortifie.

Flécales, Oraison funèbre de Turenne.

Les grâces accompagnent jusqu'à ses refus.

Le même, Oraison funèbre de M<sup>mo</sup> de Montausier.

Me voici encore, ma chère fille, avec tous les chagrins qui accompagnent les départs retardés.

Cette entrevue eut toute la joie et tout le désordre qui accompagnent d'ordinaire ces premiers momens.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 15 mai 1671; 23 octobre 1676.

Le deuil et la désolation de ses sujets est le seul chant de joie qui accompagne ses victoires.

MASSILLON, Petit Caréme. Tentations des grands.

Le chant a fait naître la poésie, ou l'a du moins accompagnée dans sa naissance.

FONTENELLE, Histoire du Théâtre françois.

L'esprit de parti et... toutes les fureurs qui l'accompagnent.

VOLTAIRE, Fragments sur l'histoire, art. VII.

Il est triste que la bonté n'accompagne pas toujours la force.

VAUVENARGUES, Introduction à la connoissance de l'esprit humain, III, xLIV. De la grandeur d'âme.

..... Dans ces recherches, je pensai comme les gens dont vous parlez, qui ne rejettent pas une vérité claire ou suffisamment prouvée pour les difficultés qui l'accompagnent et qu'on ne sauroit lever.

J.-J. Rousskau, Lettres, 15 janvier 1769.

Rien que le naturel sa grâce n'accompagne.
Rienum, Satires, 1X.

Mais un traître qui n'est hardi qu'à m'offenser, De qui nulle vertu n'accompagne l'audace. J. Racine, Mithridate, II, 4.

ACCOMPAGNER, pris dans un sens figuré, a quelquefois aussi des noms de chose, soit pour sujets, soit pour régimes, soit enfin pour sujets et pour régimes tout à la fois.

Je sçay qu'au nombre de vos biens vous contez vos amis les premiers, et ne donnez que le second rang à vostre dignité et à cinquante mille escus de rente qui l'accompagnent.

BALZAC, Lettres, IV, 4.

C'est une grande villace (Casbin) dont les maisons sont bassés et mal basties, à la réserve de sept ou huit qui accompagnent les jardins du roy, et qui ont quelque apparence.

TAVERNIER, Voyages de Perse, l. I, c. 5.

M. le duc de Verneuil lui dépêcha un gentilhomme pour lui apporter cette lettre avec une des siennes qui l'accompagnoit.

DE BEZONS à Colbert, 8 février 1669. (Voy. Correspondance administrative sous Louis XIV, t. I, p. 238.)

Les bois sacrés accompagnoient presque toujours les temples.

ROLLIN, Traité des études, liv. III, c. 1, art. 2.

L'épée du Gaulois ne le quitte jamais: mariée, pour ainsi dire, à son maître, elle l'accompagne pendant la vie, elle le suit sur le bûcher funèbre, et descend avec lui au tombeau.

CHATRAUBRIAND, les Martyrs, VII.

Si douze mille francs d'un revenu certain, Qui doivent de ma fille accompagner la main... Boursault, le Mercure galant, V, 2.

ACCOMPAGNER, avec le sens figuré et les constructions diverses dont il vient d'être question, exprime quelquefois l'idée d'Assortir, de convenir;

Soit pris absolument:

Quoyque la mort de son pere l'eust contrainte de porter le dueil, et que la tristesse de son ame accompagnast fort bien l'habit qu'elle avoit, si est-ce que ce desplaisir n'avoit point amoindry sa beauté.

D'Unvá, l'Astrée, 2º part., l. III.

Combien de fois me suis-je surprise à dire des choses qui auroient eu bien de la peine à passer toutes seules : sans le jeu d'une physionomie friponne qui les accompagnoit, on ne m'auroit pas applaudie comme on faisoit.

MARIVAUX, Vie de Marianne, part. I.

Sa voix, sa démarche, son geste, son attitude accompagnent son visage.

La mode qui fait de la tête des femmes la base d'un édifice à plusieurs étages... qui éloigne les cheveux du visage, bien qu'ils ne croissent que pour l'accompagner.

La Bruyère, Caractères, c. 8, 13.

Soit qu'on le fasse suivre de l'adverbe bien, ce qui est plus ordinaire.

Sa crinière accompagne bien sa tête, orue son cou.

Busson, Histoire naturelle. Quadrupèdes; le Lion.

ACCOMPAGNER se construit fréquemment avec la préposition de.

On a dit accompagner une personne de l'æil, pour La suivre de l'æil.

Il y avoit longtemps qu'il nous accompagnoit de l'æil. L'accompagnant toujours de l'æil, comme la regrettant desjà.

D'Unvá, l'Astrée, part. I, l. X; part. II, l. VIII.

On dirait encore accompagner une personne du regard, de ses regards, ou, au figuré, de ses regrets, de ses vœux, etc.

On a dit aussi accompagner une personne d'une lettre, pour L'en charger.

Je ne l'ay pas voulu laisser aller sans l'accompaigner de cette lettre.

HERRI IV, Lettres, 22 oct. 1572. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. I, p. 45.)

On a dit accompagner une personne d'une autre, ou de plusieurs autres, pour Les lui adjoindre comme compagnie, comme escorte.

Les sit le roi accompaigner de douze chevaliers et de deux cents armures de ser.

FROSSART, Chroniques, l. I, part. I, c. 44.

On dit se faire accompagner de :

De peur d'en être volé, je m'en étois fait accompagner. Voiture, Lettres, XCIV. A M<sup>lle</sup> de Rambouillet.

On dit accompagner une chose d'une autre, pour Joindre, ajouter une chose à une autre;

Soit dans un sens physique:

Il accompagna cet excellent ragoût d'un vin qui étoit si bon, disoit-il, que le roi n'en buvoit pas de meilleur. Le Sage, Gil Blas, II, 7.

Soit dans un sens moral:

... Mais la nécessité le contraint (M. de Burie) de lesser sa charge, s'il ne vous plest accompaigner l'honneur de vostre libéralité.

LA REINE DE NAVARRE, Lettres à François 1er, 1537. Lettre XCV.

Certes ces choses escrites de bonne plume et digerées par ordre pour vostre memoire tant heureuse et presente, accompaigneroient vostre parler ordinaire de graces infinies.

AMNOT, Projet de l'éloq. royale, composé pour Henri III.

..... J'accompagneray toujours vos requestes de la mienne.

HENRI IV, Lettres, 31 oct. 1576. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. I, p. 111.)

Je veux croire de plus qu'il accompagnera sa doctrine

de tant de prudence...., qu'il n'y aura pas un mot qui | crétaires d'État, avec ses deux petites mains collées sur sente la passion des partis.

BALZAC, Dissertations critiques, III.

Il accompagna ce succès d'une largesse publique, et rendit à chacun ce qu'il disoit avoir perdu.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Annales, 1. II, 11.

Tullus Hostilius établit par de sévères règlemens la discipline militaire et l'ordre de la guerre, que son successeur Ancus Martius accompagna de cérémonies sacrées, asin de rendre la milice sainte et religieuse.

BOSSUET, Discours sur I histoire universelle, III. 7.

Accompagnant les honneurs qu'on lui rendoit d'un air de grandeur et d'intelligence.

Flécuira, Oraison sunbbre de Mme la Dauphine.

Les Israélites accompagnoient leurs mariages de festins et de grandes réjouissances.

FLEURY, Mœurs des Israélites, § 14. Mariages. Femmes.

M. le prince, M. le duc, madame la duchesse et toute leur maison, sont dans la joie du mariage du duc de Bourbon avec mademoiselle de Nantes, que le roi accompagne de tout ce qu'ils peuvent désirer d'utile et d'agréable.

Mme DE MAINTENON, Lettres, 9 juin 1685.

Il savoit accompagner sa résistance de tant de douceur et de modestie, qu'on ne pouvoit s'empêcher de l'estimer et de l'aimer, lors même qu'on ne suivoit pas ses sentimens. D'AGUESSEAU, Vie de son père.

Jamais prince ne fut plus généreux (qu'Auguste, roi de Pologne), ne donna plus, n'accompagna ses dons de tant de grâce.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, l. I.

Ce qui me surprit le plus dans sa proposition, ce fut cette rapidité avec laquelle il la fit, et cette franchise obligeante dont il l'accompagna.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. VIII.

Cette manière de parler est d'un grand usage pour marquer l'accord mutuel des paroles, des regards, des gestes, etc.

Elle (madame de Beringhen) vint donc un matin seule avec son langage composé, où elle mit toute l'éloquence qu'il lui fut possible, qu'elle accompagna de beaucoup de larmes.

... Mais au fond, glorieux (Grimaldo) comme nos se-

son gros ventre, qui, sans presque s'en décoller ni se joindre, accompagnaient ses propos de leur jeu.

SAIMT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XIII, c. 21; 1721, t. XIX, c. 3.

Je ne pus m'empêcher de laisser échapper les noms de perfide et d'infidèle, que j'accompagnai d'autant de soupirs. PREVOST, Manon Lescaut, part. I.

Voilà de mes réponses que j'accompagnois civilement de courbettes de corps courtes et fréquentes, auxquelles, apparemment, ces messieurs prirent goût.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, part. V.

Il n'y répondit que par une révérence qu'il accompagne d'un coup d'œil où il y avoit bien des choses que j'entendis toutes, mais que je ne saurois rendre.

LE MÈME, la Vie de Marianne, part. II.

Je ne sais si vous vous souvenez des étranges discours que vous me tîntes... et des manières dont vous les accompagnâtes.

J.-J. ROUSSRAU, Nouvelle Héloise, part. I, lett. L.

Accompagnez d'un mot vos regards, vos soupirs. Ce mot, c'est le grand mot; dites-moi : Je vous aime. Durassay, la Coquette de village, I, 9.

On dit de même au passif Être accompagné de, accompagné de ;

Soit au propre entre deux noms de personnes :

Il monta en mer bien accompaigné de comtes, de barons et d'autre bachelerie.

FROISSART, Chroniques, I. I, part. I, c. 71.

Le conte d'Artois... leur ala au-devant accompaigné de nobles hommes.

Le Livre du très-chevalereux conte d'Artois, p. 20.

Je offre de passer en Italye en personne, accompaigné de cinquante mil hommes de pied et trois mil hommes d'armes avec l'équippage d'artillerye et municions qui sera nécessaire.

> FRANÇOIS Ier, Lettre à l'évêque d'Auxerre (V. Négociations de la France dans le Levant, t. I, p. 187).

Jannetin Doria... se leva en grande haste, et sans estre accompagné d'autre personne que d'un page qui portoit un flambeau devant luy, il accourut...

LE CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

Gênes bombardée se vit forcée à venir demander la

paix par son doge en personne, accompagné de quatre sénateurs.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XIII, c. 1.

Il étoit monté sur un bon cheval et accompagné de deux esclaves maures qui marchoient à ses étriers.

LE SAGE, le Bachelier de Salamanque, part. IV, c. 3.

De ses plus braves chefs qu'elle entre accompagnée.

RACIBE, Athalie, V, 2.

lrois-je, accompagné d'une femme importune, Me rouiller dans ma terre et borner ma fortune. GRESSET, le Méchant, II, 7.

Soit, au figuré, entre un nom de personne et un nom abstrait :

Le seigneur doncques ayant rencontré un architecte accompagné de tant de belles singularitez, et sur tout d'une bonne âme, s'en pourra asseurer, et luy commettre hardiment son œuvre.

PRILIBERT DE L'ORME, Archit., l. I, c. 3.

C'estoit un seigneur (l'évêque de Liège) accompaigné de béaucoup de vertus, de prudence, de bonté, et qui parloit bien françois.

MARGUERITE DE VALOIS, Mémoires.

Quant à Clément Marot..., encore qu'il ne fust accompagné de bonnes lettres, si n'en estoit-il si desgarny qu'il ne les mist souvent en œuvre fort à propos.

On dit que celuy qui faict profession de mentir doit estre accompagné de mémoire.

Est. Pasquian, Recherches de la France, VII, 6; X, 17.

Digne d'être reçue dans le ciel, où elle se présente accompagnée de ses bonnes œuvres.

Flichien, Oraison funèbre de Mme de Montausier.

Sa chambre est parfumée; c'est l'air de Vénus qui descend des cieux, accompagnée des grâces qu'une divinité pourroit avoir dans le commerce des mortels (la princesse de Conti).

Mme DE GRIGNAN, Lettres, 5 jauv. 1697. A Mme de Simiane.

Un Jean-Baptiste accompagné de sa seule vertu devient le censeur d'une cour voluptueuse.

Massillon, Caréme, Sermon sur la mort.

La mort même... n'est point un mal, quand elle nous rencontre accompagnés de la vertu.

CHATBAUBRIAND, les Martyrs, XV.

Soit entre un nom abstrait et un nom de personne:

Nos actions qui seroient guidées et accompaignées de la divinité ne seroient pas simplement humaines; elles auroient quelque chose de miraculeux comme notre croyance.

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

Soit enfin, ce qui est le cas le plus ordinaire, entre deux noms abstraits:

Je laisse là les empoisonnemens, les embusches, les violences desquelles la vie de l'homme est partie menacée en la maison, partie accompagnée aux champs.

CALVIN, Institution chrétienne, l. I, c. XVII, § 10.

... En cette sorte de mort, la plus muette me semble la mieux séante, si elle est accompaignée d'un ferme visage et grave.

MONTAIGNE, Essais, II, 6.

Je ne suis point icy exposé pour controller ce grand concile de Trente: mais j'eusse souhaité que la dévotion qu'on y apporta eust esté accompagnée de toutes les parties que les sages desirent en un bon zele.

Est. Pasquier, Recherches de la France, III, 34.

Ce conseil ne fut pas moins accompagné d'heur que de prudence, car tous furent taillez en pièces avec leur chef. VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, l. IV.

Il (Fiesque) estoit bien fait de sa personne et... tout ce qu'il faisoit estoit accompagné d'un air noble et grand, qui sentoit sa naissance illustre.

LE CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

Les choses sont tellement disposées que ce qui est convenable au corps est accompagné de plaisir, comme ce qui lui est nuisible est accompagné de douleur.

Bossurr, de la Connaissance de Dieu et de soi-même, c. 3, art. VIII.

Un sommeil médiocre accompagné d'un exercice réglé, rend une personne gaie, vigoureuse et robuste.

FÉNELON, de l'Éducation des filles, c. 2.

- (P. Corneille) sit voir sur la scène la raison, mais la raison accompagnée de toute la pompe, de tous les ornemens dont notre langue est capable.
  - J. RACINE, Réponse au discours de réception de Th. Corneille, 2 janvier 1685.

Il y a peu d'hommes dont l'esprit soit accompagné d'un goût sûr et d'une critique judicieuse.

LA BRUYÈRE, Caractères, C. 1.

L'élévation toute seule ne fait pas le bonheur des grands, si elle n'est accompagnée de la vertu et de la crainte du Seigneur.

Massillon, Petit Carême. IIIe dimanche.

La réputation et la vertu y sont regardées comme imaginaires, si elles ne sont accompagnées de la faveur du prince.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, &C.

Les bienfaits des hommes sont accompagnés d'une maladresse si humiliante pour les personnes qui les reçoivent! Marivaux, la Vie de Marianne, part. I.

Ce que je viens de dire est peut-être plus que suffisant pour prouver que l'instant de la mort n'est point accompagné d'une douleur extrême ni de longue durée.

Burron, Histoire naturelle. De la Vieillesse et de la Mort.

Étre accompagné de, accompagné de, s'emploient de même avec des noms de chose.

C'est une chose esmerveillable qu'en tous ces bons vieux autheurs..., vous ne trouvez un seul nom accompagné de surnom.

Est. Pasquien, Recherches de la France, IV, 203.

..... Ulysse, chez les Phéaciens, avouoit franchement qu'il ne connoissoit point d'autre félicité qu'un festin accompagné de musique.

FLEURY, Mœurs des Israélites, § XVII. Plaisirs.

Il (l'enfant) ne commence à rire qu'au bout de quarante jours : c'est aussi le temps auquel il commence à pleurer; car auparavant les cris et les gémissemens ne sont point accompagnés de larmes.

Burron, Histoire naturelle. De l'Enfance.

J'ai cent fois vers le ciel, témoin de mes douleurs, Poussé pour toi des vœux accompagnés de pleurs. Rotrou, Saint-Genest, III, 4.

Cela a lieu plus particulièrement dans la description de certaines localités.

Une muraille épaisse, flanquée de quantité de grosses tours, soustenue d'un grand rempart, et accompagnée d'un fossé revestu de brique.

SARAZIN, Siège de Dunkerque.

Un gros bourg accompagné d'une petite forteresse de brique cuite au soleil.

TAVERNIER. Voyages de Perse, l. II, c. 5.

Un pavillon dont le dessous étoit un grand salon accompagné de deux cabinets.

Mme DE LA FAYETTE, la Princesse de Clèves, part. III.

On dit quelquefois, avec des nuances particulières difficiles à définir, être accompagné par, accompagné par.

..... Je remerciois très-humblement Sa Majesté de vouloir que je *fusse accompagné par* une personne de condition jusqu'à la frontière.

L'ARCHEVÂQUE D'EMBRUN à Louis XIV, 15 juillet 1667. (Voir Négociat. relat. à la success. d'Espagne, t. II, p. 185.)

Il sortit sur-le-champ de sa maison et de Rome, sans vouloir étre accompagné par aucun de ses amis.

VERTOT, Révolutions romaines, II.

On dit, absolument, dans des acceptions analogues à celles qui ont été précédemment expliquées, bien, mal, peu accompagné, etc.

Les hommes d'armes estoient très-forts, bien montez et bien accompaignez; car peu en eussiez-vous veu qui n'eussent cinq ou six grands chevaulx.

Quant je congneuz cela, il me sembla bien qu'il n'y avoit pas de peril, et le manday au Roy, lequel vint incontinent à la porte, bien acompaigné.

Communes, Mémoires, I, 2; IV, 9.

Le vingtiesme de novembre, le prince de Couti, fort pes acompagné, ayant auparavant averti les chess des estrangers, sut receu à Prunai par Chastillon.

AGR. D'AUBIGNÉ, Histoire universelle, t. III, 1. I, c. 16.

Sans mentir, dit Paris, mon père avoit tort d'avoir peur que vous fussiez-mal accompagnée, et s'il eust sceu que vous l'eussiez esté si bien, il n'en eust pas tant esté en inquiétude. Gentil Paris, dit Silvandre, une personne qui a tant de vertus qu'a ceste belle nymphe, ne peut jamais estre mal accompagnée. Et moins encores, respondit-il, quand elle est entre tant de sages et belles bergères.

D'Unvé, l'Astrée, part. I, l. VIII.

La bonté qui est si aimable en tous les sujets où elle se trouve, est beaucoup plus estimable en vous, en qui elle est mieux accompagnée qu'elle ne fut jamais en personne.

VOITURE, Lettres, XXIII. A Mile de Rambouillet.

Le lendemain... sur les sept heures du soir, le corps

du roi d'Angleterre (Jacques II), fort légèrement accompagné... fut conduit aux Bénédictins anglois à Paris. SAINT-SIMON, Mémoires, 1701, t. III, c. 18.

Je meurs, mais mon âme s'envole bien accompagnée. Je viens d'envoyer devant moi ces gardiens sacriléges qui out répandu le plus beau sang du monde.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, CLXI.

ACCOMPAGNER, dans ces diverses sortes d'acceptions et de constructions, à l'actif et au passif, ne se prend pas toujours en un sens favorable. On y attache quelquefois, soit sérieusement, soit par plaisanterie, une intention ironique:

Ledict seigneur et moy avec luy nous retirasmes vers la petite chappelle, beaucoup *mieux accompagnez* au retour qu'à l'aller, mais c'estoit de bonnes arquebuzades.

MONTLUC, Commentaires, 1. IV.

L'amertume et le dégoût intérieur qui accompagneroit nécessairement l'attention que l'on feroit sur soi-même. PASCAL, Pensées, art. VII, 1.

Lorsque l'ignorance et la foiblesse accompagnent la crainte, elles l'étendent à une infinité de sujets.

MALEBRANCHE, Recherché de la vérité, V, 12.

La noblesse, de soi, est bonne; c'est une chose considérable: mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances, qu'il est très-bon de ne s'y point frotter.

Molière, George Dandin, I, r.

Ils accompagnent un langage si extravagant d'un geste affecté et d'une prononciation qui est contrefaite.

LA BRUYERE, Caractères, c. 5.

Pour faire un bon vers on l'accompagne d'un autre vers qui le gâte.

FENELON, Lettre à l'Académie française.

Tel est celui qui entre témérairement dans un état et dans une voie que Dieu ne lui avoit pas destinée; il y marche seul, accompagné de ses seules soiblesses.

MASSILLON, Conférences, Sur la vocation à l'état ecclésiastique.

Comment casser son mariage (de Henri VIII) avec une femme telle que Catherine d'Espagne, à laquelle on ne pouvait reprocher ni stérilité, ni mauvaise conduite, ni même cette humeur qui accompagne si souvent la vertu des femmes.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 135.

Tous les malheurs en foule accompagnent mes pas. RACAN, Psaumes, LXXXVII.

Puissent tant de malheurs accompagner ta vie, Que tu tombes au point de me porter envie! P. CORNEILLE, Horace, IV, 5.

En une autre saison cette naïveté

Dont vous accompagnez votre crédulité,

Anselme, me scroit un charmant badinage.

Molière, l'Étourdi, II, 5.

Comme si, condamnée à ne plus rien chérir, La vieillesse devoit ne songer qu'à mourir, Et d'assez de laideur n'est pas accompagnée Sans se tenir encor malpropre et rechignée. Le même, l'École des maris, I, 1.

Un fou rempli d'erreurs que le trouble accompagne, Et malade à la ville ainsi qu'à la campagne, En vain monte à cheval pour tromper son ennui. BOLLEAU, Épitres, V.

Quand des chiens étrangers passent par quelque endroit
Qui n'est pas de leur détroit,
Je laisse à penser quelle fête!
Les chiens du lieu, n'ayant en tête
Qu'un intérêt de gueule, à cris, à coups de dents,
Vous accompagnent ces passans
Jusqu'aux confins du territoire.
La Fontaine, Fables, X, 15.

ACCOMPAGNER a été autrefois employé dans le sens de « Recevoir en sa compagnie, in societatem accipere; » c'est ainsi que l'explique et le traduit, dans son Dictionnaire français-latin, Robert-Estienne.

Amis, dist-il, puisque Raison

As avec toy acompaignie,

Tu m'auras en ta compaignie.

JEAN BAUXANT, Chemin de povreté et de richesse, dans
le Ménagier de Paris, t. II, p. 33.

On disait : accompagner une personne en une chose, pour l'Associer à cette chose.

Charlemagne accompaigna Loys... en l'empire. Chroniques de Saint-Denis, 1. I, fol. 122 v°.

Faisons assavoir que NN.... nous accompaignèrent et accompaignent (nous ont associé et associent) en toutes les bourgeoisies... de cette ville et les yssues (revenus) desdites choses.....

Ordonnance de Charles V, 1371 (Voir Ordonnances des rois de France, t. V, p. 390).

On disait aussi, dans un sens analogue, accompagner une personne à une autre personne, pour L'associer à cette personne:

Seigneur, pour la plus haute chose qui soit, somes acompaignié à la plus haute gent du monde.

VILLEHARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, XXXIX.

(Il devait) cstre accompaigné aux neuf preux pour les biaux faits qu'il fit.

MENARD, Histoire de Bertrand du Guesclin, p. 2.

On trouve, dans un vieux texte, accompagné, pris absolument, dans le sens de, Associé, allié:

Somes tant ami e veisin, Si féaument accompaignié, E si d'amor entr' alié... Banoir, Chronique des ducs de Normandie, v. 11760.

Enfin on a dit: accompagner une personne, pour Lui donner une compagne:

Un particulier auroit eu soin de mieux accompagner ses fils.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1708, t. VI, c. 13.

ACCOMPAGNER s'est longtemps employé avec le pronom personnel, dans des sens divers;

Soit comme verbe réciproque, pour dire Se faire compagnon, aller de compagnie, se lier, se fréquenter, vivre ensemble:

Et tellement se accompaignerent et aymerent, que deux freres ne sceussent mieulx se plus entre aymer.

ANT. DE LA SALE, le petit Jehan de Saintré, c. 47.

Il est certain que les vertus et les vices s'accompagnent en nos mœurs, comme font les joies et les ennuis en nos aventures.

MALHERBE, Consolation à la princesse de Conti.

Et lor pria qu'il s'entr'amassent
Et que souvent s'acompagnassent.
GODEFROY DE PARIS, Chronique métrique, v. 7143.

Ou bien encore pour dire S'associer, se rassembler, s'appareiller.

... Avons ordené... que nulz de noz ossiciers...

ne se accompaigneront, ne participeront à marchandise.

Ordonnance de Jean I ou Jean II, 1355 (Voir Ordonnances des rois de France, t. III, p. 33).

Dous (deux) Engleiz vit mult orguillos Ki s'esteient acumpaignié Por ço ke bien erent preisié (estimés). Wacz, Roman de Rou, v. 13431.

Et li vilain s'acompagnièrent A grant torbes....

Dui et dui (deux à deux) au geu s'acompeignent; Li un perdent, li un gaheignent. Le même, Roman de Brut, v. 6270, 10841.

On trouve, au lieu du verbe réciproque, s'accompagner, s'entr' accom pagner:

Ores avint que Ysangrins

Et dans (maître) Ronneaux li bons mastins

En un bois s'entr'accompagnierent

Et moult grant piece ensemble alerent.

Ysorur, I, fable 51. (Voir Ronner, Fables inédites, t. I, p. 26.)

Soit comme verbe réfléchi avec des significations analogues.

On a dit, de cette manière, s'accompagner à :

E ces ki (ceux qui) de pour (peur) ce (se) furent muschiez (cachés), quand virent que li Philistien fuirent, as lurs s'accumpaignierent.

Les Quatre livres des Rois, I, XIV, 22.

Sé tu te voloies acompaigner à moi, je te porteroie foi et loiauté, et porrions conquerre assés de ceste contrée.

VILLEBARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, CXXXIII.

Et por ce se doit on penre garde à l'acompaignier à qui on s'acompaigne, car cil qui pert par le negligence de son compaignon ne s'en doit penre qu'à sa folie.

BEAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, c. xxi, 32.

Pierre Alphons dit: Ne t'acompaigne pas à tes anciens ennemis, car ce que tu feras de bien, ils le pervertiront ou amenuiseront.

Le Ménagier de Paris, 1re distinction, 9e art., t. I, p. 201.

Mult s'entremet de grant folie, Q'à plus fort de lui s'acumpaigne. MARIE DE FRANCE, Fables, XII, 16.

#### S'accompagner avec:

Si vinrent le sire de Clisson, à belle route (avec belle troupe) de gens d'armes, et aussi le sire de Labreth (d'Albret), atout (avec) deux cents lances, et s'accompagna en voyage avec le captal de Buch.

FROISSART, Chroniques, l. I, part. II, c. 213.

Jesus-Christ ne auroit nulle occasion d'avoir honte en nous acceptant: mais pource que selon sa grace infinie il s'accompagne avecques nous, qui sommes bas et contemptibles, voilà pourquoy il est dit qu'il n'en a point honte.

CALVIN, Institution chrestienne, l. II, c. XIII, § 2.

Certes, gentil chevalier, si c'estoit vostre plaisir, je m'accompagnerois volontiers avec vous.

J. LOUVEAU, trad. de Straparole, Ve nuit, fable I.

..... Petit garçonnet, cherche, de par Dieu, cherche t'accompagner avec qui t'aime.

LARRIVEY, la Veure, I, 5.

### S'accompagner envers:

(Le duc de Bretagne étant entré chez le connétable de Clisson) tous se levèrent... et le recueillirent... il s'accompaigna et humilia grandement envers eux et s'assit entr'eux.

FROISSART, Chroniques, I. III, c. 64, année 1387.

Ensin, s'accompagner de, qui est resté dans l'usage, que n'ont cessé de donner les dictionnaires; mais en remarquant, à compter du xvii siècle, qu'il ne se prend guère qu'en mauvaise part, et qu'il vieillit:

Il prenoit mal son faict... de se trouver en telle sorte, ainsi desguisé, au devant de son roy et de son maistre, et à qui estoient tous les gens d'armes dont il s'acompagnoit.

COMMENTES, Mémoires, III, 12.

Les uns (parmi les jeunes gens mal élevés) s'accompagnent de flatteurs et de plaisans poursuivans de repues franches.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales, Comment il fault nourrir les enfans.

Desja contre son expres commandement elle s'est accompagnée pour le venir trouver des comtes d'Ortenay et de Liscoit Escossois.

Sully, OEconomies royales, t. II, c. 18.

Douglas se mit dans une chaise de poste, s'accompagna de deux hommes à cheval, tous trois fort armés. SAIRT-SINOR, Mémoires, 1715, t. XIII, c. 26.

Si un larron d'adventure apperçois,

Avec luy cours : car autant que lui vaulx,

T'accompaignant de paillards et ribaux.

CL. MAROT. Psaumes, XXXII.

S'accompagner, s'accompagner de se disent particulièrement, en termes de vénerie, d'une ruse du cerf et du daim, pour échapper aux chasseurs, lorsque, pressés par les chiens, Ils se joignent à des bêtes de leur espèce et s'en servent pour donner le change.

Ilz.... s'accompaignent deux ou trois ou quatre cerfs ensemble.

GASTON PHOEBUS, De la Chasse (mss. de la Bibl. Imp.).

Il a plus souvent besoin de s'accompagner, de revenir sur ses voies.

Burron, Histoire naturelle, Quadrupèdes. Le Cerf ou le daim.

Ainsi que ACCOMPAGNER, s'accompagner de, s'est pris au figuré.

L'incivilité, l'ignorance, la simplesse, la rudesse, s'accompaignent volontiers de l'innocence.

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

Et de quelle indiscrétion

Ne s'accompagne point ton ardeur déréglée.

P. Correlle, la Place royale, III, 6.

Dans le passage suivant la préposition de exprime un rapport différent et équivaut à Au sujet de :

Se tele compaignie se fet, ne sont il pas compaignon de toz lor biens, mais des cozes tant solement de quoi il s'acompaignerent.

BRAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, c. xx1, 30.

ACCOMPAGNER est d'un usage spécial dans la langue des arts, en parlant de tout ornement accessoire.

Neptune danse avec sa suite. Les tritons, les fleuves et les pêcheurs accompagnent ses pas de gestes différens et de bruits de conques de perle.

Molière, les Amants magnifiques, 1er intermède, sc. 3.

En terme de musique, particulièrement, ACCOM-PAGNER signifie Jouer sur un ou plusieurs instruments, ou chauter les parties accessoires d'une pièce de musique, pendant qu'une ou plusieurs voix chantent, ou qu'un ou plusieurs instruments jouent la partie principale du sujet.

Allons, vous autres, venez, accompagnez sa voix.

Molikak, le Festin de Pierre, IV, 12.

Non pas; mais là-dessus j'ai fait une chanson, Je vais l'accompagner avec mon tympanon. Le Grand, Foire Saint-Laurent, sc. 25.

De la harpe et du luth frémissant sous leurs doigts, La corde harmonieuse accompagnait leurs voix.

Delille, le Paradis perdu, I.

ACCOMPAGNER, en ce sens, reçoit quelquesois un complément formé de la préposition de et de son régime qui indique l'instrument dont on se sert pour accompagner.

Il vous faudra trois voix, un dessus, une haute-contre et une basse, qui seront accompagnées d'une basse de viole, d'un théorbe et d'un clavecin.

Molika, le Bourgeois gentilliomme, II, 1.

Ricn ne le divertit tant qu'une belle voix accompagnée d'un luth touché délicatement.

LE SAGE, Gil Blas, 1. VIII, c. 11.

On ne dit pas seulement ACCOMPAGNER en parlant d'un morceau de musique, qu'on exécute, des instruments, des voix, mais en parlant des personnes elles-mêmes.

Nous voyons dans un des écrits de Lucien que Solon, après avoir parlé au Scythe Anacharsis des acteurs des tragédies et de ceux des comédies, lui demande s'il n'a point aussi remarqué les flûtes et les instrumens qui les accompaguoient dans leurs récits, et pour traduire mot à mot, qui chantoient avec eux.

Du Bos, Réfles. critiq. sur la poésie et sur la peinture, III, 7.

Sitôt que la musique s'y mêle (daus une pièce de théatre), il faut qu'elle s'arme de tous ses charmes pour subjuguer le cœur par l'oreille. Si elle n'y déploie toutes ses beautés, elle y sera importune, comme si l'on faisoit accompagner un orateur par des instrumens.

J.-J. ROUSSEAU, Observations sur l'Alceste de Glück.

ACCOMPAGNER semble employé en ce sens particulier, mais au figuré, dans l'exemple suivant :

Tout le peuple payen éclate en sanglots... toi seule, ô Sophronie, n'accompagnes point le deuil général, et quand tout pleure sur toi, toi seule ne pleures pas.

J.-J. ROUSSEAU, traduit du TASSE.

ACCOMPAGNER, en ce sens s'emploie absolument.

Il (le serin) quitte la mélodie de son chant naturel pour se prêter à l'harmonie de nos voix et de nos instrumens; il applaudit, il accompagne, et-nous rend au delà de œ qu'on peut lui donner.

Burron, Histoire naturelle, Oiseaux, le Serin.

Les Italiens méprisent les chiffres; la partition même leur est peu nécessaire; la promptitude et la finesse de leur oreille y supplée, et ils accompagnent fort bien sans tout cet appareil.

Ce mot même avertit celui qui accompagne dans un concert, qu'il n'est chargé que d'une partie accessoire; qu'il ne doit s'attacher qu'à en faire valoir d'autres; que sitôt qu'il a la moindre prétention pour lui-même, il gâte l'exécution.

J.-J. ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, art. Accompa-GNEMENT, ACCOMPAGNER.

Je sus transporté d'aise en apprenant qu'il accompagnoit du clavecin.

Madame Bruna, chanteuse italienne, chanta le motet, et fut bien accompagnée.

LE MEME, Confessions, part. II, L VIII, IX.

Il est aussi verbe pronominal. On dit s'accompagner d'un instrument, ou, absolument, s'accompagner.

Elle dessinoit, elle chantoit, elle s'accompagnoit de théorbe.

J.-J. ROUSSRAU, les Confessions, part. I, l. L.

Corinne, en s'accompagnant de sa lyre, chanta les merveilles de la création.

Mme DE STAEL, Corinne.

S'accompagner s'emploie encore dans un sens passif, en parlant d'un morceau qui est accompagné.

Un solo de violon s'accompagne du violoncelle ou du clavecin.

J.-J. ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, art. Accompagnement.

ACCOMPAGNÉ, ÉE, participe.

# ACCOMPAGNEMENT, s. m.

Autrefois ACCOMPAIGNEMENT, par deux ou par un seul c. (Voyez Robert-Estienne, Sainte-Palaye, etc., Dict.)

Au propre, Action d'accompagner, d'escorter, et par extension, Compagnie, escorte;

Soit pris absolument:

Cependant M. le cardinal Colonna est arrivé à Barcelone pour faire la fonction de l'accompagnement (de l'infante devenue impératrice).

L'ARCHEVÉQUE D'EMBRUN à Louis XIV, 29 décembre 1664. (Voir Négoc. relatives à la succession d'Espagne, t. I, p. 213.)

Le roi alla les premiers jours d'octobre passer une semaine chez M. le comte de Toulouse à Rambouillet, avec un très-court accompagnement.

Les entrailles du roi furent portées sans cérémonie à Notre-Dame, par deux aumôniers du roi, dans un de ses carrosses, sans personne d'accompagnement.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1712, t. X, c. 31; 1715, t. XIII, c. 15.

Soit joint par la préposition de au nom de la personne ou de la chose accompagnée :

Aians consideracion.... à l'acompaignement qu'ils ont fait de Nous et de notre Lignée.....

Jean I ou Jean II, Ordonuance de 1362. (Voir Ordonnances des rois de France, t. III, p. 588.)

Quelquefois, dans cette forme de construction, la préposition de a eu pour régime un nom désignant au contraire ce qui compose le cortége, l'escorte. ... Une quantité de hardes inutiles... un grand accompagnement de chevaux.

VOITURE, Lettres. CXLV. Au marquis de Pisani.

Ces accompagnemens inutiles de personnes qui n'ont rien à dire, puisque celui qu'ils accompagnent a seul tout l'intérêt à l'action, ces sortes d'accompagnemens, dis-je, ont toujours mauvaise grâce au théâtre.

P. CORNEILLE, Examen du Cid.

Le même écrivain qui a dit (on l'a vu plus haut, p. 499, 2° col.) S'accompagner d'une chose, pour S'associer au sujet d'une chose, a employé d'une manière analogue le substantif ACCOMPAGNEMENT:

Quant acompaignemens est ses de quel coze que ce soit et perte tourne en la compaignie, cascuns des compaignons doit paier de le perte selonc ce qu'il emportast du gaaing s'il y sust.

BEAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, c. xxi, 35.

ACCOMPAGNEMENT, au figuré, a le sens général d'Accessoire.

On le dit, par exemple, d'un édifice, d'un jardin.

Cette maison magnifique, avec ses accompagnemens et ses jardins.

LA FORTAINE, Songe de Vaux.

On le dit de toute œuvre d'art, des productions de la littérature et du théâtre.

L'harmonie dans les pièces de théâtre ne doit être qu'un simple accompagnement.

SAIRT-ÉVREMOND, Reflexions sur l'Opera.

Il n'y a que trois actes, dis-tu? — Non, et quelques accompagnemens qui font la longueur d'un spectacle ordinaire.

DUFRESHY, le Double veurage, Prologue.

Il est encore permis d'inventer beaucoup, pourvu qu'on laisse dans leur entier les faits et les caractères principaux, et que le reste n'en soit que des préparations et des accompagnemens nécessaires.

La Motte, Sur la tragédie. 1er discours.

Il avait conçu le dessin des accompagnemens de la statue du roi qu'il a faite pour Reins, sur les paroles qu'il avait lues dans le Siècle de Louis XIV.

VOLTAIRE, Lettres, 1763. A d'Alembert.

On le dit généralement de Tout ce qui s'ajoute à une chose, à la puissance, à la beauté, etc., et la fait valoir.

La coutume de voir les rois accompagnés de gardes, de tambours, d'officiers,..... fait que leur visage, quand il est quelquesois seul et sans ces accompagnemens, imprime dans leurs sujets le respect et la terreur.

Pascal, Pensees, art. V, 7.

'M. le Prince vouloit la même chose, avec de grands accompagnemens.

Mme de Motteville, Mémoires, année 1652.

Au reste, je crois, selon l'idée que je me fais de la personne et de l'esprit de Pauline, qu'elle est fort piquante et fort aimable, et mille fois plus que des beautés qui n'ont point ces accompagnemens.

Mme DE Saviona, Lettres, 14 septembre 1689.

Ne croyons pas que la charité défende de voir toutes sortes de vérités, et de juger des événemens qui arrivent et de tout ce qui en est l'accompagnement.

SAINT-SIMON, Mémoires, Introd.

Vous voyez, lui dit-il, le visage charmant Et les traits délicats dont la reine est pourvue; Je vous jure ma foi que l'accompagnement Est d'un tout autre prix et passe infiniment.

LA FONTAINE, Contes, IV, 9.

ACCOMPAGNEMENT est pris quelquefois, comme accompagner, dans un sens défavorable ou ironique.

La favorite étoit demeurée dans les mêmes sentimens de galanterie et de vanité, qui sont de mauvais accompagnemens à l'âge de quarante-cinq ans.

Mme DE MOTTEVILLE, Mémoires, année 1643.

Une figure à laquelle on s'accoutumoit, et qui, malgré une bosse médiocre par-devant, mais très-grosse et fort pointue par-derrière, avec tout le reste de l'accompagnement ordinaire des bossus, etc.

SAIRT-SIMON, Memoires, 1694, t. I, c. 16.

Mes ouvrages... n'en seront que mieux débités, quand ils paroîtront dans la pureté où ils doivent être, et dépouillés d'un accompagnement qui les salit et que j'ai toujours désavoué.

J.-B. Roussaau, Lettres, 14 janvier 1732.

Pour moi, je suis obligé de mettre mon petit orgueil à souffrir la goutte et tous ses accompagnemens.

VOLTAIRE, Lettres, 11 fevrier 1771.

ACCOMPAGNEMENT est un terme de musique qui se dit des mélodies ou parties secondaires qui servent à accompagner la mélodie principale ou sujet d'un morceau de musique exécuté par une voix ou par un instrument.

Il se dit aussi de l'exécution de ces mélodies.

Quand le musicien saura son art, les parties d'accompagnement concourront ou à fortifier l'expression de la partie chantante, ou à ajouter de nouvelles idées que le sujet demandoit et que la partie chantaute n'aura pu rendre. Dident. Lettre sur les sourds et musts.

L'harmonie de l'accompagnement ajoute à l'agrément du chant, en rendant les sons plus sûrs, leur effet plus doux, la modulation plus sensible, et portant à l'oreile un témoignage de justesse qui la flatte.

J.-J. Rousszau, Diet. de musique, art. Accompanyment

C'est à l'aide de ces modulations savantes, de cette harmonie simple et pure, de ces accompagnemens vis et brillans, que ces chants divins déchirent ou ravissent l'ant.

Le même, Lettre sur la musique françoise.

Leçons d'accompagnement est une expression set usilée.

Un organiste lui a donné quelques leçons d'accompagnement.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, V.

ACCOMPAGNEMENT est usité dans les locutions sir vantes :

Accompagnement de quatuor, c'est-à-dire des seuls instruments à cordes, violons, altos, basses de contre-basses; Accompagnement d'harmonie, c'est-à-dire, des seuls instruments à vent; Accompagnement à grand orchestre, c'est-à-dire, auquel concourent tous les instruments.

On dit, absolument, l'accompagnement pour le science de l'accompagnement:

Plusieurs conseillent d'apprendre la composition avait de passer à l'accompagnement; comme si l'accompagnement n'étoit pas la composition même.

J.-J. ROUSSEAU, Dictionn. de musique, art. Accompagi

Il est fait allusion à l'acception musicale du ACCOMPAGNEMENT dans le passage suivant :

Sa lyre suspendue (d'Ovide) ne rendait plus que des accords plaintifs, lugubre accompagnement des vents du nord.

Mme DE STAEL, De l'Allemagne, part. II, c. 22.

ACCOMPAGNEMENT est aussi un terme de blason; il se dit de Tout ce qui est hors de l'écu, comme les supports, le cimier, les lambrequins, etc.

Les parties intégrantes du blason sont : 1° l'escu; 2° les émaux; 3° les partitions, etc.; 4° les autres accompagnemens de l'escu.

P. Minestrier, Abrège méthodique des principes heraldiques.

ACCOMPAGNATEUR, TRICE, s. m. et f.

Terme de musique. Celui, celle qui accompagne avec la voix ou avec quelque instrument la partie principale d'un morceau de musique exécuté par une voix ou par un instrument.

Ce mot ne paraît dans le Dictionnaire de l'Académie qu'en 1762; quelques dictionnaires en citent cependant cet exemple du xvir siècle :

Je chantois passablement, mais j'avois au clavecin le plus misérable accompagnateur.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres.

Il faut qu'un bon accompagnateur soit grand musicien.
J.-J. Rousseau, Dict. de musique, art. Accompagnateur.

On trouve dans Beaumanoir, Coutumes du Beauvoisis, c. XXI, 32 (passage cité plus haut, pag. 498, 2° col.), le substantif ACOMPAIGNIER, au sens de Compagnon.

On trouve dans Nicot et dans Cotgrave l'adjectif ACCOMPAGNABLE, ainsi défini par le premier : « Celui ou celle qui est aisé à se rendre compagnon d'aucun. »

.... Et parceque l'homme prévenu de sa passion ne sauroit ni bien juger ni bien élire, Dieu l'a rendu accompagnable et lui a donné un naturel qui aime la sociéte.

D'Uari, l'Astrée, II part., l. XII.

ACCOMPLIR, v. a. (de la préposition à et du vieux verbe complir, formé sur le latin complere).

On l'a écrit ACOMPLIR, ACUMPLYR, etc. (Voir le

Glossairs de Sainte-Palaye et les exemples ci-après).
Accomplir signifie au propre Achever entièrement et quelquefois amener à la perfection.

Il vous a pleu me commander que je achevasse et accomplisse diligemment la translation des œuvres de Jules César par moy pieçà commencée.

Rob. GAGUIN, trad. des Commentaires de César, prologue (à Charles VIII).

Quelque cruclle que la mort vous paroisse, elle ne doit servir à cette fois que pour accomplir l'œuvre de la grâce. Bossurt, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

Le sang des martyrs étoit encore la semence des sidèles, et les chrétiens persécutés accomplissoient encore dans leur corps ce qui manquoit à la passion de leur maître.

MASSILLOB, Panégyrique de sainte Agnès.

Son visage s'achève par un menton qui l'accomplit.

Portraits de M<sup>lle</sup> de Montpensier, XCIII. Portrait d'une princesse.

Mais Dieu, qui est le maître des cœurs, et dont le divin esprit souffle où il veut, sit de ce prince (le duc de Bourgogne) un ouvrage de sa droite, et entre dix-huit et vingt ans il accomplit son œuvre.

SAINT-Simon, Mémoires, 1712, t. X, c. 17.

Il se prend généralement pour Effectuer, mettre à exécution, faire.

Que pouvoit penser le prince, si ce n'est que pour accomplir les plus grandes choses, rien ne manqueroit à ce digne fils que les occasions.

Bossuet, Oraison sunèbre du prince de Condé.

Il se dit, en ce sens, de ce qui est souhaité, demandé, promis, résolu, convenu.

Et cis, pour leur proiere acomplir... dist que il iroit mout volentiers.

VILLEBARDOIN, Conqueste de Constantinobie, CXIX.

Je sis un vœu que je n'ai point accompli, dont moult me pèse.

Et se mirent... douze bourgeois des plus suffisans en otages, pour accomplir les convenances.

FROISSART, Chroniques, l. I, part. I, c. 47; 234.

Plus legièrement ou plustost ensuyvent et acomplissent l'appétit et voulenté de la chair que le plaisir et commandement de Dieu.

Le livre de l'internelle consolacion, II, 3.

Si Dieu a eu envie de faire une personne belle, il a bien accomply sa volunté en ceste dame.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, 1. I, c. 41.

Apprenons donc de ceste seule confession de David, que les saincts Peres sous l'Ancien Testament n'ont pas ignoré combien Dieu accomplist peu souvent, ou du tout n'accomplist jamais en ce monde les choses qu'il promet à ses serviteurs.

CALVIN, Institution chrestienne, l. II, c. X, § 17.

Si tu veux l'éprouver, tu trouveras qu'il ne me manque rien pour accomplir tes désirs et les miens.

Perrot d'Arlancourt, trad. de Lucien. Dialogue de Cléonarium et de Léena.

La volonté divine est en tout état efficace par elle-même, et contient en elle-même tout ce qu'il faut pour accomplir ses décrets.

Bossurt, Traité du libre arbitre, c. 10.

Ses vœux furent enfin accomplis: mais elle ne vit pas le jour du Seigneur; elle mourut....

FLÉCRIER, Oraison funebre de Mme la Dauphine.

Obligée (Venise) par des traités de donner passage aux troupes allemandes, elle *accomplissait* ces traités sans peine.

Voltaire, Siècle de Louis XIV, c. 18.

Les circonstances étaient favorables; le czar en liberte ne se pressait pas d'accomplir ses promesses.

LE MEME, Histoire de Charles XII. 1. VI.

Tandis que le ciel poursuit ses desseins, l'enfer accomplit ses menaces.

CHATHAUBRIAND, les Martyrs, XIII.

Mult, dist-il, te donrai... Se tu ta parole acomplis.

WACE, Roman de Brut, v. 8451.

Bien a dus Begues son convent (dessein) acompli.

Garin la Loherain, t. II, p. 170.

Et je me voil, fet-il, pener De tot son voloir acomplir.

Roman du Renart, v. 18154.

..... Il vit qu'il ne porroit Acomplir ce qu'il désirroit.

D'acomplir ta bonne requeste.

Roman de la Rose, v. 1505, 4693.

Et l'empereur ne fait qu'accomplir à regret Ce que toute la cour demandoit en secret.

J. RACINE, Britannicus, III, 3.

Rien ne me retient plus, et je puis dès ce jour Accomplir le dessein qu'a formé mon amour. Le même, Bajaset, II, 1.

Résolu d'accomplir ce cruel sacrifice,
J'y voulus préparer la triste Bérénice.
Le même, Bérénice, II, 2.

J'ai reçu ta parole, il faut qu'on l'accomplisse.

Voltaire, Alzire, I, 4.

Il se dit encore de ce qui a été annoncé, pré

Ore acumplirad Nostre Sires ço que il par mei par e tun règne trencherad.

Les quatre lieres des Rois, I, XXVIII, 17.

La fortune... accomplit à Sylla la révélation qu'il a cue en dormant.

Amor, trad. de Plutarque. Vie de Sylla, c. 1

Le temple avoit accompli, pour ainsi parler, tout quoi il étoit destiné; le Christ y avoit paru selon les cles d'Aggée et de Malachie.

Bossurt, Méditations sur l'Évangile, la dernière set du Sauveur, LXVII° jour.

Ce discours lui a si bien frappe la tête, qu'elle point eu de repos qu'elle n'ait accompli les prophétie Mare de Sévioné, Lettres, 1° janvier 1674.

J'ai été assez heureux pour que ma prédiction a accomplie.

MONTESQUIRU, Lettres persanes, CXXX.

Mon rêve n'a-t-il pas été accompli?

Voltaire, Essai sur les mœurs, c. 6. Usages et sent des nations auciennes.

Dicu, qui voyez mon trouble et mon affliction, Détournez loin de moi sa malédiction, Et ne souffrez jamais qu'elle soit accomplie. J. RACINE, Athelie, V. 7.

Il se dit enfin de ce qui a été ordonné, réglé

Ma parole..... n'ad acumpli.

Jo ai acumpli son cumandement.

Les quatre livres des Rois; I, xv, 11, 13.

Ostruce (autruche)... oblie ses oes (œufs) en tel niere que jamais ne l'en sovient ne po ne grant; ma chalor dou soleil et l'atempremens dou tens acompli office et eschaufe ce que la mere devroit eschaufer.

BRUHETTO LATINI, *li Trésors*, part. II, liv. I, c. De l'Ostruce.

lceulx obéirent voulentiers au roi de France et accomplirent son mandement.

FROISSART, Chroniques, 1. I, part. I, c. 61.

Il a tousjours presché publicquement que le roy retourneroit de rechief en Italie, pour acomplir ceste commission que Dieu luy avoit donnée, qui estoit de reformer l'Église à l'espée et de chasser les tyrans d'Italie...

COMMENES, Mémoires, VIII, 26.

Tous les justes ont le pouvoir d'accomplir les commandemens de Dieu; néanmoins, pour les bien accomplir, ils ont besoin d'une grâce efficace.

PASCAL, Provinciales, II.

Il n'est pas dit que celui qui accomplit la loi aime le prochain: mais il est dit que celui qui aime le prochain accomplit la loi.

NICOLE, Essais de morale. Sur l'Épître du quatrième dimanche d'après l'Épiphanie, VI.

Il faut néanmoins, pour accomplir cette course, qu'elle (la lune) aille cinq mille six cents fois plus vite qu'un cheval de poste qui feroit quatre lieues à l'heure.

LA BRUYERE, Caractères, c. 16.

Cette ville profane (Venise) manque d'eau vive; il est impossible d'y accomplir une seule ablution légale.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, XXXI.

Peu de prélats ont aussi bien connu que lui la force et l'étendue de la maxime la plus consolante de l'Évangile, maxime qu'on ne répête pas assez et qu'on pratique moins encore : celui qui aime son frère a accompli la loi.

D'ALEMBERT, Éloge de Vauréal.

Nuit et jour les commandemens
Que ge commande as fins amans.

Roman de la Rose, v. 2050.

Vostre vouloir suy content d'acomplir.

CHARLES D'ORLÉANS, Poésies. Au temps passé quand
nature me fil.

Que peut-on m'ordonner que mon bras n'accomplisse?
P. CORNELLE, le Cid, V, 8.

J. RACINE, Mithridate, V. 3.

Oui, si près d'accomplir notre grande entreprise, Je frémis à vos yeux de joie et de surprise. La Fosse, Manlius, III, 5.

ACCOMPLIR s'est autrefois dit des personnes aussi bien que des choses.

D'une seule, dans le sens de l'Achever, la mettre à mort, comme le mot latin conficere, mais avec l'addition de quelque mot rappelant l'idée d'une exécution légale.

Il doit lors *être* mené et *accomply* à justice, et le corps, jaçoit ce qu'il soit mort, livré à tel exemple, comme s'il fust en vie.

BOUTEILLER, Somme rurale, tiltre XXXIV.

De plusieurs, dans le sens d'en Compléter le nombre.

Donna la charge de les accomplir jusques au nombre de deux mille hommes.

G. DU BELLAY, Mémoires, liv. VI, ann. 1537.

Dans le langage de l'ancienne chevalerie, accomplir ses armes, c'était Mener à fin une entreprise de chevalerie; accomplir les armes, le faict d'armes, l'entreprise d'un chevalier, c'était Répondre au défi.

Saintré ne cessa de querir puissants destriers.... et autres choses à luy necessaires pour briefvement faire son voyage et accomplir ses armes.

ANT. DE LA SALE, le petit Jehan de Saintre.

A tous chevaliers et escuyers gentilzhommes de nom et d'armes sans reprouche: Je.... fais assavoir à tous, que à l'ayde de Dieu, de Nostre-Dame.... seray.... prest pour lendemain faire les armes qui cy-après sont escriptes.... S'il est adonc gentilhomme.... qui acomplir les me vueille; et premièrement serons et le gentilhomme.... qui acomplir me vouldra mon emprinse, montez à cheval en selles de guerre....

MONSTRELET, Chroniques, vol. I, c. 8.

En ce temps aussi y avoit un Anglois nommé Cornouaille.... vaillant chevalier. Il vint en France à saufconduit, pour faire armes pour l'amour de sa dame, voires à outrance. Aussi y avoit-il en la cour du roy un vaillant chevalier.... lequel fist sçavoir au dit Cornouaille qu'il estoit prest de lui accomplir le fait d'armes, aiusi qu'il le requeroit.

JUVÉNAL DES URSINS, Histoire de Charles VI, année 1409.

Accomplir la faute d'un chevalier c'était le Suppléer dans l'exécution de son engagement, tenir sa place au combat en son absence. Le chevalier aux trois couleuvres estoit appareillé d'accomplir la faulte de ses deux compagnons qui estoient blecez.

Perceforest, t. VI, fol. 64 ro, col. 2.

On disait encore accomplir de sa lance pour, En rompant une lance.

Se dressa Lancelot sur les estriers.... et frappa ung chevalier.... si durement qu'il le porta à terre... et passa oultre pour.... accomplir de sa lance, car elle n'estoit pas encore rompue.

Lancelot du Lac, t. III, fol. 117 vo, col. 2.

Accomplir peut se dire d'une manière absolue.

Il faut consulter lentement, exécuter promptement, délibérer à loisir, et vistement accomplir.

CHARRON, De la sagesse, II, 10.

Aujourd'hui il n'est plus question de résoudre; il est temps d'exécuter et d'accomplir.

BOURDALOUE, Sermons. Sur la Communion pascale.

ACCOMPLIR est aussi verbe pronominal.

Si tant de bons effets qui s'accomplissent par la liberté des hommes se rapportent toutesois si visiblement à la volonté de Dieu, il faut croire que tout l'ordre des choses humaines est compris dans celui des décrets divins.

Bossurt, Traité du libre arbitre, c. 3.

Quelle intention puis-je avoir, disoit-elle, sinon que la volonté du Seigneur s'accomplisse?

FLECHIER, Oraison funèbre de Mme la Dauphine.

Nos années s'écoulent, le compte de nos jours s'accomplit insensiblement.

Le même, Lettres, CL.

Mais la prophétie ne tarda pas à s'accomplir en la personne de la duchesse de Meckelbourg.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1694, t. I, c. 25.

Fais-moi savoir si tu veux que le mariage s'accomplisse dans le sérail.

Montesquieu, Lettres persanes, LIII.

Et que je meure au moins dessus le même lit Ou mon funeste hymen hier au soir s'accomplit. Mairet, Sophonisbe, V, 5.

I vu zi fait le serment, il faut qu'il s'accomplisse.
Voltaire, Maliomet, III, 7.

ACCOMPLI, IE, part.

Il se prend dans les divers sens du verbe et se dit, au propre, de ce qui est Achevé entièrement.

Tout homme de bon entendement, sans voir une histoire accomplie, peut presqu'imaginer de quelle humeur fut un peuple, lorsqu'il lit ses anciens statuts et ordonnances.

EST. PASQUIER, Recherches de la France, IV, 1.

En effet, quelle diligence! en neuf heures l'ouvrage est accompli.

Bossurt, Oraison sunèbre de la duchesse d'Orléans.

Ce fut pendant le cours de cette maladie que la paix de Savoie devint publique et que le roi régla tout ce qui regardoit la princesse de Savoie et les deux otages, jusqu'aux restitutions accomplies.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1696, t. I, c. 35.

Un cercle accompli tout entier.

Roman de la Rose, v. 17020.

Et pour fermer ma complainte accomplie...

CL. MAROT, Élégies, I, XVIII.

Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli.

Boilbau, Art poétique, III.

Il est, en ce sens, fort usité lorsqu'il est question du temps, de l'àge.

Il n'ha encores cinq ans accomplis.

RABELAIS, Gargantua, I, 50.

La trève estoit expirée et les quatre moys accomplis et plus.

FROISSART, Chroniques, l. I, part. I, c. 160.

Est-ce que les temps de confusion ne sont pas encore accomplis?

..... Ce peu d'heures, saintement passées parmi les plus rudes épreuves,..... tiennent lieu toutes seules d'un âge accompli.

BOSSUET, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir changer les hommes d'opinion sur les choses les plus sérieuses.

La Bruyère, Caractères, c. 12.

Voici le plus jeune des auteurs qui vient vous demander votre protection pour ses ouvrages. Il auroit bien

voulu attendre pour les mettre au jour qu'il eût huit ans accomplis; mais il a eu peur qu'on ne le soupçonnât d'ingratitude s'il étoit plus de sept aus au monde sans vous donner des marques publiques de sa reconnoissance.

Recueil des ouvrages de M. le duc du Maine, Épitre dédicatoire à M<sup>me</sup> de Montespan, par M<sup>me</sup> de Maintenon.

La nature lui avoit donné le privilège singulier de charner les hommes pendant le cours de sa vie, qui duroit encore après quinze lustres accomplis.

LE SAGE, Gil Blas, VIII, 1.

Iloc séjorne huit jors tos acomplis.

La mort de Garin, v. 2479.

Bien a set ans passez et acomplis Que je ne vi ma moillier et mon fis. Hist. litter. de la France, t. XXII, p. 291. Chansons de geste. — Amis et Amile, ms. 7227-5, fol. 94 vo.

Et Bertran avoit bien seize ans tous accomplis.

CUVELIEN, Chronique de Bertrand Du Guesclin, v. 318.

Dies illa, dies iræ

Encores n'est pas accomply

Quant vefve a son cueur adiré

Et mis son mary en obly.

MARTIN FRANC, Champion des dames.

Le théâtre jamais ne doit être rempli
D'un argument plus long que d'un jour accompli.
VAUQUELIN DE LA FRESNAIE, Art poétique.

Et quand l'âge accomply les conduit au trépas, Ce n'est que pour renaître à la vie éternelle, RAGAN, Psaumes, XXIII.

Les temps sont accomplis; princesse, il faut parler.

J. RAGINE, Athalie, I, 2.

On s'est autrefois servi de la même manière du imple compli.

Et quant il ot xv anz et compliz et passez.

Parise la duchesse, p. 87.

ACCOMPLI est encore fort usité en parlant de ce ui a eu son effet, souhaits, promesses, desseins, onventions, prédictions, ordres, etc.

Lores fud acumplie la parole Nostre-Seigneur qu'il out lite à Hiéu que ses fiz jesque à la quarte generation tenlreient le sied réal de Israel.

Les quatre livres des Rois, IV, XV, 12.

Brief on peut alleguer que les promesses de Dieu n'ont nulle certitude, si elles dependent d'une impossibilité pour n'estre jamais accomplies.

CALVIN, Institution chrestienne, 1. II, c. 5, § 10.

Prophètie trop réelle et trop véritablement accomplie!

Bossuer, Oraison funèbre de la reine d'Angleterre.

Ce qui a renversé et ce qui renverse tous les jours des familles entières, ne sont-ce pas des souhaits trop vastes, des souhaits criminels, accomptis par des divinités d'autant plus mortellement et plus malignement ennemies, qu'elles étoient plus condescendantes et plus faciles?

BOURDALOUE, Caréme. Sermon sur la prière.

En toi sera la profésie, Que Sibile dist, acomplie. WACE, Roman de Brut, v. 11218.

La volenté de Dieu accomplie en sera. Cuveller, Chronique de Bertrand Du Guesclin, v. 127.

Faut-il, Abner, faut-il vous rappeler le cours Des prodiges fameux accomplis en nos jours? J. RAGINE, Athalie, I, 1.

On donne à votre choix un plein consentement, Vos vœux sont accomplis.

DESTOUCHES, l'Irrésolu, V, 2.

ACCOMPLI est quelquefois adjectif.

On le trouve dans de vieux textes au sens de Complet, entier.

On asseure que la levée des gens de pied est de seize mil hommes, afin qu'estans arivez en Hongrie, ils soient douze mil acomplis.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, I. I, lettre xx, 23 jain 1595.

Hervis enchauce (poursuit) une lieue acompli.

Mantel ot riche et pelisson hermin Qui li traîne demi-pié acompti. Garin le Loherain, t. II, p. 32; 180.

Accompli, adjectif, signifie communément Qui est parfait dans son genre.

Il se dit des choses; Au sens physique:

La louoit de tous ses membres si beaux, accomplis et proportionnez.

G. BOUCHET, Serées. Troisième serée, des femmes et des filles.

.... Son visage est presque accompli.

Autrrau, Démocrite prétendu fou, I, 6.

#### Au sens moral:

Là est tousjours (au pays où nous sommes) la parfaite religion, la parfaite police, le parfait et accomply usage de toutes choses.

L'enfance de la poésie et de plusieurs autres sciences, il (Homère) l'a rendue meure, parfaite et accomplie.

MONTAIGNE, Essais, I, 30; II, 36.

C'est un tribut de l'humanité que de ne voir jamais çà bas chose qui soit entièrement accomplie.

D'Unra, l'Astrée, 2º part., l. XII.

D'où il paroît que les hommes sont dans une impuissance naturelle et immuable de traiter quelque science que ce soit dans un ordre absolument accompli.

PASCAL, Pensées, part. I, art. II, 15.

Marie a été le modèle accompli de la dévotion parfaite.

NICOLE, Essais de morale. Sur l'évangile du 2º dimanche après l'Épiphanie, IX.

Si madame de Bouillon eût eu autant de sincérité que d'esprit, de beauté, de douceur et de vertu, elle eût été une merveille accomplie.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, 1649.

Ainsi fut donnée au monde, en la personne de Jésus-Christ, l'image d'une vertu accomplie.

Bossuer, Discours sur l'histoire universelle, II, 6.

Quoique tout soit également parfait en soi, puisque tout est sorti des mains du Créateur, il est cependant, relativement à nous, des états accomplis et d'autres qui semblent être imparfaits ou difformes.

Burron, Histoire naturelle. La Chauve-Souris.

Sa cour (de Louis XIV) était remplie des hommes les mieux faits de l'Europe, et il y avait à la fois plus de trente semmes d'une beauté accomplie.

VOLTAIRE, Fragments sur l'histoire, art. XXVII.

J'étois né pour servir d'exemple à ta colère, Pour être du malheur un modèle accompti. J. Racina, Andromaque, V, 5.

Il se dit aussi, et très-fréquemment, des personnes.

Il estoit accomply en toutes les beautez et graces que gentilhomme pourroit avoir.

LA REINE DE NAVARRE, Heptaméron, 16º nouv.

Ja ressembles tu de visage et corsage a ton grant père qui fut en son temps ung des acomplis chevaliers qui feust en chrestienté.

Le loyal serviteur, c. 1.

Certes il seroit impossible de trouver gentilhomme si accomply en beaulté et chevalerie comme il est.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, l. I, c. 10.

Il (le prince de Conti) avoit la tête fort belle, tant pour le visage que pour les cheveux, et c'étoit un très-grand dommage qu'il eût la taille gâtée, car, à cela près, c'étoit un prince accompli.

BUSSY-RABUTIN, Mémoires.

Le capitaine n'est pas *accompli*, s'il ne renferme en soi l'homme de bien et l'homme sage.

FLÉCHIER, Oraison funèbre de Turenne.

Je vous exhorte toujours à bien ménager le désir qu'a cet ensant de vous plaire; vous en ferez une personne accomplie.

Mme de Sévigné, Lettres, 11 mai 1680.

Il ne lui manquoit (à M<sup>me</sup> de Mazarin) que de l'esprit pour être accomplie.

Mme DE LA FAYETTE, Histoire d'Henriette d'Angleterre.

Il passe en beauté feu Narcisse Qui fut un blondin accompli.

Molière, Pastorale comique, 20. 2.

Insensé que j'étois! ai-je dû présumer

Que le Ciel pour moi seul eût pris soin de former

Ce qu'on ne vit jamais, une femme accomplie?

DESTOUCRES, le Philosophe marié, I, 1.

En hommes accomplis chaque roman abonde, Mais ils sont, par malheur, fort rares dans le monde. PICARD, les Conjectures, I, I.

Bien que l'idée exprimée par ACCOMPLI ne paraisse pas devoir admettre de degrés, il est trèsordinaire qu'il se construise, comme parfait et autres mots de ce genre, avec les adverbes plus et moins.

Virgile en ses Géorgiques, que j'estime le plus accompty ouvrage de la poésie.

MONTAIGNE, Essais, II, to.

Il faut auparavant que je donne l'idée d'une méthode encore plus éminente et plus accomplie.

PASCAL, Pensées, part. I, art. II, 4.

Il est vrai que l'Odyssée représente dans Ulysse un | faire l'hypocrite pour être le plus accompli scélérat du héros plus régulier et plus accompli.

FÉNELON, Dialogues sur l'éloquence, I.

Cétoit (le duc de Médina-Sidonia) un des plus grands seigneurs d'Espagne et des plus accomplis.

SAINT-SIMON, Memoires, 1713, t. XI, c. 7.

Nerva adopta Trajan, prince le plus accompli dont l'histoire ait jamais parlé.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 15.

Et voit-on sous le ciel prince plus accompli. P. CORNEILLE, Héraclius, I, 2.

On l'a construit autrefois avec l'adverbe mieux.

De point en point c'est la mieux acomplie Qui avjourd'hui soit ou (au) monde vivant.

J'ai une dame choisie La mieux en bien acomplie Que l'on puist jamais veoir. CHARLES D'ORLEANS, Ballades, X; Chansons, 111.

On a dit et on peut dire encore, pour marquer davantage la valeur absolue du mot : accompli de toutes pièces, accompli de tout point :

Nos anciens evesques, abbez et religieux qui prindrent la charge de nostre histoire, nous representent Clovis pour un prince accomply de toutes les pieces qu'on pouvoit desirer en un grand guerrier.

Est. Pasquier, Recherches de la France, V, I.

Je prétends qu'il soit fait comme on n'en trouve point, Qu'il soit posé, discret, accompli de tout point. REGNARD, le Distrait, I, 1.

Accompli en tout genre.

Nous ne devons pas être étonnés que Cyrus ait été si accompli en tout genre, nous qui savons que c'est Dieu lui-même qui l'avoit formé pour être l'instrument et l'exécuteur des desseins de miséricorde qu'il avoit sur son peuple.

ROLLIN, Traité des Études, liv. VI, part.III, c. 2, art. 1er.

ACCOMPLI a été quelquefois pris en mauvaise part, ironiquement.

O détestable filou! il ne te manquoit donc plus qu'à

monde.

SCARRON, Nouvelles tragi-comiques. Les Hypocrites.

Il est vray, Mademoiselle, que lorsque vous ne voulez pas estre meschante, vous êtes la plus accomplie personne du monde.

VOITURE, Lettres, XXII. A Mile de Rambouillet.

Je vous prendrois pour un sot, mon très-cher ami, si je ne vous connoissois depuis longtemps pour le fou le plus accompli qu'il y ait eu au monde.

VAUVENABGUES, Caractères, l'Etourdi.

ACCOMPLI se trouve quelquefois avec un complément formé au moyen des prépositions en, par, de et de leur régime;

De la préposition en :

Tous les Derviches et Santons générallement sont de grands hypocrites, car ils se font passer pour des gens addonnez entièrement à la contemplation de Dieu, et cependant ils sont accomplis en tous vices sans exception.

THÉVENOT, Voyage de Levant, c. 40.

De la préposition par:

Vous... princesse accomplie par l'assemblage de tant de qualités... vous mourrez, et vous mourrez tout à l'heure. MASCARON, Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre.

La France le vit alors accompli par ces derniers traits. Bossurt, Oraison funèbre du prince de Condé.

De la préposition de :

Il est accompli de toutes les bonnes parties que l'homme scauroit avoir.

ROB. ESTIERNE, J. THIERRY, NICOT, Dictionnaires.

Les cinq journées estoient accomplies de si belles histoires, qu'elle avoit grand peur que la sixiesme ne fust pas pareille.

LA REINE DE NAVARRE, Heptaméron, 50º nouv.

Il n'y a ny statues ny trophées de marbre, ny arcs de triomphe, ny coulomnes, ny sepultures magnifiques, qui puissent combattre la durée d'une histoire éloquente, accomplie des qualitez qu'elle doibt avoir.

Amnor, Trad. des vies de Plutarque, Aux Lecteurs.

De combien se rend notre poésie plus douce, quand elle est accomplie de la rime.

EST. PASQUIER, Recherches de la France, VIII, 8.

Les périodes sont accomplies de tous leurs nombres.

Balzac, Lettres, I, 1.

# ACCOMPLISSEMENT, s. m.

On l'a écrit, comme le verbe, par un seul c. Achèvement, exécution entière, soit d'une chose commencée;

Le commencement nous vient de la nature, le progrès et accroissement des préceptes de la raison, et l'accomplissement de l'usage et exercitation.

> AMNOT, Traduction de Plutarque, OEuvres morales. Comment il faut nourrir les enfans.

Les anciens ont dit que celuy qui a bien et heureusement commencé, a la moitié de l'accomplissement de son œuvre.

Sous deux personnes de mesme nom fut le royaume restably: premierement, par la venue de Jeanne la Pucelle, et, pour accomplissement, par Jean Bastard d'Orleans, comte de Dunois, qui reduisit en fin la Normandie et la Guyenne sous l'obéissance de Charles VII.

EST. PASQUIER, Recherches de la France, III, 22; IV, 26.

Servius Tullius, et ensuite Tarquin le Superbe l'édifièrent, l'un des richesses des alliez, et l'autre des dépouilles des ennemis; mais l'accomplissement de l'ouvrage estoit réservé à la liberté.

PERROT D'ABLANCOURT, Trad. de Tacite, Histoires, liv. III, XI

Cela ne veut dire autre chose si non que la création de ce monde n'étoit qu'un préparatif de l'ouvrage de Dieu, et que la gloire de ses élus en seroit le dernier accomplissement.

Bossuer, He Sermon de la Toussaint.

Soit d'une chose souhaitée, promise, résolue, convenue :

Je me jette aux pieds de la grande bonté qui peult vous donner l'accomplissement de mon desir, qui, je suis seure, seroit vostre contentement.

LA REINE DE NAVARRE, Lettres, 1546. Lettre 141, à François Ier.

J'escris à la Royne, ma bonne sœur, en faveur du sieur de La Noue pour l'accomplissement de la grâce qu'elle luy avoit ci-devant accordé.

HENRI IV, Lettres, 5 septembre 1589. (Voy. Lettres missives de Henri IV, 1. III, p. 24\*)

Voyez quelle sérénité cet accomplissement de ses desirs répand dans son cœur et sur son visage.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 8.

On peut dire que l'accomplissement de ses promesses est la preuve la plus décisive du miracle de sa résurrection. Massillon, Carême. Le jour de Pâques.

Demandez au Seigneur, pour l'accomplissement de ses desseins sur son Église, des princes religieux, des pasteurs fidèles.

LE MÊME, ibid. Jeudi de la 1re semaine.

Dieu, qui souffle sur les projets des hommes, n'a pas permis l'accomplissement de celui-là.

Je triomphois, je me vengeois, je nageois dans ma vengeance; je jouissois du plein accomplissement des desirs les plus véhémens et les plus continus de toute ma vie. SAINT-SIMON, Mémoires, 1711, t. X, c. 7; 1718, f. XVII, c. 8.

C'est un bonheur rare que le projet le mieux pense vienne à son entier accomplissement.

FONTENELLE, Éloge du P. Sébastien.

Soit d'une chose prédite :

Les devins... le prindrent en mauvaise part, craignans que ce ne feust l'accomplissement de la prophetie qui leur promettoit que les Atheniens debvoyent une fois prendre tous les Syracusains.

AMYOT, Trad. de Plutarque, Vie de Nicias, c. 8.

Dieu donna à la majesté de son fils de faire taire les prophètes durant tout ce temps, pour tenir son peuple en attente de celui qui devoit être l'accomplissement de tous leurs oracles.

Bossuer, Discours sur l'histoire universelle, II, 4.

Tout ce que vous avez pensé de Maëstricht est arrivé comme l'accomplissement d'une prophétie.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 11 septembre 1676

Et ce qui fut prédit par la voix des prophètes Trouve au sang de David son accomplissement. RACAN, Cantique de Zacharie.

Soit d'une chose ordonnée:

A bon droict il (saint Paul) nomme Jesus Christ l'accomplissement ou la fin de la Loy.

CALVIN, Institution chrestienne, L. II, c. 7, 5 2.

C'est une erreur de condamner généralement toutes

les communions qui précèdent l'accomplissement de la pénitence.

ARMAULD, De la fréquente Communion, partie II, c. 5.

Il tient leurs cœurs entre ses mains et les tourne comme il lui plaît, afin qu'ils servent à l'accomplissement de ses volontés et à l'avancement de sa gloire.

Fléchien, Oraison funèbre de Marie-Thérèse.

Il faut s'envelopper dans sa vertu et chercher sa consolation dans l'accomplissement des œuvres de Dieu.

Le même, Lettres, CXII.

On a dit dans un sens analogue accomplissement de Justice:

Enquerre la vérité des crimes et malesaçons dessus dictes... et... faire sur ce accomplissement de justice.

Lettres de rémission de 1334. (Trésor des Chartes, c. LXVI, pièce 1461. Voir Bibl. de l'École des Chartes, IV° série, t. II, p. 69.)

Parmy les promesses dessusdictes, ledit Roy d'Angleterre et duc de Guyenne doit dessende les dessusdiz seigneurs envers tous et contre tous..... et ser at aydera à faire bon acomplissement de justice du duc de Bourgogne.

MONSTRELET, Chroniques, vol. I, c. 101.

A l'emploi d'accompli, signifiant Complet, parfait, répond l'emploi d'Accomplissement dans les exemples suivants, où il est dit de Ce qui met le comble à une chose :

Ce que l'on ne debvroit pas appeller punition simplement, mais achèvement et accomplissement de punition.

Amyor, Trad. de Plutarque, OEuvres morales. Pourquoy la justice divine diffère quelquesois la punition des malésices.

Et pour accomplissement de tout malheur, ceste prodigieuse et monstrueuse mort (de Henri III) estant survenue, me fait desormais avoir regret à ma vie.

> Le même, Lettre au duc de Nivernoys, août 1589. (Voir de Blignières, Essai sur Amyot, 1851, p. 345-346.)

Messire Antoine Du Prat, chancelier de France, avoit pris la premiere nourriture dedans le Palais de Paris, accroissement de fortune par la maison d'Angoulesme, sous le regne de Louys douziesme, et accomptissement de grandeur sous celuy de François le.

Les vers des Grecs et des Romains, si ainsi me permettez de le dire, marchent et vont avec leurs pieds, et la langue.

les nostres glissent et coulent doucement sans pieds, voire quand bien il n'y auroit point de rime, en laquelle toutefois gist l'accomplissement de nos vers.

Est. Pasquien, Recherches de la France, VI, 11; VII, 8.

Il faut que les persections de l'entendement donnent l'accomplissement à celles de la volonté.

LEIBNITZ, Théodicée, préface.

Il y a d'anciens exemples du mot

ACCOMPLISSEUR, s. m. (Voir les dictionnaires de Cotgrave, Oudin, le Glossaire de Sainte-Palaye).

Accomplisseur de mes desirs.

J.-A. DE BAIF, L'Eunuque, V, 9.

ACCOQUINER, ACCOQUINANT, voyez aco-QUINER, ACOQUINANT.

### ACCORDER, v. a.

On a écrit, par un seul c, acorder ou encore acourder; voyez les exemples ci-après.

Quelques étymologistes tirent accorder du latin chorda, corde, et regardent par conséquent comme ses sens primitifs et propres ceux par lesquels il se rapporte, ainsi que ses dérivés accord, accordance, etc., à la disposition harmonique des cordes d'un instrument, au concert des instruments et des voix. D'autres, au contraire, considérant que ce genre d'acception, probablement figuré, ne se rencontre pas dans les plus anciens textes français; que les mots de la basse latinité qui répondent à accord, accordia, accordium, ont une grande analogie avec les mots latins dérivés de cor, concordia, discordia, etc., font venir, non sans beaucoup de vraisemblance, accorder de ad et cor.

Peut-être faut-il accepter à la fois l'une et l'autre étymologie et reconnaître dans acconden, nous avons déjà eu occasion de le dire (Avertissement, p. 1x), « un de ces mots mixtes que la jonction d'un double courant est, pour ainsi dire, venue apporter à la langue. »

Accorder, signifie donc au propre « Amener à ung cœur, à une mesme volonté, » disent Robert Estienne et Nicot, Réunir dans un sentiment commun, remettre en bonne intelligence des personnes divisées.

Chascun des parties devoit envoyer quatre personnes souffisans pour traicter toutes bonnes voyes pour accorder les parties.

FROISSART, Chroniques, 1. I, part. I, c. 143.

Le roy Louis XII..... dépescha monseigneur François, duc de Valois....., afin de les accorder et assopir la jalousie qu'ils pouvoient avoir l'un de l'autre.

Min DU BELLAY, Mémoires, liv. I, ann. 1512.

On ne se mettoit point en peine d'accorder les princes chrétiens pour faire une ligue contre le Turc.

Jésus-Christ a ainsi traité les sages du monde : de cette sorte il a pacifié leurs querelles et leurs guerres. En les réfutant tous, il les a tous accordés.

Balzac, le Prince, avant-propos; Socrate chrétien, disc. I.

On vous employe à accorder les Suédois et les Impériaux. Voiture, Lettres, CLXXXVII. A monseigneur d'Avaux.

Le lendemain, s'étant rencontré lorsque quelques-uns d'eux se querelloient.... et tâchant de les accorder, il leur dit : ...

LEMAISTRE DE SACY, Traduction des Actes des apôtres, c. 7.

J'étois fatigué de me trouver toujours entre ces deux hommes que je ne pouvois accorder.

FÉNELON, Télémaque, XIII.

Seigneur cavalier, répondit la dame, cherchez un autre tempérament pour les *accorder*. Pourquoi me rendre la victime de leur accommodement?

LE SAGE, le Diable boiteux, c. 13.

Il parut que le cardinal de Richelieu avait trop présumé, et qu'il est plus difficile d'accorder des théologieus que de faire des digues sur l'Océan.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 36.

A lendemain, quant armé furent Et il combatre se redurent, La roïne les acorda.

WACE, Roman de Brut, v. 5254.

Tuz accorda ses ennemis.

MARIE DE FRANCE, lai d'Eliduc, v. 747.

Un quart voleur survient, qui les accorda net, En se saisissant du baudet. Vous voyez, reprit-il, l'effet de la concorde; Soyez joints, mes enfans, que l'amour vous au LA FONTAINE, Fables, I, 13; IV, 1

Des arbitres, dis-tu, peuvent nous accorder.

Bottest, Satires, X.

Dans le passage suivant, ACCORDER est d allusion à cette manière de parler, d'une seu sonne, qui, partagée entre plusieurs opinio met, en quelque sorte, d'accord avec elle-me

Un..... voyant que l'un disoit qu'au commen du repas il fallait mettre force eau, l'autre que c la fin, va dire que leurs discords l'accordoient à no d'eau dans son vin, ny au commencement de table milieu, ny à la fin.

G. BOUCBET, Sérées. 1re Sérée. Du vi

Quelquefois, dans la même forme de co tion, le sens d'ACCORDER est complété par l' sion entre eux, ensemble.

Accordez sont tout maintenant Entr'eus deux.

G. GUIART, Royaux lignages, v. 123

On dit fréquemment accorder une person une autre.

Soudain le roy (Henri III) commanda que l'on t Bussy pour l'accorder avec Quélus.

MARGUERITE DE VALOIS, Mémoires, ann. 1.

Accorde qui pourra le père avec la fille; L'égarement d'esprit règne sur la famille. P. Cornelle, la Suivante, IV, 3.

On a dit ACCORDER une personne à une autre

Se jà à vos François acorder me poves.

Chauson d'Antioche, ch. V. v. 174

S'au roi acorder le pooit, Il en avoit au cuer grant joie. Roman du Renart, v. 19135.

Ou bien encore envers une personne:

Jà n'en serons envers Dieu acordé, Se sa pitic ne vaint no cruauté. Raoul de Cambrai, p. 61. Accorder, s'emploie par extension en parlant des choses :

Soit, dans certains cas, des choses matérielles, par exemple deux montres qu'il s'agit de faire marcher ensemble, des bataillons qu'on dispose régulièrement, etc.:

On auroit pu ajouter à ces conseils de charité évangélique la réflexion plus frappante encore de Charles-Quint qui, ne pouvant accorder deux montres, s'étonnoit d'avoir fait tant d'efforts durant quarante ans de règne pour accorder vingt millions d'hommes sur l'invocation des saints et la présence réelle.

D'ALEMBERT, Éloge de Colbert.

Il seroit plus difficile d'accorder les horloges de la capitale que les arbitres de nos productions.

> DIDEROT, Essai sur les règnes de Claude et de Néron. Conclusion.

Piritoüs a conzées (disposées, rangées)
Ses batailles et accordées
D'un à l'autre.
Athis, ms., fol. 71 v°, col. 2 (cité par Sainte-Palaye).

Soit, plus ordinairement, des choses abstraites, dont on fait disparaître la contrariété, la contradiction, que l'on concilie:

Le mareschal d'Estrées, qui vit que le cardinal se mettoit dans l'esprit de se restablir dans le public en accordant les affaires de Bordeaux et en remettant l'ordre dans les rentes....

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, année 1650.

Accordez ces discours que j'ai peine à comprendre.
P. Corneller, Pompée, V, 3.

Mon vin a la vertu d'assortir les humeurs, D'accorder les esprits, de rapprocher les mœurs; De trente nations il n'en fait qu'une à table. Dufresnx, le Mariage fait et rompu, I, 2.

On dit de cette manière ACCORDER une chose et une autre, deux choses entre elles, ensemble.

Corneille accorde heureusement la vraisemblance et le merveilleux.

J. RACINE, Réponse à Thomas Corneille, 2 janvier 1685.

Vous saurez accorder votre amour et ma gloire.
P. Conneille, Sertorius, III, 4.

Et je saurai peut-être accorder quelque jour Les soins de ma grandeur et ceux de mon amour. J. RACINE, Andromaque, I, 2.

Qu'il est doux d'accorder l'amour et la grandeur!

QUINAULT, Roland, IV, 6.

Qu'il est doux d'accorder ensemble

La gloire et les plaisirs!

Le même, le Retour des plaisirs, prologue.

Ou bien ACCORDER une chose avec une autre.

La cour a produit certains docteurs qui ont trouvé le moyen d'accorder le vice avec la vertu.

BALZAC, le Prince, c. 8.

Je vous dirai néanmoins, Madame, que j'y ai beaucoup appris (dans un livre du médecin Menjot) par la manière dont il accorde, en peu de mots, l'immatérialité de l'âme avec le pouvoir qu'a la matière d'altérer ses fonctions et de causer le délire.

PASCAL, Lettre à Mme de Sable, 1660.

Une longue suite de rois d'Assyrie inconnus aux Grecs et qu'il est aisé d'accorder avec l'histoire sacrée.

Bossuer, Discours sur l'histoire universelle, I, 7.

Nous est-il aussi aisé d'accorder la souveraine liberté de Dieu avec sa souveraine immutabilité, qu'il nous est aisé d'entendre séparément l'un et l'autre?

LE MEME, Traité du libre arbitre, c. IV.

Avec le magnanime et l'héroïque, il sut accorder tout le brillant et tout le sublime des talents de l'esprit.

Boundaloue, Oraison funèbre du prince de Condé.

Je suis persuadée que vous aurez la visite de vos prélats, et que vous serez au nombre des plaisirs qu'ils veulent accorder avec leur gloire.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 25 août 1680.

Il m'est plus doux de nier Dieu que de l'accorder avec une tromperie si spécieuse et si entière.

LA BRUYERE, Caractères, c. 16.

Quand je vois des hommes qui rampent sur un atôme... se proposer directement pour modèles de la Providence, je ne sais comment accorder tant d'extravagance avec tant de petitesse.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, LIX.

Mon cœur, plein de son nom, n'osoit, je le confesse, Accorder tant de gloire avec tant de jeunesse.

J. RACINE, Alexandre, III, 3.

Comment peut-on, avec tant de colère, Accorder tant d'amour.

LE MÊME, Athalie, III, 8.

J'aime et comme en amour le sort n'accorde guère Le penchant d'une fille avec le choix d'un père.... PALATRAT, la Prude, I, 8.

Ou bien encore ACCORDER une chose à une autre.

..... Aucuns estant pour le party qu'il falloit du tout accorder l'escriture au parler.

Est. Pasquier, Recherches de la France, VIII, 1.

Je ne sais s'il y a moyen de donner des règles fermes pour accorder les discours à l'inconstance de nos caprices.

PASCAL, Pensées, part. I, art. 3.

Mais quoi! oublié-je mon triste sujet? et comment accordé-je ici le souvenir de ces joyeuses solennités à cet appareil de cérémonies funèbres.

FLÉCHIER, Oraison funèbre de madame la Dauphine.

On le voit (Louis XIV) au plaisir préférer le devoir, Accorder la clémence au suprême pouvoir, A la sage conduite une vigueur soudaine.

LA MONNOYE, Discours sur le duel.

Dans un sens analogue, ACCORDER peut avoir pour régimes des mots exprimant le défaut de concert, l'opposition qui est entre les personnes et entre les choses. Tels sont les mots contrariété, contradiction, querelle, différend, etc. :

Il arriva des ambassadeurs de Lacédæmone, lesquels tindrent les plus honnestes paroles du monde, disans avoir plein pouvoir d'accorder et appoincter tous differends avecques toutes raisonnables et équitables conditions. Amyor, trad. de Plutarque, Vie d'Alcibiade, c. 6.

Le bon père jésuite m'avoit promis de m'apprendre de quelle sorte les casuistes accordent les contrariétés qui se rencontrent entre leurs opinions et les décisions des papes, des conciles et de l'Écriture.

PASCAL, Provinciales, VI.

.... Ces fables.... étoient pleines d'une infinité de contradictions qu'il étoit impossible d'accorder.

FLEURY, Discours sur l'histoire ecclésiastique, I.

Ensî fu li guerre acordée Et l'ire des frères finée.

WACE, Roman de Brut, v. 2873.

D'Albe avec mon amour j'accordois la querelle.
P. CORNEILLE, Horace, I, 4.

Elle employa sa médiation

Pour accorder une telle querelle.

LA FONTAINE, Fables, VII, 8.

L'analogie avait conduit jusqu'à faire régir par accorder des mots exprimant une convention entre des personnes, paix, trève, conditions, etc. :

Et fu tel lor conseil entr'eux accordé.

VILLEBARDOIN, Conqueste de Constantinoble (éd. de du Cange, p. 6).

Accorder une paix. — Les choses accordées aux Estats.

Rob. ESTIENNE, Dict. françois-latin.

Le pact fut accordé.

RABELAIS, Pantagruel, III, 23.

Je leur ay dit que les ministres du roy et du grandduc ne s'estoient point bien entendus jusques icy, et qu'à présent tout estoit accordé.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, 1. IV, 12 mai 1598.

Il est certain qu'il faut une grande justesse pour accorder l'heure des attaques, et bien du bonheur pour qu'elles réussissent également.

LE CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

Bonnes chartres en furent faites, Que les rois qui les acordèrent De deux parties scellèrent.

G. GUIART, Royanx lignages, v. 1444.

On disait aussi:

Accorder une chose entre soi, ensemble, Accorder que, etc.

Fut accordé que chascun se retrayst a sa loge pour boire et manger ce qu'ilz pourroieut avoir.

FROISSART, Chroniques, l. I, part. I, c. 37.

Et pour ne perdre la présence du roy, accordèrent ensemble que quand le mary iroit en ses maisons aux champs, elle le feroit sçavoir au roy.

LA REINE DE NAVARRE, Heptaméron, 3º nouvelle.

A la fin... ils accordèrent entre eulx, qu'ilz decideroient ce différend par le vol des oiseaux...

AMYOT, trad. de Plut., Vie de Romulus, c. 14.

Nous allons conclure ces mariages, accorder quand et où se fera le banquet.

P. LARIVEY, le Morfondu, V, scène dernière.

... Flamans acorder vouloient

Que leurs forteresses devoient

Abatre et paier les despans.

GODEFROY DE PARIS, Chron. metrique, v. 6551.

ACCORDER une chose avec.

..... Ce nous a esté très-grand plaisir d'entendre au retour des deputez de notre très-cher et très-honoré sei-gneur et pere le roi et nostres, ce qu'ils ont accordé avecques les vostres touchant la bonne paix, amytié et reconciliation que desirions estre faicte.

MARIE STUART, Lettres, 21 avril 1559. A Élisabeth.

Quand quelqu'un veut se marier de cette première façon, il accorde avec les parens de la fille qu'il a envie d'épouser, combien de dot il donnera à leur fille.

THÉVENOT, Voyage de Levant, c. XLI.

Je pensois faire marché en argent avec l'exprès; mais il le fallut faire en toile. Mon conducteur accorda avec luy à deux pièces de toile bleue, à condition qu'il seroit de retour en deux jours et demi.

CHARDIN, Journal du voyage en Perse, part. I.

Accorder une chose à quelqu'un, pour En convenir.

Ilz accordent les uns aux autres qu'ilz ne se loueroient point un terme que par certain pris.

Modus et Racio, ms., fol. 223 v° (cité par Sainte-Palaye).

Accorder à une chose, pour Y consentir.

J'accorderoye incontinent sans difficulté à leur opinion.

CALVIR, Institution chrestienne, liv. II, c. 5, § 7.

On a dit aussi absolument ACCORDER pour Convenir.

Ains accordèrent ses ennemis entre eux paisiblement.

Après ce parlement, quand ainsi fut accordé.....
FROISSART, Chroniques, l. I, part. I, c. 9; 14.

Ainsi fut traictié, accordé, consenty et tenu.

Alair Charter, Histoire de Charles VII, année 1440.

... Et feit aucunes ouvertures, disant audict duc que ceulx qui estoient en Bretagne pourroient bien accorder sans luy.

ACC

COMMUNES, Mémoires, II, 5.

ACCORDER avec ou à quelqu'un, pour Traiter, convenir avec quelqu'un, accorder ensemble, pour Se concilier.

Ils accordèrent aus amiraux en tel manière, que sitôt.....

JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

Elle est telle que vous nous aydiez à accorder au comte Derby et aux Anglois, afin que nous demeurions en paix. FROISSART, Chroniques, l. I, part. I, c. 234.

Je vous conseille que vous accordiez à vos adversaires et que vous avez paix avec eulx.

Le Ménagier de Paris, 1re distinction, 9e art., t. I, p. 226.

Il faut que vous accordiez avec luy, et que vous lui quittiez l'héritage en recevant cent escus....

HENRI ESTIENNE, Apologie pour Hérodote, l. I, c. VI.

Nous avançons la paix tant qu'il nous est possible, ayans, ces jours, accordé avec ceux du Languedoc.

HENRI IV, lettre de mars 1581. (Voir Lettres missives d'Henri IV, t. I, p. 366).

... Ce dernier se plaignoit d'avoir été contraint.... d'accorder avec sa partie, à d'injustes... conditions.

Mizerax, Histoire de France, Henri III, ann. 1576.

Monseigneur, accordons ensemble; Pour Dieu, que je ne plaide point. Farce de Pathelin.

Quoy que je luy voulsisse dire, Elle estoit preste d'escouter, Sans m'accorder ne contredire. VILLON, Double ballade.

On a dit, pour Convenir de, accorder de, accorder entre soi de ou que.

Ils accordèrent entre eux de tirer au sort.

Auxor, trad. de Plutarque. Vie de Thésée, p. 58.

Du temps et du lieu acordames.

J. A. De Bair, l'Eunuque, III, 4.

Elle n'accordera jamais

D'espouser un clerc du palais.

R. Belleau, la Reconnue, III, 3.

De là ces expressions du langage judiciaire que donne le dictionnaire latin-français de Rob. Estienne: Accorder et convenir de juges; convenir et accorder de juges.

Accorder est d'usage en grammaire et signifie Mettre les mots comme ils doivent être les uns par rapport aux autres.

La distinction des deux nombres, singulier et pluriel, a obligé d'accorder le substantif avec l'adjectif en nombre, c'est-à-dire de mettre l'un au singulier ou au pluriel, quand l'autre y est.

M.-M. DE PORT ROYAL, Grammaire générale.

Il faut les accorder en genre, en nombre, en cas.
REGNARD, le Distrait, III, 3.

Accorder, soit d'après l'étymologie qui lui a été assignée plus haut ad cor, et l'extension figurée qui l'a rendu propre à exprimer des rapports de convenance entre les choses, soit comme dérivé du mot chorda, a reçu un sens particulier relatif à l'harmonie musicale et qui en fait un terme de musique fort usité.

Accorder un instrument, c'est Mettre les cordes juste au ton où elles doivent être entre elles.

Ainsi fait le bon amy comme le sçavant musicien, qui, pour accorder son instrument, tend aucunes de ses cordes et en lasche les autres.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Comme il faut discerner le flatteur d'avec l'amy.

Pour la musique, je m'y plaisois fort; mais j'avois l'oreille et la voix si discordantes, que je n'ay jamais pu accorder un luth.

RACAN, Lettres, X, novembre 1656.

En accordant un instrument, nous tâtons la corde à diverses fois jusques à ce que nous l'ayons mise à notre point.

Bossurt, de la Connoissance de Dieu et de soi-même, c. V, art. 5.

Elle se rendit de bonne grâce à ses instances, prit un luth tout accordé, joua quelques airs tendres.

LE SAGE, Gil Blas, VIII, 2.

Poussé du Saint-Esprit, lui-même il accordoit
Sa harpe à chanter tes merveilles.
P. Cornelles, l'Imitation, IV, 1.

Vous seriez trop long temps, Monsieur, à l'accorder (une Et de plus mon valet a la clef dans sa poche. [basse]

REGNARD, le Bal, sc. 10.

C'est Virgile accordant sa lyre harmonieuse.

Dellile, l'Imagination, V.

Accorder des instruments, c'est les Mettre tous ton où ils doivent être les uns à l'égard des autre

Essayez d'accorder la lyre et le hauthois.

J.-B. ROUSSEAU, Poésies en musique.

On dit proverbialement accorder ses slûtes, por Convenir entre soi de ce qu'on veut faire, conven des moyens de faire réussir un dessein.

Voyez comment ces pauvres gens accordent leurs flut -s J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 8 lévrier 1765.

Peut-ètre y a-t-il une allusion à cette expression proverbiale dans la phrase suivante:

Dionysius se mocquoit des grammairiens...... qui accordent leurs fleutes et n'accordent pas leurs mœurs.

Montaigne, Essais, I 24.

Accorder sa voix, son chant et un instrument, avec ou à un instrument, et réciproquement, c'est Faire que de l'un et de l'autre il résulte un concert régulier et agréable.

Et pour mieux honorer le nom du roy des rois, Accordez dans vos chants vos cœurs à vos paroles Ainsi que vos luths à vos voix.

C'est en vain que pour plaire à ces sourdes idoles.

Nous accordons nos luths, nos chants et nos parole

RAGAN, Psaumes, XXXII; CXIII.

Les bergers, accordant leur musette à leur voix,
D'un pied léger foulent l'herbe naissante.

M<sup>me</sup> Desnoulières, idylle. Les Oiseau.

De là les expressions figurées que présente exemples suivants :

L'éclogue, dit Euclide, doit peindre les douces vie pastorale; des bergers... tantôt accordent le lumeaux au murmure des eaux et du zéphyr, tantôt chantent leurs amours.

BARTHELEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 80.

Là, pour charmer nos sens, grands et petits oiseaux Volant de toutes parts aux bords de ces fontaines, Accordent leur ramage au murmure des eaux Qui du haut des rochers dégoutent dans les plaines. RACAN, Psaumes, CIII.

Près du temple sacré les grâces demi-nues

Accordent à leurs voix leurs danses ingénues.

Voltaire, la Henriade, ch. IX.

D'ACCORDER en ce sens on a fait désaccorder. (Voyez ce mot.)

On a dit, dans un sens analogue, transportant le mot d'un art à un autre, ACCORDER un tableau, pour v mettre de l'harmonie.

Quel est donc pour moi le vrai, le grand coloriste? c'est celui qui a pris le ton de la nature et des objets bien éclairés, et qui a su accorder son tableau.

DIDEROT, Essai sur la peinture, c. 11.

ACCORDER, dans un ordre d'acceptions qui semble lui donner pour origine l'expression composée ad cor, signifie Octroyer.

D'un supérieur envers le requérant, accorder est Ottroyer;..... aussi les placets présentez... à nos rois estoient et sont tousjours couchez en ces mots: plaise au roi accorder, c'est-à-dire Ottroyer.

NICOT, Thresor de la langue françoise.

ACCORDER en ce sens a ordinairement pour régime à l'actif, et au passif pour sujet le nom, quel qu'il soit, de la chose que l'on accorde.

Tous les capitaines et soldats... vous obligerons nos testes que tous combattrons le jour de la bataille, si vous plaist de l'accorder, et nous donez congé de combattre.

MORTLUC, Commentaires, liv. II.

Ce qui est accordé à force de prières est bien chèrement vendu.

CHARROW, de la Sagesse, III, 11.

Les Volsques... maîtres de la campagne et du pays,... menaçoient de tout perdre si on n'accordoit leur demande.

Bossurt, Discours sur l'Histoire universelle, III, 6.

Le monde est plus séduisant par les charmes qu'il promet, qu'il ne l'est par les faveurs réelles qu'il accorde. MASSILLON, Panégyrique de S. Benoit.

De la il suivoit que les juges chez les Romains n'accordoient que la demande précise, sans rien augmenter, diminuer, ni modifier.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, VI, 4.

La patience obtient quelquesois des hommes ce qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'accorder.

VAUVENARGUES, Réflexions et maximes, CCCCXXXIX.

Le sujet qui sollicite une injustice est moins coupable que le prince qui l'accorde sans examen.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 6.

Je ne te veux qu'un mot, accorde ma prière. Rotrou, Saint-Genest, IV, 4.

Accordez ma prière ou tremblez pour vos jours.
Voltaire, Oreste, IV, 3.

Accorder une chose à quelqu'un est de l'usage le plus fréquent.

Je vous vouldroye bien prier que..... vous nous accordez ung respit qui dure demain seullement.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 255.

Une requeste m'avez accordée, et encoire une aultre je vous fays.

Le livre du chevalereux comte d'Artois, p. 76.

Saint Augustin disoit aussi en parlant des commandemens: accordez-moi ce que vous me commandez. Bossur, Méditations sur l'Évangile, la Cène, part. II, LXVIIIº jour.

Pour nous dégoûter d'un bien que nous avons longtemps désiré, il suffit que la Providence nous l'accorde.

Massillon, Sermons. Purification.

La prière qu'il (Apollonius de Thyane) avait coutume de faire aux dieux est admirable : « Dieux immortels! accordez-nous ce que vous jugerez convenable et dont nous ne soyons pas indignes. »

VOLTAIRE, Essai sur les mosurs, Introduction, c. 33.

Accorder dans cette forme de construction comme dans celles dont il sera question plus loin, sert à exprimer des nuances très-diverses, à donner l'idée;

Tantôt d'un consentement, d'une grace obtenus avec peine :

Le roi s'humilia, et donna et accorda trèves au duc de Brabant.

Ledit messire Charles ne savoit mie quel don il vouloit demander, car, s'il l'eût sçu, jamais ne lui eût accordé. FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 54; 187.

Si quelqu'un se hasarde de lui emprunter quelques vases, il les lui refuse souvent; ou, s'il les accorde, il ne les laisse pas enlever qu'ils ne soient pesés.

LA BRUYÈRE, Caractères de Théophraste, c. 18.

Je demande une grâce que je craius qu'on ne m'accorde pas.

On ne leur accorda que ce qu'il étoit impossible de leur refuser.

Montesquieu, Esprit des lois, préface; XXXI, 23, note.

Le pape Clément VII ne put alors se dispenser d'accorder à Charles-Quint outragé, et aux prérogatives du saint-siège, une bulle contre Henri VIII; mais le pape par cette bulle perdit le royaume d'Angleterre.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 135.

Je consens que vous ne m'accordiez rien qu'à titre de grâce.

J .- J. ROUSSEAU, Lettres, 17 juin 1764.

C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandée, Sans que, jusqu'à cette heure, il me l'ait accordée.

Enfin je vois qu'il faut se résoudre à céder, Qu'il faut que je consente à vous tout accorder. Molière, le Tartuffe, III, 3; IV, 6.

Mais, avec tant d'ardeur, pourquoi me demander Ce que ma gloire ici ne vous peut accorder? La Fosse, Manlius, III, 2.

Et d'ailleurs j'avoûrai qu'au plus mauvais ouvrage Bien souvent, malgré moi, j'accorde mon suffrage. Destouches, le Glorieux, II, 5.

Tantôt au contraire d'une adhésion facile, d'une condescendance, d'une prévenance généreuse, de faveur, de libéralité:

Plutarque dit que ceux qui par le vice de la mauvaise honte sont mols et faciles à accorder quoy qu'on leur demande, sont faciles après à faillir de parole et à se desdire.

MONTAIGNE, Essais, III, 10.

C'a esté une reigle fort familiere aux Ecclesiastics de

tirer à necessité ce que, du commencement, on leur avoit accordé par devotion.

EST. PASQUIER, Recherches de la France, III, 4.

Refusa-t-il à quelqu'un la liberté de lui dire des choses nécessaires? n'accorda-t-il pas à plusieurs la consolation de lui en dire de superflues?

Fléchier, Oraison funèbre de M. de Lamoignon.

Également reconnoissante de ce qu'on lui accordoit avec plaisir ou de ce qu'on lui refusoit avec peine.

Le Même, Oraison funèbre de Madame la Dauphine.

Le père et la fille vous accordent la prière que vous leur faites d'être toujours l'un à l'autre la consolation de leur vie.

Bussy-Rabutin, Lettres, 28 octobre 1683, à Mme de Sévigne.

Le même prince qui refuse aujourd'hui une chose, et qu'il croit lui-même qu'il n'accordera jamais, l'accorde au bout de quelque temps.

LE MEME, Lettres, 6 août 1687.

Le sénat se défendoit par une condescendance paternelle à accorder au peuple une partie de ses demandes.

Si elle (la Providence) ne les avoit accordées (les richesses) qu'aux gens de bien, on ne les auroit pas assez distinguées de la vertu, et on n'en auroit plus senti tout le néant.

> MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 8; Lettres persanes, XCVIII.

A elle point mis en oubly

Ce qu'il lui pleut de m'accorder

Quand me donna le nom d'amy.

Charles d'Orléans, Ballades, XXXII.

Toutes les dignités que tu m'as demandées, Je te les ai sur l'heure et sans peine accordées. P. CORNEILLE, Cinna, V. I.

Pour vous tout accorder il suffit qu'il vous aime.
Boursault, Ésope à la ville, V, 1.

Tous vos désirs, Esther, vous seront accordés.

J. Racine, Esther, III, 4.

Qu'à chacun Jupiter accorde sa requête,

Nous lui romprons encor la tête.

LA FORTAINE, Fables, VI, 11.

Le ciel, pour aborder cette rive étrangère, Accorde à tout mortel une barque légère. VOLTAIRE, Discours sur l'homme. Malheur à qui les dieux accordent de longs jours.

SAINT-LAMBERT, les Saisons, L'Automne.

Dans cette manière de parler accorder est synonyme d'Attribuer:

Il me semble que le mieux qu'on puisse faire pour les animaux, c'est de leur accorder des sensations.

Bossurr, de la Connoissance de Dieu et de soi-même, c. 5, art. V.

Tout favorise... une jeune personne, jusqu'à l'opinion des hommes qui aiment à *lui accorder* tous les avantages qui peuvent la rendre plus souhaitable.

Tel... s'applaudit d'un mérite rare et singulier qui lui est accordé par sa famille, dont il est l'idole, mais qu'il laisse chez soi toutes les fois qu'il sort, et qu'il ne porte nulle part.

La BRUYÈRE, Caractères, c. 3; 12.

Quelquesois un grand homme donne le ton à tout son siècle: celui à qui on pourroit le plus légitimement accorder la gloire d'avoir établi un nouvel art de raisonner étoit un excellent géomètre.

FONTENELLE, Éloges, préface.

Il n'y a point de vertu que le peuple n'accorde à ceux qu'il plaint ou qu'il regrette.

Mme de Lambert, Discours sur la différence qu'il y a de la réputation à la considération.

Cest, ce me semble, une preuve assez forte que les Français, quand ils sont bien conduits, peuvent avoir ce courage patient qui est quelquesois aussi nécessaire que l'ardeur impétueuse qu'on leur accorde.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 122.

ACCORDER à, quelle que soit la nature du consentement qu'il exprime, se construit aussi avec un nom abstrait.

Que si Dieu accorde aux prières les prospérités temporelles, combien plus leur accorde-t-il les vrais biens, c'està-dire les vertus!

Bossurt, Oraison funèbre de Marie-Thérèse d' Autriche.

Otant ainsi aux particuliers l'espérance d'obtenir de lui par importunité ou par amitié ce qu'il n'avoit accordé ni à la reconnaissance qu'il avoit pour son bienfaiteur, ni au respect qu'il devoit à la plus grande reine du monde.

Flechter, Oraison funèbre de M. de Lamoignon.

Semblables à ceux qui voient de loin périr un homme

au milieu des flots, ils peuvent tout au plus accorder des larmes à son malheur, ou faire des vœux inutiles pour sa délivrance.

Massillon, Mystères. Sermon du jour de l'Assomption.

Le roi répondit qu'il avait refusé à ses amis la grâce du criminel, et qu'il n'accorderait jamais à l'intérêt ce qu'il n'avait pas donné à l'amitié.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. III.

Permets que ta clémence à mes désirs propice Accorde à mon remords ce que de ta justice Je ne puis espérer.

RACAN, Psaumes, LIV.

Sa grâce à vos désirs pouvoit étre accordée.

J. RAGINE, Andromaque, III, 6.

Le ciel peut à nos pleurs accorder son retour. Le même, Phèdre, II, 5.

D'autre part, dans cette locution accorder à, AC-CORDER a quelquefois pour régime un nom de personne :

On fut contraint de lui accorder (au peuple) des magistrats particuliers.

Bossuer, Discours sur l'histoire universelle, III, 7.

Les chess de l'armée s'assemblèrent dès le lendemain pour accorder un roi aux Dauniens.

FÉNELON, Télémaque, XXIV.

Au lieu de dix chrétiens que je dus t'accorder

Je t'en veux donner cent, tu les peux demander.

VOLTAIRE, Zaire, I. 4.

ACCORDER ou ACCORDER à, sont quelquefois liés par la conjonction que à une proposition.

Constantin troisiesme, voyant combien son authorité estoit diminuée à l'endroict des papes,... accorda que l'eslection des papes fut bonne et valable sans attendre son consentement ou de son lieutenant.

Est. Pasquier, Recherches de la France, III, 4.

Puisque vous le voulez, j'accorde qu'il le fasse. P. Corrette, le Cid, IV, 5.

On dit aussi ACCORDER de.

Les dieux ne lui ont point accordé de revoir sa patrie.

L'ANDREW AT RE DOME. AL e in a come in mentel tolk force e-rouse as due date d'ac-**POL 4 Leconomitte am** apose on these inputs a compact of a second consauthin ter supplies is un im im remite personier, il faut avoir - ------ inc. in on vent, dont it faut con-was mandation a Description; if voundrait bion . Lindregelie et jeunson jeunson de Dien: also single : mounted un source o originale

and the book

Apres besucoup de discours où Bucer montra toute sa souplesse, Luther prit pour rétractation les articles que lui accordérent ce ministre et ses compagnons.

Besser, Hist. des variations des églises protestantes, l. 4, n. 22.

Mais quoi! (Sénèque) n'accordera-t-il pas que son sage pent devenir misérable, puisqu'il accorde qu'il n'est pas insessible à la douleur?

MALEBRANCEE, Recherche de la vérité, l. II, part. III, c. 4.

L'on reçoit le reproche de la distraction et de la réverue, comme s'il nous accordoit le bel esprit.

Ils ne nient ces choses ni ne les accordent; ils n'y pensent point.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 11; 16.

Ceux-là sont impies envers les dieux, dit Platon, qui ment leur existence ou qui l'accordent, mais soutiennent qu'ils ne se mellent point des choses d'ici-bas.

MORTESQUIRU, Esprit des lois, XXV, 7.

Nous ressemblions, dans ces temps-là, aux Chinois, qui se crovaient le seul peuple raisonnable, et qui n'accordaient pas aux autres hommes la figure humaine.

VOLTAIRE, Essai sur les masurs, c. 5.

Prouver que j'ai raison, seroit accorder que je puis avoir tort.

BRAUMARCHAIS, le Mariage de Figaro, I, 1.

Oui, j'accorde qu'Auguste a droit de conserver L'empire où sa vertu l'a fait seule arriver. P. Conneille, Cinna, II, 1.

Dans quelques manières de parler, les deux ordres d'acception du verbe ACCORDER, qui ont été distinguées, semblent se rapprocher : mais des différences de régime, de construction, l'emploi de certaines circonstances déterminantes, empêchent de les confondre.

Ainsi Accorder une paix, accorder la paix, expliqué plus haut, veut quelquefois dire La ménager, la conclure, quelquefois aussi cela signifie Y consentir.

Ainsi encore, accorder un mariage, un traité de mariage, accorder deux personnes, s'est dit pour S'entendre au sujet d'une union matrimoniale, en convenir.

Puis envoyèrent deux de leurs chevaliers et clercz droit par devers le sainct père en Avignon, pour impétrer dispensation dicelluy mariage accorder. Si fut ce mariage accordé.

FROISSART, Chroniques, l. I, part. I, c. 45; 48.

M. le duc de Retz, aîné de notre maison, rompit dans ce temps-là, par le commandement du roi, le traité de mariage qui *avoit été accordé* quelques années auparavant entre M. le duc de Mercœur et sa fille.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. I, année 1632.

Les Arméniens accordent leurs enfans quoiqu'ils n'ayent que trois ou quatre ans, et même quand deux femmes amies se trouvent enceintes, elles accordent leurs enfans, au cas que l'une ait un garçon et l'autre une fille.

TAVERNIER, Voyage de Perse, l. IV, c. 12.

Le ciel qui de sa main daigna nous accorder, Doit faire que l'effet à l'attente réponde.

ROTROU, Antigone, I, 4.

Et l'on dit, accorder une fille en mariage, ou simplement accorder une fille pour La promettre verbalement ou par écrit à celui qui la demande pour l'épouser.

Si fit requérir au roi de France qu'il *lui* voulsist donner et accorder une sienne fille.

FROISSART, Chroniques, l. I, part. II, c. 134.

Il y aura, ce me semble, demain huit jours que sa fille fut accordée à M. d'Orléans. Si le mariage s'achèvera quand ils seront grands, c'est une question.

MAIHERBE, Lettres à Peiresc, 27, 1608.

Je venois me présenter à lui et tâcher par mes respects et par mes prières de disposer son cœur à vous accorder à mes vœux.

Molière, le Malade imaginaire, III, 21.

Toute la grâce que je luy demandois estoit de m'accorder sa fille et de faire faire le contrat de mariage tout comme il luy plairoit.

Saint-Simon, Mémoires, 1694, t. I, c. 15.

Si elle m'accorde à vous, vous n'aurez point de peine à m'obtenir de moi-même.

MARIVAUX, les Fausses confidences, II, 14.

Alors me prétant à leurs jeux, je me chargeois du personnage de Raguel et *j'accordois à* Paul ma fille Séphora en mariage.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Virginie.

On m'avoit accordée à Monsieur de la Motte.

BOURSAULT, le Mercure galant, III, 3.

I.

Mon père est près de m'accorder.

LA FONTAINE, Contes, III, 7.

Accorder est encore verbe réfléchi et se dit au propre des personnes qui sont ou se mettent d'intelligence, qui agissent, ou conviennent d'agir de concert.

Si ne se porent à celle sois acorder.

VILLEBARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, VIII.

Il est presque impossible que deux grans seigneurs se puissent accorder, pour les rapportz et suspection qu'ilz ont à chascune heure.

COMMYNES, Mémoires, I, 14.

Accordez-vous, si vous voulez, car si vous ne vous accordez, je vous jetteray par la fenestre.

G. BOUCHET, Serées, première serée, du Vin.

Paris (l'archeveque de) veut que Reims (l'archeveque de) demande permission d'officier; Reims jure qu'il n'en fera rien: on dit que ces deux hommes ne s'accorderont jamais.

Mme DE Sévigné, Lettres, 20 janvier 1672.

Non-seulement les médecins particuliers, mais les facultés de médecine, semblent se faire un honneur et un plaisir de ne s'accorder pas.

FONTENELLE, Éloge de Chirac.

Galère et Constance Chlore n'ayant pu s'accorder, ils partagèrent réellement l'empire.

MONTESQUIRU, Grandeur des Romains, c. 17.

Devant tous s'entrebaisent et se sont acordé.

Chanson d'Antioche, ch. III, v. 443.

Fetes paiz, si vos acordez; Seiez amis com vos devez. Waca, Roman de Rou, v. 15554.

Messieurs, gardez que l'on s'accorde, Sans vous en demander advis. Satyre Ménippée. Familière description des Estats de la Ligue.

Qu'ils s'accordent sans nous, s'ils peuvent s'accorder.

P. Cornelle, Agésilas, IV, 3.

Réunissons trois cœurs qui n'ont pu s'accorder.

J. Racine, Andromaque, V, 5.

Ne disputez pas davantage, Bergers, il faut vous accorder. Quinault, le Temple de la Paix, II<sup>e</sup> entrée. comme chiens et chats.

S'ACCORDER est pris au même sens, mais en parlant d'une seule personne, dans la locution que donne l'exemple suivant :

Qui ne s'accorde pas facilement (inhabilis ad consensum). Rob. Estienne, Dictionnaire françois-latin.

S'ACCORDER est souvent, comme accorder, suivi des expressions entre eux, ensemble;

S'accorder entre eux:

Les Ariens.... ne penvent s'accorder entre eux et changent tous les jours leur symbole.

Bossuet, Discours sur l'histoire universelle, I, 10.

Si se sunt entr'aus acordé.

WACE, Roman de Brut, v. 5166.

Qu'ils s'accordent entre eux ou se gourment, qu'im-Molière, les Femmes savantes, II, 7.

S'accorder ensemble:

[ensemble.

Les nôtres (nos dieux) bien souvent s'accordent mal P. Corneille, Polyeucte, IV, 6.

De là, autrefois, le verbe composé s'entracorder

Se sont ensamble entracordé. WACE, Roman de Brut, v. 5261.

S'ACCORDER peut s'employer avec un nom collectif.

Cette république (l'Europe chrétienne), quoique divisée, s'était accordée longtemps dans les projets des croisades.

VOLTAIRE, Essai sur les Mœurs, c. 53.

On dit fréquemment s'accorder avec, pour, Se réconcilier, s'entendre.

Pour l'envoyer en Flandre, il n'y seroit pas plus tôt qu'il Naccorderoit avec les rebelles.....

Enantime, Vies des capitaines illustres. Discours XLI, art. 11.

12 107 (Henri III) lui dit (à Bussy) qu'il vouloit qu'il

On dit proverbialement que des gens s'accordent | s'accordast avec Quélus, et qu'il ne se parlast plus de leur querelle.

MARGUERITE DE VALOIS, Mémoires, année 1578.

Eux, de leur côté (les princes), avoient promis aux Espagnols qu'ils ne s'accordervient point avec le roi, que premièrement on ne leur'eût rendu toutes les places que le roi tenoit sur eux.

Mme de Motteville, Mémoires, année 1658.

L'un et l'autre à la reine ont-ils osé prétendre? Avec qui semble-t-elle en secret s'accorder? RACINE, Mithridate, II, 3.

Les Anglois avec moi pourraient mal s'accorder. VOLTAIRE, Adelaide du Guesclin, IV, 5.

S'accorder avec s'emploie encore pour exprimer qu'une personne est de la même opinion qu'une autre, ou conséquente avec elle-même.

Accordez-vous avec vous-même; accordez vostre bouche d'appellante avec vostre cœur de mère.

LE MAISTRE, Plaidoyers, VII.

Accordons nous avec nous mêmes; accordons nos mœurs avec notre soi.

Bourdalouz, Caréme. Sermon sur la religion chrétienne.

Je ne puis sur ce point m'accorder avec vous. REGNARD, le Joueur, IV, 1.

On a dit S'ACCORDER à, avec des constructions et dans des acceptions diverses, dont plusieurs ont vieilli et sont même sorties de l'usage;

S'ACCORDER à une personne a signifié Faire sa paix avec elle:

Si hom pèche vers altre, à Deu se purrad acorder. Les quatre livres des Rois, I, 11, 25.

Quant se fu acordez Karles à ses barons... Chanson des Saxons, t. I, p. 75.

> Si croi le consel de ta mère, Si t'acorderas à ton frère. WACE, Roman de Brut, v. 2857.

Au roi de France vint Richars à merci, Au roi s'accorde, si furent bon ami. Garin le Loherain, t. I, p. 70.

S'entendre, être en bonne intelligence avec elle :

Ce fut ung de ceulx...... à qui le roy se accorda le mieulx.

Lancelot du Lac, t. III, fol. 36 vo, col. 2.

Chascuns du tout à li s'accorde.
Fabl. et contes anciens, Méon, III, 480.

Ètre de la même opinion qu'elle :

Je m'accorde à Théophraste et suis de son opinion.

Rob. Estienne, Dict. françois-latin.

On a dit S'accorder à une chose pour S'y conformer, s'en arranger, y accéder, l'adopter.

A ce conseil s'acordèrent li conte et li baron.
VILLEHARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, X.

Quant aucuns apele de faus jugement... il atent tant que li jugemens est prononcies et que tuit li home se sunt acordé au jugement...

BRAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, LXI, 45. Des gages de bataille.

Oncques à nul de ces traictés ne se voulurent accorder.

FROISSART, Chroniques, l. I, part. I, c. 42.

Pour ce je me accorde à paix.

Le ménagier de Paris, 1re distinction, 9e art., t. I, p. 231.

Finalement ledict duc s'y accorda, tousjours ung petit murmurant.

COMMUNES, Mémoires, II, 13.

Sainct Bernard s'accordant à la doctrine de sainct Augustin, parle ainsi....

CALVIM, Institution chrestienne, liv. II, c. 3, § 5.

Les Espagnols le disent ainsy, les François aussi s'y accordent.

BRANTOME, Vies des capitaines françois, discours IX, art. 11.

... J'ay veu ce qui a esté traité; .... à quoi je me suis accordé pour la considération de la nécessité de vostre garnison.

HENRI IV, Lettres, 26 juillet 1588 (voir Lettres missives de Henri IV, t. I, p. 385).

Eu égard à l'ordre du monde et au bien de la police, je m'accorderois à cette opinion.

BALZAC, Lettres, IV, 13.

Consentez douc et vous accordez volontairement à une

chose qui, outre qu'elle est juste, est pareillement nécessaire.

VOITURE, Hist. d'Alcidalis et de Zélide.

Les provinces s'accordoient encore à cette forme de gouvernement, ennuiées de la domination du sénat et du peuple.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite. Annales, I, 11.

La reine ayant un jour prié la reine d'Angleterre de venir voir danser le roi un soir en particulier, elle s'y accorda.

Mme de Motteville, Mémoires, année 1655.

Je m'accorde le plus aisément du monde  $\dot{a}$  tout ce qu'il veut.

J. RACINE, Lettres, IX, 1661.

Si les catholiques s'y accordoient, les hérétiques en conviendroient-ils?

FLEURY, Discours sur l'histoire ecclesiastique, disc. IV, § 12.

Ma réponse n'a rien de trop flatteur; mais je ne saurois en faire une autre. — Stelle-là est belle et bonne, et je m'y accorde.

MARIVAUX, l'Épreuve nouvelle, sc. 3.

A ce se sont acordez tous.

Godefroy de Paris, Chron. métrique, v. 3096.

Tel dit souvent je m'y accorde, Qui le vouldroit bien autrement. P. GRINGORE, les Faintises du monde, str. 52.

Quicunques à Raison s'accorde, Jamès par amors n'amera, Ne Fortune ne prisera.

Roman de la Rose, v. 6907.

Emiant, quant à moy, du pain entre mes doigts, A tout ce qu'on disoit doucet je m'accordois.

Régnier, Satires, X.

Madame, enfin Galba s'accorde à vos souhaits.

P. CORNELLE, Othon, II, 3.

Dans le passage suivant, s'accorder à, pris au même sens, est construit avec un verbe à l'infinitif pris substantivement:

Si parlèrent ensemble et s'acordèrent au faire.
VILLEBARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, XV.

On a dit de même s'accorder à faire une chose, pour En convenir.

S'acordent à aler en Thunes Sans faire longue demourée.

G. GUIART, Royaux lignages, v. 2533.

S'ACCORDER à, suivi d'un infinitif, signifie, surtout aujourd'hui, S'accorder pour, se réunir dans un même sentiment, dans un même acte.

Les méchans s'accordent aisément à mal faire.

Perror D'Ablancourt, trad. de Tacite, Histoires, I, 8.

Après tant de sortes de miracles qu'il (l'homme) fait faire tous les jours aux plus intraitables, je veux dire au feu et à l'eau, ces deux grands ennemis, qui s'accordent néanmoins à nous servir dans des opérations si utiles et si nécessaires.

Bossurt, Sermons, IVe semaine du carême; sur la mort.

Une armée (celle d'Annibal) toute composée de peuples divers, qui, sans s'entendre eux, s'accordoient si bien à entendre les ordres de leur général.

LE MEME, Discours sur l'histoire universelle, III, 6.

Ils s'accordent tous (les spectateurs) à le savoir (le Cid), à prévenir au théâtre les acteurs qui le récitent.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 1.

Ils ne s'accordent (les peuples) qu'à n'entendre point leurs intérêts communs.

FONTENELLE, Eloge de Leibnitz.

Toutes les nations se sont également accordées à attacher du mépris à l'incontinence des femmes.

Montesquieu, Esprit des lois, XVI, 12.

Les voyageurs s'accordent à dire que cet oiseau a un ramage très-agréable.

Busson, Histoire naturelle. Oiseaux. Le Scarlatte.

Congrave cite cet ancien proverbe:

freux chiens ne s'accordent point à un os.

2/Allimine dans, ou en, s'ACCORDER sur, sont maine des lieutimes fort usitées; b'unender dans ou en :

f Alexande en l'estime duquel nos ennemis s'accordent.
BALLAG, Lettes, I, 11.

A war gos possible que différents peuples se soient acmula anna an mames méthodes, les mêmes connaissances, au maria d'ana et les mêmes superstitions. S'accorder sur :

S'arrachant la parole l'un à l'autre, pour s'accorder sur leurs sentiments.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 5.

Ces deux silles ne s'aimoient pas et ne s'accordoient guères que sur le goût qu'elles avoient l'une et l'autre pour madame Scarron.

Mme DE CAYLUS, Souvenirs.

L'essence même des choses a totalement changé. Vous ne vous accordez ni sur la définition de l'âme, ni sur celle de la matière.

Voltaire, Lettres philosophiques, xive lettre.

On a dit S'ACCORDER d'une chose ou de faire une chose, pour Faire une convention au sujet d'une chose, convenir d'une chose.

Seigneur, la Dieu merci, nos nous somes tuit acordé de faire empereour.

VILLEHARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, CX.

Nous ne pourrons nous accorder de l'orthographe.

H. ESTIERNE, la Précellence du langage françois.

Accordez-vous premièrement de ces principes et puis je m'y soumettray.

CHARRON, de la Sagesse, II, 2.

Etant tous unis dans le dessein de perdre M. Arnauld, ils se sont avisés de s'accorder de ce terme de prochain que les uns et les autres diroient ensemble quoiqu'ils l'entendissent diversement.

PASCAL, Provinciales, I.

Ensi à Noblon s'acorda

Renars de trestous ses meffais.

Renart le Nouvel, v. 2368.

A l'emploi d'ACCORDER, lorsqu'il s'agit de conventions matrimoniales, se rapporte celui qui est fait des locutions s'accorder à, s'accorder de, dans les passages suivants:

Et se fust assez tost le roy acordé à la fille du duc de Lorraine; car elle estoit moult helle damoiselle.

FROISSART, Chroniques, l. II, c. 229.

Qu'un tel dedans un mois d'une telle s'accorde. P. Correlle, la Veuse, I, 1 (vers changé après l'éd. de 1634). Tout ce qui favorise leur élévation s'accorde toujours avec leur conscience.

Massilion, Carême. Sermon du Vendredi-Saint.

ll est toujours nécessaire qu'elle (la religion) s'accorde avec la morale.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, XXIV, 8.

Il (M. le duc de Choiseul) a beaucoup d'esprit, et la hauteur qui s'accorde avec les grâces.

Voltaine, Lettres, 23 janvier 1760.

Ce n'est qu'une coquette avec tous ses attraits; Sa langue avec son cœur ne s'accorde jamais. P. Cornelle, Mélite, III, 4.

Et que ta voix s'accorde avec ce que j'écris.

J. RACINE, Iphigénie en Aulide, I, 1.

Si sa bouche s'accorde avec la voix publique.

LE MÈME, Bérénice, I, 3.

Quelque sujet qu'on traite, ou plaisant ou sublime, Que toujours le bon sens s'accorde avec la rime. BOILEAU, Art poétique, I.

Ou bien qu'elle s'accorde à une autre.

A l'esgard des mille livres de rente dont vous m'escrivez, si c'estoit chose asseurée, le party ne seroit à nesgliger, mais que les mœurs s'y accordassent.

EST. PASQUIER, Lettres, I, 13.

Pour commencer, je vais dire que ses actions ne s'accordent pas à ses paroles.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien, la Double accusation.

Comme ces mêmes maximes ne s'accordent pas au dessein de la plupart des gens, ils les laissent à l'égard de ceux-là, afin d'avoir de quoi satisfaire tout le monde.

PASCAL, Provinciales, V.

Le univenir, qui s'accordoit à son devoir, s'imprima

Mar se La FATETTE, la Princesse de Clèves, IVe part.

Fout le tournoit du côté des sciences, et heureusement.,, ses dispositions naturelles s'y accordoient. Vontenelles, Éloge de l'abbé de Louvois.

Le moyen de lui résister (à la nature) quand elle s'ac-

J.-J. Rousshau, Nouvelle Héloise, part. 1re, lettre 10.

Pro que m'oevre à mon dit s'acort. Walk, Roman de Brut, v. 11314. Le ciel tranquille et beau, et les vagues de l'air S'accordent au repos des vagues de la mer.

REMI BELLEAU, La Bergerie, IIº journée, le Pescheur.

Ma volonté s'accorde à celle d'Arthénice.

RAGAN, les Bergeries, V, 2.

Oui, Monsieur a raison, Madame, il faut choisir; Et sa demande ici s'accorde à mon désir. Montan, le Misanthrope, V. 2.

Cet ordre, dans le fond, s'accorde à mes pensées.

Destoucres, l'Irrésolu, V, 15.

S'accorder à, lorsqu'il s'agit de choses, peut, en certains cas, comme lorsqu'il s'agit de personnes, ètre suivi d'un verbe à l'infinitif.

Toutes les nouvelles s'accordent à dire qu'il est trèsbien, et que cette affreuse catastrophe ne peut avoir nulle suite sacheuse.

VOLTAIRE, Lettres, 1757.

S'ACCORDER est, comme accorder, terme de grammaire.

Aussi a-t-il un nom fait pour remplir la bouche de l'avocat et qui s'accorde avec le demandeur ou le désendeur comme le substantif et l'adjectif.

LA BRUYÈRE, Caractères, C. II.

Vous avez bien raison dans ce que vous dites du style des avocats; ils n'ont jamais su combien la déclamation est l'opposé de l'éloquence, et combien les adjectifs affaiblissent les substantifs, quoiqu'ils s'accordent en genre, en nombre et en cas.

VOLTAIRE, Lettres, 25 mars 1765, à d'Alembert.

Il est aussi terme de musique.

La quatrième corde convient et s'accorde à la septième. (Quarta ad septimam respondet.)

ROB. ESTIENNE, Dict. françois-latin.

Mon instrument et una voix s'accorderent ensemble pour dire plusieurs chansons les plus folâtres que l'on ait iamais ouïes.

Sours, Francion, VII.

Penses-tu que le luth et la lyre des poëtes S'accordent d'harmonie avecques les trompettes. Réceire, Satires, IV. C'est encore comme terme de musique, mais au figuré, que s'accorder est pris dans l'exemple suivant:

Le murmure des fontaines S'accorde au bruit des zéphirs. RACAM, la Venue du printemps, ode.

Accorder, au sens de Octroyer, concéder, devient aussi verbe réciproque et verbe réfléchi; Verbe réciproque:

Les deux ennemis furent contraints de s'accorder une suspension d'armes.

VOLTAIRE....

Verbe réfléchi:

Qui vous a passé cette définition? sont-ce les loups, les singes et les lions? ou si vous vous l'étes accordée à vous-mêmes.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 12.

En jouissant du plaisir de se porter bien, on s'accorde encore autant de douceurs et de priviléges que si on étoit toujours convalescente.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, partie III.

Dans bien des cas s'ACCORDER remplace le passif Ètre accordé.

Par exemple, en parlant d'une querelle que l'on accommode:

Tu n'as dans leur querelle aucun sujet de craindre, Elle a fait trop de bruit pour ne pas s'accorder, Puisque déjà le roi les veut accommoder.

P. CORNEILLE, le Cid, II, 3.

Par exemple encore, et c'est le cas le plus fréquent, en parlant des choses octroyées, données, concédées:

Cette gloire lui avoit été réservée, Messieurs, et c'étoit uniquement à ses vœux que devoit s'accorder une paix ferme et générale.

Fléchien, Oraison funèbre de Marie-Thérèse.

Il obtint donc cette place du roi et de madame de Maintenon, sans laquelle ces sortes d'emplois ne s'accordoient point.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1696, t. I, c. 38.

Le despotisme, aussi bien que la liberté, se prend et ne s'accorde pas.

ACC

Mme De Staul, Consid. sur la révolut. franç., Ve partie, c. 13.

Un baiser de civilité
S'accorde après un long voyage.
Autreau, Démocrite prétendu fou, III, 4.

Autrefois (et cela se rapporte à ce qui a été dit plus haut, p. 520, 1<sup>re</sup> col., de l'emploi absolu d'accorder), au lieu de s'ACCORDER on a dit ACCORDER; Soit absolument:

Mal accorder, point accorder.

ROB. ESTIENNE, Dict. françois-latin.

De paroles i ot plenté (abondance),

Mès la fin fu qu'il n'acordèrent.

GODERON DE PARIS, Chron. métrique, v. 7972.

Soit construit avec les prépositions en, de, avec, a; Avec la préposition en:

Nous accordons tous deux en tout.

ROB. ESTIENNE, Dict. françois-latin.

Avec la préposition de :

Les uns disent que Memnon les trouva en Égypte; autres accordent du lieu, mais asseurent....

DES ACCORDS, Bigarrures, fol. 1 vo.

Avec la préposition avec :

Les psaltérions, les lyres, les espinettes, les flustes, et aultres tels instruments de musique que l'on a inventez pour accorder et consoner avec les passions humaines...

Anno, trad. de Plutarque, OEuvres morales, de la Vertu morale.

Avec la préposition  $\hat{a}$ :

Ce que envoyé nous aves par avant n'acorde pas à ce que escript nous aves à présent.

MONSTRELET, Chroniques, vol. I, c. 9.

Qu'il nous souviene que c'est une chose en laquelle chacun peut avoir son jugement libre; et pourtant, que nous n'esmouvions point contention contre celui qui n'accordera point à nostre sentence.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. II, c. 8, § 12.

A dire vray, je ne suis pas encores arrivé à cette perfection d'habileté et galantise d'esprit, que de confondre la raison avecques l'injustice, et mettre en risée tout ordre et règle qui n'accorde à mon appétit.

MONTAIGNE, Essais, III, 5.

Adonc congneu que ma pensée Accordoit à ma destinée.

CHARLES D'ORLEANS, Ballades, LXIII.

Je m'enquiers seulement à toy Pour voir si ce qu'on dit de luy Accorde à cela qu'aujourd'huy On m'a par missives mandé.

JODELLE, l'Eugène, II, 2.

Accorder s'est dit également pour s'accorder en parlant du concert des voix, des instruments, des chanteurs, des musiciens.

Accorder parmi d'autres en chantant.

Rob. Estienne, Dict. françois-latin.

On dit de plusieurs musiciens chantants ou jouants d'instruments musicaux ensemble : ils n'accordent pas.

Nicot, Thresor de la langue françoise.

Tel dit messe qui n'est point prestre, Tel chante qui n'accorde point.

P. GRINGORE, les Faintises du monde, str. 96.

De ce lieu frais, tant excellent et cher, N'osoient pasteurs ne bouviers approcher; Mais mainte muse, et nymphes seulement Qui de leurs voix accordoient doulcement Au son de l'eau.

CL. MAROT, des Visions de Petrarque, v. 39.

Quelques traces de cet emploi de la forme absolue ACCORDER pour s'accorder, se rencontrent encore au xvII° et même au xvIII° siècle, particulièrement avec l'addition du mot Faire.

Si le cardinal de Richelieu n'étoit pas mort, il alloit faire accorder les deux religions (catholique et protestaute).

GUY-PATIN, Lettres, 14 mars 1670.

Comment les Indiens ont-ils transporté ces grandes pierres, et comment sont-ils venus à bout de les faire accorder d'une manière si parfaite, malgré leur irrégularité?

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Études de la nature. Étude 13°. (Note.)

Ce sont les noms des mots, et l'on doit regarder

En quoy c'est qu'il les faut faire ensemble accorder.

Mollikar, les Femmes savantes, II, 6.

Puissent les immortels accorder à nos vœux.

Mme Deshoullères, Aux Muses.

ACCORDE, ÉE, participe.

Il a perdu, comme le verbe lui-même, plusieurs des sens dans lesquels il était primitivement employé. On ne le dit plus guère pour Apaisé, concilié, en bonne intelligence, et plus particulièrement Stipulé, convenu. etc.;

Il avoit faict entendre que Amadis estoit mort en combat accordé.

La belle Grimanese vint trouver par une nuict accordée son amy Apolidon.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, 1, 1; 21.

Mais on s'en sert encore beaucoup dans le sens de Octroyé:

Ce fut lors que les Parisiens commencèrent à voir des hostes vivants à discrétion en leurs maisons, contre tous les anciens priviléges à eux accordez par les deffuncts roys.

Satyre Ménippée, Harangue de M. d'Aubray.

Les coutumes de Normandie accordées par le duc Raoul.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, XXVIII, 45.

La confession commençait à être une grâce accordée aux condamnés.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 94.

Elle (la véritable éloquence) est bien différente de cette facilité naturelle de parler, qui n'est qu'un talent, une qualité accordée à tous ceux dont les passions sont fortes, les organes souples et l'imagination prompte.

Burron, Discours de réception à l'Académie françoise.

Dans le sens de Concédé.

Chose accordée être véritable.

ROB. ESTIENNE, Dictionnaire françois-latin.

Il sussit... pour cette méthode, de n'employer aucus terme qui ne soit désini, ni aucun axiôme qui ne soit accordé. Flaury, Discours sur Platon. Accordé, en ce sens, peut former à lui seul une proposition elliptique dont on se sert quand on se rend à une requête ou que l'on fait quelque concession.

Ainsi le roy, au bas des placets qu'il ottroye, met ce seul mot, Accordé, c'est-à-dire ottrové.

Nicor, Thresor de la langue françoise.

Il se comporta (le maréchal de Matignon) à la cour, toujours de mieux en mieux, avec sa lentitude et son mot usité accordé et son serment col-Dieu.

BRANTOME, Vies des capitaines françois, disc. 81, art. 11.

Il faut noter qu'il y avoit deux styles différents aux édicts, car les uns traitoient par mutuelle conference, les autres par requestes et suplications; aux articles desquels on mettoit accordé.

AGR. D'AUBIGNÉ, Histoire univ, t. III, l. IV, c. 28.

ACCORDÉ a continué aussi d'être employé comme terme de musique, en parlant des instruments et des voix.

Rien ne vous émeut... ny la doulceur de la voix ac-

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales, S'il est loysible de manger chair, traité I.

Elle se rendit de bonne grâce à ses instances, prit un luth tout accordé.

LE SAGE, Gil Blas, VIII, 11.

Je vous avois dit de faire arranger mon clavecin..... s'il étoit accordé, j'en toucherois.

SÉDAINE, la Gageure imprévue, sc. 2.

Mais ceste vierge en voix miculx accordée Qu'orgues, ne lutz, chanta ce beau dicté. CL. MAROT, Chants divers, II, 25.

Sur son luth accordé Ligdamon fit entendre Un mélange inouï de sons harmonieux. Voltaire, Contes en vers. Les trois manières.

Accordé, suivi des prépositions avec ou à, s'est dit longtemps et pourrait encore se dire dans le sens d'Engagé pour le mariage, avec ou à une personne, par articles signés de part et d'autre.

L'office, que vous tirez en ligne de compte, il l'a acheté véritablement depuis qu'il est accordé à ma cousine.

Les caquets de l'accouchée, la Quatriesme journée.

Cet oncle étoit un cavalier fort riche qui n'avoit qu'un fils accordé avec une cousine, fille unique aussi.

SCARRON, Nouvelles tragi-comiques, la précaution inutile.

Il lui fait tourner la tête; il l'a dégoûtée d'un parti proportionné auquel elle est comme accordée.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 25 octobre 1679.

Elle était *accordée* depuis quelques jours à un petit vieillard ratatiné.

Voltaine, Contes. Cosi-Sancia.

C'est le sens du substantif masculin et féminin Accordé, Accordée.

Je me mis à poursuivre la conclusion de mon mariage; mais le chevalier Salviati, oncle de mon accordée, le rompit absolument sur la différence de religion qui étoit entre nous.

AGR. D'AUBIGNÉ, Mémoires, t. I, p. 37.

Elle reçoit les visites d'un autre avec qui il doit avoir une amitié assez étroite, puisqu'il est accordé de sa sœur. P. Correlle, Examen de Mélite.

Je vous dis que vous ne carressiez point nos accor-

MOLIÈRE, le Festin de Pierre, II, 3.

On envoya la nouvelle à l'accordé, avec ordre de revenir au plus tôt pour épouser.

Fléchien, Mémoires sur les grands jours de 1665.

Le roi le fit (le comte de Quélus) menin de Monseigneur, et la veille des noces il envoya à l'acordée un colier de perles de dix mille écus.

L'ABBÉ DE CHOISY, Mémoires, l. V.

Quand le marché est sait, l'accordé se met à amasser ce qu'il a promis pour avoir sa maîtresse.... Pendant qu'il amasse ce qu'il doit donner, il a la liberté d'aller voir privément son accordéc.

CHARDIN, Journal du voyage en Perse, part. I.

L'instant de l'action qu'a représenté M. Greuze (dans son tableau de l'Accordee de village) est celui où le père de l'accordée délivre à son gendre futur l'argent de la dot de sa fille.

SAINTE-FOIX, Essais sur Paris.

Puis-je, mon accordé, Monsieur, étant aux champs, Souffrir avec honneur aucun homme céans. Poisson, les Fous divertissants, III, 3.

Et Monsieur l'accordé veut-il que je le baise?

Boursault, la Satyre des satyres, sc. 6.

Je vous cède les droits que j'ai sur l'accordée Et ne me charge point de fille hazardée.

REGNARD, le Bal, sc. 18.

# ACCORDANT, ANTE, adjectif.

Oui s'accorde bien.

530

Peut-être a-t-il été primitivement terme de musique.

Cri accordant, son accordant, voix accordante.

Rob. Estienne, J. Teienny, Nicot, Dictionnaires.

J'ouy la voix de certaines vierges, qui..... chantoyent le Pseaume cent quatriesme... leur voix estoit douce et bien accordante....

B. Palissy, Recepte véritable, etc.

Il faut de l'inégalité, mais modérée; l'harmonie n'est pas ès sons tous pareils et bien accordans.

CHARRON, de la Sagesse, I, 62.

En ce sens particulier à la musique qui a subsisté presque seul, il se rapporte assez ordinairement à un nom pluriel, et est suivi de l'expression entr'eux, entr'elles. Ainsi l'on dit que Ut et Sol sont des tons accordants entr'eux.

C'est en ce sens, mais d'une manière figurée, qu'il est pris dans le passage suivant :

N'est-ce point chose bien estrange, Messieurs les zelateurs, de veoir nostre union maintenant si saincte, si zelce et si dévote, avoir été presque en toutes ses parties composée de gens qui, auparavant les sainctes barricades, estoyent tous tarez et entachez de quelque note mal solfiée et mal accordante avec la justice.

Satyre Ménippée, Harangue de Monsieur de Lyon.

Cet exemple peut faire comprendre comment Accordant s'est dit, en général, des choses, pour en exprimer la convenance;

Soit absolument:

On ne peut faire une bonne physionomie qu'en accordant toutes nos contrariétés, et il ne suffit pas de suivre une suite de qualités accordantes sans concilier les contraires.

PASCAL, Pensées, art. xvi, 10.

Soit suivi des prépositions à et avec; De la préposition à :

Nous considérants que notre royaume est dit et nommé le royaume des Francs, et voullants que la chose en vérité soit accordant au nom, etc.

> Ordonnance de Louis le Hutin, du 3 juillet 1315. (Voir Ordonn. des rois de France, t. I, p. 583.)

... Oultre les bonnes nouvelles qu'il vous a pleu m'envoyer, j'ay trouvé Brion, que j'ai ramené pour ce soir, lequel vous porte chose accordant à ce bon commencement.

LA REINE DE NAVARRE, Lettres à François 1er, 3 décembre 1525; lettre XXIII.

Sire, il n'est rien advenu en Escosse depuis que je suis ambassadeur de V. M. en ce Royaulme (d'Augleterre) que je ne l'aic préveu longuement auparavant, et que je ne l'aic advertie quelles estoient les factions accordantes et contraires aux praticques des Anglois.

CASTELNAU, Lettre ms. à Henri III, 23 avril 1584.

Ma tête montée au ton d'un instrument étranger étoit hors de son diapason; elle y revint d'elle même, et alors je cessai mes folies, ou du moins j'en sis de plus accordantes à mon naturel.

J. J. Rousshau, les Confessions, part. I, l. III.

Brief, rien n'y faut, sinon que ton plaisir Soit accordant à mon ardent désir.

CL. MAROT, Élégies, II.

De la préposition avec.

La vie et les meurs si mal accordantes avec la creance.....

Charron, de la Sagesse, II, 5.

Et pour autant que nos Gaulois apprenoient mal aisément de latin comme une langue mal accordante avec la leur.

Est. Pasquier, Recherches de la France, VIII, 1.

Encore qu'ils (les fondements de ma physique), soient presque tous si évidents qu'il ne faut que les entendre pour les croire.... toutefois, à cause qu'il est impossible qu'ils soient accordants avec toutes les diverses opinions des autres hommes, je prévois que je serois souvent diverti par les oppositions qu'ils feroient naître.

DESCARTES, Discours de la méthode, VI.

ACCORDANT s'est employé de cette manière en parlant des personnes.

ACC

Le duc de Bourgoigne et les riches hommes du païs | saire de Sainte-Palaye, et les exemples ci-après). d'oultre mer, qui estoient accordans avec lui....

JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

# ACCORDABLE, adj. des deux genres.

Il s'est pris dans des sens analogues aux principaux sens du verbe accorder.

On le dit encore en parlant des personnes pour : Qui est disposé à entrer en arrangement, qui est en mesure de le faire.

Ces plaideurs ne sont pas accordables. Dictionnaire de l'Académie.

On le dit aussi en parlant des choses pour : Qu'on peut concilier:

Ce dissérend est sort accordable.

MONET, Dictionnaire.

Qu'on peut octroyer.

Cette grâce n'est pas accordable.

Dictionnaire de l'Académie.

On ne le dit plus pour, Dont on peut convenir.

Si commencerent à traicter comme devant, et cheurent sur aucunes voyes assez accordables.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 144.

Comme Accorder et tous les mots formés de ce verbe, ACCORDABLE a été terme de musique:

La fleute est accordable au tambour et aux violes. MONET, Dictionnaire.

On avait fait de l'adjectif ACCORDABLE l'adverbe

### ACCORDABLEMENT.

Sainte-Palaye en a cité pour exemple la phrase suivante, où il est pris dans le sens de Unanimement:

Dient les auteurs accordablement. Guillaume de Nangis, Chronique françoise manuscrite, ann. 1344.

ACCORD, s. m.

On l'a écrit Accort, Acort, etc. (Voyez le Glos-

Action de s'accorder.

Comme le verbe dont il est formé, il se dit, au propre, des personnes, et, par extension, des choses.

Dans le premier cas, il signifie l'Accommodement d'un différend, d'une guerre entre des particuliers ou entre des peuples, et plus généralement une Convention, un traité.

Adonc monstra Joffrois de Villehardoin, li mareschaus de Champaigne, la parole, par l'accort et par la volonté as autres.

VILLEHARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, XVI.

Pechié fait les âmes anemies et havneuses à Dieu: Penitence refait l'acort et la paix.

> GERSON, Sermons françois. Sur les sept péchés capitaux. (Voy. Thèse de l'abbé Bonnet, 1858, p. 75.)

Æmylius ..... les rompit et chassa jusque dans leurs villes, puis leur feit porter paroles d'accord et d'appointe-

AMYOT, trad. de PLUTARQUE, Vie de Paul Emile.

Cette grande dispute qui a toujours esté entre les philosophes, pour trouver le souverain bien de l'homme, dure encore et durera éternellement sans résolution et sans accord.

MONTAIGNE, Essais, I, 53.

Si Spartacus, après la défaite de tant d'armées consulaires, ravageant impunément l'Italie, n'avoit pû obtenir seureté publique par un accord....

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Annales, III, 18.

Il (André Doria) se rendit au Sénat ... où il représenta ... que la République n'estoit point obligée de tenir l'accord qu'elle avoit fait avec les Fiesques.

LE CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

Les vainqueurs, après s'ètre défaits du foible Lépide, firent divers accords et divers partages.

BOSSUET, Discours sur l'histoire universelle, III, 7.

Memmius, dit-il, vient de communiquer au Sénat l'accord que son compétiteur et lui avoient fait avec les consuls....

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 10.

Le roi et le duc doivent gouverner le Holstein, sief de l'Empire, et Slesvich, fief du Danemarck, en commun. Tous les accords ont été des sources de guerres, mais celui-ci surtout.

VOLTAIRE, Annales de l'Empire; Frédéric d'Autriche, 1481.

J'ai tout lieu de croire que le décret en vertu duquel on vend cette terre, est un *accord*, par lequel quelqu'un de la famille veut se la faire adjuger.

ACC

Le même, Lettres, décembre 1737.

Chapitre tindrent (les diables) lendemain Et s'accordent à cet accort

Oue.....

RUTEREUF, le Pet au vilain; OEuvres, t. I, p. 283.

Monseigneur Jehan de Chalon Si dist: Sire, moult bien volon Que bon acort soit entre vous. GODEFROY DE PARIS, Chronique métrique, v. 3103.

Tuit trois par ung acort me prennent.

Roman de la Rose, v. 15045.

L'orgueil s'assortit mal avec le mauvais sort, Et tous deux insolents font un mauvais accord. Rotrou, Antigone, IV, 3.

Nous surprend, nous assiège, et fait un tel effort Que la ville aux abois on lui parle d'accord. P. Cornelle, Rodogune, I, 6.

Si j'y pouvois porter quelque foible espérance D'y conclure un accord d'une telle importance. Le même, Sertorius, III, 2.

J'y consens de grand cœur et me réjouis fort Que tout soit terminé par un heureux accord. Molière, le Dépit amoureux, III, 4.

La chatte détruisit par sa fourbe l'accord.

LA FONTAINE, Fables, VI, 1.

Mais il faut des combats, tel est l'arrêt du sort ; Et surtout évitez un dangereux *accord*.

BOLLEAU, le Lutrin, V.

Je vais leur déclarer d'une façon très-claire Que je romps tout accord.

GRESSET, le Méchant, V, 5.

Account, en ce sens, est quelquefois suivi de la préposition de, régissant les noms des personnes entre lesquelles l'accord se fait.

Le conte d'Artois sejourna en Parpignan, où il fist la paix et accord des parties.

Le Livre du chevalereux comte d'Artois, p. 60.

Avant que mon frère (le Duc d'Alençon) partist, il désue four l'accord du Roy mon mary et de Monsieur le Monsieur de Bron.

Mangarette de Valles, Mémoires, année 1581.

Ou bien, ce qui revient au même, il est précédé de l'adjectif possessif.

Le vieux messire Hue le père et le Comte d'Arondel se tenoient en la ville de Bristol et plusieurs autres qui étoient de *leur accord*.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 20.

Philostrate dit que les Indiens contractoient leur amitié, faisoient la paix et *leurs accords*, en buvant de l'eau de Tentale.

G. BOUCHET, les Serées. Deuxième serée : de l'Eau.

Notre accord sut bientôt fait : je ne demandois rien, et il promettoit beaucoup.

J. J. Rousseau, les Confessions, part. I, liv. IV.

ACCORD, dans les passages suivants de même construction, semble exprimer une conformité de sentiment:

Sanz l'acort et sanz le sau (sû) des Cardinaus et des Evesques.

Chroniques de Saint-Denis (Voir Histor. de Fr., t. XII, p. 204).

Le Duc respondit que c'estoit bien son accord que on le combatist.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 90.

C'est mes accords.

EUST. DESCHAMPS, Poésies manuscrites, fol. 549, col. 2 (cité par Sainte-Palaye).

On disait autrefois de son accort, pour A son avis, de son aveu.

Et mes biens, mon cueur et mon corps;

Je les vous ay du tout soubzmis,

Mais ça esté de leurs accors.

Charles d'Orléans, complainte: Ma seule dame et ma maitresse.

Plus souvent l'on dit l'accord d'une personne, d'une nation avec une autre, ou l'accord de deux personnes, de deux nations entre elles, conclu, passé, etc. entre elles.

Je voudrois bien passer un accord avec les médecins par lequel il fust dit que toutes les choses agreables fussent bonnes.

BALZAC, Lettres, I, 10.

L'accord à peine conclu entre la France et l'Allemagne.

Flécher, Oraison funèbre de Marie-Thérèse.

Mr Brussel rapporte un accord de l'an 1206, entre le roi et Thibaut, comte de Champagne, par lequel il étoit convenu que les Juis de l'un ne préteroient point dans les terres de l'autre.

MONTESQUIRU, Esprit des lois, XXI, 20, note 2.

Accord est employé de cette manière, mais au figuré, dans des passages tels que les suivants:

Tel est l'accord que nous devons faire de la raison et de la foi.

Boundaloun, Pensées; Sur la Foi.

Ils devroient moyenner l'accort

Du mérite et de la fortune.

MAYNARD, Épigrammes, La muse avec tous ses appas.

Accord, en un sens analogue, s'est dit spécialement, dans la langue du droit, de diverses sortes de conventions et de contrats qu'il n'est pas nécessaire de définir ici.

Accord s'est aussi employé de cette manière au pluriel.

Sigismond, contrevenant aux accords et pactions passées entre Clovis et Gondebauld, sut jetté et toute sa samille dans un puys par les ensans de Clovis.

Est. Pasquien, Recherches de la France, I, 9.

Nous savons comment il a vescu et traité ci-devant avec les huguenots des Pays-Bas. Les articles de *leurs accords* sont imprimez.

Satyre Ménippée, Épître du sieur d'Engoulevent à un sien ami.

Argatiphontidas ne va point aux accords.

Molière, Amphitryon, III, 8.

O décsses, une mortelle Seule à votre lougue querelle Fit succéder d'heureux accords.

J. B. ROUSSEAU, Odes, II, 11.

On disait d'un homme: Il est de tous bons accords, pour dire Il est d'une humeur aisée, il consent à tout ce que les autres veulent.

ACCORD et ACCORDS se disent souvent des stipulations préliminaires d'un mariage :

Le Roy voyant taut de persections en un corps, ne

print pas tant de plaisir aux doux accords de son mary ne d'elle, qu'il feit à penser comme il les pourroit rompre.

LA REINE DE NAVARRE, Heptaméron, 3° nouvelle.

C'est ce soir même les accords de sa fille.

Sédaine, le Philosophe sans le savoir, I, 2.

... Nous fera-t-on ce tort

De vouloir pour un songe empescher nostre accord?

RACAR, les Bergeries, V, 2.

O belles fleurs sans fruits! accords sans hyménée!

ROTROU, Antigone, V, I.

Quand les ordres du ciel nous ont faits l'un pour l'autre, Lise, c'est un accord bientôt fait que le nôtre.

L'argent étoit touché, les accords publics.
P. CORNELLE, la Suite du Menteur, IV, 1; I, 1.

ACCORD, dans un sens analogue, et avec les mêmes formes de construction, signifie Consentement, union d'esprit, conformité de volontés.

Nostre poëte représente un mariage plein d'accord et de bonne convenance, auquel pourtant il n'y a pas beaucoup de loyauté.

MONTAIGNE, Essais, III, 5.

Accord, lié par la préposition de à un nom collectif, peut, en certains cas, avoir le même sens.

Dans l'accord du despotisme asiatique, c'est-à-dire de tout gouvernement qui n'est pas moderé, il y a toujours une division réelle.

Montesquieu, Grandeur des Romains, c. 9.

Accord se dit par extension des choses, et en exprime, avec les mêmes formes de construction que lorsqu'il s'agit des personnes, la Convenance, la proportion, les justes rapports.

Pour entendre l'accord de nos opinions avec les décisions des Papes, il faudroit avoir plus de loisir.

PASCAL, Provinciales, V.

Par l'accord établi entre le corps et l'âme, il se fait naturellement une telle liaison entre les impressions du cerveau et les pensées de l'âme, que l'un ne manque jamais de ramener l'autre.

Bossuer, De la Connoissance de Dieu et de soi-même, c. III, art. 18.

Le goût est une harmonie, un accord de l'esprit et de la raison.

Mma Dacian, trad, d'Aristophane, préface.

On a autrefois convaince Lansberge d'avoir falsifié ses observations pour les accorder avec ses tables, tant les astronomes sont flattes d'arriver à cet accord, et les hommes de jouir de l'opinion d'autrui, même sans fondement.

FOSTERBLES, É.oge de Cassini.

Je ne puis donc que vous exhorter .... à lire .... les ouvrages de M. Nicole ...., où vous trouverez toujours un accord parfait de la raison et de la foi, de la religion et de la philosophie.

D'AGUESBRAU, Instructions à son fils.

De l'accord des lois de la morale avec celles de la religion.

MONTESQUIRU, Esprit des lois, XXIV, 8.

Ce n'est qu'en se polissant que les hommes ont appris à concilier leur intérêt particulier avec l'intérêt commun, qu'ils ont compris que, par cet accord, chaque homme tire plus de la sociéte qu'il ne peut y mettre.

Ductos, Considérations sur les mœurs, c. 3.

On est frappe de la grandeur de l'entreprise, de la richesse de la matière, de l'excellence du travail, de l'heureux accord de toutes les parties.

BARTHELEMY, Foyage d'Anacharsis, c. 38.

Il s'emploie en ce sens, surtout dans le langage poétique, au pluriel.

Il y a certaines règles qui, étant une fois connues, font neutir plus promptement la beauté de certains accords. Bossess, De la Connoissance de Dieu et de soi-même, c. I, art. 8.

Nous indiquerons ailleurs les accords de la lumière et des caux acricunes.

HERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Harmonies de la nature, l. II : tableau d'une tempête.

Lo cuel n'a point encor, par de si doux *accords*, Uni tant de vertus aux grâces d'un beau corps. P. Connecue, la Mort de Pompee, III, 3.

Mats, as in de la mort contemple le visage?
Computato bien l'horreur de cet affreux passage?
Computato le desordre où tombeut leurs accords
Onand l'ame se deprend des attaches du corps?
Consona Banagasa, Agrepiac, V, 4.

C'est peu; son art puissant recompose ces corps, Des ossemens épars rétablit les accords. Delille, les Trois règnes, IV.

Accord, lorsqu'il s'agit des personnes, et aussi, en certains cas, lorsqu'il s'agit des choses, est précédé de la préposition de dans un assez grand nombre de locutions. Ainsi on dit:

Être d'accord.

Allons jusqu'au bout, car nous ne sommes pas encore d'accord.

FÉNELON, Dialogues sur l'éloquence, I.

Eh donc! parlez, étes-vous d'accord?

MARIVAUX, le Legs, sc. 3.

Quand deux personnes qui pensent cont d'accord, sans s'être donné le mot, il y a beaucoup à parier qu'elles ont raison.

VOLTAIRE, lettres, 20 décembre 1766, à d'Alembert.

Tous deux opiniâtres, nous n'étions jamais d'accord.

J. J. Rousseau, les Confessions, part. II, liv. VII.

Et jamais conjurés ne furent mieux d'accord.

P. Conneille, Cinna, I. 3.

Ton jargon allemand est superflu, te dis-je, Car nous sommes d'accord.

MOLIERE, l'Étourdi, V, 7.

**Étre d'accord** a le sens de Étre arrangé, dans ces passages:

Je vais appeler mon père pour lui dire que tout est d'accord.

Molikan, le Mariage forcé, sc. 16.

Mon affaire est d'accord, et la chose vaut faite.

P. CORNELLE, le Menteur, III, 1.

Etre d'accord avec ou se trouver d'accord.

Ceux qui ont leu les anciens docteurs, trouveront que je suis de très-bon accord avec eux en cela.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. I, c. 11, § 12.

Je ne suis pas si bien d'accord avec vous du jugement que vous faites de nos deux poëtes.

VOITURE, Lettres, CLXXXVIII, à M. d'Avaux.

Vos adversaires sont parfaitement d'accord avec les nouveaux thomistes mêmes.

PASCAL, Provinciales, XVIII.

Un peu après, Maximin fut vaincu par Licinius, qui étoit d'accord avec Constantin.

BOSSURT, Discours sur l'histoire universelle, I, 11.

Comme l'erreur n'est jamais d'accord avec elle-même, ils furent partagés entre eux.

FLÉCHIER, Histoire de Théodose, III, 21.

Sa politique générale (de Tibère) n'étoit point d'accord avec ses passions particulières.

Montesquieu, Grandeur des Romains, c. 14.

Quoi qu'il arrive, je me trouve d'accord avec madame Geoffrin dans son attachement pour le roi de Pologne. Voltaire, Lettres, 13 novembre 1772.

Dans le chat, la forme du corps et le tempérament sont d'accord avec le naturel.

Burron, Histoire naturelle, Quadrupèdes; le Chat.

Le ciel est bien d'accord avec le tout.

Didenot, Salon de 1767, Ollivier.

L'esprit d'aristocratie, qui présidoit à la formation des cercles, étoit favorable à l'élégance et à l'amusement, mais nullement d'accord avec la nature d'un État libre.

Mª® DE STARL, Consid. sur la révol. franç., VIº part., c. vII, § 2.

Quand Plaisance si est d'accord

Avecques ung jeune desir . . .

Charles d'Orléans, Ballades, III.

Or, je vous disois donc tantôt que l'adjectif Devoit *être d'accord avec* le substantif. REGNARD, le Distrait, III, 3.

Etre d'accord sur, en, quant à, etc.

En quoi vous étes tous d'accord.

PASCAL, Provinciales, XVIII.

Nous sommes d'accord sur tant de choses, que ce n'est pas la peine de nous disputer sur le reste.

J. J. Rousskau, Lettres, 25 mars 1758.

Les moins sévères lois en ce point sont d'accord.

P. Cornelle, Horace, V. 3.

Sur l'argent, c'est tout dire, on est déjà d'accord.

Boileau, Satires, X.

Et ma bouche et mon cœur sont d'accord là-dessus.

Destouches, le Philosophe marié, III, 8.

Etre d'accord de, en être d'accord.

Quand nous serons d'accord de cette définition, j'espère qu'aisément nous nous accorderons touchant la reverence qui leur est deüe.

H. Estienne, 1er dialogue du nouv. langage franç. italianizé.

La science est, à la vérité, un bel ornement, un outil très utile à qui en sçait bien user; mais en quel rang il le faut tenir, tous n'en sont d'accord.

CHARRON, de la Sagesse, I, 61.

Vous en fustes d'accord à la somme de vingt mille escus. Sully, OEconomies royales, t. II, c. 17.

Les géographes ne sont pas bien d'accord du nom ancien de cette ville.

REGNARD, la Provençale.

Dès que toute la famille en est d'accord avec moi, cette petite supercherie n'est qu'une bagatelle.

DANCOURT, les Bourgeoises de qualité. I, 1.

. . . L'oreille n'est point flattée, si le jugement n'est d'accord de son plaisir.

LA MOTTE, Discours sur les prix académiques.

Vaillant, j'en suis d'accord, mais vain, fourbe, flatteur. Rotaou, Venceslas, 1, 1.

Le roi même est d'accord de cette vérité.
P. CORNEILLE, le Cid, IV, 2.

César est généreux, j'en veux étre d'accord.

Le même, la Mort de Pompée, V, 1.

N'étes-vous pas d'accord, mon frère, si c'est elle, De les laisser tous deux à leur foi mutuelle. Molière, l'École des maris, III, q.

Être d'accord que.

Innocent III, parlant des Roys de France, est d'accord qu'en leur temporel, ils ne recognoissent autre supérieur que Dieu et l'espée.

Est. Pasquien, Recherches de la France, III, 17.

Je suis d'accord avec vous que la vie est trop courte : cent ans d'assurés seroit un temps raisonnable.

Bussy-Rabutin, Lettres, 11 août 1675, à Mme de Sévigné.

Demeurer d'accord de, en demeurer d'accord.

Je crois qu'il n'y a rien en ceci dont tous les doctes ne demeurent d'accord.

DESCARTES, les Principes de la philosophie, préface.

Il n'y a presque point de vérités dont nous demeurions toujours d'accord.

PASCAL, Pensees, part. I, art. 111.

Le nom de Polixène, que ma cousine a choisi, et celui d'Aminthe, que je me suis donné, ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord.

Molière, les Précieuses ridicules, sc. 4.

Oui, elle est capricieuse, j'en demeure d'accord; mais tout sied bien aux belles.

LE MÊME, le Bourgeois gentilhomme, III, 10.

Pour les maisons que vous me mandez qui sont meilleures que la nôtre, je n'en demeure pas d'accord.

Bussy-Rabutin, Lettres, 8 décembre 1668, à Mme de Sévigné.

De tous nos défauts, celui dont nous demeurons le plus aisément d'accord, c'est la paresse.

LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, CCCXIII.

Quand il jureroit comme un païen qu'il est orthodoxe, on pourroit bien ne pas demeurer d'accord des qualités, et le brûler comme hérétique.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, XXIX.

#### Demeurer d'accord que.

On doit demeurer d'accord que les François ont quelque chose en eux de poli, de galant, que n'ont point les autres nations.

Mollère, le Sicilien, sc. 14.

Vos pères ont écrit qu'ils condamnent bien ces hérésies; mais qu'ils ne demeurent pas d'accord que ces auteurs les aient tenues.

PASCAL, Provinciales, XVII.

Il faut demeurer d'accord, à l'honneur de la vertu, que les plus grands malheurs des hommes sont ceux où ils tombent par leurs crimes.

LA ROCHEPOUCAULD, Maximes, CLXXXIII.

Je demeure d'accord, dit don Pompeyo, qu'elle sait émouvoir et toucher.

LE SAGE, Gil-Blas, III, 6.

Tomber d'accord.

Il n'arrive presque jamais que deux philosophes tombent d'accord.

Logique de Port-Royal, 3° part., c. 20.

Les cœurs, en sa faveur, soudain tombent d'air.
P. Correlle, Théodore, IV, 4

Si son père et le mien ne tombent point d'acce Tout commerce est rompu, je fais naufrage a Le même, le Menteur, V, 1

Tomber d'accord de, tomber d'accord que.

Oh ça, veux-tu, Marquis, pour ajuster nos ve Que nous tombions d'accord d'une chose tous e

Non, je tombe d'accord de tout ce qu'il vous p Mollère, le Misanthrope, III, 1; V, 1

Celui-ci pourroit bien n'en pas tomber d'accor Piaon, la Metromanie, V, 2

Se montrer d'accord avec.

Qu'en tout, avec soi-même, il se montre d'acco.
Boileau, Art poétique, III

Mettre d'accord.

.... Jurant qu'il feroit tout ce qui seroit en lu pacifier les Grees entre eulx et les mettre d'accord.

Amyor, trad. de Plutarque. Fie de Lysandre, c.

Je proposai au régent de *mettre* les prétendants vêché de Bayeux *d'accord* au profit du roi, en le de au cardinal de la Trémouille.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1716, t. XIV, c. 1.

On disputoit toujours; les Normands arrivèrent e rent tout le monde d'accord.

Montesquieu, Esprit des lois, XXI, 11.

Je veux *mettre d'accord* l'amour et la nature, Ètre père et mari dans cette conjoncture.

P. CORNELLE, Nicomède, IV, 3.

Un esprit de douceur nous met d'accord tous des Montère, le Dépit amoureux, III, 4

Mettez-vous douc d'accord, et d'un jugement w Vovez à convenir entre vous du futur.

LE MÊME, les Femmes savantes, V, 3.

Grippe-minaud, le bon apôtre, Jetant des deux côtés la griffe en même temps, Mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'at La Fontaine, Fables, VII, 16.

. Hippocrate dit oui, mais Galien dit non,

our mettre d'accord ces deux messieurs ensemble, 'ai pas, pour venir, trop tardé, ce me semble. REGNARD, les Folies amoureuses, III, 5.

nt plaidoyer succède à cette plaidoirie, : l'ennui seul *met* le salon d'accord. Dellele, la Conversation, I.

#### ; d'accord avec.

que chose peut faciliter la vertu, c'est de la mettre vec le plaisir.

FÉNELON, Dialogues sur l'éloquence, I.

t mettre ma conduite d'accord avec mes principes.
J. J. Roussau, les Confessions, part. II, liv. IX.

'ettre d'accord la force avec la grâce.

J. B. ROUSSEAU, Épitres, I, 1.

écrit avoir quelqu'un d'accord.

la à lui si avisement et si convenablement qu'il nte de Foix d'accord, et le laissa passer oultre n pays paisiblement.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 210.

ORD est construit d'une manière analogue grand nombre d'expressions, telles que les s:

triin ses conseillers luy respondirent d'accord.
FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 62.

a première fois, leur dis-je, que je vous ai vus

PASCAL, Provinciales, IV.

oilà d'accord maintenant.

Molière, l'Avare, IV, 4.

iple d'amans le mieux d'accord et le plus pasn'il y eût au monde, employoit l'occasion à verleurs et à pousser des soupirs.

LA FONTAINE, Psyché, liv. II.

ntiment d'Arnauld et des jansénistes semblait cord avec le pur calvinisme.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 37.

ela s'entend, et c'est parler d'accord.

J. B. Rousseau, Épitres, I, 1.

s voyant assemblés, je suppose d'abord après un peu de bruit vous voilà tous d'accord.

Destouches, le Philosophe marié, V, 10.

On dit, par ellipse, d'accord avec, pour D'intelligence avec.

Le monde, plein de contradictions et jamais d'accord avec lui-même, tantôt dégrade la vertu....

MASSILLON, Sermons, I. Pour une profession religieuse.

D'accord avec eux sur les principes de nos devoirs, je ne dispute point sur le reste.

J.-J. ROUSSKAU, Lettres, 4 mars 1764.

Sa physionomie, son ton, ses manières, me parurent d'accord avec ses discours.

LE MEME, les Confessions, part. II, liv. XII.

L'art, d'accord avec la nature, Sert l'amour dans ces lieux charmants. Quinault, le Retour des plaisirs, prologue.

Je devrais bien plutôt, d'accord avec les dieux, Chérir l'heureux bandeau dont ils couvrent mes yeux. Voltaire, OEdipe, V, 2.

On dit, pour exprimer l'unanimité des sentiments, D'un commun accord.

Notre propos se conduit bien .... d'un commun accord suivant ce que nous disions tantost, que les biens ce sont les choses proufitables.

LA BOÏTIZ, la Mesnagerie de Xénophon.

La jalousie, augmentée par ces prétentions, fait qu'on résout, d'un commun accord, une ambassade en Grèce pour y rechercher les institutions des villes de ce pays.

Bossurt, Discours sur l'histoire universelle, III, 7.

Les anciens ont fait de si belles statues, que, d'un commun accord, on les a regardées comme la représentation exacte du corps humain le plus parfait.

Burron, Histoire naturelle, De l'homme.

D'une voix unanime et d'un commun accord, Les vertus d'un fermier sont dans son coffre-fort. Boursault, Ésope à la cour, IV, 5.

Cette locution, si usitée, d'un commun accord, se trouve déjà dans ces vieux textes:

Par quoi de commun acort distrent....
G. GUIART, Royaux lignages, t. J, v. 408.

Et acordé fu, sans descort, Ensemble de commun acort.... Godepaon de Paris, Chronique métrique, v. 8209. 538

Le mot accord peut être préceuc, poésie, de toute autre épithèle.

Et vous, esprits divins, chantez d'un saint accord, Sa grace qui vous sit possesseurs de la gloire.

J'aime trop à vous voir vivre de bou accord. GRESSET, le Mechant, II, 3.

On a beaucoup dit, plus brièvement, d'un accord. Les cardinaux qui tenoient leurs benefices en France,

de quoy ils vivoient,... dirent tous, d'un accord, que ils vouloient demeurer avecques le roi de France.

... estant en cela d'ung accord, et s'entendantz fort DE SELVE, Lettre à Henri II, 15 fevrier 1554. (Voir Nego-

E DELVE, Leure & France dans le Levant, 1. II, p. 306).

ciations de la France dans bien avec l'empereur. .

Ces paroles refrenerent et rangerent si bien à la raison les gens de guerre, que toutes les autres liguées (tribus) d'un accord, ottroyerent depuis à Emylius le triumplie.

Tant com ils furent d'un acort Furent-ils mult puissant et fort. WACE, roman de Brut, v. 3895.

Entre Escos et les Anglois, D'un cuer, d'un acort, d'une voix GODERROR DE PARIS, Chronique métrique, v. 5037. Ont entr'elz pris triève et jure.

On dit absolument d'accord; pour l'y consens,

Je suis faible, d'accord; un vieux bonhomme doit j'en conviens.

VOLTAIRE, Leitres, 28 octobre 1760. l'ètre, c'est la nature pure.

Yous ètes un coquin! — D'accord. Mollers, le Depit amoureux, I, 4.

C'est moi qui tiens le rang de chef de la famille.

LE MRME, les Femmes savantes, V, 2. D'accord, paisqu'on le veut, mon père étoit huissier. \_ D'accord.

D'accord, un est...

Mes vers sont durs, d'accord, mais forts de ...

Accord, en musique, signifie l'Union de deux ou de la foir et de plusieurs sons entendus à la fois et formant har

Ung chant ne seroit pas moins melodicux, mais seroit ung chant ne seroit pas moins meionicux, mais seroit mal gracieulx, se il estoit continucllement en accort double monie.

mal gracieulx, se il estoli continuellement en accorr uoune sans muer et sans varier; mais quant l'en transmue d'uns dans de la continue de l accort en autre ensuyvant par maniere deue, adoneques

:nant dout & et delectable. Nicole Osesme, trad. de la politique d'Aristote, VII, 7. ust le chant doulx et delectable.

Par ces six notes (de la musique), qui sont appelées as ré, my, fa, sol, la, l'en puet aprandre à chanter, acorrer, my, fa, sol, la, l'en puet aprandre à chanter, acorrer, my der.... le plus rude homme du monde; ou su moi tant faire, que scaroit-il et pourroit congnoistre

accors ou discors avecques tout l'art d'icelle science. EUST. DESCHAMPS, l'Art de Dictier. Musique. Car les accords de la musique, soit en voix ou en in-

trumens, ont bien leurs consonnances par contrariété sons, se formant ne scay quoi de similitude et de con ve Auror, trad. de Plutarque. ORusres morales; De la pluralité nance du hault et du bas....

L'Ephore qui couppa si rudement les deux cordes que Phrynis avoit adjoustées à la musique, ue s'esmoye pa si elle en vant mieux, on si les accords en sont mie

remplis.

La première des nymphes... joignit les accords lyre aux douces voix de toutes les autres.

La vraie union (dans un corps politique) est u d'harmonie qui fait que toutes les parties, quelc sees qu'elles nous paroissent, concourent au ral, comme des dissonauces daus la musique MONTESQUIEU, Grandeur des Romain

courent à l'accord total. Quoique, dans la pratique, on donne égal

Mettez, pour me jouer, vos flûtes mieux d'accord. Le même, l'Étourdi, I, 4.

On dit encore qu'un instrument est d'accord, que les cordes tiennent et ne tiennent pas l'accord.

Accords se dit, par extension, de la poésie ellemême et des vers.

> Racan dont les tendres accords Obtiendroient du prince des morts Le retour de mille Eurydices.

> > LE P. LE MOINE.

Oui, j'en jure Virgile et ses accords sublimes. DELILLE, l'Imagination, ch. V.

Par une application analogue à celle qu'il reçoit comme terme de musique, accord exprime en peinture, le bon effet qui résulte de l'harmonie des couleurs et de celle des lumières et des ombres.

L'impression des accords est purement mécanique et physique; qu'a-t-elle à faire au sentiment? et pourquoi devrois-je espérer d'être plus vivement touché d'une belle harmonie que d'un bel accord de couleurs.

J .- J. ROUSSEAU, la Nouvelle Heloise, part. I, lettre 49.

... Le jaune, le vert, le blanc, le rouge, mis en opposition, récréent l'œil par l'accord le plus parfait. DIDEROT, Salon de 1765, Chardin.

On voit des tableaux modernes perdre leur accord en très-peu de temps; on en voit d'anciens qui se sont conservés frais, harmonieux et vigoureux, malgré le laps de temps.

LE MÊME, même ouvrage, Essai sur la peinture, c. 11.

Imitez en peignant et les couleurs locales, Et ce parfait accord qu'aux objets dissérens Le jour ou l'ombre donne, en raison de leurs plans.

Si la couleur est franche, elle en a plus d'attraits, Garde mieux son accord et ne change jamais.

Et redoutez toujours Le difficile accord de deux différens jours. WATELET, l'Art de peindre, ch. II; III.

Tes mains savent encor, pour le plaisir des yeux, Préparer des couleurs l'accord harmonieux. LEMIERRE, la Peinture, ch. II.

C'est par une sorte d'allusion à cet emploi du mot

ACCORD dans la langue des arts qu'on l'a appliqué à certaines harmonies naturelles.

La lumière est opposée aux ténèbres, le chaud au froid, la terre à l'eau, et leurs accords produisent les jours, les températures et les vues les plus agréables. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Études de la nature; Étude 170.

On y voit encore (à Palmyre) une espèce d'arbre dom le feuillage échevelé et les fruits en cristaux, formen avec les débris pendants, de beaux accords de tristesse.

CHATEAUBRIAND, Génie du christianisme, IIIe part., l. V, c.

Du verbe accorder on avait fait aussi un autre substantif masculin ACCORDEMENT, les substantifs féminins accorde, accordance, accordison, avecla même variété d'orthographe, c'est-à-dire s'écrivant indifféremment par deux c ou par un seul c, et se prenant à peu près dans les mêmes sens, donnant lieu aux mêmes constructions. Aucun n'est resté; mais celui qui a duré le plus longtemps est :

ュ

#### ACCORDANCE.

Il a eu le sens d'accord.

Le roy, qui touziorz su piteus, li otroia pais et acordance-Chroniques de Saint-Denis, année 1235. (Voir Recueil des Histor. de France, t. XXI, p. 111.)

Faites pais et bonne accordance. YSOPET, I, fable 37. (Voir Robert, Fables ined., t. I, p. 105.)

Par amors et par acordance. Roman de la Rose, v. 3152.

Du temps de Nicot, qui en fait l'observation, il n'était plus guère que terme de musique et s'employait comme tel surtout en poésie;

dans le sens rigoureux du mot Accord :

On dit d'une tierce, quinte ou octave que c'est bonne accordance.

NICOT, Thresor de la langue françoise.

Là font entr'eus (les astres) lor armonies, Oui sunt causes des mélodies Et des diversités de tons Que par acordance metons, En toutes manières de chant.

Roman de la Rose, v. 17153.

Puis chantoient chançons de pleur Sans musicque, ne accordance. ARLES D'ORLEANS, Rondel: Dedans la maison de douleur.

un sens moins technique et plus vague :

Moult estoit bele l'acordance De lor piteus chans à oir.

Roman de la Rose, v. 483.

s, c'étoient des nopces, mais sans danses : toit un lict, mais lict sans accordances mnes chantez.

CL. MAROT, Leander et Hero.

dans Marot, en commune accordance :

uis chantez en commune accordance re à Dieu seul, paix en terre aux humains! Cl. Marot, Ballades, XIII, 21.

# DRDAILLES, s. f. pl.

dussi un fort vieux mot, mais qui s'est conomme épousailles, comme fiançailles, dans ge populaire et rustique et dans le style de lie.

dit des Cérémonies qui se font pour signer es ou le contrat d'un mariage, les Accords.

les accordailles.

ROB. ESTIENNE, Dict. françois-latin.

Saint-Chaumont meurt en accordailles.

uloit que je fissions aujourd'hui des accordailles, je ne veux point d'épousailles, moi, il m'est ces accordailles seroient superflues.

DANCOURT, les Trois Cousines, I, 6.

our ce soir les *accordailles* de Messieurs Baavec mes cousines, et nous pourrons vous la partie.

LEGRAND, les Nouveaux debarques, sc. 9.

Quoi! C'est lundi nos accordailles Et dimanche nos épousailles!

Poisson, le Zig-zag, sc. 2.

Sieur Argan charmé des feintes accordailles.

PALAPRAT, la Prude du temps, V, 1.

# ACCORDEUR, s. m.

Celui qui fait métier d'accorder certains instruments de musique.

Accordent, a pu recevoir des sens moraux du verbe accordent des significations analogues, celle, par exemple, de Conciliateur, comme dans le passage suivant:

Ceux-là pour gagner les bonnes graces des ministres de l'Estat, qu'ils trouvoient roidis au zele catholique, se moquoient des grandes differences de religion, loüoient les accordeurs, oioient les prescheurs.

Agr. D'Auntoné, Histoire universelle; t. III, liv. IV, c. 10.

### ACCORDOIR, s. m.

Sorte d'Outil qui sert à accorder certains instruments de musique.

ACCORT, TE, adj. (de l'italien Accorto, clairvoyant, fin, avisé, et par ce mot d'Accorgere, sentir, comprendre, s'aviser de).

Autrefois ACCORT, ACCORD (voyez le Glossaire de Sainte-Palaye).

Ce mot, que ne donne, ni en 1539, ni en 1549, le dictionnaire français-latin de Rob. Estienne, paraît avoir été recueilli pour la première fois en 1606 dans le *Thrésor* de Nicot.

Il était d'importation assez récente. Muret, dans ses notes sur les sonnets 2 et 20 de Ronsard, où il se trouve, l'appelait encore « mot italien, » et les passages suivants, extraits d'ouvrages composés ou publiés dans la seconde moitié du xvie siècle, permettent de fixer approximativement l'époque où nous l'avons reçu d'Italie:

Nous avons depuis trente ou quarante ans emprunté plusieurs mots d'Italie, comme .... Accort pour advisé.....

EST. PASQUIRR, Recherches de la France, VIII, 3.

A celle fin d'estre estimé mieus parlant, il (le courtisan) ne cherchera autre chose qu'à trouver le moyen de faire venir à propos aucun de ces mots, comme folâtre, fut, acoster, aborder, escorte... Accort.... les redisant en une mesme heure plus de cent fois, pour autant qu'ils

nieus, ce luy semble, aux oreilles et emplissent ge la bouche que ces autres vulgaires dicneantmoins tout cela ne vaudroit rien, si le ment de teste italiennizé ne servoit de sauce pour ment ue cost goust.
Iner plus grand goust.
J. TABUREAU, Dialogues, I.

CORT, en raison de son origine, a eu primitivet le sens de Fin, avisé, adroit, habile.

Lonime le nombre des traitres est plus grand en nostre nps, aussi est plus grand le nombre des bons esprits

H.ESTIENNE, Apologie pour Hérodote, part. I, c. 12. accorts pour les descouvrir.

Encores sont-ils (les loups) par nature si fins et accorts, qu'aux forests ils chassent et courent les jeunes cerfs et faons de biche à relais comme feroient chiens

couraus.

Adjonctions à la Venerie de J. Du Fouilloux; De la chasse du loup, I.

Que me sert avoir eté prudent et accort tout le temps de ma vie, si ores que j'avois plus de besoing de sagesse

Que si le ches des enemis est accord et pratic en tels j'ay été moins advisé? affaires, il cognoistra facilement que vostre armée est

Le libertin courtisan est si accort qu'il n'oublie aucun artifice pour couvris ce qu'il sçayt bien que plusieurs en peur. La Nove, Discours politiques et militaires, disc. 24°.

Comme il estoit prince accort, qui savoit aussi dextrement choisir ses advantages, pour les mesnager sur des reprouvent. parchenins, que ses prédécesseurs par les armes, Louis unziesme estima ne devoir laisser envoler l'occasion qui

OIL. Est. Pasquier, Recherches de la France, VI, II. se présentoit.

De tous les Chess de la Ligue restoit le Duc d'Aumale, lequel ne fut assex accort pour faire sa paix.

MATTEIEU, Hist. des dern. troubles de France, liv. V.

Ceux d'Aquitaine accorts et rusez, se retiroient dans

COEFFEREN, Hist. rom. de L. Florus, III, 9. les cavernes.

Toutesfois quand je pense un peu en mon courage, Que je ne suis tout seul des semmes abusé Et que de plus accorts en ont reçu dommage....

Il épousa une semme gentille, Belle, en sa fleur, fine, accorte et subtile, Dont Cupidon le scut tant enflammer, Qu'il aima trop, si l'on peut trop aimer. PASSERAT, la Métamorphose d'un homi

Et pompeuse en habits, fine, accorte et rusée, Reluire de joyaux, ainsi qu'une espousée. REGRIER, Salires, XIIL

Le plus accort amant, lorsqu'elle se déguise, De ses trompeurs attraits ne se peut retirer. D'Unvi. ? Astrée, part. I, liv. IV.

On sait qu'elle est d'un très-puissant lignage, Pleine d'esprit, d'un entretien charmant, Prudente, accorte, et surtout belle et sage. LA FONTAINE, Poésies, Ballade sur la paix des Pyles

Accort, insinuant et quelquefois flateur. CHAULIEU, Épitres, XXX.

On l'a dit, au seus d'Adroit, d'habile, non-seulement en parlant des personnes, mais de l'esprit, des actions, des discours de ces personnes.

Voici une autre negociation qui est assez digne de la bonté de votre cœur et du don de persuader dont lies VOLTAIRE, Leures, 6 décembre 1737. a pourvu votre esprit accort.

Son eloquence accorte enchaînant avec grâce L'excuse du silence à celle de l'audace. P. CORRELLE, Othon, II, 1.

Accort, par une extension naturelle, a pr bonne heure, le sens de Conciliant, complais vil, d'humeur facile, agréable. C'est le seul sens qui lui soit donné

dans la première édition du Dictionnaire démie, où il est traduit par Courtois.

Les auteurs de ce dictionnaire, s'écartant, ques étymologistes, de la tradition du d'après laquelle Accort vient de l'italien présentent comme dérivé de notre mot écrivait autresois court, cort, et qui corte des Italiens, s'était formé du ba curtis, venu lui-même du latin chors, (Voyez Cour).

543

la plus jolie petite mignonne, douce, et fraîche.

BEAUMARCHAIS, le Barbier de Séville, II, 2.

je n'avois point encore rencontré ailleurs, ques sans voile, vives, jolies, accortes, et lles d'Ionie.

AND, Itinéraire de Paris à Jérusalem. Voyage dans

à l'envi les plus accortes filles ailloient par leurs flammes gentilles e rendre amoureux!

RONSARD, Amours, I. II, élégie à son livre.

e beauté folatrement *accorte*, ord soit facile et l'œil plein de douceur. REGNIER, Satires, VII.

nans, hors nous, elle étoit fort accorte.

MONTPLEURY, la Femme juge et partie, IV, 3.

int tout, flattant avec adresse, ri, le maître et la maîtresse, rs accort, et toujours complaisant.

ce Agnès , Agnès compatissante , es accorte et toujours bien disante. Voltaire, la Pucelle, II.

était douce, affable, accorte, humaine. MêME, Contes en vers. Ce qui plait aux dames.

acception, comme dans la première, dit pas moins des choses que des per-

ient point d'avoir veu n'y ouy une negoorte ny mieux conduitte.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. V, lettre 26.

on, qui estoit d'un entretien extrémement et fort célèbre prédicateur, gagna aussitôt es de toute la cour.

EFIXE, Hist. de Henrile Grand, 3º partie, ann. 1602,

truit dans son métier de magistrature et inance, avec beaucoup d'esprit, et d'un ai, agréable (Canmartin).....

INT-Simon, Mémoires, 1720, t. XVIII, c. 19.

ont devenir furieux.

R. BELLEAU, la Reconnue, II, 1.

Je dis les loups, car tous les loups
Ne sont pas de la même sorte,
Il en est d'une humeur accorte....
Mais qui ne sait que ces loups doucereux
De tous les loups sont les plus dangereux.
GB. PERRAULT, le Chaperon rouge. Moralité.

Accort était noté au xVIIe siècle, dans les dictionnaires de Richelet, de Furetière, de Trévoux, comme déjà vieilli, malgré son introduction si pen ancienne. « C'est un mot, disait Voltaire, au siècle suivant (Commentaire sur Corneille, Pompée, IV, I) qui n'est plus d'usage dans le style noble, et on doit regretter qu'il n'y soit plus. » Il n'a pas laissé de se maintenir, comme le prouvent quelques-uns des exemples qui précèdent.

On n'en peut dire tout à fait autant des autres mots de la même famille. Accortesse a disparu de bonne heure et fait place à accortise qui est resté, mais s'emploie peu. Accortement a duré plus qu'accortesse, mais ne se trouve plus guère après le xvue siècle.

### ACCORTISE, s. f. (de l'italien Accortezza).

Ce mot a signifié d'abord, comme le mot italien sur lequel il s'est formé, aussi bien qu'Accortesse, Subtilité d'esprit, pénétration, finesse; puis, participant aux sens qu'avait reçus par extension le mot accort, Souplesse insinuante, humeur complaisante, accommodante, facilité habile, accompagnée de politesse.

Les dictionnaires de Richelet et de Furetière, le dictionnaire de Trévoux, le traitent, comme accort, de mot suranné, et le Dictionnaire de l'Académie remarque, à son tour, qu'il est peu d'usage, non pas dans l'édition de 1694 où il manque, mais dans celle de 1718, la première qui l'ait admis.

Son omission dans les éditions suivantes, jusqu'à celles de 1799 et de 1835, qui l'ont rétabli, témoigne des vicissitudes d'oubli et de faveur à travers lesquelles il est venu jusqu'à nous.

Avec son accortise ordinaire, il mania si bien les esprits, qu'il fut convenu entre les deux partis, avec un applaudissement universel, de recevoir l'édit....

Mézenay, Histoire de France, Henri III, année 1578.

Avec quelle accortise et avec quelle prudence fallut-il manier tant d'esprits différents?

HAR DOUIN DE PÉRÉFIXE, Hist. de Henrile Grand, 2º partie, ann. 1589.

Saint-Simon, particulièrement, a fait du mot Accortise un très-fréquent usage.

.... Des manières et du commerce, une singulière accortise et un grand art de cacher ce qu'il (l'abbe de Tencin) ne vouloit pas être aperçu....

SAINT-SIMON, Mémoires, 1719, t. XVIII, c. 1.

L'exemple suivant rappelle heureusement l'origine italienne du mot.

Les quatre évèques donnèrent quelques explications; l'accortise italienne calma la vivacité française, un mot substitué à un autre opéra cette paix qu'on appela la paix de Clément IX et même la paix de l'Église.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 37.

ACCORTEMENT, adv. (de l'italien Accortamente).

- Adviséement » dit Nicot; Subtilement, habilement, prudemment.

Je ne veux point inferer que le sujet doyve controller le commandement de son seigneur; mais quand il apparoit y avoir grand injustice en icelui, ne vaut-il pas mieux qu'il s'excuse acortement de l'acomplir.

LA Noue, Discours politiques et militaires, disc. 100.

Caracalla feignit accortement d'estre pleinement réconcilié avec Geta.

CORPURTRAU, Histoire romaine, XIII.

La merveille fut qu'il (Broglio l'aîné) sut si accortement courtiser et arraisonner Puységur qu'il l'infatua de son projet.

Saint-Simon, Memoires, 1718, t. XV, c. 19.

Ma bouche accortement saura s'en acquitter.
P. Cornelle, Médée, II, 5.

Vous me jouez, mon frère, assez accortement.

Le même, la Suite du Menteur, IV, 2.

Par une erreur, quelquesois relevée, d'autres sois reproduite, le grand Vocabulaire a sait d'ACCORTE-MENT un substantif qu'il regrette au même titre qu'Accortise. ACCOSTER, v. a.

Autresois Acoster, Acouster, etc. (Voyez Glossaire de Sainte-Palaye.)

Un passage des Dialogues de Tahureau, cité dans un des articles précédents, p. 541, col. 2, établit que ce mot était fort usité au xvr siècle dans la conversation des gens du monde, des courtisans. Mais œ passage donnerait aussià penser qu'il était de création ou d'importation récente, ce qu'on ne peut admettre, comme le démontrent quelques exemples qui le font remonter aux plus anciens temps de la langue.

Parmi les étymologistes, les uns dérivent accoster de notre préposition à, et de notre substantif coste, côte, ou bien encore de notre vieux verbe costéer; les autres le disent formé sur l'italien ou sur le bas latin accostare. De toutes manières il se rattache également au latin costa.

Accoster signifie donc au propre, comme le définit Nicot, « Se ranger, se mettre au costé de quelqu'un, » approcher, aborder une personne.

Il a généralement, surtout à partir du xvir siècle, été regardé, ainsi que ses dérivés accostable, et autres, comme du style familier.

Aussi luy, cognoissant la mere n'estre si severe que le pere, print quelque fois, comme inopinement, la hardiesse, en les voyant aller de leur logis jusques à l'eglise, de les acoster avecques une familiere et vulgaire reverence, et sans se trop advantager.

LA REINE DE NAVARRE, Heptameron, 44° nouv.

Le flatteur... essaye premierement à s'approcher de chascun, qu'il veult envelopper, à se loger près de luy et à l'accoster, ne plus ne moins que l'on faict es pasturages une beste sauvage que l'on veult apprivoiser.

Amyor, Trad. de Plutarque, OBuvres morales. Comment en pourra discerner le flatteur d'avecques l'amy.

Mes précepteurs domestiques m'ont dit souvent, que j'avois ce langage (le latin), en mon enfance, si prest et si à main, qu'ils craignoient à m'acoster.

MONTAIGHE, Essais, I, 25.

Ses plus privez amis n'osoyent pas mesme l'acoster ce jour là, ains se tenoient tous loin de luy.

Satyre Ménippée, Nouvelles des régions de la lune, c. 10.

Vous ne savez pas, Messieurs, que c'est que de voir ches vous des goujats rompre vos coffres et crocheter vos serrures, des soldats accoster vos filles et solliciter vos femmes.

Du VAIR, Actions et traités oratoires.

Au milieu de quantité de Cupidons déchainés trois dames masquées accostèrent D. Carlos.

SCARRON, Roman comique, I, 9.

S'il s'avise de vous accoster par hazard, ne prenez pas garde à ce qu'il vous dira, nous allons le faire enfermer. RZGNARD, le Retour imprévu, I, 16.

Son domestique, homme de consiance, étoit trèsrépandu dans le village, y accostoit tout le monde, et on le vit même en consérence avec Montmollin.

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, liv. XII.

Vous viennent accoster, comme personnes yvres

Et disent pour bonjour: Monsieur je fais des livres.

REGNIAR, Satires, II.

Je voudrois l'accoster, s'il est en ma puissance, Et tacher de lier avec lui connoissance. Molière, l'École des Maris, I, 3.

Dans le passage suivant, au sens propre d'Accoster semble se joindre l'idée accessoire d'habitude; il y est synonyme de Fréquenter, et, comme on le voit dans l'exemple même, de Rechercher:

Le jeune de Balancon accoste cette fille (M<sup>110</sup> de Tournon), la recherche.

MARGUERITE DE VALOIS, Mémoires, 1577.

De même que l'on dit Accoster quelqu'un, ou peut dire aussi être accosté par quelqu'un, de quelqu'un.

Pour monstrer qu'elle ne manquoit non plus d'esprit et de cœur, elle (Fredegonde) harangua ses gens en plein champ, accostée du Roy son fils, qui, sans parler, parloit par sa presence beaucoup.

Est. PASQUIER, Recherches de la France, X, 2.

Ne m'approchez jamais que de loin... plus d'affaires... Je serois dégradé de noblesse chez nous Si j'étois accosté d'un lâche tel que vous. REGNARD, les Ménechmes, IV, 5.

L'exemple suivant nous offre ACCOSTER employé de cette manière, mais dans un sens particulier, en parlant de l'accouplement des animaux.

La lyonne qui a été accostée du léopard va vistement se laver.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la vie dévote, part. II, c. XVIII.

ACCOSTER s'est dit par extension pour Approcher d'une chose.

Toutesfois ilz se recullerent en une place et accosterent ung viel mur.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. 11, c. 320.

Accoster peut être employé comme verbe réciproque et se dire de deux personnes qui s'abordent.

Chacun désireux de voir, l'un son frère, l'autre son oncle, son cousin, son ami, ou ses anciens compagnons, demandoit licence aux supérieurs: ce qu'on obtenoit avec peine pour ce qu'il avoit été desendu qu'on s'acostast, de crainte d'en venir aux injures, et après aux mains.

LA Noue, Discours politiques et militaires, disc. 26°

La promenade se continue, et nos jeunes gens, qui d'abord étoient à nos côtés, ont peine à se régler sur notre marche; insensiblement ils nous précèdent; ils s'approchent, ils s'accostent à la fin, et nous les voyons assez loin devant nous.

J-J. ROUSSEAU, Émile, liv. V.

Il est plus souvent verbe pronominal et, construit avec la préposition de, signifie Aborder quelqu'un, le hanter, le fréquenter. S'accoster de appartient au style familier et ne se prend guère qu'en mauvaise part.

Ayant rencontré par le chemin un gentilhomme flamend allant en Angleterre, et s'en estant accosté, . . . . .

H. ESTIENNE, Apologie pour Hérodote, t. I, part. II, c. 16.

Je m'accostay des principaux du peuple, et leur monstray ce qu'il falloit faire.

MONTLUC, Commentaires, IV.

lgnace fut un Espagnol... Il s'accosta de quelques uns, et entr'autres d'un maistre Pasquier Broez, né natif de Dreux.

Est. Pasquier, Recherches de la France, III, 43.

M'accostant d'une vieille semme qui gaignoit sa vie à porter vendre les dorures et pierreries dans les maisons particulières, je luy sis entendre que j'avois envie de tirer de l'argent de ce miroir.

D'Unri, l'Astrée part. II, liv. IV.

Il s'accosta d'une voisine de qui il eut une fille qu'on appelle La Touche.

'TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, Voiture.

Nostre nouveau venu s'accoste d'un vieillard, Et pour en prendre langue il le tire à l'escart. Agr. D'Ausions, Tragiques, Princes, liv. II.

Acostez-vous de sidèles critiques.

J.-B. Rousseau, Épitres, I, 3.

Je m'accostai d'un homme à lourde mine.
Voltaire, Satires, Le pauvre diable.

On a dit, au même sens, S'acoster à.

Al roi Winder s'est acostés.

WACE, Roman de Brut, v. 5068.

A lui s'acoste li bons vassaus Davis.

Ogier de Danemarche, v. 7130.

On a dit aussi, fort anciennement, pour marquer la situation d'un lieu placé près d'un autre, attenant à un autre, accoster à, comme on avait dit dans la basse latinité accostare ad.

..... Acostant d'un costé à la rivière......

Cartulaire de Corbie, 23, ann. 1450; cité dans le Glossaire de

Du Cange, addit. nouv. d'Henschel.

Accosten, en termes de marine, se dit d'un bâtiment, d'une embarcation qui vient se ranger le long ou à côté de quelque objet. Il est alors tantôt employé comme verbe actif, accoster un vaisseau, un quai; tantôt pris absolument, on leur cria d'accoster. De là le terme de commandement accoste, quelquefois pris substantivement : commander l'accoste.

Li nés (navires) sunt à un port turnées, Tutes sunt ensemble arivées, Tutes sunt ensemble acostées, Tutes sunt ensemble aanchrées. Wacz, Roman de Rou, v. 11612.

ll est synonyme d'Aborder dans l'exemple qui suit :

Quant à Douvre ne pot port prendre le long de la mer a siglé (cinglé) Et le pays a acosté.

WACE, Roman de Brut, v. 5236.

On a dit également, en termes de marine, s'accoster à terre, accoster à terre, pour Ranger la côte, la rive, le bord; accoster à un vaisseau pour S'en approcher.

A donc le montant... se acostera à terre jusques'à ce que l'avalant soit passé.

Ordonnance de 1415; cité dans le Glossaire de Du Cange, addit. d'Henschel.

Les nés (navires) list à tere acoter.

Wacz, Roman de Brut, v. 4393.

Prez de Hastingues arrivèrent, L'une nef à l'altre acostèrent. Le même, Roman de Rou, v. 11618.

Accosté, ée, participe.

Du verbe acoster l'ancien français avait tiré le substantif

ACOST.

Et Renart si s'en vait fuyant Qui n'avoit soing de son acost.

Roman du Renart, v. 25915.

#### ACCOSTANT, ANTE, adj.

Par une forme de langage appliquée à beaucoup de participes, et dont tous sont susceptibles, Accostant a pu être employé comme adjectif, au sens de Poli.

La Rancune, qui étoit d'une accostante manière, lui à d'abord des excuses de ce qu'ils troubloient son repoi, d'un demanda ensuite d'où il venoit.

SCARRON, Roman comique, II, 1.

Termes étoit poli et accostant.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1704, t. IV, c. 12.

ACCOSTABLE, adj. des deux genres.

Ce mot, qui manque aux dictionnaires de Ro-Estienne et de Nicot, paraît peu ancien.

Dérivé d'accoster, il signifie Qui se laisse ment approcher, aborder, courtois, civil.

..... It n'a jamais seu trouver les moyens de procher de vous, tant veu

A ce que j'entens, ce sont gens peu accostables, j'au-

VOITURE, lettres, XL, à Mue Paulet.

Il vous a vu doux, civil, accostable.

Boisrobert, Épîtres, IV.

Quelque nymphe peu accostable.

REGNARD, la Foire Saint-Germain, II, 4. (Voir Théâtre Ital.,
t. VI, p. 211.)

#### On a dit accostable à:

Il employoit son éloquence à la défense de ses Citoyens, et ses biens au service de ses amis, estoit accostable aux moindres personnes, et caressoit tout le monde.

Perrot d'Ablancourt, trad. de Tacite. Annales, XV, 12.

Accoster s'étant dit en parlant des choses aussi bien que des personnes, Accostable a dû recevoir la même extension.

En forme d'échiquier les plats rangés sur table N'avoient ni le maintien ni la grâce accostable. REGNIER, Satires, X.

ACCOSTABLE, depuis assez longtemps inusité, a été remplacé par abordable.

ACCOSTABLE est, comme accoster, terme de marine. Il se dit, au sens d'Accessible, d'abordable, d'une terre et d'un bâtiment qu'on peut approcher sans danger.

Quelques dictionnaires eitent, parmi les dérivés d'accoster, Accostement, sans doute par confusion avec Accotement, que donne Cotgrave, et qui vient du verbe dont il va être question.

#### ACCUTER, v. a.

Très-anciennement AKEUTER (voyez le Glossaire de Sainte-Palaye).

Accorer, de même origine qu'accoster, en diffère très-peu par la forme et par le sens, et a été, avec raison, considéré comme le même mot modifié.

Le léger changement dans l'écriture et la prononciation, qui a permis d'en faire un mot à part, est postérieur à Robert Estienne, qui traduit accoster par fulcire; il n'était pas bien ancien au temps de

Danet, qui distingue deux accoster, dont l'un se prononce accôter.

ACCOTER c'est, dit Nicot, « Appuyer quelque chose, qu'elle ne chée ou verse. »

« On dit, ajoute-t-il, accoter les roues d'une charrette quand on met sous l'embature des roues, pierre ou autre chose pour empescher qu'elles ne reculent ou aillent avant, et accoter une porte, à ce qu'elle ne se débatte par le vent, ou bien à ce que les battants demeurent ouverts. »

Accoren une cloison se lit chez Richelet, qui renvoie accoler aux maçons, aux charpentiers et autres gens de métier.

On a dit fort anciennement, en termes de guerre, etre accoté à, dans le sens de Être posté près de, s'appuyer sur.

Les archiers d'Angleterre estoient accostez aux deux lez du chemin.

FROISSART, Chroniques, l. I, part. I, c. 218.

ACCOTER s'emploie avec le pronom personnel; S'accoter à:

Al chief d'un ban s'est acotez. Wack, Roman de Rou, v. 11,009.

Aus fenestres de marbre s'est alés acoster.

Chanson d'Antioche, ch. ▼, v. 622.

#### S'accoler sur:

Alle s'acote sur le haut de la muraille.

DANCOURT, les Vendanges de Suresnes, sc. 1.

Lors s'akeute de sor l'esclame (le banc), Si dist heures de Nostre-Dame. Vies des saints, mss. de Sorb. chif. LIX, col. 2; cité par Sainte-Palaye.

C'est une expression familière et peu usitée que, dès le temps de Richelet, on remplaçait volontiers par S'appuyer.

S'ACCOTER peut se dire aussi absolument:

Les airs penchés du petit maître lui donnent une attitude habituelle, qui fait qu'il ne se place jamais qu'il ne s'accotte.

GIRARD, Synonymes françois.

Car heurtant une porte, en pensant m'accoter, Ainsi qu'elle obeyt, je vins à culbuter.

REGNIER, Satires, X.

Accoré, ée, participe.

La seule bougie qui fut sur une table... éclairoit le visage d'un conseiller du parlement accoté sur la même table. BEAUMARCHAIS, Mémoires, IV.

Il se dit particulièrement, en termes de blason, d'une pièce de l'écu placée à côté d'une autre pièce.

Le P. Ménétrier explique en quel cas il faut dire accoté, ou accompagné, en quels cas on peut se servir de l'un et de l'autre indifféremment.

On lit, chez Joinville, Estienne Pasquier, etc., au lieu d'Accoter, Accostoyer.

Maintes fois avint que en esté il aloit seoir au bois de Vincennes, après la messe, et se accostoioit à un chesne. JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

(Enguerrand de Marigny) pendant sa faveur, avoit pris la hardiesse d'accostoyer sa statue de celle d'un Roy de France au palais royal à Paris.

Est. Pasquier, Recherches de la France, V. 4.

On avait fait d'ACCOTER les mots suivants :

### ACCOTE-POT, s. m.

Ce mot se disait, dans le langage populaire et familier, de Ce que l'on met auprès d'un pot, placé devant le feu, pour l'empêcher de se renverser. « Appuipot, étai de pot, » disent Nicot et Monet.

Rabelais, Pantagruel, IV, 40, en fait un nom de cuisinier, et l'écrit Accodepot.

#### ACCOTEMENT, s. m.

L'Action d'Accoter, d'appuyer, selon Cotgrave.

### ACCOTOIR, s. m.

Autrefois Accorouer.

Ce qui sert à s'appuyer de côté, ce qui est fait pour qu'on s'y accote.

dessus, pour servir d'accotoüer à ceux qui se pourmeneront au devant desdites chambres hautes.

Ils se viendront appuyer sur l'accotoiier qui sera fait exprès, et propre pour cette affaire et estant là accotez ils verront entièrement toute la beauté du jardin.

BERNARD PALISSY, Jardin delectable.

Les accottoirs d'un carrosse, d'un fauteuil, d'un confessionnal. Cela vous servira d'accotoir.

Dictionnaire de l'Académie, 1762.

ACCOUCHER, v. n. (du simple Coucher, voyez ce mot).

Autrefois Aculchier, Aculcher; Acolchier, ACOLCIER, ACOLCHER; ACOUCHIER, ACOUCHER, ACOU-CER; ACCOCHER, ACOCHER; ASCOUCHER, etc. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye et les exemples ciaprès.)

ACCOUCHER eut d'abord le sens actif de Mettre au lit, aliter. Monet, qui le traduit, dans cette acception primitive, par ad cubitum adigere, en donne cet exemple:

Le mal l'a accouché par force.

De là, le verbe pronominal, autrefois très-usité, s'accoucher, lequel signifiait Se mettre au lit, mais, le plus souvent, avec l'idée particulière qui s'attache au mot s'aliter, c'est-à-dire l'idée d'un repos auquel on est contraint par la maladie. S'accoucher malade et s'aliter, dit Robert Estienne dans son Dietionnaire françois-latin en 1549, et répète Nicot, dans son Thresor, en 1606.

Avint à une feiz que li evesches Hely se fud acakté pur reposer.

Les quatre livres des Rois, I, III, 1.

Li quens Joffrois del Perche s'acoucha de maladie. VILLEHARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, XXIX

Après advint que celle dame fut enceinte ; et le royses mary s'accoucha malade au lict de la mort.

FROISSART, Chroniques, 1. I, part. II, c. 49.

On finit par dire, dans le même sens, au lieu d Je feray une muraille . . . laquelle . . . sera plate par | s'accoucher, Accoucher qui devint ainsi verbe neutre Del lit ù tu es aculchiez ne leveras, einz i murras.

Les quatre livres des Rois, IV, 1, 16.

Mahius de Monmorenci,... acoucha malades, et tant fu agrevé qu'il morut.

VILLEBARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, LXXXIX.

Le roy de France estoit en l'hostel de Savoye en Angleterre, acouché malade, et aggrevoit tous les jours.

FROISSART, Chroniques, l. I, part. II, c. 166.

Si partit le Roy d'Angleterre pour y venir et en la ville de Corbeil il accoucha malade de la maladie sainct Fiacre, dont il mourut.

ALAIN CHARTIER, Histoire de Charles VII.

Comme les femmes, au temps de l'enfantement, gardent le lit, Accoucher toujours verbe neutre, prit de bonne heure la signification particulière d'Enfanter.

Et madame Hersent la love,
Qui ses loviax norrist et cove
Novelement est acouchie,
A chascun donoit sa bouchie.

Roman du Renard, v. 361.

Rainberge si fu grosse, près d'acouchier. Fabl. et cont. anc., Méon, IV, 220.

ACCOUCHER, en ce sens très-ancien, comme on vient de le voir, est souvent pris absolument.

J'ay escript au trésorier du roy de Navarre bailler à sa femme (de Verdelet) qui est preste d'accoucher, argent et ce dont elle aura besoing.

La Reine de Navarre Lettres à François Ier, mars 1542, lettre CXX.

Voilà des douleurs si vives, si extrêmes, si redoublées, si continuelles, des cris si violens, si perçans, que nous comprimes très-bien qu'elle alloit accoucher. La difficulté c'est qu'il n'y avoit pas de sage-femme.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 19 novembre 1670.

Tout ce peuple fait des efforts inutiles, semblables à ceux d'une femme dont l'enfant est prêt à sortir, et qui n'a pas assez de force pour accoucher.

Bossuar, Politique tirée de l'Écriture sainte, liv. VII, art. 5.

Il ne lui est dû ni douaire, ni convention. Mais à cela près, et qu'il n'accouche pas, il est la femme et elle le mari. La Broyère, Caractères, c. 3. On compte environ huit cents personnes livrées aux flammes sous Marie. Une femme grosse accoucha dans le bûcher même,

On voyait plusieurs jeunes gens qui portaient sur leurs épaules des vieillards paralytiques, quelques femmes nouvellement accouchées emportèrent leurs enfans, et moururent de froid avec eux sur la colline, en regardant de loin les flammes qui consumaient leur patrie.

> VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 136; Histoire de Charles XII, liv. VII.

Et la triste Émilie est morte en accouchant.

P. CORNELLE, Sertorius, V. 2.

Que votre cœur pour moi se laisse un peu toucher. Notre femme est, Monsieur, sur le point d'accoucher. REGNARD, le Joueur, III, 6.

On dit accoucher à terme, avant terme.

Très-souvent aussi Accoucher a un complément formé de la préposition de et de son régime.

Vint une novèle à l'empereour Baudoin, dont îl fu mout dolent; car la contesse Marie, sa femme, qui remèse (demeurée) estoit grosse en Flandres... si acoucha d'une fille.....

VILLEBARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, CXXX.

Elle étoit accouchée d'un beau fils, qui s'appeloit ainsi comme son père.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 159.

Je veiz une femme morte et son enfant, dont elle estoit acouchée de nouveau.

COMMYNES, Mémoires, II, 14.

Agariste songea une nuict qu'elle avoit enfanté un lion, et peu de jours après elle accoucha de Périclès.

AMYOT, Trad. de Plutarque, Vie de Périclès, c. 2.

Je vous apprends, quand vous devriez enrager, que je suis accouchée d'un garçon, à qui je vais faire sucer la haine contre vous avec le lait.

Mme DE SEVIGNE, Lettres, 15 mars 1647.

Nous y couchâmes et nous n'y dormimes pas un moment, à cause des hauts cris d'une comédienne, qui s'avisa d'accoucher cette nuit proche de notre chambre de deux petits comédiens.

CHAPELLE et BACHAUMONT, Voyage.

D'un moult bel filz et d'une fille.

Roman du Renard, v. 20078.

Dis-moi comme sa race, autrefois ancienne, Dedans Rome accoucha d'une Patricienne. Régnier, Satires, X.

Une montagne en mal d'enfant
Jetoit une clameur si haute,
Que chacun, au bruit accourant,
Crut qu'elle accoucheroit sans faute
D'une cité plus grosse que Paris,
Elle accoucha d'une souris.

Quoi! j'accouche d'un œuf! — D'un œuf? — Oui le Frais et nouveau pondu...... [voilà LA FONTAINE, Fables, V, 10; VIII, 6.

ACCOUCHER prend les auxiliaires être et avoir, non pas peut être toujours indifféremment; mais il n'est pas facile d'expliquer sans subtilité en quels cas l'on doit préférer l'une ou l'autre forme.

Ses parents et ses voisins l'avoient vue grosse de la fille dont elle avoit accouché.

VERTOR, Révolutions Romaines, liv. V.

Madame de la Tour, à son exemple, planta un autre arbre dès qu'elle fut accouchée de Virginie.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Virginie.

ACCOUCHER, en certains cas, redevient verbe actif et signifie Aider une femme à se délivrer de son fruit.

Je ne t'accoucheray pas si doucement qu'une sage-

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien, Dialogues des Dieux, VIII.

Mais, ma bonne, qui vous accouchera si vous accouchez à Grignan?

Mme DE SEVIGNÉ, Lettres, 9 août 1671.

ACCOUCHER, avec cette signification active, peut, en certains cas, devenir verbe pronominal.

Cette femme s'accouche elle-même.

FURETIÈRE, Dictionnaire.

Il est probable que dans les premiers temps les femmes s'accouchoient elles-mêmes.

GOGUET, De l'origine des lois, des arts et des sciences, t. II, p. 19.

Dans quelques passages de date ancienne, s'accoucher a le sens du neutre accoucher. Il advisa que, s'il advenoit que la roine s'accouchát d'ung filz, il vouloit que Messire Philippe de Valoys, son cousin germain', en fut mainbour (tuteur) et régent du royaulme; jusques atant que son filz seroit en aage d'estre roy.

FROISSART, Chroniques, 1. I, part. I, c. 49.

Une montagne fut quelquefois en travail d'enfant, et puis enfin elle s'accoucha d'une souris.

Amyor, trad. de Plutarque, Vie d'Agésilas, c. 63.

ACCOUCHER, verbe neutre, s'est dit de bonne heure, figurément, dans le sens de Produire avec effort, avec lenteur; soit sous sa forme absolue:

Les acclamations passèrent tout ce que vous vous en pouvez figurer. Il n'en fallut pas moins pour rasseurer Monsieur « qui avoit accouché toute la nuit, bien plas « douloureusement (me dit Madame, le matin), que je « n'ai jamais accouché de touts mes enfants. »

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, liv. II, année 1651.

..... Il (le père d'Aubenton) se mit à me faire véritablement les yeux doux,..... puis à balbutier, à commencer, à s'interrompre, à se reprendre, enfin il accouche sans aucun secours de moi.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1721, t. XIX, c. 9.

Vous aviez une manière particulière de raisonner et d'envelopper si adroitement ceux à qui vous aviez à faire dans des arguments dont ils ne prévoyoient pas la condission, que vous les ameniez où il vous plaisoit, et c'est et que vous appeliez être la sage-femme de leurs pensées et les faire accoucher.

FONTENELLE, Dialogues des morts, III, Socrate, Montage.

Soit construit avec la préposition de.

Accordons luy ce qu'il demande; voyons quand il «couchera de ce dont il est gros.

G. DU BRLLAY, Memoires, 1536.

On me mandoit que ce bel esprit y avoit travaillé toute sa force; que douze stances étoient le travail douze mois, et qu'encore ne croyoit il pas en être conché à terme, tant il avoit de peine à se contenter.

BALZAC, Socrate chrestien, disc. VII.

Au reste vous savez déjà comme cette montagne d'Allemagne est accouchée d'une souris sans mal ni douleur.

M== DE SEVIORE, Lettres, 10 audit 1676.

Théodore (personnage des Conversations chrétiennes)

bouillon; vous avez caqueté dès le troisième jour; vous vous êtes levée dès le dixième.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 30 décembre 1671.

Dans le second cas, on entend par ACCOUCHE-MENT l'Action d'aider une femme à enfanter.

Il paroît qu'en Égypte, de temps immémorial, le soin des accouchements étoit consié aux femmes.

GOGUET, De l'origine des lois, des arts et des sciences, t. II, p. 21.

O Jupiter, qui sus de ton cerveau, Par un secret d'accouchement nouveau, Tirer Pallas.....

LA FONTAINE, Fables, X. 7.

Dans l'exemple suivant on trouve l'expression peu usitée accouchement d'un enfant.

Les dettes aujourd'hui, quelque soin qu'on emploie, Sont comme les enfants que l'on conçoit en joie, Et dont avec douleur on fait l'accouchement.

Molière, l'Etourdi, I, 6.

Accouchement participe aux sens figurés que peut recevoir le verbe accoucher.

C'étoit un accouchement pour lui (le chancelier d'A-guesseau) que de se déterminer; s'il étoit pressé par un conseil de régence ou autre, il flottoit errant sans se décider jusqu'au moment d'opiner.

BAINT-SIMON, Mémoires, 1718, t. XV, c. 16.

Madame du Châtelet n'est point encore accouchée; elle a plus de prine à mettre au monde un enfant qu'un livre. Tens mes accouchements, Sire, à nous autres poëtes, sont plus difficiles, à mesure que nous voulons faire de bonne beseigne

VOLTAIRE, Lettres, 31 août 1749.

f.t poisson racavoir tous les grands ornemens

tpointeaute la génie en ses accouchemens.

Mousee, La gloire du Val de Grace.

### ALAMCCHEUR, s. m.

(A) dont la profession est de faire des accouche-

Antennt Antruc (Tratté des maladies des femmes, 1 VII, 1/66), et Mus, qui cite son autorité (Essais historiques sur l'art des accouchements, 1779), l'u-

sage de faire accoucher les femmes par des hommes ne remontait qu'à 1663, aux premières couches de M<sup>me</sup> de la Vallière. Cette assertion n'est pas exacte. Ambroise Paré, né en 1518, mort en 1590, avaze été surnommé le restaurateur de l'art des accouchements et de la chirurgie. Mauriceau, Lamotte, se sont livrés à la pratique des accouchements depuis le milieu du xvi° siècle. Quoi qu'il en soit, le terme accoucheur ne date que de la seconde moitié du xvii° siècle.

Il ne paraît pas qu'il ait trouvé place dans les lexiques avant le dictionnaire français-latin de Danet, 1685.

Ce ne sont pas aujourd'hui les sages-semmes qui accouchent à Paris les princesses, ni les semmes de qualité, mais les accoucheurs. Les semmes de bons bourgeois imitent les grandes dames, et se sont accoucher par des accoucheurs.

RICHELET, Dictionnaire.

S'agit-il de chercher une nourrice, on la fait choisir par l'accoucheur.

J.-J. ROUSSKAU, Émile, L.

On appela à la cour le célèbre Levret, pour accoucher la feue Dauphine. M. le Dauphin lui dit: « Vous êtes bien content M. Levret, d'accoucher madame la Dauphine; cela va vous faire de la réputation. — Si ma réputation n'étoit pas faite, dit tranquillement l'accoucheur, je ne serois pas ici. »

CHAMPORT, Caractères et anecdotes.

Accoucheur a, comme accoucher et accouchement, son emploi figuré.

Socrate avoit la coutume de dire qu'il exerçoit la fonction d'accoucheur à l'égard des esprits, en leur faisant produire au dehors toutes leurs' pensées.

ROLLIN, Histoire ancienne, L IX, c. 4, 5 1.

Que je suis fâché... de ne pas vous écrire tout ce que je fais, à mesure que je travaille! Je suis toujours en mal d'enfant et je voudrais vous avoir pour accoucheur.

VOLTAIRE, Lettres, 25 mars 1733.

#### ACCOUCHEUSE, 8. f.

Moins usité que le terme de sage-femme dont on se servait précédemment. Je m'en vais quérir une accoucheuse.

LE MAISTRE DE SACY (St-Albin), traduction de Térence, Andrienne, I, 5.

Socrate... eut pour père Sophronisque qui étoit sculpteur en pierre, et pour mère Phanarète, qui étoit accoucheuse.

FÉNELON, Vies des anciens philosophes, Socrate.

Je voudrais avoir jusqu'aux mémoires de Caïplie et de Pilate. Je voudrais avoir ceux de la cour de Pharaon; nous verrions comme elle se défendait d'avoir ordonné à toutes les accoucheuses égyptiennes de noyer tous les petits mâles hébreux.

VOLTAIRE, Pyrrhonisme de l'histoire, c. XVII.

C'est encore une obligation politique et morale de rendre aux femmes les métiers qui leur appartiennent, comme ceux d'accoucheuses, etc.

Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature, III.

ACCOUDER (s'), v. pron. (de Coude, voyez ce mot).

Autrefois ACCOULDER, ACCOUSTER, ACCOUTER, ACCOUTER, etc., par deux ou par un seul C. (Voyez le Glossaire de Du Cange au mot accubitare, le Glossaire de Sainte-Palaye et les exemples ci-après); ACOUDER (voyez le dictionnaire de Richelet).

Par quelques-unes de ces formes, et par celles que Sainte-Palaye y joint, AQUEUTER, AKEUTER, ce verbe se confond avec accôter dont il ne diffère pas beaucoup par le sens (voyez accoter).

ACCOUDER paraît tard dans nos lexiques. On ne le trouve ni dans le dictionnaire de Robert Estienne en 1539 et 1549, ni en 1606, dans celui de Nicot.

Il veut dire, en raison de son étymologie, Appuyer sur le coude, et a pu, dans certains cas assez rares, employé comme verbe actif, recevoir un autre résime que le pronom se; accouder son bras, dit Monet.

Hors de là, il est verbe pronominal.

On dit, absolument, s'ACCOUDER, et au participe

Il n'y a que les incivils qui s'accoudent à table.

Moner, dictionnaire.

L'un soustient contre cinq ou six Qu'estre accouldé, c'est musardie. Cl. Marot, Ballades, VIII. On dit, plus souvent, s'accouder sur, ou dessus, accoudé sur, ou dessus.

Et luy demouroit seul pensif, se mordant furieusement la levre inférieure; ores s'accoudant en un autre endroict sur l'espaule de quelqu'un qui estoit là à propos.

Satyre Menippee, Nouvelles des régions de la lune, X.

Il le vit accoudé sur la fenestre qui regardoit du costé des Sebusiens.

D'Unvé, l'Astrée, part. II, liv. III.

Près d'elle, vers la droite, une table sur laquelle elle est accoudée.

DIDEROT, Salon de 1765.

Et Renars, qui tant a mal fet, Desus le pui s'est acoutez.

Roman du Renart, v. 6614.

Jule, plus grand que le grand Jule, Qui nous sert autant qu'un Hercule Sur lequel on dit qu'étant las S'accoudoit autrefois Atlas.

Scarnon, Typhon, ch. I.

S'ACCOUDER, ACCOUDÉ ont pu se construire encore avec d'autres prépositions;

Avec la préposition contre :

Assis sur un fagot, une pipe à la main,
Tristement accoudé contre une cheminée,
Les yeux fixes vers terre, et l'âme mutinée,
Je songe aux cruautés de mon sort inhumain.

SAINT-AMAND, Sonnets, I.

Fort anciennement avec la préposition à :

Clarembauz li veillarz est dou mengier levez;

Au fenestres de maubre s'est alez acoder.

Parise la duchesse, p. 160.

Avec des prépositions ayant le sens de proche, emprès, lès, de lez:

Le suppliant se accouta emprès icellui compaignon, Lettres de rémission de 1379.

Lequel Thomas... s'acouta de lez cele tombe.

Mirac. s. Ludovic. Exemples cités dans le glossaire de Du
Cange, addit. de D. Carpentier.

En travers sur un lit l'ont iluecques jetée; Et la mauvaise viele s'est lès li (près d'elle) acoutée. Adenis, Roman de Berte, p. 27.

Avec les adverbes là, y.

A l'une des fenestres qui fu de marbre bis, Là s'acouta la dame.

Roman de Gaufrey, v. 376,

Sor l'erbe vert ont les tapis getez; Raoul si est couchiés et acoutez.

Raoul de Cambrai, p. 51.

Au lieu de s'accouper on a dit s'accoupoyer.

Bandée, elle (Marie Stuart) s'agenouille, s'accoudoyant sur un billot.

Est. PASQUIER, Recherches de la France, VI, 15.

Accoudé, ée. Participe.

Il a le sens de Formant un coude dans cet ancien exemple rapporté par Sainte-Palaye.

Les perches sont si bien ployées..... sans estre accoudées.

Le livre du roi Modus et de la reyne Racio, fol. 8.

### ACCOUDOIR, s. m.

Autrefois ACCOUDOUER, ACCOULDOIR, ACOUDOIR (Voyez les exemples ci-après.)

Ce qui est fait pour qu'on s'y accoude.

Un sens si général l'a rendu propre à des usages fort divers.

C'est, en termes d'architecture, une Balustrade, un Mur à hauteur d'appui qu'on pratique devant une croisée, sur une terrasse, entre les piédestaux et les socles des colonnes.

Il y a aussi une grande piece de taffetas noir qui pant sur l'acoudoir dudict portique, devant le Pape.

MONTAIGNE. Forages, p. 162.

Cl. Perrault l'entend en ce dernier sens et s'en sert pour traduire le mot *podium* dans un passage de sa traduction de Vitruve (111, 3) qui commence ainsi :

Que si l'on veut faire des trois costez du temple un accoudoir... etc.

Dans des exemples d'une date assez ancienne, il est synonyme de Parapet.

On se prend aux accoudouers qui sont des deux costez pour s'aider à grimper.

Pierre Belon, Singularitez et choses memorables de divers pays estranges, II, 40.

Puis me conta qu'ayant acheté une carpe toute vive, et que voulant mettre le retour de son argent en sa bourse, il avoit mis sa carpe sur les accoudouers du pont, et qu'elle n'y avoit pas si tost esté, que faisant le sault de la carpe, elle n'eust saulté en la riviere.

G. BOUCHET, Serées, liv. I, 6e serée.

Quant à ce qui est du fer, non seulement les lices et accoudoirs dudit pont en estoient garnis de part et d'autre, mais aussi les grandes pierres qui servoient de liziere audit chemin.

Bergien, Histoire des grands chemins de l'empire romain, liv. II, c. VI, 5.

On lit, chez Monet, accoudoir de galère, de perron; chez Cotgrave, chaise à accoudoirs; dans le dictionnaire de l'Académie, édition de 1694, l'accoudoir d'un prie-dieu, d'un carrosse, ou, absolument, un accoudoir.

Au lieu d'accoudoir, on a dit :

# ACCOUDIÈRE, s. f.

(II) donna de l'esperon à son cheval et le feit saulter pardessus les accoudières dedans la Loyre.

Bon. Des Percers, Contes et nouvelles, nouvelle LVII.

Selon Cotgrave, l'action de s'appuyer sur le coude a été rendue par le substantif masculin

### ACCOUDEMENT.

Ce mot a été repris récemment, en termes d'art militaire, pour exprimer l'État de rapprochement des soldats d'infanterie dans les rangs, le Tact des coudes.

## ACCOUPLER, v. a.

Il ne vient pas du bas-latin acouplare, lequel en est

au contraire une traduction (voyez D. Carpentier, additions au Glossaire de Du Cange); il vient, par l'intermédiaire de notre vieux verbe simple coupler, du latin Copulare. On peut le rattacher aussi, par notre substantif couple, au latin Copula.

Autrefois Acupler, Acoupler; et, comme coupler s'écrivait aussi coubler (voyez le Roman de la Rose, v. 15815; Rabelais, Gargantua, I, 10), Accoubler, Acoubler.

Coupler a servi longtemps à exprimer, en général, l'action de joindre ensemble, le plus souvent deux par deux, des choses, des animaux, des personnes.

En 1694, l'Académie l'admettait encore dans la première édition de son dictionnaire, mais en ce sens particulier et spécial : « Attacher des chiens de chasse avec une couple pour les mener. »

De bonne heure, à côté du simple coupler, a existé, employé aux mêmes usages, le composé ACCOUPLER qui a fini par s'y substituer entièrement.

ACCOUPLER se dit premièrement en parlant des choses de toutes sortes, entre lesquelles on opère un rapprochement, une réunion.

E li maschum (maçons de) Salomon et li maschum Iram les taillerent (les pierres) e parèrent, juinstrent e acuplèrent..., e puis les firent venir en Jérusalem.

E sur le mur fud uns paliz de cèdre bien juinz e acuplez. Les quatre livres des Rois, III, v, 18; vi, 36.

Ils avoient tous accouplez leurs engins, dont ils gettoient le feu gregois sur la chaussée du fleuve, vis à vis de noz tandeis (remparts) et gardes.

JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

Puis leva la main gaulche en l'aer, et retint clous en Poing touts les doigtz d'icelle, exceptez le poulce et le doigt indice, desquelz il accoubla mollement les deux ongles ensemble.

RABELAIS, Pantagruel, III, 20.

Plusieurs fruits sont accouplés et voguent comme les doubles pirogues, ou les balises de la mer du Sud. Tel est le double coco des Séchelles.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Études de la nature, XI.

(Mots) qui, par force et sans choix enrolés Hurlent d'effroi de se voir accouplés.

J.-B. ROUSSEAU, Épitres, IL.

ACCOUPLER s'emploie de même en parlant des choses abstraites.

Platon les accouple (la douleur et la volupté).

MONTAIGNE, Essais, III, 13,

Puisque la place de l'oblat en un monastère et les dismes infeodées furent anciennement destinées pour ceux qui faisoient profession de la guerre, je ne ferois peut estre chose mal à propos si je les accouplois ensemblement par un chapitre.

Est. PASQUIRR, Recherches de la France, III, 39.

Je suis convaincu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul; les âmes humaines veulent être accouplées pour valoir tout leur prix.

J.-J. Rousseau, Nouvelle Héloise, IIe part., lettre 13.

C'est mal accouplé, ce me semble, Vivre à l'aise et sçavoir ensemble. Cl. Manor, let colloque d'Érasme.

Accoupler se dit, en second lieu, des animaux soumis au même joug, retenus par une même attache; par exemple, des bœufs que l'on attelle à la charrue, des chiens que l'on mène en lesse, etc.

Ses laquais... voient passer des meusniers sur la croupe de leurs mulets accouplez trois à trois, qui faisoient une aussi belle diligence que possible.

FURETIERE, le Roman bourgeois.

Le livre de Job... compte cinq cents paires de bœufs parmi les richesses de Job. Ce mot de paires montre ces bœufs accouplés pour le travail.

J .- J. ROUSSEAU, Essai sur l'origine des langues.

Li veneres sanz plus d'arest A fait acopter les levriers.

Roman du Renart, v. 22336.

Ne vas pas accoupler la panthère et l'agneau.

LEMIERRE, la Peinture, ch. III.

Enfin, ACCOUPLER peut, dans ce sens général, se dire aussi des personnes.

Je demande s'il faudra assigner à tous ceux que la mort accouple ainsi, un même horoscope.

CALVIN, Contre l'astrologie judiciaire.

On le trouve employé de cette manière dans un

ancien texte, mais avec le sens d'Approcher, joindre, attaquer une personne.

Lesquelz ainsi armez apperceurent le suppliant, le accouplerent d'un costé et d'autre, et de fait le assailirent.

Lettres de rémission de 1416; cité par D. Carpentier, addit.

au Gloss. de Du Cange, au mot Acouplage.

ACCOUPLER, toujours dans le même sens, peut être lié par la préposition avec, ou la préposition à, à un régime indirect;

Par la préposition avec :

L'exemple et la contrainte servent de bons maistres en toutes disciplines, ce qu'on expérimente en accouplant un jeune bœuf avec un vieil, et les faisant marcher ensemble. Olivier DE SERRES, Théâtre d'agriculture, IV, 9.

Vostre ami se fust bien passé de nous accoupler avec les mahométans et les infidèles.

BALZAC, Lettres, VI, 35.

Par la préposition à :

Ceux qui nous jugent par ceste brave apparence du dehors, concluent de mesmes de notre constitution interne, et ne peuvent accoupler des facultez populaires et pareilles aux leurs, à ces autres facultez qui les estonnent si loin de leur visée.

MONTAIGNE, Essais, III, 2.

Au groseiller nous accouplerons le framboisier, pour la sympathie de leurs services, servans communément en palissades, et donnans du fruit à manger.

Olivier DE SERRES, Théâtre d'agriculture, VI, 10.

Il faut accoupler Salomon à Bezons : ils ont été tous deux compagnons à la charge d'avocat-général du grand-conseil, et reçus en même temps à l'Académie, Arcades ambo.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, Salomon-Virelade.

On le trouve construit avec la préposition en dans le passage suivant :

Après ce que mort l'eust destachié de la chayne qui en mariage l'accouploit, le bon bourgeois, etc.

Les Cent nouvelles nouvelles, I.

ACCOUPLER, avec les mêmes formes de construction, mais pris en un sens particulier, qui semble moins ancien que les autres, signifie, en parlant de quelques animaux, Apparier ensemble le male et la femelle, pour qu'ils fassent des petits.

Vous n'accouplerez point une bête domestique avec des animaux d'une autre espèce.

LE MAISTRE DE SACY, trad. de la Bible, Lévitique, XIX, 19.

Pour en tirer une race plus ardente et plus courageuse, on les accouple avec des chiens molosses.

BARTHELEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 41.

Il est fait à cet emploi particulier d'ACCOUPLER une allusion libre et plaisante dans le passage suivant:

J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux; il n'est point de partis au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen d'accoupler.

MOLIÈRE, l'Avare, II, 6.

ACCOUPLER, avec le pronom personnel, s'emploie dans des constructions semblables;

Soit en parlant des choses liées entre elles par certains rapports :

Et afin que cette société de l'homme à Dieu s'accouple encore par des exemples plaisans; il (Dieu) ne peut faire que deux fois dix ne soient vingt.

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

Il (Aristote) considère d'abord les principales qualitez tactiles, qui sont la chaleur, la froideur, la sechercese, ou la dureté, et l'humidité ou la liquidité; puis remarquant que deux de ces qualitez se peuvent rencontrer dans un mesme sujet, et que les quatre se peuvent accoupler en quatre diverses façons, il établit quatre élémens, etc.

ROBAUT, Physique, part. I, c. 19.

Soit, ce qui est plus ordinaire, en parlant d'animaux qui se rapprochent pour l'acte de la génération.

A la prime-vère les animaux sont espris du désir de s'accoupler.

A. PARÉ, Le livre des animaux, c. 11.

Le cheval hongre n'a plus la puissance d'engendrer, mais il peut encore s'accoupler, et l'on en a vu des exemples.

Burron, Histoire naturelle, Quadrupèdes; le Cheval.

Ce n'est que par extension, dans le langage scientifique et au sujet d'unions brutales ou illicites, que le verbe pronominal s'ACCOUPLER s'emploie, en ce sens, en parlant de l'homme. Mais c'est (chez ceulx de Calicut) un crime capital et irremissible de s'accoupler à personne d'aultre condition que la leur.

MONTAIGNE, Essais, III, 5.

Parmi tant de nations si disserentes de nous, et si disférentes entre elles, on n'a jamais trouvé d'hommes isolés, solitaires, errans à l'aventure à la manière des animaux, s'accouplant comme eux au hasard et quittant leurs semelles pour chercher seuls leur pâture.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 146.

A une époque très-ancienne, on a dit s'accoupler avec une personne, pour Aller de compagnie avec elle.

Oddet Gerbaut leur demanda pourquoy ils avoient pris cet escrin, et qu'ils en vouloient faire. Ils lui dirent qu'il allast avec eux et qu'il en auroit sa part. Quant il vy ce, se acouplu avecques eux.

Lettres de remission de 1389; cité par D. Carpentier, addit. au Glossaire de Du Cange.

Dans l'exemple suivant, s'accoupler à a le sens de S'attaquer à :

Li braconier les chiens descoplent, Et li brachet au leu s'acoplent. Roman du Renart, v. 1221.

ACCOUPLÉ, ÉE, participe.

Il a, comme on l'a pu voir, les différents sens du verbe.

On appelle en termes d'architecture, colonnes accouplées, des colonnes disposées deux à deux, et qui se touchent presque par leurs chapiteaux et par leurs bases.

On dit aussi, dans le même sens, des pilastres accouplés. Cl. Perrault, pour exprimer cette disposition, reprend le vieux mot dont s'est formé ACCOUPLER et dit : colonnes couplées.

On trouve dans le dictionnaire de Cotgrave, avec le sens de Propre à s'accoupler, l'adjectif des deux genres.

### ACCOUPLABLE.

On a dit longtemps, et cela était naturel,

ACCOUPLAGE, s. m.

Soit au sens général de Rapprochement :

Nous n'aurons jamais assez baffoué l'impudence de cet accouplage.

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

Soit au sens particulier de commerce charnel.

Les courages s'amollissent et divertissent par l'accouplage des femmes.

Tout le mouvement du monde se résout et rend à cest accouplage.

MONTAIGNE, Essais, II, 8; III, 5.

ACCOUPLAGE, que les Lexiques du dix-septième siècle renvoyent à l'usage populaire, a été généralement remplacé par

#### ACCOUPLEMENT, s. m.

Ce mot vient de Couplement, qui se trouve dans Rabelais, comme accoupler de coupler.

Il exprime, particulièrement en parlant des animaux, un Assemblage par couple. C'est le seul sens qu'il ait chez Robert Estienne, Nicot, Monet, lesquels en donnent pour exemples ces locutions: Accouplement de bœufs, accouplement de chiens.

En architecture, de même que l'on dit, cela a été rappelé plus haut, des colonnes accouplées, on dit aussi accouplement de colonnes, Arrangement de colonnes disposées deux à deux; ce qui produit alternativement un petit et un grand entre-colonnement, comme au péristyle du Louvre.

Il s'en faut bien que l'architecture, cet art qui a si peu d'artistes, ait fait les mêmes progrès; elle n'emploie guère que... l'accouplement des colonnes et des consonnances semblables.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Harmonies de la nature, liv. VIII, sur l'architecture.

L'exemple suivant peut faire comprendre à quelles applications a pu conduire le rapport d'ACCOUPLE-MENT avec le verbe accoupler.

Plutarque se mit à écrire ceste œuvre excellente des vies qu'il appella Parallelon, comme qui diroit d'accou-

plement ou assortissement, pour ce qu'il accouple un Grec avec un Romain.

AMYOT, Trad. de Plutarque, Vies des homme illustres. Aux lecteurs.

ACCOUPLEMENT, dans son acception la plus récente et la plus générale, se dit de l'Union du mâle et de la femelle chez les animaux.

(Les animaux) ne sont jamais produits que par l'accouplement de leurs semblables.

FÉNELON, Existence de Dieu, part. I, c. 11, 27.

A l'égard des accouplements des mulets entre eux, je les ai présumés stériles, parce que, etc.

Buffon, Histoire naturelle. Quadrupèdes ; le Mulet.

ACCOUPLEMENT, s'est dit par extension, même en parlant de l'homme et de la femme.

Tu menois le blond hymenée
Qui devoit solennellement
De ce fatal accouplement
Célébrer l'heureuse journée.
MALBERDE, Odes, au duc de Bellegarde.

On ne s'en sert plus depuis longtemps de cette manière, non plus que du verbe accoupler, que dans le langage de la science ou au sujet d'unions brutales et illicites.

Mesprisant Agripa, il disoit qu'il n'estoit point son petit-fils, mais que sa mère Agripine estoit venue de l'incestueux accouplement d'Auguste avec sa fille Julia.

COEFFETEAU, Histoire romaine, III.

Vous apprendrez, si vous ne le savez, que l'amour estoit jusqu'alors inconnu parmy les hommes; tous les accouplemens s'y estoient faits à la manière des bestes par un instinct de nature.

FURETIÈRE, le Roman bourgeois.

**ACCOUPLE**, s. f. (formé de Couple, comme accouplement de couplement, et accoupler, accouplage de coupler).

Autrefois ACOUPLE.

Ce mot s'est dit, anciennement, en général, et de Ce qui est joint ensemble par couple, par paire, et du nœud, du lien qui forme cette union. Il n'est plus depuis longtemps d'usage que cette seconde acception et signifie, en tern vénerie, le Lien avec lequel on attache les chie semble.

ACCOURCIR, v. a. (soit de Acourter, vieur çais, soit de Acurtare, bas-latin, et, par ce m curtare, curtus, latin).

Autrefois: Acourcir, Acourcir, Acourcer, CER, ACOURCIER, ACOURCHER, ACOURCHER, CHER, etc. (Voyez le Glossaire de Sainte-Pala les exemples ci-après.)

ACCOURCIR veut dire proprement rendre court. C'est le contraire d'allonger, qu'on lui o quelquefois, comme le montrera la suite de cet ar

Il se dit, au sens propre, d'objets matérie toutes sortes, dont on diminue la longueur, pe tranchement, par contraction, etc.

S'ils ont des chausses, elles seront rapetacées, ou faudra eslargir estans trop estroites, ou il les faud courcir estans trop longues.

G. Boucher, Serées, liv. III, 30° serée.

L'usage du diaphragme est d'allonger la concavi la poitrine en se bandant, et d'accourcir la même cas se relâchant et en se voûtant de haut en bas.

Bossuer, De la connoissance de Dieu et de soi-même, c. II,

Une des plus difficiles entreprises du fondateur d'accourcir les robes et de faire raser les barbes de peuple : ce fut là l'objet des plus grands murmures.

Voltaire, Anecdotes sur Pierre le Grand

Ses griffes, vainement par Pussort accourcies, Se rallongent déjà...

BOILEAU, le Lutrin, V.

Et que m'importe enfin, s'il faut qu'on me punis Qu'on allonge mon corps ou bien qu'on l'account MONTPLEURY, la Femme juge et partie, V, 9

Accourcir est ainsi employé, mais par les dans les exemples suivants :

Mais je sais aussi... que le bras du Seigneurn'ot accourci.

FLÉCHIER, Panégyrique de saint François de Paule

Les parques ont accourci le fil de ses jours (d'Achille).
Fission, Télémaque, XIX.

Le beau fil de tes jours ne peut être accourci.
TRISTAR, Mariane, III, 3.

Accourant est d'un grand usage, non-seulement au sujet de l'espace, mais encore au sujet du temps. C'est ce que montrent des exemples d'une date trèsancienne.

Et par cel jugement poons noz veir que mariages m'acource pas le tans que cil doivent avoir qui tienent par reson de bail.

... Les jors (jours de délai)... que li home poent penre (prendre), ne lor pot li quens acorchier, mais alongier les pot il, s'il veut.

BRAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, c. XV, 29; LXV, 4.

Dans cet exemple accourcir les jours est dit quant à leur nombre; il l'est quant à leur durée dans l'exemple suivant :

A quelle fin est-ce que le soleil allonge tantôt les jours, tantôt les accourcit?

MALBERBE, Trad. du Traité des bienfaits de Sénèque, l. IV, c. 13.

De là ces expressions usitées: Accourcir la vie, les ans, les jours, etc.

Elle se revint enfin et ne vescut guiere depuis, jugeant chacun que cete secousse lui acoursit la vie.

Montaigne, Voyages, p. 216.

La chaleur accourcissant sa vie (du ver à soie), et au contraire, la froidure l'allongeant.

Olivier DE SERRES, Théatre d'agriculture, V, 15.

Aiant pris par ses tristesses... une mauvaise condition qui lui accourcit la vie...

Agr. D'Aubigné, Histoire universelle, t. I, liv. II, c. 16.

... On ne trouvera point que la vie des hommes soit accourcie depuis seize cents ans.

FLEURY, Mœurs des chrétiens. § VIII, jeunes.

Vous voyez à Paris un homme qui a de quoi vivre jusqu'au jour du jugement, qui travaille sans cesse et court risque d'accourcir ses jours, pour amasser, dit-il, de quoi vivre.

MONTESQUIRU, Lettres persanes, CVII.

Car mains acorcent bien lor vie...

Roman de la Rose, v. 17193.

N'ai que faire, por melodie, Acourcir mon eur ne ma vie. Renart le Contrefait (voir Robert, Fables inédites, t. I, 52-53).

Pour allonger leur gloire accourcissent leurs ans.

J. Du Bellay, le Poëte courtisan.

La pasle mort ne peut accourcir ceste vie.

Agr. D'Aunoné, Tragiques. Jugement, VII.

Ce jeune rigoureux n'accourcit point sa vie.

LA FONTAINE, la Captivité de saint Malc.

Accourcir un chemin, c'est En réduire matériellement l'étendue; accourcir un voyage, c'est En abréger la durée.

Certes mon seigneur, à ce que je voy, mon voyaige est accoursy; car je vous cherchois.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, I, 41.

Ce jeune prince... se sauva... avec tant de diligence qu'encore qu'il fût poursuivi par des chemins occupés et accourcis, il gagna ses États, sans donner dans les piéges qu'on lui avoit tendus en plusieurs endroits.

FLÉCRIER, Histoire de Théodose, II, 65.

Je vous jure que vous accourcirez mon voyage.

Voltaire. Lettres, 1er sept. 1750.

Vous trouvant ici
Je trouve en même temps mon voyage accourci.
P. CORRELLE, la Suite du Menteur, I, 1.

Accourcir le repas, pour Le rendre plus court, est une expression analogue.

Nous accourcines notre repas.

LA FORTAIRE, Lettres, XIV, à M. Simon.

Accourcir le chemin, la route, le voyage, etc., peut se dire, figurément, pour En abréger l'ennui.

Le chemin étoit long et partant ennuyeux,
Pour l'accourcir ils disputèrent :
La dispute est d'un grand secours;
Sans elle on dormiroit toujours.
La Fortaire, Fables, IX, 14.

Accourcir le temps, la journée, etc., se prend dans la même acception figurée.

Il me semble que ceste journée s'est passée si joyeusement, que si nous continuons ainsi les autres, nous accoursirons le temps à force d'honnestes propos.

LA REINE DE NAVARRE, Heptameron, 10º Nouvelle.

Pourtant je fais des miennes (heures), à guise d'estrivières, je les acourcis ou allonge quand bon me semble. RABELAIS, Gargantua, I, 41.

Vous y trouverez de quoi accourcir les plus grands jours de cette saison.

BALZAC, Lettres, VII, 7.

On dit et on a dit très-anciennement accourcir un mot pour Le rendre plus court :

Nos ancêtres, qui étoient plus prompts que les Romains, accourcirent presque tous les mots qu'ils prirent à la langue latine.

Bounouns, Entretiens d'Ariste et d'Eugène, IL.

Par remuement et par canges
Des langages as gens estranges...
Ou acréu ou acorcié
Sont li nom des viles cangié.
WACE, Roman de Brut, v. 3851.

On a dit, en termes de métrique, accourcir une syllabe longue, pour La rendre brève.

(Les poëtes latins) allongeoient les brèves, et accourcissoient les longues, comme il leur plaisoit.

BALZAC, Dissertations critiques, VIII, 1.

Un Romain, un Athénien de la lie du peuple auroient sifflé un acteur qui est allongé ou accourci une syllabe mal à propos.

D'OLIVET, Prosodie françoise.

ACCOURCIR s'emploie fréquemment en parlant des retranchements opérés dans les productions de l'esprit : Accourcir un livre, un discours, une pièce, un acte, une scène, etc.

Si on ostoit à son maistre Platon ses longues préfaces, ses narrations fabuleuses, et ses importunes digressions, on l'accourciroit de la moitié.

BALZAC, Lettres, VII, 51.

Je croy néanmoins que, sans faire tort à sa matière, il pouvoit accourcir sa digression.

LE MEME, Dissertations critiques, XV.

Il la taille (la vérité), il l'étend, il l'accourcit, il la déguise, selon qu'il lui est nécessaire, pour la placer dans ce vain ouvrage de paroles qu'il veut former.

Logique de Port-Royal, IIIº partie, c. 20.

Il y en a que j'ai accourcis.

La FORTAIRE, Contes, préface 1<sup>re</sup> édit. de 1667.

Vous demandez qu'on accourcisse la scène des deux sœurs au second acte; cela est fait, sans qu'il vous en coûte rien : j'ai coupé les cotillons d'Iphise et n'ai point touché à la jupe d'Electre.

Les longueurs doivent étre accourcies; mais l'étriqué et l'étranglé détruit tout.

> VOLTAIRE, Lettres, janvier 1750 (à Mile Clairen); 4 octobre 1760.

Accourcir a le sens général de Diminuer, réduire.

Le duc de la Trimouille... fut requis... de s'avancer vers eux, pour les délivrer de plusieurs petites garnisons qui leur acourcissoient les vivres.

Agr. D'Aubigné, Histoire universelle, t. I, liv. II, c. 2.

Ce docteur (Boileau), ainsi que le poête son frère, n'aimoient pas les Jésuites; ils les définissoient des gens qui allongent le symbole et accourcissent le décalogue.

D'ALEMBERT, Éloge de Despréaux, not. 5.

Tuit li droit sont acorci.

Fab. mss. du R..nº 7615, t. I, fº 68, vº col. I (cité par Sainte-Palaye).

Accouncin, pris au figuré, peut avoir, on l'a vu déjà dans quelques-uns des exemples qui précèdent, des noms abstraits pour régimes.

Jamais homme ne se défia tant de sa vie, jamais ne fit moins d'estat de sa durée; ny la santé, que j'ai jouy jusques à présent très vigoureuse et peu souvent interrompue ne m'en allonge l'espérance, ni les maladies ne me l'accourcissent.

MONTAIGNE, Essais, I, 19.

Ore ad sun travail acurcié.

MARIE DE FRANCE, Lei de Milon, v. 511.

Accourcir se construit quelquefois avec la préposition de suivie d'un régime qui sert à marquer le degré de la réduction opérée. Il y a deux ou trois ans qu'on accourcit l'an de dix jours en France.

Montaigne, Essais, I. 11.

Un second édit... accourcissoit les termes de moitié.
Agr. D'Audighé, Histoire universelle, t. III, liv. V, c. 21.

Les juges me livrèrent à l'empoisonneur de la République; il accourcit ma vie de quelques jours: je mourus tranquillement à l'âge de soixante-dix ans.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. Religion, sect. 2.

Accourcir à, plus ancien et fort rare, a servi au même usage, mais avec cette différence que le régime de la préposition désignait, non pas la quantité retranchée, mais la quantité restant après le retranchement.

... Nous accourcimes nostre pain à douze onces.

Montluc, Commentaires, III.

# ACCOURCIR peut devenir verbe pronominal.

Audict lieu dont je parle survint question entre les nostres: tant pour les vivres (qui se commencèrent à accoureir) que pour faulte d'argent...

COMMUNES, Mémoires, VIII, 21.

La seule cause de tous les mouvements des membres est que quelques muscles s'accourcissent et que leurs opposés s'alongent.

DESCARTES, les Passions de l'ame, part. I, art. 2.

Je souhaitai que ma vie pût s'accourcir pour arriver tout à coup à une si estimable vieillesse.

Finzlon, Télémaque, V.

L'été, le roi travailloit chez lui, au sortir de table, avec les ministres, et lorsque les jours s'accourcissoient, il y travailloit le soir chez M<sup>me</sup> de Maintenon.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XIII, c. 12.

Mais après ces trois ou quatre premiers princes, la corruption, le luxe, l'oisiveté, les délices, s'emparent des successeurs; ils s'enferment dans le palais, leur esprit s'affoiblit, leur vie s'accourcit, la famille décline.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, VII, 7.

Comme fait un luiteur entrant dedans l'arène, Qui se tordant les bras, tout en soy se demène, S'alonge, s'accoursit, ses muscles estendant.

REGNIER, Satires, I.

S'ACCOURCIR se trouve dans un très-vieux texte, au sens de se baisser.

Por la hache ke il cremeit (craignait), S'acorsa.

WACE, Roman de Rou, v. 13856.

Accouncin peut être employé absolument.

Prenez le bois, vous accourcirez.

Dictionnaire de l'Académie.

Accourcir semble pris pour s'accourcir et dit par exception, en parlant de personnes qu'il s'agit d'abaisser, dans ces paroles attribuées à Henri IV par un historien:

Je ferai acourcir ceux qui s'éleveront contre moi; j'ai sauté des murailles, je franchirai bien les baricades.

Agr. D'Aubioné, Histoire universelle, t. III, liv. V, c. 11.

ACCOURCI, IE, participe.

# ACCOURCISSEMENT, s. m.

Diminution d'étendue ou de durée.

Periander me semble comme s'estant trouvé saisy d'une maladie hereditaire de ceste tyrannie... et attirant auprès de soy compaignie de sages hommes, sans approuver ny admettre les accourcissements des sommets et appetissements des grands que luy suade et met en avant Thrasybulus mon concitoyen.

AMYOT, trad. de Plutarque. OEuvres morales, Le Banquet des sept Sages.

Je ne puis douter que le principe du mouvement de mon bras ne dépende de l'accourcissement des muscles.

MALEBRANCHE, Recherche de la vérité, l. VI, part. II, c. 8.

L'accourcissement de la queue, du museau, des oreilles du chien, provient aussi de la main de l'homme.

Burron, Histoire naturelle, Dégénération des animaux.

Il n'est guère usité qu'en parlant d'un chemin et des jours.

Par tel moyen ils n'auront gagné aucune chose sinon l'accourcissement de leurs jours.

Bernard Palissy, De la ville de forteresse.

Ce passage qu'on a ouvert est un grand accourcissement de chemin.

DANET, Dictionnaire fr. lat.

### ACCOURCIE, s. f.

Chemin pour accourcir.

C'est aussi un terme de marine peu usité, qu'il appartient aux dictionnaires spéciaux de définir.

Au lieu de ces divers mots on emploie depuis longtemps plus communément dans le même sens, ou dans des sens analogues, le verbe RACCOURCIR, le substantif RACCOURCISSEMENT, et le participe, pris substantivement, RACCOURCI. Voyez ces mots.

ACCOURIR, v. n. (du latin Accurrere, currere).
Autrefois ACCORRE, ACQUEURRE, ACQUEURR, ACQUEURR, etc. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palay e).

Aller promptement vers un lieu, une personne, une chose.

Accourir se construit avec toutes les prépositions propres à marquer cette idée de tendance, mais, plus particulièrement avec les prépositions à, dans, vers :

Avec la préposition à ou jusqu'à suivie d'un nom de lieu :

Si vindrent messages acourans à Paris, devers le roy de France, envoyez de par les villes du Cotentin.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 265.

Tant les stimule et embrase (les philosophes) d'acourir au lieu, et veoir la personne, en qui est dicte science avoir estably son temple et produire ses oracles

RABELAIS, Pantagruel, II, 18.

Thevenin voiant que les plus forts de la ville avoient accouru à son logis se moqua des autres.

Agr. D'Aunigné, Histoire universelle, t. II, liv. IV, c. 6.

Au premier bruit d'un mal si étrange, on accourut à Saint-Cloud,

Bossurr, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

A peine Marie et Dominique les apercevaient de cette hauteur, qu'ils accouraient jusqu'au bas de la montagne pour les aider à la remonter.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Virginie.

Avec la préposition à suivie d'un nom de personne :

Mademoiselle de Fare accourut d'abord à moi, et m'erbrassa d'un air folâtre.

MARIVAUX, Vie de Marianne, part. V.

Un jour se promenant auprès d'un petit bois, il vit courir à lui un eunuque de la reine.

VOLTAIRE, Contes, Zadig.

Avec la préposition à, suivie d'un nom de chose

Adonc s'esveilla le chastelain et tous ceulx de laice (leans, dedans), qui s'armèrent sitost qu'ilz purent, et vie d'ent tous acourans à la porte pour la refermer.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 131.

L'altercation fut grande, le badaud peuple de Par accourut au débat de toutes parts.

RABELAIS, Pantagruel, III, 37.

Accourez à ce tombeau... et venez voir dans ce spectacle d'infection et de pourriture l'image naturelle votre âme.

Massillon, Carême. Vendredi de la IVe semaine, Homelie Lazare.

Il fit prêcher chez eux contre les Français. Ils accoraient à ces sermons guerriers qui flattaient leurs passion Voltaire, Essai sur les mœurs, c. 113.

. . . . . Quand verrai-je de toutes parts Tes peuples en chantant accourir à tes fêtes? J. RACINE, Esther, I, 2.

Accourir à la rumeur, au bruit, et autres expressions de ce genre, se disent fréquemment pour Courir vers un lieu par suite d'une rumeur, d'un bruit, etc.

Vraysemblablement ils devoient tous périr, si quelque uns des magistrats de la ville..... ne fussent account à la rumeur.

SCARRON, Roman comique, 1, 3.

Li autre chien accoururent au cri.

Garin le Loherain, t. II, p. 239.

Des païsanz de la cuntrée Ki furent acouru el cri K'il orent de bien luing oï.

WACE, Roman de Rou, v. 6750

LA FONTAINE, Fables, V, 10.

RIR à est quelquefois suivi de noms abs-

Deaux esprits de Grèce au spectacle accoururent.

Voltaire, Contes en vers, les Trois manières.

forme exprime quelquefois la vivacité avec on se porte à une action.

rà la vengeance.

DANET, Dictionnaire.

e accouroit au secours de son frère.

Fénelon, Télémaque, XIII.

nd tout un peuple en foule au théâtre accouroit, rire de ces dieux qu'au temple il adoroit. L. RAGINE, Épitre à M. de Valincourt.

nin se construit encore avec la préposition ivie d'un nom de lieu :

imes le peuple qui accouroit en foule dans un voisin du bord de la mer.

FÉNELON, Télémaque, V.

Paris révolté l'étranger accourut.

Voltaire, la Henriade, I.

a préposition vers suivie d'un nom de lieu, nne, de chose.

Tantost con le vit et cognut, Brichemers vers li acorut.

Roman du Renart, v. 18983.

it fuir à grands pas ses naïades craintives toutes, accourant vers leur humide roi, un récit affreux redoublent son effroi. BOILEAU, Épitres, IV.

s d'ACCOURIR peut encore être complété au l'autres prépositions telles que auprès de, e, devant, sur, sous, etc.

t elles allument des flambeaux, elles accourent

FÉNELON, Télémaque, VII.

Quand le primat de Pologne sut que Charles XII avait nommé le palatin Leczinski, à peu près comme Alexandre avait nommé Abdolonyme, il accourut auprès du roi de Suède pour tâcher de faire changer cette résolution.

Charles combattit à pied entouré de quelques officiers qui accoururent incontinent autour de lui.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. III; IV.

Dès qu'elle paraissait, des perruches vertes comme des émeraudes, descendaient des lataniers voisins, des perdrix accouraient sous l'herbe.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Virginie.

A cest mot Ysengrins acort

Devant le roi entre les autres.

Roman du Renart, v. 14170.

Très-souvent les prépositions à, dans, vers, etc., et leurs régimes, sont après ACCOURIR, remplacés par les adverbes relatifs où et y:

Par l'adverbe où :

Et vivons désormais loin de la servitude De ces palais dorez où tout le monde accourt. RAGAN, Stances. Tyrcis, il faut songer, etc.

Par l'adverbe y.

Et commençoient les provinces voisines de s'eu esmouvoir et y accourir à grosses troupes de toutes qualités.

MONTAIGNE, Essais, III, 11.

Vous savez l'extrême blessure de Saint-Géran, et comme sa jolie femme y est accourue avec madame de Villars. M<sup>me</sup> de Sévigné, Lettres, 22 mai 1674.

Il ne dura que deux fois vingt-quatre heures sans avoir pu être transporté; sa femme y étoit accourue. Saint-Simon, Mémoires, 1699, t. II, c. 19.

As miracles ot tel alée Que tot li mons i acoroit.

Fabl. et Contes anciens, Méon, t. I, p. 330.

Accourir, peut non-seulement être construit avec des prépositions ou des adverbes qui servent à rendre le terme de l'action exprimée par le verbe; il peut l'être encore avec la préposition de, au moyen de laquelle est indiqué le point de départ de cette action. Les parents uccoururent de côté et d'autre pour accommoder l'affaire.

MONTESQUIRU, Lettres persanes, LXX.

Boufflers, depuis maréchal de France, accourait dans ce moment même de quelques lieues du champ de bataille avec des dragons, et acheva la victoire.

Le maréchal, en accourant de sa gauche à son centre, fut blessé, et la bataille fut perdue.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 16; 21.

Du bout de l'horizon accourt avec furie Le plus terrible des enfants Que le Nord ent porté jusque là dans ses flancs. La Fontaine, Fables, I, 22.

En bien des cas il est inutile de marquer soit le terme, soit le point de départ de l'action exprimée par le verbe ACCOURIR, lequel s'emploie alors absolument.

Cependant les mestayers, qui là auprès challoient les noix, accoururent avec leurs grandes gaules.

RABELAIS, Gargantua, I, 25.

Tite accourt, Tite commande qu'on se hâte d'éteindre la flamme naissante.

Bossurt, Discours sur l'histoire universelle, II, 21.

Accourez, peuples, venez contempler dans la première place du monde, la rare et majestueuse beauté d'une vertu toujours constante.

LE MEME, Oraison funèbre de Marie-Thérèse d'Autriche.

II (Harcourt) résolut donc de faire le bon citoyen qui cède à ses alarmes et qui accourt.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1708, t. VI, c. 24.

Le bel air ne veut pas qu'il accoure, il vient mais négligemment et à son aise.

MARIVAUX, le Petit maître corrigé, I, 9.

Le roi, qui était à l'autre bout de la ville, accourt bientôt avec le reste de ses six cents gardes.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, I. IV.

Quel charme, au moindre mal qui nous vient menacer De la voir aussitôt *accourir*, s'empresser!

Boileau, Satires, X.

Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu, J'ai craint qu'il ne sût vrai, je suis vîte accouru.

Il accouroit, un mont en chemin l'arrêta.

Il mange, il crève, on accourt.

LA FORTAIRE, Fables, VIII, 11; IX, 7; Contes, I, 8.

Besme qui, dans la cour attendait sa victime, Monte, accourt, indigné qu'on dissère son crime. Voltaine, la Henriade, II.

Accours, jeune Chromis, je t'aime et je suis belle.

A. Chéπina, Idylles, fragment.

Accourre est quelquefois, on l'a vu dans plusieurs exemples, accompagné d'un membre de phrass formé par la préposition *pour* et un infinitif son régime, lequel sert à indiquer le motif de l'action exprimée par le verbe.

Tous li pueples de la vile acourut pour la merveille véoir.

VILLEHARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, CXXVII.

Quand je me représente non-seulement les peuples, mais encore les grands du monde accourant à l'envi pou avoir part à ses bénédictions et à ses prières.

Flichten, Panégyrique de saint François de Paule.

Toutes les ombres accouroient pour considérer cel homme vivant, qui paraissoit au milieu de ces morts dans la barque.

Finelon, Télémaque, XVIII.

Le cri de la douleur émeut les animaux; ils accourent pour se secourir.

BUFFOR, Histoire naturelle. Des animaux carnassiers.

J'accours pour vous en faire un funeste rapport.
P. Connellie, Rodogune, V, 4.

Je crois voir les rochers *accourir pour* m'entendre.

Bolleau, Épûres, VIII.

Quelquefois aussi dans le même cas, ACCOURIR est simplement suivi d'un infinitif.

Quelqu'un accourt lui dire qu'il est nommé à un évêché.

LA BRUNERS, Caractères, c. 8.

Les citoyens en foule accourent mêler leurs larmes à celles de sa mère.

MASSILLON, Caréme, IVe semaine, Sermon sur la mort.

En pays plein de cerfs, un cerf tomba malade; Incontinent maint camarade Accourt à son grabat le voir, le secourir, Le consoler du moins.

LA FORTAINE, Fables, XII, 6.

ACCOURIR avec certains sujets, ou complexes ou collectifs, contribue heureusement à exprimer l'idée d'affluence que plusieurs lexicographes, comme Nicot, Colgrave, comprennent avec raison, dans sa signification propre.

Les peuples les plus reculés y accouroient en foule (aux funérailles de Sesostris).

FÉNELON, Télémaque, XII.

Les gens de l'un et de l'autre sexe qui accourent de toute une ville à ce spectacle.

La Bruyère, Caractères, c. 7.

Bientôt toute la ville fut remuée par le nouveau philosophe; savans, magistrats, ecclésiastiques, tout accourut pour l'entendre.

FORTERELLE, Éloge de Régis.

La Sicile accourut en foule pour être témoin de son départ (de Scipion).

ROLLIN, Traité des études, liv. VI, 3º part., c. 2, art. 2.

Accourir, avec un nom de personne pour sujet, peut être pris au figuré.

(L'Eglise) leur ouvroit son sein; ils y accouroient en oule.

BOSSURT, Discours sur l'histoire universelle, II, 26.

Les Francs accoururent à lui (Clovis) de toutes les tribus et les autres chess se trouvèrent trop soibles pour lui résister.

MONTESQUIRU, Esprit des lois, XVIII, 29.

.....Pourquoi n'étes-vous plus nos frères?

Avez-vous pour toujours rompu des nœuds si chers?

Accourez, accourez: nos bras vous sont ouverts.

L. Racine, la Religion, ch. VI.

ACCOURIR est toujours pris au figuré, quand on lui donne pour sujet un mot exprimant, soit un objet matériel, soit une abstraction.

Dirent bien que or et argent y estoient efforcément acourus d'Angleterre et que François sont trop convoiteux: FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I. c. 10.

En nos guerres, on diroit que les maux en propre personne acourent en poste, à fin de les flestrir d'un éternel vitupere.

La Nova, Discours politiques et militaires. Discours 19°.

Quand il s'agit de poursuivre un bien ou de fuir un

mal pressant, les esprits accourent avec abondance aux cuisses et aux jambes pour hâter la course.

Selon que le sang accourt au visage ou s'en retire, il y paroît ou rougeur ou pâleur.

Bossurt, De la connoissance de Dieu et de soi-même, c. II, art. 12.

Il me sembloit que mon âme fât accourue tout entière dans mes yeux.

LA FONTAINE, Songe de Vaux.

Cicéron, plaidant pour Milon, personnisse les lois et nous les représente comme si elles accourcient au secours d'un homme qui se trouve attaqué par des voleurs.

ROLLIN, Traité des Études, hv. IV, c. 3, art. 2, § 5.

. . . . Ton œil, sur sa trace accouru,

Le suit encor longtemps quand il a disparu.

A. Carana, Élégies, V.

ACCOURIR a des sujets de cette sorte, et le sens de Concourir, contribuer, dans les passages suivants de la Coutume du Berri, que cite Sainte-Palaye d'après la Thaumassière.

..... Il faudroit que les conquetz et meubles y accou-

Se les conquets ne pouvoient fournir, les meubles y accourroient.

ACCOURIR, à la différence de courir, lequel ne forme ses temps passés qu'au moyen du verbe auxiliaire avoir, admet également, on l'a pu voir, dans la composition des mêmes temps, le verbe auxiliaire être.

De ces deux formes, comme on l'a remarqué, la première (j'ai accouru) marque plutôt une action, et la seconde (je suis accouru) un état résultant de cette action. Il semble cependant qu'en bien des occasions on les emploie à peu près indifféremment.

Si firent de nuit partir un de leurs varlets qui apporta unes lettres à Niort et fut tantôt accouru, car il n'y a que quatre lieues.

FROMSART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 360.

Depuis ce temps les rois ont accouru de toutes parts à l'Église.

BOSSUET, Discours sur l'histoire universelle, II, 20.

De totes parz sunt acoruz.

WACE, Roman de Rou, v. 16130.

Vous faites donc à la fin votre compte,
De me donner la baronne pour bru;
C'est sur cela que j'ai vite accouru.

VOLTAIRE, Nanine, II, 15.

ACCOURU, UE, participe.

Il s'emploie adjectivement, sans auxiliaire, au lieu de étant accouru.

Athalie, accourue au bruit pour dissiper la conjuration, fut arrachée de l'enclos du temple.

Dans une sédition, les Juifs accourus le tirèrent d'entre les mains des rebelles.

Bossuer, Discours sur l'histoire universelle, I, 6 ; 9.

La reine (d'Espagne) tenant le prince entre ses bras, se montra sur un balcon du palais, y parla au peuple accouru de toutes parts.

SAINT-SIMON, Memoires, 1710, t. IX, c. 3.

Les eunuques accourus au bruit l'ont entouré, il s'est défendu longtemps.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, CLIX.

En même temps voilà des archers ou des sergens, accourus d'une barrière prochaîne, qui percent la foule, m'arrachent l'épée que je tenois, et me saisissent,

MARIVAUX, le Paysan parvenu, part. III.

Comment un souvenir qu'en vain elle (la mémoire) de-

Dans un temps plus heureux promptement accouru,
Quand je n'y songeois pas, a-t-il donc reparu?

Delille, l'Imagination, I.

Du verbe ACCOURIR s'étaient formés plusieurs mots recueillis par Robert Estienne, Nicot, Cotgrave, mais bientôt après sortis de l'usage:

ACCOUREMENT, S. M.

Il exprimait soit l'action d'accourir, soit une affluence de personnes accourant en quelque endroit.

Accourement et assemblement de gens.

Rob. ESTIENNE, Dictionnaire fr. lat., 1539 et 1549.

Accours, s. m.

Ce mot, synonyme d'accourement se disait de plus, en termes de chasse, d'un lieu, dans des plai-

nes, des landes, entre deux bois, où on poste les levriers pour attendre le passage de la bête.

Doivent estre regardez les accours et fuytes du bois où l'on voudra chassier.

GASTON PHOEBUS, Chasses, mss., p. 311 (cité par Sainte-Palaye).

ACCOURSE, s. f.

Il se trouve dans un vieux texte avec le sens d'Affluence, en parlant des eaux.

...Pourveoir à ce que les accourses des eauwes sauvages descendans audit maretz.....

Charte de 1555, citée dans le Glossaire de Du Cange, au mot Puthcus (puteus), additions de D. Carpentier.

# ACCOUTRER, v. a.

Autrefois, ACCOULTRER, ACCOUSTRER, ACOUSTRER, ACOUSTRE, etc. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye, le Dictionnaire françois-latin de Robert Estienne et les exemples ci-après.)

La première de ces anciennes orthographes, que donne Sainte-Palaye, sans en rapporter d'exemples et sur la seule autorité de Bourgoing, avait fait supposer à ce dernier, dans son livre De origine, usue ratione vulgarium vocum linguæ gallicæ, italicæ d hispanicæ, fol. 20, r°, que le mot accourrer viell du bas latin culturare, cultiver, et en a reçu, par figure, ses diverses acceptions, supposition qu'el depuis adoptée Caseneuve, Richelet et autres.

C'est sans doute en considération de la même orthographe que Ménage a tiré accourrer de cultilare, qui, dans le latin du moyen âge, exprimit selon lui, l'usage alors très-répandu de plisser le habits, ou, selon Du Cange, de les taillader, proconséquent, dans les deux cas, le soin de les ajustes, de les orner, ce qui pourrait également avoir duit, par extension et par figure, au sens propred aux sens figurés d'accourrer.

D'autre part, la forme accoustrer, très-usité au xve et au xve siècles (on le verra par les exemples), a donné lieu à des opinions bien différente sur l'origine si controversée et restée si incertaint de ce mot. Bourgoing remonte de cette autre orthographe aux verbes de création arbitraire (d'après consitura et constratus) acconsiturare, acconstrare, et par là revient à l'explication qui lui a fait déduire métaphoriquement, des procédés et des soins de la culture, ce qu'exprime le verbe accourrer.

Le même étymologiste, avant les auteurs du dictionnaire de Trévoux, rattache ACCOUTRER à un mot qui désignait en certains lieux, dans la vieille France, an fonctionnaire ecclésiastique chargé de la garde, le l'entretien, de l'ornement de l'église, le mot coustre, coutre, venu probablement de l'allemand custer, qui a la même signification.

Plusieurs dérivent ACCOUTRER d'un autre vieux not français, cotte, et, par lui, d'une racine allenande encore, kust, sorte d'habillement, de kutten, puyrir.

Enfin, on a remarqué la ressemblance d'ACCOUTRER vee le provençal acotrar, acoutrat, dont Raynouard Lexique roman) cite ces exemples, extraits de la Chronique des Albigeois, col. 20 et 28:

Se van ben armar et acotrar cascun.
(Ils vont chacun se bien armer et accourrer.)

Lo fec portar à la grand gleysa ben onestamen acoutrat. (Il le fit porter à la grande église bien honnétement paré.)

C'est là une ressemblance frappante en effet, et qui atteste l'origine commune des deux mots, sans qu'on doive en conclure que le français a passé par le provençal. Quant à cette origine elle-même, les opinions fort diverses qui viennent d'être rapportées la laissent encore dans le doute.

Accourrer semble s'être dit primitivement de ce qui compose l'habillement, la toilette, au sens de Arranger, agencer, orner.

Et avoit aupres d'elle un jeune enfant qui tenoit ceste fille de la main gauche, et de la droicte luy accoustroit ses cheveux.

G. Bouchet, Serées, liv. II, 13e sérée.

Or avoit il laissé croistre tousjours sa barbe, depuis desfaitte, sans l'accoustrer, tellement qu'elle estoit fort ongue.

Amyor, trad. de Plutarque, Vie d'Autoine, c. 22.

ACCOUTRER s'est de bonne heure appliqué, par extension, à d'autres choses qu'aux vêtements, aux ajustements, et a pris le sens général de Disposer, préparer, approprier, mettre en état, etc.

Et fut acoustrée l'artillerie pour les servir à ce passaige.

COMMYNES, Mémoires, I, 9.

Comme se faict entre les abeilles d'ung jeune taureau accoustré selon l'art et pratique d'Aristeus.

RABELAIS, Pantagruel, V, 3.

Romulus ... couppa un beau grand et droit chesneau ... et l'accoustra en forme de trophée.

AMYOT, trad. de Plutarque, Vie de Romulus, c. 25.

L'ordre ... estoit, que les trois Gonfaloniers ... regarderoient les armes d'un chascun, si elles estoient bien en ordre pour combattre, et sinon incontinent les contraindroient de les faire accoustrer.

Là fis accoustrer de petits sacs, pour porter de la poudre jusques au nombre de vingt.

MONTLUC, Commentaires, III; IV.

On a dit ACCOUTRER un logis, une maison, une ville, un fort, un port, un vaisseau, etc.

Et avoit son dict ambassadeur cent ducatz le mois de la seigneurie et son logis bien acoustré....

COMMYNES, Memoires, VII, 18.

L'on accoustre diligemment (chez les Turcs) un grand gallion qui estoit à Barberousse,

MONVILLERS à François Ier, 24 janvier 1547. (Voy. Négociations de la France dans le Levant, t. I, p. 638.)

Madame Blanche.... fist acoustrer son eschauffault sur la place où se devoient faire les courses et le combat. Le loyal Serviteur, c. 13.

Depuis il feit aussi accoustrer et fortifier le port du Piræe, ayant considéré la commodité du lieu pour du tout appliquer la ville à la marine.

... Et les y envoya lon sur une galère fort bien équippée de bons hommes de rame, et au demourant parée et accoustrée triumphantement.

Amror, trad. de Plutarque, Fies de Thémistocle, c. 38; de Camille, c. 15.

ACCOUTRER une route, une terre, etc.

Accoustres ie chemin die Seignene.

Ts. on Raza, trad. in Nonvest-Testament, J. Marthier, III. 2.

None trouvantes plusieurs pioniers qui acmovient les chemios.

Marracane. Forages, p. -1.

Si tu t'enquiers de ce que tu vois le mieux accoustré, il ne te celera un seul poinct pour te faire entendre comment il l'a fait.

La Bautin, la Memagerie de Tenephon.

Accortaga un repes. des mets, a manger, etc.

Les habitants de l'isle de Metelin scavent accoustrer du fourment, et le composer avec du lait aigre.

Pierre Bazon, Singulariere et chaoes monorables de divers pays estranges, 1, 59.

Là où on lui accoustroit son diner somptueusement.

Enseigner à se nourrir des animaux qui vivoient et crioient encore, ordonner comment il les falloit accoustrer, bouillir ou rostir, et les présenter sur la table.

Amyor, trad. de Plutarque, Fie d'Antoine, c. 13; Œnvres morales, S'il est loysible de manger chair, I.

Des herbes des jardins propres à accousirer viandes.

Du Pisser, trad. de Pline, Hist. net., XIX, 8.

Ils ont force gibier, becasses, levreaux, qu'ils acoutrent d'une façon fort esloignée de la nostre.

Montaions, Foreges, p. 42.

Les vieux ou vieilles qui excederont l'aage susdit, demeureront aux maisons de leurs maitres, pour leur accoustrer à manger, et garder la maison.

MORTLUC, Commentaires, III.

devant.

## ACCOUTRER un instrument.

Et seroient bien marris de vendre instrument qui ne fut ainsi accoustré.

Bon. Des Péniess, Discours, etc., c. 16, La manière de toucher les lucs et guiternes.

()n s'en est même servi de cette manière au sujet du langage et des compositions littéraires :

() mand ils (les Italiens) veulent corriger un peu ceste possition, force leur est d'accoustrer leurs mots à la façon des notres..... Or en accoustrant ainsi tant les uns que les autres (mots), ils en viennent là quelquefois et prin-

cipalement les poètes, qu'ils parlent un italien qui est françois.

H. Estimun, Précellence du langage françois.

Vrayement il me vient souvenir, Qu'un jour vers luy te vey venir Pour un chant royal lui monstrer, Et le prias de l'acoustrer.

Cl. MAROT, Épitres, II, 12.

Mais on ne doit sus l'eschassaut montrer Ce qui se doit au dedans accoutrer. PELLETIER DU MANS, trad. de l'Art poétique d'Horace.

Enfin, ACCOUTRER s'est dit en parlant des choses de l'ordre moral, par exemple des mœurs :

Ne plus ne moins qu'il fault dès la naissance dresser et former les membres des petits enfans, .... aussi fault-il, dès le premier commencement, accoustrer et former leurs mœurs.

Amyor, trad. de Plutarque, OEavres morales: Comment il fatt nourrir les enfans, VIII.

ACCOUTRER a été pris dans des sens analogues, en parlant des personnes.

Au propre, accoutrer une personne, c'était l'Habiller, la parer, l'armer.

Les mieulx parez et mieulx acoustrez que pourroient

... Tous deux estoient fort bien acoustrez et accompaignez.

COMMYRES, Mémoires, II, 4; VII, 3.

Ce faict, estoit habillé, testonné, accoustré et parsuné, durant lequel temps on lui repetoit les leçons du jour de

RABELAIS, Gargantua, I, 23.

Voilà ung homme acoustré de la sorte que les poetes descripvent Mercure.

Ceulx qui se souloient habiller à la Bouhémienne, je les say acoustrer à la Turque.

Bon. Das Pénters, Cymbalum mundi, Dialogue, I; II.

La ruze estoit qu'ilz l'envoyassent elle mesme, avec quelque nombre d'autres esclaves, les plus belles, accoustrées en bourgeoises et filles de bonne maison.

Amyor, trad. de Plutarque, Vie de Romulus, c. 49.

Les Millanoys, tant nobles que marchans,

L'on ne sauroit voir gent mieux accoustrée.

J. Manor, Poésies, le Voyage de Gênes.

Cet antre Paris, cet Énée,
Avec sa troupe efféminée,
Comme une donzelle accoutré,
Poudré, frisé, fardé, mitré.
Scarron, Firgile travesti, IV.

DUTRER, toujours dit des personnes, mais pris nent, a servi comme ornare, exornare, en et, en français, accommoder, arranger, et auots de cette sorte, à exprimer les traitements u mauvais, mais plus souvent mauvais, éprour elles.

it pris en bonne part, dans les exemples sui-

disoye les raisons pourquoy son maistre debvoit cette bataille,... et qu'il combatoit pour gens qui constrerent jamais pour service qu'il leur feist. COMMYNES, Mémoires, VIII, 16.

pleu à Monseigneur me mettre hors de paige, et de ce m'a accoustré et mis en ordre de gentilhomme. Le loyal Serviteur, c. 6.

ns d'autres passages beaucoup plus nombreux, au moyen de certains modificatifs, le sens de e en mauvais état d'une manière quelconque; t au physique:

eve, dist Pantagruel, je te prie, que nous sçachions ent tu accoustras ton baschaz.

et si bien accoustré que le sang luy sortoit par la e, par le nez, par les oreilles, par les œilz.

RABELAIS, Pantagruel, II, 14; IV, 14.

e 'en allois coucher à la minuit ou au point du jour de telle sorte, comme un homme que l'on auroit par tous les bourbiers de la ville.

Bernard Palissy, De l'art de terre.

s se tirèrent au logis de ce gentilhomme piemontoys trouverent en sa chambre, fort mal acoustré de sa e.

Le loyal Serviteur, c. 8.

Quand les trois qui restoient veirent leurs compaignons si mal accoustrez ils se meirent à fuyr.

ACC

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, I, 6.

Je l'accoustreray de toutes façons, et en sorte qu'il n'y retournera de sa vie qu'il ne luy en souvienne.

P. LABIVEY, le Laquais, III, 6.

Je recommanday ces gens là aux soldats. Ils furent accoustrez selon la vie qu'ils avoient menée: car il n'en eschappa un seul, que ceux, que j'ay nommez.

Montluc, Commentaires, VI.

Si les ennemis s'estonnent et tournent le dos, sans doute les Reitres les accoustrent mal.

LA Noue, Discours politiques et militaires, discours 18e,

De l'armee de mer qui se faisoit à Lisbonne, nous avons entendu icy.... que le reste s'estoit sauvé à la Corogne tout mal accoustré.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. II, lettre 84.

Soit au moral :

Il me souvient aussi d'avoir leu en une librairie d'Italie, un fragment de l'histoire de Diodore Sicilien, auquel il accoustre Moyse de toutes façons.

H. ESTIENNE, Apologie pour Hérodote, I, c. 11, § 5.

Ces nouvelles ne furent si cachées, qu'on ne les escrivit tout incontinent en Gascogne. Je vous laisse à pencer come je fuz accoustré de ceux qui ne m'aimoient guières.

Monteux, Commentaires, IV.

ACCOUTRER, en ses divers sens, se construit avec la préposition de;

Dans un sens physique:

...Les quelz il feit accoustrer de coeffeures, habillemens et chausseures de femmes, avec des courtes dagues cachées dessoubs leurs vestemens.

AMYOT, trad. de Plutarque, Vie de Solon, c. 12.

P. Æmylius...reboursa la riviere du Tybre dedans la galere capitainesse du roi Perseus.... accoustrée magnifiquement des armes captives, riches draps de pourpre, et autres despouilles des ennemis.

LE MÊME, même ouvrage, Vie de Paul Émile, c. 50.

Un soldat fort bien accoustré D'équipages requis en guerre.

JODELLE, l'Eugène, III, 2.

Je te veux bastir une ode, La maconnant à la mode De tes palais honorez, Qui volontiers ont l'entrée De grands marbres accoustrée Et de hauts piliers dorez.

RONSARD, Odes, II, 1.

#### Dans un sens moral:

(La philosophie) seule peult accoustrer et revestir les jeunes gens d'un veritablement digne, viril et parfaict ornement de la raison.

Amor, trad. de Plutarque, OEuvres morales, Commentil faut ouir.

Accourrer, construit avec le pronom personnel, a conservé, tant au propre qu'au figuré, les mêmes acceptions.

Au propre, s'accoutrer signifiait S'équipper, s'armer, s'habiller, se parer, s'orner, etc.

Je luy ay baillé IIII<sup>m</sup> francs pour s'acoultrer et m'a-compaigner.

VILLERS L'ILR-ADAM à François Ier, 30 juillet 1521. (Voy. Négociations de la France dans le Levant, t. I, p. 87.)

Apres chascun commença soy armer et accoustrer.

RABELLAIS, Gargantua, I, 41.

Incontinent monta en la chambre de son escuyer où il nectoya ses habillemens, se peigna et acoustra au plus joliement qu'il peut.

Le loyal Serviteur, c. 5..

On disait, au même sens, s'accoutrer de.

D'ung roy la grandeur seulement Ne gist en richesses pompeuses Ni à s'accoustrer richement D'or ni de pierres précieuses.

J. TAHURRAU, Ode à Pierre Tiercelin.

MONTAIGNE, Essais, III, 10.

On le disait aussi au sens figuré, en parlant de choses auxquelles on se fait, dont on se sert, dont on s'arme en quelque sorte:

L'éclipsement nouveau des dix jours du pape m'ont prins si bas, que je ne m'en puis bonnement accoustrer. Je suis des années auxquelles nous comptions autrement.

Je ne cognois autre et plus présente médecine (contre les passions) que de s'accoustrer de la philosophie.

Du Fail de la Hérissave, les Contes d'Eutrapel, XX.

S'accoutrer bien se disait aussi au figuré « d'un qui boit à outrance, » comme parle Nicot.

ACCOUTRER, dans quelques-uns de ces sens, a pu se dire non-seulement des personnes, mais, figurément, de choses personnifiées:

La philosophie n'est qu'une poésie sophistiquée... toutes les sciences sur-humaines s'accoustrent du style poétique.

MORTAIGNE, Essais, II, 12.

S'accoutrer est employé, avec une signification equelque sorte inverse, dans l'exemple suivant :

Luxure confond tout là où elle s'acoutre.

J. DR MRUNG, Testament, v. 1809.

Accoutrer, dans les principaux lexiques du xvii siècle, ceux de Richelet, de Furetière, de l'Académie française, est déjà noté comme vieilli et n'appartenant plus qu'au langage familier et au style plaisant.

Il reparaît quelquefois dans l'un et dans l'autre, chez nos bons auteurs :

Soit au sens propre:

A son lever, à son coucher, trente seigneurs accouraient . . . . . celui-ci pour l'accoutrer d'une chemise, celui-là pour l'armer d'un cimeterre, chacun pour s'emparer du membre dont il avait la surintendance.

VOLTAIRE, Fragments sur l'histoire, art. XIX.

Soit pris au sens figuré:

Je vous soutiens que le pied-plat dont vous me parlez, qui vous a si indignement accoutré dans son libelle néologique, c'est lui-même (Desfontaines).

Voltaine, Lettres, 10 décembre 1738 à Thiériot.

Ce ne sut tout; car, à grands coups de gaule, Le pèlerin vous lui froisse une épaule; De horions laidement l'accoutra.

LA FONTAINE, Contes, I, 3.

ACCOUTRÉ, ÉE, participe.

## ACCOUTREMENT, s. m.

Autrefois ACCOUSTREMENT. (Voyez les exemples ci-après.)

ACCOUTREMENT a été pris d'abord, même dans le style élevé, au sens général d'Habillement, d'armement, d'équipage, etc.

Et sembloit bien filz de Roy (le prince de Tarente) tant de sa personne que de son accoustrement et compaignie.

COMMENES, Mémoires, V, 3.

Adonc commanda que l'on luy meist en ordre les accoustremens necessaires pour recevoir chevalerie.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, I, 5.

Exceptez les festes et dimanches esquelz portoient (les religieuses de Theleme) accoustrement françois, parce qu'il est plus honorable et mieulx sent la pudicité maternale

RABELAIS, Gargantua, I, 56,

Or ne fut-ce pas le plus fort pour le bon chevalier d'avoir touche aux escus, mais de trouver argent pour avoir chevaulx et acoustremens.

Le loyal Serviteur, c. 66.

Martius se desguisa d'une robe, et prit un accoustrement, auquel il pensa que lou ne le cognoistroit jamais pour celuy qu'il estoit.

Amnor, trad. de Plutarque, Vie de Coriolan, c. 34.

Comme, aux accoustremens, c'est pusillanimité de se vouloir marquer par quelque façon particulière et inusitée; de mesme, au langage, la recherche des phrases nouvelles et des mots peu cogneus, vient d'une ambition scolastique et puerile.

Les accoustrements nons eschaussent non de leur chaleur, mais de la nostre, laquelle ils sont propres à couver et nourrir.

Nul accoustrement ne peut corrompre un chaste courage.

MONTAIGNE, Essais, I, 25, 40; II, 12.

Quand nos peres se trouvoyent ès compagnies ès jours de feste, ils portoyent des accoustremens selon leur qualité, mais sans aucune superfluité, et avec cela les faisoyent durer long temps.

LA NOUE, Discours politiques et militaire, Disc. 8°.

Seigneur Chevalier, (cet accoustrement que vous me voyez n'est pas le mien propre.

D'Unvá, l'Astrée, part. I, liv. XII.

Étre noble ce n'est pas sçavoir bien picquer un cheval, ni manier une épée, ni se pannader avec de riches accoutremens.

SORBL, Francion, VI.

Sa grand'richesse en tout temps et saison C'est qu'elle estoit de fort bonne maison, Et se vestoit, comme simple bergère, D'accoustremens taillez à la légère.

Cl. MAROT, Balladin, v. 43.

ACCOUTREMENT n'a pas toujours été pris, en ce sens général, absolument : on disait accoustrement de la tête ou de tête, en parlant de la coiffure ou du casque.

L'accoustrement de la teste estoit selon le temps; en hyver à la mode françoise, au printemps à l'espagnole.

RABELAIS, Gargantua, I, 56.

On eust dit que c'estoient des hommes de fer; car ils avoient des accoustremens de teste si proprement assis et représentans au naturel la forme et parties du visage, que, etc.

MONTAIGNE, Essais, II, 9.

Quelques uns ont estimé que nos ancestres usoient de cet accoustrement de teste (le chaperon) tout ainsi que maintenant les femmes, c'est à dire sans se défeubler.

Est. PASQUIRR, Recherches de la France, VIII, 18.

Aussi tost on le veit paroistre couvert du sang de ses ennemis, sans que Dieu mercy, ils eussent veu une goutte du sien, encor qu'il fust assez remarquable par un grand panache blanc, qu'il avoit à son accoustrement de teste.

MATTRIBU, Histoire des derniers troubles de France, V.

Accoutrement se trouve encore ainsi employé chez quelques écrivains du xvii siècle, qui se rapprochent du xvi par la date de leurs ouvrages ou par les habitudes de leur style.

Nos deux travesties se trouvèrent en leurs nouveaux accoutrements, comme si Psyché n'avoit fait toute sa vie autre chose qu'être bergère, et la bergère qu'être princesse.

LA FORTAIRE, Psyché, II.

Cinq ou six fois cette nuit, en dormant,
Je vous ay veuë en un accoustrement
Au prix du quel rien ne me sçauroit plaire.
Vortune, Poésies, Rondeau.

Toutefois, ce mot a vieilli en même temps qu'accoutrer, et ne s'est plus guère employé qu'en mauvaise
part, dans le style sérieux, par plaisanterie dans le
langage familier, servant désormais à exprimer une
manière d'être vêtu ou honteuse, ou bizarre, ou ridicule.

Vibius Serenus est ramené par force de son exil, et introduit dans le senat en un vil et honteux accoustrement, le corps tout chargé de chaines et le visage hideux et défigure.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Annales, I, 13.

... C'étoit l'abbé d'Entragues, qui se couchoit trèsordinairement dans cet accoutrement (en manteau de lit volant et des mouches), mais toujours en cornettes de femme plus ou moins ajustées.

SAINT-SIMON, Memoires, 1720, t. XVIII, c. 7.

Le bailli, grave personnage Endossera l'acontrement, Sous lequel, assez rarement, Il rend justice en ce village.

CHAULIEU, Lettres, I.

Vêtue en homme, en jeune Turc masquée, Tu ne pouvais, ma nièce, honnétement Te dépêtrer de cet accontrement, Prendre du sexe et l'habit et la mine Devant les yeux de vingt gardes-marine. Voltaire, la Prade, I, z.

ACCOUSTREUR OU ACOUSTREUR, s. m.

Ce mot, défini par Sainte-Palaye « Qui ajuste, qui arrange, » a été selou lui employé par la Jaille, lequel dit, en parlant de son livre le Champ de bataille (fol. 71, r°), qu'il en a été l'auteur, l'accoustreur et le présenteur.

ACCOUTREUR est resté d'usage dans la langue de certains métiers et a place, à ce titre, dans les dictionneires spéciaux.

D'ACCOUTRER et d'ACCOUTREMENT se sont formés RACCOUTRER, RACCOUTREMENT (Voyez ces mots).

## ACCOUTUMER, v. a.

Autrefois Accoustumen, Acoustumen, Acoustumen, etc. (voyez le Dictionnaire françois latin de

Robert Estienne, le *Glossaire* de Sainte-Palaye et les-

Évidemment dérivé de coustumer et de coustume il est, comme ces mots et tous ceux de la même famille, très-ancien dans notre langue. Peut-être même les mots de la basse latinité, custuma, custumare, acustumare, etc.; ceux de la langue italienne costuma, costume, costumare, accostumare, desquelm on serait tenté de les faire venir, ne leur sont-ile pas antérieurs. L'origine lointaine et avec le tempes, fort effacée, des uns et des autres, se trouve, selon l'opinion la plus commune et la plus probable, dans le latin consuetudo.

ACCOUTUMER qui signifie Faire prendre une coutume, une habitude, a, le plus ordinairement, pour régime direct un nom qui désigne la parsonne que l'on habitue à une chose, à une action, et il se construit, au moyen de la préposition à, avec un régime indirect, lequel marque, soit la chose, soit l'action à laquelle cette personne est habituée.

Le régime indirect d'ACCOUTUMER est premièrement un nom, le plus souvent un nom de chose.

Il fault... de jeunesse acconstumer les enfants à me chose qui est très saincte, c'est qu'ils dient tousjours vérit. Anyor, trad. de Plutarque, OEurres morales. Comment à foi nourrir les enfans, XXXIV.

• Lycurgue, dit Plutarque, voulant acconstance ses citoyens au fait des armes, laissa la menage de terre à ses maniere de genz qui furent appellez ilotes. »

Est. Pasquin. Recherches de la France, IV. i.

Il trouve moven de nous apaiser, de nous accentant insensiblement au discours de sa passion.

Mouseau, les Préciences rédicules, et 5.

ll est bien d'accontumer l'armée à un même général-Bossurt, Politique tirée de l'Écreure, lie. IX, at. 6.

Vous le savez, messieurs, à peine sont-ils nes, es @ fants, qu'on les accontume à l'orgneil et à la mollest.

Faicassa, Panégyrique de soint Prançais de Pade.

Il falloit relever le courage de nos troupes, les acontumer à vos armes, à vos ruses, à votre ordre de lutalit. Fiximon, Dielogues des Morts, XXXV, Paleira Maximus et Ambé.

Enfin je l'accontume aux coups de fauil, aux balti aux canous, aux detonations les plus terribles.

I-i. Rosmac, Lone, i

ain qui les opprime, et que vous soutenez, ccoutume au joug que vous leur destinez. P. Cornelle, Sertorius, III, 2.

encor peu de vaincre, il faut savoir séduire, er l'hydre du peuple, au frein l'accoutumer, ousser l'art enfin jusqu'à s'en faire aimer. Voltaire, Mérope, I, 4.

façon d'écrire élégante et fleurie accoutume au ton de la galanterie. Pinon, la Métromanie, II, 9.

e passage suivant, par un renversement de n, ACCOUTUMER a pour régime direct le a chose et pour régime indirect le nom de ne.

u'ils (les chiens) viennent de la chasse et qu'ils llez, il suffit seulement qu'ils soient bien chaufchez seichement, sans *leur accoustumer* tant de

J. Du Fouilloux, la Vénerie, c. 12.

ime indirect d'accoutumer est, en second

pour eulx accoustumer à oyr leur heures quant leur terres.

JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

) vouloit accoutumer les élus à se fier à sa prourés qu'elle s'accomplit tôt ou tard, et toujours emps marqués par son éternelle providence. Bossuer, Discours sur l'histoire universelle, II, 3.

rte au souverain... d'accoutumer ses sujets à Dieu et à l'Église le respect et la soumission qui dus.

Massillon, Petit Careme, IIe dimanche.

lestiné à l'Église, et on lui en donna l'habit, souvent accoutume les enfants à croire qu'ils y

FONTENELLE, Éloge de Louville.

re le Grand) voulut accoutumer aussi les Mosne point connaître de saisons.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. II.

rosité de ce grand prince (le prince de Conti)

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 21 novembre 1768.

Et l'indigne prison où je suis renfermé

A la voir de plus près (la mort) m'a même accoutumé.

J. RAGINE, Bajazet, II, 3.

Oui, c'est lui qu'en ces murs un sort aveugle jette, Et que le ciel encore, à sa perte animé, A souffrir des affronts n'a point accoutumé. Voltaire, OEdipe, II, 4.

On a joint aussi, mais cette forme ne s'est point maintenue, ACCOUTUMER à son régime indirect, au moyen de la préposition de.

Il les aaccoutumé d'obéir et s'assoubjectir aux Romains.
Rob. Estienne, Dictionnaire françois-latin.

Le régime direct d'ACCOUTUMER n'est pas toujours un nom de personne, mais un nom de chose ou un nom abstrait désignant indirectement la personne.

Il faut modérer la légèreté de sa langue dans les choses évidentes, pour l'accoutumer à ne point se précipiter dans les choses douteuses et obscures.

NICOLE, Essais de morale, traité 5.

Attendons-nous que Dieu fasse toujours de nouveaux miracles, qu'il les rende inutiles en les continuant, qu'il y accoutume nos yeux, comme ils le sont au cours du soleil et à toutes les merveilles de la nature?

Bossurr, Discours sur l'histoire universelle, II, 31.

Accoutumons des rois la fierté despotique

A traiter en égale avec la république.

Voltaire, Brutus, I, 1.

Ce régime direct est quelquefois un nom qui désigne une collection de personnes.

Mais avant que de vous aller embrasser, il faut que j'accoutume un peu le monde à mon absence.

VOLTAIRE, Lettres, 6 mai 1733.

France

Quels honneurs! quels respects! jamais roi dans la N'accoutuma son peuple à tant d'obéissance.

Le Même, la Henriade, VII.

Accoutumen n'a quelquefois qu'un régime indirect.

On lut avidement ce petit recueil (les Maximes de la

Rochefoucauld); il accoutuma à penser et à rensermer ses pensées dans un tour vif, précis et délicat.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 32.

Quelquefois aussi on l'a employé avec un régime direct seulement.

Mais sur toutes choses, il fault exercer et accoustumer la mémoire des enfans.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Comment il faut nourrir les enfans, XXVIII.

ACCOUTUMER, au passif, a été usité de fort bonne heure, et bien que la Bruyère ait écrit :

L'usage a préféré... dans les verbes, être accoutumé à souloir.

Caractères, c. 14.

la première de ces locutions, on va le voir, n'est pas moins ancienne que l'autre, et n'en est pas, non plus, dans tous les cas, l'équivalent.

Etre accoutumé se construit également avec la préposition à, et avec la préposition de;

Avec la préposition à, suivie d'un nom:

Cume il (David) out la spée (l'épée) ceinte, alad e asaiad (essaya) s'il se poust cumbatre si armez, kar ne fud pas à tels armes acustumez.

Les quatre Livres des Rois, I, xvII, 39.

Que l'enfant soit accoustumé et endurcy à l'air, au chaud et au froid.

CHARRON, De la Sagesse, III, 14.

Les Dandins ne sont point accoutumés à cette mode là.

Molière, Georges Dandin, II, 4.

Glocester, sous le nom de Richard III, jouit deux ans et demi du fruit du plus grand des crimes que l'Angleterre eût encore vus, tout accoutumée qu'elle était à ces horreurs.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 117.

Comment vivrez-vous sans les caresses de votre mère auxquelles vous étes si accoutumée?

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Virginie.

Leur troupe n'étoit pas encore accoutumée

A la tempête de sa voix.

LA FORTAINE, Fables, III, 19.

Mon oreille, Seigneur, était accoutumée

Aux cris de la victoire et de la renommée.

Voltaine, l'Orphelin de la Chine, II, 6.

Avec la préposition à suivie d'un verbe :

Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres, qu'enfin nous nous déguisons à nous-mêmes.

LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, CXIX.

Je comprends l'ennui que vous donne mon départ; vous étiez accoutumée à me voir tourner autour de vous.

M=0 DE SÉVIGNÉ, Lettres, 10 octobre 1673.

Les peuples n'étoient pas encore accoutumés à mépriser l'autorité de l'ancienne Église, et la résorme, timide encore, révéroit les grands noms des Pères.

Bossurt, Histoire des variations des Églises protestantes, 1. III. n. 58.

Je ne m'en étonne pas; ils ne sont pas accoutumés à suivre la nature.

Finelon, Dialogues sur l'éloquence, IL

Il (le duc d'Orléans) était né ennuyé et il étoit si accontumé à vivre hors de lui-même, qu'il lui étoit insupportable d'y rentrer.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1725, t. XII, c. 15.

Encore si elles avoient la moindre modestie, cette soible image de la vertu pourroit plaire; mais non, les yeux sont accoutumés à tout voir, et les oreilles à tout entendre.

Montesquizu, le Temple de Gnide, c. 4.

L'innocence à rougir n'est point accoutumée.

Mouten, Don Garcie de Navarre, II, 5.

Avec la préposition de, suivie d'un verbe, ou, œ qui revient au même, avec la particule en.

Il firent l'arriere-garde mout bien et mout bel, come cil qui mout bien le savoient faire, quar bien en estoient acostumé.

VILLEHARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, CXLVI.

Et le dict en gaudissant, car ainsi estoit-il acoustumi de parler.

J'estoye ja accoustumé d'y aller sans congié.

Communes, Mémoires, I, 3; 6.

Beringhen.... n'étoit pas accoutumé de mentir.

M<sup>me</sup> DE MOTTEVILLE, Mémoires.

Pégase n'étoit pas accoutumé de faire avec moi de longues traites.

REGNARD, Voyage de Normandie.

Le soin qu'on eut de garnir la salle d'une foule de docteurs, moines mendiants, qui n'étoient pas accoutumés de s'y trouver en si grand nombre, fit dire à Pascal, dans ses Provinciales, « qu'il étoit plus aisé de trouver des moines que des raisons. »

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 37.

N'èrent pas bien Irois (Irlandois) armé Ne de combatre acostumé.

WACE, roman de Brut, v. 8317.

Le choix entre les locutions être accoutumé à, être accoutumé de, suivies d'un infinitif, est-il indifférent? Beaucoup l'ont pensé et parmi les exemples cités précédemment, un assez grand nombre sembleraient le prouver. D'autres ont distingué ces locutions par des nuances quelquefois subtiles et d'une évidence contestable. Peut-ètre doit on se réduire à remarquer que, dans un certain nombre de cas, la première, être accoutumé à se rapporte plutôt à une habitude que l'on prend, et la seconde, être accoutumé de, à une habitude prise.

Étre accoutume est quelquefois employé absolument dans des passages tels que les suivants :

Votre père vous tient dans ce lieu rensermée, Depuis un mois, et c'est pour étre accoutumée. Le Grand, l'Amour diable, sc. 1.

Nous étions élevés, accoutumés ensemble.

GRESSET, le Méchant, II, 7.

ACCOUTUMER est d'un continuel emploi comme verbe pronominal, et, sous cette forme, reçoit les mêmes régimes indirects;

Premièrement : des noms de toute sorte, de lieu, de personne, et surtout de chose;

Des noms de personne :

Le peuple voyant passer devant lui plusieurs personnes l'une après l'autre, ne s'accoutumoit à aucun d'eux.

Montesquieu, Grandeur des Romains, c. 11.

Le roi, qui ne pouvait d'abord s'accoutumer à elle (madame de Maintenon), passa de l'aversion à la confiance et de la confiance à l'amour.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, C. 27.

Bientôt on s'accoutume à ses maîtres nouveaux.

Voltaire, Irène, III, 6.

Des noms de chose, qu'il s'agisse d'objets matériels ou d'abstractions, de ce qui est en nous ou hors de nous.

Nulle chose ne se peut acoustumer au contraire de ce qu'elle a de nature,

Nicole ORESME, trad. d'Aristote, Ethique, 33.

Ne vous semble il pas que ce soit chose singulièrement recommandable, que de s'accoustumer à l'humanité?

ANYOT, trad. de Plutarque, OEuvres morales, S'il est loysible de manger chair, XII.

Il (César) fait diverses tentatives pour voir si les Romains pourroient s'accoutumer au nom de roi.

Bossuar, Discours sur l'histoire universelle, III, 7.

A force de voir tous les jours les mêmes choses, l'esprit s'y accoutume aussi bien que les yeux.

FineLon, Existence de Dieu, I, 1.

Nous avons tous repris courage; ou l'on s'est accoutumé à son malheur, ou l'espérance nous soutient le cœur.

Mon Dieu, ma fille, que je m'accoutume peu  $\dot{a}$  votre absence!

Faites vous envoyer promptement les fables de la Fontaine, elles sont divines.... C'est une manière de narrer et un style à quoi l'on ne s'accoutume point.

On s'accoutume quelquefois trop aux meilleures choses; on en sent mieux le prix en s'en éloignant un peu.

M<sup>me</sup> Dz Sávioná, Lettres, 1<sup>er</sup> août 1667; 3 juillet 1675; 20 juillet 1679; 30 mai 1687.

On s'accoutume à la beauté; mais on ne s'accoutume point à la sottise tournée du côté du faux. (Parlant de madame de Fontanges.)

Mme DE CAYLUS, Souvenirs.

L'on s'accoutume difficilement à une vie qui se passe dans une antichambre.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 8.

On s'accoutume à sa prospérité propre et on y devient insensible: mais on sent toujours la joie d'être l'auteur de la prospérité d'autrui.

Massillon, Petit Caréme, IVe dimanche.

Les hommes s'accoutument à tout et à la servitude même, pourvu que le maître ne soit pas plus dur que la servitude.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, XV, 16.

On ne la sentoit occupée que de son visage, occupée

avec reflexion; elle se songent qu'à lui : elle se pouvoit DOS S'Y accoutumer.

Avec le temps tout fut tranquille: on s'accontuna au concordat comme s'il avait tonjours existé.

Je suis accontume a mes maux, et je ne puis m'accontumer aux siens.

VOLTAGES, Essei sur les memers, c. 138 : Lettres, 3 avril 1-5a.

Patience: a ta face on s'accontumera.

Durrouceus, le Glorious, L. 3.

S'accourtmen à se construit, en second lieu, souvent avec un verbe.

Ils s'exercitent à parier devant que de s'estre accoustemes à escouter.

> Auror, trai, le Plutarque, Olluvres mereles : Comment il fault ouir. V.

Ne failles, mes chères amours, à venir au jour que m'aves promis. Plus je vas en avant, et moins je m'accoustume a supporter l'absence.

HERRE IV. Lettres, 16 avril 1593 (Voir Lettres missives de Henri IF, t. III, p. 756).

Vieillir, c'est s'accontumer à mourir.

Du VAIR, de la constance et consolation es calamiten publiques, L.

Je vous avoue de bonue foi, ma petite, que je ne puis du tout m'accountemer à vous savoir à deux cents lieues de moi.

Mme de Saviane, Lettres, 11 mars 1671.

L'homme s'est accontume à n'épargner plus la vie de aca semblables.

Humust, Disquers sur l'histoire universelle, II, 1.

Il s'émit accoutante à combattre sans colère, à vaincre anna ambition, à triompher saus vanité, et à ne suivre pour règle de ses actions que la vertu et la sagesse.

Fraculta, Oraison fundère de Turenne.

Lau l'apen furent nouvent obligés de quitter Rome demula l'uneitune attiele, auit pour les révoltes des Romains qui no ponyulent a movemmer à les reconnoître pour seiguerre, suit par les schience des anti-papes.

FINING, Histoire evolésiastique, 4º disc.

Hien n'est plus houseux que de ... s'accoutumer à parter le jong du Seignem.

Messerrun, Avent, Délai de la conversion, I.

A non-musique un le rot ctott, à Versailles, mademoi-

selle de Melun, qui s'accoutumoit à n'être plus si polie, se trouva la première après la dernière duchesse.

Cétoit (Bellesbat) une manière d'éléphant pour la figure, une espèce de bœuf pour l'esprit, qui s'étoit accoutumé à se croire courtisan.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1698, t. II, c. 13; 1706, t. V, c. 4.

Un souverain qui s'étoit accoutumé depuis longtemps à être homme.

FORTEBELLE, Éloge du czar Pierre.

Quoi que l'on puisse dire, vous lasserez les caquets, vous fatiguerez la médisance, et l'on s'accoutumera insensiblement à vous confondre avec les femmes de qualité. LE SAGE, Turcaret, I, 1.

On s'accoutume aisément à me voir, j'en ai l'expérience; essayea-en.

MARIVAUX, l'Épreuse, sc. 2.

Il est bon de s'accoutumer à se passer des hommes. VOLTAIRE, Lettres, 26 mars 1754.

Bien des choses ne sont impossibles que parce qu'on s'est accoutumé à les regarder comme telles.

Ductos, Considérations sur les mœurs, c. 2.

Mon Dieu! comme on s'accoutume sacilement à être riche. PICARD, les Marionnettes, II, 7.

Ah! ma sœur, puisqu'enfin mon destin éclairci Veut que je m'accoutume à vous nommer ainsi. P. CORNEILLE, Héraclius, III, 1.

Et saute d'encenseurs pour les désauts qu'ils ont, lls s'accoutumeroient à se voir tels qu'ils sont. Boursault, Ésope à la ville, III, 4.

Au lieu de s'accoutumer à, on a dit autrefois. mais rarement, s'accoutumer de.

Thomas Corneille blame cette construction dans le premier des exemples qui suivent :

Il vous importe de vous accoutumer de bonne heure de hair l'injustice.

Vorruns, Lettres, IX.

Il (l'homme) s'est accoutumé d'en parler (des passions) comme du ciel, des astres, et de tout ce qui est hors de nous. FLEURY, Du choix des études, c. 19.

On s'accoutume de donner, comme le monde, à toutes ces passions (la mollesse, l'oisiveté), des noms adoucis. Massillon, Conférences, Fuite du monde.

avec réflexion; elle ne songeoit qu'à lui; elle ne pouvoit pas s'y accoutumer.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. V.

Avec le temps tout fut tranquille: on s'accoutuma au concordat comme s'il avait toujours existé.

Je suis accoutumé à mes maux, et je ne puis m'accoutumer aux siens.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 138; Lettres, 3 avril 1752.

Patience; à ta face on s'accoutumera.

DESTOUCHES, le Glorieux, I, 3.

S'ACCOUTUMER  $\hat{a}$  se construit, en second lieu, souvent avec un verbe.

Ils s'exercitent à parler devant que de s'estre accoustumez à escouter.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales: Comment il fault ouir, V.

Ne faillés, mes chères amours, à venir au jour que m'avés promis. Plus je vas en avant, et moins je m'accoustume à supporter l'absence.

HENRI IV, Lettres, 16 avril 1593 (Voir Lettres missives de Henri IV, t. III, p. 756).

Vieillir, c'est s'accoutumer à mourir.

Du VAIR, de la constance et consolation es calamitez publiques, I.

Je vous avoue de bonne foi, ma petite, que je ne puis du tout *m'accoutumer à* vous savoir à deux cents lieues de moi.

Mme de Sévigné, Lettres, 11 mars 1671.

L'homme s'est accoutumé à n'épargner plus la vie de ses semblables.

BOSSUET, Discours sur l'histoire universelle, II, 1.

Il s'étoit accoutumé à combattre sans colère, à vaincre sans ambition, à triompher sans vanité, et à ne suivre pour règle de ses actions que la vertu et la sagesse.

Flicaux, Oraison funèbre de Turenne.

Les Papes furent souvent obligés de quitter Rome depuis l'onzième siècle, soit pour les révoltes des Romains qui ne pouvoient s'accoutumer à les reconnoître pour seigneurs, soit par les schismes des anti-papes.

FIRURY, Histoire ecclésiastique, 4º disc.

Rien n'est plus heureux que de ... s'accoutumer à porter le joug du Seigneur.

Massillon, Avent, Délai de la conversion, I.

A une musique où le roi étoit, à Versailles, mademoi-

selle de Melun, qui s'accoutumoit à n'être plus si polie, se trouva la première après la dernière duchesse.

C'étoit (Bellesbat) une manière d'éléphant pour la figure, une espèce de bœuf pour l'esprit, qui s'étoit accoutumé à se croire courtisan.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1698, t. II, c. 13; 1706, t. V, c. 4.

Un souverain qui s'étoit accoutumé depuis longtemps à être homme.

FONTENELLE, Éloge du czar Pierre.

Quoi que l'on puisse dire, vous lasserez les caquets, vous fatiguerez la médisance, et l'on s'accoutumera insensiblement à vous confondre avec les femmes de qualité.

LE SAGE, Turcaret, I, I.

On s'accoutume aisément à me voir, j'en ai l'expérience; essayez-en.

MARIVAUX, l'Épreuse, sc. 2.

Il est bon de s'accoutumer à se passer des hommes.

Voltaire, Lettres, 26 mars 1754.

Bien des choses ne sont impossibles que parce qu'on s'est accoutumé à les regarder comme telles.

Duclos, Considérations sur les mœurs, C. 2.

Mon Dieu! comme on s'accoutume facilement à être riche.
PICARD, les Marionnettes, II, 7.

Ah! ma sœur, puisqu'enfin mon destin éclairci Veut que je *m'accoutume à* vous nommer ainsi. P. Conneille, *Héraclius*, III, 1.

Et faute d'encenseurs pour les défauts qu'ils out, lls s'accoutumeroient à se voir tels qu'ils sont.

BOURSAULT, Ésope à la rille, III, 4.

Au lieu de s'accoutumer à, on a dit autrefois, mais rarement, s'accoutumer de.

Thomas Corneille blame cette construction dans le premier des exemples qui suivent :

Il vous importe de vous accoutumer de bonne heure de hair l'injustice.

Vorrune, Lettres, IX.

Il (l'homme) s'est accoutumé d'en parier (des presions) comme du ciel, des astres, et de tout ce qui est hors de nous.

FLEURY, Du chois des études, à lieu ...

On s'accoutume de donner, comme le monde ces passions (la mollesse, l'oisiveté), des p

On a dit aussi s'accoutumer avec :

Il faut s'accoutumer de bonne heure avec ces sortes d'idées, si l'on veut se les rendre familières.

CONDITILAC ....

S'ACCOUTUMER n'a pas toujours pour sujet un nom de personne, mais un nom de chose désignant la personne.

Je jouirai longtemps de ses chers entretiens; Ses yeux même pourront s'accoutumer aux miens. J. RACINE, Bérénice, III, 2.

Descends du haut des cieux, auguste Vérité... Que l'oreille des rois s'accoutume à t'entendre. Voltaine, la Henriade, I.

S'accoutumer à est quelquesois remplacé par des expressions de ce genre, accoutumer ses yeux, ses oreilles, son esprit, etc. à.

Vous devez... accoutumer votre esprit à rechercher les effets dans leurs causes les plus éloignées.

Bossuer, Discours sur l'histoire universelle, III, 2.

Et je prendrai le soin d'accoutumer ma bouche A ne plus vous nommer que Monsieur de la Souche. Molière, l'École des femmes, I, 1.

Je prends tout doucement les hommes comme ils

J'accoutume mon ame à souffrir ce qu'ils font.

Le même, le Misanthrope, I, I.

En certains cas S'ACCOUTUMER peut être employé absolument.

Un peu de hardiesse, et songez à répondre résolument sur tout ce qu'il pourra vous dire. — Je ferai du mieux que je pourrai. — Çà, essayons un peu, pour vous accoutumer.

Molière, les Fourberies de Scapin, I, 3.

Il semble que le verbe accoutumen ne doive avoir pour régimes directs, à l'actif, pour sujets, au passif, que des noms désignant directement ou indirectement des personnes. En certains cas, cependant, par extension, ou par figure, ces noms ont pu désigner soit des abstractions personnisiées, soit même des objets matériels.

C'est bien de l'office au bailli qu'il vende les rentes et les issues de la terre (de) son seigneur selonc ce qu'elles sont accoustumées à vendre, si mix ne les peut vendre.

BEAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, I, 17.

Nous l'avons toujours vue (Anne d'Autriche) recevoir d'un visage égal les peines qui sont accoutumées de troubler tous les autres.

Mme DE MOTTEVILLE, Mémoires, année 1651.

Lorsque nous sommes transportés dans un autre pays, nous devenons malades. Les liquides étant accoutumés à une certaine consistance, les solides à une certaine disposition, tous les deux à un certain degré de mouvement, n'en peuvent plus souffrir d'autre et ils résistent à un nouveau pli.

Montesquieu, Lettres persanes, CXXI.

Au xvi° siècle, par un usage qui a complétement cessé depuis le siècle suivant, ACCOUTUMER a quelquefois en pour régime direct le nom de la chose à laquelle il s'agit de s'accoutumer. On a dit accoutumer une chose, pour s'accoutumer à une chose, la prendre en habitude, se la rendre familière. Cette manière de s'exprimer n'est pas sans rapport avec l'emploi actif que fait Montaigne de quelques verbes neutres, disant par exemple, jouir la vie.

Ce povre Roy persecuté de ses propres, avoit ja accoustumé ses ayses et ses plaisirs, douze ou treize ans, plus que prince qui ait vescu de son temps.

COMMYNES, Mémoires, III, 5.

D'autant qu'ils (les jeunes chiens) ne sont point enfermez... qu'ils accoustument le froid, la pluye, et tout mauvais temps.

... Le valet de chiens... doit les mener sur le bord de quelque riviere ou estang... puis les porter bien avant pour les apprendre à nager et accoutumer l'eau.

J. DU FOUILLOUX, la Vénerie, c. 10; 13.

Ostons luy l'estrangeté, prattiquons le, accoustumons le (la mort considérée comme un ennemi).

Nous nous durcissons à tout ce que nous accoustumons.

MONTAIGNE, Essais, I, 19; III, 9.

Ceux qui n'ont pas accoutumé la mer, pâlissent même en temps calme, quand on lève l'ancre, et les matelots rient durant la tempête.

CHARRON, De la Sagesse, II, 7.

En toutes ces choses, il n'y a que continuer: les canonnades et arquebuzades estonnent ceux qui ne les ont pas accoustumées, mais après qu'on les a ouyes souffler aux oreilles, on ne s'en soucie pas tant.

MONTLUC, Commentaires, VII.

Ceux qui n'ont pas accoustumé une viande, la treuvent au commencement d'un goust fascheux qui peu à peu se rend agréable par l'usage.

D'URFE, l'Astrée, part. I, liv. VI.

La rigueur de la neige estoit si excessive à qui ne l'avoit pas accoutumée, que plusieurs en transirent de froid.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, VII, 3.

On a dit, à la même époque, dans la même forme de construction, accoutumer une personne, pour la fréquenter.

J'ay veu feu monsieur de Savoye qui avoit accoustumé l'Empereur, le roy d'Espagne et veu tant de grands, la craindre et la respecter (Catherine de Médicis) plus que si ce fust esté sa mère.

BRANTÔME, Vies des dames illustres, Catherine de Médicis.

Ainsi que d'autres verbes, ACCOUTUMER, quoique verbe actif, a été autrefois employé comme verbe neutre, au sens de être accoutumé, s'accoutumer.

Il apartient au bailli savoir qui avocas aecoustument à pledier par devant lui.

BRAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, V, 19.

Le principal du revenu du pays est le cotton et la sesame, qu'ilz sement au mois de juing. Je ne fais doubte que qui accoustumeroit d'en semer en France, qu'elle n'y peust aussi bien venir qu'en Asie.

Pierre Balon, Singularitez et choses memorables de divers pays estranges, II, 1.

Lors accoutument-ils de gouter le bien de la vertu.

Moner, Dictionnaire.

ACCOUTUMÉ, ÉE, participe.

Comme on dit, au passif, être accoutumé à, être accoutume de, on dit aussi, adjectivement, accoutume à, accoutume de;

Accoutume à, suivi d'un nom de chose :

Les François dégoutés de leurs fainéants et accoutumés

depuis tant de temps à la maison de Charles Martel féconde en grands hommes...

Bossuer, Discours sur l'histoire universelle, 1, 11.

Vous êtes trop bonne de me souhaiter du monde; il ne m'en faut point : me voilà accoutumée à la solitude. M<sup>me</sup> de Sévioné, Lettres, 13 juin 1680.

Se couvrir d'un cilice, marcher pieds nus, jeuner rigoureusement, chanter la nuit au chœur dans une langue inconnue, tout cela ne rebuta point une femme (madame de la Vallière) accoutumée à tant de gloire, de mollesse et de plaisirs.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 26.

Avoir pénétré dans ces vastes déserts, dans ces solitudes immenses, où l'on trouve à peine quelques vestiges de l'homme, où la nature, accoutumée au plus profond silence, dut être étonnée de s'entendre interroger pour la première fois.

Buffon, Réponse à M. de la Condamine.

Une âme accoutumée aux grandes actions Ne se peut abaisser à des soumissions.

P. CORNELLE, le Cia, II, 7.

Au plaisir de vous voir mon âme accoutumée Ne vit plus que pour vous...

J. RACINE, Bérénice, III, 5.

Médicis la reçut avec indifférence (tête de Coligny), Sans paraître jouir du fruit de sa vengeance, Sans remords, sans plaisir, maîtresse de ses sens, Et comme accoutumée à de pareils présents. Voltaire, la Henriade, II.

Accoutumé à, suivi d'un nom de personne :

Quoiqu'ils (la princesse de Montpensier et le duc de Guise) ne se fussent point parlé depuis longtemps, ils se trouvèrent accoutumés l'un à l'autre, et leurs cœurs se mirent aisément dans un chemin qui ne leur étoit pas inconnu.

Mme DE LA FAYETTE, la princesse de Montpensier.

Leurs maîtresses (des filles esclaves) une fois accoutumées à elles, ne s'en défont presque jamais.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, CXIV.

ACCOUTUMÉ à, suivi d'un verbe :

J'ay une ame libre et toute sienne, accoustumée à se conduire à sa mode.

MONTAIGNE, Essais, II, 17.

:

L'homme accoutumé à croire divin tout ce qui étoit puissant, comme il se sentoit entraîné au vice par une force invincible, crut aisément que cette force étoit hors de lui, et s'en fit bientôt un dieu.

BOSSUET, Discours sur l'histoire universelle, II, 3.

Les Romains, aceoutumés à se jouer de la nature hus maine dans la personne de leurs enfants et de leurs esclaves, ne pouvoient guère connoître cette vertu que nous nommons humanité.

MONTESQUIRU, Grandeur des Romains, c. 15.

Vous irritez un roi dont vous voyez l'armée Nombreuse, obéissante, à vaincre accoutumée. P. Correlle, Nicomède, III, 2.

ACCOUTUMÉ de, suivi d'un verbe.

... Bussy le clerc, petit procureur, accoustumé d'être prosterné à genoux devant la cour de parlement.

Satyre Ménippée, Harangue de M. d'Aubray.

C'est une fille accoutumée de vivre de salade.

Molière, l'Avare, II, 6.

Accoutumé d'apercévoir de loin les objets.

J.-J. ROUMEAU, Émile, I.

Le Parthe accoutumé de fuir en combattant. Sagnais, trad. de l'Énéide.

On a dit quelquefois accoutumé avec, de même que s'accoutumer avec.

Crois-tu donc qu'avec nous ton cœur accoutumé Puisse ainsi s'arracher aux délices qu'il aime. L. Racine, la Grace, III.

ACCOUTUMÉ, dans la même acception, a formé avec d'autres prépositions, dans, parmi, etc., des constructions que ne recommandaient point des exemples de grande autorité et que l'usage n'a point maintenues.

Ce fer accoutumé parmi les grands desseins.

Du Ryza, Thémistocle, III, 1.

... Dans la tendresse un cœur accoutumé.
QUINAULT, Amalasonte, V, 2.

Accoutumé s'est dit, au mème sens, absolument.

Je trouve plaisant que madame de Bagnols, qui a laissé

ce petit garçon ensant, le retrouve un homme de guerre, tout accoutumé, tout délibéré, tout hardi, qui se jette à son cou et qui l'embrasse.

Mme DE SEVIGNÉ, Lettres, 5 juin 1689.

ACCOUTUMÉ se dit en outre, adjectivement, des choses dont on a l'habitude, qui sont devenues habituelles.

..... C'est chose assez acoustumée que après le decez de si grans et puissans princes les mutations sont grandes, et y ont les ungz pertes et les aultres gaingz.

COMMUNES, Mémoires, prologue.

Toutesfois ils les payerent (les fouaces) au prix accoustumé.

RABELAIS, Gargantua, I, 25.

Les juges seigneurs et dames arrivez sur le lieu, commencea le bon chevalier sans paour et sans reprouche le pas en la manière acoustumée.

Le loyal Serviteur, c. 10.

Par le commun train des choses, tu vis pieça par faveur extraordinaire. Tu as passé les termes accoustumés de vivre.

Rencontrant la dixième légion (César), il n'eut loisir de leur dire, sinon qu'ils eussent souvenance de leur vertu accoustumée.

MONTAIGNE, Essais, I, 19; II, 34.

Les enfants reçoivent un très grand dommage au changement de l'aliment ja accoustumé en un estranger.

CHARRON, De la Sagesse, III, 14.

Chose accoustumée n'est pas trop prisée.

COTGRAVE, Dictionnaire.

Qu'est-ce que nos principes naturels, sinon hos principes accoutumés?

PASCAL, Pensees, part. I, art. VI, § 19.

A peine sommes-nous échappés d'un péril de mort qu'au lieu de rendre grâces au Ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez tout de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies accoutumées.

Molière, le Festin de Pierre, II, 2.

J'ai encore acheté plusieurs terres, à qui j'ai dit, à la manière accoutumée, je vous fais parc.

Mme DE Savigné, Lettres, 20 mai 1667.

Quoique je me porte présentement assez bien, je ne suis pas entièrement rétabli dans toutes mes forces accoutumées.

RANCÉ, Lettres, 1er nov. 1670.

L'armée que Julien mena contre les Perses fut poursuivie, dans sa retraite, par des Arabes à qui il avoit refusé le tribut accoutumé.

Montesquieu, Grandeur des Romains, c. 18.

C'est ma manière acoustumée, Ch. D'ORLÉANS, Balade: Je qui suis fortune nommée.

Reprends auprès de moi ta place accoutumée.

Adieu, pour observer la forme accoutumée,

Je te vais de ma main présenter à l'armée.

P. CORNELLE, Cinna, V, 3; Othon, III, 4.

Sortez! que le sérail désormais soit fermé

Et que tout rentre ici dans l'ordre accoutumé,

J. RACINE, Bajazet, II, 2.

Trouvez-vous au conseil à l'heure accoutumée.

Boursault, Ésope à la cour, I, 2.

C'est l'inconstante renommée,
Qui, sans cesse les yeux ouverts,
Fait sa revue accoutumée
Dans tous les coins de l'univers.

J.-B. ROUSSEAU, Odes, III, 2.

En ce sens, ACCOUTUMÉ, comme le notus des Latins, s'est quelquefois appliqué, particulièrement chez les poëtes, aux choses que l'habitude rend agréables et chères.

> Je n'ay de vous un seul petit message, Plus ne vous vois aux lieux accoutumés. Cl. Manor, Élégies, I, 9.

J'ai cru remplir au chœur ma place accoutumée.

Bolleau, le Lutrin, IV.

Soit que dans le courant du fleuve accoutumé En frissonnant, il plonge.....

Chacun retrouve là ses passe-temps chéris, Son meuble accoutumé, ses livres favoris.

Delille, les Jardins, I; l'Homme des champs, I.

On trouve, dans un ancien lexique, cette locution :

C'est une chose accoustumée de faire.

Rob. Estienne, Dictionnaire fr.-lat.

Accourumé s'emploie d'une manière analogue, même en parlant des personnes.

Au milieu d'un petit nombre de témoins domestique àccoutumés, le personnage cesse et l'homme prend sa pla Massitton, Oraison funèbre de Madame.

Cet emploi du participe ACCOUTUMÉ a donné l à la locution avoir accoutumé qu'on peut d'aille rapporter à l'emploi, mentionné plus haut, d'ACCO TUMER, comme verbe neutre, même aux temps simpl

Le plaisir du Roy avoit esté que fusse vestu pareil luy, ce jour : Il avoit accoustumé, de longtemps, d' avoir quelcun qui s'habilloit pareil de luy souvent.

COMMYNES, Mémoires, IV, 10.

(César) avoit accoustumé de dire qu'il aimoit mieux victoire qui se conduisoit par conseil que par force. Montaigne, Essais, II, 34.

Ce docteur en langue vulgaire avoit accoutumé de di que depuis tant d'années il travailloit à dégasconner cour et qu'il n'en pouvoit venir à bout.

BALZAC, Socrate chrestien, Xo disc.

L'Amour a accoutumé de prêter toutes ses joyes que grosses usures.

VOITURE, Histoire d'Alcidalis et de Zélide.

Environ ce temps-là écheut la solennité des jeux la thmiens, que la Grèce a accoustumé de célébrer avec un concours et une affluence incroyable de peuple. VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, IV, 5.

Ils n'ont pas accoutumé de voir ainsi en détail.

Pascal, Pensées, art. X.

Je n'ai point accoutumé de dissimuler mes défauts.

P. Cornella, Examen d'Horace.

Allez, monsieur, on voit bien que vous n'avez point accoutumé de parler à des visages.

Molikne, le Malade imaginaire, III, 6.

Le secret n'est pas si rare qu'on le croit entre des gen qui ont accoutumé de se mêler de grandes affaires.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, liv. I, année 1643.

Il savoit mille choses (Louis XIII) auxquelles les esprits mélancoliques ont accoutumé de s'adonner.

Mme DE MOTTEVILLE, Mimoires.

Le roi l'avoit aimé (le maréchal de Saint-André) disle temps qu'il étoit dauphin; et depuis, il l'avoit fait maréchal de France, dans un âge où l'on n'a pas encore tumé de prétendre aux moindres dignités.

Mme DE LA FAYETTE, la Princesse de Clères, In part.

ne d'un homme vivant lui étoit odieuse, comme re offense les yeux des animaux qui ont accoune sortir de leurs retraites que pendant la nuit. Féneron, Télémaque, XVIII.

duc de Nevers avoit accoutumé de partir pour e la même manière dont on va souper à ce qu'on aujourd'hui une guinguette.

Mme DE CAYLUS, Souvenirs.

t le chemin qu'ont accoutumé de tenir ceux qui afa tyrannie.

VERTOT, Revolutions romaines, liv. VII.

cat ou conseil qu'on avait accoutumé de donner usés.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 42.

is été touché n'ayant pas accoutumé d'être traité étement par des gens en place.

J. J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, liv. XII.

ierges avaient accoutumé de laver leurs robes d'é-

CHATEAUBRIAND, Atala.

colère du roi, comme dit Salomon, t terrible, et surtout celle du roi Lion ; is ce cerf n'avoit pas accoutumé de lire, La Fontaine, Fables, VIII, 14.

r accoutumé, dans les exemples suivants, struit également avec un infinitif, mais sans nédiaire de la préposition de.

On lui fist les mêmes honneurs qu'on a accousre aux plus grands princes.

BRANTÔME, Vies des capitaines illustres, disc. 6.

oujours oy dire que les sages ont accoustumé s'acler au temps.

P. LARIVEY, le Laquais, IV, 5.

ir aussi il (le temps) a accoutumé feu d'amour tant soit-il allumé,

LOUISE LABÉ, Élégies, III.

r accoutumé peut se dire quelquefois des inanimées, des choses abstraites. Il n'en est si selon Bouhours (Remarques sur la langue se) de avoir coutume, qui ne se dit que des nes. Le temps qui a accoutumé de meurir toute chose.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Consolation à
Apollonius.

Comme les raions du soleil, qui vagans à leur naturelle liberté, eschauffent doucement et tièdement, s'il sont recueillis et remis au creux d'un miroir ardent, bruslent et consument ce qu'ils avoient accoustumé de nourrir et vivisier.

CHARRON, De la Sagesse, I, 18.

Mes révérends pères, mes lettres n'avoient pas accoutumé de se suivre de si près, ni d'être aussi étendues. Pascat, Provinciales, XVI.

Ce défaut n'a pas accoutumé de passer pour un défaut.

P. CORNEILLE, Examen de Clitandre.

Ce n'est pas seulement une belle mère que je regrette, ce nom n'a pas accoutumé d'imposer toujours; c'est une amie aimable et solide, une société délicieuse.

M. DE GRIGNAN, Lettre du 23 mai 1690; à M. de Coulanges.

Les figures avoient un grand pouvoir sur l'esprit de madame de Montespan, ou, pour mieux dire, elle comptoit infiniment sur l'impression qu'elles ont accoutumé de faire sur le commun des hommes et les effets qu'elles produisent. C'est sans doute par là qu'elle eut tant de peine à pardonner à mademoiselle de Blois d'être née aussi désagréable.

MIDE CAYLUS, Souvenirs.

Avoir accoutumé s'est aussi employé absolument.

L'escarmouche se dressa.... après que noz suisses eurent, comme ils ont accoutumé, baisé la terre.

Min DU BELLAY, Mémoires, liv. III, ann. 1528.

La fortune me favorisa en cette occasion plus qu'elle n'avoit accoutumé.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, année 1643.

On lui voyoit à tous momens joindre les mains (Louis XIV mourant), et on l'entendoit dire les prières qu'il avoit accoutumé en santé.

Saint-Simon, Mémoires, 1715, t. XII, c. 29.

Je remarquai que ses regards s'attachoient sur moi d'une autre façon qu'ils n'avoient accoutumé.

PRÉVOST, Manon Lescaut, Ire part.

Saint-Valentin, quand vous venez, En carême, au commencement, Receu ne serez vrayement Ainsi que acoustumé avez.

Cu. D'ORLEANS, Chansons. Saint Valentin quand vous venez.

Cette forme, avoir accoutumé a vieilli, et ce n'est pas sans égard à ce qu'elle offre d'antique ou de suranné qu'il en a été fait usage dans le passage suivant :

Enjoint à tous régents, maîtres-ès-arts et professeurs, d'enseigner comme ils ont accoustumé.

BOILEAU, Arrêt burlesque.

Étre accoutumé, avoir accoutumé s'est dit sous une forme impersonnelle.

En leurs terres n'est-il mie acoustumé que il le facent. VILLEHARDOUIN, Conqueste de Constantinoble, XCIV.

Si, comme il est accoutumé.

Joinville, Histoire de saint Louis.

Il n'a pas accoutumé de faire si chaud en ce mois-ci.

Dictionnaire de l'Académie.

Du participe ACCOUTUMÉ, pris dans le sens habituel, s'est formée la locution familière, à l'accoutumée, laquelle signifie Selon la coutume, selon l'usage, à l'ordinaire.

Le Roy pour ce départ (du duc d'Alençon), ne monstra pas meilleur visage au Roy (de Navarre), mon mary; mais, en faisant aussi peu d'estat qu'à l'accoustumée, le tenoit toujours de mesme façon.

MARGUERITE DE VALOIS, Mémoires, année 1575.

Ceste femme commença à l'accoustumée de crier et de tempester.

G. BOUCHET, Serées, 3e serée, des femmes et des filles.

Le Pape a encores la goutte, et ne donna point d'audience hier Vendredy: mais je fus vers Messieurs ses nepveux à l'accoustumée.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. III, lettre 96.

Le Parlement de Rouën, se roidissant à l'accoustumée contre son Seigneur souverain, fit exécuter à mort, le 7 d'Avril, quelques prisonniers serviteurs du Roy.

MATTHIEU, Histoire des derniers troubles de France, V.

Je n'avois point de patience que je ne vinsse retrouver ma chère rivière; le long de laquelle me promenant un jour à l'accoutumée..... j'aperçus, etc.

BALZAC, le Prince, Avant-propos.

Hé! dites-moi de grâce, de quels breuvages usez-vous pour faire de si plaisans songes? Moi, dit Francion, je bois à l'accoutumée du meilleur vin que je puisse trouver. Soret, Francion, III.

Il vit que le visage de Laban étoit autre qu'à l'accoutumée.

Bossuer, Politique tirée de l'Ecriture sainte, liv. V. art. 2.

On prit en cet ordre le chemin de la terrasse jusqu'à la salle des Suisses, au bas de laquelle se trouva la députation du parlement, de quatre présidens à mortier et de quatre conseillers, à l'accoutumée.

SAINT-SIMON, Memoires, 1718, t. XVII, c. 7.

Cette locution s'est quelquefois modifiée, par l'addition du pronom personnel, à son accoutumée, à mon accoutumée, etc.

Lesdiguières, à son accoutumée, usa fort modérément de sa victoire.

Mézenay, Histoire de France, Henri III, ann. 1586.

Vous le trouverez (un courrier extraordinaire), je m'assure, assez important pour donner à votre accoutumée une singulière application à la ponctuelle exécution de mes ordres.

Louis XIV à l'archevêque d'Embrun, 8 février 1665. (Voy. Négociations relatives à la succession d'Espagne, t. L. p. 333.)

A monsieur Licidas, à son accoutumée Substitut de la Renommée.

Boursault, le Mercure galant, V. 4.

# ACCOUTUMANCE, s. f.

Autrefois accoustumance, acoustumance, acos-TUMANCE, ACOUSTUMANCHE, ACOSTOMANCE, ACOUS-TUME, etc. (Voyez le *Glossaire* de Sainte-Palaye et les exemples ci-après.)

Action de s'accoutumer, de s'habituer à faire ou à souffrir quelque chose; par suite, Coutume, habitude.

Ces mots, toutesois, ne sont pas entièrement synonymes d'accoutumance, lequel exprime proprement les actes qui mènent à la coutume, à l'habitude. C'est une observation faite bien des fois, entre autres par Vaugelas (Remarques sur la langue francoise) qui regrettait que, de son temps, un caprice de l'usage cût fait vieillir accoutumance; par Bouhours (Remarques nouvelles sur la langue françoise), qui applaudissait au rétablissement de ce mot; par beaucoup d'écrivains et de lexicographes, lesquels, depuis, n'ont pas fait difficulté de l'employer, ou de le recommander, bien qu'il fût de nouveau tombé dans une sorte de désuétude imméritée.

ACCOUTUMANCE a été autrefois fort usité au pluriel.

(Urbain VI) voulut... retrencher aux cardinaux plusieurs choses de leurs droiz et oster leurs acoustumences. FROMSART, Chroniques, liv. II, c. 48.

Convient que l'âme de l'auditeur soit préparée par bonnes accoustumances a ce que elle se delctte et esjoisse en bien.

Nicole Oazzaz, trad. d'Aristote, Ethique 325.

Ayant opinion que telles accoustumances nuysoient fort à un homme de guerre.

BRANTOME, Vies des capitaines illustres, disc. 13.

Les petits des ours et des chiens monstrent leur inclination naturelle: mais les hommes se jouant incontinent en des accoutumances, en des opinions, en des loix, se changent ou se déguisent facilement.

MONTAIGNE, Essais, I, 25.

A quoi nous tenans, tascherons de travailler en cest endroit si dextrement et diligement, sans altérer nos accoustumances, que puissions atteindre au but du bon mesnage.

Olivier DE SERRES, Théâtre d'agriculture, II, 6.

Il semble que plus tard le singulier d'ACCOUTU-MANCE se soit seul maintenu.

En attendant que le temps amene cette familière cognoissance et accoustumance qui rend à la fois doux ce qui de soy-même est beau et honeste.

AMNOT, trad. de Plutarque, OEuvres morales, Comment il fault ouir.

Entrant quelquesois aux Parlemens de Thoulouse et de Bourdeaus, despuis que je suz Lieutenant de Roy en Guyenne, je me suis cent sois estonné, comme il estoit possible, que tant de jeunes hommes s'amusassent ainsi dans un palais, veu que ordinairement le sang boult à la jeunesse. Je croy que ce n'est que quelque accoustumance.

MONTLUC, Commentaires, III.

J'ay veu un avengle en la maisou de vostre pere, qui scavoit aussi bien tous les chemins et destours de vostre

hameau et se conduisoit aussi bien par tout le logis que j'eusse sceu faire, ayant acquis cela par une longue accoustumance.

D'Unra, l'Astrée, part. II°, liv. V.

Sa voix estoit forte : il parloit très-haut et avoit pris cette accoustumance auprès de son père qui estoit sourd.

PATRU, Vie de d'Ablancourt.

Les actions les plus redoutables de la religion deviennent insensiblement pour nous, par une longue accoutumance, comme les actions les plus communes et les plus ordinaires de la vie.

MASSILLON, Conférences.

Soit habitude et accoutumance à un style qui est plus dans nos manières et plus à notre portée, nous ne pouvons gagner sur nous de préférer la sévère austérité de Démosthène à l'insinuante douceur de Cicéron.

ROLLIN, Traité des études, liv. IV, c. 1, § 4.

On dit aussi, absolument, accoutumance, l'accoutumance.

Le Deable est philosophe, il scet l'estat et la manière d'omme et sa complexion et en quel vice il est plus enclin ou par nature ou par accoustumance, et d'icelle partie il l'assault plus fort.

Le Ménagier de Paris, Ire distinction, 3º art., t. I. p. 56.

Or, l'un des aplus grands moyens pour divertir cette vicieuse passion, c'est l'accoustumance, si, commençants de loing, nous nous escercions à cette continence.

Anxor, trad. de Plutarque, OBuvres morales. De la curiosité.

Si nous considérons..... combien l'accoustumance hebete nos sens.

Et à une misérable condition, comme est la nostre, ça esté un très-favorable présent de la nature que l'accous-tumancs qui endort notre sentiment à la souffrance de plusieurs maux.

L'accoustumance est une seconde nature et non moins puissante.

MONTAIGHE, Essais, I, 22; III, 9; 10.

Maintenant recognois-je en moy n'y avoir plus grande tyrannie au monde pour faire trouver les choses bonnes, ou mauvaises, que *l'accoustumance*.

Est. Pasquier, Lettres, XIX, 9.

L'accoutumance fait cesser l'admiration.

MALBERBE, Lettres à Peiresc, VII, 1606.

... Sentons bien que les accidents mesmes que nous avons craint... s'adoucissent par l'usage et par l'accoustumance.

Du VAIR, De la constance et consolation ez calamitez publiques, liv. I.

L'effet de l'accoutumance est de changer nos idées, de les rendre plus superficielles et plus confuses, et de faire que l'esprit s'y applique plus légèrement.

NICOLE, du Jugement, liv. II.

La capacité de l'esprit s'étend et se réserve par l'accoutumance.

Logique de Port-Royal, Ier discours.

La jeunesse change ses goûts par l'ardeur du sang et la vieillesse conserve les siens par l'accoutumance.

LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, CIX.

L'accoutumance nous ôte ce qu'il y a de plus vif dans le sentiment.

Bossurr, Sermons. Sur le mystère de la sainte Trinité.

Cette âme qui s'est déjà familiarisée avec les ténèbres que l'accoutumance lui rend douces.

MASCARON, Oraison fundbre d'Henriette d'Angleterre.

Ces opéras dûrent même se soutenir après lui par l'habitude et la tradition, l'oreille étant de tous les sens le plus docile à *l'accoutumance* et le plus rebelle à la nouveauté.

LA HARFE, Cours de littérature, c. VI, sect. 4, De l'opéra italien.

Il ne s'en pooit pas tenir Qu'il ne luy portast reverence Par la force d'accoutumance, Roman de la Rose, v. 6268.

Ainsi m'est-il; ce vient d'accoutumance. Charles d'Orléans, Rondel. En mes païs...

Le long usaige et dure accoustumance
Armoient leur cueur de telle patience.
Cl. Marot, Opuscules, Douleur et Volupté.

Le premier qui vit un chameau,
S'enfuit à cet objet nouveau;
Le second s'approcha; le troisième osa faire
Un licou pour le dromadaire.
L'accoutumance ainsi nous reud tout familier.
LA FORTAINE, Fables, IV, 10.

Le substantif ACCOUTUMANCE a dû participer aux formes de construction usitées pour le verbe accoutumer.

Ainsi, on a dit accoutumance à suivi soit d'un nom, soit d'un verbe.

L'accoustumance à porter le travail est accoustumance à porter la douleur.

Montaigne, Essais, I, 25.

Une longue accoutumance à aimer madame de Montglas et à en être aimé m'obligeoit de me flatter de l'espérance de la pouvoir faire revenir à moi.

Bussy-Rabutin, Lettre du 25 décembre 1667 au R. P. D. Come.

Un esprit abattu et comme dompté par l'accoutumance au joug, n'oseroit plus s'enhardir à rien.

BOILEAU, trad. du Traité du sublime, XXXV.

On a dit aussi, de mème, accoutumance de.

Cela doncques sussise, quant à ce poinct de l'accoustumance et de la diversité de nourriture.

Tout ainsi comme ceulx qui ont esté longuement enferrez par les pieds, quand on vient à les deslier, pour l'accoustumance d'avoir eu si longuement les fers aux pieds, ne peuvent marcher.....

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Comment il faut nourrir les enfans, VI; XVIII.

L'accoustumance et familiarité des médecines les rend sans effect et force.

G. BOUCHET, Serées, liv. I, 100 serée.

Du mot ACCOUTUMANCE, diversement construit, s'étaient formées les locutions;

Avoir accoutumance:

L'accoutumance qu'ils ont de tourner dans ce petit cercle, les rend incapables de rien concevoir au delà.

NICOLE, Traite de la foiblesse de l'Homme, c. 10.

#### Prendre accoutumance:

La raison en prent une accoustumance qui est de grande force et efficace.

Amyor, trad. de Plutarque, OEurres morales, sur les pregres de la vertu, VL

#### D'accoutumance:

Je l'aime d'accoutumance, depuis que j'étois petite. .

DUTARSET, le Jalouz honteux, II, 4.

585

Je l'ai ainsi d'accoustumance, En gré le preigne qui pourra, Je n'en feray qu'à ma plaisance. Ch. D'ORLÉARS, Balades. Or ça puisque il faut que reponde.

#### Par accoulumance.

Les premiers jours qu'ilz se sont despartis, tous ces bons comptes se disent à l'oreille et bas; et après, par accoustumance, inadvertence et continuation, s'en parle en disnant, en souppant, et puis est rapporté des deux costez. Communes, Mémoires, II, 8.

Qui dira que les vertus morales s'acquièrent aussi par accoustumance, à mon advis, il ne se fourvoyera point.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Comment il faut nourrir les enfans, VI.

Étant demeurés jusqu'alors fort en repos dans leur secte, par opiniâtreté ou par accoutumance.

ARNAULD (le Dr), Lettres, 25 octobre 1685.

Mainte chose desplest novele Qui par acoustumance est bele. Roman de la Rose, v. 7177.

On a dit par bonne accoutumance, par longue accoutumance, etc.

Mais se tu veulx ung peu aprendre à porter ceste croix, elle te portera, c'est-à-dire que par bonne acoustumance, et bonne voulente que Dieu t'y verra avoir, il la fera plus legiere et moins griesve.

Le Livre de l'internelle Consolacion, I, 12.

On voit qu'un peu d'humeur (d'eau), par longue [accoustumance,

Cave la pierre ferme et la peut consumer.

Ph. Desportes, OEurres; Amours d'Hippolyte, sonnet 45.

Dans les anciens temps de la langue a existé au sens de A l'accoutumée, selon la coutume, l'adverbe

# ACCOUSTURÉEMENT.

Autrement acoustuméement, accourtumément, acoustumièrement, etc. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye et les exemples ci-après.)

E Fenenna ico (cela) li turna à repruce... acoustuméement.

: Les quatre Livres des Rois, I, 1, 6.

S'il ne trueve ne le segneur ne cil qui le cort tiengne, il doit aler au liu où on les tient acoustumeement et atendre dusqu'à hore de miedi.

Beaumanoir, Coutumes du Beauvoisis, II, 31.

Toujours acoustuméement,
Aloit là querre ses herbées.

Adams, Cleomades (cité par Sainte-Palaye).

On trouve dans des textes fort anciens un adjectif qui semble formé de Coustumier, coutumier,

ACCOUSTUMIER, ÈRE.

Icest lieu... fud... Helchana acustumiers à visiter.

Les quatre Livres des Rois, I, 1, 3.

Ico n'en sui mie acostumiere.

MARIE DE FRANCE, Lai de Gugemer, v. 519.

D'ACCOUTUMER et d'ACCOUTUMANCE se sont formés DESACCOUTUMER, DÉSACCOUTUMANCE (voyez ces mots);

Cc vient de male acoustumance
Qu'on acoustume dès l'enfance;
Car qui aprent une coustume
Mult a envis s'en descoustume.

Jean BRUYANT, Chemin de povrete et de richesse (Voir le Menagier de Paris, t. II, p. 8).

Et raccoutumer (voyez ce mot):

Nous reviendrons ici...

Pour y voir le beau monde, et vous raccoutumer

A la société des personnes d'élite.

Distouchie, l'Homme singulier, V, 9.

## ACCRÉDITER, v. a.

Autrefois ACRÉDITER. (Voyez les dictionnaires de Cotgrave et de Richelet.)

Accréditer, recueilli par les lexicographes seulement au xvii siècle, est peu ancien. On l'a rattaché soit au bas latin accredere, soit à l'italien accreditare, soit à l'espagnol acreditar. Peut-être a-t-il été tiré directement du français crédit. Quoi qu'il en soit, il remonte, comme tous les mots de la même famille, par le supin creditum, au latin credere. Accrépiter, qui signifie Donner du crédit, concilier la confiance, l'autorité, la faveur, se dit au propre en parlant des personnes.

La recommandation de ses amis l'a bien accrédité, mais sa vertu encore davantage.

Moner, Dictionnaire.

Ils recevoient de puissans secours pour soutenir leur secte et pour accréditer leur parti.

Boundaloue, Pensées sur l'humilité et l'orqueil.

La province (de Bretagne) gagna en plein tout ce qu'elle prétendoit, et fut heureuse de ne se trouver point de partie puissante en tête, et qu'au contraire le roi ne fût pas fâché de la favoriser pour y faire aimer et accréditer M. le comte de Toulouse (nommé au gouvernement de Bretagne).

SAINT-SIMON, Mémoires, 1700, t. III, c. 1.

On doit donner une grande attention aux disputes des théologiens, mais il faut la cacher autant qu'il est possible : la peine qu'on paroît prendre à les calmer les accréditant toujours, en faisant voir que leur manière de penser est si importante qu'elle décide du repos de l'État et de la sûreté du prince.

Montesquieu, Grandeur des Romains, c. 22.

Accréditer, avec la même sorte de régime, a, dans le langage de la diplomatie, une acception spéciale. Accréditer un ministre auprès d'une cour étrangère, d'un état étranger, c'est l'y Faire reconnaître.

Il est fait allusion à cet emploi spécial d'Accrépiter dans les vers suivants.

Les enfants du Midi, les habitants du Nord,
Le rang, la faveur, la naissance,
Pour étre accrédités dans les cercles de France,
Venaient, dans son salon, prendre leur passe-port
Et recevoir leurs lettres de créance.

Deelle, la Conversation, III, sur M<sup>me</sup> Geoffrin.

Accrédites s'emploie quelquefois ainsi, par allusion, lorsqu'il s'agit de personnes qui se chargent officieusement d'intervenir dans des affaires privées.

Accréparer se dit, au figuré, en parlant des choses, dans des sens analogues à ceux qu'il reçoit lorsque l'on parle des personnes. Nous avons beaucoup ri du soupçon dont vous m'honorez, de m'être mis en tête d'accréditer les vapeurs. M<sup>me</sup> de Maintenon, Lettres, XIII, à l'abbé Testu.

Saint Louis chercha à l'accréditer (le droit romain) par les traductions qu'il fit faire des ouvrages de Justinien.

Charles Martel avoit besoin du pape pour accréditer les titres qu'il avoit, et ceux que lui ou ses enfants pourroient prendre.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, XXVIII, 42; XXX, 11.

(Louis XIV) fixa à chacun de ses ministres les bornes de son pouvoir, se faisant rendre compte de tout par eux à des heures réglées, leur donnant la confiance qu'il fallait pour accréditer leur ministère, et veillant sur eux pour les empêcher d'en trop abuser.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 7.

C'est sans doute un grand avantage qu'un extérieur qui nous annonce favorablement; il accrédite par avance les autres qualités dont nous pouvons être ornés.

Moncriv, Moyens de plaire.

Il n'y a que la justesse des expressions qui puisse accréditer les tours qu'il est permis de hasarder.

CONDILLAC, Art d'écrire.

Accréditer un bruit, une nouvelle, accréditer une opinion, etc. pour Leur donner cours, les répandre, les faire accepter comme vraisemblables ou certains, sont des expressions fort usitées.

N'est-ce donc pas pour moi le devoir le plus sacré de repousser et de confondre, quand je le peux, des caloznies flétrissantes et qui seraient accréditées par mon selence.

VOLTAIRE, Lettres, 9 janvier : 739.

Le moyen le plus sûr d'accréditer une opinion aupres de la frivolité françoise, est d'inventer quelques phrass que tous les sots puissent répéter en croyant dire quelque chose.

D'ALEMBERT, Eloge de Crebilles.

Accréditer s'emploie avec le pronom personnel au propre et au figuré;

Au propre:

On s'opposa à l'acquisition que je voulois faire de la susdite terre du Chaillou, pour m'empêcher de me un accréditer dans cette province.

Agr. D'AUBIGNÉ, Mémoires, L. I. p. 106.

Les messieurs des grands jours aiment mieux juger des causes criminelles en particulier, que d'entendre des causes civiles dont chacune tient ordinairement une audience, par l'obstination des avocats qui veulent s'accréditer par leurs harangues.

FLÉCHIER, Mémoires sur les grands jours de 1665.

Dans ces temps-là, la secte des Stoïciens s'étendoit et s'accréditoit dans l'empire.

MORTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 16.

... Les grands s'élèvent, les eunuques s'accréditent, on ne met sur le trône que des enfants, le palais devient l'ennemi de l'empire...

LE MÊME, Esprit des lois, V, 7.

Etant instruit que le parti pacifique commençait à s'accréditer en Hollande...

VOLTAIRE, Lettres, 6 septembre 1743.

Pythagore profita sans doute de ce préjugé, et j'avouerai même, si vous voulez, qu'à l'imitation de quelques législateurs, il employa de pieuses fraudes pour s'accréditer auprès de la multitude.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 75.

Au figuré:

On me mande que l'innocence du duc du Maine s'accrédite tous les jours, et que tout tombera sur Malezieu. M<sup>me</sup> de Maintenon, Lettres, LXII à Madame de Glapion.

Qu'un écrivain d'anecdotes, un compilateur littéraire, transmette à la postérité cette sottise, elle s'accréditera avec le temps.

VOLTAIRE, Préface de Rome sauvée.

Je serais très-mortissé que ce bruit s'accréditât.

Le même, Lettres, 27 août 1761.

Au livre des Hébreux, ainsi tout rend hommage, Et même l'on diroit que pour s'accréditer, La fable en sa naissance a voulu l'imiter.

L. RACINE, la Religion, III.

Le raisonner tristement s'accrédite.

Voltaire, Contes en vers. Ce qui plait aux dames.

Accrédité, ée, participe.

Il est très-ordinaire de l'employer adjectivement, tant au sens propre qu'au sens figuré, comme le verbe lui-même;

Au sens propre:

Plusieurs autres grandement qualifiez et accreditez luy en avoient fait parler en ces termes.

Sully, OEconomies royales, t. I, c. 51.

Le parlement sut emprisonné à la Bastille par Bussi le Clerc, simple procureur, mais fort accrédité parmi les Seize.

HARDOUIN DE PEREFIXE, Hist. de Henri le Grand, Ire part., ann. 1589.

Son beau-père, très-accrédité auprès de Darius, l'assura de la protection de ce prince.

BOSSUET, Discours sur l'histoire universelle, I, 8.

Ce qui me fera revenir, Madame, ce sera peut-être le moins accrédité de mes amis avec une conjoncture favorable.

Bussy-Rabutin, Lettres, 15 juillet 1675, à Mme de Scudéry.

On eût dit qu'il n'étoit sorti de la cour que pour y être et plus accrédité et plus utile.

FLECHIER, Oraison funèbre de Michel le Tellier.

J'avois soutenu beaucoup d'aventures, d'affaires de rang et d'autre nature, avec des princes du sang et des plus grands et accrédités de la cour.

Saint-Simon, Mémoires, 1714, t. XI, c. 23.

Protesterai-je... que je ne suis ni auteur ni complice de ces cless qui courent; que je n'en ai donné aucune... que les personnes les plus accréditées de la cour ont désespéré d'avoir mon secret?

LA BRUXERE, Discours prononcé dans l'Académie franç., présace.

Il n'y avoit point en ce temps-là de médecin à Valladolid plus accrédité que le seigneur Sangrado.

LE SAGE, Gil Blas, 11, 3.

Il faut que les lois leur défendent aussi (aux nobles) le commerce : des marchands si accrédités feroient toutes sortes de monopoles.

Les rois, tous les jours moins accrédités, crurent n'avoir d'autre parti à prendre que de se mettre entre les mains des ecclésiastiques.

MONTESQUIRU, Esprit des lois, V, 8; XXXI, 23.

Corneille devait se souvenir que les dégoûts et les critiques du cardinal de Richelieu, homme plus accrédité dans la littérature que le grand Condé, n'avaient pu nuire au Cid.

VOLTAIRE, Préface du Commentaire de don Sanche d'Aragon.

Les hommes fins et accrédités peuvent tout pendant leur vie; ils fascinent aisément les yeux de la multitude, tou-jours admiratrice de la prospérité.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 25 février 1768.

Au sens figuré :

Les Jésuites lui étoient de tout temps entièrement dévoués; et il espéra de la voix touchante et accréditée du confesseur.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1700, t. II, c. 30.

... Les erreurs accréditées n'en deviennent que plus respectables,

LA MOTTE, Discours sur Homère.

Qu'on me permette cette petite réflexion, qui combat un sentiment reçu et accrédité auquel je ne puis opposer que l'expérience.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, part. VIII.

M. de Torci réfute en peu de mots cette erreur si accréditée, et dit expressément que Louis XIV n'y a jamais pensé.

VOLTAIRE, Supplément au Siècle de Louis XIV, 1re part.

Nulle fiction en histoire naturelle, nulle fable chez les anciens, n'a été plus célébrée, plus répétée, plus accréditée. Burron, Histoire naturelle; Oiseaux; le Cygne.

Rien de si difficile à faire tomber qu'une idée triviale ou un proverbe accrédité.

> CHAMPORT, De la Société, des Grands, des Riches, des Gens du monde.

Dans l'exemple suivant, Accrédité, employé de même, se rapporte à un substantif avec lequel il est en communauté d'origine; l'un et l'autre venant, comme il a été dit, de credere.

On consultait les astrologues, et on y croyait. Cette crédulité, la marque la plus infaillible de l'ignorance, était si accréditée, qu'on eut soin de tenir un astrologue caché près de la chambre de la reine Anne d'Autriche au moment de la naissance de Louis XIV.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 2.

Accrédité est quelquesois associé à des substantifs qui semblent ne pouvoir admettre une telle épithète et il en résulte des oppositions d'un esset piquant.

Faut-il tant d'esprit pour aller à ses sins? Est-ce donc un prodige qu'un sot riche et accrédité?

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 6.

Et voyant contre Dieu le diable accrédité, N'osent qu'en bégayant prêcher la vérité. Bourau, Épîtres, XII. Deux fripons à brevet, brigands accrédités, Epuisaient contre moi leurs lâches cruautés. Voltaine, Discours en vers, V.

Rien n'est plus dangereux qu'un sot accrédité.

La Chaussée, l'École de la Jeunesse, II, 4.

On voit dans le passage qui vient d'être emprunté à Boileau que la locution accrédité auprès a conduit, par analogie, à dire accrédité contre.

D'ACCRÉDITER s'est formé décréditer qui a, au propre et au figuré, des sens tout contraires (voyez ce mot; voyez aussi discrédit et discréditer.)

### ACCROCHER, v. a.

Autrefois ACROCHER, ACROCHER, ACROCHER (VOYEZ le Glossaire de Sainte-Palaye).

Dans un texte de 1236 que cite Du Cange au mot crochetum, on lit acrochare, qui a dù précéder de bien peu, s'il ne l'a pas suivi, notre verbe accrocher. C'est de quelque racine celtique ou plutôt germanique, probablement de hrook, hrak, hrank, qui signifie un objet courbé, que sont venus également, dans un ordre chronologique qui ne peut être fixe avec précision, et le vieux mot français croc avec tous ses dérivés, et les mots de la basse latinité qui leur correspondent en grand nombre; incrocare, par exemple, qui a avec croc et accrocher une grande ressemblance et auquel on a rapporté quelquesois l'origine de l'un et de l'autre.

Le rapport assez frappant de toute cette famille de mots avec certains mots grecs, comme λγκώς, crochu, Άγκυρα, croc, crochet, doit sans doute s'elpliquer par la parenté qui lie entre elles et rattaché à un point de départ commun toutes les langues indeeuropéennes.

ACCROCHER, au propre, c'est, dit Nicot, « avec un croc harper quelque chose pour la retenir, tirer d' aveindre; » c'est selon l'ancienne définition de l'Acz démie, « attacher, arrêter à un crochet; » c'est, pur extension, exécuter des actes de ce genre avec que objet analogue, un hameçon, un clou, etc. Dans ces diverses acceptions, employé absolument on construit avec la préposition à, il peut avoir pou

régime, non-seulement, ce qui est le plus ordinaire, un nom de chose, mais quelquesois un nom de personne.

Car il attrapoit l'ung par les jambes, l'aultre par les espaules, l'aultre par la besace... et le paovre haire qui l'avoit feru du bourdon l'accrocha par la braguette.

RABELAIS, Gargantua, I, 38.

Niger... se meit luy-mesme à declamer, ayant encore l'areste accrochée dedans sa guorge.

Amnor, trad. de Plutarque. OEuvres morales. Les reigles et preceptes de santé.

Accrocher une bale de marchandises flottant sur l'eau.

Moner, Dictionnaire.

Après avoir accroché les beliers, ils les enlevoient en dedans avec des machines.

DANET, Dictionnaire (traduit de César).

Il pendit quelque temps aux crins de son cheval, un pied accroché par son éperon à la selle, et l'autre pied et le reste du corps attendant le décrochement de ce pied accroché.

SCARRON, Roman comique, I, 20.

Mais attendez, je m'en vais vous montrer votre vieillesse; et je courus, en disant ces mots, détacher un petit miroir qui était accroché à la tapisserie.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, part. II.

Il (Jupiter) donne le fouet à Junon; il l'attache entre le ciel et la terre avec une chaîne d'or; mais le bonhomme Homère ne dit pas à quel point fixe cette chaîne fut accrochée.

VOLTAIRE, Philosophie générale, Dieu et les hommes, c. 12.

C'est la fureur des enfants de gravir; que le peintre de ruines m'en montre un accroché à une grande hauteur.

DIDEROT, Salon de 1767. Robert.

Nous verrons nos pois pousser leurs vrilles précisément à la hauteur où ils commencent à avoir besoin d'appui, et les accrocher aux ramées avec une adresse qu'on ne peut attribuer au hasard.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Études de la nature, I.

On y voyait accrochées aux murs des flûtes, des panetières, des houlettes, des formes à faire des fromages. Le même, l'Arcadie, I.

Et li ainz (l'hameçon) qui est desouz mis, Tant l'acroche que il l'a pris. Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., Méon, t. II, p. 398. Le buisson accrochoit les passants à tous coups.

Le Fontaine, Fables, XII, 74

En termes de marine, accrocher un vaisseau, veut dire jeter des crocs et des grappins d'un vaisseau à l'autre, pour venir à l'abordage.

Ils avoient gros croqz et havetz de fer tenans à chaynes, si les gectoyent es nefz lnng dedans lautre et les accrochoient ensemble.

Si accrocherent à croqz de fer et de chaynes les chevaliers du roi leur nef à cette. Là se commença bataille dure, forte et sière.

FROISSART, Chroniques, liv. I. part. I, c. 121; part. II, c. 3.

Ayant jeté une main de fer et accroché les navires, ils combattoient et sautoient dans le bord des ennemis.

DANET, Dictionnaire fr.-lat. (traduit de César).

La Reale accrocha une galère.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, IV. 4.

En comparaison de ces corsaires qui pouvoient bien estre trois ou quatre cens tous biens armez, nous n'estions que peu de gens, et s'ils eussent pû nous accrocher, il nous eust bien-tost falu ceder au nombre.

TAVERNIER, Voyages de Perse, liv. II, c. 4.

L'orage s'étoit augmenté si furieusement, qu'enfin les chrétiens et les Turcs songèrent moins à s'entrenuire qu'à se garantir de l'orage. On déprit donc de part et d'autre les crampons de fer dont les galères avoient été accrochées, et la patronne turque s'éloigna de la chrétienne.

SCARRON, Roman comique, II, 19.

... Une machine... que depuis on a appelée corbeau, par le moyen de laquelle ils accrochoient les vaisseaux des ennemis...

ROLLIN, Histoire romaine, XI, 1.

On combattit (à la bataille de Lépante) corps à corps sur la plupart des galères accrochées, comme sur un champ de bataille.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 150.

Un des vaisseaux, quoiqu'il fût accroché, S'étant quelque peu détaché...

LA FONTAINE, Contes, II, 14.

ACCROCHER se dit aussi, dans un sens particulier, d'une voiture qui, passant trop près d'une autre, la heurte ou l'arrête avec l'extrémité de son moyeu; il se dit du cocher auteur de cet accident, de tout objet qui peut en être la cause.

Six chevaux attelés à ce fardeau pesant,
Ont peine à l'émouvoir sur le pavé glissant;
D'un carosse, en tournant, il accroche la roue,
Et du choc le renverse en un grand tas de boue.

Bourau, Satires, VI.

On a dit figurément, dans un sens très-voisin du sens propre, accrocher une chose à une autre, pour l'y Rattacher, l'y ajouter.

Je laisseray ceste lettre du Roy entière au jugement du lecteur, et neantmoins j'y accrocheray quelque chose du mien sur l'escorce et aux bords.

MATTRIEU, Histoire des derniers troubles de France, III.

Par une figure, d'un usage plus ordinaire, ACCRO-CHER s'emploie, dans le langage familier, pour Retarder, arrêter. Accrocher une affaire, un procès, un jugement, etc.

Accrocher ou arrester ung procès; le jugement d'ung procès est accroché.

Rob. ESTIENNE. Dict. fr.-lat., NICOT, Thresor de la langue franç.

On délibère si pourtant on doit interrompre et différer l'exécution de l'arrest... On considère la nouveauté de l'exemple et la conséquence, pour accrocher les jugements.

MONTAIGNE, Essais, III, 13.

Il me faut dire librement sur quels articles la paix a esté accrochée et ce que vous pourrez faire.

Sully, OEconomies royales, 1. I, c. 87.

Sous lequel prétexte de seureté il pense accrocher l'affaire du tout.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. I, lettre 2.

Le mariage de mademoiselle de Valence avec M. de Montferrant est un peu accroché, car madame de Meklembourg ne veut plus donner les vingt mille écus qu'elle a promis de donner par contrat de mariage.

Mme DE SCUDERY, Lettre du 15 mai 1678, à Bussy-Rabutin.

Je me fourrai dans l'esprit que les jésuites, furieux du ton méprisant sur lequel j'avois parlé des colléges, s'étoient emparés de mon ouvrage; que c'étoit eux qui en accrochoient l'édition. Mon livre (l'*Emile*) est accroché, sans que je puisse m'imaginer à quoi.

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, liv. XI; Lettres, 8 novembre 1761, à M. Duchesne.

Eh bien! quoi donc? ce béquillard du coche Dérange tout, et notre affaire accroche. Voltaire, l'Enfant prodigue, II, 6.

A cette manière de parler peut être rapporté l'emploi fait d'Accroché, au sens d'Interrompu, dans le passage suivant:

Ce néantmoins, qui nous ait depuis dit ny quoy ni comment les choses allèrent, au moins des autheurs anciens, il est fort malaisé d'en trouver, ains demeurerent les histoires accrochées depuis ce gentil Marcellin jusques vers Procope et Agathie.

Est. PASQUIER, Recherches de la France, I, 7.

Par une figure du même genre, qui appartient également au langage familier, ACCROCHER se dit pour Attirer à soi, gagner, obtenir. Il fait entendre que le succès est dû au hasard, à l'adresse, à la ruse, à la mauvaise foi.

Accrocher un gros bénéfice.

MONEY, Dictionnaire.

L'amitié du P. Rapin pour vous me plaît et me touche fort. Il songe aussi bien que moi comment et par quel endroit il pourroit accrocher votre retour; et il me paroît a avoir tant d'envie, que je crois qu'il en viendra à bont.

Mme DE Scupény, Lettre du 6 septembre 1675, à Bussy-Rabuin.

... étoit cette belle duchesse de Montbazon... bellemère de la fameuse duchesse de Chevreuse et du maride cette belle et habile princesse de Guéméné, qui, à leur aide, accrocha le tabouret, comme je l'ai raconté.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1707, t. V. c. 15.

Coveitise ne set entendre A rien qu'à l'autrui acrochier.

Roman de la Rose, v. 193.

Dans le passage suivant, ACCROCHER est pris à la fois et dans le sens figuré, pour Dérober, et au sens propre avec l'acception, peu conforme à l'usage ordinaire, de Heurter.

Voyez le grand malheur pour tant de train! on ne

outte sur l'escalier. Moi, en montant, j'ai accroché une les... — On prend garde à ce qu'on fait. Accrocher une les! L'habile homme.

Beaumarchais, le Barbier de Séville, III, 9.

Accrocher s'emploie de cette manière en parlant les personnes que l'on arrête, que l'on retient, dont n s'empare, auxquelles on s'attache. Il s'y joint l'ordinaire une idée d'indiscrétion, d'importunité, le surprise, de recherche, de poursuite intéressée.

Sa rivale n'avoit pas manqué de l'accrocher de conversaion sur ce qu'on lui avoit insinué la veille.

HAMILTON, Mémoires du comte de Gramont,

Nous en tenons, madame, et puis prêtons l'oreille Aux bons chiens de pendards qui nous chantent mer-[veille,

Qui pour nous accrocher feignent tant de langueur.

Montère, le Dépit amoureux, II, 4.

. Dans l'âme elle est du monde, et ses soins tentent

Pour accrocher quelqu'un, sans en venir à bout. Le même, le Misanthrope, III, 3.

Cela se dit dans le courroux;

Mais aux hommes par trop vous étes accrochées,

Et vous seriez, ma foi, toutes bien empéchées,

Si le diable les prenoit tous,

LE MEME, Amphitryon, II, 5.

On l'attend, mais ailleurs il est trop acroché.

PALAFRAT, la Prude, III, 5.

Furetière et d'autres lexicographes citent à ce ujet cet aucien proverbe:

Belle fille et méchante robe trouve toujours qui l'ac-

ACCROCHER, dans le langage de l'ancienne jurisrudence, a servi à exprimer la saisie des biens et arrestation des personnes.

Celui qui fait accrocher ou arrester un autre en peronne, ou ses biens à tort... sera en l'amende de trois lires parisis.

Coutume de Bailleul (voir Nouv. Cout. gén., t. I, p. 980, col. 2).

On a dit, fort anciennement, dans le même style,

en un sens analogue, accrocher son adverse partie, pour Lui faire obstacle, l'embarrasser.

Se vostre aversaire viaut prover contre voz par prevelige, soiés gaitant (prenez garde) soutilment de noter les poins dou prevelige; saveir se vous, par aucun point, poés vostre aversaire acrochier à faire faillir à sa preuve et s'il y a aucuns poins à quei vous le puissiés acrochier, si le faites desfaisant (manquant) sa preuve.

Assises de Jérusalem, c. LXXII.

Dans l'exemple suivant, ce sens figuré du mot accrocher se mêle agréablement à son sens propre.

Je comptais faire un voyage à Cirey et passer par Paris à la fin de ce mois, mais il faut attendre que les griffes de la chicane qui nous accrochent veuillent bien nous laisser aller.

VOLTAIRE, Lettres, 16 sept. 1741.

ACCROCHER, sous sa forme pronominale, s'emploie dans des sens analogues.

On dit, au propre, s'Accrocher, s'Accrocher à, et des choses et des personnes, pour Être retenu par quelque objet, ou s'y suspendre, s'y attacher.

Mon habit s'est accroché à des buissons épineux.

DANET, Dictionnaire fr.-lat.

Il entre dans l'appartement et passe sous un lustre où sa perruque s'accroche et demeure suspendue.

La Bauxine, Caractères, c. 11.

Il s'accrocha le mieux qu'il put au diable, qui l'emporta dans le moment.

LE SAGE, le Diable boiteux, c. 11.

Il est difficile d'être ému d'un péril qu'on n'éprouvera peut-être jamais... Il faut que je m'accroche à l'extrémité de la corde qui te tient suspendu dans les airs, ou je ne frémirai pas.

DIDEROT, Salon de 1767. Vernet.

Les plantes appelées grimpantes sont répandues dans tout le règne végétal et réparties, je pense, à chaque espèce verticale; elles ont bien des moyens différents de s'y accrocher.

Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature, XI. Harmonies végétales des plantes.

Deux traîtres de rouliers venoient bride abattue, Frisant également les côtés de la rue, A rencontré si juste et l'un et l'autre essieu,

Qu'ils ont, en s'accrochant, emmené mes deux roues.

J.-B. Rousseau, le Capricieux, IV, 4.

S'ACCROCHER reçoit des acceptions figurées qui correspondent à celles que peut recevoir accrocher.

S'accrocher à une chose, à une personne, c'est S'y attacher, sans titre, sans retenue, par intérêt, etc.

La maison à laquelle il vouloit s'accrocher, et qui est fort bonne, ne veut point de lui.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 15 nov. 1684.

Ennuyé (l'abbé de Vaubrun) de l'obscurité où il languissoit, il obtint par MM. d'Estrées l'agrément de la charge de lecteur du roi... et ce vilain et dangereux escargot se produisit à la cour et chercha à s'y accrocher.

Maisons... étoit ravi de s'accrocher au duc de Noailles par vanité...

SAINT-SIMON, Mémoires, 1700, t. II, c. 30; 1715, t. XII, c. 18.

On ne meurt que le moins possible, et, tout mort qu'on est, on tâche encore de tenir à la vie par un marbre où l'on est représenté, par des pierres que l'on a élevées les unes sur les autres, par son tombeau même; on se noie et on s'accroche à tout cela.

FONTENELLE, Dialogues des morts. Cosme de Médicis et Bérénice.

Heureusement celui qui m'enferma, tout geôlier qu'il étoit, n'avoit point la mine impitoyable; il ne m'effraya point; en de pareils moments, on s'accroche à tout, et un visage un peu moins féroce que les autres vous paroît le visage d'un bonhomme.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, part. III.

Cela ne l'arrête pas; il veut s'accrocher à moi, croyant que je peux contribuer à établir sa réputation de bel esprit.

Mme DU DEFFAND, Lettres, 5 mars 1774, à H. Walpole.

Les grands seigneurs, n'ayant point d'inquiétude sur leur situation ni sur leur fortune, ont en général plus d'indépendance dans leur manière de voir que cet essaim obscur qui s'accroche à la faveur, pour en obtenir quelques dons à chaque occasion nouvelle.

Mme DE STAEL, Consid. sur la révolut. franc., Ire part., c. 8.

Il dit, reprend son homme, et s'accrochant à lui, Lui paie, en l'assommant, l'arriéré de l'ennui. Delete, la Conversation, I. S'ACCROCHER, ainsi employé, a ordinairement pour sujet un nom de personne, mais quelquefois aussi un nom abstrait.

Ce que je considère, je l'usurpe: une sotte contenance, une desplaisante grimace, une forme de parler ridicule. Les vices plus: d'autant qu'ils me poignent, ils s'accrochent à moy et ne s'en vont pas sans secoüer.

MONTAIGNE, Essais, III, 5.

Les erreurs, une fois établies, ont coutume de jeter des racines bien profondes et de s'accrocher à différentes choses qui les soutiennent.

FONTENELLE, de l'Origine des Fables.

S'ACCROCHER a pu se dire absolument, pour Rencontrer un obstacle, éprouver un retard.

J'ai fort approuvé que vous ne vous soyez point ouvert de ce que je vous ai chargé de demander pour ma satisfaction et mon dédommagement en cas de traité depuis que vous eûtes reconnu que la négociation s'accrochoit sur le premier point.

Louis XIV à l'archevêque d'Embrun, 26 mars 1662. (Voir Négociations relatives à la succession d'Espagne, t. I, p. 127.)

S'ACCROCHER est non-seulement verbe réfléchi, mais verbe réciproque.

M. de Montchevreuil et M. de Villars s'accrochèrent l'un à l'autre d'une telle furie; les épées, les rubans, les dentelles, les clinquans, tout se trouva tellement mèlé, brouillé, embarrassé; toutes les parties crochues étoient si parfaitement entrelacées, que nulle main d'homme ne put les séparer... il fallut les arracher de force, et le plus fort l'emporta.

Mme DE Skvignk, Lettres, 3 janvier 1689.

Nos braves, s'accrochant, se prennent aux cheveux.

Boileau, Satires, III.

A cet emploi de s'ACCROCHER comme verbe réciproque, peut se rapporter l'exemple suivant, où accroché est employé par figure :

Durant que ces deux grands princes estoient accrochez l'un à l'autre, les Allemands touchèrent à la main et firent une seconde assemblée à Ausbourg.

Agr. D'AUBIGNÉ, Histoire universelle, t. I, liv. I, c. 7.

ou ses biens à tort, comme aussi qui s'opposant à l'acroc ou arrest, vient à succomber par sentence, sera en l'amende de trois livres parisis.

Contume de Bailleul (voir Nouv. Cout. gén., t. I, p. 980, col. 2).

Il a reçu aussi de bonne heure le sens figuré, plus général, de Difficulté, d'obstacle, de retardement, qu'il a conservé dans le langage familier.

....Il ne manquoit plus rien que de dresser les articles (du traité), que nous devions signer dans deux jours, et qui, j'en suis assuré, pouvoient être écrits en moins d'un. M. d'Arlington les devoit achever de concert avec M. l'ambassadeur; mais depuis ce temps-là nous n'avons eu que des retardements. Le premier accroc fut sur les îles de Gorée et de Woorne, que M. l'ambassadeur a accordées depuis.....

LE DUCDE BUCKINGHAM à Louis XIV, 19 novemb. 1670. (Voir Négociations relatives à la succession d'Espogne, t. III, p. 247.)

Eh quoi! toujours des accrocs? deux heures pour une niéchante barbe.... chienne de pratique!

BEAUMARCHAIS, le Barbier de Séville, III, 2.

ACCROCHE, s. f.

Il s'est dit au propre et au figuré, dans les mêmes sens qu'accroc.

Monet le définit au propre : «Croc fiché à la paroy pour y pendre des utansiles. » Il en donne, au sens propre, cet exemple :

Accroches de ronces et épines qui prennent les passans par le manteau.

MONEY, Dictionnaire.

On lit dans un de nos vieux poëtes:

Armez et de mains et d'accroches.

R. Belleau, Poésies, l'Aymant.

ACCROCHE, au figuré, se disait d'une difficulté survenue dans quelque affaire et de nature à en retarder la conclusion.

Pourvoir à une accroche que les négociateurs de la paix de Vervins y avoient laissée nonchalamment.

Sully, Œconomies royales, t. IX, épître liminaire.

Juges, où seront lors vos fuittes, vos acroches, Vos exoines (empêchements), délaiz, de chicane les tours? Agr. D'Aumoné, Tragiques; Chambre dorée, III.

Danet, en 1685, semblait renvoyer ce mot à l'usage exclusif du palais.

L'Académie française lui a maintenu une place dans son dictionnaire jusqu'en 1762. Depuis il en a disparu.

On y lit encore ANICROCHE, autrefois HANICROCHE, qui s'en est formé (voyez ce mot).

## ACCROCHEMENT, s. m.

Autrefois ACROCHEMENT (voyez le Glossaire de Sainte-Palaye et celui de Du Cange au mot abettum.)

ACCROCHEMENT est un mot très-peu usité, qui exprime l'Action d'accrocher ou de s'accrocher, soit au propre, soit au figuré;

Au propre:

Je prends par supposition un microscope suffisant et je regarde un de vos atômes: je vois un grand quartier de rocher crochu, de la danse et de l'accrochement de pareils quartiers j'attends de voir résulter la pensée.

J .- J. Rousshau, Lettres, 15 janvier 1769.

Les petits corps culbutans de travers,
Par leur descente en biais vagabonde,
Heurtez ensemble ont composé le monde,
S'entr'accrochans d'accrochements divers.
ROBSARD, Amours, I, 37.

Au figuré:

Accrochement de procès.

Rob. Estienne, Dictionnaire fr.-lat., 1549.

Je connois, dit la marquise, un homme de qualité qui dit qu'il est frère du mari de la sœur de la femme du prince de..... Il est aisé, dit le duc, avec de pareils accrochements, de se faire parent de qui l'on veut.

De Callière, Du bon et du mauvais usage, etc., Convers. Ire.

ACCROCHEUR, s. m.

C'est de tous les mots de cette famille le plus nusité.

Monet, qui l'a recueilli, l'a traduit par morator, dans cette locution: accrocheur de procès.

S'il m'étoit permis de faire des observations sur les personnes de ces deux grands hommes (Homère et Virgile), avant que d'en faire sur leurs poëmes, je dirois, Monseigneur, que ce sont de fort honnêtes gens qui ne s'en faisoient pas à croire.

LE P. RAPIN, la Comparaison d'Homère et de Virgile, dédicace.

Les exemples de faire accroire, qui veut dire Persuader ce qui n'est pas, remontent très-haut.

Sire il me fist acroire menzonge, mais vignet la veriteiz et cele me déliverrat.

SAINT-BRENARD, Sermons françois, à la suite des Quatre livres des Rois, p. 524.

Il leur disoit qu'ils n'eussent point de paour, et qu'ils ne craignissent point qu'on leur feist aucun mal; mais il feignoit et leur faisoit malicieusement accroire cela, pour faire demourer les plus apparents et les plus affectionnez au party populaire.

Amyor, trad. de Plutarque, Vie de Lysandre, c. 4.

Une chose des plus embarrassantes.... est d'éviter le mensonge, et surtout quand on voudroit bien faire accroire une chose fausse.

PASCAL, Provinciales, IX.

Et lor fait tel mençonge acroire

Dont il n'y a parole voire (vraie).

Fabl. et Cont. anc., Méon, IV, 289.

Pourquoi me feist l'on accroire

La chose, s'elle ne fust pas voire?

Roman de la Rose, v. 12472.

Un fat

Avoueroit que la cour fait de lui quelque état, Et passant du mensonge à la sottise extrême, En le faisant accroire, il le croiroit lui-même. Pinon, la Métromanie, IV, 3.

Faire accroire que est aussi d'un usage très-ancien et très-fréquent.

Le temps auquel la lune entre dedans l'ombre de la terre (pendant les éclipses), abusoit les femmes du païs, en leur faisant accroire que c'estoit elle qui ostoit la lune du ciel.

> Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Les préceptes du mariage.

Ceux-cy nous font accroire qu'ils en ont (de leurs imperfections et vices) grande desplaisance et remors au de.

dedans, mais d'amendement et correction, ny d'interruption, ils ne nous en font rien apparoir.

MONTAIGNE, Essais, III, 2.

Il luy ordonna, de maintenir la forme et l'apparence de tout le corps de l'armée, et de faire allumer quantité de feux, afin de faire accroire aux barbares, que le roi y estoit en personne.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, V, 4.

Deux ou trois bons succès, qui viennent de la pure libéralité de Dieu, leur donnent bonne opinion d'eux mêmes et leur font accroire qu'ils ont fait le bien qu'ils ont reçu.

BALZAC, Aristippe, disc. II.

Vous croyez faire accroire à une infinité de gens que ces points ne sont pas essentiels à la foi.

PASCAL, Provinciales, VIL.

Il leur pardonne aisément d'avoir peu d'esprit, pourvu qu'ils ne veuillent pas lui *faire accroire qu'ils* en ont beaucoup.

FLicure, son portrait par lui-même.

......Surprendre l'approbation du monde en lui faisant accroire qu'ils ont déjà celle de Dieu.

LE MRME, Oraison funèbre de M. de Lamoignon.

Oui, il a voulu nous faire accroire qu'il étoit dans la maison et que nous étions dehors.

Molikan, George Dandin, III, 12.

J'ai cru, madame..... qu'en vous faisant accroire que..... je croyois être veuf..... vous croiriez que..... je n'aurois point de femme.

Le Sage, Turcaret, V. 10.

Ainsi faire honneur, honorer, signifient faire accroire à un homme qu'il est quelque chose, qu'on le distingue.

Voltaire, Dictionnaire philosophique, art. Honneur.

Toutesfoys, Lyon, si les ames Ne s'en vont plus en purgatoire, On ne me sçauroit faire accroire Que le pape y gaigne beaucoup.

Cl. Marot, Epitres, II, 9.

On lui faisait accroire

Qu'il avait des talents, des vertus, de la gloire.

Voltaire, Contes en vers, Éducation d'un prince.

On trouve dans le passage suivant, faire accroire

Vous suites accroire de tirer de l'avantage de mon amitié quoique vous n'en ayez que de la charge.

BALZAC, Lettres, IV, 23.

Vaugelas (Remarques sur la langue françoise) distingue faire accroire de faire croire, le premier se disant, selon lui, des choses fausses, et le second des choses vraies : pour quelques-uns qui ont marqué sous une autre forme à peu près la même différence entre les deux locutions, faire accroire suppose toujours une intention de tromper que n'implique pas, dans tous les cas, faire croire. Ce qu'il peut y avoir de fondé dans ces distinctions, ressort par le rapprochement des deux exemples suivants:

Nous ferez-vous accroire que ce soit la vérité.

En montrant la vérité on la fait croire.

PASCAL. Voyez Études sur Pascal, 5º édit., 1857, p. 261, 273, 544.

Se faire accroire pour Se persuader à soi-même une chose, en avoir la conviction, était au xvi° siècle, et même au commencement du xviie siècle, une locution fort usitée.

Elle se construisait de diverses sortes; 1° Avec un infinitif, soit directement:

Meurissant mes conceptions, avec l'aage, je me mis à rechercher les anciennetez de nostre France, en quoy je me fais accroire avoir faict quelque avancement, puisque vous-mesmes en avez porté tesmoignage pour moy.

Est. PASQUIRR, Lettres, VIII, 1, à P. Pithou.

Soit au moyen de la préposition de, comme dans la locution rappelée plus haut faire accroire de.

Soudain que les jeunes gens estoient frottés à sa robe (de Ronsard), ils se faisoient accroire d'estre devenus poëtes.

Est. PASQUIER, Recherches de la France, VII, 7.

Lesquelles (les âmes), par une tentation contraire, se font accroire d'être purgées de leurs impersections.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introd. à la vie dévote, partie I, c. 5.

2º Plus ordinairement, avec la conjonction que :

ne croyent pas: les autres, en plus grand nombre, se le font accroire à eux-mêmes, ne sachant pénétrer ce que c'est que croire.

Thrasylaus..... qui se faisoit accroire que tous les navires qui relaschoient du port de Pyrée et y abordoient, ne travailloient que pour son service.

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

Chacun se fait accroire que la langue vulgaire de son temps est la plus parfaite, et chacun est en cecy trompé. Est. Pasquinn, Recherches de la France, VIII, 3.

On voit par le passage suivant qu'au commencement du xvne siècle, Vaugelas avait à défendre cette locution et le verbe accroire lui-même.

Un de nos plus célèbres auteurs croyoit qu'accroire étoit un barbarisme et qu'il falloit toujours dire croire; il dit, par exemple, en un certain lieu, qui est content de sa suffisance et se veut saire croire qu'il est habile homme. Qui doute qu'il ne faille dire en cet endroit, se veut faire accroire?

VAUGELAS, Remarques sur la langue françoise, 251.

On voit, par l'exemple suivant, qu'on a dit, au mème sens, se faire croire:

(L'homme) est ici-bas logé au dernier et pire estage de ce monde...., et se faict croire qu'il est le maistre commandant à tout.

CHARRON, De la Sagesse, I, 42.

La locution faire accroire de a conduit à une autre des plus usitées, en faire accroire, c'est-à-dire Eu imposer;

soit construite avec la préposition à :

Ce n'est pas vous, Monseigneur, à qui on peut en faire accroire, vous savez le juste prix des choses, et voyez dans les arts des secrets qui ne sont connus que des artistes.

BALZAC, Lettres, VI, 6.

Je sçay tout, ne pense pas m'en faire accroire. PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien, Dialogues, Junon et Jupiter.

Écoutons ce qu'il veut dire, il ne m'en fera plus si aisément accroire.

DANCOURT, le Chevalier à la mode, IV, 2.

Cela est bon, lui répondis-je; mais je crains que la Les uns font accroire au monde qu'ils croyent ce qu'ils | femme de chambre à qui tu viens de parler, ne l'en ait fuit accroire. — Non, non, répliqua-t-il, ce n'est point à moi qu'on en donne à garder.

LE SAGE, Gil Blas, VIII, 10.

Peuples, combien on vous en fait accroire en faisant si souvent intervenir les puissances, pour autoriser le mal qu'elles ignorent et qu'on veut faire en leur nom.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres écrites de la Montagne.

Quittons ce fol espoir par qui la vanité

Nous en fait tant accroire.

RACAN, Ode à Bussy.

Quel seroit notre but de vous en faire accroire.

MOLIÈRE, le Dépit amoureux, III, 8.

Ces prudes-là nous en sont bien accroire.

LA FONTAINE, Contes, V, 7.

Vous distinguez le faux et le vrai d'une histoire Et l'on seroit bien fin de vous en faire accroire.

Dastougres, le Curieux impertinent, IV, 6.

Et toutes se liguant pour nous en faire accroire, S'entendent contre nous comme larrons en foire. Voltaire, la Femme qui a raison, II, 6.

Soit, ce qui est moins ordinaire, employée absolument.

Cela sent le vieillard qui pour en faire accroire

Cache ses cheveux blancs d'une perruque noire.

Molièus, l'École des maris, I, 1.

De cette locution s'en est formée une autre, qui n'est pas d'un moindre usage, s'en faire accroire.

On a employé primitivement s'en faire accroire dans un sens favorable pour Acquérir de l'autorité, du crédit sur l'esprit des autres, emporter leur assentiment, commander leur obéissance.

Enfin il (D. Carlos) estoit un terrible masle; et s'il eust vescu, assurez-vous qu'il s'en fust faict acroire, et qu'il eust mis le pere en curatelle.

BRANTOME, Vies des capitaines estrangers, Disc. XLI, art. 11

Quelle brave reine (Catherine de Médicis), et de quelle audace elle s'en faisoit accroire.

Le Roy s'en faisoit estrangement bien accroire sur l'observation de ses lois.

LE MEME, même ouvrage ; Sur les duels.

A la fin le Roy s'en fit accroire, ayant M. de Guy M. le Maréchal de Saint-André de son costé.

MONTLUC, Commentaires, Il

Les fiefs estants ainsy perpétués aux familles des saux, ils se voulurent donner permission de les ver chose qui leur fust prohibée..... toutesois, non obtoutes ces prohibitions, les vassaux s'en firent accroi Est. Pasquien, l'Interprétation des Institutes de Justinian, I

Les grandes villes s'en voulant faire accroire, tasch à se mettre dans un libertinage absolu.

Sully, OEconomies royales, t. I, c. 5

On a dit au même sens s'en faire croire:

M. le cardinal de Tournon, vieux routier en assidéestat, ne pouvoit nullement gouster ce dessein (du loque de Poissy)..... toutes sois M. le cardinal de Lorre que l'on avoit esleu pour porter la parole, s'en fait en Est. Pasquier, Lettres, IV, 11.

Depuis, s'en faire accroire, toujours pris en s vaise part, n'a plus voulu dire que Penser ava geusement de soi, se faire, et chercher à faire autres, illusion sur son mérite, sa fortune, crédit, son autorité, etc.

Les Athéniens employent quelquesois leur finesse à faire accroire et à se tromper eux-mêmes.

BALZAC, Aristippe, Disc. III

Avec cela point faux (l'abbé Pucelle), bon homn bonne tête pour tout, et ne s'en faisant accroire sur r SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XIII, e. 1

Pour un versificateur qui ne doit sa réputation que faux brillants, dit l'auteur comique, vous vous en juine accroire.

LE SAGE, le Diable boiteus, C. 1

Comment ne pas un peu s'en faire accroire, en rece les mêmes honneurs que les Voltaire, les Montesqui tous les hommes illustres du siècle.

J.-J. ROUSSRAU, Lettres, 21 juillet 1753

Ci gist Jean de Lagny qui s'en fit trop accroire. Satyre Ménippée, Nouvelles des régions de la lane, c Comme gens entendus, s'en veulent faire accroire.
REGRIER, Satires, IL.

Un homme un peu content et qui s'en fait accroire, Se voyant méprisé, rabat bien de sa gloire. P. CORNELLE, la Suite du Menteur, IV, 1.

Elle s'en fait accroire et prend des airs trop hauts.

Boursault, les Mots à la mode, sc. 1.

Ennemis de Bacchus, rentrez dans le devoir,
Vos esprits s'en font trop accroire;
Allez, vieux fous, allez apprendre à boire.

BOLLEAU, Chanson à boire.

Alors que le chef est absent,

Maître valet s'en fait accroire.

Voltaire, les Deux tonneaux, I, 1.

Du verbe ACCROIRE était venu son contraire DES-OIRE, que donne encore, en 1718, le dictionnaire l'Académie, avec cette remarque qu'il n'est usage qu'en l'opposant au mot croire.

Je ne le croy ni ne le descroy.

Dictionnaire de l'Académie, 1694, 1718.

ACCROITRE, v. a. (du simple Croître, d'accrescere, crescere, lat.).

Autrefois accroistre, acroitre, acrestre, etc. (voyez les exemples ci-après.)

A la différence de *croître*, verbe neutre, quelquefois pris dans un sens actif, ACCROITRE est un verbe actif, pris quelquefois dans un sens neutre.

Considéré comme verbe actif, il signifie Rendre plus grand, plus considérable, augmenter, et se dit, soit proprement, au sens physique, soit, figurément, au sens moral, de tout ce qui reçoit une augmentation en volume, en étendue, en quantité, en qualité.

Il a, en conséquence, pour régimes; Premièrement, des noms de choses:

Accroistre et amenuisier le (claim) puet jusqu'au res-

pons.

(Il peut ajouter à sa plainte ou en retrancher, jusqu'à ce qu'on y ait répondu.)

Le Conseil de Pierre de Fontaines, c. XII, § 8.

Jamais on ne feit assemblée générale des Trois Estats,

en cette France, sans accroistre les finances de nos Roys, à la diminution de celles du peuple.

Quant à celuy (au siége épiscopal) de Constantinople, encores qu'il y ait en quelques prelats gens de bien, si est-ce que la pluspart donnoit ordre d'accroistre ce siege plus par brigues et ambition qu'autrement.

Est. PASQUIRR, Recherches de la France, II, 7; III, 2.

Un Roy acquiert beaucoup d'honneur, quand il acroist son Royaume.

LA NOUR, Discours politiques et militaires; Disc. Ier.

Il voulut aussi accroistre l'ordre des chevaliers, et aux trois cens qui estoient desja, en adjouster trois cens autres.

CORPRETAU, Histoire romaine de L. Plorus, I, 5.

Pourquoi, dit un riche, ne me sera-t-il pas permis d'accrottre mon fonds?

Boundaloun, Carême. Sermon sur les richesses.

Surpris lorsqu'ils s'y attendoient le moins, et qu'ils méditoient peut-être de nouveaux moyens d'accrostre leurs richesses immenses.....

MASSILLON, Paraphrases. Ps. IX.

Le maréchal de Villeroy mena promener le roi chez mademoiselle de Chausseraye, qui s'étoit fait donner, puis fort ajuster et accrottre une petite maison au bois de Boulogne.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1716, t. XIV, c. 11.

Secondement, des noms abstraits :

E les humes le (hommes du) rei sunt venuz devant le rei David, si li unt dit: Deu acreissed (puisse-t-il accroître) le num (nom de) Salemun sur le tuen, e magnefied sun trône sur le tuen.

Les quatre Livres des Rois, III, 1, 47.

Messire Henri de Flandres, en sa nouvelle chevalerie, pour son corps avancer, et son honneur accroistre, se mist ung jour en la compagnie et cueillette de plusieurs chevaliers.

Pour vous estoffer à suivre les armes, je vous retiens à tousjours mais pour mon chevalier.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 86; part. II, c. 46.

Car le temps qui toutes choses corrode et diminue augmente et aceroit les bienfaits (la valeur et les bons résultats d'un bienfait).

RABELAIS, Gargantua, I, 50.

Les habitants de la ville de Pyle luy decernerent en leur conseil de tres-grands honneurs; il leur descripvit que le temps avoit accoustumé d'accroistre les honneurs moderez, et dessacre les immoderez.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Les Dicts notables des Lacedæmoniens.

Tel cuide vanger sa honte qui l'accroist.

COTGRAVE, Dictionnaire.

Les richesses ne font qu'accroître la soif.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, VII, 8.

Comme on vist que cet esprit (André Doria) prenoit feu au lieu de cacher ses dégoûts sous une modération apparente, ses ennemis n'oublièrent rien pour les accroistre.

LE CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

La dernière heure n'en sera pas moins insupportable, et l'habitude de vivre ne fera qu'en accrostre le désir. Bossurt, Oraison funèbre de Michel le Tellier.

Ils n'oublient rien pour accroître leur servitude.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 12.

(Carthage) accrut sa puissance par ses richesses, et ensuite ses richesses par sa puissance.

Montesquieu, Esprit des lois, XXI, 2.

Ce désert semblait, pour ainsi dire, accroître et prolonger la surface aplanie des flots.

CHATRAUBRIAND, Itin. de Paris à Jérusalem, voyage d'Égypte.

Et secorons li riche roi Thieri, Jouvencel sommes, acroissons nostre pris. Garin le Loherain, t. I, p. 79.

Or est ainsi que Mars Dieu tres-puissant Plus que jamais va son nom acroissant De bruit et loz.

J. MAROT, le Voyage de Venise, Oraison de paix.

Que nous sert l'estudier, Sinon de nous ennuyer Et soing dessus soing accrestre,

ROWSARD, Odes, II, 18.

Alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse,

La mort ravit tout sans pudeur:
Un jour le monde entier accroîtra sa richesse.

LA FORTAIRE, Fables, VIII, 1.

Si tous ces vains conseils, loin de le réprimer Ne font qu'accroître en lui la fureur de rimer. Boilbau, Satires, VIII.

Leur repentir accrost leur zèle, et mon espoir.

LA Fossz, Manlius, I, 1.

Vois ce mortel avide accumuler son or,
Sans accroître ses biens, il accroît son trésor.

Deliter, l'Imagination, VI.

Le régime direct d'accnorrage peut enfin être un nom de personne.

Dieu veuille t'accroistre et bien ortuner ceste vertu qui reluist en toy.

Rob. Estienne, Dictionnaire fr.-let.

Monseigneur, je tiens à grand faveur et honneur l'advis qu'il vous a pleu me donner du petit fils qui vous est nay, et m'en conjouïs avec vous de tout mon cœur, priant Dieu qu'il l'accroisse, et le bénisse de toutes sorte de benedictions.

. LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. IV, lettre 158.

Voyons si, quand chacun se resoudroit de se perdre pour accroistre le roy d'Espagne, il y a moyen de couserver le général de l'Estat et la religion.

Du VAIR. Actions et Traités oratoires.

Très bien li dois sa terre maintenir Et lui acroistre, esaucier et norrir.

Garin le Loherain, t. I. p. 157.

Qui trop s'abaisse on dit que Dieu l'acroult.

J. MOLUBET, Poésies, l'A B C sauvaige.

Quelquefois ACCROITRE, outre son régime direct a un régime indirect qui fait connaître la chose or la personne en qui a lieu l'augmentation.

Tu me dunas escud de salud, e ço que jo sui paisibk me ad acréud e multeplied.

Les quatre Livres des Rois, II, XXII, 36.

Selon vrave discipline militaire, jamais ne fault mettre son ennemy en lieu de desespoir, parce que telle nécessité luy multiplie sa force et accroist le courage, qui jà estoit deject et failly.

RABELAIS, Gargantua, I, 43.

Je prevois que tout ce que je vous en dis ne fera que vous accroistre le regret que vous aurés de ne vous porvoir trouver en cette occasion.

HENRI IV, Lettres, 22 septembre 1589 (Voir Lettres missives de Henri IV, t. III, p. 43).

La prosperité recente luy peut aussi avoir haussé le cœur, et accreu les esperances avec la reputation et authorité.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. IV, lettre 121.

601

Ils croyent les ames de leurs martyrs immortelles, et ont le même sentiment de ceux qui meurent dans le combat; ce qui leur fait mépriser la mort, et *leur accroist* le desir d'engendrer.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Histoires, V. r.

ACCROITRE, quel que soit son régime, est souvent lié, par certaines prépositions, avec des mots qui expriment la nature de l'augmentation;

Par la préposition par:

Ce n'est pas pour accroître la pompe du deuil par des plaintes étudiées.

Bossuer, Oraison funèbre de Mme de Monterby.

Amurat II était un de ces princes turcs qui contribuèrent à la grandeur ottomane; mais îl était très-détrompé du faste de cette grandeur qu'il accroissait par ses armes; il n'avait d'autre but que la retraite.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 89.

## Par la préposition en :

Leues avoit d'Aristote son maistre,
Qui pour l'instruire, et en vertuz accroistre
Par grand désir nuict et jour travailloit.
Cl. Maror. Jugement de Minos.

Sire, votre bonté s'est toujours fait cognoistre A vouloir en honneurs et en biens nous accroistre. Rob. Garrier, Bradamante, V. 6.

### Par la préposition de :

Nous avons accreu notre langue de plusieurs dictions tirées de nous mesmes, comme, pour exemple, de chemin nos predecesseurs firent acheminer.

Est. Pasquier, Recherches de la France, VIII, 3.

Tu n'as peu supporter ton roy si débonnaire, si facile, si familier, qui s'estoit rendu comme concitoyen et bourgeois de ta ville, qu'il a enrichie, qu'il a embellie de somptueux bastiments, accreue de forts et superbes remparts.

Satyre Ménippée, Harangue de M. D'Aubray.

Je ne saurois accroistre mon livre de tant de raisons, répétées tant de fois et desguisées de tant de couleurs. Agr. D'Ausigné, Histoire universelle, t. I, liv. IV, c. 7.

Rison accroit son bien d'usure et d'intérêts.

REGSIER, Satires, XV.

A ce dernier tour se rapportent des locutions qui servent à marquer dans quelle mesure se fait l'augmentation.

ACC

Accroistre de la moitié. Accroistre d'ung an le labeur.

Rob. Estienne, Dictionnaire fr.-lat.

......Guillaume Budé..... par tous moyens s'efforçoit d'entretenir le roy en sa bonne délibération, voire la luy accroistre de plus en plus.

H. ESTIENNE, Apologie pour Hérodote, part. II, c. 30.

Accroitre d'un an l'exercice de l'office. Nicor, Thresor de la langue franc.

Cela est incompréhensible que V. A. trouve moyen tous les estez d'accroistre de quelque chose cette gloire à laquelle, tous les hyvers précédens, il sembloit qu'il n'eust rien à adjouster.

VOITURE, Lettres, CLXXXII, au duc d'Enghien.

Ce trait de son esprit et de son amitié

Accroit pour elle encor mon amour de moitié.

Mollère, l'École des maris, II, 8.

On a dit au passif, être accru, mais cette forme, sans avoir disparu, a vieilli et est peu usitée.

Bien scay qu'il avoit esté nourry et accreu, et mis en grand estat par le duc Charles.

COMMYNES, Mémoires, V, 20.

Quand les semences furent accrues, il trouva que le bled estoit espois, vert et gaillard sans comparaison plus qu'en nulle autre partie du champ.

Bernard Parissy, De la marne.

Comme lors, en sa petitesse, on n'en descouvre pas le danger, quand il est accreu, on n'en descouvre plus le remède

MONTAIGNE, Essais, III, to.

La doute que j'avois euë tousjours auparavant m'estoit de nouveau accrue.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. III, lettre 90.

La corruption des mœurs, qui peut se maintenir jusqu'à un certain point malgré l'instruction, étoit infiniment favorisée et accrue par l'ignorance.

FONTENELLE, Éloge du czar Pierre.

Mais aussi les revenus du roi, c'est-à-dire de l'état

sont accrus depuis, et l'intelligence des finances s'est perfectionnée.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 30.

La beauté de l'infante étoit beaucoup accrue.

LA FONTAINE, Contes, II, 14.

On emploie plutôt, dans le même sens, le verbe pronominal s'Accroitre, lequel, tantôt employé absolument, tantôt construit avec un régime indirect au moyen des prépositions par, en et de, reçoit pour sujets les régimes attribués précédemment à accroître;

Premièrement des noms de chose:

L'université de Paris ne prit tout d'un trait sa fondation ny grandeur, ains s'accreut petit à petit par divers moyens. Est. Pasquier, Recherches de la France, IX, 14.

Ils (les concombres) désirent fort l'eau, sans laquelle ne peuvent vivre : aussi moyennant ce fréquent arrosement, avec merveille s'accroissent-ils de jour à autre.

Olivier DE SERRES, Théâtre d'Agriculture, VI, 9.

Ce peuple choisi s'est accru par les pertes et par les défaites.

BALZAG, Socrate chrestien, disc. III.

La France s'accroissoit en honneur et se regloit par bonne police et le sage gouvernement des Estats. MEZERAY, Histoire de France. Pépin, ann. 752.

Ils (les empereurs) se vantoient à tort d'avoir détruit une religion qui s'accroissoit sous le fer et dans le feu. Bossuer, Discours sur l'histoire universelle, II, 26.

La ville d'Orembourg est devenue le refuge des Persans et de leurs fortunes, et s'est accrue de leurs calamités. Voltaire, Histoire de Pierre le Grand, I<sup>10</sup> part., c. 1.

Leur source (des passions) est naturelle, il est vrai, mais mille ruisseaux étrangers l'out grossie; c'est un grand fleuve qui s'accroit sans cesse, et dans lequel on trouveroit à peine quelques gouttes de ses premières eaux.

J.-J. ROUSSEAU, Emile, IV.

Comme on voit que la mer, quand l'orage s'accroit, Vient à se courroucer.

Molière, le Dépit amoureux, IV, 2.

Mes ans se sont accrus, mes honneurs sont détruits.

J. RACINE, Mithridate, III, 5.

Là sous des chênes vieux, où leurs chiffres gravés Se sont avec les troncs accrus et conservés.

LA FONTAINE, Adonis.

Secondement des noms abstraits:

Ce commencement de désunion (entre le roi de Navarre et Biron, lieutenant du roi en Guyenne) s'allant toujours accroissant.

MARQUERITE DE VALOIS, Mémoires, ann. 1580.

La haine s'accroist, à mesure que le mérite s'élève. Le Cardinal de Retz, Conjuration de Fiesque.

C'est ainsi que s'est formé et accru en France le rang des princes étrangers, par entreprises, par conjonctures, pièce à pièce, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer.

Saint-Simon, Mémoires, 1698, t. II, c. 16.

Vous remarquerez que dans ces guerres civiles qui durèrent si longtemps, la puissance de Rome s'accrut sans cesse au dehors.

MONTESQUIRU, Grandeur des Romains, c. 11.

Qui va là? Hė! ma peur à chaque pas s'accroit.

Moulear, Amphitryon, I, 1.

Je sais que ton état, encore en sa naissance,

Ne sauroit sans la guerre affermir sa puissance,

Je sais qu'il doit s'accroitre et que tes grands destins

Ne le borneront pas chez les peuples latins.

P. CORMILLE, Horace, I, 1.

1. Constitut, Morace, 1, 1.

Cet amour s'est longtemps accru dans le silence.

J. RACINE, Mithridate, I, 1.

En troisième lieu, des noms de personne :

Naturellement la plupart des gens ont l'œil à s'acroistre ou à se saulver, qui ayséement les faict tirer aux plus fors. .Communes, Mémoires, I, Q.

Dieu qui est en soy toute plénitude, et le comble de toute perfection, il ne peut s'augmenter et accroistre an dedans; mais son nom se peut augmenter et accroistre par la bénédiction et louange que nous donnons à ses ouvrages extérieurs.

MONTAIGNE, Essais, II, 16.

De là en avant les Papes commencèrent de s'accroistre dedans ce royaume en prérogative et grandeur d'une autre façon qu'au paravant.

Les Bourguignons commencèrent à s'accroistre en grandeur sur le temps de Gratian.

Est. PASQUIER, Recherches de la France, II, 1; III, 11.

En quelque estat que la fortune l'eût mis, il (Albert Valstein) songea toujours à s'accroistre davantage.

Sarasin, Conspiration de Valstein.

Quelque soin qu'il prenne de s'accroitre et de se multiplier en tant de manières et par tant de titres superbes, il ne faut qu'une seule mort pour tout abattre et un seul tombeau pour tout renfermer.

Bossuer, Sermons, Avent; IVe dim., sur la Nativité.

Ainsi l'homme, petit en soi et honteux de sa petitesse, travaille à s'accroître et se multiplier dans ses titres, dans ses possessions, dans ses vanités.

LE MEME, Sermons, Carême, Ile semaine, sur l'honneur.

L'homme tâche de s'agrandir et de s'accroître comme il peut : il pense qu'il s'incorpore tout ce qu'il amasse, tout ce qu'il acquiert, tout ce qu'il gagne : il s'imagine croître lui-même avec son train qu'il augmente, avec ses appartements qu'il rehausse, avec son domaine qu'il étend. Bossuer, Sermons, Dimanche des Rameaux.

Agréable indiscret, qui, conduit par le chant, Vole de bouche en bouche et s'accroit en marchant Boileau, Art poétique, II.

Tenant le bout du fil du moindre procillon, Un quartier de terrain dans toute une province, Je m'accrois, je m'étends, j'anticipe, j'évince. Durresny, la Réconciliation normande, III, 8.

Accroitre, comme beaucoup d'autres verbes actifs, on l'a déjà vu, par exemple abaisser, abatardir, abîmer, etc., a été autrefois employé au sens neutre pour être accru ou s'accroître, de quelque nature que fût d'ailleurs le sujet, nom de chose, nom abstrait, nom de personne.

Rendons grâces à Deu par cuy nostre solaz habondet et acrast en l'exil et en la misère de ceste pérégrination. S. Bernard, Sermons françois, à la suite des Quatre livres des Rois, p. 546.

La compaignie des seigneurs de France étoit grandement multipliée et accroissoit tous les jours.

FROISSART, Chroniques, liv. I, p. I, c. 186.

Voilà un tesmoignage comment la mer se diminuant d'une part, accroist d'autre part.

Bernard Palissy, Des pierres.

Ton bien accroistra davantaige.

RABELAIS, Pantagruel, III, 28.

Si les princes sont touchez de voir le monde bénir la mémoire de Trajan.... qu'elle accroisse hardiment, et qu'on la nourrisse entre nous le plus qu'on pourra.

MONTAIGNE, Essais, II, 16.

Et de rechef : Enfant, puisses-tu accroistre en vertu forte et courageuse, par le moyen de laquelle l'on monte au ciel.....

Ant. DU VERDIER, Les diverses leçons, c. 17.

La licence de mal faire et la témérité des turbulens accroist tous les jours pour entreprendre sur vos villes et places.

HENRI IV, lettres, 6 juillet 1578. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. I, p. 182.)

L'herbe accrut à l'aise par les rues.

MATTHIEU, Histoire des derniers troubles de France, V.

La gent nostre seigneur va tousjours acroissant, Et li Turc orguellous forment (beaucoup) amenuisant. Chanson d'Antioche, ch. VIII, v. 1350.

La puissance chrétienne accroîtra de moitié.

Par ce nœud conjugal qui joint notre amitié.

Rob. Garrier, Bradamante, IV, 5.

Mes désirs toutefois ont accru de moitié, Depuis que j'ai connu votre ardente amitié. MAIRET, Sophonisbe, IV, 1.

Accrorrre, pris dans ce sens neutre, a été quelquefois construit, au moyen de la préposition à, avec un régime indirect, indiquant la chose, ou la personne au profit de laquelle se fait l'augmentation. Cette locution a dù être abandonnée parcequ'elle se confondait avec une locution analogue qui s'est conservée.

Peu de gloire me semble accroistre à ceulx qui seullement y employent leurs yeulx, au demourant y espargnent leurs forces.

RABELAIS, Pantagruel, III, Prologue.

A grand peine s'en trouve t'il un (prince) à qui plaise l'accroissement de son voisin, si ce n'est que ce qui accroist à l'un tourne a la diminution d'un autre plus grand, duquel on soit encores plus jaloux.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. III, lettre 117.

La maladie luy accreut tellement, qu'on le tint pour mort ou pour ne devoir plus gueres vivre.

MATTHIEU, Histoire des derniers troubles de France, IV.

Une année qu'on aura gagnée sur l'enfance accroîtra à celles qui suivent.

ROLLIN, Traile des Études, liv. I, c. 1, § 1.

Le courage et la volonté accroist de jour à aultre a eux de nostre party.

HENRI IV, Lettres, 30 août 1585. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. II, p. 127.)

Ici doit trouver sa place la distinction entre être accru et avoir accru: sa fortune était accrue, sa fortune avait accru. Le premier est la forme passive du verbe; le second se rapporte à sa signification neutre: l'un exprime plutôt l'état de la chose ou de la personne qui s'est accrue, l'autre l'action de s'accroître.

Le verbe neutre ACCROITRE a reçu, en termes de droit, une signification spéciale, il se dit;

I° De ce qui revient au profit de quelqu'un par la mort ou par l'absence d'une personne ou de toute autre manière.

La part de celui qui renonce à une succession accroit à ses cohéritiers.

En toutes les compaignies où il y a bourse commune d'épices, de droits, etc., la part des absens accroît aux présens.

FURETIÈRE, Dictionnaire; Dictionnaire de Trévoux.

Entre collegataires la portion de l'un accrost à l'autre. Parmi les chanoines, la part des absens accrost aux présents.

Dictionnaire de l'Académie.

(Colbert) établit..... que s'il se rencontroit quelques jetons qui ne pussent être partagés, ils accroîtroient à la distribution de l'assemblée suivante.

Ch. PERRAULT, Mémoires, liv. III.

2º Des augmentations légitimes que peut recevoir, par quelque circonstance, une propriété, un état, etc.

Cette portion de terre est accrue à son champ, à son héritage, par voie d'alluvion, par atterrissement.

Dictionnaire de l'Académie.

Le participe présent ACCROISSANT a été, à une époque fort ancienne, employé adjectivement, avec le sens de Qui s'élève, qui excelle.

Fu li rois apielés Carlemainne par tous regnés; C'est à dire, sire acroisans,
Rois et Emperère poisans (puissant).
Ph. Mouseus, Chronique, v. 4384.

Dans la suite on s'en est servi comme d'un titre de prééminence affecté à la dignité impériale.

Willaumes par la grace de Dieu, Rois des Romains toudis (toujours) acroissans.

Philippes, par la grace de Dieu, Empereres de Roma à touz temps acroissans.

Lettres de 1253 et 1265 (citées par Sainte-Palaye)

Accru, uz, participe.

On l'emploie adjectivement, sous sa forme ablue, et construit avec les prépositions par, en, des :

1º Avec des noms de choses:

On a vu ses biens accrus naturellement par un si lour f ministère et par une prévoyante économie.

Bossurr, Oraison funèbre de Michel le Tellier.

Les villes bâties, accrues et embellies par les Romai wis subsistaient.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 13.

Athènes par mon père accrue et protégée.

J. RAGINE, Phèdre, II, 2,

Plus il le voit *accru* (son trésor), moins il en sait l'usage.

BOLLEAU, Satires, IV.

### 2º Avec des noms abstraits:

....L'hérésie, née dans le concours de tant d'intérêts et d'intrigues, accrue par tant de factions et de cabales fortifiée par tant de guerres et de révoltes.

FLÉCRIER, Oraison funèbre de Michel le Tellier.

Voici les historiens de France, où l'on voit d'aborpuissance des Rois se former, mourir deux fois, rens de même, languir ensuite pendant plusieurs siècles; prenant insensiblement des forces, accrue de toutes; monter à son dernier période.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, CXXX'

3° Avec des noms de personnes.

Recueillis dans leurs ports, accrus de leurs s Nous verrons notre camp grossir à chaque ; J. RACKER, Mithridate, Du verbe accrottre on a tiré un assez grand nombre de substantifs que nous allons passer en revue et dont deux seulement accrossement et accrue sont restés dans l'usage.

## ACCROISSEMENT, s. m.

Comme les mots agrandissement, augmentation, par lesquels on le traduit, il exprime, tantôt, au singulier, l'Action de s'accroître, lantôt, au singulier et au pluriel, l'Addition, ou les Additions, que reçoit ce qui est accru. Aussi bien que le verbe dont il est formé, il se dit au propre des choses, et figurément des abstractions et des personnes.

Il est souvent lié par la préposition de à des noms qui expriment la chose ou la personne accrue; ou, si ces noms le précèdent, accompagné, ce qui revient au même, du pronom personnel.

Accroissement donc, dans le sens de l'Action de s'accroître, se construit au moyen de la préposition de ou du pronom personnel;

1º Avec des noms de choses et des noms abstraits :

Comme les enfans naissent et croissent en hommes parfaitz, et puis déclinent à vieillesse et à mort, ainsi ont les seigneuries leur commencement et leur accroissement et leur déclin.

Alain CHARTIER, le Quadriloge.

Plus ils croissent (les Germains) en auctorité et en grandeur, plus veulent-ils s'augmenter en accroissement de pays. Est. Pasquier, Recherches de la France, I, 10.

Faire des vœux pour l'accroissement de l'empire.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, IX, L.

J'ai un grand respect pour lui (un rhumatisme); il a son commencement, son accroissement, son période et sa fin.

M\*\*\* DE SÉVIGNÉ, Lettres, 2 février 1676.

Pouvons-nous sans ce secours.... porter avec confiance un si grand accroissement de notre fardeau.

Bossuer, Oraison funèbre de Michel le Tellier.

....Où les pères ont plus soin du salut de leurs héritiers que de l'accroissement de leurs héritages....

FLÉCHIER, Oraison funèbre de M. de Lamoignon.

tat, en s'appliquant à la guerre et à la politique.

FLEURY, Du choix des études, c. 3.

Tout, dans l'ordre des conseils éternels, doit coopérer à la formation et à l'accroissement de cette sainte Jérusalem.

Massilion, Petit Caréme, Ile dim.

On fut étonné de cette force majestueuse dont il (Bossuet) décrit les mœurs, le gouvernement, l'accroissement et la chute des grands empires.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 32.

Nous avons vu que dans l'homme... la durée de la vie est toujours proportionnelle au temps employé à l'accroissement du corps.

Burron, Hist. nat. Discours sur la nature des oiseaux.

2º Avec des noms abstraits :

Il n'y a nul, selon mon advis, à qui la papauté doive tant pour l'accroissement de sa grandeur en spirituel qu'à saint Grégoire.

Est. PASQUIER, Recherches de la France, III, 9.

Extravagant (Albert Valstein) en apparence, mais ne faisant rien sans dessein, et ne manquant jamais du pretexte du bien public, quoy qu'il raportast tout à l'accroissement de sa fortune.

SARASIN, Conspiration de Valstein.

Une reine si grande par tant de titres, le devenoit tous les jours par les grandes actions du roi et par le continue! accroissement de sa gloire.

Bossuer, Oraison funèbre de Marie-Thérèse d'Autriche.

3º Avec des noms de personnes.

Or commençoyent ja en ce temps-là les Lacedæmoniens à avoir jalousie de l'accroissement des Atheniens.

Amyor, trad. de Plutarque. Vie de Périclès, c. 7.

Pour les quelz actes, il (Sylla) apperceut que Marius estoit faché contre luy, pour ce qu'il ne lui donnoit plus de commissions honorables, ny matière de faire rien de bon, ains, au contraire, empeschoit le plus qu'il pouvoit son accroissement.

La Même. Même ouvrage, Vie de Sylla, c. 4.

Souvent aussi, dans cette forme de construction, la préposition de a pour régimes des noms qui font connaître en quoi consiste l'accroissement.

Mais la cause véritable estoit pour réprimer un peu le roy Mithridate, lequel s'entremettoit de trop de choses, et alloit embrassant un accroissement de nouvelle seigneurie, de non moindre estendue que celle qu'il avoit auparavant. Anyor, trad. de Plutarque, Vie de Sylla, c. 7.

Je n'avois point passé par assez de degrés d'instruction et d'accroissement de fortune pour pouvoir me tenir au milieu de ce monde avec la hardiesse requise.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, partie V.

On dit aussi, en certains cas, accroissement en, de même, on l'a vu précédemment, que l'on dit accroître en et accroître de:

Les chiens prennent en moins d'un an leur accroissement en longueur, et ce n'est que dans la seconde année qu'ils achèvent de prendre leur grosseur.

Burron, Histoire naturelle. De la vieillesse et de la mort.

ACCROISSEMENT, dans ces diverses manières de parler, est souvent employé au pluriel.

L'envie fut étoussée par le mépris qu'il en sit, ou par des accroissements perpétuels d'honneur et de gloire.

Flécules, Oraison funèbre de Turenne.

Le bonheur que je goûte dans une retraite délicieuse, dans un loisir toujours occupé des arts et de l'amitié,

augmentera par les accroissements de votre fortune.

Voltaire, Lettres, 30 mai, 1744.

ACCROISSEMENT s'emploie, très - fréquemment, d'une manière plus indéterminée, sans être construit ou avec le pronom personnel, ou avec la préposition de.

Ce qui apporte altération, changement ou ruine surtout aux monarchies, est quand on void en un membre de l'Estat un accroissement disproportionné.

LA NOUE, Discours militaires et politiques, disc. Ier.

Dieu est la vérité immuable, qui ne connoît ni défaut, ni progrès, ni déchet, ni accroissement.

Bossuer, IVe sermon, pour la fête de tous les Saints.

Dans cet accroissement infini que notre vanité s'imagine, il (l'homme) ne s'avise jamais de se mesurer à son cercueil, qui seul néanmoins le mesure au juste.

Le même, Sermons, sur l'Honneur.

Les rois d'Assyrie, enflés d'un accroissement qui ajoutoit à leur monarchie une ville si opulente (Babylone), conçurent de nouveaux desseins.

LE MEME, Discours sur l'histoire universelle, III, 4.

Naples et Sicile, dont l'éloignement et le peu de revenu étoient plutôt un embarras et un sauve-l'honneur qu'un accroissement.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1700, t. II, c. 29.

D'où viennent ces alternatives de mort et de vie, ces lois d'accroissement et de dépérissement?

Burron, Hist. naturelle; De la nature. Seconde vue.

Il y a dans les choses morales, comme dans les physiques, un dernier accroissement après lequel il faut qu'elles dépérissent.

CONDILLAC, Essai sur l'orig. des connaiss. humaines, part. II, sect. 1, c. 14.

Donner, recevoir, prendre, reprendre, souffrir, etc., un accroissement, des accroissements, de l'accroissement, son accroissement, sont des locutions fort usitées.

Donner à quelquing accroissement en biens et honneurs.

Rob. Estienne. Dictionnaire fr.-let.

Ainsi prist fin ceste grande famille de Charles Martel en ce dernier Charles; et ainsi prindrent accroissement deux autres nouvelles familles: l'une des Othons, dedans l'Allemagne, et celle de Hugues Capet dedans cette France.

Est. Pasquian, Recherches de la France, V, 3.

On remarque, dans toute sa vie, que ses amours, ses haines et ses appétits, reprennent souvent un grand se croissement, après une grande diminution.

Mézeray, Histoire de France; Henri III, année 1574.

Tant la doctrine de la probabilité reçoit d'accroissement par le temps.

PASCAL, Provinciales, XIIL

Sa piété s'excitoit toujours assez elle-même, et pressed dans sa propre force un continuel accroissement.

Bossurt, Oraison sunèbre de Marie-Thérèse d'Autriche.

Ceux qui voient les plantes prendre leur naissance et leur accroissement par la chalcur du soleil, pourroiest croire qu'il en est le créateur.

LE MEME, Discours sur l'histoire universelle, II, i.

Sa béatitude (de Dieu) est souverainement parfaite, es ne sauroit recevoir aucun accroissement ni du dedass, si du dehors.

LEIBRITZ. Théodicée. De la bonté de Dieu, 11º part., 5 214

L'homme du meilleur esprit est inégal, il souffre des accroissemens et des diminutions.

La BRUYRRE, Caractères, c. 11.

Divisée et resserrée sous les Séleucides, elle (la Perse) avait repris des accroissements sous Arsacès le Parthien, deux cent cinquante ans avant notre ère.

Son prédécesseur Jules II, sous qui la peinture et l'architecture commencèrent à prendre de si nobles accroissements, voulut que Rome eut un temple qui surpassat Sainte-Sophie de Constantinople.

La gloire de Turenne reçut un nouvel accroissement, quand on sut que tout ce qu'il avait fait dans cette campagne, il l'avait fait malgré la cour.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 5; 127; Siècle de Louis XIV, c. 12.

Tes arbres vertz prennent accroissement.

Cl. MAROT, Psaumes, XXXIX, v. 61.

On a dit absolument l'accroissement en traduisant ces paroles de l'Ecriture: Sed Deus dat incrementum, qui incrementum dat Deus, et dans des phrases où nos orateurs sacrés semblent y avoir fait allusion.

et exhortation, et objurgation ne profitent gueres de soy à changer le cœur de l'homme, quand il dit que celui qui planten'est rien, et celui qui arrouse n'est rien: mais que toute l'essicace gist au Seigneur, qui donne accroissement.

Calvin, Institution chrétienne, liv. II, c. v, § 4.

C'est moi qui ai planté, c'est Apollon qui a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement.

Ainsi celui qui plante n'est rien; celui qui arrose n'est rien; mais tout vient de Dieu qui donne l'accroissement. Le Maistre de Sacy, Epitre I de S. Paul aux Corinthiens, III, 6-7.

Est-ce que votre grâce, ô mon Dieu, n'accompagne plus votre parole? Est-ce que vous nous laissez, selon l'expression de votre apôtre, plantés et arrosés; mais qu'il ne vous plaît plus de donner comme autrefois l'accroissement?

BOURDALOUR, Sermons.

Pendant que Bernard plante et arrose, Dieu donne l'accroissement.

Fánalon, Sermons. Pour la fête de saint Bernard.

ACCROISSEMENT s'est dit anciennement, et pourrait se dire encore, dans un sens particulier, de Ce qui est ajouté, de quelque manière que ce soit, à une propriété.

Héritages reçoit acroissement et apeticement.

Anc. trad. du Digeste, fol. 1.xxx1, v°, c. 2.

Se li hons avoit acreu son fief... sans bone cause, et il... rendoit cel acroissement à cix sor qui il l'aroit pris, li sires ne l'en porroit riens demander; car il loist à çascun rendre ce qu'il a par malvese cause.

BRAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, XLVII, 9.

De là, dans le langage de la jurisprudence, l'emploi spécial de ce mot pour exprimer le droit par lequel une chose accroît à quelque personne ou à quelque fonds.

Cela lui est venu par droit d'accroissement. Les terres que l'atterrissement ajoute à un rivage, à une île, appartiennent au propriétaire par droit d'accroissement.

Un accroissement à la tontine.

Dictionnaire de l'Académie.

## ACCROISSANCE, 8. f.

Aucun dictionnaire ne le donne avant celui de Nicot et après ceux de Monet et de Cotgrave.

Il s'est dit aux mêmes sens et dans les mêmes constructions qu'accroissement;

1° Avec le pronom personnel ou suivi de la préposition de, pour l'Action de s'accroître :

Or proi-je Diu que, sé il li plaist, il nous doing force de surmonter vos anemis, et accroissance de vostre honnour. Henri de Valenciennes, Conqueste de Constantinoble, XII.

Quand on resiste à l'accroissance d'une innovation qui vient par violence à s'établir.

Nous appelons agraudir notre nom, l'estendre et semer en plusieurs bouches : nous voulons qu'il y soit receu en bonne part et que cette sienne accroissance luy vienne à profit.

Vous ne pouvez imaginer son acroisssance en vertu et en fortune.

MONTAIGNE, Essais, I, 22; II, 16; 36.

Sa honte fut de ma gloire accroissance.

J. Marot, Poésies, La complaincte de Gènes.

2° Toujours suivi de la préposition de, pour l'Addition que reçoit la chose ou la personne qui s'accroît :

Certes, Minos, ceulx que répute dignes D'estre eslevez jusques aux courts divines, Par bon renom, qui de basse puissance, Sont parvenus à haultaine accroissance D'honneur et biens.

Cl. MAROT, Jugement de Minos.

3° Sans être déterminé par le pronom personnel ou la préposition de, une accroissance, cette accroissance, etc. :

Je ne vise pas de ce costé là (l'ambition), je m'aime trop. Quand je pense à croistre, c'est bassement, d'une accroissance contrainte et couarde, proprement pour moy, en santé, en beauté, et en richesse encore.

MONTAIGNE, Essais, III, 1.

Las on dit que l'espoir nourrist l'affection, Et que c'est lui qui donne à l'amour accroissance. Ph. Desponses, les Amours de Diane, liv. I, sonnet 54.

4° Sous cette forme absolue, l'accroissance.

La naissance ordinaire des choses est imparfaite; elles s'augmentent, se fortifient par l'accroissance.

MONTAIGNE, Essais, II, 36.

Accrossance, pris d'une manière générale, a signifié Élévation, rang, dignité.

Mais dames sont d'autre façon;
Vient d'elles la grant habondance
De tous les biens dont on s'esjoye,
Et n'est honneur, bien, n'accroissance
Que leur haulte bonté n'envoye.

Alain Charter, Poésies, l'Hospital d'amour.

ACCROIST, s. m.

Quelquefois ACCREST et au pluriel ACROYS (voyez le Glossaire de Sainte-Palaye).

C'est aussi un synonyme ancien, et depuis longtemps disparu, d'accroissement.

Ainsi les dents reçoivent accroissement sans cesse, pour suppleer à leur charge, qui est mascher la viande. Vray est qu'elles semblent demeurer en mesme estat, mais l'accroist suit le decroist d'icelles par le moyen de la chaleur et nourriture continuelle qu'icelles reçoivent.

G. Bouchet, Serées, liv. III, 27e serée.

On bordera ses allées d'arbres, de ceux qui ! plus facile accroist, et de plus grand profit et pl Olivier de Serres, Théâtre d'agricultus

Dans l'exemple suivant, ACCROIST, emp pluriel, a le sens particulier de Profits, d

Usuriers veulent compter deux ou trois sois avoir leurs acroys.

Doctrine de sapience, fol. 27, ro (cité par Sain

### ACCRUE, s. f.

Ce mot, on l'a déjà dit, est, avec accroiss seul des substantifs formés d'accroître, qu maintenu, surtout dans certains sens partic

Il a pu être, aussi bien que les substantis vient d'être question, employé quelquefoi synonyme d'accroissement.

L'on protestoit encor de faire accreuë de subsides et levees de deniers, et sur qui? sur paysant, detroussé, nud et mis en chemise; ai parler du peuple de France!

MATTRIEU, Histoire des derniers troubles de Fi

On s'en sert dans la langue du droit et « de l'histoire naturelle, pour exprimer l'Augi que reçoivent une terre par la retraite des « forêt dont le bois s'étend au-delà de son er

Accrues de bois, joignans aux bois et forests, la nature et condition desdits bois et forests... fosse ou borne faisant la séparation desdits boi cas n'y a accrues.

Coutume de Chaumont, titre IX, ar

Il est vrai que dans une forêt et dans un pays bité il se fait souvent quelques accrues qui ne p que de méchantes broussailles et que l'on ne con quand on veut estimer.

H. COCRIN, OEuvres, XXIXe

Les végétaux s'étendoient par de grandes en toutes les terres que les eaux laissoient à déces leur retraite.

Ce transport ou plutôt ces accrues successive ne sont pas même nécessaires pour rendre raisoné tence de ces végétaux dans les pays méridionaus

Burron, Histoire naturelle, Époques de la miss

Quand il est à l'eve (l'eau) venuz, Si s'acropi por soi laver. Roman du Renart v. 1303; 5850.

Dedans le ni s'est acroupi, Et le miex qu'il peut s'est tapi. Ysorr II, fable 7. (Voir Robert, fables inéd., t. I, p. 179.)

D'austre costé, j'oy la bise arriver, Qui en soufflant me prononce l'hyver, Dont mes troupeaux, cela craignans, et pis, Tous en un tas se tiennent accroupis. Cl. Marot, Opuscules, III, Eclogue au Roy.

S'ACCROUPIR est employé de même dans les exemples suivants, où il s'agit de représentations figurées de divers personnages, d'hommes et d'animaux.

Au portail de Notre-Dame, saint Michel est représenté pesant les âmes, tandis que le diable, pour en escamoter quelques-unes, s'accroupit et se cache sous les balances.

SAINTE-FOIX, Essais sur Paris.

... Une foule d'auditeurs, hommes, femmes, enfants, assis, debout, prosternés, accroupis, agenouillés, faisant passer la même expression par toutes ses différentes nuances.

Elle (une poule) a son aile pendante, elle est accroupie, ses petits sont sous elle...

Didenor, Salon de 1767, Vien; Mme Vien.

S'ACCROUPIR, dans une acception figurée, a exprimé l'abandon à l'oisiveté, à la paresse.

Or sus, sus, baille cà ta main; leeve-toy; plus ne soies acroupie en la pouldriere de recreantise.

CHRISTINE DE PISAN, le livre des Trois Vertus.

Quelques jeunes gentilshommes françois.... se faschans d'estre par trop accroppis en oisyvetez.

BRANTOME, Vies des capitaines illustres, disc., I.

Je voudrois, sans nous accroupir de paresse.... que nous nous exposassions, pour le bien de nostre pays, volontairement aux dangers.

Est. PASQUIER, Pourparler du prince.

Une fois saisis de cette passion (la tristesse), nous de tous les animaux assis.

cherchons quelque coin pour *nous accroupir* et musser de lavue des hommes.

CHARRON, De la Sagesse, I, 33.

A diverses époques, et même très-près de notre temps, on a employé ACCROUPIR, soit au propre, soit au figuré, comme verbe actif;

Au propre:

Accroupissez à ses pieds une autre femme, qui tienne un pigeon qu'on va sacrifier sans doute.

DIDEROT, Salon 1765, Challe.

Sur ses deux courts jarrets accroupissant son corps, La Giraffe.....

DELILIE, les Trois Règnes, VII.

Au figuré:

Quel ribaudaille sont ceux-là qui nous veullent acroupir?

Lettres de Rémission de 1390; cité dans le Glossaire de Du Cange, additions de D. Carpentier.

On trouve employé de même, le composé rac-CROUPIR, dans cet ancien texte :

Icellui Willemet se vantoit en disant qu'il avoit racroupiz Jehan Lemaire, ou fait tenir tout quoy.

> Lettres de Rémission de 1409; cité dans le Glossaire de Du Cange, additions de D. Carpentier.

Le mariage, non-seulement apoltronit et accroupit les bons et les grands esprits, mais prive le public de plusieurs belles et grandes choses.

CHARRON, De la Sagesse, I, 42.

ACCROUPI, IE, participe.

Il semble pris substantivement dans l'exemple qui suit :

Laissez à part voz vineuses tavernes, Museaulx ardans, de rouge enluminez, Renjeunissez, saillez de vos cavernes, Vieulx accroupyz.....

> Cl. Maror, Ballades, XIV; Cry du jeu de l'empire d'Orléans.

En termes de blason le participe ACCROUPI se dit de tous les animaux assis.

D'azur au lion accroupi d'argent,
RICHELET, Dictionnaire.

De là le nom d'une monnoie de Flandre, rappelée dans les textes suivants que cite Sainte-Palaye d'après le Glossaire de Du Cange, additions de D. Carpentier:

Le suppliant bailla audit Alixandre... la somme de xxxvj solz d'acroupis, monnoie de Flandres, pour douze deniers la pièce.

Ils allouerent les xl pieces d'icelle monnoye, pour un petit acroupi.

Lettres de Rémission de 1398 et 1402.

# ACCROUPISSEMENT, s. m.

Etat d'une personne, d'un animal accroupis.

L'accroupissement du lièvre.

RICHELET, FURETIÈRE, Dictionnaires.

Ce mot, de peu d'usage, s'est maintenu dans les dictionnaires; mais on n'y trouve plus depuis long-temps le substantif féminin a coroupie, qui avait le même sens.

S'uns (Si un) dolans fait une acroupie, Et un enclin devant s'ymage (son image). Cité dans le Glossaire de Du Cange, additions de D. Carpentier.

Furetière recueille cette locution prendre un lièvre à l'accroupie, identique, pour le sens, à d'autres qu'avait enregistrées Monet à l'occasion des substantifs de notre vieille langue croupie et croupeton : chasser un lièvre à la croupie, sur le matin; guetter le lièvre à croupeton, d'à croupeton.

Cette expression proverbiale à croupeton, ou comme on écrivait encore, à croupetons, à croppetons, laquelle répond au participe accroupi, est comme définie dans les vers suivans d'un ancien poëte.

Ainsi le bon tems regrettons,
Entre nous pouvres vieilles sottes,
Assises bas à croppetons
Tout en ung tas comme pelottes.
Villos, les regrets de la belle Heaulmyère.

ACCUEILLIR, v. a. (soit du verbe simple Cueillir et, par ce mot, du latin colligere, soit, directement, du bas-latin accolligere).

Autrefois, Accoillir, Accullir, Accullir, Accullir, Acqueillir, Acqueillir, Acqueillir, Acqueillir, Acqueillir, Acqueillir, Acqueillir, Escueillir, Escueillir, Escueillir, Escueillir, Escuillir, etc. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye, et les exemples ci-après).

Accueillir, en raison de son origine, a signifié, à une époque ancienne de la langue, Assembler, amasser, acquérir, étant, par cette acception, synonyme de recueillir.

La bouche de la rivière du Rosne avoit accueilli tant de vase et si grande quantité de sable, que les ondes de la mer y amassoient et entassoient que....

Amyor, trad. de Plutarque, Vie de Marius, c. 25.

Acueillir bon los, lisait-on dans un vieux texte auquel renvoye Sainte-Palaye (anc. poés. fr. mss. avant 1300, t. IV, p. 1429), et dans le passage suivant qu'il cite plus au long.

Noble Lion le bestail vous appelle, Et vous devez secourre vos subgis, Chacez ces loups.....

Car vous pourriez par eux estre honnis, Et acqueillir par leur fait povre nom. Eustache Deschamps, Poés. mss., fol. 232, col. 4.

On a dit aussi, par une application toute contraire, accueillir la haine.

Hugues Capet s'impatronisa de l'Estat, sans qu'aucun prince luy fist contre-teste. Vray est que, deux ans après, Charles, oncle de Louis, prit les armes contre luy, mais un peu tard. Outre qu'il avoit accueilly la haine publique des François pour s'estre rendu imperialiste en son duché.

Est. Pasquien, Recherches de la France, V. 3.

En se soumettant trop à ses volontés (de Catherine de Médicis), il parut foible, et accueillit la haîne extrême qu'on lui portoit.

MEZERAY, Histoire de France, Henri III, 1576.

On a été conduit de même par la synonymie d'Ac-CUEILLIR et d'acquérir, à dire accueillir du savoir.

Ils (les Jésuites) débitent le peu de sçavoir qu'ils ont accueilly de longtemps.

Est. PASQUIER, Recherches de la France, III, 43.

De là, fort anciennement aussi, le verbe pronominal s'accueillir donné, comme se cueillir, par Nicot, Cotgrave et même par Monet, au sens de S'assembler, s'amasser; de là, chez Nicot, au même sens, le verbe neutre accueillir.

La cour du parlement suppléa à ce défaut, comme si toute la force et vertu de France se fust lors accueillie au cœur de cette compagnie.

Est. PASQUIER, Recherches de la France, III, 26.

Il n'est pas inutile de remarquer l'emploi fait de se recueillir au même sens de S'assembler dans des passages tels que le suivant :

Ceulx qui.... n'y osoient retourner (en leur pays), pour les villains faitz dont ilz estoient accusez. Si se recueilloient ensemble et faisoient nouveaulx cappitaines. FROISSART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 147.

Sainte-Palaye cite des exemples de s'ACCUEILLIR, ou selon une des anciennes orthographes du mot, s'ESCUEILLIR, dans le sens de Rassembler ses forces pour faire un effort, prendre un élan.

S'escuillir à la course.

FROISSART, Chroniques, liv. IV, c. 12.

Il vint à son destrier qu'il aplaniot doubcement.... mais comme il se escueilloit pour monter....

MENARD, Histoire de Bertrand du Guesclin, c. 41.

Accuerllir a eu de bonne heure le sens général de Recevoir, qui seul a subsisté, mais auquel on peut rapporter plusieurs emplois du même mot depuis longtemps sortis de l'usage.

ACCUEILLIR, en ce sens, a premièrement, pour régimes à l'actif, pour sujets au passif, des noms de personnes. Il est alors, le plus souvent, accompagné de compléments qui font connaître de quelle manière la personne est reçue.

Qui estes-vous, qui me accueillez de telles paroles?

Si lui fut bien dit, à ce commencement, que il avoit mal exploité, et fut grandement mal accueilli de ceux de Londres.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 347; 394.

Il (Boufflers) fut accueilli avec des respects et des soumissions profondes qui furent reçus gravement et en maître qui daigne accepter un tribut,

SAINT-SIMON, Mémoires, 1710, t. VIII, c. 8.

Je fus l'autre jour dans un couvent de ces dervis. Un d'entre eux, vénérable par ses cheveux blancs, m'accueillit fort honnétement.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, LVII.

Je soutiens que, chez les anthropophages, de tels missionnaires seraient accueillis le plus gracieusement du monde.

VOLTAIRE, Lettres chinoises, VIe lettre.

Je ne serois pas surpris d'être, à la lin, forcé de me rélagier chez les Turcs, et je ne doute pas que je n'y furse accueilli avec plus d'humanité et d'équité que chez les chrétiens.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 8 fevrier 1765.

ACCUEILLIR se dit encore, soit à l'actif, soit au passif, avec des compléments de même nature, en parlant des choses.

Aussi qu'est-il arrivé? on a condamné à Rome ses excellents discours, et on y a très-bien accueilli ses stupidités: Quand je dis qu'elles y sont bien accueillies, ce n'est pas qu'elles soient lues, car on ne lit point à Rome.

Voltaire, Pyrrhonisme de l'histoire, III.

Les plus terribles expériences m'ont rendu plus réserve; j'ai appris à n'accueillir qu'avec circonspection les nouveaux visages.

J.-J. Rousseau, Lettres, 24 novembre 1770.

ACCUEILLIR, employé absolument, se prend d'ordinaire dans un sens favorable, soit qu'il s'agisse des personnes, soit qu'il s'agisse des choses;

1º Des personnes, que l'on reçoit favorablement, auxquelles on accorde protection et asile :

.... Le duc, estant retourné en France...., nonseulement n'est accueilly du visage, ny récompensé de sa grande despense, mais....

Est, PASQUIER, Recherches de la France, VI. 12.

J'estime que ce soit chose de service et de réputation à sa Majesté, et à toute nostre nation, d'accueillir et caresser les gentilshommes estrangers de ceste qualité.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. VI, lettre, 41.

C'était une chose aussi admirable qu'éloignée de nos mœurs, de voir ce citoyen.... cultiver les belles-lettres, donner des spectacles au peuple et accueillir tous les savants grecs de Constantinople.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 105.

Un jeune homme qui arrive à Paris avec une figure passable, et qui s'annonce par des talents, est toujours sur d'étre accueilli.

J.-J. ROUSSEAU. les Confessions, part. II, liv. VII.

Sa maudite grimace est partout bien-venue; On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue. Montère, le Misanthrope, I, 1.

On y voit avec joie, on accueille, on honore,

Tous ceux qu'à votre nom le zèle attache encore.

Voltaire, Tancrède, II, 1.

À ces exemples on peut joindre les suivants où ACCUEILLIR a pour régimes, au lieu de noms de personnes, des noms abstraits qui désignent indirectement des personnes.

Nul n'a sur ses vaisseaux accueilli ma misère. La Harre, Philociète, I, 4.

Vous avez autrefois accueilli mon enfance.

M. J. Chenten, Fénelon, I, 2.

2º Des choses auxquelles on se montre favorable, que l'on encourage.

Dites si vous avez vu autre chose en moi qu'un homme constamment gai..., enclin à la raillerie, mais sans amertume, et l'accueillant dans autrui quand elle est assaisonnée. BEAUMARCHAIS, Mémoires, I, supplément.

.... Apprenez de moi qu'on ne voit guère
Les honneurs, en ce siècle, accueillir la misère.
Piron, la Métromanie, V. 4.

À cette acception peuvent être facilement ramenées des expressions, au premier abord assez étranges, que cite Sainte-Palaye d'après d'anciens textes : Accueillir la semonce (LAURIERE, Gloss. du dr. f.), c'està-dire la Recevoir, y obéir, y déférer; accueillir un

ajournement (Assises de Jérusalem, p. 41, et 154), son congé (ibid. 101), c'est-à-dire les Accepter.

C'est par une sorte d'antiphrase, que ACCUEILLIB et être accueilli, pris absolument, se disent, dans un sens défavorable, des accidents fâcheux auxquels on peut être en butte.

Povreté a accueillé tous les deux (incessit ambos inopia).

Robert ESTIENSE, Dictionnaire fr. lat.

On fit paroistre les prisonniers, parmy lesquels on voyoit le roi mesme encore tout esperdu, et aussi effrayé que si son désastre n'eust fait que l'accueillir sur le champ.

A mesme temps, la fortune changeant, l'armée royale, par la longueur du temps, fut accueillie de famine.

COEFFETEAU, Histoire romaine de L. Florus, II, 12; III, 5.

Tous les maux viennent nous accueillir.

BOURDALOUR, Dominicales, I, afflictions des justes.

Que fussiez-vous devenu, si votre dernière disgrâce vous eût accueilli dans ces épuisements d'argent où nous vous avons vu?

HAMILTON, Mémoires du comte de Gramont.

Les infirmités et la décrépitude qui accueillirent le P. de la Chaise.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1709, t. VII, c. 3.

Je jugeai que le bruit avoit été pour m'attirer et le caillou lancé pour m'accueillir à ma sortie.

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, liv. XII.

Et quant nous fumes monté en haute mer, I grant tempiés si acoilli no nef. Huon de Bordeaux, v. 4846.

Car s'il est vray que nature me veuille
Abandonner, je ne sçay que feray :
A Vieillesse tenir pié ne pourray,
Mais conviendra que tout ennuy m'acueille.
Charles p'Orléans, Poésies, Songe en complainte : Après

le jour qui est fait pour travail.

Depuis que cette tache ent obscurci ma vie...
Il n'est point de malheur qui ne m'aitaccueilli.

MAIRET, Sophonisbe, I, 2.

Cet emploi d'ACCUEILLIR est resté des plus ordi-

naires dans quelques locutions comme être accueilli de coups, être accueilli d'une tempête.

Quand les Romains se perforçoient de gravir contremont, ilz estoient accueilliz de force coups de dard et de traict qu'ilz leur donnoient de çà et de là par les flancs.

Amyor, trad. de Plutarque, Vie de Flamininus, c. 5.

La flotte de Mardonius ayant voulu doubler le mont Athos pour gagner la Macédoine, fut accueillie d'une si violente tempête, que plus de trois cents vaisseaux, avec plus de vingt mille hommes y périrent.

ROLLIN, Histoire ancienne, liv. VI, c. 1, § 7.

Les deux passages suivants constatent les vicissitudes qu'a éprouvées le mot ACCUEILLIR, quant à l'acception favorable ou défavorable qu'il peut recevoir, étant pris absolument.

M. Coessetau et plusieurs autres bons autheurs encore après Amyot, se servent ordinairement de ce mot en mauvaise part et disent accueilly de la tempeste, accueilly d'une sièvre, accueilly de la famine, accueilly de toutes sortes de malheurs. Il y a quelques endroits en France, particulièrement le long de la rivière de Loire, où l'on use de cette saçon de parler. Mais elle n'est pas si ordinaire à la cour. On s'en sert plustot en bonne part et l'on dit par exemple : il a esté accueilly favorablement. Accueil ne se dit jamais aussi qu'en bonne part, si l'on n'y ajouste mauvais.

VAUGELAS, Remarques sur la langue françoise, p. 332.

Ce verbe est presque passé, on ne s'en sert plus en bonne part : on dit, il a été bien reçu, on lui a fait un accueil favorable, et non pas, il a été accueilly favorablement. On pourroit encore l'employer en mauvaise part, dans le figuré, accueilli de la tempéte, accueilli de toutes sortes de malheurs.

Bounours, Remarques nouvelles sur la langue françoise.

ACCURILIR s'est dit, absolument, en un sens particulier, de l'action de Recevoir, de recueillir dans une embarcation des passagers, des naufragés.

Il faut crier au batelier qu'il nous vienne accueillir.

On envoya une barque pour accueillir ceux qui se noyoient après le bris du vaisseau.

Funetière, Dictionnaire.

Nous étions perdus si le capitaine n'eût détac chaloupe pour nous accueillir.

Grand Vocabulaire.

A une époque fort ancienne, ACCUEILLIR é CUEILLIR en, se sont dits au sens d'Admettre, é cier, lequel implique l'idée de recevoir.

On cite de cette ancienne acception les exe suivants rapportés par Du Cange et par D pentier, Glossaire de la basse latinité au m colligere.

It em, que ils ne puissent recevoir ès franchis nous leur avons octroiées fors que enfant d'ouvi de monnoier... ne acqueillir ou (au) mestier ice autres, sens appeller les mestres de noz monnoyes Or donnance de 1327 (Voir Ordonn. des Rois de 1 p. 806.)

Je confirme que l'abbé et le couvent de Saint-I Chartres... tiennent... en main morte, pour ac moi et mes anceseurs en leurs prières.

Charte de 1292.

D'ACCUEILLIR en ce sens s'était formé le subaccueillage que donne cet ancien texte, da acte de 1482 :

Grant Jehan acueillit et alloua à la suppliante une niepce... au moyen dudit acueillage de ladite niepc Cité par D. Carpentier, is

A la même origine se rattache encore l'emple cien du verbe pronominal s'ACCUEILLIR avec la s'fication de S'associer, s'engager, « s'allouer, auquel on le joignait volontiers.

Jehan Arreau de Chasteau-Raoulz, coutelier, 20 on accueilli à un maistre du dit mestier.

Comme le suppliant se feust alloué et acueilli ave Hermen Vandouborne maistre de la nef Marie Quese pour le servir.... par la mer.

Lettres de Rémission de 1387 et de 1414; Ex. citis de Glossaire de Du Cange, addit. de D. Carpentis.

A vos servir tout m'acuel.

Anc. poés. fr. mss. avant 1300, t. III, p.
(Cité par Sainte-Palaya.)

point d'estre occis pour la cause de ce qu'il n'avoit autrement conforté Rasse et ses gens.

FROISSART, Chroniques, liv. II, c. 36; 97.

Selon Sainte-Palaye, qui emprunte à Froissart quelques-uns de ces exemples, ACCUEILLIR était encore de son temps usité dans ce dernier sens en Normandie.

Accueillir en haine est une expression assez naturelle dont on peut citer quelques anciens exemples :

Le roy Philippe print et accueillit ce messire Robert en si grant hayne, que se le roy l'eust tenu en son ire, il l'eust fait mourir sans nul remede.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 54.

ACCUEILLANT, participe présent.

Il y étoit entré (à Marly) doux, poli, gracieux, accueillant tout le monde.... mais il n'étoit plus le même, son audience l'avoit entièrement changé.

Saint-Simon, Mémoires, 1714, t. XII, c. 2.

Il se dit adjectivement pour Accessible, affable.

Elle (M<sup>me</sup> de Rambouillet) étoit bienfaisante et accueillante.

SEGRAIS, Mémoires, anecdotes.

. C'étoit le plus accueillant et le plus prévenant de tous les hommes.

Bossuar, Politique tirée de l'Écriture-Sainte, liv. IX, art. 3.

Toujours affable et serein, toujours accessible, toujours accueillant, ne retenant de son rang que le privilége de pouvoir être importuné.

MASSILLON, Oraison funèbre de Messire de Villars.

C'etoit le ministre le plus affable qui fut jamais; il avoit une semme qui n'étoit pas si simple, mais qui étoit encore plus accueillante.

HAMILTON, Contes, Fleur d'Épine.

ACCUEILLANT ne se dit pas seulement des personnes, mais, en certains cas, des choses.

La manière grande, noble, aisée, accueillante avec discernement, dont elle savoit tenir sa maison....

SAINT-SIMON, Mémoires, 1714, L. XI, c. 22.

Accueilli, ie, participe.

Il se prend aussi adjectivement, en parlant des personnes ou des choses pour bien et mal Reçu.

Ces deux livres, si opposés en doctrine et en style, et si différemment accueillis dans le monde, y causèrent un grand fracas.

Accueilli partout, quoique peu amusant, il (le maréchal de Choiseul) n'eut d'ennemis et de jaloux que ceux de la vertu même.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1697, t. I, c. 41; 1711, t. IX, c. 10.

Cette langue grecque, si peu accueillie de nos jours...
n'Alembert, Éloge de Marieeux.

ACCUEILLI peut avoir un complément formé de la préposition de et de son régime.

Cette locution n'offre rien que de très-ordinaire dans ces passages:

Clément V venant establir sa demeure en France, lorsqu'il feit son entrée dans Lyon, fut accueilly d'une infinité de princes et de grands seigneurs.

Est. PASQUIRR, Recherches de la France, III, 25.

Le prince de Conti... faisoit un triste et humiliant personnage, accueilly de personne, abboyé de tous. SAINT-SIMON, Mémoires, 1697, t.II, c.2.

On changea le nom de cette chambre qui ne s'était appelée que chambre des vacations : elle reçut le titre de chambre royale, elle siégea au Louvre au lieu de siège aux Augustins, et n'en fut pas mieux accueillie du public.

VOLTAIRE, Histoire du Parlement de Paris, c. 66.

Il n'en est pas de même des passages suivant, lesquels d'ailleurs s'expliquent par les usages ancies du verbe accueillir.

... Mais ces grans facultés que je dis estoient œuvres d'hommes, accueilliz de gloire, qui ne congnoissoient d'él ce bien et honneur leur venoit et y procederent sclon les nature et experience.

COMMTRES, Mémoires, VII, 17.

Eux qui de longtemps auparavant regrettoient de voir leurs espées accueillies et mangées de la rouille, et leur chevaux devenus pesans et engourdis par un trop long repos.

COEFFETRAU, Histoire romaine de L. Ploras, IV, 12.

Ceste beauté de vertu accueillie, Se passera comme une fleur cueillie. Cl. Maror, Élégies, I, 10.

Le fréquentatif ACCUEILLETER se trouve, au sens de Cueillir, dans des vers cités, d'après un très-ancien auteur, par Sainte-Palaye.

D'Accueillir on avait aussi formé racueillir.

Viendra jamais le temps que les amours jolies, Et les Muses je voye en France racueillies. VAUQUELIN DE LA FRESNAIE, Art poétique françois, III.

Ce mot se rapproche beaucoup de recueillir dont il n'est peut être qu'une corruption et qu'on a autrefois confondu, en certaines acceptions, avec AC-CUEILLIR.

Allons nostre chemin et bon pas, et point ne nous desrouterons. Silz viennent à nous, nous les recuillerons; mais je croy bien quilz n'en ont nulle voulenté.

FROISSART, Chroniques, liv. II, c. 97.

## ACCUEIL, s. m.

Autrefois acueil, acuil, aqueuz (pluriel), escoeil, escoel, escueil, escuel, eskeul, etc. (voyez le *Glossaire* de Sainte - Palaye et les exemples ciaprès).

Accueil, qui exprime l'Action d'accueillir une personne ou une chose, se joint à un fort grand nombre d'adjectifs propres à indiquer de quelle manière cette personne ou cette chose sont accueillies; un bon, un mauvais, un froid, un favorable, un étrange accueil, etc.

Il (Henri III) affecta durant quelques mois à paroître populaire, se faisant voir en public avec un accueil riant et gracieux.

MÉZERAY, Histoire de France, Henri III, année 1584.

Ma mie, que dois-je conjecturer d'un aussi langoureux

MARIVAUX, l'Épreuve, sc. 12.

Mais son accueil plein de bonté, son ton compâtissant, ses manières douces et caressantes, me mirent bientôt à mon aise.

J .- J. ROUSSEAU, les Confessions, part. I, liv. II.

Gente beauté, pleine de doulx acueil.

Ch. D'ORLÉANS, Poésics : au temps passé quand nature me fit.

Ce morne et froid accueil me surprend à mon tour.

P. Conneille, Horace, II, 2.

Ah! d'un si doux accueil je me serois passé.

Mollère, Amphitryon, II, 2.

D'un favorable accueil honorons son passage.

J. RACINE, Alexandre, I, 2.

Pourquoi cet habit noir et ce lugubre accueil?

En peu de temps, vraiment, vous avez pris le deuil.

REGNARD, les Mênechmes, II, 3.

Et suis-je criminel quand, par un doux accueil, J'apaise leur courroux, qu'irrite votre orgueil? La Fosse, Manlius, 1, 3.

ACCUEIL se construit aussi, fréquemment, soit avec la préposition de suivi du nom de la personne qui accueille, soit avec les pronoms possessifs mon, ton, son, votre, leur.

Notre accueil de ce matin t'a fait prendre la chèvre.

Molière, le Bourgeois gentilhomme, III, 10.

Toujours affable et gracieux, lors même qu'il ne lui est pas permis d'être libéral, son accueit devient comme le bienfait même qu'il refuse.

MASSILLON,....

Je ne savois comment entrer en matière : l'accueil de la prieure, tout avenant qu'il étoit, m'avoit découragée. Marivaux, la Vie de Marianne, partie III.

L'accueil aisé, l'esprit liant, l'humeur facile des habitants du pays me rendit le commerce du monde aimable. J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. I, liv. V.

Je sais que vos appas vous suivent en tous lieux, Mais votre accueil retient ceux qu'attirent vos yeux. Montère, le Misanthrope, II, 1.

De son accueil gaulois la liberté vous rit.

Durresne, le Faux Sincère, I, 6.

Accueil pourrait, sous cette forme, être construit avec un autre nom qu'un nom de personne. On dirait fort bien, par exemple, l'accueil du public, de la cour, de l'opinion, etc.

Quelquefois dans cette manière de parler, la préposition de a pour régime un nom abstrait. L'air natal, l'accueil de l'amitié, la beauté des lieux, la saison, tout concourt à réparer les fatigues du plus triste voyage.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres. 17 juin 1762.

Faire un bon, un mauvais accueil, un accueil froid, un grand accueil, beaucoup d'accueil, etc. sont des locutions d'un usage très-fréquent.

Je vous recommande surtout de régaler d'un bon visage cette personne-là, et de *lui faire* enfin *tout le meilleur* accueil qu'il vous sera possible.

Molière, l'Avare, III, 1.

Il ne régla jamais sur la faveur ou sur la disgrâce des personnes, le bon ou le mauvais accueil qu'il leur pouvoit faire.

FLÉCHIER, Oraison funèbre de M. de Lamoignon.

Une embrassade froide, sans entretien et sans discours, étoit tout l'accueil que le prince faisoit à un homme qui venoit de sauver l'empire.

MASCARON, Oraison funèbre de Turenne.

Son valet vient; faites-lui un accueil glacé; commencez par là ce grand ouvrage que vous méditez.

LE SAGE, Turcaret, I, 1.

Le général Vede, qui commandait cette gauche, ayant su le gracieux accueil que le roi avait fait aux autres généranx

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. II.

Quand, prêt à partir pour le monde enchanté, je voyois arriver de malheureux mortels qui venoient me retenir sur la terre, je ne pouvois ni modérer ni cacher mon dépit, et n'étant plus maître de moi, je leur faisois un accueil si brusque, qu'il pouvoit porter le nom de brutal.

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, liv. IX.

Mes compagnons de voyage me firent le plus grand accueil.

Ductos, Voyage en Italie,

Il evitait de me voir; je l'abordai, il me fit un accueil très-froid.

BEAUMARCHAIS, Mémoires, part. II, suppl.

Quoi! faire un tel accueil à nos soins obligeants?

Mollère, le Dépit amoureux, I, 6.

Quel est l'étrange accueil qu'on fait à votre père, Mon fils ?

J. RACINE, Phèdre, III, 5.

La locution absolue faire accueil se prend toujours en bonne part et signifie Faire une réception civile et honnête.

Pour luy, il faisoit accueil à tout le monde, modérant des yeux et de la voix la fureur du soldat.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Histoires, 1, 1.

Nous rencontrâmes un père (religieux jacobin) qui nous fit accueil et se mit de la conversation le plus civilement du monde.

FLÉCHIER, Mémoires sur les grands jours de 1665.

Pourquoi les malhonnêtes gens rougiroient-ils de l'être, quand on ne rougit pas de leur faire accueil?

Ductos, Considérations sur les mœurs, c. 4.

A quel étrange office, amour, me réduis-tu, De faire accueil au vice et chasser la vertu? Rotrou, Fenceslas, I, 2.

On dit aussi faire beaucoup d'accueil, peu d'accueil, autant d'accueil qu'on en mérite, etc.

Ils se mirent tous deux en chemin, arrivèrent à Orléans, se présentèrent au Roy, qui ne leur fit tant d'accueil et de caresse, que la grandeur de leur qualité et la proximité du sang le requeroit.

MATTHIEU, Histoire des derniers troubles de France, I.

Il luy sit fort peu d'accueil.

COEFVETEAU, Histoire romaine, VIII.

Elle (la veuve de Louvois) alloit au souper du roi, qui lui faisoit toujours beaucoup d'accueil.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XIII, c. 28.

Ne voulant pas apparemment l'avoir pour témoin du peu d'accueil que je faisois à son amour, il se retira avant qu'elle m'abordât.

Marivaux, la Vie de Marianne, part. VI.

Je lui avois cependant été recommandé par madame Boy de La Tour, et il m'avoit fait beaucoup d'accueil. J.-J. Rousseau, les Confessions, part. II, liv. XII.

Cette locution est reconnaissable dans l'exemple suivant, d'une date et d'une forme très-anciennes.

Nul bel semblant, nut acoilleit

Ne li a fait cum il soleit.

Benorr, Chron. des ducs de Normandie, v. 11876.

Accueil se construit avec d'autres verbes, tels que destiner, garder, préparer, etc.

Il a vu quel accueil lui gardoit ma colère.
P. Cornelle, Horace, V. 3.

Je sais à son retour l'accueil qu'il me destine.

J. RACINE, Bojazet, I, 1.

Étre d'un bon, d'un mauvais accueil, avoir un accueil avenant, rude, etc., se disent quelquesois d'une réception particulière faite à une personne, plus souvent de la disposition habituelle avec laquelle on reçoit les personnes.

Étre d'un bon accueil à tout le monde.

Il a le repart brusque et l'accueil loup-garou.

Molière, l'École des maris, I, 4.

Il a les yeux sereins et l'accueil avenant.

REGNARD, le Joneur, III, 4.

A l'expression faire un accueil bon, mauvais, etc., correspond recevoir un accueil bon, mauvais, etc., qui ne se rencontre pas moins ordinairement.

Onze ans de séjour à Monaco l'avoient changée à n'être pas connoissable (M<sup>mo</sup> de Monaco); elle ne put se le dissimuler à *l'accueil* qu'elle reçut à la cour.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1713, t. XI, c. 4.

Je vous vis encore hier entretenir Valère, Et l'accueil gracieux qu'il recevoit de vous Lui permit de nourrir un espoir assez doux. P. Cornelle, Horace, I, 3.

Je vois au sombre accueil que je reçois de tous, Que je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous. Boursault, le Mercure galant, V, 8.

On se sert aussi, dans le même cas, de verbes d'une signification analogue, tels que attendre, avoir, rencontrer, etc.

Je n'ai pas entrepris de blâmer sa personne; Elle est sage, et *l'accueil* qu'en ont tous ses amans N'aboutit, je le crois, qu'à de vains compliments. LA FONTAINE, l'Eunuque, I, I. Surprise d'un accueil qu'elle n'attendoit pas.

Boursault, Ésope à la cour, III, 9.

Hormis toi, tout chez toi, rencontre un doux accueil.

Boneau, Satires, X.

Accueil est peu usité au pluriel; on en trouve, chez nos anciens auteurs, quelques exemples, qui pourraient encore être imités.

Quelle vanité et perte de temps aux visites, salutations, accueils et entretiens mutuels.

CHARRON, De la Sagesse, I, 3.

Après ces premiers accueils... elles s'assirent esloignées de chacun.

D'URPÉ, l'Astrée, part., II, liv. X.

Comme il sortit (le duc d'Ossone), ce fut des compliments, des accueils et des embrassades . . . . .

SAINT-SIMON, Mémoires, 1721, t. XVII, c. 2.

Il n'y a point d'entr'actes! Comment appelez-vous donc toutes ces pirouettes, ces grands *acueils* et ces chaudes embrassades que les gens du bel air font sur le théâtre pendant qu'on mouche les chandelles?

La Critique de la Cause des femmes, sc. 3. (Voir théâtre italien, édit. 1717, t. II, p. 75.)

Non, non, faites l'amour et vendez aux amants Vos accueils, vos baisers et vos embrassements. Regner, Satires, XIII.

Bel accueil est un des personnages allégoriques que le roman de la Rose a longtemps accrédités dans notre poésie.

Ainsinc que je me porpensoie
S'oultre la haie passeroie,
Ge vi vers moi tout droit venant,
Ung varlet bel et avenant,
En qui il n'ot riens que blasmer:
Bel accueil se faisoit clamer,
Filz fu (de) Courtoisie la sage.
Roman de la Rose, v. 2802.

Brièvement après devers nous retourna, Et amena Bel accueil et Plaisance, Qui de l'ostel avoient l'ordonnance. Ch. n'Orléans, Poésies: Au temps passé quand nature me fit.

> Si vins de pensée joyeuse, Vers Bel accueil, le bien apris,

Qui de sa main dextre m'a pris, Et par un fort estroict sentier, Me feit entrer au beau pourpris, Dont il estoit premier portier. Cl. Maror, le Temple de Cupidon.

ACCUEIL a eu autrefois, comme on le voit dans des exemples cités par Sainte-Palaye, des sens correspondants à ceux que recevait à la même époque le verbe dont il s'était formé;

Le sens d'Asile :

Son temps pert, jeunesce et le sien, Qui mauvais sert; s'il n'a escueil D'estat, d'office, ou autre bien, Pour vivre soy. Eust. Deschamps, Poés. ms. fol. 390, c. 1.

Le sens d'Élan, au propre, et, au figuré, de Désir :

> Fut en sa chambre d'un escueil. Eust. Deschamps, Poés. mss. fol. 514, col. 4.

Ils me donnent mout grant escueil
D'avoir le bien que j'en recueil.
FROISSART, Poés. mss. p. 48, col. 2.

Le sens de Rencontre, de choc:

Hurts, bouttements et accueils de chevaux.

LA JAHLE, Champ de bataille, fol. 37 v°.

De même qu'en certaines acceptions, on a dit autrefois recueillir au lieu d'accueillir, de même recueil a pris quelquefois la place d'ACCUEIL. Les exemples de cette substitution ne sont pas rares.

De là vins vers le Roy nostre maistre, qui me feit bonne chiere et bon recueil.

COMMUNES, Mémoires, VI, 5.

Gargantua sortit au-devant et luy firent le meilleur recueil que peurent.

RABELAIS, Gargantua, I, 45.

Qui ne bée point après la faveur des princes, comme après chose de quoy il ne se sauroit passer, ne se picque pas beaucoup de la froideur de leur recueil et de leur visage, ni de l'inconstance de leur volonté.

MONTAIGNE, Essais, III, 10.

..... Epimetheus, mal advisé, la reçeut volontiers (Pandore), et luy feist grand recueil.

H. ESTIENNE, Apologie pour Hérodote, t. I., c. I.

Afin que l'œuvre, duquel le project aura receu tant de faveur et d'honneur, puisse avoir d'autant meilleur recueil par tout le royaume de sa Majesté.

LE MEME, la Précellence du langage françois, épître au roy.

O mon ami, Antoine, N'est jour que me souvienne Du souverain recueil Que tu feiz à Clement.

Cl. MAROT, Épitres, I, 24.

De même qu'on a dit raccueillir pour recueillir, on trouve racueil au lieu de recueil, probablement par corruption, comme le pense Raynouard (voyez Journal des savants, février 1823, p. 116).

Toutes fois veu le bon raccueil
De nostre hostesse.
Olivier Basselin, Vaux de vire, XXVII.

Sainte-Palaye donne des exemples des substantifs: Accueillance, accueillage, anciens synonymes d'accueil.

ACCULER, v. a.

Autrefois ACULER (voyez le Glossaire de Sainte-Palaye).

Ce mot a pu être employé, dans son sens étymologique, pour Asseoir. On le voit par le passage suivant, déjà cité à l'occasion d'*Accroupir*, dont il était, dans cette acception, le synonyme :

Les Arabes se tiennent acculez dessus la poincte des pieds, faisants que les talons leur servent de siege.

Pierre Brion, singularitez et choses memorables de Lori pays estranges, I, 76.

.... Ressemblant ces jeunes chiens, qui, acculez et faisans bonne mine devant un petit enfant tenant un lopin de pain et sa beurrée, le regardent, faisans autant de tours de teste qu'ils voient de morceaux avalez.

Du Fail DE LA HERISSAYE, les Contes d'Entrapel, XX.

On a pu dire de même s'acculer pour s'Asseoir.

Et puis (Argus) occupe et gaigne Legerement le hault d'une montaigne Assez loingtaine, ou se sied et acule, Et là seant en toutes partz specule. Cl. MAROT, l. I, de la Métamorphose, v. 1318.

De là l'emploi fort rare d'ACCULER au sens de Renverser. On n'en cite que cet exemple :

De sa lance doncq' asserée, verde et roide, rompoit ung huis, enfonçoit ung harnois, aculoit ung arbre.

RABELAIS, Gargantua, I, 23.

De là, aussi, dans le langage familier, l'expression Acculer des souliers, au sens où l'on a dit depuis les esculer, les éculer, pour en Abaisser, en ravaler le quartier.

Tous jours se veaultroit par les fanges et se mascaroit le nez, se chauffouroit le visage, acculoit ses soliers.

RABELAIS, Gargantua, I. 11.

Par une extension naturelle et déjà métaphorique, ACCULER a signifié Pousser, réduire en un lieu sans retraite, qui ne permette pas de reculer.

En cette acception, qui a prévalu, il a été surtout terme de guerre, terme de chasse, et il s'est construit le plus souvent avec les prépositions à, dans, en, contre, sur, entre, et les adverbes où, y, là.

Avec la préposition à:

Je ne suis plus ce pauvre Béarnois qu'on vouloit chasser du royaume. Vous souvenez-vous du temps que nous étions à Arcques et que vous mandiez à Paris que vous m'aviez acculé au bord de la mer et qu'il faudroit que je me précipitasse dedans pour pouvoir me sauver.

> FÉNELON, Dialogues des morts, II° part., LXVII, Henri IV et le duc de Mayenne.

Cependant nous manquions tout-à-fait de fourrage, le nez dans le bois, fort engouffrés entre les deux camps et acculés au Rhin, tandis que les ennemis avoient abondance de tout.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1695, 1. I, c. 27.

On ne peut le prendre (le blaireau) qu'en faisant ouvrir le terrier par-dessus, lorsqu'on juge que les chiens l'ont acculé jusqu'au fond.

Burron, Histoire naturelle. Quadrupèdes ; le Blaireau.

### Avec la préposition dans:

Au second (tableau) se remarquoit comment il fut acculé dans un bois avec les siens par les capitaines Tireavant et Taille-tout.

Satyre Ménippée, Nouvelles des régions de la lune, c. 10.

Le duc de Mayenne avoit écrit avec asseurance à tous les princes estrangers qu'il tenoit le roy de Navarre acculé dans un petit coin, d'où il ne pourroit sortir qu'en se rendant à luy.

HARDOUIN DE PÉRÉFIXE, Hist. de Henri le Grand, part. II, ann. 1590.

Lui et Démosthène, qui étoit l'autre chef, entrèrent dans l'isle (de Sphacterie), attaquèrent vivement l'ennemi, le poussèrent de poste en poste, et, gagnant toujours du terrain, l'acculèrent enfin dans le fond de l'isle.

ROLLIN, Histoire ancienne, liv. VII, c. 3, § 4.

## Avec la préposition en:

Pyrrhus tira devers la ville d'Asculum, là où il s'attacha pour la seconde fois aux Romains, et feut acculé en lieux malaisez pour gens de cheval.

AMYOT, trad. de Plutarque, Vie de Pyrrhus, c. 45.

Le dessein du duc étoit de l'acculer en quelque coin de Normandie.

MÉZERAY, Histoire de France, Henri IV, ann. 1589.

Le roy Loys vint jusque en leur estappe Les assommer, heureux est qui eschappe, Car de trop pres les print et accula En Aignadel.

J. MAROT, Voyage de Venise.

### Avec la préposition contre :

La Vanguyon... laissa sortir la compagnie, et quand il se vit seul avec madame Pelot, il ferma la porte au verrou, enfonça son chapeau dans sa tête, l'accula contre sa cheminée, et lui mettant la tête entre ses deux poings, lui dit qu'il ne sçavoit ce qui le tenoit qu'il ne la lui mît en compote pour lui apprendre à l'appeler poltron.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1693, t. I, c. 14.

Quant on le faict contre un arbre acculler.

Guill. CRETIN, la Dame qui soubstient les chiens.

### Avec la préposition sur :

L'armée d'Italie, acculée sur la rivière de Gènes, était sans subsistance et privée de tout.

Napoléon, Mémoires, Consuls provisoires, § 3.

## Avec la préposition entre:

Le gosier escumoit comme à ung verrat que les vaultres (sorte de chiens) ont aculé contre les toiles.

RABELAIS, Pantagruel, II, prologue.

Ceulx qui avoyent conjuré sa mort, l'environnèrent de tous costez les espées nues en leurs mains, de sorte que, de quelque part qu'il se tournast, il trouvoit tous-jour quelques-uns qui le frappoyent... et lui se demenoit ne plus ne moins que la beste sauvage aculée entre les veneurs.

Amyor, trad. de Plutarque, Vie de Jules César, c. 16.

M. le duc d'Orléans se fut trouvé maître d'acculer sans ressources le prince Eugène entre lui et la Savoie que nous tenions.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1706, t. V, c. 10.

#### Avec l'adverbe où:

Il arriva que Doria d'un costé, Dragut de l'autre, entrèrent dans le canal qui est entre Meninge et terre ferme en mesme temps, où Dragut se voiant aculé et amusant les chrestiens de quelque petit fort, coupa dix lieues de terre et se sauva lui et tous ses vaisseaux.

Agr. D'Aubigné, Histoire universelle, t. I, liv. I, c. 15.

### Avec l'adverbe y:

Le prince d'Orange étoit campé à l'abbaye de Pure, de manière qu'il n'y pouvoit recevoir de subsistances, et qu'il n'en pouvoit sortir sans avoir les deux armées du roi sur les bras. Il s'y retrancha à la hâte et se repentit bien de s'y être laissé acculer si promptement.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1693, t. I, c. 2.

Avec l'adverbe là :

Le Roy de France mena son armée devant le Chasteau

de Verneuil en Normandie, où l'Anglois avoit de si bons capitaines, qu'ils l'acculèrent là.

MEZERAY, Histoire de France ; Louis VII, dit le Jeune, ann. 1174.

#### On dit absolument Acculer.

Il advisa le Roy Perion, qui nouvellement l'avoit fait chevalier, tres mal mené par deux chevaliers, qui à l'aide de dix hallebardiers armez l'avoient acculé de toutes parts.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, 1, 6.

Othon, pareil à une beste farouche acculée qui se rue sur le veneur qui le presse le plus, par un coup de désesse veut enferrer luy-mesme dans les armes d'Auguste qui avoit toujours excité et favorisé ses ennemis.

MEZERAY, Histoire de France. Philippe-Auguste, ann. 1214.

Le verbe pronominal s'ACCULER, soit construitavee les mêmes prépositions, soit pris absolument, s'emploie dans un sens analogue. Il y a toutefois entre acculer et s'acculer cette différence, souvent remarquée, que le premier se rapporte plutôt à l'attaque, et le second à la défense. S'acculer, c'est se placer dans une position, non pas sans issue, sans chance de retraite, mais qui ne permette pas d'être pris par derrière.

Après qu'il (le Sanglier) a couru une longue espace de temps en faisans ses tours et frayant, il se met et accule contre un arbre, à fin que rien ne luy puisse venir que devant et met sa teste contre terre.

Gaston Phénus, à la suite de la Vénerie de Du Fouilloux.

Comme ung tigre eschauffé s'acula à la barrierre du pont à ce quilz ne gaignassent derriere.

Le loyal Serviteur, c. 25.

Abbois ou (comme les autres escrivent) abbais, proprement se dit du povre cerf, quand, ne pouvant plus courir, il s'accule en quelque lieu le plus avantageux qu'il peut trouver, et là, attendant les chiens, endure d'estre abbayé par eux.

H. ESTIENNE, la Precell. du langage françois.

Or dont, Bernart, qui fors rains as, Va, si t'acule à cel huiset (guichet) Et si l'entr'ovre un petitet Tant que li Leus i puisse entrer.... L'asne s'est à l'uis aculé, Un petitet l'a esbaé (entrebaillé). Roman du Renart, v. 13346.

En termes de manège on dit d'un cheval qui ne va pas assez avant à chacune des voltes, qu'il s'accule.

ACCULER, toujours employé avec les mêmes prépositions ou d'une manière absolue, peut se dire métaphoriquement en parlant d'une difficulté insurmontable à laquelle on réduit une personne, soit par la discussion, soit autrement.

Le roi à son tour le pressant de diverses objections et demandes, et le chargeant de toutes parts, l'accula enfin sur le point de l'exécution faite du muet et comme à la dérobée.

Une pierre, c'est un corps: mais qui presseroit: et corps, qu'est-ce? substance, et substance quoi? ainsi de suite, acculeroit enfin le repondant au bout de son calepin.

MONTAIGNE, Essais, I, 9; III, 13.

La prise de Beaune acula le duc de Mayenne, lequel depuis ne fit que battre d'une aisle, et se vid comme au bout de ses esperances.

MATTRIEU, Histoire des derniers troubles de France, V.

Le défaut des personnes faciles et foibles est de tout craindre et tout ménager au point de se laisser acculer. SAINT-SIMON, Mémoires, 1718, t. XVII, c. 11.

On a dit aussi, mais rarement, dans le même sens, Acculer une chose.

Acculer ung procès qui estoit en beau chemin.

Rob. ESTIENNE, Dictionnaire françois-latin.

En certains cas, plus fréquents, ACCULER, avec cette même signification métaphorique, a pour régimes des noms qui désignent une chose ou une abstraction personnifiées.

Les limites de l'honneur (des femmes) ne sont pas retranchez du tout si court..... au bout de sa frontière, il y a quelque estendue, libre, indifferente et neutre. Qui l'a pu chasser et acculer à force jusques dans son coin et son fort, c'est un mal habile homme s'il n'est satisfait de sa fortune.

MONTAIGNE, Essais, III, 5.

Quelques ans après l'avénement de ce bon roi à la cou-

ronne, il (le duc de Gnise) lui conserva la ville de Metz contre un long et obstiné siége de l'empereur Charles V<sup>e</sup>, acculant toutes ses victoires de telle façon que....

Est. Pasquien, Lettres, IV, 20.

S'Acculer peut signifier de même, par métaphore, Se jeter dans quelque embarras, dont il soit difficile de se tirer.

Ce qui m'a paru plaisant en ceci, c'est de les voir s'acculer eux-mêmes par leurs propres sophismes, au point d'aimer mieux donner le sentiment aux pierres, que d'accorder une âme à l'homme.

as cells of the county of the Part and

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 17 fevrier 1758.

S'ACCULER, par analogie avec ce qui a été dit plus haut de ce verbe pronominal, pris dans un sens d'extension métaphorique assez voisin du sens propre, peut signifier aussi Persévérer, s'obstiner, rester inébranlable. C'est le sens que lui donne Cotgrave dans cet exemple: Acculé en son opinion.

Acculé, ée. participe.

Aux acceptions qui lui sont communes avec les autres modes du verbe et dont il a été donné des exemples, il faut ajouter la suivante:

Il se dit, en termes de blason, d'un cheval Cabré, renversé sur sa croupe, ou bien de deux canons sur leurs affuts, dont les culasses sont opposées l'une à l'autre, comme on le voyait, par exemple, au bas des armoiries du grand maître de l'artillerie.

ACCUL, s. m. (on prononce l'L.)

Autrefois ACUL (voyez le Glossaire de Sainte-Palaye).

Accur se dit, au propre, d'un Lieu sans issue où l'on est acculé.

Ceux qui poursuivoient les voleurs les poussèrent dans un accul où on les prit.

Dictionnaire de l' Académie.

ACCUL, ainsi employé au sens propre, est surtout terme de chasse et se dit des lieux où on réduit le gibier, particulièrement du fond du terrier où les chiens poussent les renards, les blaireaux et autres animaux qui se terrent.

Un des plus grands (ours) qu'il estoit possible de voir, percé de plusieurs harquebusades, et ayant six ou sept bris et tronçons de piques et halebardes, embrassa sept ou huict qu'il trouva en l'accul d'un haut rocher, avec lesquels il se précipita en bas.

Sully, OEconomies royales, t. I. c. 10.

Quand on voit que le renard est à l'accul. Avant que de lâcher les bassets, il faut savoir où sont les acculs.

Dictionnaire de l'Académie.

Accul se dit, en termes de marine, d'une petite Anse, d'une espèce de crique trop petite pour de grands bâtiments. Richelet cite, d'après quelques voyageurs, cette expression L'accul de Panama.

ACCUL se dit, en termes d'artillerie, des piquets que l'on enfonce pour empêcher le recul du canon.

Accul a pu, comme Acculer, être pris métaphoriquement, en parlant d'une Difficulté qu'on ne peut surmonter, d'une limite qu'on ne peut franchir.

L'Espagne est un grand royaume mal peuplé, et qui n'est trop fertile, situé à un accul, plus propre à se conserver qu'à s'accroître.

LE DUC DE ROHAN, Disc. durant les persécutions de Saint-Jean.

Fort blâmable (M. de Ponchartrin)..., de n'avoir pas senti dequel accul de fortune il (M. Pelletier) l'avoit tiré.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1699, t. II, c. 21.

On trouve dans la phrase suivante du même écrivain le substantif

ACCULEMENT.

Je le laissai dire là dessus (le régent) et comme prendre haleine de l'acculement où j'avois réduit son incomparable fausseté.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1718, t. XVII, c. 3.

ACCUMULER. v. a. (de Accumulare, cumulare, cumulus, lat.)

Ce verbe, d'après son étymologie, se dit au propre en parlant des choses physiques dont on forme un amas, un tas, un monceau, des choses qu'on entasse, qu'on amoncelle. Le Rhin se perd dans les sables qu'il a lui-même accumulés.

Burron, Hist. naturelle, Théorie de la terre.

La mer, qui par son flux et reflux accumule les sables sur cette plage, finira par encombrer le chenal, et il arrivera à Suez ce qui est arrivé à Dolzoum.

VOLNEX, Foyage en Egypte et en Syrie, État politique de l'Egypte, c. 9.

ACCUMULER, dans un sens figuré encore très-voisin du sens propre, est d'un fréquent usage lorsqu'il est question des accroissements de la fortune. De là ces expressions si usitées, accumuler des biens, des richesses, des trèsors, des revenus, des arrérages, etc., et, par analogie, accumuler des deltes.

Il semble qu'on ait voulu faire un fonds de quelque importance, en accumulant les arrérages de plusieurs années. PATRU, OEuvres, II° plaidoyer.

Accumuler à grands frais des richesses iniques, c'est préparer de grands malheurs à sa postérité.

Massillon, Paraphrases, Ps. IX.

Les Dervis ont en leurs mains presque toutes les richesses de l'État; c'est une société de gens avares qui prennent toujours et ne rendent jamais; ils accumulent sans cesse des revenus pour acquérir des capitaux.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, CXVIII.

De tout temps les princes asiatiques ont accumulé de trésors, ils ont été riches de tout ce qu'ils entassaient, au lieu que dans l'Europe les princes sont riches de l'argent qui circule dans leurs Etats.

VOLTAIRE, Essais sur les mœurs, c. 8.

Sa race accumulant d'immenses héritages.

Le méme, Tancrède, I, t.

Accumuler des trésors, se retrouve, dans le passage suivant, mais avec un sens métaphorique :

En accumulant dans nos coffres des trésors d'iniquité, sans jamais vouloir séparer le bien d'autrui d'avec le notre.

Bossur, Oraison funèbre de Marie Thérèse d'Autriche.

ACCUMULER se dit aussi, par extension et par figure d'autres avantages que de ceux de la fortune, accumuler des grandeurs, des dignités, des rictoires, etc. Il (le comte de Toulouse) n'avoit eu nulle part aux grandeurs que son frère (le duc du Maine) avoit accumulées en Titan pour escalader les cieux.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1716, t. XIV, c. 1.

.... A voir tant de malheurs qui fondaient sur la maison d'Autriche, tant de victoires accumulées par les Français...
VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 3.

ACCUMULER pris au figuré, a souvent aussi pour régimes des mots qui expriment des choses morales, accumuler des mensonges, des vérités, des idées, des tableaux, etc.

Afin que nous ne soyons point contreints de accumuler beaucoup de passages, pour le present un Pseaume nous suffira.

CALVIN, Institution chrestienne, 1. I, c. 10, § 2.

Ce qui m'étonne, c'est de voir des hommes accumuler, sans crainte, ces obligations, les entasser avec joie les unes sur les autres, et en prendre jusqu'à s'accabler.

Boundalous, Sermons. Sur l'état de vie.

... Le maréchal (de Berwick), au contraire, intrépide de cœur, mais timide d'esprit, accumuloit toutes les précautions et les ressources, et en trouvoit rarement assez.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1707, t. V, c. 22.

Comment peut-on accumuler tant de sottises et de mensonges ?

VOLTAIRE, les Honnétetés littéraires, XVII.

Un précepteur... accumule, sans choix, sans discernement, cent fatras dans sa mémoire.

J.-J. ROUSSRAU, Émile, II.

Pour comprendre à quel point la tête me tournoit alors, il ne faut que voir combien tout à la fois j'accumulai d'extravagances.

LE MEME, les Confessions, part. I, liv. IV.

Il faut auparavant que je vous montre comment un poëte, en quatre lignes, fait succéder plusieurs instans différens, et croyant n'ordonner qu'un seul tableau, en accumule plusieurs.

DIDEROT, Salon de 1767, La Grenée.

Accumulen, peut être lié à un régime indirect par des prépositions telles que autour :

Accumuler l'abondance et la joie autour d'eux et faire du travail qui les enrichit une sète continuelle.

J.-J. ROUSSEAU, la Nouvelle Héloise, V, 7.

I.

Et plus souvent sur.

Tout ce que peuvent donner de plus glorieux la naissance et la grandeur accumulées sur une seule tête, qui ensuite est exposée à tous les outrages de la fortune.

Bossurt, Oraison funèbre de la reine d'Angleterre.

Vous accumulerez sur votre tête les biens et les dignités de l'Eglise contre toutes les règles.

Massillon, Discours. De la vocation à l'état ecclésiastique.

Il y avoit déjà un an que Berwick, qui vouloit tout accumuler sur sa tête et le partager à ses ensans, avoit demandé d'être fait duc et pair.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1710, t. VIII, c. 26.

Il demeure aussi quelque chose de ces satires, c'est la haine et le mépris que leurs auteurs accumulent sur leurs personnes.

VOLTAIRE, Lettres, 16 juin 1749.

Les méchans accumulent sur moi les plus absurdes calomnies, et ne disputent que sur le choix des atrocités.

Braumarchair, Mémoires, part. I.

Quels maux sont en ces lieux accumulés sur moi! Voltaire, Mérope, III, z.

Accumulez sur lui des tourments mérités

Ducis, OEdipe chez Admète, III, 1.

ACCUMULER, construit avec la préposition sur, a donné lieu à une manière de parler d'un grand usage, accumuler sou sur sou, mensonge sur mensonge, crime sur crime, etc.

Or les vengez doncques si vous poüez, toutes fois je croy que devant que m'eschappiez vous accumulerez une injure sur l'aultre.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, I, 42.

Qui faict ainsy, n'accumule pas louange sur louange, ains la transfere d'une chose à une autre.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales, Comment on peut se louer soi-mesme.

Accumuler bonnes œuvres sur bonnes œuvres, et mérites sur mérites.

BOURDALOUE, Sermons. Sur l'état du péché et l'état de la grâce.

On accumule dettes sur dettes, on ajoute offenses à offenses, on grossit ce trésor de colère qui retombera sur nous au dernier jour pour nous accabler.

LE MÉME, Sermons. Sur la confession.

Quant à vous, mademoiselle, je n'ai pas besoin que l'on me mande ce que vous faites; je le vois d'ici : vous accumulez cœurs sur cœurs.

LA FONTAINE, Lettres, à Mile de Chanmeslay, 1678.

Ne te lasse donc point de protéger les tiens, Accumule pour eux conquestes sur conquestes. RACAN, Psaumes, LIX.

ACCUMULER, comme Amasser, Entasser, s'emploie absolument en parlant des personnes cupides, des avares.

En vain dit-on aux riches, avec l'Ecclésiaste, que cette ardeur d'amasser et d'accumuler, n'est que vanité et affliction d'esprit.

Bourdaloue, Carême. Sermon sur les richesses.

Il (le comte de Croï) passa le reste de sa vie chez lui à accumuler.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1716, t. XIV, c. 3.

S'il faut que l'habitant de la campagne accumule pour payer ses baux, accumulera-t-il des billets?

MIRABRAU, Discours, 6 novembre 1789.

Fureur d'accumuler, monstre de qui les yeux Regardent comme un point tous les bienfaits des dieux, Te combattrai-je en vain sans cesse en cet ouvrage?

Un homme accumuloit, on sait que cette erreur Va souvent jusqu'à la fureur.

LA FONTAINE, Fables, VIII, 27; XII, 3.

Et qu'importe qu'on raille?

Accumulez toujours.

DESTOUCHES, le Dissipateur, III, 5.

ACCUMULER, qu'il s'agisse des choses physiques ou des choses morales, peut devenir verbe pronominal.

Les inondations du Nil dûrent, pendant des siècles, écarter tous les colons d'une terre submergée quatre mois de l'année. Ces eaux croupissantes s'accumulant continuellement, dûrent longtemps faire un marais de toute l'Egypte.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 19.

Les pierres se sont formées par couches parallèles et horizontales, qui se sont successivement accumulées les unes sur les autres.

Busson, Hist. naturelle, Théorie de la terre, art. 7.

Les maux, les ennuis, les années qui s'accumulent, me rendent moins ardent dans mes désirs, et moins actif à les satisfaire.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 14 octobre 1764.

Accumulé, ée, participe.

Il se prend, au sens physique et au sens moral, adjectivement.

En prenant de l'argent à cinq pour cent, en le prétant aux rois prédécesseurs de V. M. à dix, à douze, à quinze pour cent, par ce seul profit réitéré et accumulé, des particuliers ont fait de grandes et magnifiques fortunes.

Pellisson, ler discours au roi.

Non, rien ne peut remplir mon idée que vous, ô unité qui êtes tout, et devant qui tous les nombres accumulés ne seront jamais rien.

FÉNELON, de l'Existence de Dieu, II, 3.

Comme le Rhône ressort du lac parfaitement limpide, et y laisse par conséquent les sables et les terres qu'il entraîne des Alpes, ces dépôts accumulés tendent à remplir de proche en proche le bassin du lac.

SAUSSURE, Foyages dans les Alpes, t. I, c. 1, 5 12.

La sont accumulés tous les trésors de Troie.

DELLLE, Traduction de l'Enéide, II.

ACCUMULER est en rapport de signification, comme d'étymologie, avec un vieux verbe qui remonte également, par le substantif comble, au latin cumulus, le verbe ACCOMBLER.

Convient à présent accombler et adjouster offenses sur offenses.

Min Du Bellay, Mémoires, liv. VIII, ann. 1549.

Dans d'autres exemples, Accombler et Accum-Ler sont pris tous deux au sens de combler.

Les accumula de grans dons par toute manière de libéralité royale.

Tout.... accomblée de tous les souhaits que femme de prince sauroit demander en ce monde.

J. LE MAIRE DE BELGES, Illustrations de Gaule, liv. I, c. 44; II, 4.

## ACCUMULATION. s. f.

Entassement, amas de plusieurs choses ajoutées les unes aux autres.

Ce mot fréquemment employé aujourd'hui, mais que les lexicographes du xvii siècle, entre autres Danet et Richelet, disent peu usité, peut, comme le verbe dont il s'est formé, être pris au propre ou au figuré; au sens physique ou au sens moral;

Au sens physique:

On doit conclure que l'Arve a couvert autrefois tout le fond de cette vallée et a élevé ce même fond par l'accumulation de ses dépôts.

SAUSSURE, Voyages dans les Alpes, t. III, c. 13, § 608.

Au sens moral.

L'accumulation de faveurs extraordinaires dont il accabloit le duc d'Eperuon.... servoit de texte principal à la ligue.

MEZERAY, Histoire de France, Henri III, ann. 1588.

L'accumulation des termes abstraits, qui couvrent souvent le défaut de pensées, et favorisent l'erreur et le sophisme, est un des vices dominant dans les écrivains de nos jours.

LA HARPE, Cours de littérature, Introduction.

Il se dit, particulièrement, en rhétorique, de la Figure qui consiste à rassembler dans une période, sous une même forme et dans un même mouvement oratoire, un grand nombre de détails qui développent l'idée principale.

En jurisprudence, Accumulation de droits signifie augmentation de droits sur quelque chose. On emploie cette expression, dit Furetière, quand quelqu'un prétend un héritage, un bénéfice, en vertu de plusieurs droits de différente nature, comme par mort, par résignation, etc.

## ACCUMULATEUR, TRICE. s.

Celui, celle qui accumule.
Un grand accumulateur d'écus, de vivres, etc.
Dictionnaire de l'Académie.

Ce mot, peu usité, que donnent les deux der-

nières éditions, seulement, du dictionnaire de l'Académie, n'est pas, comme on l'a avancé quelquefois, un mot nouveau; on le trouve dans les dictionnaires de Nicot, Oudin, Cotgrave.

ACCUSER, v. a. (du latin Accusare, et, par ce mot, de causa), quelquefois écrit ACUSER. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye, le Dictionnaire de Richelet, etc.)

Accuser signifie, au propre, Mettre en cause; déférer à la justice pour un délit, pour un crime.

Dans le droit criminel actuel, c'est Poursuivre, en vertu d'un arrêt de la chambre des mises en accusation, une personne devant la cour d'assises, pour la faire déclarer coupable du crime qu'on lui impute, et pour obtenir sa condamnation.

Accuser, pris au propre, a naturellement pour régimes à l'actif, et pour sujets au passif, des noms de personnes.

E féissent dous (deux) humes avant venir, ki Naboth acusassent e sur lui testemoniassent que il out mesparled de Deu meime e del rei.

Les quatre Livres des Rois, III, XXI, 10.

Il loist bien à celi qui l'acusa de soi repentir par fere l'amende de la vilonie et du lait dit que il li dist.

Beaumanoir, Coutumes du Beauvoisis, VI, 16.

Et à la fin d'icelle harangue protesta avecques serment qu'il accuseroit et mettroit en justice celuy qui auroit baillé argent pour se faire eslire, exceptant Sillanus seul.

Amyor, Trad. de Plutarque, Vie de Caton d'Utique, c. 33.

En toutes lesquelles procédures, je trouve deux choses, dont je ne me puis bonnement contenter, par lesquelles il semble que nous affectionnions trop ambitieusement la ruine de celui qui est accusé.

Est. Pasquier, l'Interprétation des Institutes de Justinian, IV, 18.

Les Romains ont creu que Caton, qui fut surnommé le Sage, estoit le plus vertueux des citoyens, parce qu'il avoit esté quarante-quatre fois accusé et quarante-quatre fois absous.

PATRU, OEuvres, XIº Plaidoyer.

Celui qui par le courroux du ciel et de votre Majesté,

s'est vu enlever en un seul jour, et comme d'un coup de foudre, biens, honneur, réputation, serviteurs, famille, amis et santé, sans consolation et sans commerce, qu'avec ceux qui viennent pour l'interroger et l'accuser.

Pellisson, Ile Discours au Roy sur le procès de M. Fouquet.

A Rome, il étoit permis à un citoyen d'en accuser un autre.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, VI, 8.

Saint Louis ordonna qu'un écuyer accusé par un vilain pourrait combattre à cheval, et que le vilain accusé par l'écuyer pourrait combattre à pied.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 100.

Est-ce qu'il n'est jamais permis à celui qui est accusé, d'en accuser un autre ? où a-t-on pris cette maxime ? H. Cochin, OEuvres, XLIX® cause.

Le criminel à la torture est forcé d'accuser quelques personnes pour la faire cesser; or il peut accuser un innocent aussi bien qu'un coupable.

SERVAN, de l'Influence de la philosophie sur l'instruction criminelle.

J'imite les Romains, encore jeunes d'ans, A qui l'on permettoit d'accuser, impudens, Les plus vieux de l'estat.

REGNIER, Satires, I.

Celui qu'un père mort le forçoit d'accuser.

P. CORNELLE, le Cid, IV, 2.

Je le crois criminel, puisque vous l'accusez.

J. Racine, Phèdre, V. 7.

Accusen, dans un sens analogue, répond quelquefois à Dénoncer.

Il a accusé ses complices.

Il a accusé bien des gens dans son testament de mort.

Dictionnaire de Trévoux.

On a dit autrefois accuser en jugement, comme on le lit dans le Dictionnaire françois-latin de Robert Estienne. On ne dit plus depuis longtemps, pour rendre la même idée, que accuser en justice. Le Thresor de Nicot en fait foi.

Accuser se construit avec des régimes indirects, qui font connaître quelle personne reçoit l'accusation: accuser à, accuser envers se disaient autrefois.

Dont depuis en fut mal de court et accusé au roi d'Angleterre...

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 312.

Antiope rejeta sa requeste.... sans l'accuser enver. Thésée.

L'on nous a faulsement accusez envers toy.

Amyor, trad. de Plutarque. Vie de Thésée, c. 32; de Romu
lus, c. g.

Le fourbe, qui longtemps a pu vous imposer, Depuis une heure au prince a su vous accuser. Molière, le Tartufe, V, 6.

On a dit de même, dans un sens analogue, excuser à, s'excuser à

Je cherche des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyoit en vous.

Molière, le Festin de Pierre, 1, 3.

Non, je te connois mieux, tu veux que je te prie, Et qu'ainsi mon pouvoir t'excuse à la patrie. P. Cornelle, Horace, II, 5.

La dame de ces biens, quittant d'un œil marri Sa fortune ainsi répandue, Va s'excuser à son mari, En grand danger d'être battue.

Tout l'Érèbe entendit cette belle homicide S'excuser au berger, qui ne daigna l'ouir. La Fontaine, Fables, VII, 10; XII, 24.

Accuser par devant, accuser devant, tous deux d'un ancien usage, se disent encore.

Il le doit acuser par devant le segneur...
BRAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, XXXI, 14.

Dolabella, estant proconsul de l'Asie, on accusa devant luy, une femme qui avoit tué son second mary et le fils qu'elle avoit eu de luy.

Est. PASQUIER, l'Interprétation des Institutes de Justinian, IV, 20.

Dès qu'on étoit accusé devant lui (Valentinien), il sussissit d'être riche pour être coupable.

FLÉCHIER, Histoire de Théodose, I, 37.

Ils (les Romains) firent accuser Persée devant eux, pour quelques meurtres et quelques querelles avec des citoyess des villes alliées,

MOSTESQUIRU, Grandeur des Romains, c. 6.

On dit aussi accuser auprès.

Accuser reçoit, au moyen de la préposition de.

d'autres régimes indirects qui font connaître de quel délit, de quel crime une personne est accusée.

Se uns hons de malvese renommée acusoit un home de bone renommée de tel cas, il ne devroit pas estre oïs.

Braumanoir, Coutumes du Beauvoisis, XXXI, 4.

Les hommes de la ville le prindrent et l'accuserent de trahison.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 235.

On ne sçauroit prouver les malversations dont on l'accuse, ni par son bien, car il n'en a point, ni par ses dépenses non plus.

PELLISSON, 1er Discours au Roy sur le procès de M. Fouquet.

Aspasie fut accusée d'impiété et de mauvaise conduite; Périclès ne la sauva qu'à peine.

ROLLIN, Histoire ancienne, liv. VII, c. 1, § 14.

D'un amour criminel Phèdre accuse Hippolyte.

J. RACINE, Phèdre, IV, 2.

On peut joindre à ces exemples le suivant, où il semble qu'il soit fait une allusion proverbiale au sens propre d'accuser de

Me voilà bien chanceuse. Hélas! l'on dit bien vrai; Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Molière, les Femmes savantes, II, 5.

Accuser de est souvent suivi d'un verbe à l'infinitif.

On l'accusoit (Biron) d'avoir eu des correspondances avec les ennemis du royaume,

HARDOUIS DE PÉRÉFIXE, Histoire de Henri le Grand, ann. 1602.

Périclès fit bannir Cimon, faussement accusé d'entretenir des liaisons suspectes avec les Lacédémoniens.

BARTHÉLENY, Voyage d'Anacharsis. Introduction.

Accuser reçoit pour régime direct, au lieu d'un nom de personne, un nom de chose dans cette locution accuser un acte faux, locution qui a vicilli et qu'on remplace aujourd'hui par cette autre arguer un acte de faux.

On peut rapprocher de ces locutions celle que sontient cet ancien texte:

Uns chevaliers prist une seme, et quant il orent esté

grant piece ensanble, tant qu'il orent enfans, li mariages fu après acusés et su depeciés et su tenus por malvés par le jugement de sainte Église et ot cascuns congié de soi marier aillors.

BEAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, XVIII, 18.

Accuser de peut également recevoir pour régime direct un nom de chose.

Accuser un testament de suggestion.

PATRU, OEuvres, Ier Plaidoyer.

Accuser, au sens propre, a eu quelquesois pour complément une proposition à laquelle il était lié par la conjonction que.

Li tiers cas dont li acusés passe par son serement, si est quant aucuns sires acuse son tenant qu'il ne li a pas paié son campart si comme il doit.

BEAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, XXX, 71.

Il fut... accusé:.. qu'il n'avoit pas bien fait la besogne.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 308.

Accuser, toujours au sens propre, peut dans certains cas, être employé absolument.

Il doit y avoir une proportion entre la faculté d'accuser et celle de défendre..... Quand Montesquieu prononce que nos lois sur la manière d'accuser sont bonnes, je ne sais s'il ne se trompe pas.

Servan, De l'influence de la philosophie sur l'instruction criminelle.

Accuser, par extension et même aussi par figure, se dit au sujet de simples imputations pour Reprocher quelque défaut, quelque faute à une personne.

Il a encore, dans cette acception, pour régimes à l'actif, pour sujets au passif, des noms de personnes.

La justice sans la force est contredite, la force sans la justice, est accusée.

Pascal, Pensées, part. I, art. IX, § 9.

Tandis qu'on remercioit un consul qui avoit fui, de n'avoir pas désespéré de la république, on accusoit à Carthage Annibal victorieux.

Saint-Evanuond, Reflexions sur les divers génies du peuple Romain, c. VII. Cela est bien horrible d'étre accusée par un mari, lorsqu'on ne lui fait rien qui ne soit à faire.

MOLIÈRE, George Dandin, I, 6.

Comme il (Pompée) avoit souverainement le faible de vouloir être approuvé, il ne pouvoit s'empêcher de prêter l'oreille aux vains discours de ses gens qui le railloient ou l'accusoient sans cesse.

MONTESQUIRU, Grandeur des Romains, c. 11.

J'étois bien malheureuse de me trouver avec des gens qui m'accusoient à si bon marché.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, Ire partie.

Quand un roi heureux accuse ses ennemis, tous les historiens s'empressent de lui servir de témoins.

VOLTAIRE, Discours sur la tragédie de Don Pédre.

J'ai beau chercher des cas où il soit permis d'accuser, de juger, de dissamer un homme à son insu, sans vouloir l'entendre, sans soussirirqu'il réponde et même qu'il parle, je ne trouve rien.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 26 février 1770.

Tous accusent leurs chefs, tous détestent leur choix.
P. CORNELLE, Horace, III, 2.

Je suis un étrange homme et d'une humeur terrible D'accuser un enfant si sage et si paisible.

Molière, le Dépit amoureux, III, 6.

Par un triste regard elle accuse les dieux.

J. RACINE, Phèdre, V, 6.

Un rapport clandestin n'est pas d'un honnête homme; Quand j'accuse quelqu'un, je le dois, et me nomme. Gresser, le Méchant, V, 4.

ACCUSER, ainsi employé, reçoit fréquemment, outre son régime direct, un régime indirect;

Ce régime, formé au moyen de la préposition de, est tantôt un nom, tantôt un verbe à l'infinitif;
Un nom:

Le roy d'Égypte ayant envoyé au peuple quarante mille mines de bled, pour estre distribué entre les bourgeois de la ville, plusieurs feurent accusez de bastardise. Anyor, trad. de Plutarque, Vie de Périclès, c. 70.

Apprenez donc de moi que ce n'est pas la mode de m'accuser de faiblesse pour mes amis.

M= DE Sévigné, Lettres, 26 juillet, 1668.

N'accusons que nous de nos nouveaux besoins.

Voltaire, Fragments sur l'Histoire, art. XX.

Le vice a déjà corrompu mon âme; c'est le premier de ses effets, de nous faire accuser autrui de nos crimes. J.-J. ROUSSEAU, la Nouvelle Héloise, I, 29.

Tyberz li chaz forment s'escuse

De ce dont dant Renart l'acuse.

Roman du Renart, v. 2035.

Il t'avoit accusé de discours médisants.

MOLIÈRE, FÉGURGI, III, 4.

ll ne faut point mentir, ma juste impatience Vous accusoit déjà de quelque négligence. J. RACINE, Bérénice, I, 4.

Il faut distinguer de ces passages ceux où, comme dans le suivant, de signifie par.

Tant plus me suis par escript excusé,

Tant plus m'avez de parolle accusé.

Cl. Marot, Épitres, II, 4.

Un verbe à l'infinitif:

C'est interpréter les princes comme quelques grammairiens expliquent Homère: ils y trouvent ce qui n'y est pas, et l'accusent d'être philosophe et médecin, en des endroits où il n'est que faiseur de contes et de charsons.

BALZAC, Aristippe, disc. IIL.

Cet homme habile et ambitieux (André Doria)......
ne manqua pas de ménager des esprits qu'on a de tost
temps accusez d'aimer naturellement la nouveauté.

LE CARDINAL DE RETZ, Conjuration de Fiesque.

Carthage aima toujours les richesses et Aristote l'access
d'y être attachée jusqu'à donner lieu à ses citoyens de les
préférer à la vertu.

BOSSUET, Discours sur l'Histoire universelle, III, 6.

Mais depuis deux jours, la pluie qu'on n'aime point id, s'est tellement répandue comme en Bretagne et à Pars, qu'on nous accuse d'avoir apporté cette mode.

Mme DE Sávigná, Lettres, 28 mai 1695.

Vous êtes accusé d'aimer les Jansénistes et encore plus de haïr les jésuites.

Mme DE MAINTENON, Lettres, II janvier, 1706.

Les femmes accusent les hommes d'ètre volages, et le hommes disent qu'elles sont légères.

LA BRUYRRE, Caractères, c. 4-

L'abbé de Verteuil mourut presque aussitôt après mos

urgeon, dont, en esset, il s'étoit crevé chez moi.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1722, t. XX, c. 12.

S'il y a des gens qui m'accusent d'être un hypocrite, s'est parce que je ne suis pas un impie.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, novembre 1762. A M. de Montmollin.

Les gens de mon minois ne sont point accusés D'être, graces à Dieu, ni fourbes, ni rusés. Molière, le Dépit amoureux, I. 1.

Vous êtes accusé d'être un peu trop distrait.

REGNARD, le Distrait, IV, 6.

Accuser, en ce sens comme au sens propre, a eu quelquefois pour complément une proposition à laquelle il était lié par la conjonction que.

Cependant vous avez irrité les Seize qui vous accusent qu'estes un marchand de couronnes et avez mis celle de France au plus offrant.

Satyre Ménippée, Harangue de M. le recteur Roze.

Au jour de l'élection, le duc de Sully l'accusa d'opiniâtreté, et que ne voulant rien céder, il perdroit tout.

LE DUC DE ROHAN, Mémoires, année 1611.

Accuser, dans la même acception, peut également avoir pour régimes d'autres noms que des noms de personnes.

Il équivant alors à ces expressions s'en prendre à, se plaindre de, censurer, blâmer, gourmander, etc.

Telle est généralement la signification d'ACCUSER, construit avec des noms collectifs, des noms de choses personnifiées, des noms abstraits;

Avec des noms collectifs:

Ils continuoient à charger d'opprobres l'Église de Jésus-Christ qu'ils accusoient encore, à l'exemple de leurs pères, de tous les malheurs de l'empire.

Bossurt, Discours sur l'Histoire universelle, III, 1.

La France et l'Angleterre sont pleines d'écrivains qui croient plaider la cause du genre humain quand ils accusent leur patrie.

VOLTAIRE, Supplément au Siècle de Louis XIV, 3º partie.

Avec des noms de choses personnisiées:

On se justifie en accusant la fortune, qui de tout temps

a été estimée maîtresse des événements et arbitre souverain des batailles.

BALZAC, Aristippe, Discours V.

Vous devez encore faire des excuses au temps, que vous avez accusé de trahison.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 20 septembre 1687.

Le roi d'Espagne eut des évanouissements qui firent craindre pour les suites; on en accusa l'air de Ségovie où il étoit depuis quelque temps.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1717, t. XV, c. 5.

Faire le procès du surintendant, c'était accuser la mémoire du cardinal Mazarin.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 25.

Mais le ciel accusé de supporter ces crimes, Se veut justifier.

MALBERBE, Poésies, V, 13.

Un homme qui s'aimoit sans avoir de rivaux, Passoit dans son esprit pour le plus beau du monde; Il accusoit toujours les miroirs d'être faux.

LA FONTAINE, Fables, I, 11.

Les vents, les mêmes vents, si longtemps accusés...

J. Racine, Iphigénie, V, 4.

Qui pourroit, ô soleil, t'accuser d'imposture?

DELILLE, trad. des Géorgiques, I.

Avec des noms abstraits:

Paris ne peut souffrir ses pasteurs et curez qui blasment et *accusent* ses superstitions et folles vanitez et l'ambition de ses princes.

Satyre Ménipée, Épitre du sieur d'Engoulevent à un sien ami .

Nous avions ouy plusieurs d'entendement qui accusoient la facilité des François, de ce qu'ils enduroient que le Roy d'Espagne envoyast par la France tous les mandements, assignations, et autres provisions qui se faisoient contre la France mesme.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. II, lettre 45.

Combien de fois accusa-t-elle de lâcheté son obéissance quoique forcée.

Flicuina, Oraison funèbre de Mae d'Aiguillon.

Enfin la république fut opprimée et il n'en faut pas accuser l'ambition de quelques particuliers; il faut en accuser l'homme: toujours plus avide du pouvoir à mesure qu'il en a davantage.

MONTESQUINU, Grandeur des Romains, c. 11.

Je suis comme les chercheurs de pierre philosophale : ils n'accusent jamais que leurs opérations, et ils croient que l'art est insaillible.

VOLTAIRE, Lettres, 2 mai 1738.

Accusez-en l'éternelle étude du modèle de l'école.

Didraot, Salon de 1765, Essai sur la peinture.

On accuse avec moi toute la composition de Vien d'être roide; et elle l'est.

Le même, Salon de 1767, Vien.

N'accuse point mon sort, c'est toi seul qui l'as fait.

P. CORNELLER, Cinna, III, 4.

Vous n'accuserez point mon caquet désormais.

Molière, le Dépit amoureux, II, 7.

Je vous accuse aussi bien moins que la fortune.

Vous avez vu l'Espagne et surtout les Gaulois, Contre ces mêmes murs qu'ils ont pris autrefois, Exciter ma vengeance, et jusque dans la Grèce, Par des ambassadeurs accuser ma paresse.

Elle étoit à l'autel et, peut-être en son cœur Du fatal sacrifice accusoit la lenteur.

J. RACINE, Andromaque, III, 2; Mithridate, III, 3. Iphigénie, V, 6.

Accuser, ainsi employé, a le sens de Dénoncer, qu'il a quelquefois, on l'a vu, pris au propre, dans une acception juridique.

Étrange zèle, qui s'irrite contre ceux qui accusent des fautes publiques, et non pas contre ceux qui les commettent.

PASCAL, Provinciales, XI.

D'autre part, ACCUSER, en cette acception, a quelquefois pour sujets, au lieu de noms de personnes, des noms de choses, des noms abstraits.

Ce ne sont que gens ramassez, gens qui ont desja accoustumé d'estre batus, et qui ont desja peur d'avoir les bourreaux sur les espaules, tant la conscience les accuse. Monteuc, Commentaires, V.

Je me suis forgé exprès cent sujets légitimes d'un départ si précipité, pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusoit.

Molière, le Festin de Pierre, I, 3.

Il (le premier homme) cherche le fond des forêts pour

se dérober à celui qui faisoit auparavant tout son bonheu sa conscience l'accuse, avant que Dieu parle; ses malhe reuses excuses achèvent de le confondre.

BOSSURT, Discours sur l'Histoire universelle, III, I.

Il me semble déjà que ces murs, que ces voûtes Vont prendre la parole et prêts à m'accuser, Attendent mon époux pour le désabuser.

J. RACINE, Phèdre, III, 3.

Quelquefois le sujet et le régime d'ACCUSER soi également des noms de choses, des noms abstraits

L'extrême esprit est accusé de solie, comme l'extrêm désaut.

PASCAL, Pensées, part. I, art. IX, § 17.

Elle (la critique) étoit tentée d'accuser le con d'être un peu court; mais elle se reprenoit en considérant que la tête étoit inclinée.

DIDEROT, Salon de 1767, Sculpteurs; Allegrain.

Comptez chacun de vos jours par des plaisirs, par des amours, par des trésors et par des grandeurs, le dernier les accusera tous de vanité.

Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature, III.

Des ennemis de Dieu la coupable insolence, Abusant contre lui de ce profond silence, Accuse trop longtemps ses promesses d'erreur. J. RACINE, Athalie, I, 2.

Où donc est ce grand cœur, dont tantôt l'allégresse Sembloit du jour trop long accuser la paresse? Boileau, le Lutrin, II.

Accuser, employé de cette manière, signifie quequefois Servir de preuve ou, au moins, d'indice contre quelqu'un.

Les informations que la dame de la Lande a fait faire, ne l'accusent pas de complicité de la débauche de sa fille, mais d'une négligence extrême.

Omer Talon, OEuvres, XLIXº Plaidoyer, 1649.

Mademoiselle Varthon, plus inquiète que jamais de œ que je pourrois dire, ne songeoit qu'à prendre une contenance qui ne l'accusat de rien.

MARIVAUX, La Vie de Marianne, part. VIII.

Et vous pouvez le voir sans demeurer confuse Du crime dont, vers moi, son style vous accuse. Moltère, le Misanthrope, III, 3. Voyons qui son amour accusera des deux.

J. RACINE, Mithridate, III. 4.

Devant les dieux vengeurs mon désespoir m'accuse. Voltaire, Sémiramis, I, 5.

Tout ce qui fut heureux demeure sans excuse, L'opulence dénonce, et la naissance accuse.

DELLLE, la Pitié, III.

Accuser, dans un sens très-voisin du précédent, veut dire Révéler, déceler. Nicot et Sainte-Palaye en citent des exemples d'une date ancienne.

Ne aussi reveler n'accuser emprinses de guerres, ne autres embusches de son party.

Robert GAGUIN, traicté des Hérauts.

.... Se conduisirent si mal secrettement, que leur entreprise fut accusée.

MONSTRELET, vol. I, c. 236.

Ce sens est resté dans la langue, comme l'attestent des exemples d'époques plus rapprochées.

J'ai une condition singeresse et imitatrice. Quand je me mélois de faire des vers (et n'en sis jamais que de latins), ils accusoient évidemment le poête que je venois dernièrement de lire, et de mes premiers essais aucuns puent un peu l'estranger.

MONTAIGNE, Essais, III, 3.

La moindre ombre se remarque sur ces vêtements qui n'ont pas encore été salis, et leur vive blancheur en accuse toutes les taches.

Bossurt, Oraison sunèbre de Marie-Thérèse d'Autriche.

Et son silence même accusant sa noblesse,
Nous dit qu'elle nous cache une illustre princesse.

J. Racine, Iphigénie, I, 2.

ACCUSER, dans des manières de parler analogues, se prend quelquefois pour Déclarer.

Nous trouvâmes le nombre des tonneaux que j'avois accusés.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, part. VI.

De là un certain nombre de locutions d'un usage ordinaire.

On dit d'un malade qui déclare éprouver une

sensation, une douleur dans quelque partie du corps, qu'il l'accuse.

On dit d'un témoin, d'un narrateur, d'un historien, exacts ou inexacts dans leurs récits, qu'ils accusent juste, qu'ils accusent vrai, qu'ils accusent faux.

La renommée accuse juste en contant ce que vous valez.

Molikan, les Précieuses ridicules, sc. 9.

Chamillart convenoit que Catinat accusoit vrai en tout et partout.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1702, t. III, c. 24.

J'avais, à la vérité, accusé juste le nombre des troupes suédoises et moscovites à la célèbre bataille de Narva.

VOLTAIRE, Lettres, 15 septembre 1740, à M. de Schullembourg.

Mais ce que je puis dire, en vous accusant vrai, C'est que tout à la fois j'étois et triste et gai.-Regnard, le Légalaire universel, I, 2.

Accuser la réception d'une lettre, accuser réception d'une lettre, d'un paquet, etc., ou, absolument, accuser réception, c'est Donner avis que la lettre, l'objet envoyé, ont été reçus.

Monseigneur, cette-cy ne sera que pour accuser la reception des lettres du Roy.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. I, lettre 22.

Je vous ay envoié une letre pour M. de Gaucourt; jene sçay si vous l'aures receue; mandez le moy et accusés aussy la reception de ce paquet icy.

Mme DE LONGUEVILLE, Lettres. (Voir Revue des Deux Mondes, août 1851, p. 422.)

J'ai tort, cher Moultou, de ne vous avoir pas accusé surle-champ la réception de l'argent et de l'étosse.

J.-J. Rousshau, Lettres, 15 août 1765.

On trouve chez le cardinal d'Ossat, dans le même sens, accuser une lettre:

J'en avois rendu compte sommairement... par ma dite lettre du 19 septembre, quand sont venues les lettres du Roy et les vostres que je vous ai accusées au commencement de la présente.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. III, lettre 89.

A certains jeux de cartes, accuser son jeu, ou, ab-

solument accuser, c'est en Faire connaître ce que les règles veulent qu'on déclare.

Il a accusé cinquante de point au piquet.

FURRTIÈRE, Dictionnaire.

L'emploi d'Accuser, au sens de Déceler, révéler, déclarer, a conduit à s'en servir, en termes de peinture, pour dire Indiquer, faire sentir certaines parties ou formes des corps, recouvertes par quelque enveloppe.

Cette acception ne paraît dans le Dictionnaire de l'Académie qu'en 1762; dans les Salons de Diderot en 1765 et 1767, où s'offraient tant d'occasions de s'en servir, il n'y en a pas trace.

Accuser les os, les muscles sous la peau.

Accuser le nu par le pli des draperies.

Dictionnaire de l'Académie.

ACCUSER, avec le pronom personnel, se prend dans les mêmes sens:

Au propre, pour S'imputer à soi-même un délit, un crime, pour Se déférer à la justice, quelquesois pour Compromettre sa propre cause par un aveu, une désense maladroite.

Tel s'excuse qui s'accuse.

COTGRAVE, Dictionnaire.

Quoi! sur l'illusion d'une terreur panique! Trahir vos intérêts et la cause publique! Par cette lâcheté moi-même m'accuser! P. Corneller, Cinna, 1, 4.

Ils sauront récuser l'injuste stratagème D'un témoin irrité qui s'accuse lui-même.

Phèdre, toujours en proie à sa fureur extreme, Veut-elle s'accuser et se perdre elle-même? J. RACINE, Britannicus, III, 3; Phèdre, III, 6.

ll condamne sa fille, elle-même s'accuse.
Voltaire, Tancrède, IV, 2.

Par extension, par figure, pour S'adresser à soimême un reproche, un blame.

Savoir s'accuser, et ignorer l'art de s'absoudre.

Didanor, Essai sur les règnes de Claude et de Néron.

Parce qu'en l'accusant, moi-même je m'accuse.

RACAN, les Bergeries, III, 2.

Je me suis accusé de trop de violence.

P. CORRELLE, le Cid, III, 4.

Du mot piquant dont le cercle s'amuse,

De son succès cruel, le premier il s'accuse,

Et souffre du mot dont on rit.

Dellie, la Conversation, III.

S'ACCUSER, comme accuser, n'a pas toujours pour sujet un nom de personne.

Votre cœur s'accusoit de trop de cruauté.

J. RACINE, Britannicus, IV, 3:

S'ACCUSER se dit en parlant de la déclaration de ses péchés au tribunal de la pénitence.

Les enfants de Dieu étoient étonnés de ne plus voir ni l'autel, ni le sanctuaire, ces tribunaux de miséricorde qui justifient ceux qui s'accusent.

Bossuer, Oraison funèbre de la reine d'Angleterre.

Elle se jette aux pieds de son juge, et s'accuse comme coupable.

Fléchier, Oraison funèbre de Mme d'Aiguillon.

Circonstancier à confesse les défauts d'autrui, y pallier les siens, s'accuser de ses souffrances, de sa patience, dire comme un péché son peu de progrès dans l'héroïsme...

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 13.

On dit de même, s'accuser en confession, ou bien accuser ses péchés.

S'ACCUSER est aussi verbe réciproque.

Si les valets ne s'accusoient point, on ne sçauroit jamais leurs friponneries.

La Précaution inutile, II, 4. (Voir Théâtre ital., édit. 1717. t. I, p. 449.)

Rien n'use tant l'ardeur de ce nœud qui nous lie Que les fâcheux besoins des choses de la vie; Et l'on en vient souvent à s'accuser tous deux De tous les noirs chagrins qui suivent de tels feux. Mollère, les Femmes savantes, V, 5.

On a autrefois employé, en même temps qu'acct-

ser, encuser, incuser, tirés tous deux d'un autre verbe latin incusare.

Qu'il ne m'encusast au lion.

Roman du Renart, v. 6309.

Sans aler encore à son père

Incuser le pauvre garçon.

J. A. DE BAIF, l'Eunuque, V. 7.

Accusé, ée, participe.

Il a, on l'a vu par quelques-uns des exemples qui précèdent, tous les sens du verbe, et se construit avec les mêmes régimes indirects.

Pris substantivement, il signifie Celui qui est traduit en justice.

Dans un sens plus précis, on nomme accusé celui qui est renvoyé devant les tribunaux criminels pour être jugé; jusque-là il n'est que prévenu.

De tex resons seroit li acusés creus par se foi.

Beaumanoir, Coutumes du Beauvoisis, XXX, 68.

Soudain après que le tesmoing a été recollé, on faict venir l'accusé devant le juge.

Est. Pasquien, l'Interprétation des Institutes de Justinian, IV, 18.

Nos rois, qui ont toujours fait gloire de rendre la justice à leurs sujets et de la procurer à leurs voisins, ne souffrent pas facilement que leur royaume soit l'asile des méchants, l'abri des accusés, et la protection des coupables.

Omer Talon, OEuvres, Ve plaidoyer, 1632.

D'où vient.... qu'en tout interrogatoire quelque connoissance qu'on ait de l'accusé et de ses affaires, on lui demande cent choses dont on ne doute pas...?

PELLISSON, IIe Discours au Roy sur le procès de M. Fouquet.

Les autres juges présument qu'un accusé est innocent; ceux-ci (les inquisiteurs) le présument toujours coupable. Montesquieu, Lettres persanes, XXIX.

Nous laissons la contenance du juge pour parler d'un art dangereux, dont j'ai souvent entendu vanter l'utilité; c'est celui d'égarer l'accusé par des interrogations captieuses, même par des suppositions fausses, et d'employer enfin l'artifice et le mensonge à découvrir la vérité.

Servan, Discours sur l'administration de la justice criminelle, 1766. Devant lui l'accusé se trouble, et se confond, La torture interroge et la douleur répond. RAYNOUARD, les Templiers, V, 5.

De la locution rappelée plus haut accuser réception, s'en est formée une autre où accusé est aussi substantif. Accusé de réception est un mot d'écrit par lequel celui à qui on adresse une lettre, un paquet, reconnaît qu'il l'a reçu.

ACCUSABLE, adj. des deux genres (du latin Accusabilis).

Qui peut être accusé.

Ce mot, que donne pour la première fois Danet, et qu'approuvent les auteurs du Dictionnaire de Trévoux, ne paraît dans le Dictionnaire de l'Académie qu'en 1762.

Les troisièmes sont accusables et punissables.

Charron, De la Sagesse, I, 15.

Suis-je accusable encor du meurtre de tes proches?
PIRON, Gustave Wasa, IV, 6.

On a tiré d'accuser plusieurs substantifs propres à désigner celui ou celle qui accuse.

Tels sont les substantifs depuis longtemps hors d'usage accuseres, accuseires, accuseres, accuseres, accuseres, accuseres, accuseres, accuseres, par deux ou par un seul C (voyez le Glossaire de Sainte-Palaye) accusant (voyez le Dictionnaire de Cotgrave).

Tel est ACCUSATEUR, TRICE, qui a prévalu et paraît seul dans les dictionnaires à partir de celui de Robert Estienne.

ACCUSATEUR, TRICE, s. (du latin Accusator, accusatrix.)

Celui, celle qui accuse.

Ce mot, pris au sens propre, a, comme le verbe dont on l'a dérivé, un sens judiciaire. Il s'applique à une personne Qui en traduit une autre à raison d'un délit ou d'un crime, devant un tribunal, devant un juge.

Il (Cinna) vouloit faire le procès à Sylla, et luy suscita pour accusateur Verginius, l'un des tribuns du peuple. Amyor, trad. de Plutarque, Fie de Sylla, c. 24. Quoy faisant, on appreste à l'accusateur de quoy susciter nouveaulx faulx témoings.

Est. PASQUIER, l'Interprétation des Institutes de Justinian, IV, 18.

C'étoit autresois une vilaine chose que de passer pour accusateur. Quintilien l'a dit avant moi, et a mis en proverbe: Accusatoriam vitam agere; et parcequ'il y eut un Brutus qui sit à Rome ce sale métier et qui sut appelé l'accusateur, Cicéron l'appelle pour cela le déshonneur de la famille des Juniens.

Balzac (cité dans le Dictionnaire de Trévoux).

Il a reconnu qu'on peut eschapper à la justice des hommes, mais non pas à celle de Dieu, et qu'en quelque lieu qu'un parricide se trouve, il rencontre un accusateur, un juge et un bourreau.

LE MAÎTRE, Plaidoyers, XXVIII.

Qu'il garde son caractère partout, qu'il ne soit pas Ulysse en un acte, Ajax en un autre; autrement vous ne serez pas seulement accusateurs peu véritables, mais poëtes peu industrieux.

Pellisson, IIe discours au Roy sur le procès de M. Fouquet.

Il se trouvoit dans ce procès (de M. de Canillac) une chose très-singulière, et qu'on ne sauroit rencontrer que dans un pays aussi plein de crimes que celui-ci: c'est que l'accusateur, celui qui avoit fait l'information, et les témoins, étoient plus criminels que l'accusé même.

FLÉCHIER, Mémoires sur les grands jours de 1665.

Il se saisit du coupable et le mena devant le juge avec l'accusatrice, qui, malgré le désordre où elle étoit, voulut aller elle-même demander justice de cet attentat.

LE SAGE, Gil Blas, I, 3.

En général, la puissance législative ne peut pas juger... elle ne peut être qu'accusatrice.

A Rome, l'injuste accusateur étoit noté d'infamie.

Si dans les temps et dans les lieux où l'on exerçoit ce jugement (l'ostracisme), on ne le trouvoit point odieux, est-ce à nous, qui voyons les choses de si loin, de penser autrement que les accusateurs, les juges et l'accusé même?

MONTESQUIEU, Esprit des lois, II, 6; XII, 20; XXVI, 17.

Enfin la pluralité fut pour la ciguë, mais aussi songeons que les Athéniens, revenus à eux-mêmes, eurent les accu-sateurs et les juges en horreur; que Mélitus, le principal auteur de cet arrêt, fut condamné à mort.

VOLTAIRE, Traité sur la tolérance, c. 7.

Nos lois ont ouvert presque toutes les issues à l'accusateur, et les ont presque toutes fermées à l'accusé.

SERVAN, de l'Influence de la philosophie sur l'Instruction criminelle.

Citoyens, je vous parlerai ici avec la franchise d'un homme libre: je cherche parmi vous des juges et je n'y vois que des accusateurs.

DESEZE, Défense de Louis XVI.

Les deux accusateurs que lui-même a produits.

P. Cornelle, Nicomède, III. 8.

On cabale, on suscite

Accusateurs, et gens grevés par ses arrêts.

De nos biens, disent-ils, il s'est fait un palais.

La Fontaine, Fables, X, zo.

ACCUSATEUR et ACCUSATRICE se lient, au moyen de la préposition de, avec le nom de la personne ou de la chose accusée.

Gondebaud, roi de Bourgogne, vouloit que si la femme ou le fils de celui qui avoit volé ne révéloit pas le crime, ils fussent réduits en esclavage. Cette loi étoit contre la nature : comment une femme pouvoit-elle être accusatrice de son mari.

Montesquieu, Esprit des lois, XXVI, 4.

On dit aussi mon, ton, son, notre, votre, leur, etc. Accusateur, accusatrice.

Il ne peut jamais y avoir de récrimination que quand l'accusé accuse lui-même son accusateur.

H. Cocsin, OEuvres, XLIX. Cause.

De mes accusateurs qu'on punisse l'audace.

Pourquoi, par quel caprice Laissez-vous le champ libre à votre accusatrice?

De vol, de brigandage on nous déclare auteurs, On nous traîne, on nous livre à nos accusateurs. RACINE, Britannicus, IV, 2; Phèdre, V, 1; les Plaideurs, III,3.

Le père le plus tendre est son accusateur.

Voltaire, Tancrède, IV, 2.

Accusateur est employé au même sens, mais par figure, dans les exemples suivants:

La bonté de Dieu est si grande que, sans accusateur, il ne nous jugera point.

LA REINE DE NAVARRE, Heptameron, 26º nouv.

Au dernier jour nos pechez se présenteront comme autant de cruels accusateurs.

NICOLE (cité par Furetière).

Ses vices

Sont ses accusateurs, ses juges, ses supplices.

L. Racine, la Religion, I.

On a désigné quelquefois, même dans le langage officiel, par l'expression accusateur public, Celui qui poursuit au nom de la société, la punition d'un délit ou d'un crime.

Aussitôt qu'un homme étoit mort, on l'amenoit en jugement, L'accusateur public étoit éconté.

BOSSURT, Discours sur l'histoire universelle, III, 3.

Se porter, se faire, se rendre, se constituer accusateur, sont des expressions fort usitées.

Il (Clotaire) se rendit accusateur de Brunehaut.

Montesquieu, Esprit des lois, XXXI, 1.

Accusateur peut s'entendre aussi, par une extension remarquée dans le verbe accuser, de l'Auteur d'un reproche, d'un blâme.

Vous demandez avec beaucoup de consiance qu'on vous nomme votre accusateur: cet accusateur, monsieur, est le seul homme au monde qui, déposant contre vous, pouvoit se faire écouter de moi, c'est vous-même.

J.-J. Rousseau, Lettres, 10 juillet 1766.

Il cherche de grands mots et vient ici se faire, Au lieu d'arbitre, accusateur.

LA FONTAINE, Fables, X, 2.

Accusateur aveugle, un mot va te confondre.

L. RACINE, la Religion, I.

ACCUSATEUR, ACCUSATRICE, construits par opposition avec d'autres substantifs, ont été quelquefois, à des époques assez récentes, pris adjectivement.

Ces traits, toujours divers et toujours les mêmes, épars jusqu'ici dans quelques seuilles accusatrices, seront rassemblés et coloriés pour en sormer un tableau d'horreur et de vérité.

LA HARPE, Cours de litter., part. I, liv. II, c. 4, Appendice.

Bravant d'un peuple ému les yeux accusateurs, Ma mère sacrifie aux dieux libérateurs.

CRÉBILLON, Électre, 1, 2.

Quoi, vous osez noircir celui dont la franchise Fait aux pédants du siècle une guerre permise, Qui d'un style d'airain flétrit ses corrupteurs Et signe hardiment ses vers accusateurs.

GILBERT, Satires, Mon Apologie.

Du verbe ACCUSER se sont encore formés plusieurs substantifs exprimant l'action de celui qui accuse.

Tels sont, à une date très-ancienne, ACCUSE et ACCUSEMENT, qui ne sont pas restés dans la langue;

Tel est accusation qui subsiste seul aujourd'hui, et le seul déjà que donne le Dictionnaire de Robert Estienne, en 1539.

ACCUSATION, s. f. (du latin Accusatio).

Au propre, Action en justice par laquelle on accuse quelqu'un.

J'auray bien agréable que vous le deschargiez de cette accusation.

LE CARDINAL DE RICHELIEU, Lettres, 1631.

Cet arrest ôta l'espérance à ses ennemis de le perdre par cette fausse *accusation*, ne l'ayant pu faire par les armes.

LE MAITRE, Plaidoyers, XXV.

On nous accuse d'un rapt, et quoyque cette accusation n'ait ni fondement ni vraisemblance, on a cru pourtant qu'un jeune étranger, destitué de tout secours, pourroit aisément estre opprimé.

PATRU, OEuvres, XIº Plaidoyer.

Ce n'est que le sens commun qui me fait juger que je serai toujours reçu à mes faits justificatifs, et qu'on ne me sçauroit condamner sur une simple accusation, sans un recollement et confrontation avec mes parties.

Molikas, M. de Pourceaugnac, II, 12.

Le duel a été approuvé par la présence des rois; il a décidé de l'innocence des hommes, des accusations fausses et véritables sur des crimes capitaux.

LA BRUYERE, Caractères, c. 13.

Toute accusation doit présenter à la justice un corps de délit et un coupable. S'il n'y a point de corps de délit, l'accusation tombe, comme étant sans objet: si c'est un

innocent qui est poursuivi, l'accusation est mal dirigée: et dans l'un et l'autre cas elle dégénère dans une pure calomnie.

H. Cochin, OEuvres, XLIXe cause.

Je sais que nos lois défendent les perquisitions sur toute autre action que celle qui fait l'objet de l'accusation; mais en cela elles ont plutôt voulu limiter les procédures que régler l'opinion du juge, et il seroit bien téméraire de prononcer sur l'injustice ou la vérité d'une accusation sans avoir au moins quelque idée du caractère, des mœurs et des intérêts de l'accusé.

SERVAM, Discours sur l'administration de la justice criminelle, 1766.

On appelle accusation capitale celle qui peut faire prononcer la peine de mort.

..... A moins qu'ils ne soient arrêtés pour répondre sans délai à une accusation que la loi a rendue capitale. MONTESQUIEU, Esprit des lois, XI, 6.

De même qu'on a dit accusateur public, on a dit, dans un sens analogue, accusation publique.

Leur tyrannie (des empereurs romains) introduysit une je ne saisquelle engeance de gens qu'on appeloit *Delatores*, du mot *Deferre*, qui est à dire accuser... soubz les empereurs, la licence des accusations publicques fust si grande, que le calomniateur étoit nommé délateur, couvrant d'un mot plus doux la délation par eux faicte.

Est. Pasquira, l'Interprétation des Institutes de Justinian, IV, 16.

Cette sûreté (des citoyens) n'est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques et privées.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, XII, 2.

On appelle chefs, titres d'accusation, les divers délits ou crimes sur lesquels porte une accusation.

Quand le titre de l'accusation est un crime public... en telles rencontres, le pardon est cruauté, la protection est connivence au mal, et la dissimulation seroit impiété.

Omer Talon, OEuvres, Ve plaidoyer, 1632.

Ce matin, monsieur le chancelier a pris son papier et a lu, comme une liste, dix *chefs d'accusation*, sur quoi il ne donnoit pas le temps de répondre.

Mme DE SEVIGNÉ, Lettres, 1er décembre 1664.

... Et je crois que le nom de Canillac et le malheur

d'avoir porté les armes contre le roi, seront deux chess d'accusation tacite qui ne serviront pas beaucoup à le faire absoudre.

Flichien, Mémoires sur les grands jours de 1665.

Quelques-uns de ces titres d'accusation n'étoient pas si ridicules qu'ils nous paroissent aujourd'hui.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 14.

Accusation se construit, au moyen de la préposition de, avec des noms qui indiquent la nature des délits et des crimes.

C'est sur ce fondement... que l'accusation de lèse-majesté, ce crime, dit Pline, de ceux à qui on ne peut point imputer de crime, fut étendue à ce qu'on voulut.

MONTESQUIRU, Grandeur des Romains, c. 14.

Accusation est quelquefois lié par la préposition de à un nom de personne qui désigne soit l'accusateur, soit l'accusé.

Quiconque entreprenoit l'accusation de quelqu'un pour cas qui méritast mort, falloit que tout d'une main il offrist verifier le crime par armes de sa personne à personne.

Est. PASQUIER, Recherches de la France, IV, 1.

Mais avant que d'entrer dans les accusations de M. Foucquet, où consiste la principale et plus considérable partie de ce que je dois représenter à votre majesté, qu'elle me pardonne si . . . .

PRILISSON, Ier discours au roy sur le procès de M. Fouque.

Accusation se construit, dans le même sers, avec le pronom personnel; mais cette manière de parler son accusation est restée plus d'usage dans un sens actif que dans un sens passif, en parlant de l'accusé.

... Feut son accusation ouye en pleine assemblée du peuple sur la place.

Amyor, trad. de Plutarque. Vie de Périclès, c. 10.

Encore que ses accusations soient incessamment aux oreilles de votre majesté, et que ses défenses n'y soient qu'un moment...

PELLISSON, IIº discours au roy sur le procès de M. Fonque

Ses affranchis les plus chers (de Domitien)... voyant... qu'il ne mettoit aucunes bornes à ses méfiances ni à ses accusations, s'en défirent.

Témoins les inquisiteurs et le tronc où tout délateur peut à tous les moments jeter avec un billet son accusation. MONTESQUINU, Grandeur des Romains, c. 15; Esprit des lois, XI, 6.

Accusation recoit encore, au moyen de la préposition contre, un complément qui fait connaître la personne accusée.

Le prince de Galles cabaloit ouvertement contre le roi son père, et faisoit porter contre Cadogan des accusations au parlement.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1717, t. XV, c. 5.

On vouloit des prétextes aux accusations contre les grands.

MORTESQUIEU, Esprit des lois, VII, 13.

Accusation, par une extension figurée qui lui est commune avec tous les mots de la même famille. se dit aussi généralement de tout Reproche, de toute imputation qu'on fait à une personne de quelque faute, de quelque défaut que ce soit.

Les excuses inconsidérées servent d'accusation. MONTAIGNE, Essais, III, 5.

Toutes ces accusations d'hérésie, qui ne vous coûtent qu'à les avancer hardiment, ne sont bonnes qu'à faire peur aux ignorants et à étonner des femmes.

PASCAL, Provinciales, Lettre au R. P. Annat.

L'Évangile, si nous y prenons garde, n'est rien autre chose qu'une continuelle accusation de notre vie, en je ne sais combien de chefs dont Moïse ni les prophètes n'ont point parlé.

Boundalous, Ier Avent. Sermon sur le Jugement dernier.

Jusqu'ici vous avez joué mes accusations. MOLIÈRE, George Dandin, III, 8.

Tous les savants étoient autrefois accusés de magie... à présent que ces sortes d'accusations sont tombées dans le décri, on a pris un autre tour; et un savant ne sauroit guère éviter le reproche d'irréligion ou d'hérésie.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, CXLV.

Le silence de l'histoire sur cet événement est une accusation contre Charlemagne.

De telles accusations ne doivent être avancées que sur des preuves évidentes.

VOLTAIRE, Essai sur les Mœurs, c. 16; Histoire de Pierre le Grand, IIº part., c. 1.

Former, intenter, porter, etc., une accusation, sont des expressions usitées, dans quelque acception que soit pris d'ailleurs le mot accusation.

Quel avantage pouvez-vous tirer de l'accusation qu'un de vos bons amis suscita à ces ecclésiastiques.

PASCAL, Provinciales, XVI.

Je n'ai point lu ni ne suis d'humeur à lire leurs écrits (de certains théologiens), ce qui seroit pourtant absolument nécessaire pour prononcer sur les accusations que l'on forme contre eux, leurs accusateurs pouvant les avoir mal entendus, et s'être trompés dans l'intelligence des passages où sont ces erreurs dont il les accusent.

BOILEAU, Satires, XII: Avertissement.

(Selon la loi des francs ripuaires), celui contre qui on formoit une demande ou une accusation pouvoit, dans la plupart des cas, se justifier en jurant, avec un certain nombre de témoins, qu'il n'avoit point fait ce qu'on lui imputoit.

MONTESQUIRU, Esprit des lois, XXVIII, 13.

Il se peut qu'il portat de bonne soi cette accusation contre son confrère et son ancien ami.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 38.

Je vois, par votre lettre même, qu'on m'intente encore de nouvelles accusations.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 30 octobre 1762.

Faire une accusation est plus rare.

Je ne m'étonne donc pas si M. Jurieu a tant déguisé l'accusation que je lui faisois, aussi bien qu'à M. Claude. Bossurt, III. Avertissemet aux Protestants, sur les lettres de M' Jurieu.

Par la loi salique, celui qui faisoit une demande ou une accusation devoit la prouver.

MONTESQUIRU, Esprit des lois, XXVIII, 13.

Accusation, dans un sens qui correspond à une des acceptions particulières d'accuser et de s'accuser, se dit de la Déclaration de ses fautes au tribunal de la pénitence.

Nous entendons tous les jours... des pécheurs qui mêlent à l'accusation de leurs fautes les maximes du siècle et le langage des passions.

MASSILLON, Caréme. Sur la Confession.

On a rappelé plus haut le vieux verbe encuser, incuser, on en avait tiré le substantif ENCUSEMENT.

Monet joint aux dérivés d'accuser deux mots qui correspondent à l'accusatories et à l'accusatorie des Latins, et qu'on peut traduire de même par Qui concerne l'accusateur ou l'accusation, propre à accuser, à la manière d'un accusateur:

ACCUSATOIRE, adj. des deux genres (du latin Accusatorius).

ACCUSATOIREMENT, adv. (du latin Accusatorie).

# ACCUSATIF, s. m. (du latin Accusativus).

Ce mot, qui a passé d'abord sous sa forme latine, puis sous une forme française, de la grammaire des anciens dans celle des modernes, se dit dans les langues où les noms se déclinent, du Cas qui sert principalement à indiquer, à désigner le régime direct des verbes actifs ou transitifs, qui le déclare, l'accuse en quelque sorte.

... « Les cas ont été inventés, dit Varron (de lingua latina, VIII) afin que celui qui parle puisse faire connoître, ou qu'il appelle, ou qu'il donne, ou qu'il accuse... L'accusatif fut donc ainsi appelé parce qu'il servoit à accuser... Mais donnons à accuser la signification de déclarer, signification qu'il a même souvent en français, comme quand les négociants disent accuser la réception d'une lettre, et les joueurs de piquet accuser le point... L'accusatif accuse, c'est-à-dire déclare l'objet ou le terme de l'action que le verbe signifie.

DUMARSAIS, Mélanges de Grammaire tirés de l'Encyclopédie.

C'est de bonne heure que du latin accusativus on a fait le français ACCUSATIF. Dans une pièce où Charles d'Orléans joue sur quelques mots de grammaire, on lit:

Quant rencontré a ung accusatif.

Charles D'ORLÉANS, Rondel, à Maistre Estienne le Gout.

Bien que la langue française n'ait pas proprement de cas, on a bien souvent, par allusion aux langues anciennes, appelé ACCUSATIF le régime direct de nos verbes actifs.

Comme dans les noms françois il n'y a aucune différence de terminaison qu'entre le singulier et le pluriel, et qu'ils ne se varient point de mesmes que les noms latins, on n'entend point ici par le mot de cas ce que les grammairiens latius entendent par le mot casus, qu'ils employent pour marquer les différentes cheutes ou desinences que chaque nom peut recevoir dans chaque nombre. On entend seulement... chaque estat dans lequel le nom peut estre considéré... Ces variations ou estats dans chaque nombre singulier et pluriel sont six... appelez en termes de grammaire nominatif, génitif, datif, accusatif, vocatif et ablatif... On donne au quatrième cas le nom d'accesatif, c'est-à-dire d'accusant, en le dénommant seulement par l'un de ses emplois, qui est d'être regi par les verbes ou par les participes actifs, qui marquent accusation et blasme quoyqu'il soit également bien régi par ceux qui marquent approbation et louange; et généralement par tous ceux que l'on appelle en grammaire verbes actifs.

REGRIER DESMARAIS, Grammaire françoise, traité de l'article.

En parlant de la langue latine, nous vèrons que les latins ont une inflèxion particuliere pour marquer la persone qui est l'objet de l'action, et cette inflèxion se nome chés eus accusatif: et quoique en fransois nous n'aions point de pareilles inflexions dans les noms, cependant quelques grammairiens fransois donent le nom d'accusatif au mot qui marque l'objet de l'action, come ils donent le nom de nominatif à celui qui marque la persone qui sait l'action.

DANGRAU, Essais de Grammaire, disc. X., des parties de verbe, § 71.

Le régime appelle aussitôt un accusatif qui ne peut jamais se déplacer.

Finelon, Lettre à l'Académie.

Si je dis en françois: César vainquit Pompée, Pompée étant après le verbe, je juge que c'est le nom de celui qui a été vaincu; c'est le terme de l'action de vainquit: mis je ne dis pas pour cela que Pompée soit à l'accusatif. Les noms françois gardant toujours la même terminaison dans le même nombre, ils ne sont ni à l'accusatif, ni au génitif: en un mot ils n'ont ni cas ni déclinaison.... Notre accesatif, dit-on, est toujours semblable au nominatif. He! y a-t-il autre chose qui les distingue sinon la place? l'as se met devant et l'autre après: dans l'une et dans factre occasion, le nom n'est qu'une simple dénomination.

DUMARSAIS, Principes de Grammaire tirés de l'Encyclopide.

ACENSER, v. a. (venu, soit directement du bas latin Acensare, accensare, soit, par le français cense, cens, du latin Census).

Autrefois accenser, accenser, acenser, acenser, acenser, assenser, etc. (Voyez le Glossaire du droit françois de Laurière, le dictionnaire de Cotgrave, les Glossaires de Du Cange et de Sainte-Palaye.)

ACENSER, terme de l'ancien droit coutumier, signifiait Donner à cens, c'est-à-dire sous la redevance d'une certaine rente, soit perpétuelle, soit à long terme, et non susceptible d'accroissement (voyez les mots cens, censier, censive, censuel, etc.), un fonds de terre, une maison.

Mineur de vingt-cinq ans ne peut vendre, donner, quitter, engager, accenser à long temps, ou autrement aliener aucune chose immeuble sans autorité de tuteur ou curateur, et decret de juge.

Coutumes de Bayonne, tit. IV, art. 1. (Voir Coutumier général t. IV, p. 946, c. 1.)

Acenser signifiait aussi Prendre à cens.

On requeneu (ont reconnu) Girart de Nivele et Mengiers Dervi, chambellanc le roi (du roi) de Navarre, que il *ont acensi*, por els et por lor oirs, de roi de Navarre à toujors, les maisons lo (du) roi, qui sont à Bar-sur-Aube.

Texte de 1244, cité par D. Carpentier, supplément au Glossaire de Du Cange.

Quiconque adcense prez d'aulcun bourgeois ou aultre, et l'en est d'accord du prix sans terme dire, celluy qui adcense la chose a terme de payer jusqu'à la Saint-Martin d'hiver.

Coutumes de la ville de Bourges, c. 94. (Voir Coutumier général, t. III, p. 885, col. r.)

Nous primes à cens nostre maison que nous avons à Paris, qui fut jadis aux Augustins, et laquelle nous aecensismes de Reverend Père S. par la grace de Dieu, Evesque de Paris, par vingt livres chacun an.

Glossaire de l'Histoire de Paris, (Cité par Sainte-Palaye.)

Acensen, soit au propre, soit au figuré, était susceptible de la même extension que le verbe Affermer; on le disait, par exemple, en parlant de certains revenus, de certains droits, d'une charge, etc.

Les communes de Paris s'esmeurent et armerent, et oc-

cirent tous ceux qui avoient assencé ces gabelles et ces impositions.

FROISSART, Chroniques, liv. II, c. 127.

(Le port de Prevèse) est grand et beau..., y entre une rivière; à ceste cause y a beaucoup de pescheries, lesquelles sont acensées de par le grand-seigneur.

> Journal de la Croisière du baron de Saint-Blancard, 1537. (Voir Négociations de la Fr. dans le Levant, t. I, p. 344.)

Que toutes les revenus de le dicte ville seront baillées, acensées à cris et à recrois.

> Ordonnance de Charles V du 5 septembre 1368. (Voir Ordonn. des rois de France t. V, p. 133, art. 20.)

Quar je regart que li provost
Qui acenssent les provostez,
Que il plument toz les costez
A ceux qui sont en leur justice.

RUTEBEUF, de la Vie dou monde. (Voir OEuvres, t. I, p. 222.)

C'est le même verbe, sous une forme inusitée, et avec la signification générale de Convenir, s'Arranger, qu'il faut reconnaître dans ce vieux texte:

Robault dist au suppliant qu'il se achensast et composast par devers Jehan Fouquart qui tenoit la maletoste d'icelle ville.

> Lettre de Rémission de 1404, citée par D. Carpentier, supplément au Glossaire de Du Cange.

Acensé, ée, participe.

Du verbe acenser s'étaient formés plusieurs substantifs avec des sens analogues à sa double signification de donner et de prendre à cens.

# ACENSEUR, s. m.

Quelquefois ACCENSEUR, ADCENSEUR, ASCENSEUR, ASSENSEUR, etc. (Voyez le Glossaire du droit françois de Laurière, les dictionnaires de Rob. Estienne, de Nicot, de Cotgrave, le Glossaire de Sainte-Palaye.)

Celui qui donne ou qui prend à cens.

Les fermiers et ascenseurs de vignes seront tenus de provigner par chacun an, en chacun arpent d'icelles, de quatre-vingts provins pour le moins.

Coutumes de Berry, tit. XV, art. 8.

Lesquels fermiers ou adcenseurs des dits fruits, ou

commis au régime d'iceulx... seront contraints de les rendre et restituer quand il sera ordonné.

Coutumes du Bourbonnois, art. 141. (Voir Coutumier général, t. III, p. 964, col. 2; p. 1241, col. 2.)

En prenant sa qualité d'acenseur, laquelle qualité emporte comme s'il estoit procureur du seigneur à l'effect de la perception des fruicts.

Gui Coquille, Questions sur les coutumes, CCIV.

# ACENSEMENT, s. m.

Autrefois accensement, accensissement, accensivement, adcensivement, adcensivement, accensivement, ascensivement, ascensivement, ascensivement, ascensivement, etc. (Voyez le Glossaire du droit françois, de Laurière, les dictionnaires de Rob. Estienne, de Nicot, de Cotgrave, les Glossaires de Du Cange et de Sainte-Palaye.)

L'Action de donner ou de prendre à cens.

D'heritage chargé de censive, baillé à rente, emphyteosité ou acensivement, le seigneur de la dicte censive prendra lots et ventes.

Coutumes de Troyes, tit. IV, art. 58.

Quand aucun vend aucunes rentes sur son heritage propre ou naissant... telles rentes ou censes cheent en retraict, et non heritages baillez en emphytheosité ou accensissement.

Coutumes de Troyes, tit. IX, art. 148. (Voir Coutumier général, t. III, p. 243, col. 2; p. 250, col. 2.)

Cet accensement peut se faire avec le consentement du seigneur.

Coutumes générales de Ponthieu et d'Abbeville. Commentaire à l'art. LXIII.

L'acensement de cet héritage, de cette maison.

Dictionnaire de l'Académie.

## ACENS, s. m.

Autrefois, avec le genre féminin, ACENSE, AÇANSE, ACCENCE, ACCENSE, ADCENSE, etc. (Voyez les dictionnaires de Monet et de Cotgrave, le Glossaire de Du Cange au mot Accensa, le Glossaire du Droit françois de Laurière, le Glossaire de Sainte-Palaye, etc.)

Ce mot - quelquesois synonyme d'acensement

et a exprimé l'Acte de donner et de prendre à cens, le contrat qui réglait cette convention :

En accense perpétuelle d'aucun héritage, baillé à perpétuel tenement pour aucun cens ou rente,... il n'y a point de retenue au seigneur direct ou lignager.

Les metteurs et enchérisseurs des accenses et fermes... sont tenus de bailler plege et caution suffisante pour le payement de leur dite ferme.

Coutumes du Bourbonnois, c. XXIX, art. 442; c. XXIV, art. 546 (Voir Coutumier général, t. III, p. 1266, col. 2; 1273, col. 1.)

Quant les... gens d'Eglise baillent leurs hostels à adcense à aucunes gens, celluy qui est adcenseur doit payer la dieme

LA THAUMASSIÈRE, Coutumes de Berry, c. 87.

On l'a en outre appliqué à la Redevance ellemême spécifiée par le contrat :

Se l'en adcense prez ou terre d'aultruy, et il vienne fortune de guerre ou aultrement, par laquelle l'adcenseur n'a peu cueillir ni lever aulcune chose, il n'est en rien tenu de payer la dicte adcense.

Coutumes de la ville de Bourges, c. xcv. (Voir Coutumier général, t. III, p. 885, col. 2.)

Enfin, et c'est la signification qu'il conserve dans les dictionnaires les plus récents, notamment dans les deux dernières éditions du dictionnaire de l'Académie, on a entendu par ce mot une Terre, un héritage quelconque tenu à cens.

Acense est un héritage ou ferme qu'on tient à perpétuité ou à longues années, d'un Seigneur, à certain cens et rente, ou à prix d'argent.

FERRIÈRE, Nouvelle introduction à la pratique, au mot acres.

Cette métairie est une acense d'une telle abbaye.

Il n'est pas propriétaire de cet héritage il le tient en acense d'un tel seigneur.

RICHELET, Dictionnaire.

D'ACENS s'était formée l'expression contre-acens par laquelle on désignait une Sûreté donnée par l'acenseur à celui de qui il tenait un bien à cens.

Et aucunne sois avient il que cil qui prennent aucun

heritage à cens ou à louage à toz jors, baillent en liu de seurté contre acens d'eritage.

BRAUMANOIR, Coutumes du Beaupoisis, XXXVIII, 10.

On peut ajouter à cette liste ACCENSAIGE, dont Sainte-Palaye cite l'exemple suivant :

Déclarons et ordonnons pour nous et nos subgez, que ce qui en a esté, ou sera levé par telle manière d'accensaige ou ferme, ne pourra estre trait à consequence.

Ordonn. des ducs de Bret., fol. 200, vo.

D. Carpentier donne aussi ACENSIE, ACCENSIÉE.

Ces divers substantifs qui semblent venir du verbe ACENSER, répondent à des substantifs de forme et de signification analogues que la basse latinité avait dérivés du verbe accensare, et auxquels on pourrait aussi, avec vraisemblance, en rapporter l'origine. Tels sont accensa, accensator, accensamentum, accensiva, accensivo, accensatio.

ACÉPHALE, adj. des deux genres (du grec ἀκέφαλος, venu lui-même de à privatif et de κεγαλή, tête).

Comme le mot grec duquel on l'a tiré, ACÉPHALE signifie, au propre, Sans tête, et, au figuré, sans chef, sans commencement.

On le dit, au propre:

En termes d'anatomie, de certaines monstruosités; En termes d'histoire naturelle, de certains mollusques.

On a vu assez souvent de ces fœtus sans tête, et l'on a appelé par cette raison acéphales ces espèces de monstres.

Burron, Histoire naturelle. Description du cabinet du roi.

ACÉPHALE, dans les acceptions qui viennent d'être indiquées, et, particulièrement en histoire naturelle, s'emploie quelquefois substantivement.

Il a vu des acéphales, c'est-à-dire des hommes sans tête. Voltaire, Romans, les Oreilles du Cte de Chesterfield, c. 5.

Les huîtres, les moules, sont des acéphales.

Dictionnaire de l'Académie.

ACÉPHALE s'est dit au figuré, dans le langage ec-

clésiastique, soit de certains théologiens indépendants, soit de sectaires ou de sectes non soumis à l'autorité de l'Église, soit enfin de clercs ne vivant pas sous la discipline d'un évêque, d'établissements religieux exempts de la juridiction de l'ordinaire, et relevant immédiatement du saint-siége.

Saint Boniface eut à combattre des prêtres acéphales et déréglés, répandus dans l'Allemagne, qui ne reconnoissoient l'autorité d'aucun évêque.

FIRURY, Discours sur l'histoire ecclésiastique, III, § 24.

Dès le commencement il y en eut (des fidèles d'Alexandrie) qui se séparoient de lui (P. Monge, patriarche d'Alexandrie) parce qu'en recevant l'hénotique, il n'anathématisoit pas nommément le concile de Chalcédoine. On les appela acéphales, c'est-à-dire sans chef, parcequ'ils s'assembloient séparément et ne suivoient pas leur patriarche.

Le meme, Histoire ecclésiastique, XXIX, § 54.

Au commencement du sixième siècle, l'Eglise d'Orient étoit divisée en trois partis. Les uns étoient Eutychiens zélés... d'autres étoient acéphales, c'est-à-dire sans chef; ils ne s'attachoient à rien de fixe et passoient d'un parti à un autre, selon que leurs intérêts ou les circonstances le demandoient.

L'ABBE RACINE, Abrège de l'Hist, ecclésiastique, VIº siècle, art. I, & 1.

Si on a égard à cette possession, il faut autoriser... le monastère dans l'usage d'être acéphale et sans supérieur légitime.

Bossurt, Pièces concernant l'abbaye de Jouarre. Premier moyen.

Acéphale pris au figuré a quelquefois signifié Sans commencement; on l'a dit de certains ouvrages, de certains manuscrits; et, en parlant de la versification des anciens, de vers tronqués au commencement, particulièrement d'hexamètres commençant par une brève.

On peut voir dans les notes de M. Barnes d'autres exemples de vers acéphales d'Homère, dont tout le monde ne conviendra pas.

LE CLERC, Bibliothèque ancienne, ann. 1725, part. II, art. 4.

ACERBE, adj. des deux genres (du lat. Acerbus). Il signifie au propre Qui est d'un goût âpre. Il se dit du goût lui-mème, de la saveur. Un vin acerbe est celui qu'on a fait de raisins qui n'étoient pas murs.

Tous les fruits, avant leur maturité, ont un goût acerbe. RICHELET, Dictionnaire.

Le fruit appelé nèfle est d'une saveur acerbe et austère avant sa maturité.

L'Anné Rozien, Cours complet d'agriculture, au mot n'efle.

Une multitude de plantes et de fruits qui font aujourd'hui nos délices, comme le thé, le café, le cacao et notre olive, ont des amertumes et des goûts acerbes et insupportables, qu'ils ne perdent que par certaines préparations.

Bernardin de Saint-Pierre, Harmonies de la nature, I.

Le dictionnaire de l'Académie, en recueillant le mot Acerbe, pour la première fois, en 1762, ne tenait compte que de son emploi au sens propre, et un critique célèbre pouvait se croire fondé, vers le commencement de notre siècle, à en condamner l'usage au figuré, comme on le voit par le passage suivant :

C'est dans cette acception que ce mot latin est devenu français; un vin acerbe, un fruit acerbe, pour dire un vin, un fruit d'un goût sûr et âpre. Il faut espérer que l'usage fort étrange qu'on en a fait dans la langue révolutionnaire, n'étendra pas les acceptions de ce mot, mais on n'oubliera jamais les formes acerbes de Joseph Lebon,

LA HARPE, Cours de littérature, part. III, liv. I, c. 8, sect. 1.

Acerbe pris figurément, au sens de Sévère, dur, amer, aigre, en parlant des sentiments, des manières, du ton, du langage, était cependant ancien dans notre langue.

Un (perroquet) apperceus a tout (avec) son œil acerbe. J. Louveau, trad. de Straparole, IVe nuit, Fable III.

Se garde bien un roi d'être superbe Fier, arrogant et d'avoir cœur acerbe.

J. BOUCHET, Poésies diverses.

ACERBE s'est dit quelquefois substantivement des substances d'un goût apre.

Prens des raisins, des lambrucs qui croissent sans cultiver, et ceux de vigne qui est cultivée, et en fais du vin, et gouste dudit vin, et tu trouveras que celui qui est fait sans cultiver, ne sent que l'eau et l'acerbe.

Bernard Palissy, Abus des medecins.

Les acerbes ne laissent pas d'avoir aussi quelque action sur le plomb.

Burron, Hist. naturelle. Mineraux; le Plomb.

De l'adjectif ACERBE on avait fait, dans notre ancienne langue, le verbe ACERBER, employé surtout sous sa forme pronominale s'ACERBER:

Il (François Ier) s'acerba grandement et avecques paroles d'aigreur leur enjoignit...

Est. PASQUIER, Pourparler du Prince.

ACERBITÉ, s. f. (Du latin Acerbitas.) Qualité de ce qui est acerbe.

Ce fruit est d'une acerbité insupportable. Dictionnaire de l'Académie.

Ce mot, que recueillent les deux dernières éditions seulement du dictionnaire de l'Académie, y est donné comme de peu d'usage.

ACÉRER, ACÉRÉ, ÉE. Voyez ACIER.

ACESCENT, TE, adj. T. didactique. (Du latin Acescens, participe présent d'acescere.)

Oui s'aigrit, qui commence à devenir acide.

On appelle liqueurs et médicaments acescents tous ceux qui affectent les organes du goût d'une aigreur piquante. Encyclopedie, art. Acescent.

ACESCENCE, s. f. T. didactique (dérivé d'acescent).

Disposition à s'aigrir, à devenir légèrement acide.

L'acescence des humeurs, d'un liquide. Dictionnaire de l'Academie.

ACESCENT et ACESCENCE, donnés par les deux dernières éditions, seulement, du dictionnaire de l'Académie, paraissent peu anciens dans la langue.

ACETEUX, EUSE, adj. (Du latin Acetum.) Qui a le goût du vinaigre.

Ce mot que recueille le dictionnaire de l'Académie, seulement en 1762, était depuis assez longtemps déja dans la langue, comme en fait foi le premier des exemples suivants :

Toutes choses acéteuses sont fort louées, parce qu'elles irritent l'appétit. Jun de l'appetitel ver

Ambr. Pané, Introd. à la vraye cognoissance de la chirurgie, XXII, 13.

Cet acide animal et l'acide végétal acéteux ou tartareux, contiennent sensiblement beaucoup de cet air fixe ou acide aérien duquel ils tirent leur origine.

Burron, Histoire naturelle. Minéraux; Acides.

and contrained no need and the Dans le langage spécial de la chimie, l'adjectif ACÉTEUX s'est joint quelquefois, comme modificatif, au substantif, de même origine, Acide. Il en est de même aujourd'hui de l'adjectif acétique.

ACÉTIQUE, adj. des deux genres (du latin Acetum).

Il se dit en termes de chimie, de l'acide auquel le vinaigre doit sa propriété caractéristique. Dans le vinaigre l'acide acétique est étendu d'eau et associé à des substances dont la nature peut varier.

On obtient de l'acide acétique en distillant le vinaigre ordinaire.

Dictionnaire de l'Académie,

ACETATE, s. m. Terme générique de chimie (du latin Acetum).

Il se dit, des sels produits par la combinaison de l'acide acétique avec différentes bases.

Acétate d'ammoniaque, de cuivre, de mercure, de plomb, de potasse, de soude, de morphine, etc. (combinaison de l'acide acétique avec l'ammoniaque, avec les oxides de cuivre, de mercure, de plomb, avec la potasse, la soude, la morphine, etc.).

Dictionnaire de l'Academie.

Ce mot, qui date de la nomenclature chimique

que dans la sixième édition du dictionnaire de l'Académie, en 1835.

On trouve chez Oudin et Cotgrave, et, d'après eux, dans le Glossaire de Sainte-Palaye, deux substantifs féminins qui appartiennent à la même famille de mots, mais ne se sont pas maintenus dans l'usage : thans latellinne actualmake on art.

Acéteuse, oseille; Acétosité, aigreur.

ACHALANDER, v. a. [Peut-être du vieux verbe simple Chalander que donne le dictionnaire de Monet, et tous deux de Chaland. (Voyez ce mot.)]

Proprement: Attirer, procurer des chalands à un magasin, à une boutique, à une auberge, etc.

Ce n'est pas ici une fête ordinaire, nous faisons cinq nôces à la fois et voilà comme on achalande les guin-

DANCOURT, l'Impromptu de Suréne, sc. 19.

Au contraire, c'est moi qui achalande votre cafe, c'est moi qui l'ai mis à la mode; c'est ma réputation qui vous attire du monde.

VOLTAIRE, l'Écossaise, IV, 1.

ACHALANDER s'est dit au propre, mais plus rarement des personnes.

Ce marchand est capable de l'achalander en un seul jour. Moner, Dictionnaire.

ACHALANDER, au figuré, signifie Mettre en crédit.

On profane les églises en ce pays-là aussi bien qu'au nôtre, et le temple de Dieu sert de rendez-vous aux godelureaux et aux coquettes, à la honte de ceux qui ont la maudite ambition d'achalander leurs Eglises et de s'ôter la pratique les uns aux autres.

SCARRON, Roman comique, I, 9.

Visites de marquis n'achalandent guère une étude, Arlequin Grapignan. (Voir Théâtre Italien, 1717, t. I, p. 35.)

Les divinations, les augures, étaient des espèces d'oracles, et sont, je crois, d'une plus haute antiquité; car il fallait bien des cérémonies, bien du temps pour achalanadoptée vers la fin du dernier siècle, n'a été recueilli | der un oracle divin qui ne pouvait se passer de temple et de prêtres; et rien n'était plus aisé que de dire la bonne aventure dans les carrefours.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, Introduction, c. 31.

Le galetas devint l'antre de la Sibylle. L'autre femelle avoit achalandé ce lieu. LA FORTAINE, Fables, VII, 15.

Dans la tribune achalander son art.

J.-B. Roussau, Épitres, II, 1.

ACHALANDER est aussi verbe pronominal et peut recevoir pour sujets des noms de chose, des noms de personne, et même au figuré des noms abstraits.

Commencer à s'achalander, à avoir nombre de chalands et acheteurs.

MONET, Dictionnaire.

Cette boutique commence à s'achalander; si vous voulez vous achalander, logez-vous dans un meilleur quartier.

Dictionnaire de l'Académie.

ACHALANDÉ, ÉE, participe.

Il se dit au propre, adjectivement, de tout établissement bien Pourvu de chalands.

Dame! c'est ici l'Epée royale, bon logis, à pied comme à cheval. La maison est, morgué, bien achalandée.

DANGOURT, la Maison de Campagne, sc. 25.

Elle me parut assez jolie et je trouvai ses allures si vives, que j'aurois bien jugé, quand son mari ne me l'auroit pas dit, que ce cabaret devoit être fort achalandé.

LE SAGE, Gil Blas, I, 2.

Fort bien achalandé, grâce à son caractère, Le moulin prit le nom de son propriétaire.

Andrieux, Contes, le Meunier de Sans-Souci.

Toujours pris au sens propre, il désigne aussi, dit Rob. Estienne, « Celuy qui a grand concours et affluence d'acheteurs de sa marchandise; duquel le magazin, boutique ou ouvroir est fréquenté d'acheteurs de sa marchandise ou denrée. »

ll y a des artisans bien plus achalandez les uns que les autres, plus forts et plus adroits, et qui gagnent par conséquent davantage.

VAUBAN, Projet d'une dixme royale. Second fond.s

ACHALANDÉ est susceptible des mêmes acceptions figurées que le verbe lui-même.

Elle en pouvoit fournir (de mensonges) les poêtes et les astrologues les plus achalandés.

SCARRON, Nouvelles tragi-comiques, les Hypocrites.

La Pebrada est la plus achalandée; elle a la pratique de plusieurs veuves riches à qui elle porte tous les jours sa liste à lire.

LE SAGE, le Diable boiteux, c. 6.

On le dit, en badinant, d'une personne Qui a beaucoup d'intrigues.

Cette fille est fort achalandée.

Furetière, Dictionnaire.

Sur le verbe achalander s'était formé, pour exprimer un sens tout contraire, déchalander, qui est devenu plus tard désachalander (voyez ce mot).

Dans quelques dictionnaires de date récente on trouve le substantif masculin ACHALANDAGE avec ce double sens : l'Action, l'art d'attirer des chalands; plus souvent la Clientelle attachée à une maison de commerce. Cette dernière acception appartient déjà un mot, vieilli, il est vrai, mais non sorti de l'usage, CHALANDISE (voyez ce mot.)

ACHARNER, v. a. (Peut-être du vieux verbe simple Charner, et tous deux de Charn, chair, formé sur le latin caro, carnis.)

Autrefois Ancharner (voyez le Glossaire de Sainte-Palaye), encharner, escharner (voyez les exemples ci-après).

ACHARNER signifie proprement, en termes de chasse, Donner aux chiens, aux oiseaux de proie, dressés par le chasseur, le goût, l'appétit de la chair.

Et qui veut que ses chiens chacent bien le leup, il faut qu'ilz soyent bien acharnez : car s'ilz ne sont bien acharnez, ilz chacent bien plus doubteusement.

Le livre du Roy Modus, édit. de Blaze, en 1839, fol. 39 r.

Cy-après s'ensuit comment on doit acharner les chies

Le Trésor de Vénerie (en 1384). Mss. de la bibl. imp. collect. Mouchet, t. 9.

Ce sens primitif s'est encore appliqué aux bêts

fauves que l'on attire, pour les surprendre, par un morceau de chair :

Et quand le veneur voudra chasser le loup, il doit encharner les loups par cette manière...

...Quand on les appelle en hurlant pour les encharner...

Gaston Phénus, Chasse du loup, à la suite de la Venerie
de J. Du Fouilloux.

On a dit, toujours au propre, non-seulement acharner les chiens, acharner l'oiseau, mais acharner le leurre.

Et garde que ton loirre (leurre) soit bien encharné d'un costé et d'autre.

Le livre du roy Modus, édit. de Blaze, en 1839, fol. 81.

ACHARNER le leurre c'était, selon Nicot, « Mettre de la chair dessus pour mieux faire venir l'oiseau au réclame. »

C'est par une allusion métaphorique au sens primitif et propre d'acharner que Montaigne a dit d'excitations imprudentes données à des appétits sensuels:

On les leurre en somme (les femmes) et acharne par tous moyens : nous eschauffons et incitons leur imagination sans cesse,

MONTAIGNE, Essais, III, 5.

ACHARNER signifie plus ordinairement, par extension et par figure, Exciter, animer, irriter un animal, un homme contre un autre.

On l'a quelquefois employé en ce sens, absolument:

Donne courage à tes satellites et à tes bourreaux : les voilà défaillis de cœur, arme-les, acharne-les.

MONTAIGNE, Essais, II, 2.

... Mon profond mépris pour les noirceurs a pu acharner les méchants, qui ne veulent pas qu'on les croye ainsi sans conséquence.

BEAUMARCHAIS, Mémoires, part. II.

Plus souvent on le fait suivre des prépositions contre, sur.

Ce n'est point, Madame, et ce ne peut être votre dessein d'acharner les fidèles contre les fidèles.

BALZAC, Discours à la Régente.

Pour madame de Monglas, je la méprise fort, et ce n'est ni haine ni dépit qui m'acharne contre elle: c'est pour me divertir seulement.

Bussy-Rabutin, Lettres, 25 juin 1671.

La furie des soldats... se baigna sans pitié dans le sang... et les haines de la religion, avec le souvenir des massacres, l'acharnèrent avec plus de rage sur les choses saintes que sur les profanes.

MEZERAY, Histoire de France, Henri III, année 1580.

On l'a vu, dans la fameuse bataille des Dunes, arracher les armes des mains des soldats étrangers qu'une férocité naturelle acharnoit sur les vaincus.

Fléchier, Oraison funèbre de Turenne.

ACHARNER, dans ce sens figuré, a pu quelquefois recevoir pour régimes, au lieu de noms désignant des personnes, des noms abstraits. Dans les exemples suivants, où il est employé de cette manière, au sens général d'Exciter, animer, irriter, il se trouve tantôt construit avec la préposition à, tantôt pris absolument.

Mes pupilles sont venus constante matrimonio. Voilà, Messieurs, ce qui établit leur état... voilà ce qui m'a-charne à soutenir le testament.

Le Mercure galant. Plaidoié. (Voir Théâtre Italien, 1717, t. I, p. 13.)

Qu'allons-nous donc faire par le renvoi de la délibération? manquer le moment décisif, acharner notre amourpropre à changer quelque chose à un ensemble que nous n'avons pas même conçu...

MIRABRAU, Discours sur la contribution du quart, 1789.

Il (le peuple) suit toujours son but, jusqu'à ce qu'il [l'emporte.

Le premier sang versé rend sa fureur plus forte, il l'amorce, il l'acharne...

P. CORNELLER, Nicomède, V, 6.

ACHARNER, avec le pronom personnel, s'emploie tout à fait de même, et quant aux acceptions, et quant aux constructions.

Ainsi s'ACHARNER, c'est proprement Prendre le goût, l'appétit de la chair, s'en montrer avide, s'attacher à une proie.

Bossurt, Politique tirée de l' Reriture, liv. V, aruun chien mort, contre un ver de terre. ette manière, simplement, absolument, On vit encore à cette journée quelle était l'inimitié naturelle entre les Suédois et les Danois. Les officiers de ces deux nations s'acharnaient les uns contre les autres ioi da oiseaux farouches qui ne s'acharnent jamais, NOLTAIRE, Histoire de Pierre le Grand, IIe part., c. 4. tombaient morts perces de coups. Forerikas, Dictionnaire. isent plutôt mourir de faim. Op et 50 ous vos chiens à celuy cerf prendre, Sauvez les Français! s'écria-t-il (Henri IV) quand les S'acharner sur: Le Trésor de Vénerie (en 1384). Mas. de la bibl. imp. Jui tretout le dévoreront vainqueurs s'acharnaient sur les vaincus. VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, C. 174. Et par ainsi s'acharneront. Nous vimes les furies, armées de fouets, s'acharner incollect. Mouchet, t. 9. BARTEELENY, Voyage d'Anacharsis, c. 68. pitoyablement sur les coupables. on dit, s'acharner sur : La Buse est toujours affamée et crie toujours. Elle seule, S'acharner contre, s'acharner sur, dans leur Itre les aigles, se paist en l'air de proye morte; car les acception figurée, sont susceptibles de diverse utres, après avoir tué leur proye, s'acharnent dessus sans Oneldnetois ces locations exbriment l'animosifé Du Piner, trad. de Pline, Hist. nat., X, 3. Il n'y a qu'eux (les vautours) qui s'acharnent sur les se bouger de terre. cadavres, au point de les déchiqueter jusqu'aux os. Celui de ses compagnons qui m'a saisie, m'a cruelle nuances. Burson, Histoire naturelle. Oiseaux de proie; le Vautour. ment battue et s'est même acharné sur moi, longtemps la persécution: Ayant quelque part oui dire après que je ne lui faisois plus de mal. Que l'ours s'acharne peu souvent Surun corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire. Cette espèce de perversité bizarre qui fait que l'on s' LA FORTAIRE, Pables, V, 20. charne, après deux mille ans, contre un grand home Un vautour sur son cœur s'acharne incessamment. courne, apres ueux mine ans, come que cette haine p la vertu qui semble être l'instinct des méchans. LA HARPS, Cours de littérature, liv. II, éloquence, c. 4, 9 Ou bien encore on dit s'acharner à: Le dernier siècle, qui s'acharna sur tout ce qu'il A ceux (aux jeunes chiens) qui courent le lièvre, on ne sacré et de vénérable, ne manqua pas de déclarer la leur en doit point donner (de carnage, de chair)... car si on leur en donne, ils s'acharneront aux grosses bestes et J. DE MAISTRE, du Pape, liv. I, Et des dons de l'esprit dévots persécuteur S'acharnaient à l'euvisur les pauvres aute au latin. On peut inférer de l'exemple suivant que l'on a ne seront cas des lièvres. dil, dans le mème sens, s'acharner de, s'en acharner. Quelquefois elles expriment la satis Aucuns aussi nomment lougarous les loups qui mangent sionnée de quelque appétit, un attache les hommes après qu'une fois ils s'en sont acharnés. DE LA PORTE, les Épithèles, au mot Lougarou. à quelque système, à quelque idée. Par extension et par figure, on se sert fréquem-WHARTER Pour dire S'attacher avec fureur,

Il s'acharna sur les entrées et ne fit pas moins d'honneur aux petits pieds. Quand il se fut bien empiffré...

LE SAGE, Gil Blas, II, 1.

Il me semble que la retraite rend les passions plus vives et plus profondes... dans la solitude, on s'acharne sur ses sentimens.

VOLTAIRE, Lettres, 31 décembre 1774.

... S'acharner sur le passé pour en faire l'immuable loi du présent.

Mme DE STAEL, Consid. sur la Révolution franç.; part. I, c. 14.

On trouve, au même sens que s'acharner contre et s'acharner sur, la locution s'acharner après.

> Ta fureur s'est par trop acharnée après moi. MOLIERE, Amphitryon, III, 10.

On ne dit guère, en ce sens, s'acharner à. Il y en a cependant des exemples :

Les corps poussent tousjours avec trop de vigueur les faultes des ministres, quand ils ont tant sait que de s'y acharner.

LE CARDINAL DE RETE, Mémoires, part. II, ann. 1649.

Les souvenirs de la terre les poursuivent encore (les damnés du Dante); leurs passions sans but s'acharnent à leur cœur.

Mme DE STAEL, Corinne, liv. II, c. 3.

S'acharner à, suivi d'un verbe à l'infinitif ou d'un nom abstrait, signifie Se porter ardemment à une chose, s'y attacher opiniatrément, s'y appliquer avec excès.

Quand je suis en mauvais estat je m'acharne au mal, je m'abandonne par desespoir et me laisse aller vers la cheute.

MONTAIGNE, Essais, III, 9,

Ils redoublerent leur courage... et endurerent... un assaut... auquel les Espagnols s'acharnerent si bien que le pont qu'ils avoient jeté estant emporté par le fil de l'eau, plusieurs allerent à la nage pour l'assaut.

Ceux-là enfilent les courtines à gauche et à droite, et bientost apres les rues; s'acharnent à tuer, et mettent sur le pavé plus de 2,000 hommes.

> Agr. D'Aubigné, Histoire universelle, t. II. liv. II. c. 24; t. Ill, liv. IV, c. 9.

Ne laissez pas, mon cher monsieur, de vous acharner à ce dessein avec l'habileté et l'adresse que vous avez sait

DE LIONEE, lettre du 25 oct. 1667 au chev. de Gremonville. (Voir Négociations rel. à la succession d'Espagne, t. II, p. 249.)

S'acharner à vouloir être obéi à quelque prix que ce soit.

Bossurt, Politique tirée de l'Écriture, liv. IV, art. 2.

Ils.... s'acharnent... à dissamer cette harangue... LA BRUYERE, Discours prononce dans l'Academie françoise, pref.

Ce qu'il y avait de plus grand en France s'acharnait au combat, et versait son sang dans le faubourg.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 5.

Comment va la botanique? Pour moi, j'en raffole, je m'y acharne, et je n'avance point.

J.-J. Rousseau, Lettres, 2 janvier 1767.

Cependant notre âme insensée S'acharne au vain honneur de demeurer près d'eux (des grands).

MOLIÈRE, Amphitryon, I, 1.

Il redouble de rage, il s'acharne à sa proie. LA HARPE, Philoctète, I, 4.

S'acharner à est employé de même, mais rapproché du sens primitif d'Acharner, dans le passage suivant d'un auteur du seizième siècle :

Si pour sauver des chiens ma vie sugitive A l'homme je me rends et de mon gré le suive, Si à lui j'ai recours, afin de m'esloigner Des limiers que je sens à ma mort s'escharner... G. Boucher, la Complainte du Cerf, à la suite de la Venerie

L'exemple suivant réunit les deux locutions s'acharner à et s'acharner contre :

de J. Du Fouilloux.

Mais vouloir au public immoler ce qu'on aime, S'acharner au combat contre un autre soi-meme... P. CORNEILLE, Horace, II, 1.

S'ACHARNER, même en ce sens figuré, peut, selon l'occasion, ètre employé absolument.

Quel acte fut celui de ces six gentils-hommes qui s'assignerent lieu aux Tournelles, où ils s'acharnerent si bien, que quatre demourerent sur la place, et les autres fort blessez?

LA NOUR, Discours politiques et militaires, Disc. 120.

ACHARNÉ, ÉE, participe.

Il a les acceptions du verbe et se construit de même.

Au propre il se dit d'un animal « Mis, lancé, adonné, agousté et affriandé à la chair » comme s'exprime Nicot.

Il y a aucuns loups qui mangent des enfans, et aucunes fois les hommes, et ne mangent nulle autre chair depuis qu'ils y sont *encharnés*, ainçois se laissent mourir.

Gaston Phinus, Chasse du loup, à la suite de la Venerie de J. du Fouilloux.

Les petits lionceaux acharnez par leurs pères, Dans leurs affreux repaires,

En déchirant leur proie ont moins de cruauté...

RAGAN, Psaumes, XVI.

Ou bien encore, et plus ordinairement, d'un animal fortement Excité, irrité contre un autre.

A la fin, comme l'on n'avoit desja presque plus d'espérance qu'il revint, il retourna de la chasse des ennemys avecques deux ou trois de ses familiers seulement, souillé de sang tout frais, comme un gentil levrier acharné après la beste.

Amyor, Trad. de Plutarque. Vie de Paul Émile, c. 10.

Luy (le faucon) et l'aigle se font ordinairement la guerre: de sorte qu'on les prend souventesois aggraffez l'un à l'autre, tant sont acharnez l'un sur l'autre.

Du Piner, trad. de Pline, Hist. nat., X, 8.

On aime à voir les combats des animaux, non le vainqueur acharné sur le vaincu.

PASCAL, Pensées, part. I, art. IX, § 34.

Au Lion acharné contre une bergerie

Il ne paroist pas tant de rage et de furie.

RACAN, Psaumes, LVI.

Le vautour acharné sur sa timide proie De ses membres sanglans se repaît avec joie. Voltaire, le Désastre de Lisbonne.

C'est dans un sens figuré, très-voisin du sens propre, que l'auteur de la phrase suivante s'est servi, non sans énergie, d'ACHARNÉ.

Tibère acharné et comme irrité par les supplices, croyant que ces exécutions estoient trop lentes, commanda que tout à la fois on fist mourir tous ceux qui se trouveroient dans les prisons accusez d'avoir eu amitié ou alliance avec Séjan.

CORFFETRAU, Histoire romaine, IL.

Un équivalent curieux de ce mot, sous sa plus vieille forme et avec le sens le plus voisin de son sens primitif et propre, c'est, dans un monument célèbre de la littérature espagnole, l'Araucana de Alonzo d'Ercilla, ch. III, str. 25, l'épithète encarnizada appliquée à une troupe animée à de nouveaux efforts par un premier massacre.

Au figuré, acharné se dit des hommes excités, animés, irrités les uns contre les autres, qui se poursuivent et se combattent avec fureur, avec opiniâtreté, qu'il s'agisse soit de combats réels, soit de luttes d'une autre sorte. En ce sens, il peut se rapporter non-seulement à des noms de personnes, mais à certains substantifs collectifs tels que parti, faction, cabale, secte, etc.

Est-ce là tout ce qu'ont pu faire durant si longtemps tant de docteurs si acharnés sur un seul.

PASCAL, Provinciales, III.

Les rois de Syrie et ceux d'Égypte, acharnés les us contre les autres, ne songeoient qu'à se ruiner mutuellement, ou par la force, ou par la fraude.

BOSSUET, Discours sur l'histoire universelle, I, &.

Ce n'étoit plus, dans cet amas confus d'hommes achenés les uns sur les autres, que massacre, vengeance, désepoir et fureur brutale.

Finelon, Telemaque, XV.

Il y avait deux partis dans Constantinople acharnés l'es contre l'autre pour la religion, à peu près comme dans Jérusalem quand Vespasien et Titus l'assiégèrent.

VOLTAIRE, Essai sur les maurs, c. 91.

Mais peut-on sur les gens être tant acharnée? Pour me persécuter, l'enfer l'a déchainée. REGEARD, les Ménechmes, IV, 4.

Acharnė à, suivi d'un verbe à l'infinitif, ou d'un nom abstrait, marque, comme s'acharner à, une forte attache à quelque chose, une ardeur emportée, une application opiniatre.

Enfin, sur le soir du jour de Pentecoste, trespassa le roi aagé de 24 ans et dix mois, aiant regné 13 ans; Prince nai avec un esprit vif, prompt à tout, mal nourri, violent ennemi et inesgal ami, acharné à toutes sortes d'amours. Agr. D'Aubigné, Histoire universelle, t. II, liv. II, c. 8.

Le Prince de Galles eut bientost en horreur ce tygre (Pierre le Cruel) acharné au sang.

MÉZEBAY, Histoire de France. Charles V, ann. 1367.

Il prit à mercy tous ceux qui demandoient quartier, et en arracha tant qu'il put des mains des soldats acharnez à la tuerie.

HARDOUIN DE PÉRÉFIXE, Hist. de Henri le Grand, 2º partie, année 1590.

Les deux partis déchaînés l'un contre l'autre avec la dernière fureur, ressembloient plus à des loups enragés, acharnés à s'entre-déchirer, qu'à des chrétiens et des philosophes qui veulent réciproquement s'éclairer.

J.-J. Rousskau, les Confessions, part. II, liv. 1X.

... Un fils de qui'l'âme au plaisir acharnée Absorbe en quatre jours la rente d'une année. MONTPLEURY, le Comédien-poëte, I, 1.

D'un peuple d'assassins les troupes effrénées Par devoir et par zèle au carnage acharnées. VOLTAIRE, la Henriade, II.

ACHARNÉ s'emploie aussi absolument.

A présent qu'il est catholique ils se monstrent plus aspres et plus acharnez qu'ils ne saisoient avant sa conversion.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. I, lettre. 8.

Qu'on se représente l'état de l'empire sous Julien : deux factions acharnées le partagent.

VOLTAIRE, Fragments sur l'histoire, art. VII.

Jésus, au milieu d'un supplice affreux, prie pour ses bourreaux acharnés.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, IV.

des hommes, il se rapporte encore à certains noms de choses, tels que combat, mèlée, dispute, calomnie, etc.

Il engage un des combats les plus sanglans et les plus acharnés qui se fussent encore donnés entre ces deux nations rivales.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. VII.

Ces calomnies si réitérées, si acharnées et si absurdes, ne peuvent ici me porter coup.

LE MEME, Lettres, 27 janvier 1737.

## ACHARNEMENT, s. m.

Autrefois encharnement.

Le dictionnaire de Cotgrave est le premier qui donne ce mot. Il était cependant ancien dans la langue, comme en fait foi l'exemple suivant du quatorzième siècle, où, par une acception qui ne s'est point maintenue, il signifie un Appat de chair destiné à attirer dans un piége les bêtes fauves.

Ouand le veneur verra qu'ils (les loups) ne voudront manger... il doit remuer la chair de l'encharnement, comme est de cheval ou de bœuf..., ou de moutons, ou de brebis, ou de pourceaux, ou asnes, qu'ils mangent volontiers.

Gaston Phénus, Chasse du loup, à la suite de la Venerie de J. du Fouilloux.

ACHARNEMENT, dérivé d'acharner, répond surtout aux sens divers du pronominal s'acharner et, comme ces verbes, il s'emploie absolument, ou se construit avec les prépositions contre ct à.

Au propre, c'est l'Action d'un animal qui s'attache opiniâtrément à sa proie.

Il (le loup) mord cruellement et toujours avec d'autant plus d'acharnement qu'on lui résiste moins.

Burron, Histoire naturelle, le Loup.

Acharnement se dit aussi, proprement, de la Fureur opiniatre avec laquelle des animaux ou des hommes se battent les uns contre les autres.

On combattait alors de près et l'acharnement produisait ces grands massacres dont il y a peu d'exemples depuis ACHARNÉ ne se dit pas seulement des animaux et | que des troupes réglées combattent pour de l'argent, et que les peuples oisifs attendent à quel vainqueur leurs blés appartiendront.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 115.

Le coq-paon n'a... guère moins d'acharnement a se battre avec les autres mâles que le cog ordinaire.

Burron, Histoire naturelle. Oiseaux; le Paon.

Les deux armées croisèrent le fer et le feu avec une bravoure et un acharnement qu'animait une inimitié nationale de dix siècles.

CHATRAUBRIAND, Mémoires d'outre-tombe, Bataille de Waterloo.

On le dit, figurément, d'une Animosité violente, d'une fureur obstinée, d'une application, d'un attachement excessifs.

J'ai vu la critique imprimée de la Princesse de Clèves; elle est exacte et plaisante en beaucoup d'endroits; mais elle a un air d'acharnement qui sent l'envieux ou l'ennemi, et qui ne fait point de quartier; pour la nôtre, c'est une critique de gens de qualité qui donnent la vie après avoir désarmé.

Bussy-Rabutin, Lettres, 12 août 1678, à madame de Sévigné.

L'acharnement opiniatre des Tarquins à fatiguer les Romains par une longue et rude guerre et à soulever contre eux tous leurs voisins, les mit dans la nécessité de se défendre sans ménagement.

> ROLLIN, Traite des Etudes, liv. IV, 3º part., c. 2, art. 2; 2º morceau de l'Hist. romaine.

Ceux de l'isle de Thasos s'étant révoltés contre les Athéniens, Cimon les attaqua et désit leur flotte; ils soutinrent leur révolte avec un acharnement qui a peu d'exemples.

Le même, Histoire ancienne, VII, 1.

Presque toujours on se nuit à soi-même en poursuivant son ennemi avec trop de passion et d'acharnement.

VOLTAIRE, Dialogues et Entretiens philosophiques, XV.

Il veut m'excommunier, me proscrire; il ameute la paroisse après moi, il me poursuit avec un acharnement qui tient de la rage.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 8 août 1765.

Mais les dévots de cœur sont aisés à connoître, Jamais contre un pécheur ils n'ont d'acharnement; Ils attachent leur haine au péché seulement. Molière, le Tartufe, I, 5.

ACHARNEMENT semble ne pouvoir se prendre qu'en mauvaise part. C'est, différemment, avec une iro- récompense, qu'une simple couronne d'olivier sauvage

nie bienveillante qu'il est employé dans le passage qui suit:

Dès qu'on offre de loin la moindre petite ouverture pour faire du bien, vous saisissez la chose avec un acharnement qui n'a point d'exemple.

VOLTAIRE, Lettres ...

Comme beaucoup d'autres substantifs, ACHARNE-MENT, particulièrement dans le dix-septième siècle, a été employé au pluriel.

On verra quelquesois dans des maisons saintes, dans de saintes communautés, des acharnemens contre des personnes dont on ne voit point la cause.

Bossurt, Médit. sur l'Évangile, La Cène, part. II, xvire jour.

ACHE, s. f. (du latin Apium, en grec áπιον) par changement du P en CH, dit Ménage, comme dans les mots anchoye, seiche, proche, échine, lesquels sont venus de même d'apua, sepia, prope, spina.

Herbe d'un beau vert, plante ombellifère qui ressemble au persil.

On a varié, au xvie siècle, sur le genre de ce mot, comme le montrent les exemples qui suivent :

L'ache n'est pas bonne à manger.

ROB. ESTIENNE, J. THIRRY, NICOT, Dict.

Nous disons, quand quelcun est bien malade et en grand danger de la vie, qu'il ne lui faut plus que l'ache, c'està-dire la sépulture, pour ce que nous avons accoustume de couronner les sépultures des morts avec ceste herbe.

AMYOT, trad. de Plutarque, Vie de Timoléon, c. 35.

Sur toutes herbes, l'ache est fort tardif à lever . . . l'ache, que les Grecs appellent eleoselinum, croit ès lieux humides... en Achaye, on avoit anciennement accoustumé de donner un chapeau de triomphe fait d'ache, à celuy qui emportoit le pris du tournoy qu'on faisoit tous les ans en la foret de Nemæa.

Du Piner, trad. de Pline, Hist. nat., XIX, 7 et 8.

Que l'ache, le lys et les roses ne manquent point an festin.

DACIER, trad. d'Horace, Odes, I, 36.

Dans l'origine, les vainqueurs ne recevoient, pour toute

aux jeux olympiques, de laurier aux jeux pythiens, d'ache verte aux jeux néméens, et d'ache sèche aux jeux isthmiques.

GOGUET, de l'Origine des lois, etc., 3e époq., liv. VI, art. 3.

Némée, ville fameuse par la solemnité des jeux qu'on y célèbre chaque troisième année en l'honneur de Jupiter... il me suffira d'observer que les Argiens y président et qu'on n'y décerne au vainqueur qu'une couronne d'ache.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 53.

Le front couronné d'ache toujours verte et de roses qui vivent si peu, nous nous excitions à jouir de la vie, par la considération de sa brièveté.

CHATEAUBRIAND, les Martyrs, V.

ACHEMINER, v. a. (Ainsi que cheminer, de Chemin, et par ce mot du latin Caminus, lequel signifiait originairement un foyer, une voie d'émission pour la fumée, et appliqué successivement à toute espèce d'issue, a été pris, au moyen âge, au sens de chemin. Voyez Chemin.)

Autrefois Aceminer (voyez le Glossaire de Sainte-Palaye), ACHIMINER, ENCHEMINER (voyez les exemples ci-après).

ACHEMINER, dans l'exemple suivant, de date trèsancienne, a pour régime un mot équivalent à chemin, le mot sentier, et est pris dans le sens de poursuivre, qui le précède et le détermine à cette acception fort inusitée.

Un petit sentier a la royne treuvé, En ce sentier s'en va, si com il plot à Dé (Dieu). Si l'a tant porsivi et tant acheminé, Qu'un hermitage treuve, Dieu en a aouré (adoré). Adenses, Roman de Berte, p. 64.

ACHEMINER, c'est, proprement, Faire entrer, faire avancer dans un chemin et, comme le traduisent Robert Estienne, Nicot, Monet par des mots de formation analogue, « avoyer, aveier, arrouter. »

Les exemples d'acheminer, pris au sens propre et lié par les prépositions vers, en, a, etc., à des régimes indirects, étaient plus fréquents aux anciennes époques de la langue qu'ils ne le sont devenus depuis. On a donc dit acheminer vers :

Vers dulce France tuit sunt achiminez.

Chanson de Roland, st. LIII (éd. de 1851, II, 42).

Et li baron sont tôt acheminé, Vers mont-Loom l'admirable cité. Ogier de Danemarche, v. 10726.

Acheminer en, acheminer à :

Cette vision l'encouragea encore davantage, et l'ayant le matin communiquée à son compagnon, il achemina son armée droit à Rome.

AMYOT, trad. de Plutarque, Vie de Sylla, c. 20.

Le désir des Estats, et notamment du Prince d'Orange, estoit que Monsieur acheminast son armée en Brabant, et sa personne à Anvers.

Agr. D'Aubigné, Histoire universelle, t. II, liv. V, c. 20.

Il s'agissoit.... et de pourvoir à la sortie de Bilhuega de cette nombreuse garnison qui y étoit demeurée enfermée durant la nuit, et qu'il falloit acheminer en la Vieille-Castille.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1710, t. IX, c. 4.

Paris a nos jeunes ans,
Puis quand nous sommes plus grands,
On nous achemine
De Paris en un autre endroit,
Pour la guerre, pour le droit,
Pour la médecine.
J. DE LA PÉRUSE, Élégie.

ACHEMINER, toujours au sens propre, a pu être construit encore, selon l'occasion, avec d'autres prépositions marquant aussi le mouvement, ou bien avec des adverbes de lieu tels que y et où.

Les collonels qui demeurèrent (et entr'autres Saunoi, contre lequel il fallut acheminer l'armée) voulurent estre deschargez publiquement de leur serment.

Nous avons dit que le duc de Mercœur fut destourné de ses entreprises par la nouvelle de l'armée et du siège de Craon ; ce fut là où il achemina les forces.

Agr. D'Aumoni, Histoire universelle, t. I, liv. I, c. 24; liv. III, c. 17.

ACHEMINER, avec les mêmes formes de construction, s'est dit aussi, et se dit encore quelquefois, d'une manière figurée, en parlant soit des personnes préparées à un certain état, soit surtout des choses conduites vers une certaine fin.

Sire, comme il a pleu à Dieu d'encheminer les affaires de ce royaulme si heureusement et à espoir certain de bon, ferme et constant établissement pour le présent et pour l'advenir...

Lettre de l'ambassadeur RENARD à Philippe, roi d'Angleterre, janvier 1555 (Voir Papiers d'État du cardinal de Granvelle, t. IV, p. 359.)

S'ils osent appeler erreur chose à quoy nature mesme nous achemine.

Il est mal-aisé que le discours et l'instruction, encore que nostre creance s'y applique volontiers, soient assez puissants pour nous acheminer jusques à l'action.

MONTAIGNE, Essais, I, 3; II, 6.

Quand il me fit évesque, puis archevesque, et enfin cardinal, ce fut toujours à condition expresse d'acheminer ceste affaire à sa perfection, et obliger mavie et mon âme à l'avancement de la grandeur de Lorraine, et détriment de la maison des Valois.

Satyre Ménippée, Harangue de monsieur le cardinal de Pellevé.

Rien de plus grand ne se peut présenter aux hommes, que ce qui les achemine à la conservation de leur vie.

Ol. DE SERRES, Théatre d'agriculture, dédicace au roi.

Achemine moy au cours De ta vérité patente.

Cl. MAROT, Psaumes, XXI.

Ah! Frosine, la joie où vous m'acheminez.

Mollips, le Depit amoureux, V, 5.

ACHEMINER à, en ce sens figuré, a pu être suivi d'un verbe à l'infinitif.

Le premier jour de vostre naissance vous achemine à mourir comme à vivre.

Celuy qui craint à s'exprimer, nous achemine  $\dot{a}$  en penser plus qu'il n'y en a.

Qui oublieroit de bien et saintement vivre et penseroit estre quitte de son devoir, en y acheminant et dressant les autres, ce seroit un sot.

MONTAIGNE, Essais, I, 19; III, 5, 10.

On a même dit, avec la même sorte de complément, acheminer de, pour Mettre dans le chemin de, en voie de.

Cet usage de mettre einsi par escrit, et laisser tesmoignage de tels ouvrages, qui se voit en Italie et en Allemaigne, est un fort bon éguillon; et tel qui ne se soucie pas du publiq sera acheminé par cet esperance de reputation de faire quelque chose de bon.

MONTAIGHE, Voyages.

Enfin acheminer, dans des acceptions analogues, exprimant métaphoriquement une certaine action exercée sur la marche, le progrès des choses, a été employé sans régime indirect.

Ce chien, appercevant les meurtriers de son maître, leur courut sus avec grands aboys et aspreté de courroux, et par ce premier indice, achemina la vengeance de ce meurtre.

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

Deux cheses, l'une pour le ministre et lors il y en avoit un qui prechoit, et au dessous une autre, où est celui qui achemine le chant des psalmes.

Ils ont en usage de faire aporter de l'eau d'un bein près de Pistoïe..... et en tienent les Apotiqueres d'ici pour en boire, avant celle d'ici, un verre, et tienent qu'elle achemine cete ci, etant active et aperitive.

LE MÊME, Foyages.

Nous desirons voir clair à tout cela devant que d'y engager le nom et l'autorité de sa Majesté, d'autant que nous craignons que le faisant autrement, les passionnes à la paix s'en servent et advantagent pour acheminer leur dessein.

VILLEROY, Lettre du 13 juin 1607. (Voir Négociations de M. Jeannin.)

On.... achemina la ruine d'Agrippine par les supplices de ses plus proches parens.

COEFFETEAU, Histoire romaine, IL.

Il commença d'acheminer insensiblement son entreprise, pour laquelle il avoit besoin d'un long temps, d'une grande fortune et de beaucoup d'artifices.

SARASIN, la Conspiration de Walstein.

Par une application naturelle du sens propre d'acheminer, en termes de manège, acheminer un cheval, c'est l'Habituer, lorsqu'on le dresse, à marcher devant lui.

ACHEMINER s'emploie plus ordinairement avec ke pronom personnel, et, construit comme lorsqu'il

est employé dans un sens actif, il signifie au propre Se mettre en chemin, se diriger vers quelque endroit.

Et partit de Paris, et son jeune fils avec elle, et le comte de Kent et leur suite, et s'acheminerent devers Hainaut.

FROISSART, Chroniques, liv. 1, part. I, c. 12.

Ils (les Jésuites) débitent le peu de sçavoir qu'ils ont accueilly de longtemps: Et quand leur denrée est vendue, ils s'acheminent ès autres lieux.

Est. PASQUIRR, Recherches de la France, III, 43.

M'étant acheminé à Blois, muni de cette piece, et d'une fievre quarte qui ne me vouloit point quitter.

Agr. D'Aubigna, Mémoires, t. I, p. 29.

Estant résolu de partir.... pour aller accompaigner la Royne ma femme...., lorsqu'elle s'acheminera en court, je vous en ai voulu advertir par cette mienne slettre).

HENRI IV, Lettres, 19 janvier 1582. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. I, p. 436.)

.... Mais le changement d'air acheveroit peut-être de la rétablir (M<sup>mo</sup> de Grignan), et lui donneroit plus de force pour s'acheminer en ce pays-ci, quand la Providence en ordonneroit.

Coulanges, Lettres, 6 juin 1696, à Mme de Simiane.

... Il (le cardinal de Bouillon) s'achemina enfin à Rome par l'Allemagne et le Tyrol.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1713, t. XI, c. 5.

J'ai ma permission de retourner à Vienne, et je compte m'y acheminer vers le mois de juin.

J.-B. Rousseau, Lettres, 20 janvier 1724.

Entre deus roches se sunt acheminé.

Garin le Loherain, t. I, p. 104.

Droit vers Saint-Gile se sont acheminés.

Raoul de Cambrai, p. 258.

Lors après cele départie,
Eschivant la destre partie,
Vers la senestre m'achemin,
Por querre le plus brief chemin.
Roman de la Rose, v. 10061.

Par Auvergne acheminer
Se voult le cuers vertueux.

Eust. DESCHAMPS, Lay de Du Guesclin.

Il dit: à ce conseil où la raison domine, Sur ses pas au barreau la troupe s'achemine.

Boilkau, le Lutrin, V.

S'acheminer à est pris de même au propre dans des phrases où la préposition à n'a point pour régime un nom de lieu.

Et sans dire autre chose, et sans marchander s'achemina de ce pas courageusement au supplice.

MONTAIGNE, Essais, 1, 3.

Les croisez s'acheminoient gais et gaillards à l'entreprise de la guerre sainte, comme asseurez d'acquérir le paradis.

Est. PASQUIER (cité par Furetière).

Monsieur de Rosny, par votre importunité je *m'ache*mine au secours de Meulan; mais s'il m'en arrive inconvenient, je vous le reprocheray à jamais.

HENRI IV, Lettres, 18 février 1590. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. III, p. 145.)

... Et il (l'abbé de Polignac) reçut cet emploi (l'auditorat de Rote) comme un honnête exil, dont à la fin Torcy lui fit comprendre la nécessité et les avantages, vers lesquels néanmoins il s'achemina tout le plus tard qu'il put.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1706, t. V, c. 1.

S'ACHEMINER, toujours au sens propre, s'est dit aussi, et peut se dire encore, absolument.

Ainsi se acheminèrent.

COMMUNES, Mémoires, I, 6.

Monsieur de Termes s'estoit arresté au bout du pont, comme il entendit que monsieur de Botières s'acheminoit. Monteuc, Commentaires, L.

Le pauvre la Trousse s'en va, et Sévigné s'achemine déjà; ils vont à Cologne.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 30 décembre 1671.

Je m'acheminois gaîment avec mon dévot guide et sa sémillante compagne.

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. I, liv. II.

Entret en sa veie, si s'est achiminez. Chanson de Roland, st. XXVI (éd. de 1851, I, 365).

S'ACHEMINER est, comme acheminer, susceptible d'acceptions figurées. Il marque alors le progrès d'une personne ou d'une chose vers quelque terme.

Toute cognoissance s'achemine en nous par les sens, ce

sont nos premiers maistres; elle commence par eux et se ; sie) depuis qu'il gouvernoit, et ce grand dessein s'étoit resout en eux.

CHARRON, De la Sagesse, I, 12.

Voulez-vous à bon escient vous acheminer à la dévotion? cherchez quelque homme de bien qui vous guide et vous conduise.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introduction à la vie dévote, I, 4.

Je n'ai point trouvé étrange de les voir arriver où je les avois vu s'acheminer.

BALZAC, Aristippe, disc. VII.

Les choses s'acheminent où nous voulons. Molika, Mr de Pourceaugnac, III, 1.

Tout le monde voyage dans cette vie; l'homme voyage... il vient du néant et s'achemine vers la mort,

ABBADIE, Sermons. Sur le chemin qui conduit à Dieu.

Antoine, malgré ses protestations, s'acheminoit insensiblement à la souveraine puissance.

VERTOT, Révolutions romaines, XIV.

Cette lutte annuelle et publique des artistes venant à cesser, l'art s'achemina rapidement à sa décadence.

DIDEROT, Salon de l'année 1767.

Je sais par quels moyens sa sagesse profonde S'achemine à grands pas à l'empire du monde. P. CORNEILLE, Nicomède, V, 1.

Depuis ce coup fatal, le pouvoir d'Agrippine, Vers sa chute à grands pas chaque jour s'achemine. J. RACINE, Britannicus, V. 1.

S'ACHEMINER, au figuré, aussi bien qu'au propre, peut être employé absolument.

Voyant que l'entreprise s'acheminoit pas à pas, il pense de son costé à ses affaires.

MATTRIEU, Hist. des derniers troubles de France, I.

L'œuvre de Dieu s'acheminoit et les voies se préparoient insensiblement à l'entier accomplissement des anciens oracles.

BOSSUET, Discours sur l'histoire universelle, II, 5.

On est trop heureux de n'être trompé que dans les choses médiocres; les grandes ne laissent pas de s'acheminer, et c'est la seule chose dont un grand homme doit être en peine.

FÉNELON, Télémaque, XXII.

Il (Louis XIV) y avoit toujours songé (à bannir l'héré-

ncheminé peu à peu.

L'abbé de Choise, Mémoires, IV.

La bonté et la vérité du maréchal de Lorges, si rare à trouver et si effective en lui, in'avoient donné un désir extrême de ce mariage, où je croyois avoir trouvé tout ce qui me manquoit pour me soutenir, m'acheminer, et pour vivre agréablement au milieu de tant de proches illustres, et dans une maison aimable.

Tandis que toutes ces résolutions s'acheminoient dans le plus profond secret, il en fallut prendre une en même temps sur le choix d'un général en Italie.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1690, t. I, c. 201; 1706, t. V, e. 6.

Au temps que les cornoilles braient... Et la froidure s'achemine, RUTEBEUF, le Dit d'ypocrisie. (Voir OEuvres, II, 66).

ACHEMINÉ, ÉE, participe. Il a été pris quelquefois adjectivement; Soit au propre:

Don Alvaro de Sande ne fut pas plus tost acheminé, que dix-huit ou vingt mille chevaux Maures lui furent aux espaules.

LA NOUE, Discours politiques et militaires, disc. 18.

Soit au figuré.

Ilz dirent à Timoleon qu'il s'en vinst luy tout seul devers Icetes, pour le conseiller et l'accompaigner en tous affaires, qui estoient ja si bien acheminez qu'il les tenoit pour achevez.

Amot, trad. de Plutarque, Vie de Timoléen, c. 12.

Ceux qui tiendront la géométrie en main y auront beaucoup d'avantage, pourveu qu'ils soient un peu instruicts et acheminez en la practique.

Philibert DE L'ORME, Architecture, liv. III, c. 6.

Theophrastes disoit que l'humaine cognoissance, acheminée par les sens, pouvoit juger des causes des choses jusqu'à une certaine mesure.

MONTAIGNE, Essais, II, 12.

Comme elle se vid assez puissante et les choses ackeminées selon son désir, elle commanda qu'on ouvrit les portes du palais, et sit sortir son fils Neron en la compeguie de Burrhus.

COEFFETEAU, Histoire romaine, IV.

Lorsque la paix estoit bien acheminée, il survint un incident qui la retarda de plus d'un an.

HARDOUIN DE PEREPIXE, Hist. de Henri le Grand, part. III, 1596.

## ACHEMINEMENT, s. m.

Il a pu être quelquesois employé dans une acception analogue au sens propre d'acheminer, de s'acheminer et exprimer l'Action de saire avancer, ou de s'avancer vers quelque endroit.

Nostre prompt acheminement vers la coste de la mer.....

SARASIN, Siége de Dunkerque.

Le maréchal de la Meilleraie retourna à Bourg porter la nouvelle de l'acheminement de madame la princesse et de sa suite.

LA ROCHEFOUCAULD, Mémoires.

Dans l'usage le plus ordinaire, ACHEMINEMENT n'a qu'un sens figuré et se dit de Ce qui est propre à faire avancer vers un but, vers un terme, de ce qui y dispose, y prépare, y conduit.

Apprendre à se connoître, c'est le fondement de sagesse et acheminement à tout bien.

La (noblesse) naturelle est un acheminement et occasion à la personnelle.

CHARRON, De la Sagesse, I, 59.

Le plaisir qu'on prend aux inspirations est un grand achéminement à la gloire de Dieu.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introduction à la vie dévote, II, 18.

Cette manière de vivre est un merveilleux acheminement à la passion.

PASCAL, Discours sur les passions de l'amour.

Les Pères ont dit que la pénitence étoit un acheminement à l'Eucharistie.

ARNAULD, De la fréquente communion, c. 7. .

La venue des faux christs et des faux prophètes sembloit être un plus prochain acheminement à la dernière ruine.

Bossuat, Discours sur l'Histoire universelle, II, 9.

La seule mollesse inséparable de l'abondance est un acheminement presque infaillible à la licence des mœurs.

Massillon, Caréme, Danger des prospérités.

Acheminement à peut être suivi d'un verbe à l'infinitif.

Les hommes reconnoissent leurs défauts plus souvent et plus aisément qu'ils ne s'en corrigent; mais pourtant c'est un acheminement à se corriger.

LA HARPE, Cours de littér., part. II, liv. I, poésie, c. 6, sect. 1.

On dit aussi, avant un verbe à l'infinitif, acheminement pour.

A quel amy osez-vous fier vos doleances, qui, s'il ne s'en rit, ne s'en serve d'acheminement et d'instruction pour prendre luy-même sa part à la curée?

MONTAIGHE, Essais, III, 5.

On donna à Scipion pour département la province de Sicile. C'étoit un acheminement certain pour passer en Afrique.

ROLLIN, Traité des études, liv. VI, part. III, c. 2, art. 2.

La reine vient de me donner sur sa cassette une pension de quinze cents livres que je ne demandais pas : c'est un acheminement pour obtenir les choses que je demande.

VOLTAIRE, Lettres, 13 nov. 1725.

L'acheminement d'une chose s'est dit quelquesois pour Ce qui y achemine.

De ma part, discourant en moy tous les derniers déportements de l'empire, je me suis toujours sait accroire que l'un des premiers acheminements de sa ruine provint de Constantin.

Est. PASQUIRR, Recherches de la France, I. 7.

Le senat redoutoit le joug d'une nouvelle tyrannie, dont il croyoit que ce massacre estoit une semence et un acheminement.

CORPVETEAU, Histoire romaine, XII.

Ce fut lui encore qui..... lui donna des espérances de l'élection de son fils pour Roi des Romains et de l'ache-minement insensible de la succession à l'empire.

SARASIN, la Conspiration de Walstein.

Il seroit bien à désirer, selon mon sens, que ces deux ministres (Buckingham et Arlington) voulussent travailler de concert à l'acheminement de cette affaire.

COLBERT à Louis XIV, 9 février 1669 (Voir Négociations relatives à la succession d'Espagne, t. III, p. 68.)

ACHEMINEMENT, comme beaucoup de substantiss

semblables, a été employé, au pluriel, avec les mêmes formes de construction, acheminements à, acheminements de :

Non-seulement il (le pénitent) déteste le péché, ains encore toutes les affections, dépendances et acheminements du péché.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introduction à la vie dévote, I, 8.

Mille acheminements secrets au crime.

Massillon....

Ou bien, encore, pris absolument:

J'ai cru que, pourvu que nous conservassions les effets de l'histoire, toutes les circonstances, ou, comme je viens de les nommer, les acheminements étoient en notre pouvoir.

P. CORNEILLE, préface de Rodogune.

ACHERON, s. m. (transcrit du grec 'Αχέρων et du latin Acheron).

Ce mot, à la fois géographique et mythologique chez les anciens, était le nom de certains fleuves en Épire, en Calabre, etc., et d'un des fleuves des enfers. Il est surtout usité dans ce dernier sens chez les modernes.

Il y a plusieurs grands et divers cours, oultre lesquelz s'en trouve quatre principaux, dont le plus grand et dernier, environnant la terre, est nommé Océan. D'un autre costé et à l'opposite de luy court le fleuve d'Acheron, passant par lieux deserts dessoubz la terre, et tombe dedans le maretz d'Acherusie, où plusieurs âmes des trespassez arrivent.

J. LEROY, trad. de Platon, le Phédon.

Tout le pays est environné de grands sleuves, dont le nom même fait horreur, le Styx, le Phlégéton, le Cocyte, sans parler d'Achéron, qui est un grand marais tout à l'entrée, qui exhale une vapeur si grossiere, que les asmes mesmes des oiseaux ne sçauroient voler par dessus.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien, du Deuil.

Il entreprit de descendre aux enfers par un lieu célèbre, qui n'étoit pas éloigné du camp; on l'appeloit Acherontia, à cause qu'il y avoit en ce lieu une caverne affreuse, de laquelle on descendoit sur les rives de l'Achéron. FÉNELON, Télémaque, XVIII.

Parmi les fleuves qui l'arrosent (l'Épire) on distingu l'Achéron, qui se jette dans un marais de même nom et Cocyte, dont les eaux sont d'un goût désagréable. BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 36.

J'ai demandé Thésée aux peuples de ces bords, Où l'on voit l'Achéron se perdre chez les morts. J. RACINE, Phèdre, I, 1.

De Styx et d'Achéron peindre les noirs torrens. Boileau, Art poétique, III.

Qui regarde en pitié les fables du Ténare, Et s'endort au vain bruit de l'Achéron avare.

C'est là que l'Achéron, bouillonnant à grand bruit, Dans le Cocyte affreux vomit sa fange immonde. DELILLE, trad. des Géorgiques, II; trad. de l'Éneide, VI.

Et ma voix, chez les morts où bientôt je descends, Au bruit de l'Achéron mèlera ses accents.

LEMERCIER, Agamemnon, 11, 7.

Les poëtes le prennent pour l'Enfer même et pour la mort.

Les trois filles de l'Achéron ne lui répondirent rien etse contentèrent de la regarder de travers.

LA FONTAINE, Psyche, II.

On ne voit pas deux fois les rivages des morts, Seigneur: puisque Thésée avu les sombres bords, En vain vous espérez qu'un Dieu nous le renvoie. Et l'avare Achéron ne lâche point sa proie.

J. RACINE, Phèdre, II. 5.

Voilà donc le défunt que le sort nous renvoie, Et l'avare Achéron lâche encore sa proie. REGNARD, le Légataire universel, IV, 8.

La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, Capable d'enrichir en un jour l'Achéron. LA FONTAINE, Fables, VII, 1.

On avait fait, soit directement d'Achéron, soit des adjectifs grees et latins 'Αχερόντειος, 'Αχερόντιος, Acheronteus, Acheronticus, Acherontius, des adjectiss encore recueillis dans les lexiques de Cotgrave et de Danet, au commencement du XVII<sup>e</sup> siècle, mais qui, très-peu usités, n'ont pas tardé à être tout à fait abandonnés:

ACHERONTÉ, ÉE, que Cotgrave traduit ainsi: « Plongé dans l'Achéron, noyé dans l'enfer, par suite infernal, nourri en enfer, et de là cruel, farouche, affreux.

Achérontique, des deux genres. Achérontide, des deux genres.

Ames acherontides.

COTGRAVE, Dictionnaire.

Quel Cerbère nouveau, quel monstre achérontide, Quel lion ou quel hydre a triomphé d'Alcide? Rotrou, Hercule mourant, IV, 2.

ACHETER, v. a. (soit du latin Acceptare, accipere, soit du bas-latin Accaptare, accapitare).

Autrefois achapter, acapter, acater, achater, achater, achepter, achetter, etc. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye et le spécimen du Trésor des origines de Pougens.)

Dans plusieurs de ces orthographes paraît la trace de l'étymologie la plus vraisemblable d'ACHETER, celle par laquelle Caseneuve, Du Cange, Ménage et autres, le tirent du bas latin Accaptare, accapitare. Ce mot signifiait au moyen age Former un certain contrat féodal qu'on appelait Accapitum, acaptio, acaptamentum, etc., c'est-à-dire, Prendre un bien d'un seigneur à des conditions déterminées par le droit du temps, par exemple moyennant une somme que l'on payait au moment de l'entrée en jouissance. De cette espèce de marché, par suite duquel les feudataires achetaient en partie les possessions qui leur étaient inféodées, vint naturellement l'application générale du verbe ACHETER à toutes sortes d'acquisitions faites pour de l'argent. Le verbe italien accatare, duquel on fait quelquefois venir ACHETER, n'a peut-être pas lui-même, c'est l'opinion de Ménage, d'autre origine.

ACHETER signifie au propre Acquérir quelque chose moyennant une somme convenue ou par voie d'échange.

Li riches out mult buez e berbiz; li povres n'en out mais une oueille qu'il out achatée e nurrie od ses enfanz.

Les quatre Livres des Rois, II, XII, 3.

Après, nous deffendons que nos baillifz outréement n'achatent ne facent acheter par eulz ne par autres, possessions ne terres qui soient en leurs baillies, ne en autre, tant comme il soient en nostre servise.

Joinville, Histoire de saint Louis.

Ce avons nos fait pour le profit de touz et meesmêment pour les povres et pour les estranges, qui à Paris vienent acheter aucune marchandise.

Est. Boileau, le Livre des Métiers, Establissement des Métiers.

Ilz acheterent chacun de petites haquenées pour chevaucher plus à leur aise-

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 44.

Le peuple apportoit des vivres, comme pain petit et bien noir, et le vendoit cher..... J'en feiz achapter et faire l'essai devant moi.

COMMYNES, Mémoires, VIII, 9.

Ce n'est faict de bons voisins, quand venez icy achapter nostre beau froument, duquel vous faictes vos guasteaulx et fouaces.

RABELAIS, Gargantua, I, 25.

Aussitôt je songeai à acheter la maison où il avoit demeuré avec les champs fertiles qu'il possédoit autour. Féneron, les Aventures d'Aristonoüs.

Il y à autant d'invention à s'enrichir par un sot livre, qu'il y a de sottise à l'acheter.

La BRUYERE, Caractères, c. I.

Il n'avoit d'autre occupation que les livres, ni d'autre divertissement que d'en acheter.

FONTENELLE, Éloge de l'abbe Gallois.

Un soldat n'eût pas osé refuser le paiement de ce qu'il achetait, encore moins aller en maraude, pas même sortir du camp.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. II.

Je ne puis mieux comparer ce souris qu'à celui de Panurge achetant les moutons de Dindenaut.

J .- J. ROUSSEAU, les Confessions, part, II, liv. X.

Né pain, né vin, né char, né capons, né pertris, Ne truevent qu'achater, li mengiers est faillis. Chanson d'Antioche, ch. III, v. 281.

Je voy qui ung cheval achette.

Roman de la Rose, v. 9080.

Je voudrois de l'argent pour acheter des jupes.

Th. CORNELLE, le Galant double, V. sc. dern.

Notre laitière, ainsi troussée,

Comptoit déjà dans sa pensée

Tout le prix de son lait, en employoit l'argent,

Achetoit un cent d'œufs, faisoit triple couvée.

LA FONTAIRE, Fables, VII, 10.

Tout compose et déjà de tant d'auteurs manœuvres Aucun n'est riche assez pour acheter ses œuvres. Gilbert, Satires, le Dix-huitième siècle.

On a dit de même, au propre, ACHETER un gouvernement, une charge, un titre, etc.

... Et qui n'achètent ces titres vains d'occupation et de dignité que pour satisfaire leur orgueil et pour honorer leur paresse.

FLÉCHIRR, Oraison funèbre de Michel La Tellier.

Je ne croyois pas, monsieur, qu'il y eût d'autres affaires, quand on achète une charge, que de chercher de l'argent. Mme de Sévicué, Lettres, 26 nov. 1681.

Conchini acheta le marquisat d'Ancre, devint premier ministre.

L'abbé de Choisy, Mémoires, I.

Il (Harleville) avoit acheté le gouvernement de Pignerol.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1713, t. XI, c. 7.

Leur patrimoine n'est employé qu'à acheter des titres et des dignités qui puissent faire oublier leur nom et la bassesse de leur origine.

MASSILLON, Caréme, IVº dimanche; Sur l'aumône.

Pour éviter l'oisiveté, j'ai acheté une charge d'alguazil.

LE SAGE, Gil Blas, III, 2.

Le ministère comptait sur l'empressement des bourgeois, dont la vanité achèterait à l'envi ces nouvelles charges.

VOLTAIRE, Histoire du parlement de Paris, c. 16.

Là cette femme emplit sa bourse,
Et, sans avoir d'autre ressource,
Gagne de quoi donner un rang à son mari;
Elle achète un office, une maison aussi.
La Fontaine, Fables, VII, 15.

Non : j'achète une charge et me fais conseiller.

Distouches, l'Irrésolu, V, 6.

Acherer se lie fréquemment, au moyen des prépositions de et à, avec le nom qui désigne la personne de laquelle, ou à laquelle on achete. Acheter d'une personne, acheter à une personne ne sont per des expressions que l'on emploie tout à fait indiféremment; mais il est difficile de déterminer aver précision la nuance qui les distingue.

Lorsqu'au lieu du substantif on se sert du pronoi personnel il faut dans tous les cas, je lui ai acheu et non pas j'en ai acheté.

On dit donc, acheter d'une personne.

Acheter d'ung vendeur mal asseuré.

Rob. Estienne, Dictionnaire fr.-lat.

A peine eus-je acheté de ses créanciers les biens de la succession que je fus obligé d'aller à Clazomène.

FÉNELON, Aventures d'Aristonous.

Théophraste... ce parleur agréable, cet homme qui s'exprimoit divinement, fut reconnu étranger et appelé de ce nom par une simple femme de qui il achetoit des herbes au marché.

LA BRUYÈRE, Discours sur Théophraste.

... C'est un cheval aussi bon qu'il est beau Et que ces jours passés j'achetai de Gaveau. Mouira, les Fácheux, II, 7.

A cette expression peuvent se rapporter les suivantes: Acheter de la main, des mains d'une personne, de la succession d'une personne.

Madame la princesse de Conti, première douairière. acheta aussi Choisy de la succession de madame de Louvois.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1716, t. XIV, c. 7.

On dit aussi acheter à une personne.

Je vous l'achèterai même si vous voulez, non pas que je m'en soucie beaucoup; mais j'avois dessein de m'habiller; et, pour vous faire plaisir, tenez, je m'accommoderai de votre robe.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. III.

Les prépositions de et à servent encore à lier ACHETER avec des mots qui expriment le prix de la chose achetée. De là ces expressions :

Acheter de son argent, de ses deniers, des bienfaits de quelqu'un, etc.

Ma coignée, Jupiter, ma coignée, ma coignée : rien

661

plus, ô Jupiter, que ma coignée, ou deniers pour en acheter une autre.

RABELAIS, Pantagruel, IV, prologue.

Conon, Clinias et Hipponicus, incontinent, avant que l'édict feust publié, allerent emprunter de ceulx qui estoyent pecunieux grosse somme de deniers, dont ils achepterent des heritages.

AMYOT, Trad. de Plutarque, Fie de Solon, c. 7.

Nous sommes-nous, qui sommes en vie, enrichis de la paye de nos soldats? avons-nous achapté de grands biens des larrecins que nous avons faits en nos charges?

MONTLUC, Commentaires, I.

Le cardinal Jacques de Vitry, qui se trouva à ce siége, acheta de ses deniers un grand nombre d'enfants à la mamelle, qu'il réserva pour le baptème.

VERTOT, Histoire des Chevaliers de Malte, III.

Qu'il se donne la peine de dire que le roi n'acheta point la terre de Maintenon, mais qu'elle fut achetée de l'argent du roi, et par l'avis du roi.

La terre de Maintenon qu'elle avait achetée des bienfaits du roi.

VOLTAIRE, supplément au siècle de Louis XIV; 3° partie.

Des deniers du vendeur vous achetez sa terre? DESTOUCHES, le Dissipateur, II, 1.

De là encore acheter à prix d'argent, au prix de..., à juste prix, à vil prix, à beaux deniers comptants, au poids de l'or, etc.

Le château de Grunes qui est un des beaux châteaux du monde fut acaté à bons deniers de monseigneur Jean de Beauchamp.

FROISSART, Chroniques, XIo addition, 1352.

J'achète de l'argent au poids de l'or.

LE SAGE, Gil Blas, III, 3.

Ils achètent à vil prix les blés, les bestiaux, les denrées du pays, les trafiquent à Dantzick et en Allemagne, et vendent chèrement aux nobles de quoi satisfaire l'espèce de luxe qu'ils connaissent et qu'ils aiment.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. II.

Se l'on i trove qui la (la viande) vende A bons deniers soit acatée.

WAGE, Roman de Brut, v. 10155.

Ne craignés point à achapter ce livre, A juste prix doncques l'achapterés.

Dixain qui termine une traduction de Térence, d'auteur inconnu, publiée à la fin du XVe siècle, par Antoine Vérard, imprimeur. (Voyez Goujet, Biblioth. fr. t. IV, p. 397, 599, ed. de 1742.)

ACH

On dit dans un sens analogue, acheter avec:

Bien loing d'en venir prendre chez nous (du blé) comme par cy-devant, ils nous en portent à présent, et au lieu d'achepter nos vins avec de l'argent, ils les ont prins cette année par eschange avec du bled, en sorte que nous voilà privez par cette introduction d'avoir de l'argent d'aucunes de nos denrées.

D'OPPEDE à Colbert, 10 novembre 1668. (Voir Correspondance administrative sous Louis XIV, t. I, p. 378.)

Acheler pour.

Comment Charles, près de parvenir à l'empire, dépouillait-il ainsi une maison et achetait-il pour très-peu de chose le bien d'un autre?

VOLTAIRE, Annales de l'Empire, interrègne, 1519.

Acheler à, suivi de verbes à l'infinitif tels que manger, boire, ne se rapporte plus à la personne de qui l'on achète, au prix auquel on achète, mais à la destination de la chose achetée.

Acheler à, acheler pour, suivis d'un nom de personne, marquent souvent pour qui, en faveur de qui une chose est achetée.

Elle (la duchesse de Berry) acheta, ou plutôt le roi pour elle, une petite maison à l'entrée du bois de Boulogne (la Muette).

SAINT-SIMON, Mémoires, 1716, t. XIV, c. 7.

D'un autre côté, je n'avois plus de retraite, et M. de Climal m'en donnoit une; je manquois de hardes, et il m'en achetoit.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. I.

C'est dans un sens pareil, au sens de Acheter à soi. pour soi que se prend quelquefois le verbe pronominal s'acheter.

Très-souvent acheter est construit sans l'intermédiaire d'une préposition avec des mots qui énoncent la somme reçue par le vendeur.

Enflammé d'un objet qui n'a point de défaut, Je viens de l'acheter moins encor qu'il ne vant.

Les lettres dont j'ai parlé furent achaptées d'ung secretaire d'Angleterre soixante marcz d'argent par le roy. COMMUNES, Mémoires, IV, 1.

Si achapterent le châtel ceux de Bayonne, des Anglois, quatre mille francs.

FROISSART, Chroniques, liv. II, c. 39.

Madame de Montespan a acheté Petit Bourg quarante mille écus.

Mme DE COULANGES, Lettres, 13 mai, 1695.

ACHETER peut être en outre accompagné d'un grand nombre de modificatifs qui font connaître les conditions, les avantages, la nature du marché.

Tels sont acheter argent comptant, au comptant, comptant; à terme; à crédit; à profit; pour son compte; par commission; au mot d'un autre; en gros, en détail, etc.

Vous garderez avec eux toutes les lois du commerce et de la société; vous achèterez leurs vivres argent comptant. Bossurt, Politique tirée de l'Écriture, liv. IX, art. 1.

Tels sont encore acheter cher, bon marché, etc.

Nuz ne puet estre talemeliers (boulanger) dedans la banliue de Paris, se il n'achate le mestier du roi... et vendent les mestiers devant dit de par le roy cil qui du roi l'ont achaté, à l'un talemelier plus, à l'autre mains, si come il leur semble que bon soit.

Est. Boileau, le Livre des Métiers, part. I, tit. 1.

Des chiens en envoyoit querir partout : en Espaigne des allans; de petites levrettes en Bretaigne, levriers, espaigneulx, et les achaptoit chier.

COMMUNES, Mémoires, VI, 7.

Tout renchérit au-delà du croyable, tandis qu'il ne restoit plus de quoi acheter au meilleur marché...

SAINT-SIMON, Mémoires, 1707, t. VII, c. 7.

Il céda son château, après avoir honteusement chicané sur le prix avec madame Dorsan, qui l'acheta plus qu'il ne valoit, mais qui en avoit envie, et qui le lui paya surle-champ.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. IX.

Les hommes s'étant fait des nécessités nouvelles, il (le commerce des colonies) empêche que la France n'achète chèrement de l'étranger un superflu devenu nécessaire. VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 152.

Molière, l'Étourdi, II, 9. On dit, par extension, acheter une dignité, pour

Se la faire accorder en corrompant par de l'argent ceux qui en disposent.

Murena, celuy mesme qu'il avoit accusé d'avoir achepté le consulat, ne l'abandonna point en ce danger.

Amor, Trad. de Plutarque, Vie de Caton d'Utique, c. 39.

Rutilius escript qu'il obtint son sixiesme consulat, moyennant de l'argent qu'il feit distribuer par chascune lignée du peuple, et qu'il l'achepta à deniers comptants.

LE MÊME, même ouvrage, Vie de Marius, c. 9.

Cependant la papauté était à l'encan, ainsi que presque tous les autres évêchés. Benoît VIII et Jean XIX l'achetérent publiquement l'un après l'autre.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 37.

Par une extension semblable, on dit acheter l'Étal, une province, une ville etc., pour S'en assurer, à prix d'argent, la possession, la soumission.

Les huit ou dix mille hommes sont au souverain comme une monnoie dont il achète une place ou une victoire.

LA BRUYÈRE, Caractères, C. 10.

Thebauld achata Chartres, è Hastainz li vendi. WACE, Roman de Rou, v. 1289.

Un Crassus étonné de sa propre richesse, Dont l'opulence avide, osant nous insulter, Asservirait l'État, s'il daignait l'acheter. · VOLTAIRE, Rome sauvée, II, 3.

Acheter, avec un nom de personne pour régime, peut être pris au propre lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'un esclave.

Diogenes le mesprisera, lequel estant imposé en veste par les brigands qui l'avoyent prins, crioit luy mesme à l'encan : qui veult achapter un maistre,

> AMYOT, Trad. de Plutarque, Œuvres morales, Que le vice et suffisant pour rendre malheureux.

Plusieurs bourgades suisses étaient enclavées dans les domaines vendus à Charles par le duc d'Autriche. Il croyait avoir acheté des esclaves.

Le paysan polonais est serf dans la terre et non esclave dans la maison de son seigneur. Nous n'achetons des esclaves domestiques que chez les nègres.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 95; 97.

Les habitants de Chio prétendent avoir transmis aux autres nations l'art de cultiver la vigne.... mais on doit blamer ce peuple d'avoir introduit l'usage d'acheter des esclaves.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 72.

Il faut, dis-je, pour rompre à toutes choses cours, Acheter sourdement l'esclave idolâtrée, Et la faire passer en une autre contrée. Mollère, l'Étourdi, I, 9.

Dans les mains des Persans jeune enfant apporté, Je gouverne l'empire où je fus acheté.

J. RACINE, Esther, II, 1.

ACHETER, toujours avec un nom de personne pour régime, est, en plus d'une occasion, pris au figuré. On dit acheter une personne pour Se la faire livrer moyennant un prix convenu.

Et achepta le roy d'Angleterre le conte de Ghines, connestable de France, et le conte de Tancarville, de messire Thomas de Hollande et de ses compaignons, et en paya vingt mille nobles.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 272.

On pouvait penser que si la cour de Dresde achetait Charles XII du Kan des Tartares, elle pouvait acheter aisément de la cour ottomane la liberté des otages polonais. Voltaire, Histoire de Charles XII, liv. VI.

> A Robert Ki fu filz Hamon, Ki à cel tems fu de grant non, Vendi ses prisons (prisonniers) è livra, Et cil mult bien les achata.

WACE, Roman de Rou, v. 16308.

On dit acheter un auteur pour Se rendre acquéreur de son ouvrage manuscrit ou imprimé.

Dautant que la cognoissance qu'on prend de moy s'esloigne de mon giste, j'en vaux d'autant mieux. J'achete les imprimeurs en Guienne; ailleurs ils m'achetent.

MONTAIGNE, Essais, III, 2.

Dès que l'impression sait éclore un poête, Il est esclave né de quiconque l'achète.

BOILEAU, Satires, IX.

On dit acheter une semme pour L'obtenir, à prix d'argent, comme épouse ou comme maîtresse.

Tu achètes des beautés pour les aimer, mais tu ne les aimes pas parce que tu les achètes.

MORTESQUIEU, le Temple de Gnide, c. 2.

On n'achète ni son ami, ni sa maîtresse.

J.-J. Roussau, Émile, III.

Kenut ad la reine amée, Sun pesant d'aur l'ad achatée. Wacz, Roman de Rou, v. 6535.

On a pu dire, dans un sens analogue, acheter un mari.

Il osta les douaires des austres mariages, et voulut que les femmes n'apportassent à leurs marys que trois robbes seulement, avecques quelques autres meubles... ne voulant point qu'elles acheptassent leurs marys.

AMYOT, Trad. de Plutarque, Vie de Solon, c. 9.

Il est, vous dis-je, à moi, je l'ai (Ménechme) bien acheté, Entendez-vous, ma nièce.

REGNARD, les Ménechmes, V, 2.

On dit acheter des soldats pour Les enroler, les lever, les acquérir, à prix d'argent, ou bien pour les gagner par des largesses.

Donc se pourveut ledit roy de Maillorques de gensdarmes, là où il les pouvoit avoir, et les *achepta* bien chier. FROISEART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 333.

Il n'a jamais esté leu ou entendu que aulcuns princes se soyent faictz grands, sinon ceulx qui acheptent et attirent à eulx les bons chevaliers. Je diz acheptent en les favorisaut, honnorant, et distribuant leurs richesses et thresors. Herriant des Essarts, Amadis de Gaule, 1, 33.

J'ay accoustumé, dit-il, de choisir et non d'acheter les soldats.

Conference, Histoire romaine, VI.

Ils (les soldats) frémirent contre Galba, qui leur disoit, avec courage, qu'il ne savoit pas les acheter, mais qu'il savoit les choisir.

MORTESQUIRU, Grandeur des Romains, c. 15.

Il (le roi de Pologne) s'engagea à fournir au czar cinquante mille hommes, qu'on devait acheter de divers princes.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. II.

Il s'est élevé depuis quelque temps dans la Grèce, des chefs audacieux, qui, après avoir rassemblé des soldats de toutes nations, courent de contrée en contrée, traînent à leur suite la désolation et la mort, prostituent leur valeur à la puissance qui les achète, prêts à combattre contre elle au moindre mécontentement.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 10.

On dit, dans une acception très-voisine de celle-là, acheter un homme, ce qui signifie Payer une somme convenue pour qu'il en remplace un autre pendant la durée légale du service militaire.

On dit, d'une manière générale, acheter une personne, pour S'assurer à prix d'argent de ses bonnes grâces, de ses services, de son concours, etc.

Ne dit-on pas touts les jours à la reine que le gros bourgeois est à elle, et qu'il n'y a dans Paris que la canaille acheptée à prix d'argent qui soit au parlement? Le Cardinal de Retz, Mémoires, part. II, ann. 1649.

Il (Jugurtha) envoya aussitôt à Rome..... deux ambassadeurs, chargés d'une partie de ses trésors, dont ils avoient ordre de lui *acheter* encore de nouveaux protecteurs. Vertor, Révolutions romaines, IX.

Consuls, prêtres, tribuns, furent achetés au prix qu'ils mirent eux-mêmes.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 11.

Tous les Français qui avaient fait la guerre civile étaient soumis, hors le prince de Condé et quelques-uns de ses partisans, dont un ou deux lui étaient demeurés fidèles par amitié et par grandeur d'âme, comme le comte de Coligni et Bouteville; et les autres parce que la cour ne voulut pas les acheter assez chèrement.

On acheta peu cher quelques magistrats, quelques officiers; et à la fin même le marquis d'Ienne, gouverneur général, devint si traitable, qu'il accepta publiquement après la guerre, une grosse pension et le grade de lieutenant général en France.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 6, 9.

Dieux! à qui pourrons-nous nous consier sans crainte, Et de qui nous promettre une amitié sans feinte, De ceux que la fortune attache à nos côtés, De ceux que nous avons acquis moins qu'achetés? ROTROU, Saint-Genest, III, 1.

Retourner à l'armée! ah! sachez que la reine La sème d'assassins achetés par sa haine. P. CORNELLE, Nicomède, I, 1. C'est par allusion à cette manière de parler qu'on a pu dire dans un sens moral, au sujet d'une per sonne de grande valeur, dont l'acquisition serai précieuse, qu'on ne peut trop l'acheter, qu'on de vrait l'acheter au poids de l'or.

Ung saige homme... ne se pourroit trop achapter.

Commynes, Memoires, I, 12.

On devroit acheter cet homme au poids de l'or.

Rob. Estienne, Dictionnaire fr.-latin.

Il est très-ordinaire de dire, au lieu d'acheter une personne, acheter son amitié, ses bonnes grâces, son suffrage, son silence, etc.

Ayant esté desclaré tribun du peuple avecques Metellus et d'autres, il apperceut qu'on alloit marchandant et acheptant les voix du peuple quant on vint à l'eslection des consuls.

AMYOT, Trad. de Plutarque, Vie de Caton d'Utique, c. 7.

Quoy que j'aye acheté bien cher vostre connousance, je ne crois pas l'avoir payée à beaucoup près œ qu'elle vaut.

VOITURE, Lettres, XCIX, à M. de Lyonne.

C'étoit de cet argent qu'il achetoit leurs suffrages.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, part, V.

J'ai voulu me divertir en vous causant un peu de frayeur, mais vous en serez quitte pour cela. Ce n'est pas trop vous faire acheter la complaisance que je veux hien avoir de vous souffrir ici.

LE SAGE, le Diable Boiteux, c. 9.

Quoi! vous croyez qu'il faut que vous achetiez mon si

VERTOT, Révolutions romaines, XIII.

Qu'un prince.... achète l'amitié d'un de ses voisins e qu'il vende la sienne a un autre....

Tous mes amis m'ont conseillé de ne point acheter l silence d'un scélérat.

VOLTAIRE, Discours sur l'hist. de Charles XII; Lettres, 30 mai 1736

Denys eût acheté mon amitié au poids de l'or; je l mettois à un plus haut prix; je voulois qu'il se pénetri de ma doctrine, et qu'il apprit à se rendre maître de lu même pour mériter de commander aux autres.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 33.

**ACH** 

J'achète contre lui les esprits des Romains. P. CORNEILLE, Cinna, I, 3.

Sans acheter les voix du peuple et du sénat CREBILLOW, Catilina, II, 2.

On a dit, par un abus volontaire d'expression, acheter le cœur d'une personne, acheter un cœur, pour Obtenir à prix d'argent l'apparence de l'amour.

Je ne sache rien de plus méprisable qu'un homme dont on achète le cœur et les soins, si ce n'est la femme qui les paye.

J. J. ROUSSEAU, la Nouvelle Héloise, I, 17.

L'or est d'un grand secours pour acheter un cœur; Ce métal en amour est un grand séducteur.

REGNARD, le Joueur, II. 4.

ACHETER, avec des noms de nature abstraite pour régimes, se dit de même en parlant de tous les avantages qu'on peut obtenir par des sacrifices d'argent, jugements, droits, permissions, priviléges, conditions, traités de paix, etc.

Encore avoit-il (Antiochus) esté bien aise d'achepter cette paix avec quinze mille talents, qu'il paya pour l'amende.

AMYOT, Trad. de Plutarque, Vie de Paul-Émile, c. s..

A vous dire le vray, je fais grande difficulté d'acheter cet advantage à prix d'argent.

> HENRE IV, Lettres, 22 fev. 1610, II. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. VII, p. 843.)

Je lui répondis (à M. le duc d'Albe)..... qu'il n'étoit point vrai que Votre Majesté cût voulu acheter les droits de M. de Savoie qui étoient inutiles à la reine....

L'Archevêque d'Embrus à Louis XIV, 19 mai, 1667. (Voir Negociations relatives à la succession d'Espagne, t. II, p. 104.)

Pour obtenir les privilèges des jurisconsultes, il suffisoit de les acheter.

FLÉCRIER, Oraison funèbre de Michel Le Tellier.

J'aurois bien mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie, que de prendre une femme qui se tient au dessus de moi, s'offense de porter mon nom, et pense qu'avec tout mon bien je n'ai pas assez acheté la qualité de son mari.

Molière, George Dandin, I, 1.

téger l'innocence, de punir le crime et de faire justice à tout le monde, acheté à deniers comptants, comme une métairie.

LA BRUYÈRE, Discours sur Théophraste.

Il laisse désirer si longtemps ce qu'on attend de lui qu'on croit l'avoir bien acheté lorsqu'on l'a obtenu.

LE SAGE, le Diable boiteux, c. 18.

Le patriarche de Jérusalem et son historien ne pouvoient ignorer que les prédécesseurs d'Anastase avoient déjà accordé aux hospitaliers la plupart des privilèges en question, et sans qu'on se fût jamais plaint qu'ils les eussent achetés à prix d'argent.

VERTOT, Histoire des chevaliers de Malte, I.

Cette république (Venise) n'étant point secourue, fut obligée de céder, de rendre Athènes, et d'acheter par un tribut annuel la liberté de commercer sur la mer Noire.

La France n'était ni assez forte pour ravir l'empire, ni assez riche pour l'acheter.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 92; Siècle de Louis XIV, c. 6.

L'honneur de rendre la justice se vendait alors; et Jonquay ponvait l'acheter tout comme un autre.

> LE MÉME, Fragment sur la justice, à l'occasion du procès de M. le cte de Morangiès, contre les Jonquay.

C'est un droit qu'à la porte on achète en entrant. BOILEAU, Art poétique, III.

Elle ira la première à cette horrible fête Acheter le plaisir de voir tomber sa tête. GILBERT, Satires, le Dix-huitième siècle.

C'est par allusion à cette manière de parler que, dans l'exemple suivant, l'argent dépensé en aumônes est présenté comme un prix dont on achète le ciel.

Quoi! vous seriez riches pour le mal et pauvres pour le bien! Vos revenus suffiroient pour vous perdre, et ils ne suffiroient pas pour vous sauver et pour acheter le ciel. Massillon, Caréme, Sermon sur l'aumone.

Ici doivent trouver place certaines expressions

Acheter un procès, Désintéresser celui qui le soutient pour se substituer en son lieu et place.

Il peignit pathétiquement..... leur vertu barbare-La vénalité des charges, c'est-à-dire le pouvoir de pro- ! ment immolée au crédit et à l'autorité, n'ayant pour soutien que la générosité de M. Aubourg, qui avait bien voulu acheter ce procès.

VOLTAIRE, Fragment sur la justice, à l'occasion du procès de M. le cle de Morangiès contre les Jonquay.

Il achetoit sous main de petits procillons Qu'il savoit élever, nourrir de procédures; Il les empâtoit bien, et de ces nourritures Il en tiroit de bons et gros procès du Mans. Durresny, la Réconciliation normande, IV, 3.

Acheter des bans, Obtenir à prix d'argent dispense de faire publier des bans de mariage à l'église.

Acheter les bans qui se doibvent saire devant les espousailles.

Rob. ESTIENNE, Dictionnaire fr.-lat.,

# Acheter des indulgences.

Les prédicateurs disaient hautement en chaire que.. (quelque péché qu'on eût commis)... on serait absous en achetant des indulgences.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 127.

C'est à des ventes de cette sorte que se rapportent les deux passages suivants et l'usage qui y est fait d'ACHETER.

Une autre persécution qu'on soulfre ce jour-là (le jour des morts, dans l'église des Cordeliers à Riom), c'est celle d'une infinité de petits enfans et de petites filles qui viennent interrompre votre dévotion et vous exhortent d'acheter un de profundis ou les sept psaumes de David.

FLÉCHIER, Mémoires sur les grands jours de 1665.

Ce n'est rien au fond que cet usage; et ceux qui recoivent pour les choses saintes ne croient point les vendre, comme ceux qui donnent ne pensent point à les acheter.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 14.

Quelquefois, par ironie, on donne pour régimes à ACHETER les noms de certaines choses qui ne peuvent être l'objet d'un marché, qu'on ne peut acquérir pour de l'argent.

Themistocles achepta à deniers comptans l'ambition d'Epicydes pour le faire debouter de sa poursuite.

AMYOT, Trad. de Plutarque, Vie de Thémistocle, c. 11.

Moyennant quarante mille francs il (la Bunela acheté toute l'expérience nécessaire pour être à l d'une compagnie souveraine, qui est la chambre comptes de Nantes.

Mme DE SEVIGNÉ, Lettres, 27 mai 1680

On dit que vous n'avez pas trop bien vendu charge. On n'achète chèrement dans ce temps-ci que malheurs.

VOLTAIRE, Lettres, 23 août, 174

Ceux qui nous font acheter leur probité, ne nous dent ordinairement que leur honneur.

VAUVERARGUES, Reflexions et Maximes, IV,

ACHETER se dit de même, métaphoriquement, Acquérir, autrement que par de l'argent, soi chose, soit une personne;

Comme on le voit dans ces deux passages de nos vieux poëtes.

Mon cœur.....
Une dame tres-honnorée.....
Désire de vous acheter,
Dont je suy joyeulx et d'accort;
Pour vous son cueur me veult donner.
Ch. D'Orléans, Balade, Mon cueur doren nonchaloir.

Qui m'ostera de ce tourment,
Il m'achetera plainement...
Tout sien seray.....
Le mème, Balade, Beau fraire, je vous ren

De là ces expressions dont quelques-unes, o vu, appartiennent aussi au sens propre du mot Acheter une dignité:

Ferme génie (le cardinal de Retz) que nous avons en ébranlant l'univers, s'attirer une dignité qu'à la l voulut quitter comme trop chèrement achetée.

Bossurt, Oraison funèbre d'Anne de Gonzague.

#### Acheter la santé :

Je ne veux pas non plus finir comme un citoye Genève, qui vient de se jeter dans le Rhône, parce que vec son argent il n'avait pu acheter la santé.

VOLTAIRE, Lettres, 22 oct. 1766.

### Acheter le repos:

D'un troisième qui, importuné d'un ami pauvre, lui ne enfin quelque secours, l'on dit qu'il achète son re, et non qu'il est libéral.

LA BRUYRRE, Caractères, c. 2.

#### **1cheter** la liberté:

J'achète noblement un peu de liberté.

Destouces, le Dissipateur, II, 4.

#### Achster le bonheur:

iela mesme peult-on dire à ceulx qui estiment tant et utent si grand heur, que d'avoir force belles terres, re grandes maisons et grosses sommes de deniers uptans: « ouy bien, s'il falloit achetter la félicité qui à vendre. »

AMYOT, Trad. de Plutarque, OEuvres morales, De l'avarice:

Car quant les yeulx qui sont facteurs du cueur Voyent Plaisir à bon marchié en vente, Qui les tendroit d'achatter leur bon eur? Ch. D'ORLÉANS, Rondel, Chose qui plaist est à demy vendue.

# 1cheter la victoire :

es succès s'accumulaient pour Charles: il disait que ut aller à la chasse plutôt que faire la guerre, et il se gnait de ne point acheter la victoire.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. III.

Nul ne leur a plus fait *acheter la victoire*Ni de jours malheureux plus rempli leur histoire.

J. Racine, Mithridate, V, 5.

CHETER, dans cet emploi métaphorique, est le plus vent, on l'a déjà pu voir, accompagné de termes font connaître au prix de quels efforts, de lles peines, de quels sacrifices, etc. un avana été obtenu.

se prend alors tantôt en bonne part;

ue vous me faites plaisir d'aller à Pau! ha! ma chere stresse, combien achepterois-je m'y pouvoir trouver! raiment j'achepterois bien cher trois heures de parlet avec vous.

HERRI IV, lettres, 25 juin 1586; 22 oct. 1588. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. II, p. 227, 412.)

Il n'y a point de *prix auquel* je ne voulusse *acheter* vos lettres.

VOITURE, Lettres, CLXXXVI, à Costar.

C'est ce que prévoyoit le divin apôtre lorsqu'il avertit ainsi les fidèles : vous avez été achetés d'un grand prix, ne vous rendez pas esclaves des hommes.

Bossurr, Sermons, Sur le véritable esprit du christianisme.

Il n'y a point de dépense que je ne fisse, si par là je pouvois trouver le chemin de son cœur. Une femme de qualité a pour moi des charmes ravissans, et c'est un honneur que j'achèterois au prix de toutes choses.

MOLIÈRE, le Bourgeois gentilhomme, III, 6.

Si les hommes ne sont point capables d'une joie plus sensible que de connoître qu'ils sont aimés, et si les rois sont hommes, peuvent-ils jamais *trop acheter* le cœur de leurs peuples?

LA BRUYERE, Caractères, c. 10.

Quant à moi je ne regretterai que vous, et que la tendresse que vous me témoignez; j'achèterois la durée de votre vie de tous les biens imaginables..

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. V.

On ne peult trop cher achapter

Mercy, qui est le plus grant bien.

A. Charter, Poésies, l'Hospital d'amour.

Si je vous dy bonne nouvelle

Mon cueur que voulez-veus donner?

— Elle pourroit bien estre telle

Que moult chier la vueil acheter.

Si vous plaist vendre voz baisiers
J'en achaitteray voulentiers
Et en aurez mon cueur en gage.
Ch. D'ORLEANS, Balades, XXXV; Chansons, XXX.

Considérez le prix que vous avez coûté; Non pas qu'elle vous croie avoir trop acheté; Des maux qu'elle a soufferts elle est trop bien payée. P. CORNELLE, Cinna, II, 1.

Le seul Agamemnon, refusant la victoire, N'ose d'un peu de sang acheter tant de gloire. J. Racina, Iphigénie, I, 3.

Ici dans un vallon bornant tous mes désirs, J'achète à peu de frais de solides plaisirs. Bolleau, Épitres, VI.

Tantôt, et beaucoup plus souvent, en mauvaise part.

Je souhaiterois avoir plus parfaicte intelligence des choses, mais je ne la veux pas achepter si cher qu'elle couste.

Montaigne, Essais, II, 10.

Le plaisir ne vient point volontiers; il se fait recercher, et souvent acheter plus cher qu'il ne vaut.

CHARRON, De la Sagesse, I, 39.

Pour donner un cours plus libre à ses passions, il (l'enfant prodigue) renonce aux commodités et à la douceur de la maison paternelle et il achète à ce prix cette liberté malheureuse.

Bossuzt, Sermons, Sur l'amour des plaisirs.

Tous les honneurs du monde lui paroîtroient trop achetés, s'ils lui avoient couté quelque bassesse.

FLÉCHIER, son portrait par lui-même.

Quand voulez-vous mettre fin à cette contrainte et me faire moins acheter le bonheur de vous voir?

Molina, la Comiesse d'Escarbagnas, sc. 1.

Je n'achete point si cher des espérances.

DANET, Dict. franç.-lat. Trad. de Térence: 
Spem pretio non emo.

Tout persuadé que je sois que rien ici bas ne mérite d'étre acheté au prix du sang humain.

J. J. ROUSSRAU, Lettres, 29 janv. 1768.

Ce que l'oeil despend en plaisir, Le cueur l'achete chierement.

Alors verrons triomphant le plaisir,

Tant achepté par tourmenté desir.

FRANÇOIS I<sup>er</sup>, Épitre à M<sup>Ue</sup> d'Heilli.

De combien de tourment, de peine, et de desir, Il nous faut achepter un moment de plaisir. RACAN, les Bergeries, III, 3.

L'honneur d'un si beau choix seroit trop acheté, Si l'on nous soupçonnoit de quelque lacheté.

Je t'ai préféré même à ceux dont les parents, Ont jadis dans mon camp tenu les premiers rangs, A ceux qui de leur sang m'ont acheté l'empire. P. CORNELLE, Horace, II, 8; Cinna, V, 1.

Ces gens qui, par une ame à l'intérêt soumise, Font de dévotion mestier et marchandise, Et veulent acheter crédit et dignités A prix de faux clins-d'yeux et d'élans affectés. Molière, le Tartuffe, I, 5.

C'est acheter la paix du sang d'un malheureux.

J'entrevois vos mépris, je juge à vos discours, Combien j'achèterois vos superbes secours. J. RACINE; Andromaque, II, 4; Iphigénie, IV, 6.

Quel que soit le plaisir que cause la vengeance, C'est l'acheter trop cher, que l'acheter d'un bien Sans qui les autres ne sont rien.

On croyoit l'honorer chaque fois que les hommes

Achetoient de son sang l'indulgence des dieux.

LA FONTAINE, Fables, IV, 13; X, 2.

Amour me tint longtemps sous son empire, J'ai retrouvé repos et liberté; Mais ce bien-là, certes, je le puis dire, Si c'en est un, je l'ai bien acheté. J.-B. ROUSSEAU; Épigrammes, 1, 30.

ACHETER, employé de cette manière, se construi non-seulement avec les prépositions dont on a vi qu'il est fréquemment suivi au sens propre et ai sens figuré, mais encore, très-ordinairement, avec le préposition par.

Nule chose ne coste plus chiere que cele qui est achete par priere.

BRUNETTO LATINI, li Tresors, II, 80.

Il est raisonnable d'acheter par la peine d'apprendences questions, le droit de les mépriser.

Logique de Port-Royal, Ier discours.

Je ne vois pas que ce soit là un si grand bien qu'il faille l'acheter par tant de troubles.

PASCAL, Provinciales, XVIII.

Je n'ai jamais assez estimé la grandeur pour l'achete par la haine publique.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, année 1658.

Le péché nous achète par le plaisir qu'il nons donn Bossurt, Sermons, Sur l'amour des plaisirs.

Faut il dominer à ce prix, et le commandement est-il doux que les hommes le veuillent acheter par des action si inhumaines?

LE MRME, Discours sur l'histoire universelle, III,

Affligea-t-il les malheureux, et leur fit-il acheter pe quelque dureté la justice qu'il leur a rendue?

FLÉCHIER, Oraison functore de M. de Lamoignes.

Elle pense à s'en aller en Provence, et je ne pourro

acheter présentement le plaisir de la voir que par sa | ma santé, de ma vie, de mon temps, de mon repos, et de mauvaise santé.

Mme DE SEVIGNE, Lettres, 21 juillet 1679.

Fiez-vous à mes paroles; c'est par un assez grand prix que j'achète la confiance que je vous demande.

Mme DE LA FAYETTE, la Princesse de Clèves, part. III.

Il est si ordinaire à l'homme de n'être pas heureux, et si essentiel à tout ce qui est un bien d'être acheté par mille peines, qu'une affaire qui se rend facile devient suspecte.

LA BRUYÈRE, Caractères, C. II.

D'Angleterre, le czar repassa en Hollande, pour retourner dans ses États par l'Allemagne, remportant avec lui la science de la construction des vaisseaux... achetée courageusement par une espèce d'abdication de la dignité royale.

FONTENELLE, Éloge du czar Pierre.

On a déja vu dans l'article de Louis XI, comment cet Édouard passa la mer et par quelle politique mélée de honte Louis XI acheta la retraite de ce roi moins puissant que lui et mal affermi.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 117.

Chactas avait acheté la vertu par l'infortune. CHATRAUBRIAND, Atala.

On dit encore au même sens, acheter avec:

Avec un peu de peine on achète la gloire. ·Rothou, Venceslas, 11, 2.

Vous achetiez sa mort avec mon hyménée. VOLTAIRE, Mérope, IV, 2.

Acheter aux dépens de.

Il fit connoître ....., qu'il lui coûtoit moins d'exposer sa vie que de dissimuler ses sentiments, et qu'il n'achèteroit jamais ni de faveur ni de fortune aux dépens de sa probité.

Fléchien, Oraison funèbre de M. de Montausier.

Les dons des grands nous coûtent toujours cher, puisqu'il faut toujours les acheter aux dépens de la vérité et de la dignité de notre ministère.

MASSILLON, Discours, Du zèle contre les scandales.

Si madame d'Épinay m'est assez chère pour que je renonce à tout afin de l'amuser, comment lui suis-je assez pen cher moi-même, pour qu'elle achète aux dépens de

toutes mes ressources, les soins d'un complaisant aussi maladroit?

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 19 oct. 1757.

Quelquefois la force du sens donne à ACHETER cette signification, sans qu'il soit besoin d'y joindre rien qui la détermine.

Et de là nous pouvons tirer des conséquences Qu'on n'acquiert point leurs cœurs sans de grandes

Qu'aucun pour nos beaux yeux n'est notre soupirant. Et qu'il faut acheter tous les soins qu'on nous rend. MOLIÈRE, le Misanthrope, III, 4.

Le bonheur est un bien que nous vend la nature; Il n'est point ici bas de moissons sans culture: Tout veut des soins sans doute et tout est acheté. VOLTAIRE, Discours sur l'homme, IV.

ACHETER, avec les constructions et les acceptions qui viennent d'ètre définies, a quelquefois remplacé élégamment d'autres verbes;

Par exemple Payer, comme on le voit dans ces vers fort anciens:

> Vous nos avés tréu (tribut) doné, Et nous l'avon bien acaté.... Et quant nous l'avon recéu. Vous le nous avés cher vendu. WACE, Roman de Brut, v. 6330.

Se ne fussiez au roy de France l'onnorée, La paour qu'a éne éussiez achetée. Adunis, Roman de Berte, p. 155.

Par exemple encore, Mériter.

Il a par trop de sang acheté leur colère. J. RACINE, Andromaçue, I, 2.

ACHETER, construit avec le pronom personnel, a la signification passive de Être acheté.

Nous avons ce vice, que nous n'estimons point ce qui croist chez nous; nous n'estimons qui ce qui s'achepte, ce qui couste, et s'apporte de dehors.

CHARRON, De la Sagesse, II, 3.

La domination ne s'achète qu'au prix d'une infinité de servitudes.

NICOLE, Essais de morale, 1er traité, l. III, c. 13.

C'est un principe général que l'amour ne s'achète que par l'amour.

ROLLIN, Traité des Études, liv. VI, part. I, art. 4.

Le mérite qui en est l'unique ornement (de votre profession) est le seul bien qui ne s'achète point.

D'AGUESSRAU, Discours, III.

La paix ne peut pas s'acheter, parce que celui qui l'a vendue n'en est que plus en état de la faire acheter encore.

MONTESQUIRU, Grandeur des Romains, c. 18.

Le plaisir du repos s'achète par la fatigue.

Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie:

Si pour se plaindre et pour larmes jetter, On pouvoit rompre un malheur survenu, Les pleurs devroient au poids d'or s'acheter. MELIN DE SAINT-GELAIS, Épigrammes.

C'est la première loi des lois de la nature, Qu'ici bas un plaisir s'achète avec usure. Rotaou, les Sosies, II, 2.

On dit, dans un sens analogue, se faire acheter.

Les plaisirs qui se font acheter par des remords coûtent trop.

MASSILLON, Carême, Sermon sur l'enfant prodigue.

ACHETER, comme la plupart des verbes actifs, peut être pris absolument.

Il vouloit vendre, je voulois acheter, notre marché fut bientôt conclu.

LE SAGE, Guzman d'Alfarache, II, 5.

Ils étoient fâchés de tout ce qui la fâchoit, réjouis de tout ce qui la réjouissoit; avoit-elle un procès, ils disoient, nous plaidons: achetoit-elle, nous achetons.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. V.

Et partout achatent et vendent.

GODEFROY DE PARIS, Chron. métrique, v. 8247.

Maistre Francoys fut diligent
D'achapter, non pas de payer.
VILLON, la Repeue de Villon et de ses compaignons.

Habile en tous métiers, intrigante parfaite,

Qui prête, vend, revend, brocante, troque, achète.

REGNARD, le Joueur, V, 2.

ACHETER, par l'usage fréquent qu'on en a dù faire, a naturellement donné lieu a un grand nombre de proverbes et d'expressions proverbiales qui remontent quelquefois à une époque fort ancienne.

Tel est acheter chat en poche, pour Se laisser tromper, faute d'examen, sur la valeur de la chose que l'on acquiert:

Vous n'achetez pas un chat en poche.

Montaigne, Essais, I, 42.

Vous êtes-vous mis dans la tête, que Léonard de Pourceaugnac soit un homme à acheter chat en poche?

Molière, M. de Pourceaugnac, II, 7.

Et au même sens acheter chat en sac.

Il en avoit trop veu prendre au trebuchet, et il ne vouloit acheter chat en sac, voulant voir dedans et dehors. Montiuc, Commentaires, VII.

> Rutebuez dit que cil est yvres Quant il achate chat en sac. RUTEBEUF, la Lection d'ypocrisie. (Voir Œuvres, II, 72.)

Telles sont les maximes, les manières de parler contenues dans ces vieux textes que rapporte encore Sainte-Palaye:

Qui plus l'acate, millor l'a.

Ph. Mouskes, mss. p. 242.

Qui tant l'aime, tant l'achette.

Eust. Deschamps, Poés. mes. f. 426, col. 1.

D'autres que contiennent des recueils du XVI siècle :

Acheter par francs et vendre par escus.

J. LEBON, Adages ou proverbes françois.

Mieulx vault acheter qu'emprunter.

Gabr. Meurier, Thresor des sentences dorées.

D'autres encore recueillies par Cotgrave.

Il faut acheter maison faite, et femme à faire. A trop acheter n'y a que revendre. Qui bon l'achète, bon le boit.

Trop achète le miel qui sur espines le lèche.

Quelques-unes rapportées par des lexicographes plus modernes.

Qui achète ce qu'il ne peut, vend après ce qu'il ne veut. Être à quelqu'un à vendre et à acheter (d'autres disent et à engager).

Faire bien acheter, faire acheter bien cher à ses ennemis, sa vie, sa mort, etc.

Acheté, ée, participe.

Jouissez d'une gloire avec peine achetée.
Voltaire, Satires, les Cabales.

ACHETEUR, s. m. Autrefois achapteur, achateur, achateres, achateres, acateres, acaterres, acateur, achepteur, achetieres, achetierres. (Voyez le *Ġlossaire* de Saint Palaye et les exemples ci-après.)

Celui qui achète.

Employé absolument, ou construit avec la préposition de, il correspond au sens propre et aux sens figurés d'Acheter;

Au sens propre:

Se pluseur achatent ensemble les offices desus nommez, nous voulons que l'un des acheteurs face l'office pour tous les autres.

JOINVILLE, Histoire de saint Louis.

S'il avient que heritages soit vendus.. et li vendères s'en repent..... il ne pot fere le marcié nul, se ce n'est par la volenté de l'aceteur.

BEAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, XXVII, 8.

Quiconques veut être blaetiers, c'est à savoir venderes de blé, et de toutes autres manières de grain.... et achatères à Paris, estre le puet franchement par paiant le tonlieu et la droiture que chascuns grains doit.

Se aucun hom a vendu son blé ou son grain, quel que il soit, mesurer le puet, se li achateur le veut recevoir de sa main; mès, se li achateres veut, li mesureur juré le mesurront.

Est. Boilbau, le Livre des Métiers, part. I, tit. III et IV.

Paumée est sennesiance que l'en revest l'achateur par bonne soi de marchié.

Par ce ne perdra pas li acheterres son argent.

Li Livres de Jostice et de plet, I, 2; IV, 8.

Vraybis vous portez le minois non mie d'un achapteur de moutons, mais bien d'un coupeur de bourses.

RABELAIS, Pantagruel, IV, 6.

En somme, par là se rendra-il tel que Caton desire le père de famille : assavoir, plus vendeur, qu'achepteur. Olivier de Serres, Thédtre d'agriculture, I, 6.

L'empire, mis à l'encan par l'armée trouva un acheteur. Le jurisconsulte Didius Julianus hasarda ce hardi marché, et il lui en coûta la vie.

Bossurr, Discours sur l'histoire universelle, I, 10.

Cet acheteur de décisions théologiques s'excusait en protestant, qu'il n'avait jamais marchandé et que jamais il n'avait donné l'argent qu'après la signature.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 135.

Du matin jusqu'au soir, il ne voit qu'acheteurs.

Bounsault, le Mercure galant, II, 7.

Son livre aimé du ciel et chéri des lecteurs, Est souvent chez Barbin entouré d'acheteurs. Bolleau, Art poétique, I.

## Au sens figuré :

Jugurtha eut ordre de se retirer de l'Italie. Ce fut pour lors que, sortant de la ville et tournant plusieurs fois ses regards de ce côté, il dit que Rome n'attendoit pour se vendre qu'un acheteur, et qu'elle périroit s'il s'en trouvoit un.

ROLLIN, Histoire anc., liv. II, part. II, c. 2, art. 4.

Si j'oblige un autre homme en vue de m'acquérir des droits sur sa reconnoissance, je ne suis en cela qu'un marchand qui fait le commerce, et même qui ruse avec l'acheteur.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 4 oct. 1761.

Comme on dit acheter des prétentions, des procès, on appelle celui qui les achète, acheteur de droits litigieux.

On disait proverbialement:

Il y a plus de fols acheteurs que de fols vendeurs.

LOTSEL, Institut. contumières, liv. III, tit. 4.

ACHETEUR signifie aussi Celui qui a l'habitude et la passion d'acheter.

J'oubliois à vous dire que j'appréhende que vous ne soyez un trop grand acheteur de livres.

J. RACINE, Lettre à son fils, 24 juillet 1698.

Il a quelquefois, en ce sens, un féminin, c'est une grande acheteuse.

On trouve chez Nicot et Cotgrave: ACHETERESSE.

ACHAT, s. m. (Venu soit directement d'achapter, achater, vieilles formes d'ACHETER, soit des substantifs de la basse latinité dont il a été question plus haut Accapitum, accaptio, acaptamentum, etc., que l'on avait traduits par Acapte, accapte, acap, et dont est dérivé le mot encore subsistant ACABIT. Voyezce mot).

Autrefois acas, acat, achas, achate, achept, achet, achapt, etc. (Voyez le *Glossaire* de Sainte-Palaye et les exemples ci-après).

Rob. Estienne en 1549, Nicot en 1606, Monet en 1636, donnent encore ACHET.

Quelques unes de ces vieilles formes orthographiques d'ACHAT témoignent, comme celles d'ACHE-TER, de l'étymologie qui leur est commune.

C'est aussi par une application analogue à ce qui a été remarqué pour ACHETER (voy. p. 659, col. 1), que le substantif qui exprimait d'abord une redevance féodale, comme par exemple dans ce passage:

La terre le roy commença à amender.... si moulteplia tant et amenda, que les ventes, les saisinnes, les achas et les autres choses valoient à doubles que quand li Roy y prenoit devant.

Joinville, Histoire de saint Louis.

en est venu à signifier une Acquisition, une emplette faite à prix d'argent.

ACHAT est quelquefois employé absolument.

Se il avenoit que aucuns achetast, et un autre du lignage li demandast l'achat, et liosfrist les deniers à rendre que li achas li auroit cousté......

> Les Établissements de saint Louis, eu 1270, art. 155. (Voir Ordonn. des rois de Fr., t. I, p. 235.)

.... Le pain d'achapt est si mauvais que je n'en puis avaller une bouchée.

P. LARITEY, la Veuve, I, 2.

En fait d'achat, mon ami, qu'on présère toujours le beau et le bon un peu cher au médiocre moins coûteux.

Voltaires, Lettres, nov. 1757.

Pour rompre cet achat, où tu pousses si bien.

Molière, l'Étourdi, I, 10.

Un fol alloit criant par tous les carrefours Qu'il vendoit la sagesse, et les mortels crédules De courir à l'achat.

LA FONTAINE, Fables, IX, 8.

On le construit aussi très-souvent avec la préposition de.

N'ayant autre but que bien employer son argent en achat de marchandises.

Pierre Brion, Singularités et choses mémorables de divers pays estranges, I, 1.

Le peuple délivré de l'impôt qui se levait sur lui en frais de culte, en aumônes aux moines, en fètes, en pèlerinages, en achats de dispenses ou d'indulgences.

Gœrtz.... négocia l'achat de quelques vaisseaux, en acheta six en Bretagne avec des armes de toute espèce.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 127; Histoire de Charles XII, liv. VIII.

Je le connoissois, je l'avois vu venir souvent à la maison pour des achats de blé.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. IX.

De tout ce que la terre a produit qui eut âme Végétante et sensible, il n'est rien que la femme Ne surpasse en misère: il luy faut grand bien mettre En l'achapt d'un mary qui soit de son corps maistre. Ant. DU VERDIER, Les diverses leçons, liv. II, c. 7.

esclan

Et (nous) pourrions par un prompt achat de cette Empècher qu'un rival vous prévienne et vous brave. Molitan, l'Étourdi, 1, 2.

Il fondoit là-dessus l'achat d'une feuillette Du meilleur vin des environs.

LA FONTAINE, Fables, VII, II.

Faire achat, faire un achat, faire achat de, renoncer à l'achat, à un achat, etc., sont des locutions fort usitées et quelques-unes fort anciennes.

Se li hom demorant à Paris, veut avoir un sestier de

blé por son mengier en l'achat qui li talemalier haubaniers (sorte de boulangers) a fait, avoir le puet, se il ou ses commandemeus i vienent avant que le sac ou la banne soit close...

Est. Boileau, le Livre des Métiers, part. I, tit. I.

Il (le duc d'Orléans) craignoit d'être blâmé de faire un achat si considérable (le diamant le Régent), tandis qu'on avoit tant de peine à subvenir aux nécessités les plus pressantes.

SAINT-SIMON, Memoires, 1717, t. XV, c. 2.

Vive Dieu! monsieur Ambroise, il faut avouer que vous avez fait là un bon achat.

LE SAGE, Gil Blas, XI, 1.

Après cela M. de Climal parla de linge, et effectivement j'en avois besoin. Encore un autre achat que nous allâmes faire.

Marivaux, la Vie de Marianne, part. I.

Et gardés que nus qui l'achat N'i puisse faire bon achat.

Roman de la Rose, v. 13247.

.... Je vais te donner de quoi faire pour elle, L'achat de quelque bague ou telle bagatelle Que tu trouveras bon.

Et l'achat fait, ma bague est la marque choisie, Sur laquelle au premier il doit livrer Célie. Mollère, l'Étourdi, I, 6; II, 9.

Hispal fit achat d'un château.

LA FONTAINE, Contes, II, 14.

ACHAT signifie aussi la Chose achetée.

Veux-tu voir mon achat?

Nicor, Thresor de la langue francoise.

L'abbé Girard remarque toutefois, distinguant, dans ses synonymes, achat d'emplette, que l'un tient plus de l'action d'acheter, et que l'autre emporte avec lui une idée particulière de la chose achetée. Voilà pourquoi, selon lui les épithètes qualificatives se joignent avec grâce au dernier de ces mots; pourquoi l'on dit, par exemple, une emplette utile, une emplette de goût, ce qui ne conviendrait pas au mot achat.

En revanche, ajoute-t-il, ACHAT paraît être seul propre aux objets considérables, tels que des terres,

des fonds, des maisons, au lieu que le mot *emplette* ne s'applique qu'aux objets de moindre conséquence, ou aux choses d'usage et de service ordinaire, tels que des habits, des bijoux et autres de cette espèce.

Peut-être, est-il permis de marquer une différence analogue entre achat et acquisition, le premier se disant d'une manière très-générale, en parlant d'objets de toute valeur, grande ou petite, et le second s'employant exclusivement, sauf dans le langage ironique, lorsqu'il est question d'objets de quelque importance.

Achat passe louage était un proverbe du palais, tiré des coutumes de Namur. On entendait par là le Droit de l'acquéreur d'un immeuble à déposséder le locataire.

Au lieu d'achat, on a dit fort anciennement

Si que tout pert son achapture.

Roman de la Rose, v. 11368. (Cité par Sainte-Palaye.)

On trouve aussi, rapporté par D. Carpentier, supplément au Glossaire de Du Cange, sur le mot Achetum, et d'après lui par Sainte-Palaye, dans son Glossaire de l'ancienne langue françoise, un autre synonyme d'achat:

ACHETEMENT.

## ACHEVER, v. a.

Dans ce verbe l'e muet du radical se change en è ouvert et prend l'accent grave devant une syllabe muette: j'achève, j'achèverai, j'achèverais, etc.; il est muet lorsque cette syllabe finit par tout autre son : nous achevons, j'achevais, etc.

ACHEVER, comme notre vieux verbe chevir, est venu de chef. (Voyez ce mot.)

Autrefois achaiffer, achevir, achiever, achiever, achiever, akiever, archiever, etc. (Voyez le Dictionnaire de Borel, le Glossaire de Sainte-Palaye.) On a dit aussi eschever.

De chef, pris, comme en latin caput, au sens général de Fin, de bout, s'étaient formées des expressions dont quelques-unes, bien que vieillies, ont encore place dans nos dictionnaires, et qui, équivalant au verbe Achever, font comprendre l'origine de ce mot : Telles sont :

Traire à chef:

De tote trait-il bien à chef.

WACE, Roman de Rou, v. 10036.

Venir à chef:

Voyans qu'ils ne pouvoient venir à chef........... delaisserent ceste matière.

MONSTRELET, Chroniques, vol. I, c. 71.

N'en vendroie jamès à chief, Si sui-ge mors se ne l'achief, Ou s'autre por moi ne l'achieve. Roman de la Rose, v. 4221.

Mettre à chef:

Il pense mettre à chef quelque belle entreprise.

REGNIER, Satires, IX.

ACHEVER, c'est donc proprement Mettre à chef, à fin, finir ce qui a été commencé. Cette signification est rendue plus sensible par l'opposition des verbes Commencer, entreprendre, préparer, etc.

Qui oncques riens n'entreprint, riens n'acheva.

Faoissant, Chroniques, liv. II, c. 163

En un mot s'il y a quelque ouvrage qui ne puisse étre si bien achevé par aucun autre que par celui qui l'a commencé, c'est celui auquel je travaille.

DESCARTES, Discours de la méthode, VI.

Dieu prépare dès l'origine du monde, ce qu'il achèse à la fin des temps.

Bossurt....

Cette bouche entr'ouverte qui sembloit vouloir encore achever des paroles commencées.

FÉNELON, Télémaque, II.

Ses larmes (de St Augustin) coulèrent alors abondamment, et achevèrent ce que son discours avoit commencé. ROLLIN, Traité des études. Discours préliminaire.

Les évêques, plusieurs intendants, tout le conseil, lui persuadèrent que les soldats, en se montrant seulement, achèveraient ce que ses biensaits et les missions avaient commencé.

L'autre (projet de Léon X) était d'embellir Rome et d'achever cette basilique de Saint-Pierre commencée par Jules II et devenue en effet le plus beau monument d'architecture qu'aient jamais élevé les hommes.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 36; Annales de l'Empire, Maximilien, 1518.

Les esprits légers commencent beaucoup de choses sans en achever aucune.

GIRARD, Synonymes françois.

Le roi vit et ce misérable.....

A commencé le parricide,

Mais il ne l'a pas achevé.

MALMERBE, Ode, Que direz-vous races futures, 1606.

Si mon crime par là se peut enfin laver, J'ose tout entreprendre et puis tout achever, P. Cornelle, le Cid, V, 7.

Qui, moi? que remettant ma fille en d'autres bras, Ce que j'ai commencé je ne l'achère pas? J. RACINE, Iphigénie, III, 1.

Tout ce qu'il entreprit, je le sus achever
Voltaire, Sémiramis, III, 6.

L'astre des cieux, en commençant son cours, En l'achevant, contemplait nos amours. Le même, Contes en vers, les Trois manières.

Le sens originel et propre d'achever ressort encore, en beaucoup de cas, à l'actif par des régimes, au passif par des sujets, tels que les mots : Dessein, projet, entreprise, œuvre, ouvrage, besogne, affaire, reste, etc.

Ainsi, comme vous avez oui, fut ceste haulte et hardie emprinse achevée.

Ainsi fut ceste besongne achevée.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 23; 328.

Il (Louis XI) luy (au duc de Bourbon) print plusieurs places, et *eust achevé* le demourant n'eust esté le secours qui vint dé Bourgongne.

COMMYNES, Mémoires, I, 2.

Le bon chevalier qui taschoit d'achever son entreprise ne se reposa guères.

Le loyal Serviteur, c. 39.

Jésus Christ aura lors pleinement exécuté et acheré la

charge qui lui est commise, de conserver son Église et l'amener à salut.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. II, c. xvi, § 5.

Si les chevaux (du soleil) eussent voulu profiter de la pente du chemin, ils eussent achevé ce qui restoit du jour en moins d'un demi quart d'heure.

SCARBON, Roman comique, I, 1.

Où est donc ma fille et le médecin? — ils sont allés achever le reste du mariage.

Molikre, l'Amour médecin, III, 9.

A la croix, il (Jésus-Christ) regarde dans les prophéties ce qui lui restoit à faire; il l'achève, et dit enfin : » tout est consommé. »

Bossuat, Discours sur l'histoire universelle, II, 6.

Pour achever ces nobles projets, il n'y avoit que la durée de sa vie dont nous ne croyions pas devoir être en peine.

LE MÈME, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

Je n'achevai qu'avant-hier toutes mes affaires à Bourbilly.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 25 oct. 1673.

Deux hommes fort illustres travaillèrent à la liberté de Syracuse, Dion et Timoléon. Le premier en jeta les fondements et le second *acheva* entièrement ce grand ouvrage.

ROLLIM, Traité des études, liv. IV, 3º part., art. 1ºr. 4º morceau tiré de l'hist. grècque.

Tant de grands ouvrages, toujours interrompus par des guerres, allaient peut-être périr avec lui, avant d'avoir été achevés.

VOLTAIRE, Hist. de Charles XII, liv. V.

Enhardi par le succès, Solon acheva l'ouvrage de sa législation.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, Introduction, part. II, sect. 1.

Si je ne fusse en tel prison, Bien achevaisse ceste afere.

Fabl. et Cont. anc. Méon, I, 184.

Car trop sis grant présumpcion Quant onques mis m'entencion A si très-haute euvre achever. Roman de la Rose, v. 16422.

Le dessein en est pris, je le veux achever.

J. RACINE, Andromaque, III, 1.

ACHEVER se construit du reste avec des noms de toute sorte;

1° Avec des noms de chose ou ce qui en tient lieu dans la phrase :

Et sut grant dommage dont mort le print si tost comme en l'aage de xxviii ans; car, si longuement eust vescu, achevé eust de grans choses.

Quant l'empereur *eut achevé* son parler, soubdainement se leva ung bruyt fort merveilleux et estrange parmy ses almans.

Le loyal Serviteur, c. 4; 37.

Ce que j'ay à faire avant mourir, pour l'achever tout loisir me semble court, feust-ce d'une heure.

MONTAIGNE, Essais, I, 19.

Les Vestales vinrent aussi au-devant de l'armée avec des lettres de l'Empereur, qui ne demandoit qu'un jour pour *achever* le traité. Mais Antonius luy fit reponse, qu'il ne faloit plus parler d'accord.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Histoires, III, 11.

Sitost que j'eus acheve tout ce cours d'estudes, au bout duquel on a coustume d'estre reçu au rang des doctes, je changeai entièrement d'opinion.

DESCARTES, Discours de la méthode, 1.

Le théâtre changea de face si tost que Philippe le Bel eut achevé son personnage.

Mézeray, Histoire de France. Louis le Hutin, ann. 1314.

Les dictateurs se tiroient quelquefois de la charrue, qu'ils reprenoient quand l'expédition étoit achevée.

SAINT-ÉVERMONT, Réflexions sur les divers génies du peuple romain, C. 2.

Tarquin l'ancien, roi de Rome, après avoir subjugué une partie de la Toscane, et orné la ville de Rome par des ouvrages magnifiques, acheva son règne.

Il (Sésostris) eut soin de publier par des inscriptions, que ces grands ouvrages avoient été achevés sans fatiguer ses sujets.

BOSSUET, Discours sur l'histoire universelle, I, 7; III, 3.

Enfin il fallut finir les grands jours agréablement, et, après les avoir commencés par une mort illustre, les finir par un célèbre mariage, et achever ainsi la tragi-comédie. Ce fut sur M. de Vaurony que le sort tomba.

Flichier, Mémoires sur les grands jours de 1665.

Lorsque Télémaque acheva ce discours, il sentit que la douce persuasion avoit coulé de ses lèvres et avoit passé jusqu'au fond des cœurs.

FÉRELOS, Télémaque, XV.

Le roi voulut voir ce chef-d'œuvre (le Tartufe) avant | les choses, c'est qu'elles sont simples en elles-mêmes, même qu'il fût achevé.

La capitulation fut achevée, et cette armée entière fut faite prisonnière de guerre.

J'achevais mon nid, et j'ai bien peur d'en être chassé pour jamais.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 2; Histoire de Charles XII. liv. IV; Lettres, 24 juillet 1733.

Ceste bataille n'en ert mais destornée, Seinz hume mort ne poet estre achevée. Chanson de Roland, st. CCLX.

> Quant il orent tot acievé Et fait le mur et crénelé. WACE, Roman de Brut, v. 6314.

Chacun reste interdit l'œil et le bras levé, Le coup demeure en l'air et n'est point achevé. Rotrou, Antigone, I, 2.

Dérobons-nous, mon frère, à ces âmes cruelles Et laissons-les sans nous achever leurs querelles. P. CORNEILLE, Rodogune, III, 5.

Crainte pourtant de sinistre aventure, Allons chez nous achever l'entretien. Molière, Amphitryon, I, 2.

..... En achevant ces mots épouvantables Son ombre vers mon lit a paru se baisser. J. RACINE, Athalie, II, 5.

> Et le citadin de dire Achevons tout notre rot.

A peine il achevoit ces mots Que lui-même il sonna la charge, Fut le trompette et le héros.

Cent humides baisers achèvent ses adieux. LA FORTAINE, Fables, I, 9; II, 9; Adonis.

2º Avec des noms de nature abstraite ou métaphorique.

Vous en avez assez veu qui se sont bien trouvez de mourir, achevant par là de grandes miseres.

MONTAIGNE, Essais, I, 19.

Mourir, c'est achever le temps qui nous a été donné et que l'on ne nous redonnera jamais.

NICOLE, Essais de morale, De la mort.

Ce qui achève peut être notre impuissance à connoître | vous demande le secret.

que nous sommes composés de deux natures opposées. de divers genre, d'âme et de corps.

PASCAL, Pensées, part. I, art. VI.

Le chevalier de Grignan viendra demain, et retourne pour achever ses remèdes.

Mme de Sávigné, Lettres, 24 sept. 1677.

Entreprendre de jouer simplement, avec les espéranc communes, c'étoit le vrai moyen d'achever ma perte. PRÉVOST, Manon Lescaut, part. L.

Elle (la légion) eut encore de la cavalerie, des homme de trait et des frondeurs pour poursuivre les fuyards achever la victoire.

MONTESQUIRU, Grandeur des Romains, c. 2.

Tres toz ses faiz vont achever. WACE, Roman de Brut, v. 863o.

Icest message doi-je ben aciever. Ogier de Danemarche, v. 3580.

Il vient avec mon père achever ma ruine. MOLIÈRE, l'École des Femmes, V, 6.

Et qu'il n'est point de rois, s'ils sont dignes de l'être Qui, sur le trône assis, n'enviassent peut-être Au-dessus de leur gloire un naufrage élevé, Que Rome et quarante ans ont à peine achevé.

Je tremble qu'Athalie, à ne vous rien cacher, Vous même, de l'autel vous faisant arracher N'achève enfin sur vous ses vengeances funestes. J. RACINE, Mithridate, II, 4; Athalie, I, 1.

Ton roi, jeune Biron, t'arrache à ces soldats Dont les coups redoublés achevaient ton trépas. VOLTAIRE, la Henriade, VIII.

Ah! madame, empêchez qu'on n'achève le crime. LE MEME, Mérope, III, 4.

Achever un livre est susceptible de deux sens. Cel peut signifier en Mener à fin la composition.

Mes livres, qui m'avoient été envoyés depuis peu, m fournirent les movens d'achever cet ouvrage.

J.-J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, liv. xII.

Cela peut signifier encore en Terminer la lectun

Mon fils, comme je vous ai dit, m'a laissé dans le milit de Cléopâtre, et je l'achève; cela est d'une solie dont. Nous achevons le Tasse avec plaisir. Mme DE Savigna, Lettres, 8 et 12 juillet 1671.

Il en est de même de cette autre expression achever une lettre.

C'est quelquefois l'Écrire jusqu'au bout :

J'achèverai cette lettre quand il plaira à Dieu. Mme De Sévigné, Lettres, 15 avril 1671.

Je vous laisse et je vais achever notre lettre. PALAPRAT, la Prude, III, 3.

C'est quelquefois aussi la Lire entièrement.

J'ai autant de peine à quitter cette ennuyeuse lettre que vous en aurez à l'achever.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 18 août 1756.

Nous en sommes à la lettre de Valville que je lisois, et que j'achevai malgré les soupirs qui me suffoquoient. MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. VIII.

Achever une histoire veut dire en Terminer le récit.

La jeune Iris à peine achevoit cette histoire Et ses sœurs avouoient qu'un chemin à la gloire, C'est l'amour.

LA FONTAINE, les Filles de Minée.

Achever une pièce se dit en parlant non-seulement de l'auteur qui finit de l'écrire, mais aussi des comédiens qui en poursuivent jusqu'au bout la représentation.

Les comédiens l'avoient trouvée froide et ennuyeuse (la comédie); ils avoient même jugé qu'on ne l'achèveroit pas. LE SAGE, Gil Blas, III, 12.

Achever le jour à faire une chose veut dire Y consacrer le reste de la journée.

... Sans vouloir ici achever le jour à vous marquer seuement ses autres exploits.....

Bossurt, Oraison funèbre du prince de Condé.

Achever les beaux jours, le beau temps, c'est Jouir je ce qui en reste.

vence, pour vous dire que je revins ici (à Livry) dimanche, afin d'achever le beau temps et de se reposer.

Je suis venue ici achever les beaux jours, et dire adieu aux feuilles.

Mme de Sévigné, Lettres, 7 octobre 1676; 5 novembre 1677.

Achever ses jours, sa carrière, etc., c'est Finir sa vie.

Quand vous aurez achevé le cours de votre vie, un des fils que je ferai naître de votre sang bâtira le temple, et j'affermirai son trône à jamais.

Bossurt, Politique tirée de l'Écriture, liv. IX, art. 4.

Il vit l'éternité s'approcher, et il redoubla ses forces pour achever ce qui restoit à fournir de sa carrière.

FLÉCHIER, Oraison funèbre de M. de Lamoignon.

Il est temps d'achever Des jours que sans horreur je ne puis conserver. VOLTAIRE, l'Orphelin de la Chine, V, 1.

Achever sa journée, son année, est pris, poétiquement, au même sens dans ces vers :

Je ne suis qu'au printemps, je veux voir la moisson. Et comme le soleil, de saison en saison,

Je veux achever mon année :

Brillante sur ma tige et l'honneur du jardin, Je n'ai vu luire encor que les seux du matin,

Je veux achever ma journée.

A. CHÉNIER, la Jeune Captive.

Ce sens se retrouve encore, mais avec l'idée accessoire de malheur, dans les expressions que donnent les vers suivants:

Puisqu'en un même jour l'ardeur d'un même zèle Achève le destin de son amant et d'elle.

P. CORNELLE, Horace, V, 3.

Hécube près d'Ulysse acheva sa misère. J. RACINE, Andromaque, I, 2.

Il venait dans mes bras d'achever sa misère. VOLTAIRE, Zaire, V, 10.

ACHEVER n'exprime pas toujours simplement l'idée Je vous écris un peu à l'avance, comme on dit en Pro- de mettre sin à une chose, mais de la Conduire à sa

perfection, à son plus haut degré, soit en bien, soit en mal.

Tant s'en faut que cela soit contre la gloire de J.-C., que c'est le dernier trait qui l'achève.

Pascal, Pensées, part. II, art. xII, § 5.

La nature ne manque pas de faire naître dans tous les pays des esprits et des courages; mais qui lui aide a les former? Ce qui les forme, ce qui les achève, ce sont des sentiments forts et de nobles impressions qui se répandent dans tous les esprits et passent insensiblement de l'un à l'autre.

BOSSURT, Discours sur l'histoire universelle, III, 6.

Il n'y a que la vue de la sagesse éternelle qui donne l'être aux esprits, qui puisse pour ainsi dire les achever et leur donner la dernière perfection dont ils sont capables. MALEBRANCEE, Recherche de la vérité, préface.

Pour achever l'agrement de mon voyage, Hélène ne vient pas avec moi.

ME DE SÉVIGNÉ, Lettres, 6 septembre 1675.

Un homme d'esprit n'est point jaloux d'un statuaire qui vient d'achever une belle figure.

La Bruyère, Caractères, c. 2.

J'achève ta pensée. — Je l'achèverois bien moi-même, si j'en avois envie.

MARIVAUX, le Jeu de l'Amour et du Hasard, II, 9.

On fait une tragédie, ma chère nièce, en trois semaines; il n'y a rien de plus aisé, mais en trois semaines on ne l'achève pas.

VOLTAIRE, Lettres, 11 juin 1761.

Ces petits prodiges de l'enfance.... souvent dans l'âge mûr sont à peine des hommes ordinaires; esprits nés avant terme, que la nature s'épuise à faire éclore, et renonce à faire croître, comme si elle ne se sentoit pas la force de les achever.

D'ALEMBERT, Éloge de Despréaux.

Sa grâce est en sa main, c'est à lui d'y rêver.

— Faites-la tout entière. — Il la peut achever.

P. Cornelle, Polyeucte, III, 3.

Voilà le vrai moyen d'achever son destin, Il ne lui manque plus que de mourir, enfin, Pour le couronnement de toutes ses sottises. Molière, l'Étourdi, V, 11.

Il vit pour achever le malheur de Zamore.

Voltaire, Alzire, V, 4.

ACHEVER s'est dit en ce sens des sentiments eux mèmes.

Il n'y a rien de suivi dans les conseils de ces nation sauvages et mal cultivées : si la nature y commence sou vent de beaux sentiments; elle ne les achève jamais.

Bossuet, Discour's sur l'histoire universelle, III, 3.

Pour achever le chagrin de cette déesse, Psyché arriv avec un paquet de laine aussi pesant qu'elle.

LA FONTAINE, Psyché.

Amor et bonne espérance
De ma grant joie achiever
M'a donné force et puissance
Et volonté de chanter.

Anc. poés. fr. mss. avant 1300, t. II, p. 804 (cité par Sainte
Palaye).

On comprend comment, en certains cas, ACHEVER a pu équivaloir à Accomplir.

Ils avoient accompli et achevé leur desir à l'aide de Dieu, tout à leur plaisir.

Je y vueil envoyer le çueur en lieu du corps pour mon 'veu achever.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 22; 47.

Ou bien encore à Compléter.

Nous entrions cependant dans une autre galerie qui achève le tour du cloître (des Jacobins).

FLÉCHIER, Mémoires sur les grands jours de 1665.

J'ai, continue-t-il, une sensible affliction et qui m'obligera de renoncer aux estampes pour le reste de mes jours. J'ai tout Calot, hormis une seule, qui n'est pas à la vérité de ses bons ouvrages, au contraire, c'est un des moindres, mais qui m'achèveroit Calot.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 13.

Achever, avec des noms de personnes pour régimes, a des significations très-diverses.

Achever une personne, c'est quelquefois la Faire arriver au degré de perfection qu'elle peut atteindre.

L'étude commence un honnète homme, et le commerce du monde l'achève.

SAINT-ÉVREMONT (cité par Furctière).

Il me représenta que c'étoit une chose absolument nécessaire pour achever un joli homme.

LE SAGE, Gil Blas, III, 5.

J'en ai fait (de Valogne) un petit Paris pour la belle jeunesse que j'y attire.—Comment un petit Paris? Savezvous bien qu'il faut trois mois de Valogne pour achever un homme de cour.

Le même, Turcaret, V, 7.

Ou bien c'est la Rendre entièrement mauvaise.

Il ne vous manquoit plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point, et voilà le comble des abominations.

MOLIÈRE, le Festin de Pierre, V, 2.

Achever une personne, c'est le plus souvent lorsqu'elle est blessée, ou fort malade, lui Porter le coup mortel, amener sa mort.

Adoncques.... commençarent esgorgeter et achever ceulx qu'avoit desja meurtris.

RABELAIS, Gargantua, I, 27.

• C. Fimbria s'estant frappé trop foiblement, impetra de son valet de l'achever.

MONTAIGNE, Essais, II, 13.

Si un homme est blessé a la mort, où ny aye aucun remede et n'y reste qu'un languir très-douloureux, c'est œuvre de charité de l'achever, mais qui seroit puny par justice.

CHARRON, De la Sagesse, I, 4.

Le commandant se jetta du haut des tours en bas, où le général le fit achever en sa présence.

LA ROCHEFOUCAULD, Mémoires.

Lorsqu'un loup est grièvement blessé, les autres le suivent au sang pour l'achever.

Burron, Histoire naturelle. Quadrupèdes; le Loup.

Je me sentois mourant; j'ai peine à comprendre comment cette extravagance ne m'acheva pas.

J.-J. ROUSSEAU, Confessions, part. II, liv. x1.

Dans l'exemple suivant, ACHEVER, employé de même, a simplement, comme quelquefois en latin conficere, le sens de Tuer, sans qu'il s'agisse d'une personne déjà blessée.

Près d'être enfermé d'eux sa fuite l'a sauvé,

— Et nos soldats trahis ne l'ont pas achevé.

P. Connelle, Horace, III, 6.

ACHEVER est employé d'une manière analogue dans le passage suivant :

L'Espagne... ne savoit pas que le prince qui lui fit perdre tant de ses vieux régiments à la journée de Rocroy en devoit achever les restes dans les plaines de Lens.

Bossuer, Oraison funèbre du prince de Condé.

Achever une personne, c'est encore figurément et familièrement Consommer sa ruine, sa perte, sa défaite, ajouter, autant qu'il est possible, à son malheur, à son affliction, à son embarras, à son ennui, à son mécontentement, à son ridicule, etc...

Vous vous plaignez de ce qu'il me reste un peu de conscience, de ce que je ne vous achève pas, apres vous avoir accablé.

BALZAC, Lettres, XIX, 24.

Notre maison de Paris m'assomme encore tous les jours et Livry m'achève.

Tant y a, je n'en puis plus, et pour m'achever, voilà un homme que j'avois envoyé chez le chevalier de Grignan, qui me dit qu'il est extraordinairement mal.

Mme DE Sévigné, Lettres, 26 mars 1671; 29 janvier 1672.

Boisrobert pour achever Costar, se mit à lire cette lettre dont j'ai parlé dans son historiette.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, Costar.

Hé! Monsieur, achevez-moi, que je vous aye encore cette obligation-là.

DUFRESHY, le Chevalier joueur, V, 7.

Non, sa fierté se meurt; je ne la quitte pas que je ne l'aye achevée.

MARIVAUX, la Méprise, sc. 2.

Oh! oui : point de quartier. Il faut l'achever, pendant qu'elle est étourdie.

LE MEME, les Fausses confidences, III, 1.

Il est certain qu'on m'a voulu perdre en France, après m'avoir perdu en Prusse, et qu'on a engagé ces coquins de libraires de Berlin et de La Haye à imprimer un aucien manuscrit informe pour m'achever.

VOLTAIRE, Lettres, 7 février 1754.

Tandis que dans un coin en grondant je m'essuie, Souvent, pour m'achever, il survient une pluie. BOILEAU, Satires, VI.

Dites, pour l'achever, du mal de la maison.

GRESSET, le Méchant, III, 9.

On peut joindre à ces exemples le suivant, où il s'agit de la raison personnifiée:

.... Il faut donc l'achever, et après avoir examiné toutes ses puissances dans leurs effets, reconnaissons-les en elles-mêmes. Voyons si elle a quelques forces et quelques prises capables de saisir la vérité.

PASCAL, Pensées. Voy. des Pensées de Pascal, p. 302.

Dans un sens plus particulier, achever une personne veut dire l'Enivrer complétement.

Il ne falloit plus que cette santé pour l'achever.

FURRTIÈRE, Dictionnaire.

A cette manière de parler se rapporte l'expression proverbiale achever de peindre, c'est-à-dire Mettre le dernier trait à la disgrâce d'une personne.

Ce seroyt pour m'achever de paindre.

RABBLAIS, Pantagruel, III, 9.

Il ne nous manque plus que cela pour nous achever de peindre.

VOLTAIRE, Lettres, 13 février 1773.

Achever de peindre est pris en bonne part au sens de Perfectionner dans cet autre passage :

Je le menai, l'autre jour (Langheac), à Mademoiselle, qui le trouva fort à son gré; il a naturellement de l'esprit et un esprit naturel; nous l'avons cultivé, c'est à la cour et au monde de l'achever de peindre.

Bussy-Rabutin, Lettres, 22 juillet 1690.

Dans l'exemple suivant, au lieu de la locution m'achever de peindre, on trouve achever de me peindre.

Pour achever de me peindre, il m'est arrivé l'un des plus extrêmes malheurs que je pouvois craindre.

> HENRI IV, Lettres, 10 mars 1588 (Voir Lettres missives de Henri IV, t. II, p. 343).

Achever une personne peut être pris en bonne part et signifier Mettre le comble à sa joie, à sa reconnaissance, à son admiration, à son amour, etc.

M. le Prince alla jusque dans la chambre de Vatel et lui dit : Vatel, tout va bien; rien n'étoit si beau que le souper du roi. Il répondit : Monseigneur, votre bonté m'achève; je sais que le rôti a manqué à deux tables.

Mme de Sévigné, Lettres, 26 avril 1671.

Ah! je ne pensois pas que M. Tibaudier fût poëte, et voilà, pour m'achever, que ces deux petits versets-là!

Molière, la Comtesse d'Escarbagnas, sc. 16.

La jolie figure! disois-je en moi-même. Peste! il faudroit cela pour m'achever.

LE SAGE, Gil Blas, III, 5.

Achever se construit fréquemment, au moyen de la préposition de, avec un autre verbe à l'infinitif, et signifie Mettre à fin, finir quelque action.

Il (Louis XIII) demeura six semaines et davantage, mourant tous les jours sans pouvoir acheeer de mourir.

Mme de Motteville, Mémoires, année 1643.

En ces temps, Rome, toujours ennemie du christianisme, fit un dernier effort pour l'éteindre et achera de l'établir.

BOSSURT, Discours sur l'histoire universelle, I, 10.

On croit faire grâce à des malheureux quand on n'a-chève pas de les opprimer.

Flécuire, Oraison sunèbre de madame de Montausier.

Vous dites que les dieux ne sont pas encore las de vous persécuter, et moi je dis qu'ils n'ont pas encore acheré de vous instruire.

FÉNELON, Télémaque, IX.

Si je pouvois être ici huit jours, madame de Lavardin et ses soins achèveroient de me guérir.

Mme DE Sevigne, Lettres, 18 mars 1676.

Il ne s'attache à aucun des mets qu'il n'ait acheve d'essayer de tous.

Quelques-uns achèvent de se corrompre par de long voyages, et perdent le peu de religion qui leur restoit. La Bruyère, Caractères, e. 11; 16.

Quel avilissement pour nous.... si, dans ces chaire mêmes destinées à instruire et à corriger les grands, sos

leur donnons de fausses louanges qui achèvent de les séduire!

Massillon, Petit Carême. Tentations des grands.

De là cette négligence à s'instruire des faits qui doivent servir de matière aux décisions de la justice, cette hardiesse d'expliquer ce qu'on ne sait pas, et de n'achever d'apprendre sa cause qu'en achevant de la plaider.

D'AGUESSEAU, Discours, III.

Ce que je ne disois qu'imparfaitement, ils achevoient de le penser et de l'exprimer pour moi.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. IV.

Si le génie des langues commence à se former d'après celui des peuples, il n'achève de se développer que par le secours des grands écrivains.

> CONDITALAC, Essai sur l'origine des connoissances humaines, He part. sect. 1, c. 15.

On fait tout pour ceux qu'on veut gagner ou achever d'engager, et rien pour ceux dont on est sûr.

Ductos, Considérations sur les mœurs, c. 7.

Je vis au jour la journée, sans souci du lendemain, ou plutôt j'achève de vivre avec plus de lenteur que je n'avois compté.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 26 août 1764.

Achevons de mourir en lui disant adieu. P. CORNEILLE, Polyeucte, II, 1.

L'amour achèveroit de sortir de mon cœur.

Vérité que j'implore achève de descendre. J. RACINE, Andromaque, I, 1; Esther, III, 4.

Achève, achève, ami, de m'ouvrir ton secret. LA FOSSE, Manlius, II, 1.

J'achère de brocher une pièce en six actes. Pinon, la Métromanie, I, 4.

N'étant déjà plus marbre et pas encore amante, Entr'ouvrant par degrés ses paupières au jour, Pour achever de vivre elle attendait l'amour.

DELILLE, l'Imagination, II.

Dans des passages tels que les suivants, par un tour qui a vieilli, acheven, outre le régime indirect qu'il reçoit au moyen de la préposition de, a encore un régime direct, le pronom personnel.

tre m'a faictes, j'estois du tout affoibly par la profusion de mon sang, elle essayoit de m'achever de tuer.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, I, 5.

Paulus estoit assis aupres d'une roche, attendant que quelqu'un des ennemis vinst l'achever de tuer.

ANYOT, trad. de Plutarque. Vie de Fabius Maximus, c. 33.

Il (Racan) apprit que celuy qui l'acheea de se resoudre (à se confesser avant de mourir) fut Yvrande, gentilhomme qui avoit esté nourry page de la grande ecurie, et qui estoit son escolier en poésie, aussi bien que Racan. RACAN, Vie de Malherbe.

Mademoiselle de Rohan, qui étoit déjà affoiblie par elle-même, se laissa achever de vaincre.

Mme de Motteville, Mémoires, année 1645.

ACHEVER se construit fréquemment avec le pronom personnel et se dit, passivement, de ce qui va vers sa fin, de ce qui arrive à son terme, ou, par analogie avec une acception expliquée plus haut, de ce qui atteint à son comble, à sa perfection, de ce qui se complète, etc.

Mais enfin ma patience s'est achevée, et je ne puis différer plus longtemps à vous supplier très-humblement de me tirer de peine.

Voiture, Lettres, LX, 25 août 1634.

Nous voyons la folie toute formée dans nous-mêmes, sans que nous sachions à quoi il tient qu'elle ne s'achève par un entier renversement de notre esprit.

NICOLE, Essais de morale.

Ils devroient penser au contraire que la mort n'a pas un être distinct qui la sépare de la vie, mais qu'elle n'est autre chose sinon une vie qui s'achève.

Enfin le temple s'achève.

Bossurt, Sermons, Sur l'impénitence finale; Discours sur l'histoire universelle, II, 11.

Il n'y a point au monde un si pénible métier que celui de se faire un grand nom : la vie s'achève que l'on a à peine ébauché son ouvrage.

I. BRUYÈRE, Caractères, C. 2.

Le livre s'achève à la hâte; on l'envoie à Rome.

Le roi de Suède ne souffrit pas que l'art des ministres Toutesfois quand elle a cogneu que, des plaves que l'aul- | traînât les négociations en longueur : il voulut que le traité s'achevát aussi rapidement qu'il était descendu en Zélande.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 128; Hist. de Charles XII, liv. II.

Il vint à reparler dessus le bruit qui court De la reine, du roi, des princes, de la cour, Que Paris est bien grand, que le Pont-Neuf s'achève. REGNIER, Satires, VIII.

Un grand destin commence, un grand destin s'achère, L'Empire est prêt à choir et la France s'élève. P. Cornelle, Attila, I, 2.

Et je sens là dedans qu'il faudra que je crève Si de mon triste sort la disgrace s'achève. Moulent, l'École des Femmes, IV, 1.

Ou plutôt leur hymen me servira de loi; S'il s'achève, il sussit.

J. RACINE, Iphigénie, II, 1.

S'ACHEVER se dit quelquesois des personnes pour Se perdre entièrement.

Plus il voit madame, plus il s'achève.

Marivaux, les Fausses confidences, I, 14.

Achever, par une ellipse facile à suppléer, est souvent employé absolument.

Bienheureuse franchise, qui m'a conduit si loin. Qu'elle acheve! J'essaye à n'avoir expres besoin de nul.

Montaione, Essais, III, 9.

Cet homme avoit commencé à bâtir, mais il n'a pu achever.

LE MAITRE DE SACY, trad. de l'Évangile de St Luc, c. XIV.

Touchez-moi l'épée de quarte, et achevez de même.

Molitar, le Bourgeois gentilhomme, II, 2.

Le vieux Caderousse s'étoit ruiné à ne rien faire; son fils et sa fille avoient achevé à jouer.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XII, c. 8.

De l'ardeur pour entreprendre, du courage pour exécuter, de la constance pour achever.

Burron, Réponse à M. de la Condamine.

Il me prenoit des palpitations en songeant combien j'allois être jolie; la main me trembloit à chaque épingle que j'attachois; je me hâtois d'achever, sans rien précipiter pourtant; je ne voulois rien laisser d'imparfait.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. I.

Si j'avais voulu limer, polir, achever avant d'avoir consulté, j'aurais attendu un an.

VOLTAIRE, Lettres, 14 septembre 1761.

....... Nul n'achièse

Ne ne met nule chose à fin.

Godevaou de Paris, Chron. métrique, v. 1619.

Morir vueil ou achever.

Anc. poés. fr. mss. avant 1300, t. IV, p. 1580 (cité par Sainte-Palaye).

Achève et prends ma vie après un tel affront.

Comme notre héros se sent près d'achever,

C'est peu pour lui de vaincre, il veut encor braver.

Achevez, achevez, faites le roi, madame.

P. Cornelle, le Cid, I, 3; Horace, IV, 4; Don Sanche d'Aragon, I, 3.

L'honneur, ô Mascarille, est une belle chose!

A tes nobles travaux ne fais aucune pause,

Et quoiqu'un maître ait fait pour te faire enrager,

Achève pour ta gloire, et non pour l'obliger.

Mollère, l'Étourdi, III, r.

Le sacristain achève en deux coups de rabot, Et le pupitre enfin tourne sur son pivot.

BOILBAU, le Lutrin, III.

Je veux perdre un rival; qui me retient le bras? Je le veux, je le puis, et je n'achève pas. L. RACINE, la Religion, L

Parle, achève, ô mon Dieu! ce sont là de tes coups.

Voltaire, Zaire, II, 3.

ACHEVER s'emploie sous cette forme, non-seulement au sujet des actes, mais aussi des discours.

... Il a patience neantmoins, et attend jusques à ce que celuy qui parle ait achevé.

AMYOT, trad. de Plutarque, OEuvres morales, Comment il fasit ouir, VI.

Idoménée tremblant n'ose lui demander qu'il achère.

Férelon, Télémaque, VIII.

Va, ma fille, me dit madame de Miran, achève et me t'arrête point là-dessus. Non, ma mère, repris-je, laissez-moi dire tout.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. IV.

A peine ai-je achevé que chacun renouvelle. Par un noble serment, le vœu d'être fidèle. P. Corrette, Ciera, I, 2. Sa vertu, dites-vous? — Quoi? que murmures-tu? Achève, explique-toi sur ce mot de vertu.

...... Mais de grâce, achevez vitement:
Depuis longtemps j'écoute; il est bien raisonnable
Que je parle à mon tour...

Molière, l'Étourdi, III, 2; le Dépit amoureux, II, 7.

..... Achevez; dites : que vous en semble?

J. RAGDEZ, Athalie, IV, 2.

Comment?—vous m'entendez; quel besoin d'achever?

BOURSAULT, Ésope à la ville, III, 1.

..... Le maître du tonnerre

Eut à peine achevé que chacun applaudit.

LA FONTAINE, Fables, XI, 2.

C'est ainsi qu'achevait l'aveugle en soupirant.

A. CRÉMIER, Idylles, l'Aveugle.

ACHEVER s'est pris encore absolument, mais en un sens neutre, pour s'achever, par une ellipse qu'admettait, aux anciens temps de notre langue, l'emploi de la plupart des verbes actifs. (Voyez ABAISSER, ABATARDIR, ABATTRE, ABÎMER, etc.)

Tous ces petits affaires acheverent dans la mi-septembre.

Agr. D'Aubioné, Histoire universelle, t. II, liv. I, c. 17.

La vie d'ome tost achieve.

Fie de Ste Katerine, ms. de Sorb. chiff. Lx, col. 41 (cité par Sainte-Palaye).

ACHEVER, suivi ou non d'un régime direct, ou bien sous sa forme pronominale, peut se construire, au moyen de certaines prépositions, telles que à, sur, par, avec un régime indirect, lequel fait connaître le rapport de l'action achevée à quelque personne ou à quelque chose.

On dit donc achever à:

Le même conte qu'il a commencé de faire à quelqu'un, il l'achève à celui qui prend sa place.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 11.

Je vous achèverai le reste une autre fois.
P. Conneille, Rodogune, I, 1.

Soit: mais achève-moi du moins la confidence.

\*\*DUPRISHY, la Coquette de village, II, 1.

Achever sur :

Votre folie est prématurée; attendez du moins que le siècle s'achère sur votre race.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 6.

Et qui sur un époux fit son apprentissage
A bien pu sur un fils achever son ouvrage.

P. Correller, Rodogune, V. 4.

Heureux si sur son temple achevant ma vengeance, Je puis convaincre enfin sa haine d'impuissance. J. Racine, Athalie, III, 3.

### Achever par :

Leurs jours également sont pour moi dangereux; J'ai commencé par lui, j'achèverai par eux. P. Corneille, Rodogune, IV, 7.

ACHEVÉ, ÉE, participe.

Il se dit d'une chose Menée à fin, portée à son comble, entière, complète.

Ces parolles achevées, Pantagruel luy dit honorablement.

RABELAIS, Pantagruel, II, 18.

Après lequel discours achevé, il prit congé d'eux.

Amyor, trad. de Plutarque. Vie de Marius, c. 15.

L'hiver n'estoit pas encore bien achevé que je me remis à voyager.

DESCARTES, Discours de la méthode, III.

La nature nous tente continuellement; l'appétit concupiscible désire souvent; mais le péché n'est pas achevé, si la raison ne consent.

PASCAL, Pensées. Voyez des Pensées de Pascal, appendice, nº 2.

Ne dura mie un jor ne une hore achevée. Wacz, Roman de Rou, v. 2710.

Vous verrez par sa mort le désordre achevé.
P. Conneille, Héraclius, I, 3.

Ce bel exploit de guerre à nos yeux achevé. Mollère, l'Etourdi, II, 14.

...... Mais pour être approuvés

De semblables projets veulent être achevés.

J. RACINE, Mithridate, III, 1.

Il se dit aussi d'une personne Dont la ruine, la disgrâce, l'embarras, etc., sont complets, ou, lorsqu'il est pris en bonne part, à laquelle il ne manque plus rien d'heureux.

Je ne l'ai reçu chez moi que pour le ruiner; l'affaire est finie. — Mais êtes-vous sûre qu'il soit bien achevé?

Dancourt, les Fétes du Cours, sc. 2.

..... Hier au soir je revins de Poitiers, D'aujourd'hui seulement je produis mon visage, Et j'ai déjà querelle, amour et mariage. Pour un commencement, ce n'est pas mal trouvé. Vienne encore un procès et je suis achevé.

P. CORNEILLE, le Menteur, II, 10.

Quelquefois il se construit, comme ACHEVER, au moyen de la préposition de, avec un verbe à l'infinitif; il forme ainsi des locutions où ce verbe, sous forme active, est employé passivement.

Il y a trois semaines que je l'attens (un navire anglais); dans deux jours il sera achevé de charger et partira au premier vent.

VOITURE, Lettres, XLIII, 22 octobre 1633.

Le succès qu'elle eust (le Plutus, comédie d'Aristophane) fut si grand que les Athéniens, surpris et charmés de sa beauté, sans attendre qu'elle fût achevée de représenter, ordonnèrent que le nom d'Aristophane seroit écrit au-dessus des noms de tous ses rivaux.

M'10 LEFÈVEE (M'mo Dacier), trad. de Plutus, préface.

Ce fils (Rémond) étoit un petit homme qui n'étoit pas achevé de faire, et comme un biscuit manqué.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1719, t. XVII, c. 19.

La révision de ce grand ouvrage,... révision bien plus longue et plus pénible qu'une première façon, ne commença qu'en 1672, et il fut achevé d'imprimer en 1694.

D'OLIVET, Histoire de l'Académie françoise.

De là, la locution rappelée plus haut, achevé de peindre.

Regnard oppose plaisamment le sens et la lettre de cette expression, lorsqu'il fait dire par le valet du *Joueur*, au sujet de la dernière disgrâce de son maître amenée par la découverte d'un portrait mis en gage :

... Nous voilà bien achevés de peindre.

REGNARD, le Joueur, V, 6.

Achevé est aussi adjectif, et alors il signifie Accompli, parfait, qui a toutes les qualités de son genre.

Ce que je recognus en ceste ville (Cambray) d'estime et de remarque, fust la citadelle, des plus belles et des mieux achevées de la chrestienté.

MARGUERITE DE VALOIS, Mémoires, 1577.

O mon père! lui dis-je; voilà le passage le plus complet, et le principe le plus achevé de toute votre morale. PASCAL, Provinciales, IX.

Il arrive souvent que des choses se présentent plus achevées à notre esprit, qu'il ne les pourroit faire avec beaucoup d'art.

LA ROCHEFOUGAULD, Maximes, CI.

Vous m'avez quelquesois oui parler de l'intrépidité du premier président; elle ne parut jamais plus complète ni plus achevée qu'en ce rencontre.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, 1649.

Comme les vers de ma tragédie d'Horace ont quelque chose de plus net et de moins guindé pour les pensées que ceux du Cid, on peut dire que ceux de cette pièce (Cinna) ont quelque chose de plus achevé que ceux d'Horace

P. CORNEILLE, Examen de Cinna.

Dans le dessein que vous avez d'avoir un portrait achesé de la personne que vous aimez...

MOLIÈRE, le Sicilien, sc. 10.

La France le vit alors accompli par ces derniers traits et avec ce je ne sais quoi d'achevé que les malheurs sjoutent aux grandes vertus.

Bossurt, Oraison funèbre du prince de Conde.

S'il y a rien qui fasse voir ce qu'on a dit plusieurs fois, que les vers n'étoient jamais achevés, c'est sans doute cette lecture.

Pellisson, Histoire de l'Académie.

L'art y est si achevé (chez Démosthène) qu'il n'y paroit point.

Quoi! vous croyez que Démosthène et Cicéron ne savoient point par cœur ces harangues si achesées que noss avons d'eux.

FÉRELOR, Dialogues sur l'éloquence, I, II.

Je fis lire sa lettre à madame de Vins qui en fut ravie, ainsi que ses oncles; je vous dis que c'est une pièce achevée pour la naïveté.

Mme DE SÉVIGRÉ, Lettres, 8 novembre 1679.

Ce n'étoit pas, répondit-il, une beauté achesés; cepsdant on ne pouvoit la voir sans l'aimer.

LE SAGE, le Bachelier de Salemanque, c. IL

Cet ouvrage (une lampe d'or) est de Callimaque. Le travail en est si achevé qu'on y désire les grâces de la négligence. Barthélemy, Voyage d'Anacharsis, c. 12.

C'est là ce qui s'appelle un ouvrage achevé.

Bolleau, Satires, III.

Dans tous les exemples qui précèdent, achevé est pris en bonne part. Il peut se prendre soit en bonne, soit en mauvaise part, lorsque, le construisant avec un nom abstrait, on l'applique à quelque manière d'être physique ou morale dont on veut marquer le plus haut degré. On dit également une beauté achevée et une laideur achevée, une bonté achevée et une sottise achevée.

Comme l'a remarqué Bouhours, et comme l'établissent, malgré des assertions contraires, quelques exemples, Achevé, lorsqu'il s'agit des personnes, peut aussi être pris, soit en bonne part, soit, ce qui se rencontre plus ordinairement, en mauvaise part.

Au premier cas se rapportent les exemples suivants :

Les autres, ayant le génie poétique, expliqueroient l'Écriture avec le style et les figures de l'Écriture même, et ils seroient par là des prédicateurs achevés.

FineLon, Dialogues sur l'éloquence, III.

Accusant Platon d'être tombé en plusieurs endroits, il (Cécilius) parle de l'autre (Lysias) comme d'un auteur achevé et qui n'a point de défauts.

Botleau, trad. du Traité du sublime, c.26.

Ah! ma sœur, ils sont faits tous deux d'une manière Que mon âme... Ce sont deux princes achevés. Mondene, Psyché, I, 1.

Les exemples d'achevé appliqué adjectivement aux personnes dans un sens défavorable sont trèsfréquents.

Mais pour ces francs pécheurs, pécheurs endurcis, pécheurs sans mélange, pleins et achevés, l'enfer ne les tient pas.

PASCAL, Provinciales, IV.

Le mot de galante... n'est pas assez, celui de coquette achevée me semble propre à ce que nous voulons, et je m'en puis servir pour vous dire honnétement ce qu'elle est.

Molière, M. de Pourceaugnac, II,

Je ne veux pas qu'on dise dans le monde que la veuve de mon frère, la tante de ma fille, est une folle achevée. Dancourt, le Chevalier à la mode, II, 2.

P. Correlle, Pertharite, IV, 2.

Parbleu! je viens du Louvre où Cléonte, au levé, Madame, a bien paru ridicule achevé. Molière, le Misanthrope, II, 4.

Et moi, qui vous connois pour un fourbe achevé.

Boursault, Ésope à la cour, III, 3.

Car quel malheur qu'il fût si dépravé, N'étant encor qu'à la fleur de son âge, Et qu'il portât, sous un si beau plumage, La fière humeur d'un escroc achevé, L'air d'un payen, le cœur d'un réprouvé. GRESSET, Vert-Vert, IV.

Quelquefois on l'a employé, dans la même acception, sans y joindre de substantif.

Il n'en faut point douter, elles sont achevées.

Molière, les Précieuses ridicules, se. 4.

Le petit voyage qu'elle a fait à Paris la ramène dans Angoulème plus achevée qu'elle n'étoit. L'approche de l'air de la cour a donné à son ridicule de nouveaux agréments, et sa sottise ne fait que croître et embellir.

LE MÊME, la Comtesse d'Escarbagnas, sc. 1.

En termes de manége, un cheval achevé est un cheval Dressé.

Ce cheval n'est que commencé, mais celui-là est achevé. Cette cavale est entièrement achevée, car elle est bien dans la main et dans les talons.

RICBELET, Dictionnaire.

# ACHÈVEMENT, s. m.

Sainte-Palaye cite d'achèvement un ancien exemple, duquel on peut conclure, que primitivement ce mot a signifié Chose à achever, à finir, à exécuter, projet, entreprise, sens qu'a gardé le mot correspondant de la langue anglaise Achievement.

Nouveau desir et nouvel achevement lui vint au devant, ce fut de trouver la pucelle aux deux dragons.

Perceforest, vol. VI, c. 21.

ACHÈVEMENT, soit construit, au moyen de la préposition de, avec un autre substantif, soit employé absolument, marque, au propre, L'action d'achever, la fin, l'exécution entière, l'accomplissement d'une chose.

Jésus-Christ fut l'achèvement et la perfection des prophéties.

A. CHARTIER, l'Espérance.

Il ne me reste plus qu'à vous conjurer instamment de réunir vos forces pour l'achèvement d'un ouvrage auquel vous avez pris part, pour le faire finir promptement.

COLBERT à l'évêque de Viviers, 28 janvier 1666 (Voir Corresp. admin. sous Louis XIV, t. I, p. 212).

Les sauvages examinèrent avec une avide curiosité la manière dont nos grenadiers françois s'y prenoient pour donner à ces sortes d'ouvrages le degré d'achèvement qu'ils exigent.

Lettres édifiantes (cité par Féraud, Dict.).

Dix papes de suite contribuèrent, presque sans aucune interruption, à l'achèvement de la basilique de Saint-Pierre.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 121.

Ce sont toujours les besoins et les facultés du consommateur qui mettent le prix à la vente; mais le consommateur n'a pas toujours besoin de la chose fabriquée ou produite au moment de la récolte ou de l'achèvement des ouvrages.

TURGOT, Sur la formation des richesses, § LXVII.

Et pour l'achèvement d'une plus grande chose. Mairet, Sophonisbe, III, 1.

ACHÈVEMENT se dit figurément de la Perfection dont un ouvrage est susceptible.

Dans les ouvrages de l'art, c'est le travail et l'achèvement que l'on considère.

Boileau (cité par Richelet et Furetière).

Tous les connaisseurs vantent l'achèvement de ce tableau.

Dictionnaire de l'Académie, éd. de 1762.

L'union, les concerts et les tons des couleurs... Qui s'ont les grands essets, les sortes impostures, L'uchèvement de l'art et l'âme des figures. Mollère, la Gloire du Val-de-Grace.

ACHÈVEMENT, par analogie avec quelques sens

d'achever, a pu se dire, soit en bonne, soit en mauvaise part, du plus haut degré où puissent être portés un sentiment, une situation.

Ma fille je vous remercie plus de mille fois des trois lignes que vous m'avez écrites; elles m'ont donné l'achèvement d'une joie complète.

Mme de Sávigné, Lettres, 29 novembre 1671.

ACHÈVEMENT peut se dire de Ce qui sert, de œ qui contribue à terminer, à perfectionner, à compléter, un achèvement, des achèvements.

Je connois des gens d'esprit, et des plus savants en l'art poétique, qui m'imputent d'avoir négligé d'achever le Cid et quelques autres de mes poëmes, parce que je n'y conclus pas précisément le mariage des premiers acteurs et que je ne les envoie pas marier au sortir du théâtre; à quoi il est aisé de répondre, que le mariage n'est point un achèvement nécessaire pour la tragédie heureuse, ni même pour la comédie.

P. CORNEILLE, 1er discours sur le poème dramatique,

J'ai cru que pourvu que nous conservassions les effets de l'histoire, toutes les circonstances ou, comme je viens de les nommer, les achèvemens étoient en notre pouvoir. Le même, Examen de Rodogune.

ACHÈVEMENT est encore employé didactiquement, comme terme de poétique, dans cet autre passage, où on le distingue de dénouement.

Ce que nous appelons ici l'achèvement de l'action épique, est le dernier passage de l'agitation et du trouble au repos et à la tranquillité. Ainsi, il y a bien de la disserence entre le dénouement et l'achèvement. Celui-ci n'est que comme un point et comme un instant sans étendue et sans durée : mais le dénouement n'est pas sans longueur, puisqu'il comprend tout ce qui est après le nœud... Tout l'achèvement (de l'Énéide) est rensermé dans la mort de Turnus, parce qu'elle sait cesser l'action d'Énée.

LE P. LE Bossu, Traité du poème épique, II. 17.

Dans la poésie dramatique on appelle ainsi (achiement) la conclusion qui suit l'événement par lequel l'intrigue est dénouée... L'action des Horaces est finie au retour d'Horace le jeune, et même avant la scène avec Cimille. Cette scène et tout ce qui suit fait une seconde action, dépendante de la première, et qui en est l'achiement... Comme l'achèvement doit être terrible et manuel...

687

chant dans la tragédie, il doit être plaisant dans la comédie et d'une extrême vivacité. Pour peu qu'il soit lent, il est froid. C'est un défaut qu'on reproche à Molière.

MARMONTEL, Éléments de littérature, art. Achèvement.

On a dit, au lieu d'achèvement, Achevissance.

Armature de prudence, conduite louable, déduction prospère et glorieuse achevissance.

J. LE MAIRE DE BELGES, Illustrations de Gaule, 1.

Selon Sainte-Palaye, qui rapporte cet exemple, Glorieuse achevissance, personnage allégorique, est la dernière des douze dames dans Le colloque des douze dames, Mss. du R., n° 1490.

ACHEVEUR, s. m.

Celui qui achève.

Oublié de Rob. Estienne et de Nicot, ce substantif, fort inusité, est rapporté par Monet et par Sainte-Palaye.

Fut l'ung des preux... le mieulx aimé des pucelles, car ce fut leur Dieu, et de leurs desirs l'acheveur.

Perceforest, vol. V, c. 42.

Et luy qui estoit homme colere, en pensant à l'achevement de ceste oreille, donna, par fantaisie, plus de cent coups de dague à l'acheveur.

Bon. Des Périers, Nouvelles, XI.

D'ACHEVER et d'ACHÈVEMENT se sont formés le verbe parachever, le substantif parachèvement. (Voyez ces mots.)

ACHILLÉE, s. f. (du latin Achillea, ou Achilleis, ou Achilleos, et par ces mots d'Achilles, en grec 'Αγιλλεός.)

T. de botanique, genre de plantes à feuilles radiées et disposées en corymbes. Il est encore désigné par son nom latin dans les exemples suivants :

De là est venu que la gentiane a pris son nom de Gentius, roy des Illyriens, et la lysimachie de Lysimachus,

roy des Maccdoniens, et le scordium a esté appelé herbe mithridate, de Mithridate, roy de Pont et de Bithynie, l'achilleïa d'Achilles, le centaurium de Chiron le centaure, l'artemisia d'Artemisia, royne de Carie.

Ambr. Pané. Introd. à la vraye cognoissance de la chirurgie, Préface.

Venons donc à achillea, qui print le nom d'Achilles, disciple du centaure Chiron, lequel s'en servit premierement à guerir playes. Et de fait, on dit qu'avec ceste herbe, il guerit le prince Telephus... Mais pour venir au nom d'achillea, il y en a qui l'appellent penaces heraclion et sideritis achillea. Nos latins la nomment millefolia.

Du Piner, Trad. de Pline, Histoire nat., XXV, 5.

ACHOPPER, v. n. (du verbe simple CHOPPER, sur l'origine duquel on ne s'accorde pas. Voyez ce mot.)

Autrefois, achoper (voyez les dictionnaires d'Oudin et de Cotgrave), achouper, acouper, acouper, asouper, asoupper, assoper, assouper, eschoper, etc. (Voyez le supplément de D. Carpentier au Glossaire de Du Cange et le Glossaire de Sainte-Palaye.)

A quelques-unes de ces formes d'achopper correspond le bas-latin Assopire, dont Du Cange et D. Carpentier citent d'anciens exemples. Cependant, il n'a peut-être pas préexisté au mot français, luimême de date très-ancienne, et peut, au contraire, en avoir été tiré.

Comme chopper, autrefois sopper, souper, etc. (Voyez D. Carpentier, supplément au Glossaire de Du Cange), son composé achopper, mot rarement employé, a signifié au propre, Faire un faux pas en heurtant du pied, ou autrement contre quelque chose.

Le chevalier n'a pas mestier, se il se trouve en bataille à l'encontre de nous, que son cheval achoppe; car, s'il estoit pris, sa rançon seroit payée.

FROISSART, Chroniques, liv. IV, c. 18.

Pour l'eschoison (l'occasion) d'un treffouel (garde-feu) qu'il trouva, où il eschopa, il chey à terre.

Lettre de rémission de 1399; cité par D. Carpentier, supplément au Glossaire de Du Cange, au mot Asserta.

Ce mot était, à ce qu'il semble, plus fréquemment employé sous une forme pronominale. Ledit Jehan, qui portoit ledit faiz... en alant à son hostel... Il se assopa à aucune chose en la rue et chut en un fangaz.

Le suppliant rencontra une pierre ou mote, où il se asouppa et cuida cheoir.

Lettres de rémission de 1383 et de 1434; cité par D. Carpentier, suppl. au Gloss. de Du Cange, au mot Assorras.

A une perre s'acopa,
Si chiet (tombe) en la fosse tot plat.

Roman du Renart, v. 22958, cf. v. 21162.

Le même verbe est employé activement et passivement dans d'autres textes anciens, avec l'acception figurée d'Arrêter, d'interrompre, d'être arrêté, interrompu.

·La poursuitte de ceste affaire estoit demeurée achopée et interrompue.

Coutume de Haynault, Préambule. (Voir Cout. gén., t. II, p. 41.)

Si nous aloit si açoupant,
Et destourbant de nostre affaire...

Mirac. B. M. V. mss., lib. I; cité par D. Carpentier, suppl. au
Gloss. de Du Cange au mot Assoring.

Comme verbe neutre, il a signifié, figurément, Rencontrer une difficulté, et, par suite, tomber dans une erreur.

Mesme c'est le principal but des histoires de la Bible de monstrer que Dieu garde si soigneusement ses serviteurs, qu'il ne les laissera pas achopper à une pierre.

Nostre raison et intelligence est enveloppée en tant de manieres de foles resveries pour nous abuser, et est subjette à tant d'erreurs, et s'achoppe à tant d'empeschemens, et si souvent tombe en perplexité, qu'elle est bien loin de nous guider certainement.

CALVIN, Institution chrest., liv. 1, c. XVII, § 6; liv. II, c. II, § 25.

Il se trouve encore pris en ce sens dans une phrase de Pascal, où quelques éditeurs l'ont remplacé par choper, échouer.

L'infinité en petitesse est bien moins visible; les philosophes ont bien plutôt prétendu d'y arriver, et c'est là où tous ont achoppé.

PASCAL, Pensées. Voyez des Pensées de Pascal, p. 290.

Sage n'achoppe à tous chicots.

N'achopon au seuil de la porte.

J.-A. Bair, les Mimes, II, v. 369; 1093.

De même que de CHOPPER, on avait fait CHOPPE-MENT, donné comme peu usité dans les dictionnaires de Richelet, de Furetière, dans le dictionnaire de Trévoux, et rappelé plus tard dans le dictionnaire de Féraud, de même on a fait d'ACHOPPER, ACHOP-PEMENT.

## ACHOPPEMENT, s. m.

Autrefois assoupement, etc. (voyez les exemples ci-après), achopail (voyez le Glossaire de Roquefort).

ACHOPPEMENT a été employé au sens propre pour exprimer l'Action marquée par achopper de heurter du pied, ou autrement, contre quelque chose.

Comme icellui suppliant se fust assoupé ou aheurtié à un joene homme;... courroucié du delay et empeschement qu'il avoit eu pour cause dudit assoupement...

Lettre de rémission, de 1363; cité par D. Carpentier, suppl. au Gloss. de Du Conge, au mot Assorsas.

Hercule veut qu'on se remue,

Puis il aide les gens : regarde d'où provient

L'achoppement qui te retient,

Ote d'autour de chaque roue

Ce malheureux mortier, cette maudite boue.

LA FORTAIRE, Fables, VI, 18.

ACHOPPEMENT a été plus souvent employé su figuré, par exemple dans la phrase suivante, ca parlant de sons qui se heurtent et produisent un hiatus:

Les Italiens ont été obligés de se permettre cet achoppement de sons qui détruisent l'harmonie naturelle; ces hiatus, ces baillements que les Latins étaient soigneux d'éviter.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. A.

Par exemple encore dans des phrases telles que les suivantes où il s'agit de choses de l'ordre moral.

La Palice... a adverty... que ce voyage est un voyage d'achoppement.

LE CARDINAL DE RICHELIEU, Lettres, mars 1630 (Voir Lettres de Richelieu, t. III, p. 612).

Adele, fille de France, fut promise à Richard, second fils de Henry, duc de Guyenne, et dès lors baillée en garde au père, pour en avoir soin jusqu'à tant qu'elle fust en aage nubile. Ce lien de reconciliation fut un achopement de haine.

MEZERAY, Histoire de France, Louis VII, dit le Jeune, ann. 1171.

J'ai trop de vanité pour souhaiter que mes enfants fassent un jour une grande fortune. Je serois l'achoppement éternel de la flatterie, et je les mettrois dans l'embarras vingt fois par jour; ma mémoire seroit incommode, et mon ombre malheureuse tourmenteroit sans cesse les vivants.

Montesquieu, Son portrait par lui-même.

Un emploi figuré d'ACHOPPEMENT très-ordinaire est celui que présente la locution Pierre d'achoppement.

La phrase suivante fait comprendre comment cette locution, fort naturelle, s'est formée.

Et me souvient d'un mot italien entr'autres qui leur est comme une pierre à laquelle ils ont tous accoustumé de chopper.

H. ESTIENNE, 1" dial. du nouveau langage françois italianizé.

De là, Pierre d'achoppement et auparavant Pierre de choppement par lesquels on a traduit l'expression de l'écriture Lapis offensionis (Isa., VIII, 14; Paul., Rom. IX, 32, 33; Petr. 1 epist., 11, 8. Cf. Ps. CXC, 12; Ecclesiastic., XXVII, 29, XXXII, 25); ce qui a beaucoup contribué à la consacrer, à la répandre, non-seulement dans le style des écrivains ecclésiastiques, mais dans le langage ordinaire.

Pierre de choppement :

Ceste pierre a commence estre le chef de l'anglet, pierre de choppement, et pierre de tresbuchement à ceulx qui hurtent contre la parolle.

OLIVETAN, trad. de la 1e Épitre de St-Pierre, II, 8 (en 1535).

Helas! ce qui nous a esté donné pour un lien de concorde et de fraternelle amitié, est maintenant par nos pechez tourné en pierre de choppement et de scandale contre laquelle plusieurs en nos jours ont heurté si lourdement qu'ils en sont tresbuchez en la fosse d'heresie et d'infidelité.

AMYOT, Acte de grace après la communion, escrit pour le Roy.

Pierre d'achoppement.

Et il vous sera sanctuaire, mais il sera pierre d'achoppement et rocher de trebuschement aux deux maisons d'Israël.

Ils ont heurté contre la pierre d'achoppement. Je mets en Sion la pierre d'achoppement et la pierre de trebuschement.

Bible de Calvin, 1610 : Isaïe VIII, 14; St Paul, Épitre aux Romains, IX, 32-33.

Pierre d'achoppement peut se prendre en deux sens;

1º Occasion de faillir, de tomber dans l'erreur :

Il est de votre sagesse d'arracher de la terre des fleurs de lis ces maudites pierres d'achoppement et de scandale. Patru, Œuvres, VIIº Plaidoyer.

Il est dit qu'il doit être la pierre d'achoppement et de scandale.

Il sera une pierre d'achoppement à laquelle plusieurs beurteront.

PASCAL, Pensées, part. II, art. XI, § 2.

C'étoit un des caractères du Messie d'être tout ensemble.... une pierre fondamentale sur laquelle on doit s'appuyer, et une pierre d'achoppement et de scandale contre laquelle on se heurte et on se brisc.

Bossuer, II. Sermon, Sur la Nativité de Notre Seigneur,

Nous sommes les colonnes du sanctuaire, mais qui, renversées et dispersées dans les places publiques, deviennent des pierres d'achoppement aux passants.

Massillon, Discours, De l'excellence du sacerdoce.

Je sentois qu'une soubrette de cette espèce cût été pour moi dans une maison une terrible pierre d'achoppement. Le Sage, le Bachelier de Salamaque, 1'e part.

Ce panégyrique, où Bossuet trouvoit tant à déployer son rare talent pour la parole, a été plus d'une fois la pierre d'achoppement de beaucoup d'autres orateurs.

D'ALEMBERT, Eloge de Bosmet.

2º Obstacle, difficulté.

On vouloit encore, et ce fut la plus grande difficulté qui se rencontra, difficulté que d'Ossat appeloit la pierre d'achoppement, que cette absolution réhabilitât le Roi dans ses droits à la couronne, dont on le prétendoit déchu par les censures des Papes Sixte V et Grégoire XIV.

Trad. fr. de l'histoire de J. A. de Thou, liv. CXIII, ann. 1595.

L'ineffable et l'incompréhensible mystère de la grâce, aussi peu à portée de notre intelligence et de notre explication que celui de la Trinité, est devenu une pierre d'achoppement dans l'Église.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1709, t. VII, c. 36.

Cette seule *pierre d'achoppement* peut renverser tout l'édifice des fidèles.

VOLTAIRE, Lettres, 10 juin 1760

Je ne veux pas, en tout état de cause, risquer de servir de pierre d'achoppement au plus parfait rétablissement de la concorde,

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 24 mars 1768.

Le Lapis offensionis de l'Écriture est traduit par Rocher d'achoppement dans ce passage d'un ancien écrivain:

Quand Isaïe dit, que le Dieu des armées sera en pierre de scandale, et en rocher d'achoppement à la maison de Juda et d'Israel, sainct Paul declaire que cela a esté accompli en Jesus Christ.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. I, c. XIII, § 11.

ACHROMATIQUE, adj. des deux genres. (du grec Χρῶμα couleur, précédé de l'à privatif).

T. d'optique. Il se dit des instruments qui font voir les images des objets colorés exactement comme les objets mêmes, sans mélange de couleurs étrangères. Lunettes achromatiques.

Il seroit très-utile aujourd'hui de tailler des verres hyperboliques ou elliptiques, si l'on veut donner aux lunettes achromatiques toute la perfection dont elles sont susceptibles.

Burron, Hist. naturelle, Minéraux. Partie expérimentale.

ACHROMATISME, s. m. T. d'optique. Propriété ou effet des lunettes achromatiques. ACHRONIQUE, Voyez Acronyque.

ACIDE, adj. des deux genres (du latin Acidus.)
Qui a une saveur aigre.

Ce phlegme ou pituite est doux ou insipide et non salé ni acide.

Ambr. Pank, Introd. à la veaye cognoissance de la chirurgie, XX. 25.

Le principe acide qui se trouve dans l'argile peut être regardé comme une combinaison de la terre vitrescible avec le seu. l'air et l'eau.

Burron, Hist. naturelle. Epoques de la nature, III.

Ce que j'ai d'ît des odeurs doit s'appliquer aux saveurs, aussi peu déterminées dans leur nomenclature. Les expressions de douce, d'âpre, d'acide, ne les caractérisent point.

Bernardin de Saint-Pierre, Harmonies de la nature, I, Sur les saveurs.

Le fruit encore vert, la vigne encore acide.

A. Chérira, Idylles. Arcas et Palémon.

On dit substantivement l'Acide.

Le lait tourne facilement à l'acide.

J.-J. ROUSSEAU, Emile, I.

Les divers degrés de maturité de la plupart des fruits présentent successivement cinq saveurs, savoir : *l'acide*, le doux, le sucré, le vineux et l'amer.

Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature, X.

ACIDE se dit, en chimie, de ce qui jouit des propriétés physiques ou chimiques des acides. Liques acide, sel acide.

ACIDE, s. m.

Substance solide, liquide ou gazeuze, qui imprime sur la langue une saveur plus ou moins analogue à celle du vinaigre, et qui fait passer au rouge les couleurs bleues des végétaux. Acide végétal; acide animal; acide minéral; acide acétique, boracique, nitrique, sulfurique, carbonique, etc.

Son estomac faisoit fort mal ses fonctions, et l'on a vu, par la nature de son mal, que les acides très corrosifs qui dominoient dans sa constitution la ruinoient absolument.

FONTENELLE, Éloge de M. Carré.

Votre chimie fait toutes les opérations avec des acides, des alkalis et de la matière subtile : l'attraction domine jusque dans la chimie anglaise.

VOLTAIRE, Lettres philosophiques, XIV.

L'eau a saisi toutes les matières qu'elle pouvoit délayer et dissoudre; elle s'est combinée avec l'air, la terre et le feu pour former les acides, les sels, etc.

Burron, Hist. naturelle. Époques de la nature, III.

La science est une espèce d'acide qui dissout tous les métaux, excepté l'or.

J. DE MAISTRE, du Pape, IV, 2.

Dès qu'un certain acide en notre corps domine Tout fermente, tout boût, les esprits, les liqueurs. La Fortable, le Quinquina, II.

Les rochers sont dissous par un mordant acide.

Tromas, trad. de la Xe satire de Juvénal.

Ces alcalis féconds, ces acides, ces sels

Des trois règnes rivaux agents universels.

Delille, les Trois règnes, VII.

ACIDITÉ, s. f. (du latin Aciditas.) Qualité de ce qui est acide.

Le vinaigre mixtionné avec eau estanche merveilleusement la soif, par la vertu de sa froideur et son acidité.

Ambr. Paní, Introd. à la vraye cognoissance de la chirurgie, XXIV, 23.

Je vis sur ces arbrisseaux des fruits mûrs, j'eus la curiosité d'en goûter, et, leur trouvant une petite acidité très-agréable, je me mis à en manger pour me rafraîchir.

J.-J. ROUSSEAU, les Réveries du promeneur solitaire. VIIe promenade.

Ces mots acide et acidité sont recueillis par les lexicographes à partir de Cotgrave et de Danet. Les suivants: acidule, aciduler, acidulé, ée, paraissent plus tard dans les dictionnaires. Le dictionnaire de l'Académie, notamment, ne donne acidule qu'en 1762.

ACIDULE, adj. des deux genres (du latin Acidulus),

Qui est légèrement acide.

Eaux minérales acidules, liqueur acidule, Dictionnaire de l'Académie,

ACIDULER, v. a. (d'Acidule).

Rendre une substance légèrement acide, lui communiquer une saveur aigrelette, au moyen d'une petite quantité de quelque acide. Il faut aciduler les tisanes de ce malade.

ACIDULÉ, ÉE, participe.

Il est plus d'usage que le verbe.

Du mot acide se sont encore formés d'autres mots, à l'usage des sciences, admis dans les dictionnaires les plus récents, acidifère, acidifier, acidifié, ée, acidifiant, acidification, etc.

ACIER, s. m. (du bas latin Aciarium, dont on a tiré, en italien, Aciario, en espagnol Acero, ou, directement, du latin Acies.)

Autrefois acher, achier, aciès, arcier, assier, etc. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye) acer, etc. (Voyez les exemples ci-après.)

Nom que l'on donne au Fer combiné avec le charbon et devenu susceptible d'acquérir, par certains procédés, un grand degré de dureté.

Del tonlieu et del conduit (du droit et de l'entrée) de fier (fer) et d'achier qu'on vent à Paris.

Aciers est de la meisme constume et de la meisme droiture que fer est en foire et hors de foire.

Est. Bott. RAU, le Livre des Métiers, part. II, titre xv.

Il transperça les mailles et la poictrine d'acier et tout ce qui estoit dessoubz.

Lesquelles cless il ne trouva pas appareillées; car elles estoient en un coffret long, tout de fin acier et fermé d'une petite cles d'acier.

FROMSSART, Chroniques, liv. II, c. 80; IV, 23.

Et donne l'en son divers aux aciers, aux fers, aux boys

et aux metaulx, par diverses infusions interposées d'estain, de plomb, d'arain et de cuivre.

Eust. DESCHAMPS, l'Art de dictier. Musique.

Au doigt medical d'icelle (main), eut ung anneau faict des quatre metaulx ensemble, en la plus merveilleuse façon que jamais feut veue sans que l'assier froissast l'or, sans que l'argent foullast le cuyvre.

RABELAIS, Gargantua, I, 8.

'Les esmaux de quoy je fais ma besongne, sont faits d'estaing, de plomb, de fer, d'acier...

Bernard Palissy, de l'Art de terre.

En ceste mesme ville (Thèbes) aussi y a un Hercules d'acier, qu'Alcon fit exprès, pour monstrer, par cela, la force du cœur d'Hercules. A Rome pareillement y a des couppes d'acier qui furent dediées au temple de Mars Vindicatif.

Du Piner, trad. de Pline, Hist. naturelle, XXXIV, 14.

Aussitôt on assembla des ouvriers pour travailler sur le fer, sur l'acier et sur l'airain.

FÉNELON, Télémaque, XII.

La touche vigoureuse des soldats morts, le brillant mat de l'acier donnent de la force au devant du tableau. Didenot, Salon de 1767, Loutherbourg.

Ceingnent espées del accr vianeis.

Chanson de Roland, st. LXXVII.

Et Hues de Saint-Pol et son fils Engerrant As espées d'acier vont la presse rompant. Chanson d'Antioche, ch. II, v. 715.

Le heaume fu d'achier; tout l'avoit-on doré, De rubis precieus trestout avironné.

Doon de Maience, v. 6601.

En son poing tenoit nu le brant fourbi d'acier.

Adenis, Roman de Berte, p. 33.

L'espée trait dont li aciers burnoie (brille).

Audeproy le Bastard, Bele Emmelos (Voir Romancero fr., p. 30.)

Il (Amour) a endementieres (cependaut) prise Une autre floiche que moult prise... Ele iert (étoit) aguë por percier Et trenchans cum rasoir d'acier. Roman de la Rose, v. 1849.

Item à maistre Ythier marchant
Auquel je me sens tres tenu
Laisse mon branc d'acier tranchant.
Villon, le Petit testament.

D'un acier pénétrant la pointe de vos flèches Percera tous les cœurs rebelles à leur roi. P. CORNEILLE, Psaumes, XLIV.

Là sous un autre Ætna sont les vastes fourneaux Où les Cyclopes noirs font tonner leurs marteaux, Où le siffiant acier coule de la fournaise. Segrais, trad. de l'Eneide, VIII.

...... N'y rencontra pour tout potage Qu'une lime d'acier qu'il se mit à ronger. La Fontaine, Fables, V, 16.

La lime mord l'acier et l'oreille en frémit. L. RACINE, la Religion, III.

D'un fil d'acter poli, non moins fin que solide Il façonne un réseau que rien ne peut briser. Voltaire, Contes en vers, les Filles de Minée.

L'autre plonge l'acier dans les flots frémissants.

Drille, trad. des Géorgiques, IV.

Acten est employé au propre dans cette expression métaphorique Rempart d'acier, qui désigne une Cuirasse.

Les arquebuses étaient devenues une arme offensive indispensable contre ces remparts d'acier dont chaque gendarme était couvert.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 121.

Tremper l'acier, c'est le Faire rougir au feu et le plonger dans l'eau froide, pour le rendre plus dur. De là cette autre expression la trempe de l'acier.

Je te demande si le ser ou l'acier estant ainsi trempe, ne prenoit quelque substance jusques ou centre et par toutes les parties, s'ils se pourroyent endurcir par l'action de l'eau.

Bernard Palissy, De la Marne,

La principale difference gist en la trempe, et à lui bailler (à l'acier) l'eau à propos, quand il est rouge : et certes la bonne trempe d'acier et de fer cause souventessois qu'on parle de plusieurs lieux dont il ne seroit aucune memoire sans cela... Nostre acier est beaucoup plus doux que celuy du Levant, ce qui vient quelquesois de la bonté des mines... et quelquesois de la trempe, comme il advient à Sulmone, où y, a une eau sort propre à tremper le ser et l'acier

Do Piner, trad. de Pline, Hist. naturelle, XXXIV, 14.

D'autres trempent l'acier dans le flot qui frémit.

DELILLE, trad. de l'Enéide, VIII.

ACIEN a été fréquemment employé par métonyie, comme synonyme poétique de mots exprimant le Arme offensive ou défensive, épée, hache, casque, lirasse, etc. faite ou garnie soit d'acier, soit de fer.

Brandist la hante de l'acier poitevin.

Garin le Loherain, t. I, p. 30.

Parmi le cor li fait le froit acier passer.

Adanàs, Roman de Berte, p. 6.

Faire tomber l'acier prêt à trancher ses jours. Rothou, Venceslas, V, 2.

Mais l'acter des bourreaux fut plus prompt à trancher.
P. Correlle, Héraclius, II, 6.

J'ai senti tout à coup un homicide acier

Que le traître en mon sein a plongé tout entier.

J. RACINE, Athalie, II, 5.

Qu'un tranchant acier s'apprête
A faire tomber sa tête,
Rien ne le peut émouvoir.

M<sup>me</sup> Deshoulieres, Ode à M. de La Rochefoucauld.

Dans les flancs de son sils, sa main désespérée, Ensonce en frémissant le parricide acier. Voltaire, la Henriade, X.

Nos vieux poëtes se plaisaient à dire en ce sens le ret l'acier.

Car la porte estoit toute et de fer et d'acier.

Chanson d'Antioche, ch. V, v. 395.

Tos iert (tous étaient) armés et de fer et d'achier, Ogier de Danemarche, v. 8267.

N'ont paour de fer ne d'acier. G. Guiart, Royaux lignages, t. I, v. 4225.

Ils disaient au fer et à l'acier pour A force ouverte, vive force.

E li païz dessendre el fer et à l'achier. Wacz, Roman de Rou, v. 3959.

Maint chastel prist e mainte vile,

Kar Puille e Calabre et Sezille

Conquist al fer e al acer.

Beroit, Chronique des ducs de Normandie, v. 36338.

ACIER s'est dit poétiquement, par la même sorte de métonymie, en parlant d'Instruments faits ou garnis soit d'acier, soit de fer.

Ils (les Gaulois) savent encore allumer du seu, sans se servir d'acier ni de caillou, en frottant ensemble du bois de lierre et de laurier.

BERNARDIN DE SAINT-PIERBE, l'Arcadie.

L'acter coupe le bois que déchiroient les coins.

DRILLER, trad. des Géorgiques, I.

Dans les anciens temps de la langue, ACIER avec les divers sens qui viennent d'être expliqués, a été employé poétiquement au pluriel.

..... Les bouchiers i fait-elle venir, Qui portent haches aus aciers poitevins. Garin le Loherain, t. II, p. 3.

El corz li plungent lor aciers poitevins.

Mort de Garin, v. 2360.

Mult lor veissiés cols (coups) dobler Et des achiers le su voler. WACE, Roman de Brut, v. 8005.

On se sert très-fréquemment, au figuré, de cette qualification, d'Acier, pour exprimer, soit au physique, soit au moral, un haut degré de force, de dureté, d'apreté.

De là ces expressions; Etre d'acier:

- Disoient les sols et les outrageux: laissons-les ouvrer; se Audenarde estoit ores d'acier, si ne pourroit-elle durer contre nous quand nous voudrons.

FROISSART, Chroniques, liv. 11, c. 63.

Cappitaine grant Jehan, le seigneur de Bayart n'est de fer ni d'acier nemplus que ung autre.

Le loyal Serviteur, c. 63.

J'ay ouy dire à une dame de par le monde que, quand l'empereur passa par France, un jour qu'il estoit devisant parmy les dames, et qu'elles luy disoient privement qu'il avoit tant bataillé, combattu et travaillé, et que desormais c'estoit assez, et qu'encor qu'il fust d'acier il n'y sçauroit fournir....

BRANTÓME, Vies des Capitaines franç. disc. 46; M. de Montpezat.

Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages

Sur tant de beaux ouvrages?

Ils sont pour vous d'airain, d'ucier, de diamant.

Rien ne pût attendrir les trois filles d'enfer, Leurs cœurs furent d'acier, leurs mains furent de fer. LA FONTAINE, Fables, V, 116; Psyché, II.

Des ongles, des griffes d'acier, des muscles d'acier, etc.:

Il n'est pas possible de ne pas voir, dans l'image des oiseaux de nuit, celle des esprits de malice et de ténèbres, qui profitent du sommeil et de la négligence pour dévorer leur proie, qui la retiennent avec des serres de fer et d'acier, quand ils l'ont saisie.

Duguer, Explication de l'ouvrage des six jours.

Quand l'animal porte sonnette,
Sauvage encore et tout grossier,
Avec ses ongles tout d'acier
Prend le nez du chasseur, happe le pauvre sire;
Lui de crier, chacun de rire.

LA FONTAINE, Fables, XII, 12.

Un cœur d'acier:

Votre Majesté est... bonne : son cœur n'est donc pas d'acier ni de marbre.

BALZAC, Discours à la Régente.

Quoi! dans leur dureté ces cœurs d'acier s'obstinent.
P. CORNELLE, Horace, III, 2.

Un style, une plume d'acier:

Et d'un style d'acier écrivant à sa mode Me tuer tout d'un coup d'un trait de période. Montreleur, le Procès de la femme juge et partie, sc. 2.

Un sceptre d'acier.

Ces fameux conquérans, ces vaillans potentats, Qui d'un sceptre d'acier régissent leurs États, De ton céleste pain prendront leur nourriture. RACAN, Psaumes, XXI.

On l'a dit même d'une personne dans un proverbe populaire dont Est. Pasquier explique le rapport avec certaines coutumes féodales. Il exprimait les vaines difficultés, les chicanes que pouvait opposer un sei-

gneur à un vassal pour retarder son entrée en possession dans un fief.

Nous disons qu'un seigneur de paille combat contre un vassal d'acier : cet adage est tiré de quelques-unes de nos coutumes lorsqu'elles traitent de matieres feodales.

Est. Pasquinn, Recherches de la France, VIII, 25.

A quelques-unes de ces expressions répondent, légèrement changées par le tour, celles que donnent les exemples suivants :

... Vostre seul visage a fondu tout l'acier des courages de vostre province.

BALZAC, Lettres, VI, 24.

Espée ot bonne et bien forbie De l'acier de forsennerie. Roman de la Rose, v. 15739.

none mond Paris do mas a

J'en ai rougi pour vous quand l'acier de mes vers Burinoit vostre histoire aux yeux de l'univers. Agr. d'Aubioné, les Tragiques, Princes, II.

Eh bien! où maintenant est ce brave langage, Cette roche de foi, cet acier de courage?

MALBERBE, les Larmes de saint Pierre.

Du mot Acier se sont formés d'autres mots, l'adjectif acierin, le substantif acierie, le verbe aciere, acérer, dont un seul, le premier, a, de bonne heure, disparu de l'usage.

Acérin, qu'on écrivait encore acherin, aceram, voulait dire Fait d'acier. C'était une épithète trèssouvent jointe, dans notre antique poésie, aux mots qui désignaient une épée, une flèche, etc.

... Du mot acier ont faict (nos ancêtres) acerain, duquel ils ont usé souvent avec ce mot brant (épée).

H. Estinune, la Précell. du langage françois.

Trancherai-lui la teste à mun brant acerin.

Voyage de Charlemagne, v. 743.

A deus poins tint le bon brant acerin.

Ogier de Danemarche, v. 7117.

Od (avec) trenchanz lances acerines.

Bruoit, Chronique des ducs de Normandie, v. 21568.

On trouve même l'acerin, pris substantivement pour l'Épée.

Dusqes el (jusqu'au) pis li a mis l'acerin.

Ogier de Danemarche, v. 7475.

Acérin pouvait se prendre aussi au figuré dans des acceptions où l'on a vu plus haut que s'emploie la locution d'acier.

Il signifie Constant, immuable dans l'exemple suivant :

Mais dex (Dieu) parest si acharins Si très vrais et si enterins, Que casir ne puet, ne glachier.

Mirac. B. M. V. mss., lib. II, cité par D. Carpentier, supplément au Gloss. de Du Cange, au mot Acherure.

## ACIÉRIE, s. f.

Usine où l'on fabrique l'acier.

### ACIÉRER, ACÉRER, v. a.

On l'a écrit encore ascerer, asserer. (Voyez le dictionnaire de Cotgrave et le *Glossaire* de Sainte-Palaye.)

ACIERER, c'est aujourd'hui, en termes d'arts, Convertir du fer en acier. On dit acièrer le fer, et, par emploi de la forme pronominale, du fer qui commence à s'acièrer.

ACIÉRER a été d'usage autrefois, comme il l'est encore sous sa forme plus moderne acérer, au sens de Joindre, appliquer, souder de l'acier à la pointe ou au tranchant d'un outil, d'un instrument de fer, pour le rendre susceptible d'être trempé et de devenir ainsi plus propre à percer ou à couper.

... L'acier dont se font les tranchans se fait en une sorte, et celuy dont on fait les enclumes en une autre : mesmes on accoustre autrement que les precedans l'acier dont on acere les pointures des marteaux.

Du Piner, trad. de Pline. Histoire naturelle, XXXIV, 14.

On ne peut se servir de cette serpe à moins qu'on ne l'acère.

RICHELET, Dictionnaire,

On l'a aussi employé dans une acception moins particulière, pour Garnir, armer d'acier, de fer.

Les autres remparoient murailles, dressoient bas-

tions.... asseroient machicoulis, renouoient herses sarrazinesques...

ACI

RABELAIS, Pantagruel, III, Prologue.

Enfin on a pu faire d'Acérer un emploi métaphorique.

Il faut roidir son courage, affermir son ame, l'endurcir et acerer à jouir, sçavoir, entendre, juger toutes choses. Charron, De la Sagesse, préface.

Quelques motifs particuliers acéraient encore les calomnies et les haines qui doivent préparer les dissensions de Marseille.

MIRABRAU, Discours, 26 janvier 1790.

Acéré, ée, participe.

Autrefois, asseré, haycéré, etc. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye et les exemples ci-après.)

De bonne heure très-usité comme adjectif il a signifié, au propre, Fait d'acier, garni d'acier.

Ce harnais est bien aceré, c'est-à-dire bien fourni, bien incorporé et estoffé d'acier.

NICOT, Thresor de la langue françoise.

Ce disant le vint attaindre en l'escu qu'il perça oultre : et demeura le fer dans le harnois qui se trouva bien acéré. HERDERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, I, 6.

Le plus souvent acéré s'est dit du fer Garni d'acier dont on a ainsi rendu le tranchant plus affilé, la pointe plus aiguë.

Le suppliant avecques ung baston appelé fauchet ou voulge haycerez, coupa les liens des dites gerbes.

Lettre de rémission de 1468; cité par D. Carpentier, supplément au Glossaire de Du Cange au mot Acherure.

Et tenoit ung glaive roide et fort à ung long fer bien aceré.

L'espée qui estoit roide et bien acerée et envoyée de fort bras et de grand'volonté.

Il se arma bien... et print dessoubz son bras une courte hache bien acerée.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 135; part. II, c. 43; 59.

De sa lance doncques asserée verde et roide, rompoit un huys, enfonçoit un harnoys.

RABELAIS, Gargantua, I, 23.

Par les premières filières estoyent toutes armées avec picques petites toutes foys bien poinctues et asserées.

Le même, Pantagruel, 1V, 24.

Tu la nommeras bonne (l'epée), si elle a le tranchant bien affilé pour coupper, et la poincte bien accrée pour fausser toute dessence.

MATTHIEU, Histoire des derniers troubles de France, III.

Aussi faut estre fourni de plusieurs coutres et socs proprement accommodés, leur fer bien forgé et aceré.
Olivier de Serres, Thédire d'agriculture, II, 1.

Et prist une saiete dont l'anste est de pomier, Li fers su accrés...

Chanson d'Antioche, ch. V, v. 594.

Acéré a été, dès les plus anciens temps, une épithète poétique très-usitée, en parlant d'armes et d'instruments propres à percer et à trancher.

Ferons (frappons) grans cous de nos brans acerés.

Garin le Loherain, t. I, p. 104.

Lances acerées porterent.

WACE, Roman de Rou, v. 12704.

Chascuns feri le sien de la lame acerée.

Chancon d'Antioche, ch. VIII, v. 1468.

Leurs ennemis les plus terribles

Ne pourront résister aux efforts invincibles

Des glaives acérez qui luiront dans leurs mains.

Godzau, Psaumes, CXLIX.

La plainte qu'on permet à des désespérés Ne te sauvera pas de ces traits acérés. Rotrou, Hercule mourant, V. 3.

> Sa langue aux feintes préparée Ressemble à la pointe acérée Qui part et frappe en un moment. J.-B. Roussau, Odes, I, 14.

Le premier coup de la lance acérée Fend de Chandos l'armure diaprée. Voltaire, la Pucelle, XIV.

Déjà sous la faux *acérée*Tombe la javelle dorée

Aux yeux contents du moissonneur.

LEBRUN, Odes.

Acéré, comme la locution d'acier, comme l'ancien adjectif acèrin, s'est pris et se prend encore satires et de calomnies.

figurément, tant au sens physique, qu'au sens moral:

Au sens physique, pour Perçant, tranchant:

Et sont ces diables de telle nature... leurs dents sont aigués et tranchantes comme rasoirs, leurs griffes acerées et crochues merveilleusement.

Satyre Ménippée, Nouvelles des régions de la luve, c. 4.

Que le coq soit de moienne taille, toutesfois plus grand que pétit; de pennage noir ou rouge obscur, ayant les pieds gros, garnis d'ongles et de griffes, avec les ergots forts et acerés.

Olivier DE SERRES, Theatre d'agriculture, V, 11.

(Zadig) eut un songe; il lui semblait... qu'il reposait mollement sur un lit de roses, dont il sortait un serpent qui le blessait au cœur de sa langue acérée et envenimée.

Voltaire, Contes, Zadig, c. 7.

Au sens moral, pour Armé, endurci, fortisié, etc.

Cette bonté et felicité de nature,... qui nous tient en belle assiette equable, unis, fermes et acerés contre l'effort des passions, chose tres-rare.

La premeditation est celle qui donne la trempe à l'ame et la rend dure, acerée, et impenetrable à tout ce qui la veut entamer.

Socrates, par sa sobrieté, avoit une santé forte et acerée.

CHARRON, De la Sagesse, II, 1; III, 39:

Cueur d'amye ou vray amant, Est aceré trop plus que dyamant Contre infortune.

J. MAROT, Épistre des Dames de Paris à François l'.

Vous qui avez donné ce subject à ma plume, Vous mesmes qui avez porté sur mon enclume . Ce foudre rougissant aceré de fureur.

Agr. D'Aussgné, Tragiques; Princes, II.

Acéné se dit de discours propres à blesser profondément.

Les brocards les plus cruels et les mieux acérés cosloient sur lui comme sur toile cirée, pour peu qu'il crèt avoir intérêt à les secouer.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XII, e. il.

De là cette expression traits acérés en parlant de atires et de calomnies.

Une langue acérée, un style acéré, une plume acèrée, etc., figures aujourd'hui très-admises, paraissaient modernes en 1767, 1787, à Féraud, Dictionnaire critique de la langue franç,, et aux auteurs du Grand vocabulaire.

Le français ayant été parlé plus qu'aucun autre dialecte curopéen, est à la fois poli par l'usage et acéré pour le but. Mme de STAEL, de l'Allemagne, part. I, c. 12.

ACOLYTE, s. m. (d'Acolythus, 'Aκολουθος). Suivant, assistant, aide.

Quelquefois, conformément à l'étymologie, Aco-LYTHE (voyez Danet, Dictionnaire françois-latin; Ménage, Dictionnaire étymologique, et les exemples ci-après).

ACOLYTE était, en effet, le nom que l'on donnait primitivement à de jeunes clercs, qui suivaient et servaient les évêques. Il désigne, au propre, un Clerc promu à l'un des quatre ordres mineurs (ceux de portier, de lecteur, d'exorciste, d'acolyte), dont l'office est de porter les cierges, de préparer le feu, l'encensoir, le vin et l'eau, et de servir à l'autel le prêtre, le diacre et le sous-diacre.

On les ordonnoit pour demeurer avec l'evesque, pour le conduire tant pour honnesteté que pour éviter souspecon, afin qu'il n'alfast nulle part sans compagnie et sans tesmoin . . . Comme ainsi soit qu'acolythe signifie aux Grecs celuy qui suit et accompagne.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. IV, c. IV, § 9.

La dignité des evesques et prestres n'estoit qu'une du commencement de nostre religion chrestienne, et lors ils avoient autour d'eux les diacres lecteurs, acolites, exorcistes, huissiers, qui tous faisoient part et portion de l'Eglise.

Est. PASQUIER, Recherches de la France, III, 37.

Il connoissoit de son côté le troupeau qu'il devoit gouverner, ayant servi sous plusieurs évêques de suite, qui l'avoient promu par dégrés aux différents ordres de lecteur, d'acolyte, de diacre.

FLEURY, Discours sur l'histoire ecclésiastique, 11, § 4.

Les ordres mineurs se confèrent sans imposition des mains, et seulement par la tradition de ce qui doit servir

aux fonctions de l'ordre... On fait toucher à l'acolyte le chandelier, le cierge et les vases destinés à présenter l'eau et le vin pour le sacrifice : ce qui marque les fonctions auxquelles il est destiné par l'ordre qu'il recoit.

DE HÉRICOURT, les Lois ecclesiastiques de France, part. III, c. IV, § 14.

Un groupe d'acolytes, vêtu de blanc, fixe la lumière au centre. La procession s'avance de gauche à droite vers le temple.

Cette longue file de prêtres en habits sacerdotaux, ces jeunes acolytes vêtus de leurs aubes blanches, ceints de larges ceintures bleues, et jetant des fleurs devant le saint Sacrement...
DIDEROT, Salon de 1765, Carle Vanloo; l'Épicié.

Li un èrent cum arcevesque, E li autre èrent cum évesque, Li un abbé, li autre muigne E prestre, diacne, é chanuigne, E subdiacne, é acolite.

MARIE DE FRANCE, Purgatoire.

ACOLYTE se dit familièrement et par plaisanterie, par ironie, d'une Personne qui en accompagne une autre, qui joue le rôle de complaisant, d'un approbateur muet ou, en certains cas, d'un partisan public, d'un assesseur un peu subalterne.

Au moment de son arrivée chez lui (Cellamare) avec ses deux acolytes, un détachement de mousquetaires s'empara des portes de la maison.

Pour moi je n'avois été qu'acolyte sans qu'il me fût sorti un seul mot de la bouche.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1718, t. XVII, c. 14; 1721, t. XVIII, c. 23.

On trouve dans le Dictionnaire de Féraud, et dans quelques autres qui l'ont suivi, pour exprimer la qualité d'ACOLYTE, le substantif

ACOLYTAT.

ACONIT, s. m. (des mots latin et grec, Aconilum, 'Axovitov).

On l'a écrit, comme on le prononce, ACONITE. Voyez les exemples ci-après.

T. de botanique, plante vénéneuse.

L'aconit est une herbe qu'aucuns appellent luparia,

parce qu'elle tue les loups. Elle croist en Acones dont elle a pris le nom, qui est un village des Periendins.

> Ambr. Pani, Introd. à la vraye cognoissance de la chirurgie, XXIII. 44.

L'aconit a ce naturel, de faire mourir ceux qui en usent, sinon que desja ils eussent quelque autre poison dans le corps: car, en ce cas, s'employe seulement à rabbattre la force de la poison qu'il rencontre dedans... Les scorpions demeurent palles, amortis et assopis, comme estans vaincus, à toucher seulement l'aconit.

Du Piner, trad. de Pline. Histoire naturelle, XXVII, 2.

Si par hazard je rencontre de l'aconit et que j'en mette un peu sur ma langue, est-ce un si grand crime?

LA FONTAINE, Psyché, II.

Thésée... arriva en ce temps là à Athènes; comme Égée, son père, ne le reconnoissoit pas encore pour son fils, Médée forma le dessein de le faire périr, et elle composa pour cela un breuvage avec l'aconit, qu'elle avoit apporté de Scythie, et que l'écume de Cerbère y avoit produit. Dans cette contrée est une caverne sombre, dont l'entrée est presque impénétrable. C'est de là qu'Hercule arracha Cerbère avec une chaîne de diamant... Transporté de rage et de fureur, ce monstre à trois têtes fit retentir l'air de ses hurlements et souilla de son écume la terre qui depuis ce temps devint féconde en herbes venimeuses. Les rochers où elles croissent leur ont fait donner le nom d'aconit (d'àxóm, rocher).

BANIER, trad. des Métamorphoses d'Ovide, VII, 418.

Les plantes venimeuses offrent, comme les animaux nuisibles, d'affreux contrastes par les couleurs meurtries de leurs fleurs, où le noir, le gros bleu et le violet enfumé sont en opposition tranchée avec des nuances tendres; par des odeurs nauséabondes et virulentes; par des feuillages hérissés, teints d'un vert noir et de blanc en dessous: tels sont les aconits.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Études de la nature.

Celuy qui boit, comme a chanté Nicandre, De l'aconite, il a l'esprit trouble, Tout ce qu'il voit luy semble estre doublé Et sur ses yeux la nuit se vient espandre. Ronsard, pièces retranchées des amours, XV.

Quele cruele peste

Est plus que l'aconite au cors humain funeste?

Du Barras, la Sepmaine, 3° jour.

Là tigres, ni lions, ni l'aconit qui tue N'ont jamais de la mort la terreur répandue. Segrais, trad. des Georgiques, II. ACOQUINER, v. a. (soit du vieux verbe coquiner, soit du substantif coquin, et probablement, par ces mots, des mots latins Coquus, cuisinier, coquina, cuisine, coquinus, de cuisinier ou de cuisine).

Quelquesois ACCOQUINER (voyez les dictionnaires de Nicot, de Monet; le dictionnaire de l'Académie, édit. de 1718 et de 1740.)

ACOQUINER, c'est, dit Monet, le rapportant à son étymologie latine, « Allécher par la mangeaille. » C'est, selon Nicot, « Rendre quelqu'un ou quelque beste, si privée en sa hantise, qu'elle ne veuille estre nulle part ailleurs. »

De là la signification générale d'Apprivoiser, attirer, attacher, retenir, faire contracter une habitude.

Acoquinen peut s'employer absolument, c'est-àdire sans régime indirect, ou même sans aucun régime.

Acoquiner un oiseau.

NICOT, Thresor de la langue françoise.

La lecture des romans acoquine l'esprit, le jeu acoquine et abastardit le courage.

En hyver le feu acoquine.

Le mestier de gueux acoquine si fort.

Dictionnaire de l'Académie, 1694.

On dit encore accoquiner à

Qui veut qu'une forme lui serve, fuye à la continuer; nous nous y durcissons; nos forces s'y endorment; six mois apres, vous y aurez si bien acoquiné votre estomach, que votre profit, ce ne sera que d'avoir perdu la liberté d'en user autrement sans dommage.

MONTAIGNE, Essais, III, 13.

Les femmes sont des animaux d'un naturel bizarre; nous les gâtons par nos douceurs, et je crois, tout de bon, que nous les verrions nous courir, sans tous ces respects et ces soumissions où les hommes les acoquinent.

Molikar, la Princesse d'Élide, III, 2.

Je ne sais quelle magie acoquine à ce maudit métal.

Piron, Arlequin-Deucalion, III, 3.

Acoquiner s'emploie aussi avec le pronom personnel. On a dit, absolument, s'Acoquiner, pour « Prendre le train paresseux d'un coquin, d'un fainéant. »

Il s'est acoquiné.

NICOT, Thresor de la langue françoise.

Un de la serée venant à reprendre nostre hoste, luy va dire qu'il ne falloit pas bailler l'aumosne aux valides... et qu'en leur donnant ainsi aisement cela les accoquine.

G. Boucher, Serées, liv. III, 30° serée.

— a Quoi! des femmes sont assez sottes pour aller manger au cabaret? — Si c'est une sottise, dites plutôt qu'il est dés hommes assez sots pour y mener leurs femmes. Il n'y a pas de mode plus nouvelle présentement. On commence à accoquiner les maris, à les mettre dans les parties; comme ils se croyent de tout, ils ne se défient de rien. »

Le Banqueroutier, sc. de la toilette. (Voir Théatre italien, 1717, t. I, p. 374.)

Plus ordinairement on le construit au moyen de la préposition  $\dot{a}$ , avec un régime indirect. Il signifie alors S'attacher trop, s'adonner trop.

Le vieillard s'est longuement accoustumé, accommodé et comme accoquiné à ce monde.

Un autre argument de foiblesse est de s'assubjettir et accoquiner à une certaine façon de vivre toute particulière. C'est mollesse poltronne et delicatesse indigne d'un honneste homme.

CHARRON, De la Sagesse, I, 36, 37.

Les vanitez que j'ay retracées doyvent suffire pour destourner les esprits de ceux qui ont quelque affection aux choses honnestes et vertueuses, de s'y occuper. Car ils se souillent en se pensant delecter, et s'acoquinans aux escrits de mensonge, ils desdaignent ceux où reluit la verité.

LA NOUE, Discours politiques et militaires, Disc. 6e.

Il s'est accoquiné à la province, et il ne vient presque plus ici que quand il a un livre à faire imprimer.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes; Perrot d'Ablancourt.

Ces divartissements du moulin, ces ménétriers, ces danses, ces petites chansonnettes, tout ce train là, vois-tu, ne mène à rian de ben : on s'accoquine à ça, ça divertit, ça amuse...

DANCOURT, les Trois cousines, II, 8.

Je m'acoquinai si fort à ce métier que je n'en cherchai plus d'autre.

LE SAGE, Guzman d'Alfarache, III, 2.

Un artisan qui s'acoquine au cabaret est toujours gueux.

Il s'est acoquiné au jeu.

FURETIÈRE, Dictionnaire.

Il ne faut pas qu'un chien de chasse s'acoquine à la cuisine.

Dictionnaire de l'Académie, 1694.

S'acoquiner à est quelquefois suivi d'un verbe à l'infinitif.

Il s'acoquine tout le jour au logis à ne rien faire.

DANET, Dictionnaire françois-latin.

Quand on s'est une fois acoquiné à faire des vers, l'on ne peut plus s'accoutumer à autre chose.

FURETIÈRE, Dictionnaire.

Ce n'est pas une petite affaire, pour un valet d'honneur, d'avoir à soutenir les intérêts d'un maître qui n'a point d'argent. On s'acoquine à servir ces gredins-là, je ne sais pourquoi; ils ne payent point de gages, ils querellent, ils rossent quelquesois.

REGNARD, la Sérénade, sc. 2.

Quelquesois le régime indirect de s'Acoquiner est amené par les prépositions avec, dans, en, auprès.

Il s'est accoquiné avec cette femme débauchée.

DANET, Dictionnaire françois-latin, trad. de Plaute.

Je ne sais comment il s'est acoquiné en ce pays-là.

Il s'est acoquiné auprès de cette femme.

Ce chat s'acoquine auprès du feu.

Dictionnaire de l'Académie, 1694.

Acoquiné, ée, participe. Il s'emploie adjectivement.

Tant les hommes sont accoquinés à leur estre miserable, qu'il n'est si rude condition qu'ils n'acceptent pour s'y conserver.

MONTAIGNE, Essais, II, 37.

— ... Voilà qui est fait. De mes jours je n'y retourne.

— Vous ne tiendrez pas votre courage, chevalier. Vous ètes trop accoquiné à la comédie pour la quitter.

La Critique de la Cause des femmes, sc. 3. (Voir Théatre italien, 1717, t. II, p. 74.) Mon Dieu! qu'à tes appas je suis acoquiné. Molière, le Dépit amoureux, IV, 4.

Ce mot, de l'usage familier, a une énergie remarquée dans le passage suivant :

Je ne sais ce que l'Académie dira du mot acoquinée: mais j'en sens moi toute l'énergie avec vous.

Made de CAYLUS, Lettres, XLIV à Made de Maintenon, 1714.

ACOQUINANT, ANTE, adj. du langage familier. Qui acoquine.

Le seu est acoquinant.

Une vie acoquinante

Dictionnaire de l'Académie, 1762.

A-COUP, s. m. invariable (de à et de coup). Autrefois ACOP (voyez le Glossaire de Sainte-Palaye et les exemples ci-après).

Il semble avoir signisié Coup imprévu, accident, comme on peut le conclure de cet exemple rapporté par Sainte-Palaye:

. . . On peut crier à tel acoup. ALARS DE CAMBRAY, Moralités, ms. de Gaignat, fol. 146, vo, col. I.

Il s'est conservé dans le sens de Mouvement saccadé, temps d'arrèt brusque. Il se dit en parlant des mouvements de ce genre et des temps d'arrêt qui nuisent à la précision, à la régularité dans les exercices d'équitation et dans les manœuvres d'une troupe.

Agir, marcher, trotter par à-coup.

Si le guide d'un peloton ne marche pas également, il occasionne des à-coup.

Dictionnaire de l'Académie.

On l'a pris adverbialement pour Promptement, sur le champ; citò, properè, comme traduisent Nicot et Monet.

mains des malles femmes : mieulx te vauldroit estre en enfer; va ta voye acop.

Perceforest, vol. VI, c. 20.

Tous doncques soient par peine meritée Puniz acoup; c'est sentence arrestée.

Cl. MAROT, liv. I, de la Metamorphose d'Ovide, v. 477.

The là la locution tout à coup. (Voyez les mots COUP et TOUT.)

ACOUSTIQUE, adj. des deux genres (du grec Άχουστιχός, formé de Άχούειν, ouïr.)

Qui sert à produire, à modifier, à percevoir les sons. Instruments acoustiques. Cornet acoustique.

Il y a encore plusieurs proportions remarquables, qui forment entre elles des harmonies et des contrastes trèsagréables : telle est .... celle des oreilles formées de courbes acoustiques, très-ingénieuses, qui ne se rencontrent point dans l'organe auditif des autres animaux, parce qu'il ne devait pas recueillir, comme celui de l'homme. toutes les modulations de la parole.

Bernardin de Saint-Pierre, Etudes de la noture, X; De la figure humaine.

ACOUSTIQUE est terme d'anatomie. Nerf acoustique. Conduit acoustique.

On le dit, en médecine, des maladies qui affectent le sens de l'ouïe, des médicaments propres à y re médier. Maladies acoustiques. Remèdes acoustiques, ou, substantivement, Acoustiques.

On le dit, en architecture, des dispositions qui rendent une salle, un édifice sonores. Voûte acoustique.

#### ACOUSTIQUE, s. f.

Science qui traite des sons et de leurs diverses qualités. Traité d'acoustique.

L'emploi d'acoustique, comme substantif, n'est pas antérieur aux travaux de Sauveur sur la théorie

J'ai donc cru qu'il y avoit une science supérieure à la Va ton chemin, que tu ne te embastes (tombes) ès | musique, que j'ai appelée acoustique, qui a pour objet le son en général, au lieu que la musique a pour objet le son en tant qu'il est agréable à l'ouïe.

SAUVEUR, Mémoires de l'Académie des sciences, 1701, p. 297.

La science qui regarde le sens de l'ouie, n'a peut-être pas moins d'étendue que celle qui a la vue pour objet, mais elle a été jusqu'ici moins approfondie ..... aussi, M. Sauveur a-t-il pensé que c'étoit là un païs encore peu connu. Il a trouvé cette science plus vaste à mesure qu'il y faisoit plus de progrès; il a cru qu'elle méritoit, aussi bien que l'optique, un nom particulier, et l'a appelée Acoustique. C'est au nombre et à l'importance des nouvelles découvertes à justifier ce nouveau nom. On peut déjà prendre pour un morceau d'acoustique, ce que l'on a vu de M. Dodart, dans cette histoire, sur la formation de la voix.

Il (Sauveur) entra dans l'Academie, en 1699, déjà rempli d'un grand dessein qu'il méditoit, d'une science presque toute nouvelle qu'il vouloit mettre au jour, de son acoustique qui doit être, pour ainsi dire, en regard avec l'optique.

FONTENELLE, Histoire de l'Académie des sciences, 1700, p. 131; Éloge de Sauveur.

La quantité, considérée dans la lumière, donne l'optique ..... la quantité, considérée dans le son, dans sa véhémence, son mouvement, ses dégrés, ses réflexions, sa vitesse, etc., donne l'acoustique.

1.'acoustique est la même science qu'on a autrement appelée phonique.

D'ALEMBERT, Explication détaillée du système des connoissances humaines; Encyclopédie, art. Acoustique.

L'acoustique est proprement la partie théorique de la musique; c'est elle qui donne ou doit donner les raisons du plaisir que nous font l'harmonie et le chant, qui détermine les rapports des intervalles harmoniques, qui découvre les affections ou propriétés des cordes vibrantes, etc.

Voilà comment le concours de l'acoustique et de la perspective peut perfectionner l'illusion, flatter les sens par des impressions diverses mais analogues, et porter à l'âme un même intérêt avec un double plaisir.

> J.-J. ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, art. Acoustique; Oréaa.

ACQUÉRIR, v. a.

(J'acquiers, tu acquiers, il acquiert; nous acquerons, vous acquerez, ils acquierent. J'acquerais. J'ai acquis. J'acquis. J'acquerrai. J'acquerrais. Acquiers. Que j'acquiere, Que j'acquisse. Acquerant.) (du lat. Acquirere, quærere.)

Autrefois Acquerre, Akeurre, Aquerre, Aquirer (voyez le *Glossaire* de Sainte-Palaye); Aquirudre (voyez les exemples ci-après).

Acquérir signifie au propre Devenir, de quelque manière que ce soit, par achat, par échange, par l'effet d'une donation, par legs, etc., propriétaire d'une chose.

Moult de privilege si sont corrumpu porce c'on a laissié uzer encontre le tans par lequel on pot aquerre proprieté.

BEAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, VII, 27.

Acquérir une terre, une maison, une rente, acquerir une charge, etc., sont des expressions fort usitées.

... Qui mettent leur gloire à les acquérir (des charges) et non pas à les exercer.

FLÉCHIER, Oraison sunebre de Michel Le Tellier.

Je m'occupe actuellement à déposséder les frères jésuites d'un domaine qu'ils ont acquis auprès de mon château. Voltaire, Lettres, 12 décembre 1760.

Ne sont-ils pas (les nègres) assez malheureux d'être réduits à la servitude, d'être obligés de toujours travailler sans pouvoir jamais rien acquérir?

Burron, Histoire naturelle, de l'Homme; Variétés dans l'espèce humaine.

ACQUÉRIR se dit aussi fréquemment en parlant de provinces, de villes, de territoires, etc., conquis, cédés, transmis par héritage:

Le roy de France, quelconque soit, ne peult, ni ne doit tenir ne acquerir riens sur l'Empire.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 73.

Le roy Pyrrhus confessoit librement avoir acquis plus de villes par l'eloquence de son ambassadeur Cinéas, qu'il n'en avoit conquis par ses armes.

AMNOT, Projet de l'éloquence royale, composé pour Henri III.

. . . . Aprez avoir esté maistre d'une partie (de la ville), il a fallu *acquerir* le reste pied à pied, de barricade en barricade.

HENRI IV, Lettres, 1er juin 1580. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. I, p. 304.)

Il (le roi Henri II) avoit gagné, en personne, la bataille de Renti : le Piémont avoit été acquis; les Anglois avoient été chassés de France......

Mme DE LA FAYETTE, la Princesse de Clèves, part. I.

Maximilien n'avait acquis en Italie que quelques villes qu'il devait au succès de la ligue de Cambrai, et qu'il avait prises sur les Venitiens.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 122.

Si fortes et si bien trempées,
Qu'il faut leur ceder ou mourir,
Donneront à votre couronne
Tout ce que le ciel environne
Quand vous le voudrez acquerir.
Malberde, liv. II, Stances, 1605: Eh quoi donc, la France
féconde.

En parlant de titres, de droits, de priviléges, etc., qu'on se fait concéder, qu'on obtient.

Aimant mieulx retenir la dignité de ses mœurs et de sa vie, que d'acquerir celle du consulat, luy-mesme feit sa brigue.

Amor, trad. de Plutarque. Vie de Caton d'Utique, c. 14.

Comme vous savez, mauvaise possession n'acquiert pas droit,

Bussy-Rabutin, Lettres, 24 mars 1675.

Il a donc, à leur exemple (des saints patriarches), quitté sans peine ce qu'il avoit acquis sans empressement.

Bossuet, Oraison funèbre de Michel Le Tellier.

Ce qui fit voir que c'étoit un jeu, c'est qu'il (Auguste) demanda tous les dix ans, qu'on le soulageat de ce poids, et qu'il le porta toujours. C'étoient de petites finesses, pour se faire encore donner ce qu'il ne croyoit pas avoir assez acquis.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 13.

Par ce pacte de famille, ces États pouvaient aisément tomber à la maison de France; car si une fille héritière de Philippe III épousait un roi de France, le fils aîné de ce roi acquérait un droit à la Hongrie et à la Bohême.

VOLTAIRE, Annales de l'Empire, Mathias, 1617-1618.

J'ignorerois un point que n'ignore personne,

Que la vertu l'acquiert comme le sang le donne (le
titre de gentilhomme).

P. CORNELLE, le Menteur, V, 3.

On dit, très-ordinairement, d'une manière plus générale, ACQUÉRIR du bien, des biens, des richesses, etc.

En ceste escole du commerce des hommes, j'ay souvent remarqué ce vice, qu'au lieu de prendre cognoissance d'autruy, nous ne travaillons qu'à la donner de nous, et sommes plus en peine de debiter nostre marchandise que d'en acquerir de nouvelle.

MONTAIGNE, Essais, I, 25.

Encores peut-il advenir autre cas qui est que, sans changer de domicile, celui qui est marié en pays coustumier, pour frustrer sa femme, acquerra des biens en un pays où communauté n'a point de lieu; la femme n'aura, elle, aucune part et portion aux biens qui auront esté par luy acquis.

Est. PASQUIER, l'Interprétation des Institutes de Justinian, II, 18.

..... J'entretiens dix mille estrangers et ma maison de ce que j'acquiers chascun jour.

HENRI IV, Lettres, 16 janvier 1590. (Voir Lettres missives de Henri IV, t. III, p. 122.)

C'est par mille hasards que vos ancêtres les ont acquises (des richesses); mille autres aussi habiles qu'eux n'ont pu en acquérir.

PASCAL. Pensees, part. I, art. XII, § 1.

Il est impossible, me dit-il, que les richesses qui servent à l'entretien de vos désordres vous-soient venues par des voies légitimes. Vous les avez acquises injustement.

PREVOST, Manon Lescaut, part. I.

Cosme de Médicis, né, en 1389, simple citoyen de Florence; vécut sans rechercher de grands titres; mais il acquit, par le commerce, des richesses comparables à celles des plus grands rois de son temps.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 105.

Dès lors à la richesse il fallut renoncer, Ne pouvant l'acquérir, j'appris à m'en passer. Boileau, Épûres, V.

Dans l'exemple suivant : pour les acquerir, a le sens particulier de Pour en devenir vraiment propriétaire, et, comme on disait en latin, ut fiant propriæ.

Les richesses qui viennent à la haste, s'en vont à la haste aussi : il faut, pour les acquerir, travailler et estre diligent.

Satyre Ménippée, Nouvelles des régions de la lune, c. 8.

Acquent sert quelquefois à exprimer, au sens physique, certains développements, certains progrès naturels.

Supposons encore qu'elle (la meule) conserve toujours cette vitesse sans en acquérir et sans en perdre.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 16.

Lorsque le corps a acquis toute son étendue, en hauteur et en largeur, par le développement entier de toutes ses parties, il augmente en épaisseur.

Le bœus, en paissant l'herbe, acquiert autant de chair que l'homme ou que les animaux qui ne vivent que de chair et de sang.

Burron, Histoire naturelle. De la vieillesse et de la mort; le Rœuf

C'est dans l'état de floraison que les plantes ont acquis leur beauté.

Les paysans de cette province (la Finlande) y cultivent le tabac.... à la vérité, c'est une plante annuelle, et qui n'y acquiert pas un grand parfum.

Bernandin de Saint-Pierre, Études de la nature, XI.

Acquérir se dit aussi, au moral, en parlant de qualités, d'avantages que l'on arrive à posséder.

C'est ainsi que l'on dit figurément :

Acquérir des facultés, des habitudes, de la prudence, de la politesse, etc.

Pour m'estre, des mon enfance, dressé à mirer ma vie dans celle d'aultruy, j'ay acquis une complexion studieuse pour cela.

MONTAIGNE, Essais, Ili, 13.

Un serme génie qui se trouve né avec cette prudence que les autres hommes cherchent vainement à acquérir.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 11.

Avoir gagné une espèce courageuse et docile comme celle du chien, c'est avoir acquis de nouveaux sens et les facultés qui nous manquent.

Burron, Hist. naturelle; Animaux domestiques; le Chien.

Ceux qui n'y ont pas été initiés de bonne heure (à la

politesse), font, dans la suite, de vains efforts pour l'acquérir, et ne peuvent jamais en saisir la grâce.

Duclos, Considérations sur les mœurs, c. 3.

Il y a des qualités que nous ne doutons pas avoir acquises parce que nous nous souvenons du temps où nous ne les avions pas.

CONDILLAC, Art de raisonner, I, 5.

La beauté morale est celle que nous devons nous efforcer d'acquérir, afin que ses rayons divins puissent se répandre dans nos actions et dans nos traits.

Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature, X.

Au premier coup de canon, au milieu des boulets et des dangers, sa pensée (de Masséna) acquérait de la force et de la clarté.

NAPOLEON, Mémoires, Bataille de Lodi, c. 6, § 8.

Tu sçais assez que de mes jeunes ans Faictz vicieux me furent desplaisans, Et que vertu je vouluz tant cherir Que tout mon cueur se meit à l'acquerir.

Cl. MAROT, Jugement de Minos.

Acquérir des idées, des connaissances, de l'expérience, des talents, etc.

Et pourtant faut-il que l'enfant de bonne maison voye et aprene de tous les arts liberaux et sciences humaines, en passant par dessus, pour en avoir quelque gout seulement : car d'acquerir la perfection de touts, il seroit impossible.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Comment il faut nourrir les enfants, XX.

Jadis, du temps des politiques et heretiques Ramus, Galandius et Turnebus, nul ne faisoit profession des lettres qu'il n'eust de longue main et à grands fraiz estudié, et acquis des arts et des sciences en nos colleges et passé par tous les degrez de la discipline scholastique.

Satyre Ménippée, Harangue de Monsieur le recteur Roze.

Après que j'eus employé quelques années à étudier ainsi dans le livre du monde, et à tâcher d'acquérir quelque expérience, je pris un jour résolution d'étudier aussi en moi-même.

J'ai résolu de n'employer le temps qui me reste à vivre à autre chose qu'à tâcher d'acquérir quelque connoissance de la nature.

DESCARTES, Discours de la méthode, I, VI.

On se sert de la raison comme d'un instrument pour

acquerir les sciences, et on devroit se servir au contraire des sciences comme d'un instrument pour perfectionner sa raison.

Logique de Port-Royal, Ier discours.

Leurs ennemis (des Romains), occupés en Espagne et en Afrique, mettoient en usage leur valeur et acquéroient de l'expérience.

SAINT-ÉVERMONT, Réflexions sur les divers génies du peuple romain, c. 7.

Je voudrois qu'un orateur se préparât longtemps, en général, pour *acquérir* un fonds de connoissances, et pour se rendre capable de faire de bons ouvrages.

FÉNELOE, Lettre à l'Académie, IV.

Par là, les Romains acquirent une profonde connoissance de l'art militaire.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. t.

Cette connaissance malheureuse des hommes, qu'on nequiert trop tard, lui (à Louis XIV) faisait dire aussi : Toutes les fois que je donne une place vacante, je fais cent mécontens et un ingrat.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 26.

C'est par la communication des pensées d'autrui que l'enfant en acquiert et devient lui-même pensant et raisonnable.

Burron, Hist. naturelle. Spr la nature des animaux.

Nous n'acquérons des connoissances qu'à proportion que nous démêlons une plus grande quantité de choses, et que nous remarquons mieux les qualités qui les distinguent.

CONDILLAC, Logique.

Mais pour acoir, trop jeune, acquis trop de lumières, Il est irrésolu sur toutes les matières.

DESTOUCHES, l'Irrésolu, I, 1.

Acquérir de l'honneur, de la réputation, de la gloire, etc.

Messire Galeas, conte de Vertus, pour grace acquerir et louenge en toute sa terre, ne prenoit ni levoit nulles aides ni nulles tailles, ainçois vivoit de ses rentes singulierement.

FROISSART, Chroniques, liv. II, c. 226.

Ainsi comme le bourgois veille pour acquerir richesses à lui et à ses enfans, le chevalier et le noble veille pour acquerre pris et los ou monde.

Le Ménagier de Paris, Ire distinction, art. 3, t. I, p. 57.

L'honneur et bonne renommée que povoit acquerir en ce voyaige (d'Italie) la nation françoise.

COMMUNES, Mémoires, VII, 8.

Vous avez tant laissé d'honneur en ce monde, et tant acquis de reputation en ce peu de temps que vous y avez esté, que comptant vos merites vous estes mort vieil.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, 1, 21.

La pluspart de ceulx de ceste maison qui ont acquis honneur et reputation pour avoir suivy la vertu, ont eu aussi la fortune favorable, excepté Lucius Paulus, qui mourut en la bataille de Cannes.

Amyor, trad. de Plutarque. Vie de Paul-Émile, c. 3.

Le malheur de nostre siecle, aujourd'hui, est tel que, pour acquerir reputation d'habile homme, il faut machiavelizer.

Est. Pasquien, Recherches de la France, VI, 5.

Ceux qui sont véritablement gens de bien n'acquièrent point tant la réputation d'ètre dévots que font les superstitieux et les hypocrites.

DESCARTES, Les Principes de la philosophie. Épître à la princesse Élisabeth.

La gloire des grands hommes doit se mesurer aux moyens dont ils se sont servis pour l'acquérir.

LA ROCHEFOUGAULD, Maximes, CLVII.

Je suis confus des louanges dont vous m'honorez; et je pourrois vous en donner, avec plus de justice, sur les merveilles de votre vie, et principalement sur la gloire que vous acquites lorsqu'avec tant d'honnêteté, vous pates au jeu, pour douze mille écus, ce jeune seigneur étranger que l'on mena chez vous.

Molikas, M. de Pourceaugnac, I, 4.

Ils ont été tellement épouvantés de notre canon, que les ners du dos qui servent à le tourner, et ceux qui sur remuer les jambes pour s'ensuir, n'ont pu être arrêtés par la volonté d'acquerir de la gloire; et voilà ce qui fait que nous prenons des villes.

Mme DE SEVIGNE, Lettres, 5 août 16-6.

Rien encore ne se dément dans cette grandeur qu'il s acquise, dont il ne doit rien, qu'il a payée.

LA BRUYERE, Caractères, c. 6.

La guerre est quelquefois nécessaire, mais c'est la hout du genre humain qu'elle soit parfois inévitable. O rois, se dites point qu'on doit la désirer pour acqueire de la gloire! Férenon, Télémagne, IX.

Il est presque plus rare de soutenir la gloire et les

705

honneurs auxquels on succède, que de les acquérir soimême.

MASSILLOF, Petit Carême, Tentations des grands.

Le seul d'Estaing parla en homme d'un courage libre (M. le duc d'Orléans ne l'oublia jamais), et seul aussi y acquit de l'honneur.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1706, t. V, c. 10.

Il fut difficile alors de décider lequel avait acquis le plus d'honneur ou de Condé victorieux, ou de Turenne qui lui avait arraché le fruit de sa victoire.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 6.

J'avois eu d'anciennes liaisons avec lui (l'abbé de Mably), mais jamais bien intimes; et j'ai lieu de présumer que ses sentiments à mon égard avoient changé de nature depuis que j'avois acquis plus de célébrité.

J .- J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, liv. XII.

Quant cils jeunes roys vint à terre Moult s'entremist d'onneur aquerre.

G. GUIART, Royaux lignages, v. 190.

.... por grans los aquieudre.
Roman de la Rose, v. 21077.

Par quel moien pourra honneur acquerre
Un capitaine envoié à la guerre.
Péletjes du Mass, trad. de l'Art poétique d'Horace.

Nous formons nos ouvrages
Aux moules si parfaits de ces grands personnages,
Qui depuis deux mille ans ont acquis le crédit
Qu'en vers rien n'est parfait que ce qu'ils en ont dit.
REGNIER, Satires, IX.

Acquérir du pouvoir, du crédit, de la faveur, du prix, etc.

Sagement nous n'avons voulu admettre en France ce concile (de Trente), ... par lequel, en un trait de plume, le pape *acquerroit* plus d'autorité qu'il n'auroit peu faire des et depuis la fondation de nostre christianisme.

Est. PASQUIRR, Recherches de la France, III, 34.

Ceux qui eurent quelque chose de grand, voulurent acquérir du pouvoir; les ames basses se contentèrent d'amasser du bien par toutes sortes de voies.

SAINT-ÉVARMONT, Réflexions sur les divers génies du peuple romain, c. 8.

Tout ce que j'acquiers en crédit, je le perds en tranquillité.

Mme DE MAINTENON, Lettres, XLVIII, à Mme de Frontenac.

Ces petites choses n'acquièrent du prix que quand elles sont soutenues par les grandes.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 24.

Heureux qui peut en court quelque faveur acquerre.

J. Du Bellaw, Sonnet.

On ne renonce point aux grandeurs légitimes; On garde sans remords ce qu'on *acquiert* sans crimes. P. Cornelle, *Cinna*, II, 1.

On dit, en parlant des langues et de leurs accroissements, acquérir des mots.

On a retranché, si je ne me trompe, plus de mots qu'on n'en a introduit . . . . . je voudrois n'en perdre aucun et en acquérir de nouveaux.

Finelon, Lettre à l'Académie, III.

On ne diçait plus, comme a fait un de nos vieux poëtes, ACQUÉRIR un plaisir.

Oncques je n'y peuz acquerir

Tant seulement ung doulx plaisir.

Ch. D'ORLÉANS, Ballades. Ma dame vous povez savoir.

Acquénn le cœur, l'amour, l'amitiè, la tendresse, la bienveillance, la faveur, le suffrage, etc., de quelqu'un, est d'un usage très-ordinaire.

Tel don ou teles convenences ne sont fetes, fors que por aquerre l'ayde des juges, et nus drois ne doit estre vendus.

Braumanoir, Coutumes du Beauvoisis, XXXIV, 33.

J'aymeroye toujours mieulx vivre soubz les saiges que soubz les folz; car il y a plus de façon de s'en povoir eschapper, et d'acquerir leur grace.

COMMYNUS, Mémoires, I, 16.

..... Estrivant à l'encontre des privez souldards en simplicité de vivre, et en souffrance de labeur, il en alloit acquerant la bonne grace et bienveuillance d'un chascun.

Amor, trad. de Plutarque. Vie de Marius, c. 10.

Vous voyez . . . . quel personnage je joue tous les jours avec lui, afin d'acquérir sa tendresse.

Molière, l'Avare, I, 1.

Il ne s'empresse pas à acquérir l'estime et l'amitié des uns et des autres.

Flácules, Son portrait, par lui-même.

.... Un cœur que vous allez acquérir tout entier sans compter le mien.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. V.

De tel seigneur fait bon l'amour acquerre. Eust. Deschamps (refrain de la ballade: De l'amour de Dicu).

Car toujours je me suis retrait
Vers Loyauté et Esperance
Pour acquerir leur bienveillance.
Ch. D'ORLÉANS, Ballades. Belle, combien que de mon fait.

On n'acquiert point les cœurs sans de grandes avances.

Molière, le Misanthrope, III, 5.

Acquérir se dit en parlant des personnes ellesmêmes;

Soit dans cette locution très-usitée, acquérir des amis, et d'autres locutions analogues : Acquérir des protecteurs, des partisans, etc.:

Sur ce, la bonne royne, toute rejouie et confortée, persevera et se pourvey d'acquerir amys parmi le royaulme de France.

Je m'en retourneray par de la, par vostre congé, et vous acquerray tous les amys que je pourray.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 8; part. II, c. 204.

Bien le lairroy-je (le cheval) volontiers pour en acquerir un amy.

MONTAIGNE, Essais, I, 27.

Tenez-moi en votre bonne grâce pour votre serviteur le plus affectionné, le plus humble et le plus fidèle que votre honnéteté ait jamais acquis.

MALBERBE, Lettres à Peiresc, III, 1606.

Vous avez beau me persuader de mentir pour vous acquerir des amis; si je n'avois à dire des vérités pour vous, je n'en parlerois pas.

Bussy-Ranutin, Lettres, 22 juillet, 1671, à Mme de Scudéry.

Soit, par une ellipse de pensée facile à suppléer, dans des manières de parler telles que les suivantes, où acquérir a pour régime le nom même de la personne que l'on s'est attachée, ou le pronom qui le représente.

Il est tout vray qu'apres l'avoir long-temps servie par la disposition de la fortune, qui me donna à elle, ses merites m'ont depuis tellement acquis, que ma volonté a ratifié ce don. Si Diane, respondit Astrée, doit estre acquise par les merites, il n'y a personne qui y doive pretendre plutost que Silvandre.

D'Unvé, l'Astrée, part. I, liv. IX; part. II, liv. XI.

Il estimoit que c'estoit un procedé convenable à la grandeur et à la bonté d'un souverain, de ne pas perdre ceux qu'on pouvoit acquerir.

HARDOUIN DE PÉRÉFIXE, Histoire de Henri le Grand, part. II. année 1590.

Ce surintendant (Fouquet) étoit un homme d'une étendue d'esprit et d'une ambition sans bornes; civil, obligeant pour tous les gens de qualité, et qui se servoit des finances pour les acquérir et pour les embarquer dans ses intrigues.

Mme DE LA FAYETTE, Histoire d'Henriette d'Angleterre.

Si ma sœur de Bouju est aussi gaie et aussi libre à la récréation qu'elle l'est dans ses lettres, vous êtes trop heureuses de l'avoir acquise.

Mme de Maintenon, Lettres, XLIX, 15 août, 1711, à Mme du Pérou.

S'ils (les princes) acquièrent quelques-uns de leurs su jets en les achetant, il faut bien, par la même raison, qu'ils en perdent une infinité d'autres en les appauvrissant. Montesquien, Lettres persanes, CXXIV.

Sa tête est le seul prix dont il peut m'acquérir.

Si vous m'aimez encor, que prétendez-vous d'elle? Et si vous l'acquérez, que voulez-vous de moi?

Et si vous refusez par là de m'acquerir, Vous ne sauriez vous-même éviter de périr. P. Connelle, Cinna, I, 2; Don Sanche d'Aragon, III, 2; Attila, IV, 6.

Il croit vous acquérir. — Il verra le contraire.

Desrouces, le Dissipateur, II, 1.

A la différence du verbe gagner, acquérir, selon Bouhours (Doutes sur la langue françoise, 2° partie) ne peut se joindre « qu'avec les choses qui nous sont avantageuses, que nous nous proposons comme une fin et à quoy nous employons notre travail et notre industrie. » Il blame donc ces expressions acquérir la pauvreté, acquérir l'opprobre, acquérir une maladie, et reprend Balzac d'avoir dit (Lettres choisies, t. I, p. 42) : « Acquérir des fluxions et des catharres. » Il ne manque cependant point de passages dans lesquels acquérir est pris en man-

vaise part, et qui sont contraires au sentiment de Bouhours. L'expression même qu'on reproche à Balzac, affectée chez cet écrivain, est, on le verra, naturelle et piquante dans la phrase d'une époque antérieure, où probablement il l'a prise.

Uns empétra letres dou roi à un provôt; li provoz i vit rasure (rature), si ne les vout recevoir; et li rois dit que se la rasure est en tel leu que ele doie *aquerre* mal à celui qui les letres porte, que les letres sont nules....

Le Livre de Jostice et de Plet, I, 4.

Pour lequel faict ledit messire Hue acquist grant'haine de tout le pays et especiallement de la royne d'Angleterre et du conte de Kent, qui estoit frere audit roy d'Angleterre.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 6.

Et à cause de ce qu'il (Savonarole) disoit savoir les choses par revelation, murmuroient plusieurs contre luy, et acquit la hayne du pape et de plusieurs de la ville de Florence.

COMMYRES, Mémoires, VIII, 26.

Combien que ayons acquis la mort, toutes fois il (Dieu) nous avoit creez à la vie.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. II, c. xvi, § 3.

Ceulx qui demandent au discourant ce à quoy il n'est pas propre de nature ..... acquierent la reputation de mauvaistié et de malignité.

AMNOT, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Comment il faut ouir, XVI.

On ne peut vivre en ce monde, sans acquerir des en-

J'eusse mieux aimé mourir, qu'acquerir une telle repu-

MONTLUC, Commentaires, IV; VII.

Si les ravages de la guerre et des frais militaires nous ont apporté quatre onces de pauvreté, nos folles et superflues depenses nous en *ont acquis* douze.

Hannibal de Carthage a esté l'un des plus renommez capitaines qui fut onc, cependant il estoit sans pitié, sans foy, cruel et trompeur : ce qui lui a fait acquerir le renom de très-mechant homme.

LA NOUE, Discours politiques et militaires. Discours 8º et 10°.

Nous .... ne serons plus sujets aux gardes et sentinelles, où nous perdons la moitié de nostre temps, consommons notre meilleur aage, et acquerons des catarres et maladies qui ruynent nostre santé.

Satyre Ménippée, Épitre du sieur d'Engoulevent à un sien amy.

Moneses .... pensant surprendre Tigranes et lui enlever Tigranocerta.... s'alla presenter devant la ville qu'il trouva si bien pourvue de toutes choses, qu'il n'y acquit que de la honte.

CORFFETEAU, Histoire romaine, V.

Depuis, continuant sa première vie, il réveilla les anciennes inimitiez, et en acquit de nouvelles, de sorte qu'il fut privé de ses biens, et confiné dans la petite isle de Sériphe.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Annales, IV, 11.

Le roy Jean, illustre par son courage, mais encore plus signalé par sa mauvaise conduite et son humeur trop ouverte et trop précipitée, succéda aux infortunes de son père, et, pour mieux dire, les acquit luy-mesme.

MÉZERAY, Histoire de France. Jean, année 1350.

Et comme ces humeurs ont été là engendrées par une longue succession de temps, elles s'y sont recuites, et ont acquis cette malignité qui fume vers la région du cerveau. Moulant, l'Amour médecin, II, 5.

Qui mal fet mal aquiert et mal le doit trouver.

Doon de Maience, v. 9230.

Fault-il qu'à honte acquerir tu t'amuses, D'escrire ainsi à l'une des neuf Muses? Cl. Marot, Épitres, I, 22.

Il n'est point de climat dont mon amour fatale N'ait acquis à mon nom la haine générale. P. Correlle, Médée, III, 3.

Sçais-tu qu'on n'acquiert rien de bon à me fâcher?

Mollère, l'Étourdi, I, 2.

Acquérir se construit avec des régimes indirects, au moyen des prépositions de, par, avec, sur. à.

Dans la locution acquérir de, le régime de la préposition fait quelquesois connaître de qui on tient la chose acquise.

D'autres fois le régime explique la manière dont on l'a acquise, le prix dont on l'a payée, acquérir de ses deniers, de son argent, etc.

Si en acquit messire Bertraud du Guesclin grand'grace

et grand'renommée de toutes manieres de gens au royaume de France et en fut son nom moult elevé.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 179.

Sylvain, de ses deniers a acquis de la naissance et un nom.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 6.

On dit aussi : acquerir avec.

Il s'entoure de commodités ingénieuses, et comme on ne les acquiert qu'avec de l'argent, son ambition décline tout à fait en avarice.

> Bernardin de Saint-Pierre, Harmonies de la nature, VI, Science des enfants.

Il est très-ordinaire d'exprimer le même rapport au moyen de la préposition par.

Toutes manières de gens d'honneur qui se desiroient à avancer et acquerir grace par fait d'armes.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 133.

Monseigneur, ce n'est plus seulement par cette vaillante main et par ce grand cœur que vous acquerrez de la gloire.

Bossuer, Oraison funèbre de la reine d'Angleterre.

Tu sais par quels travaux j'ai acquis l'immortalité. Féneron, Télémaque, XV.

.... Notre maître et notre Seigneur Jésus-Christ nous a acquis par son sang.

MALEBRANCHE, Recherches de la vérité, 13º éclaircissement.

Ce n'est pas par la comparaison du corps d'un homme avec celui d'un autre homme, ou par des mesures actuellement prises sur un grand nombre de sujets, qu'on a pu acquérir cette connoissance (des proportions du corps humain).

BUFFON, Histoire naturelle, De l'homme; Age viril.

La préposition sur sert à marquer un avantage que l'on acquiert à l'égard d'une autre personne.

Ce sont tousjours des obligations que vous acquerez de plus en plus sur moy.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. V, lettre 31.

Il s'étendit sur mon procédé avec lui, et me conjura, que la chose réussit ou non, de le regarder désormais comme mon père, et qu'il m'en serviroit en tout, et que l'obligation que j'acquérois sur lui étoit telle qu'il ne pouvoit moins m'offrir.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1694, t. I, c. 15.

Vous ai-je acquis sur eux, en ce dernier effort, La puissance absolue et de vie et de mort? P. Corneille, Pompée, III, 2.

Dans la phrase suivante, acquérir avec a le même sens.

Les hommes qui se moquent le plus de ce qu'on appelle sagesse, traitent pourtant si cavalièrement une femme qui se laisse séduire; ils acquièrent des droits si insolents avec elle; ils la punissent tant de son désordre... MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. I.

Une locution d'un grand usage, on l'a déjà pu voir par quelques exemples, est celle où acquérir se construit au moyen de la préposition à, avec le nom de la chose ou de la personne au profit, et quelquefois au détriment de laquelle, ce dont il s'agit est acquis.

Et ne faisoient nul doute que dans le mois de septembre toute Flandre seroit acquise à eux.

FROISSART, Chroniques, liv. II, c. 209.

Les Prophetes et Apostres ne se vantent point de leur subtilité et haut savoir, et de tout ce qui acquiert credit aux hommes.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. I, c. vii, § 4.

Acquerir et adjouster provinces à l'Empire.

Rob. Estienne, Dictionnaire fe.-lat.

Cela veritablement vous acquit un grand honneur, et faveur envers les Parisiens, dont la pluspart ne scavoyent pas encore à quoy vous tendiez.

Salyre Menippee, Harangue de monsieur D'Aubray.

Il n'asseureroit pas par là le Marquisat en sa maison, mais l'acquerroit de fait aux Espagnols.

LE CARDINAL D'OSSAT, Lettres, liv. II, lettre 85.

Qu'il se retire donc, et me laisse jouir du bonheur qu'il m'a luy-mesme acquis.

D'Unre, l'Astrée, part. II, liv. VIII.

Tout ce qui pouvoit acquerir aux roys la bienveillance de leurs subjets, dependoit d'eux seuls; tout ce qui leur en pouvoit acquerir la haîne ou l'envie, estoit exercé par autres commis à l'exercice de la justice.

Du Vain, Actions et traités oratoires.

Parmy tout cela, Auguste vouloit nettoyer le sénat de beaucoup de personnes indignes qui s'y estoient jettées par faveur; mais outre la difficulté qu'il y rencontra, cela luy acquit la haine de ceux qui pensoient avoir esté injustement retranchez.

COEFFETHAU, Histoire romaine, I.

Il (Mucien) fortifia Vespasien d'hommes et d'argent; il lui acquit des provinces et lui amena des légions.

Ballac, Aristippe, discours I.

Tous ces mépris de la gloire ne lui purent acquerir le titre de populaire.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Annales, I, 11.

Je vous pourrois bien apprendre cent autres traits de lésine qui lui ont acquis à bon titre la réputation d'homme d'esprit et d'invention.

SCARRON, Roman comique, I, 13.

Agrippa qui lui (à Auguste) avoit acquis l'empire par sa valeur, lui conseilla, par modération, de le quitter.

SAIRT-ÉVERMONT, Réflexions sur les divers génies du peuple romain, c. 16.

Il (Mazarin) tenoit trois ou quatre tables où il recevoit des officiers, afin de les acquérir à lui par cette bonne chère.

Mªº DE MOTTEVILLE, Mémoires. année 1650.

L'argent que m'a coûté Mentor m'a acquis le plus cher et le plus précieux des amis que j'aie sur la terre.

FÉNELON, Telémaque, IV.

De trois amants que ses charmes lui acquirent successivement ..... le premier .....

LA BRUYERE, Caractères, c. 3.

..... Les soins qu'il (Fénelon) avoit pris des malades, des blessés, qu'en diverses occasions on avoit portés dans sa ville, lui avoient acquis le cœur des troupes.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XII, c. 5.

Mon bonheur ordinaire

M'acquiert les volontés de la fille et du père:

P. CORNELLE, Médée, I, 1.

Aucuns monstres par moi domptés jusqu'aujourd'hui, Ne m'ont acquis le droit de faillir comme lui. J. Racine, Phèdre, I, 1.

Et par ce noble exploit vous acquirent l'honneur D'être seuls employés aux autels du Seigneur. Le mine, Athalie, IV, 3. Trop heureux! si toujours femme désordonnée...

Elle t'acquiert au moins un droit pour la chasser.

BOLLEAU, Satires, X.

On peut rapporter à la même manière de parler des passages tels que les suivants, où ACQUÉRIR n'est pas construit avec la préposition à, et est pris au sens de Procurer.

Le sang des bestes brutes ne peut effacer les pechez, ni acquerir vraye saincteté.

Car tout ce qu'il (le diable) a de damnable, il le s'est acquis en se destournant de Dien.

Calvin, Institution chrestienne, liv. I, c. xiv, § 16; liv. II, c. xi, § 4.

A la locution acquérir à doit se rapporter l'emploi très-fréquent du verbe pronominal s'ACQUÉRIR; Soit en parlant des choses dont ou se procure la propriété, la possession, avantageuse ou non:

Vostre legereté se peut bien acquerir de la honte, mais non jamais de l'amour.

Cependant vous devez vous acquerir les biens que la fortune luy avoit preparez avec si peu de merites.

D'Unra, l'Astrée, part. I, liv. I; part. II, liv. VI.

La quatriesme, c'est à dire presque la dernière plaie de l'empire, se receut à Cannes, chétif village de la Pouille, mais qui s'acquit du renom par la grandeur de la déconfiture, et se rendit célèbre par la mort de quarante mille Romains.

CORPFETEAU, Histoire romaine de L. Florus, II, 6.

Il s'est acquis le royaume par un parricide.

VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, VII. 4.

A peine se fut il acquis (Auguste) l'empire par les légions, qu'il songea à le gouverner par le sénat.

> SAINT-ÉVERMONT, Réslexions sur les divers génies du peuple romain, c. 16.

Elle alloit s'acquérir deux puissants royaumes par des moyens agréables.

Bossurt, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

La peinture, qui travaille de la main plus que les autres arts libéraux, s'est acquis rang parmi eux, à cause que le dessin, qui est l'âme de la peinture, est un des plus excellents ouvrages de l'esprit.

LE mine, de la Connoissance de Dieu et de soi-même, c. I, art. 15.

M. d'Ormesson avoit rapporté l'affaire et opiné; mais je ne vous parlai point assez de l'estime extraordinaire qu'il s'est acquise par cette action.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 17 décembre 1664.

Je me suis acquis le privilége de me mêler à la conversation, et de parler à tort et à travers de toutes choses. Mollère, les Amants magnifiques, I, 1.

Il s'est acquis une voix claire et délicate.

LA BRUYERE, Caractères, c. 13.

C'est aussi par cette autorité de prophète, qu'il (Fénelon) s'étoit acquise sur les siens, qu'il s'étoit accoutumé à une domination qui, dans sa douceur, ne vouloit point de résistance.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XII, c. 5.

Charles V, dit le Sage, pour s'acquérir l'affection des citoyens de Paris, leur accorda plusieurs des priviléges de la noblesse.

C'est lui (Maurice, comte de Saxe) qui s'est acquis depuis une gloire plus réelle, en sauvant la France à la bataille de Fontenoi, en conquérant la Flandre, et en méritant la réputation du plus grand général de nos jours.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 98; Histoire de Charles XII, liv. VII.

Vos amis croiront s'être acquis, par la connoissance de vos défauts, une sorte de supériorité sur vous.

VAUVENARGUES, Conseils à un jeune homme,

Laisse donc ce mestier (la poésie), et, sage, prends le De t'acquérir un art qui te serve au besoin. [soin

Pensent-ils, des plus vieux offensant la mémoire, Par le mépris d'autrui s'acquérir de la gloire? REGNIER, Satires, IV, IX.

Dieux! que sur ces démons il s'est acquis d'empire.
RACAH, les Bergeries, II, 4.

Ne vous acquérez point, par votre dureté, Un renom odieux à la postérité.

Rotrou, Antigone, II, 2.

Combats, souffre, et t'acquiers, en mourant en chré-Par un moment de mal l'éternité d'un bien. [tien, Le même, St-Genest, IV, 2.

Et que deviendra lors cette publique estime, Qui te vante partout pour un fourbe sublime, Et que tu *l'es acquise*, en tant d'occasions, A ne t'ètre jamais vu court d'inventions? Est-ce par l'ongle long qu'il porte au petit doigt, Qu'il s'est acquis chez vous l'estime où l'on le voit? Molikar, l'Étourdi, III, 1; le Misanthrope, II, 1.

D'un espoir amoureux votre cœur est flatté: Il faut auparavant s'acquérir une entrée. La Fortaire, l'Eunuque, II, 6.º

Soit en parlant des personnes dont on obtient l'amour, l'amitié, l'alliance, la faveur, le concours, etc., que l'on s'attache.

Carloman passa en Italie, sous couleur d'aller visiter le sépulcre des Apostres, mais en effet pour s'acquérir le Pape et le Roy de Lombardie.

Robert, distribuant libéralement ce que son ennemy (Aganon) avoit amassé avec tant d'injustice, s'acquit les esprits que le Roy avoit aliènez.

Mizzray, Histoire de France, Charlemagne; Charles III, dit le Simple.

Quand on a assez fait auprès de certaines personnes pour avoir dû se les acquérir, si cela ne réussit point, il y a encore une ressource, qui est de ne plus rien faire. LA BRUYÈRE, Caractères, c. 4.

La compagnie voulut se l'aequérir, et elle le nomma, en 1716, pour un de ses honoraires.

FORTERELLE, Éloge de M. d'Argenson.

Pour se l'acquérir entièrement (Torcy), M. le duc d'Orléans le combla de caresses, de confiance.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XIII, c. 17.

Ses manières insinuantes et son adresse à s'acquérir des amis, témoignent que Mahomet ne se servoit de la religion que comme d'un expédient de s'agrandir.

BAYLE, Dictionnaire, art. MARGHET.

Nous sortimes l'un et l'autre très-satisfaits, lui, de s'êne acquis un ami puissant, et moi, de me voir assuré de mes six réaux par jour.

LE SAGE, Gil Blas, III, 2.

Toute perte est légère à qui s'acquiert un Dieu.
ROTROU, St-Genest, V, 2.

Si d'abord à mes yeux elle parut aimable, Je viens de la trouver tout à fait adorable; Et je suis en suspens, si, pour me l'acquérir, Aux extrêmes moyens je ne dois point courir. Mozitaz, l'Étourdi, III, 2. S'ACQUÉRIR a souvent, comme tous les verbes actifs construits, sous cette forme pronominale, avec un sujet seulement, la signification passive *Etre* acquis.

Des libres, les uns sont nobles, les autres roturiers. Et est tout homme reputé roturier, s'il né prouve sa noblesse, qui s'acquiert par lettre ou par le mesnage de la plume, c'est-à-dire par le bénéfice de lettres patentes du prince ou par les armes.

Est. PASQUIER, Recherches de la France, IV, 5.

La gloire qui suit le métier de la guerre ne s'acquiert point à bon marché.

SAINT-ÉVREMONT, OEuvres mélées (cité par Richelet).

Une marque que la justesse qu'on attribue à l'oreille est un ouvrage de raisonnement et de réflexion, c'est qu'elle s'acquiert ou se perfectionne par l'art.

Bossuer, de la Connoissance de Dieu et de soi-même, c. I, art. 8.

Comme si l'honneur pouvoit s'acquérir sans travail, et la sagesse sans expérience.

FLECHIER, Oraison funèbre de Michel Le Tellier.

La botanique n'est pas une science sédentaire et paresseuse, qui se puisse acquérir dans le repos et dans l'ombre d'un cabinet, comme la géométrie et l'histoire.

FONTENELLE, Éloge de Tournefort.

Ce qui lui manque peut s'acquérir, on n'acquiert point ce qu'il a.

DIDEROT, Salon de 1767, Loutherbourg.

Régner est un secret dont la haute science Ne s'acquiert que par l'âge et par l'expérience. ROTROU, Venceslas, I, 1.

Par ma foi, la science

Ne s'acquiert point du tout à force d'abstinence.

REGNARD, Démocrite, IV, 6.

Ils n'auroient pu sans doute acquérir la jeunesse, Mais noblesse s'acquiert aussi bien que richesse. Dufresne, la Coquette de village, III, 5.

Acquérir s'emploie aussi comme tous les verbes actifs, absolument, par ellipse de son régime; Soit qu'il s'agisse des biens de la fortune :

Li sages larges si est cil qui se prent garde combien il a de patremongne et de bon conquest et de gages, et puis

despent et met en bonnes gens ce qu'il pot soufrir sans apeticier et sans acquerre malvaisement.

BEAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, I. 7.

Aristote dit que le propre du mari est d'acquérir, et de la femme de conserver.

Est. Pasquier, Recherches de la France, IV, 21.

Plus ils ont acquis, plus ils veulent acquérir.

Bourdaloue, Sermons. Sur les richesses.

O mon père, lui dis-je, je n'avois pas ouï parler de cette voie d'acquérir.

PASCAL, Provinciales, VIII.

Capable d'une seule volupté, celle d'acquérir et de ne pas perdre.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 6.

Ce n'est pas l'abondance qui fait le crime, c'est la manière d'acquérir et de jouir de ce que l'on possède.

Massillon, Conférences.

Les Romains étoient ambitieux par orgueil, et les Carthaginois par avarice; les uns vouloient commander et les autres acquérir.

MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, c. 4.

Tout chemin d'acquérir se ferme à la vieillesse. REGNIER, Satires, XIII.

Et la justice en vain opposa son pouvoir

A la coupable ardeur d'acquérir et d'avoir.

Th. Cornelle, trad. des Métamorphoses d'Ovide, I.

La peine d'acquérir, le soin de conserver, Otent le prix à l'or qu'on croit si nécessaire. La Fontaine, Fables, X, 5.

Soit qu'on veuille parler d'un progrès moral.

L'ane, abandonné à la grossièreté du dernier des valets, bien loin d'acquérir, ne peut que perdre par son éducation.

Burron, Histoire naturelle, Animaux domestiques ; l'Anc.

L'expérience prévient les leçons : au moment qu'il connoît sa nourrice, il a (l'enfant) déjà beaucoup acquis.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, I.;

Le verbe acquérir est employé substantivement dans la phrase suivante, d'une date très-ancienne :

Bonne est la substance dont l'acquerir ne nuit point à la conscience.

Le Ménagier de Paris, Ire distinction, 9º art., t. I, p. 224.

Par une forme de composition autrefois fort usitée, d'ACQUÉRIR on a fait BACQUÉRIR:

Sa bonté naturelle (d'Anne d'Autriche) qui l'avoit fait adorer du temps du feu roi, se fit connoître de nouveau, et *lui racquit* l'amour de tous les ordres du royaume.

Monglat, Mémoires, ann. 1666.

Acquis, ise, participe.

Autrefois Aquis, Akuis. (Voyez le Glossaire de Sainte-Palaye.)

Bien acqueru, mal acqueru, Quant fol y fiert, tout est perdu.

C'est une espèce de proverbe, auquel, selon Sainte-Palaye, qui le cite, donna lieu parmi les Bourguignons la mauvaise conduite de leur duc, Charles le Téméraire (voy. Saint-Julien, Mesl. hist., p. 63).

Cet exemple est d'ailleurs conforme, pour le sens, à l'emploi que depuis on n'a cessé de faire du mot acquis. Il n'en est pas ainsi de quelques autres rapportés par le même lexicographe, où acquis est pris dans des acceptions de bonne heure sorties de l'usage.

Acquis se prend, adjectivement, dans des sens qui correspondent à ceux du verbe, et se construit de même avec des noms de choses, des noms abstraits, des noms de personnes;

Avec des noms de choses, en parlant de propriétés de toutes sortes; on le modifie alors, très-ordinairement, par l'adjonction des adverbes bien et mal:

Les choses mal acquises mal dépérissent.

Vous dites, en proverbe commun: des choses mal acquises le tiers hoir ne joura.

RABELAIS, Pantagruel, III, 1.

Voilà cinquante pistoles bien acquises qu'il vous fait perdre.

Molière, M. de Pouceaugnac, I, 1.

Il se vit contraint de quitter la vie, qu'il regrettoit peutêtre moins que son argent mal acquis.

SCARRON, Roman comique, II, 6.

C'est, mes frères, où tombe celui qui met sa confiance dans les richesses, je dis même dans les richesses bien acquises.

Bossurt, Oraison funèbre de Michel Le Tellier.

Toute la différence que j'y trouve .... c'est que les uns jouissent d'un bien injustement acquis, et que les autres abusent d'une fortune légitime.

Massillon, Carême. Danger des prospérités.

Je dis premierement que l'avoir *mal acquis* Dois rendre...

JEEAN DE MEUNG, Testament, v. 360.

Et plus le bien qu'on quitte est noble, grand, exquis, Plus qui l'ose quitter le juge mal acquis.

Prince digne, en effet, d'un trône acquis sans crime.

P. CORNELLE, Cinna, II, 1; Héraelius, I, 5.

Le bien le mieux acquis est celui que l'on donne.
BOURSAULT, le Mercure galant, III, 3.

Avec des noms abstraits, exprimant soit des avantages, soit des qualités, qu'on est arrivé à posséder.

Au premier cas se rapportent les exemples suivants:

Si celles qui ne sçavent rien, qui n'oyent quasi en tout l'an deux bons sermons, qui n'ont le loisir que de penser à gaigner leur pauvre vie, et si fort pressées, gardent tant soigneusement leur chasteté, que doivent faire celles qui, ayant leur vie acquise, n'ont d'autre occupation que verser ès sainctes lettres.

LA BEINE DE NAVARRE, Heptameron, 5º nouv.

Il advient le plus souvent, au contraire, que chacen choisit plutost à discourir du mestier d'un autre que de sien; estimant que c'est autant de nouvelle reputation acquise.

MONTAIGNE, Resais, I, 16.

L'honneur asquis est caution de celui qu'on doit se quérir.

LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, CCLXX.

Vous ... dont la modestie égale la grandeur, Qui ne pûtes jamais écouter sans pudeur La louange la plus permise,

La plus juste et la mieux acquisc.

LA FORTAINE, Fables, X, 15.

Au second cas appartiennent ces autres exemples:

Quelque peu d'étude qu'ait un prélat, on doit croire que les lumières du Saint-Esprit suppléent au défaut de la science acquise.

FLÉCRIER, Mémoires sur les grands jours de 1665.

Le mérite, en lui (l'abbé de la Chambre), n'étoit pas une chose acquise, mais un bien héréditaire.

> La Brunkre, Discours prononce dans l'Académia françoise, 15 juin 1693.

Il y a, dans les mathémathiques, un champ d'une immense étendue de connoissances acquises et à acquérir.

Burron, Manière de traiter l'histoire naturelle. Discours I.

Le temps qu'on emploie à savoir ce que d'autres ont pensé étant perdu pour apprendre à penser soi-même, on a plus de lumières acquises et moins de vigueur d'esprit. J.-J. ROUSSEAU, Émile, I.

Il n'y a point d'idées qui ne soient acquises.

Conditanc, Essai sur l'origine des connoissances humaines,
part. I, c. 1, sect. 1.

C'est un petit marquis,
Plein d'un esprit de table au cabaret acquis.
PALAPRAT, la Prude, III, 5.

Très-souvent acquis, ainsi employé, est opposé à naturel.

Enfin, il avoit avec le naturel l'acquis.

Agr. D'Aubigné, Hist, universelle, t. III, liv. V, c. 10.

Par une longue et sérieuse méditation, il se forme un courage acquis qui n'est pas moins ferme que le naturel.

BALZAC, Aristippe, disc. V.

Combien voit-on de personnes qui ne peuvent plus reconnoître aucune bonne qualité, ni naturelle, ni acquise, dans ceux contre qui ils ont conçu de l'aversion.

Logique de Port-Royal, IIIº part., c. 20.

Je sis, en entrant, deux ou trois révérences à madame Ferval, qui, je pense, ne prit pas garde si elles étoient bien faites; elle ne me demandoit pas des grâces acquises, elle n'en vouloit qu'à mes grâces naturelles.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, part. IV.

Nos qualités acquises sont en même temps plus parfaites et plus défectueuses que nos qualités naturelles. Vauvenangues, Réfezions diverses.

Ceux qui l'ont connu rendent justice à sa modestie et à ses qualités tant acquises que naturelles.

VOLTAIRE, Contes, l'Homme aux quarante écus.

Les talents naturels se réunissent ici aux qualités acquises.

Burron, Histoire naturelle. Animaux domestiques; le Chien.

Par analogie avec les constructions usitées pour le verbe, on dit acquis de quelqu'un, acquis de ses deniers, acquis avec, acquis par, etc.

Nos peres ... plus estimoient la vive soubvenance des humains acquise par liberalité, que la mute inscription des arcs, colonnes et pyramides....

RABELAIS, Gargantua, I, 50.

Toutes les extases ne sont pas comparables, dans l'idée de Dieu, à la moindre vertu acquise par le travail d'une humble prière.

Boundaloue, Sermons. Sur la prière.

A mesure que l'eau perd de sa vitesse acquise par la chute, elle s'élève et augmente en hauteur.

FONTEBELLE, Éloge de Guglielmini.

Une pauvreté fière, une mâle franchise, Instruite à détester toute fortune acquise Aux dépens de l'honneur.

J.-B. ROUSSEAU, Odes, IV, 12.

On dit enfin acquis à; les exemples de cette dernière construction sont très-fréquents.

La possession de mon cœur est une chose qui vous est toute acquise.

Molière, le Bourgeois gentilhomme, V, 3.

Comptez sur moi comme sur la chose du monde qui vous est le plus sûrement acquise.

Mme DE Sávigaé, Lettres, 29 décembre 1673.

Il est vrai, dit-on, cette somme lui est due et ce droit lui est acquis.

La Bruyère, Caractères, c. 14.

Ils regardent comme un droit acquis à la prospérité, d'accabler encore du poids de leur humeur des malheureux qui gémissent déjà sous le joug de leur autorité et de leur puissance.

MASSILLON, Petit-Caréme, IVº dimanche.

De là on voyage par l'Estonie et par la Livonie, provinces autrefois contestées entre les Russes, les Suédois et les Polonais, et *acquises* enfin à la Suède par la force des armes.

VOLTAIRE, Histoire de Pierre le Grand, part. I, c. 9.

Je me souviendrai toujours que c'est au plus fort de mes misères que son noble cœur m'a fait des avances d'amitié; et la mienne, qui n'a rien de méprisable, *lui* est acquise jusqu'à mon dernier soupir.

J.-J. Rousseau, Lettres, 14 avril 1767.

Ce cœur vous est acquis après le diadème.

... Toute la gloire acquise à ses travaux.

Surtout ce privilège acquis aux grandes âmes.

P. Conneille, Rodogune, III, 4; Nicomède, I, 1; Sertorius, III, 4.

C'est sous cette forme que le participe acquis se lie à un nom de personne, lorsqu'il s'agit de marquer le dévouement, l'attachement de cette personne pour une autre.

Je desire aussy ... que vous me renvoyez votre fils ... ne vous en excusez pas, je vous prie, car, en somme, je pense qu'il m'est acquis.

HENRI IV, Lettres, 10 décembre 1583. (Voir Lettres missires de Henri IV, t. 1, p. 597).

J'ay voulu desabuser la nymphe .... mais elle est tant acquise à Celadon, que tout ce qui l'en veut retirer luy est ennemi declaré.

D'Unvé, l'Astrée, part. I, liv. X.

Le bon abbé vous est acquis; et moi, ne vous suis-je pas acquise?

Mme DE Sévigné, Lettres, 4 décembre, 1675.

Quel peut être le motif de ces libéralités immenses que les princes versent sur leurs courtisans? Veulent-ils se les attacher? Ils *leur* sont déjà *acquis* autant qu'ils peuvent l'être.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, CXXIV.

Bien qu'un péril certain suive votre entreprise, Assurez-vous sur moi, je vous suis toute acquise.

Vous m'avez épousée et je vous suis acquise.

P. Corbelle, Médée, II, 1; Sophonisbe, III, 4.

On se sert de la locution *Il est acquis que*, lorsqu'on veut énoncer quelque proposition regardée comme incontestable. S'il étoit acquis que, dans les animaux, il y eût une seule espèce qui eût été le produit de la dégénération d'une autre espèce.

Burron, Histoire naturelle. Animaux domestiques; l'Ane.

Acquis se prend substantivement: on a dit l'acquis, et on dit très-ordinairement de l'acquis, beaucoup, peu d'acquis, sans acquis, son acquis, etc., en parlant soit des biens, des avantages dont on est devenu possesseur, soit des qualités qu'on est parvenu à se donner.

Qui aultrement faict, non seulement perdra l'acquis, mais aussi patira ce scandale et opprobre, qu'on l'estimera mal et à tort avoir acquis.

RABELAIS, Pantagruel, III, 1.

La cour du roi de Navarre se faisoit florissante en brave noblesse, en dames excellentes; si bien qu'en toutes sortes d'avantages de nature et de *l'acquis*, elle ne s'estimoit pas moins que l'autre.

Agr. D'Adbigné, Histoire universelle, t. II, liv. IV, c. 5.

Parce que l'acquis n'est pas si noble que le naturel, ni le travail des hommes si estimable que les dons du ciel, on vous pourroit encore dire que sçavoir l'art de plaire ne vaut pas tant que sçavoir plaire sans art.

BALZAC, Lettres, XII, 20.

Vous jugez fort bien, madame, du comte de Limoges. Il a de l'acquis, mais il n'a point de cette routine du monde, sans laquelle les meilleures qualités sont insupportables, ou du moins ne plaisent pas.

Bussy-Rabutin, Lettres, 23 mars 1673.

Vous avez trop de mérite, trop d'acquis, pour n'avoir que trente neuf ans.

D'ALLAINVAL, l'École des bourgeois, I, II.

Il (l'éléphant) a plus d'acquis que les autres animaux, parce qu'il est plus à portée d'acquérir.

Вигром, Histoire naturelle. Quadrupèdes, l'Éléphant.

Il ne faut pas autant d'acquis pour être habile que pour le paroître.

VAUVENARGUES, Réflexions diverses.

Cette expression est d'un emploi très-fréquent chez J.-J. Rousseau.

Tout ce frivole acquis vaut-il une seule des larmes qu'I lui coûte.

Il (le précepteur) le pourvoit d'un acquis de facile étalage et qu'on puisse montrer quand on veut.

Sinon tout à fait inepte, au moins un garçon de peu d'esprit, sans idées, presque sans acquis, très-borné, en un mot, à tous égards.

N'étant point pressé (le P. Caton) de montrer son acquis, il le montroit si à propos qu'il en paroissoit davantage.

Je me suis trouve un grand fonds d'acquis pour me suffire à moi-même et penser sans le secours d'antrui.

L'attente de la mort, loin d'attiédir mon goût pour l'étude, sembloit l'animer; et je me plaisois d'amasser un peu d'acquis pour l'autre monde, comme si j'avois cru n'y avoir que celui que j'aurois emporté.

J.-J. ROUSSEAU, Nouvelle Heloise, V, 3; Émile, II; Confessions, part. I, liv. III, V, VI.

On perd souvent l'acquis à vouloir davantage.

P. CORNELLE, la Toison d'or, IV, 4.

J'ai joint à ces talents tout ce que j'ai d'acquis.

Duraesny, la Coquette de village, I, 1.

Dans les exemples suivants se retrouve le même substantif, mais avec une forme orthographique un peu différente, acquir, laquelle a l'inconvénient de faire confondre ce mot avec un autre substantif, venant du verbe acquitter (voyez ce mot.)

Et ne pourroit l'on dire qu'il (Charles le Téméraire) eust jamais eu ung bon jour, depuis qu'il commença à entreprendre de se faire plus grant jusques à son trépas. Quel acquist a il eu en ce labeur? ne quel besoin en avoit-il?

COMMYNES, Mémoires, VI, 12.

Il sembloit bien a leur habit Qu'ilz fussent gens de grant acquit. Villon, les Repeues franches.

# ACQUISITION, s. f.

Il se dit en premier lieu de l'Action d'acquérir une propriété, un avantage, une qualité, un ami, un confrère, un partisan, etc., et se construit le plus souvent, au moyen de la préposition de, avec des noms de choses, des noms abstraits, des noms de personnes. Ceste chose .... pas nouvelle ou de nouvel commencée à ceulx qui sont expers au chemin de Dieu et acquisitions des vertus.

Le Livre de l'internelle Consolacion, liv. I, c. 2.

Il suffit de penser que l'acquisition d'un bien ou la fuite d'un mal est possible pour être incité à la désirer.

DESCANTES, les Passions de l'ame, part. II, art. 58.

L'espérance est une passion qui naît en l'âme quand l'acquisition de l'objet aimé est possible quoique difficile.

Le désespoir est une passion qui naît en l'âme, quand l'acquisition de l'objet aimé paroît impossible.

Bossurt, de la Connoissance de Dieu et de soi-même, c. 1, art. 6.

N'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour de simplicité de parure, et l'acquisition d'un grand fonds de haine pour le jeu?

MOLIÈRE, l'Avare, II, 6.

La mémoire est d'une utilité infinie pour les usages de la vie, et surtout pour l'acquisition des sciences.

ROLLIN, Traité des études, liv. II, c. 3.

Le monument qui immortalise le cardinal de Mazarin, c'est l'acquisition de l'Alsace.

L'acquisition de cette terre est une chose importante et digne d'occuper votre esprit plein de ressources et de sagesse.

On ne doit jamais manquer l'acquisition d'un homme de mérite.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 6; Lettres, décembre 1737; 10 avril 1738.

La plupart des maîtres, des pédans surtout, regardent l'acquisition et l'entassement des sciences comme l'unique objet de l'éducation.

J.-J. ROUSSEAU, Projet d'éducation.

Quelquefois, dans cette manière de parler, la préposition de a pour régime, au lieu du nom de la chose acquise, le nom de la personne qui acquiert. On dit l'acquisition d'une personne, son acquisition.

L'Église acquerant maison, terre et heritage, pour rendre son acquisition valable, il faut qu'elle paye indemnité au seigneur immediat de la chose acquise.

Est. PASQUIER, Recherches de la France, IV, 5.

De tous ces nouveaux princes qui avaient promis de

faire hommage de *leurs acquisitions* à l'empereur grec, aucun ne tint sa promesse.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 55.

Acquisition, pris en ce sens, s'emploie aussi absolument.

Comme les sciences sont differentes en sujets et matieres, en l'apprentissage et acquisition, aussi sont-elles en l'utilité, honnesteté, necessité, et encores en la gloire et en gain.

CHARRON, De la Sagesse, I, 61.

Je distingue, avec saint Chrysostome, trois choses dans les richesses : l'acquisition, la possession et l'usage.

ROURDALOUR, Sermons. Sur les richesses.

L'esprit d'acquisition porte avec lui l'esprit de conservation et d'usage, et non pas celui de destruction.

Montesquieu, Esprit des lois, X, 3.

Cette vertu, il faut qu'on nous la donne, c'est en partie une affaire d'acquisition.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. II.

Peuple d'acquisition est une expression usitée dans le langage ecclésiastique, en parlant des chrétiens rachelés par le sang de Jésus-Christ.

S'il (Jésus-Christ) avoit quelque chose à acquérir, c'étoit les fidèles qu'il appelle le peuple d'acquisition.

Peuple d'acquisition, vous que le sang du Sauveur Jésus a délivré d'une servitude éternelle...

Bossurt, Sermons, la Toussaint ; l'Exaltation de la sainte croix.

On dit, saire l'acquisition de, saire acquisition de.

Fouquet, devenu surintendant, en sit l'acquisition (de Belle-isle) de la maison de Retz.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1718, t. XVII, c. 15.

Elle s'entretient avec Lisette .... d'une certaine maison de campagne qui lui plaît et qu'elle veut louer, en attendant que je lui en fasse faire l'acquisition.

LE SAGE, Turcaret, IV, 1.

Le roi de Prusse me mande qu'il a fait acquisition de vous, Monsieur, et de MM. Wolff et Euler. Cela veut-il dire que vous allez à Berlin, ou que vous dirigerez de Paris les travaux académiques?

VOLTAIRE, Lettres, 1er juillet 1740, à Maupertuis.

On dit aussi très-fréquemment faire une acquisition, des acquisitions.

C'est quasi le même de ceux qui découvrent peu à peu la vérité dans les sciences, que de ceux qui, commençant à devenir riches, ont moins de peine à faire de grandes acquisitions, qu'ils n'ont eu auparavant, étant plus pauvres, à en faire de beaucoup moindres.

DESCARTES, Discours de la méthode, VI.

Je ne crois pas le marché de Menilmontant rompu sans ressources; et, n'en déplaise à madame de Chaulnes, c'est la plus jolie acquisition que puisse faire M. de Chaulnes.

Mme DE COULANGES, Lettres, 20 juiu 1675, à Mme de Sevigne.

Vous êtes si riche, lui disoit un de ses amis, que n'achetez-vous cette charge? Pourquoi ne pas faire cette acquisition qui étendroit votre domaine?

Quelle grande acquisition avez-vous faite en cet homme illustre!

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 5; Discours prononcé dans l'Académie françoise, 15 juin 1693.

C'est un bonheur pour les savans que leur réputation doit amener à Paris, d'avoir le loisir de se faire un bon fonds dans le repos d'une province; le tumulte de Paris ne permet pas assez qu'on fasse de nouvelles acquisitions, si ce n'est celle de la manière de savoir.

Comme Bologne avoit beaucoup de choses à régler avec Ferrare sur le sujet des eaux, elle envoya le marquis Tanara ambassadeur extraordinaire au pape Alexandre VII, et voulut qu'il fût accompagné de M. Cassini, dans une affaire où les mathématiques avoient la plus grande part. Peut-être aussi Bologne fut-elle bien aise de se parer aux yeux de Rome de l'acquisition qu'elle avoit faite.

FONTENELLE, Éloge de M. de Malezieux; Éloge de Cassini.

Il (Law) avoit fait force acquisitions de toutes sortes, et encore plus de dettes.

Saint-Simon, Mémoires, 1720, t. XVIII, c. 19.

Tous ceux qui connoissoient parfaitement ce nouveau membre du sacré collège, trouvèrent comme moi que l'Église venoit de faire une belle acquisition.

LE SAGE, Gil Blas, X, 1.

Telles furent les acquisitions que je fis à Motiers en fait de liaisons et de connoissances.

J .- J. Rousseau, Confessions, part. II, liv. XII.

Acquisition, avec ces diverses formes de construction, se dit aussi de la Chose acquise.

La voilà (la maison); c'est une bonne acquisition, n'est-ce pas?

REGNARD, le Retour imprévu, I, 12.

Il a laissé une bibliothèque de près de vingt mille écus, un médailler et un herbier; nulle autre acquisition.

FONTENELLE, Éloge de M. Morin.

Un duc d'Autriche lui vendit (à Charles le Téméraire) encore tous les domaines qu'il possédait en Alsace et dans le voisinage des Suisses. Cette acquisition était bien au dessus du prix que Charles en avait payé.

VGLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 95.

Acquisition peut être employé de cette manière dans un sens moral.

Tousjours prest à faire de bien en mieux pour ceulx qui luv estoient redevables, à sin de les entretenir en sa devotion, comme la plus belle acquisition qu'il eust sceu faire.

Amyor, trad. de Plutarque, Vie de Flamininus, c 1.

Il est aisé de voir que la délicatesse est un don de nature et non pas une acquisition de l'art.

PASCAL, Discours sur les passions de l'amour. Voyez des Pensées de Pascal, édit. de 1844, p. 404.

Il ne reste plus à l'homme que le néant et le péché : pour tout fonds, le néant; pour toute acquisition le péché. Bossurt, Oraison funèbre d'Anne de Gonzague.

Ah! c'est vous, s'écria-t-il, c'est vous dont on m'a fait un si bel éloge, je vous retiens à mon service; vous êtes une bonne acquisition pour moi.

LE SAGE, Gil Blas, VIII, 11.

On a dit au lieu d'Acquisition,

Acquèrement, s. m.

Ce mot se trouve dans Cotgrave, et Sainte-Palaye en cite cet exemple:

Après le trépassement de l'un d'eux, iceulx meubles .... et acquerements se divisent, etc.

Coutume de Chasteauneuf en Thimerais. (Voir Cout. gén., t. II, p. 206.)

# ACQUÉREUR, s. m.

Celui qui acquiert.

biens immeubles, et c'est à ce sens que se rapporte le proverbe suivant :

Il y a plus de sous acquéreurs que de sous vendeurs. Dictionnaire de l'Académie, édit. de 1694.

L'acquereur même aussi me plairait en tout point. COLLIN D'HARLEVILLE, l'Optimiste, V, 12.

On dit se rendre, se porter acquéreur, acquéreur d'une chose.

Quelquesois on s'est servi de ce mot au sujet de villes, de provinces, de royanmes acquis par la voie des armes ou par des traités.

... Précepteur du feu roy, de querelleuse mémoire, Alexandre dit le Grand, acquéreur de l'Asie, Europe, Afrique et autres lieux.

BOILEAU, Arrest burlesque.

Dunkerque ajouté à la France par un marché glorieux à l'acquéreur et honteux pour le vendeur.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 25.

Plus que Cesar, des Gaules acquereur. Cl. MAROT, Chants divers, XV.

Il pourrait être pris au figuré dans la plupart des occasions où l'on emploie sigurément acquérir et acquisition. C'est ainsi qu'on trouve dans le passage suivant acquereur d'amis.

Il ne restoit d'autres enfans à Soliman que Sélim et Bajazet, cettui-ci dévot et plein de piété selon sa religion, studieux, habile, grand acquereur et conservateur d'amis.

Agr. n'Aubigné, Histoire universelle, t. 1, liv. II, c. 25.

### ACQUÈTER, v. a.

Autresois aquester, aquaster (voyez le Glossaire de Sainte-Palaye).

Ce verbe, de forme analogue à l'italien acquistare, à l'espagnol aquistar, Ménage le tire d'un mot latin, de création arbitraire, adquæsitare. Peut-être remonte-t-il simplement par le substantif quæstus à quærere, ainsi que le verbe acquérir, dont il a été, dans les anciens temps de la langue, un synonyme.

Acquèren a eu en effet la signification générale Il se dit principalement de Celui qui acquiert des I d'acquerir dans les exemples suivants, tous de date ancienne, où se reproduisent à peu près les acceptions, les constructions diverses de ce dernier verbe.

On a dit, au propre, Acquerer un bien, un office, etc.

Il y a bien peu de conseillers et presidens qui ne possedent quelque morceau de benefice, qui aide à entretenir les dorures et accoustremens, banquets et menus plaisirs de la maison, voire pour acquester avec le temps quelque place noble ou office de plus grand honneur et authorité.

Bernard Palissy, Jardin delectable.

Le bien qu'elle avoit acquesté Est à moi seul.

Bon. Des Pénters, l'Andrie, IV, 6.

ACQUÈTER un pays, une ville, etc.

Venise que Sa Sainteté ne demandoit rien de ce qui s'acquesteroit contre le Turc, et n'avoit tant de païs à deffendre comme l'empereur et la seigneurie, et par ainsi il ne devoit faire si grande contribution.

LES ÉVÉQUES DE MACONS ET DE LAVAUR à François I<sup>er</sup>, 17 novembre 1537. (Voir *Négociations de la France dans le Levant*, t. I, p. 357 et 358).

Après la prinse de Libourne,
Bressière vint en la cité,
Pour prendre possession bonne
De ce qu'on avoit acquesté.
Martial d'Auvergne, Vigiles de Charles VII.

On a dit au figuré acquester guerdon.

... Qui loyaument
Veulent acquester
Bon guerdonnement,
Maint mal endurer
Leur fault....
Ch. D'ORLÉANS, Ballades. J'oy estrangement, etc.

On a dit aussi simplement, absolument, ACOUÈTER.

Ainsi, comme avarice pense de nuit et de jour à acquester et amasser à tort et à droit, ainsi charité et misericorde pensent à accomplir les sept œuvres de misericorde.

Le Ménagier de Paris, Ire distinction, 3eart., 1. I, p. 58.

En folle amour peu on acqueste.

Tel d'acquester moult se soucye Qui n'a ne enfant ne suyvant. P. Gringorn, le Chasteau d'amour; les Faintises du monde.

De bonne heure ACQUÈTER a servi à exprimer en termes de jurisprudence, l'acquisition d'un immeuble, par un acte quelconque.

Ses ainsnés fix (son fils aîné) n'avoit pas aage d'entrer en l'ommage de ce que se mere avoit aquesté.

BRAUMANOIR, Coulumes du Beauvoisis, XII, 10.

C'est aujourd'hui l'unique signification d'acquit-TER, qui d'ailleurs a vieilli, et dont on fait peu d'usage.

ACQUÈTÉ, ÉE, participe. Autrefois acquesté.

C'est grand'honte qu'un bien par le pere acquesté, Du revenu du lict soit après augmenté.

H. ESTIEME, Apologie pour Hérodote, part. II, c. 38.

L'acquis (voyez plus haut) dans ces vers d'un vieux poëte:

Garder bien *l'acquesté* n'est une vertu moindre, Qu'acquerir tous les jours et le nouveau adjoindre. Agr. D'AUBIGNÉ, *Tragiques*, Princes, II.

ACQUET, s. m.

Autrefois acquest, aquès, aquest, aquez (voyez le Glossaire de Sainte-Palaye).

On s'est quelquefois servi pour les mêmes usages de

ACQUESTE, AQUESTE, 8. f.

De même que acqueter s'est pris d'une manière générale, pour acquerir, acquer a eu le sens général aussi d'acquisition.

Il a donc exprimé l'Action d'acquérir.

Quant clers tient heritage de sen patremongne ou de s'aqueste.

BRAUMANOIR, Coutumes du Beanvoisis, XI, 35.

L'acquet de cette maison n'est pas seur.

Furetière, Dictionnaire.

Plus souvent on s'en est servi pour désigner la Chose acquise.

On dit en ce sens, absolument; un acquêt, des acquêts, un bon, un mauvais acquêt, de bons, de mauvais acquêts, l'acquêt, les acquêts de quelqu'un, mon acquêt, leur acquêt, etc., etc., faire un acquêt, etc.

Pours'accommoder avec Dieu de ses acquests, il dit estre tous les jours après à satisfaire par bienfaict aux successeurs de ceux qu'il a derobez.

MONTAIGNE, Essais, III, 2.

C'est un bon acquest que le bled.

DANET, Dictionnaire fr .- lat .

C'est un bon acquet que vous avez fait.

Furetière, Dictionnaire.

Possédés d'une avare convoitise, vous voulez profiter de tout et ne vous dessaisir de rien, toujours biens sur biens, toujours acquêts sur acquêts, toujours les mains ouvertes pour recevoir et jamais pour donner.

Boundalour, Carême. Sur l'aumone.

Jamais mal acquest ne profitte.

VILLON, Ballades, Leçon aux enfants perdus.

De vingt paires de bœufs il sillone la plaine; Tous les ans ses acquests augmentent son domaine. RACAN, les Bergeries, I, 3.

Si je fais peu d'acquéts, que mes fils s'en accusent!

La Fontaine, l'Eunuque, III, 7.

C'est à ce sens général d'acquer que se rapporte le proverbe suivant :

Il n'y a point plus bel acquest que de don.

DANET, Dictionnaire fr. lat.; Dictionnaire de l'Académie, 1694.

On trouve dans d'autres mentions du même proverbe, au lieu d'AcQUET, acquisition.

On dict qu'il n'y a point de plus belle acquisition que d'une donation, tellement qu'une personne estrange donnant à l'un des mariés, il ne faut point faire de doubte que ce qui est donné ne soit commun entre eux.

Est. Pasquien, l'Interprétation des Institutes de Justinian, 11, 88.

Acquer s'est dit, en ce sens général, de l'Action de conquérir et des conquêtes.

Est-ce par vantise ou par faits acquis par vaillance? En vérité, dit-il, ce n'est point par vantise ni par acqueste. Perceforest, vol. V, c. 11.

... Ores qu'il en eust toute sa vie pacifique jouissance, si toutes fois l'acquest deperit en ses hoirs, pareil sera le scandale sus le defunct, et sa memoire en malediction comme de conquerant inique.

RABELAIS, Pantagruel, III, 1.

Les princes sont glorieux et combattent plus pour la gloire et l'honneur que pour acquest.

MONTLUC, Commentaires, 111.

Acquer s'est dit aussi, au sens moral, de l'Action d'acquerir certains avantages, certaines qualités, ou de ces avantages, de ces qualités.

Madame, vous n'avez ce jourd'huy fait petit acquest, ayant tel chevalier à vostre commandement.

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, I, 22.

Il y a tant de sortes de defauts en la vieillesse, tant d'impuissance,.... que le meilleur acquest qu'elle puisse faire, c'est l'affection et amour des siens.

Nostre foy ce n'est pas nostre acquest, c'est un pur present de la liberalité d'autruy.

J'ayme et honore le sçavoir, autant que ceux qui l'ont, et, en son vray usage, c'est le plus noble et puissant acquest des hommes.

Les amitiés pures, de nostre acquest, emportent ordinairement celles aux quelles la communication du climat ou du sang nous joignent.

MONTAIGNE, Essais, II, 8, 12; III, 8, 9.

La verité n'est point de nostre acquest, invention ni prinse.

CHARRON, De la Sagesse, II, 2.

Il y a des gens qui gagnent leur reputation par supercherie. Mais la vostre est un legitime acquest.

BALZAC, Lettres, V, 16.

On a pu même se servir d'acquèr en parlant des personnes, comme le montrent ces exemples, dont un de date peu ancienne, mais où le mot est peutêtre aussi employé par plaisanterie: Et vous, belle niece, est-il possible que votre beauté soit sans amy ou serviteur? Ma dame, ce luy responditelle, ma beauté ne m'a point faict de tels acquets.

LA REINE DE NAVARRE, Heptameron, nouve. 70.

La troupe ne sauroit faire un meilleur acquét.

Piron, la Métromanie, IV, 4.

Acquer a eu aussi le sens général, aujourd'hui vieilli, d'Avantage, de profit, de gain; de là ces expressions:

Beaucoup d'acquet, peu d'acquet, sans acquet.

Le Deable fait six commandemens à l'avaricieux : le premier, que il garde tres bien le sien; le second qu'il ne le preste sans acquest....

Le Ménagier de Paris, I'e distinction, 3º art., t. I, p. 47.

L'Acquet, les acquets d'une chose.

Des acquets de son lit accroître son domaine.

REGNIER, Salires, XIII.

Avoir de l'acquet à faire une chose, retirer de l'acquet d'une chose, trouver de l'acquet dans une chose, etc.

Si prindrent le chemin d'Evreux, mais point n'y trouverent d'aquest, car elle estoit moult bien fermée. FROISSART, Chroniques, liv. I, c. 273.

Il n'est pas apparant qu'il se fust mis en peril pour si peu de choses, où il ne povoit avoir acquest ne profit. Communes, Mémoires, V, 1.

La confusion de l'ordre et mesure des pechez est dangereuse. Les meurtriers, les traistres, les tyrans, y ont trop d'acquest.

Tout l'acquest qu'il a retiré d'une si longue poursuite, c'est d'avoir appris à recognoistre sa soiblesse.

MONTAIGNE, Essais, II, 2, 12.

Je suis trop franc et trop libre; aussi y trouvay-je fort peu d'acquest.

MONTLUC, Commentaires, I.

Il y a de l'acquet, il n'y a pas d'acquet à ou de saire une chose, à une chose, en une chose, en une personne, avec une personne, etc.

Il n'y a point d'acquest en luy.

Rob. Estienne, Dictionnaire fr.-let.

Il n'y a point d'acquest à cela.

Il n'y a point d'acquest d'acheter de méchante mar chandise.

DANET, Dictionnaire fr.-lat.

Quel acquest y a-il à bien mesnager les terres par l soing d'un tel homme?

LA BÉOTIE, la Mesnagerie de Xénophon.

Il n'y a point d'acquet à plaider.

FURETIÈRE, Dictionnaire.

Quel acquest y a-il, luy sut-il dit après Seneque d'anticiper les maux qui ne viendront que trop tost, e qu'on ne peut eviter?

G. BOUCHET, Serées, liv. II, 22e serée.

Il y a tousjours plus d'aquest envers les jeunes qu'il l'endroit des vieux, qui meurent du jour au lendemain. P. LARIVEX, le Laquais, II, 3.

Ainsi voit-on l'acquest qu'il y a de servir un maistr (la sensualité) si liberal de toutes especes de douleu envers ceux qui veulent plutost adherer à leur ventre qu' leur entendement.

LA Noue, Discours politiques et militaires, Disc. 240.

Farce de Pathelin.

Que fait une femme avec toy
De qui la force et la puissance
Prend de jour en jour decroissance?
Vrayement il y a de l'acquest.

Jacq. Gravin, les Esbahis, V, 4.

A ces formes de langage appartiennent cet ancier proverbe cité par Sainte-Palaye.

Au contredit n'a point d'aquest.

Fabl. mss. du R., nº 7218, fol. 242 rº, col. 1.

Acquer ne s'est maintenu que comme terme di jurisprudence.

On le dit encore, particulièrement au pluriel, de Biens acquis pendant le mariage par l'un ou l'autr des époux, et qui tombent dans la communanté Depuis ce tems (de Louis le Débonnaire) les choses se sont passées de telle facon que les reynes douairieres de France ne prennent aucune communauté aux biens meubles et acquests immeubles faits par les roys leurs marys, non plus que les roys aux acquests faits par les reynes leurs femmes du consentement d'eux.

Est. PASQUIER, l'Interprétation des Institutes de Justinian, II. 88.

La feue maréchale gouvernoit absolument son mari, lui faisoit traiter ses enfants de princes : elle n'en a point eu de lui, et, pour frustrer M. de Vitry, elle lui faisoit vendre ses terres et en acheter d'autres, afin qu'ils fussent acquéts de la communauté.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes. Le maréchal de l'Hôpital.

Acquers est opposé à *Propres*, Biens qui restent la propriété exclusive de l'un des époux.

Soudain qu'un evesque estoit decedé, le Pape envoyoit arrester par un collecteur tous ses biens, meubles et immeubles, tant propres qu'acquests.

Est. Pasquien, Recherches de la France, III, 23.

... Jusqu'à ce que madame de Lussan s'avisa de prétendre que ce que je demandois, comme faisant partic du legs de ma sœur, étoit un propre en sa personne, non un acquét.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1707, t. V, c. 26.

Le propre est l'ouvrage de la loi; l'acquét, au contraire, est l'ouvrage de l'homme.

D'AGUESSEAU, 46° Plaidoyer.

Dans les pays où une coutume locale a disposé des propres, Bodin dit très-bien qu'il ne faudroit confisquer que les acquéts.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, V, 15.

Lui laissant tout mon bien, meubles, propres, acquets, Vaisselle, argent comptant, contrats, maisons, billets. REGNARD, le Légataire universel, IV, 6.

Acquèr, dans le langage judiciaire, est souvent joint à conquêt, mot de même origine, de même signification, autrefois employé seul comme son synonyme, qu'on en a cependant quelquefois distingué par une différence d'acception expliquée dans quelquesuns des exemples suivants:

Cascuns gentixhons ou hons de poeste, qui n'est pas sers, pot, par nostre coustume, laissier en sou testament ses muebles, ses conquès et le quint de son heritage là, u il

li plest, exeptés ses ensans as quix il ne pot plus laissier l'un qu'à l'autre.

BRAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, XII, 3.

A totes les foiz que ge achete heritage, quel qu'il soit, de ma gaagne ou des fruiz et de ma tere c'est conquez.

Feme conquiert aussi bien comme home.

A totes les foiz que ge aquier mobles par ma marcheandise ou par mon labor, c'est *conquez* de mobles.

Li Livres de Jostice et de Plet, XVI, 28.

Par le droit des Romains, il n'y avoit aucune communauté de biens entre le mary et la femme; par les coustumes de la France, c'est tout un autre discours, pour autant que l'homme et la femme, conjoints ensemble par leur mariage sont, du jour de leur benediction nuptiale, communs en tous leurs biens meubles, et encorre aux conquests immeubles faits durant et constant le mariage.

Est. Pasquier, l'Interprétation des Institutes de Justinian, II, 88.

Les françois coustumiers entendent par ce dit mot, acquests, les acquisitions faites par celuy ou celle qui n'est en lien de mariage, au contraire, par conquests, les acquisitions faictes durant et constant la société du mariage: L'energie de ce procedant de la preposition cum, dont conquest est composé; et ce quand il est question de communauté sans plus.

Nicot, Thresor de la langue françoise (Voyez la même distinction dans le Dictionnaire de Monet, dans le Dictionnaire de Trévoux).

Parmi nous les biens sont propres, acquéts ou conquéts.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, VI, 1.

A cette expression acquets, conquets, Voltaire a substitué acquit, conquit, dans ces vers:

Il reste donc, notre triste beau-frère,

A faire ici donation entière

De tous vos biens, contrats, acquis, conquis,

Présents, futurs, à monsieur votre fils.

Voltaire, l'Enfant prodigue, I, 1.

On trouve dans de vieux textes, au lieu d'AC-QUETS, ACQUISES mot dérivé comme acquis, acquisition, d'acquérir.

S'il n'y a enfans du..... mariage, la vesve pourra retenir en proprieté la moictié des..... acquises, en renonceant... Coutumes de Metz (Voir Nouv. Cout. gén., t. 11, p.404,col. 1 et 2). Gens mariez entrent, dès la solemnization de leur mariage, en communauté d'acquets et conquets d'immeubles qu'ils font constant iceluy, soit que les femnies soient denommées ès lettres d'acquises on non.

Coutumes d'Espinal (Voir Nouv. Cout. gen., t. I, p. 813).

On trouve aussi dans les vieilles coutumes, d'où les ont tirés Cotgrave, Oudin, Sainte-Palaye,

Acquesteur, Acquesteresse, Acqueteur, Acquisiteur, désignant l'Homme ou la femme qui ont part aux acquets.

Et après ladite femme qui estoit acquesteresse, l'a (l'héritage) depuis le trespassement dudit Guillaume son mary pourfiz et tenu sa vie.

Charte de 1375; cité par D. Carpentier, add. au Glossaire de Du Cange au mot Aquistane.

ACQUIESCER, v. n. (du latin Adquiescere, acquiescere, et, par ce mot, de ad et quiescere.)

On l'a écrit ADQUIESCER. Voyez le Glossaire de Sainte-Palave.

Comme acquiescere, ACQUIESCER, construit avec la préposition en, a autrefois signifié Se reposer, se complaire dans, être content de, se tenir à, etc.

Je les ay ordinairement veuz bon vouloir en payement prendre, et *en* iceluy *acquiescer*, quand debilité de puissance y a esté associée.

Vous acquiescerez en ceste raison.

Et facilement acquiesçois en la double recordation de votre auguste majesté.

RABELAIS, Pantagruel, III, prologue; 37; IV, 4.

Non seulement il se disoit estre leur Dieu: mais promettoit de l'estre tousjours, asin que leur esperance n'acquiesçant point ès choses presentes, s'estendist à perpetuité.

Calvin, Institution chrestienne, liv. II, c. x, § 9.

Un rapport naturel a conduit de l'idée de repos, soit physique, soit moral, qu'exprimait acquiescere, à l'idée de consentement exprimé par acquiescere. Chez les auteurs latins eux-mêmes se rencontrent quelques passages où acquiescere a le sens d'assentiri, par lequel acquiescers peut être traduit. Acquiescer.

en effet, c'est, pour ainsi dire, Se reposer en une chose à laquelle on consent, ne la point contester, y déférer, s'y soumettre, qu'il s'agisse d'ailleurs ou d'une opinion, ou d'un raisonnement, ou d'une demande, ou d'un ordre, ou d'une sentence, enfin de tout ce qui peut être l'objet d'un acte de soumissiou.

Acquiescer a d'ordinaire un régime indirect gouverné par la préposition  $\dot{a}$ .

Tel est le vouloir du très bon, très grand Dieu, auquel je acquiesce.

RABELAIS, Pantagruel, IV, nouveau prologue.

Ceux qui ne veulent acquiescer à ceste doctrine, usent d'une cavillation sotte et sans nulle grace.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. I, c. xVIII, § 2.

Celui qui se resout ne juge plus, il s'arreste et acquiesce à ce qu'il tient.

CHARRON, De la Sagesse, II, II.

Au 5<sup>e</sup> livre de l'histoire ecclesiastique d'Eusebe, vous voyez le clergé de Lyon admonnester doucement Eleuthère, evesque de Rome, d'acquiescer à la raison.

Est. Pasquier, Recherches de la France, III, 8.

Ne vouloir pas acquiescer au sens d'autruy lors que la raison ou quelque occasion le requiert, c'est signe d'orgueil ou d'opiniastreté.

Mich. DE MARILLAC, Imitation de Jésus-Christ.

Puisque vostre honneur vous appelle ailleurs, il faut acquiescer à une si douce nécessité.

BALZAC, Lettres, V, 17.

Cet archevêque lui ayant dit qu'il ne falloit pas avoir trop d'impatience de mourir, et qu'il falloit souffrir autant que Dieu l'ordonneroit, elle (Anne d'Autriche) y acquiesça aussitôt, et fit des actes réitérés de soumission à la volonte de Dieu.

Mme DE MOTTEVILLE, Mémoires, 1666.

Les ensants de Dieu acquiescent au jugement de l'Église. Bossurt, Doctrine de l'Église, c. 19.

Il (le saint) connoit la grâce, son etficacité, il n'ignore pas qu'elle lui est nécessaire pour fuir le péché et pratiquer la vertu; qu'il faut vouloir cette grâce, la desirer, la demander, y acquiescer, y coopérer.

LA BRUYÈRE, Dialogues sur le Quiétisme, IV.

Si un homme dit que dix-sept et trois font vingt-dex, je me hâte de lui dire : dix-sept et trois ne font que vingt; aussitôt il est vaincu par sa propre lumière et il acquiere

à ma correction; le même maître qui parle en moi pour le corriger, parle aussitôt en lui pour lui dire qu'il doit se rendre.

Féneron, de l'Existence de Dieu, part. I.

Deux jours après, il (Fénelon) publia un mandement fort court, par lequel il se rétracta, condamna son livre, en défendit la lecture, acquiesça et se soumit de nouveau à sa condamnation.

SAINT-SIMON, Memoires, 1699, t. II, c. 19.

Mais quand on a vu qu'il (Fontenelle) comparait Descartes à Newton, toute la Société royale de Londres s'est soulevée; loin d'acquiescer au jugement, on a critiqué ce discours.

VOLTAIRE, Lettres philosophiques, XIV.

Au contraire, si vous voulez me protéger, me faire des dons, obtenir pour moi des grâces, me tirer de mon état, et que j'acquiesce à vos bienfaits, vous n'aurez recherche qu'un faiseur de phrases, et vous ne serez plus qu'un grand à mes yeux.

J.-J. Rousseau, Lettres, 27 mai 1759.

On comprend que les exemples de ce mot soient rares en poésie, surtout à cause de la difficulté de le faire entrer dans un vers.

> Soit fait, dit l'autre, il faut à ton désir Acquiescer et te faire plaisir. La Fortaine, Contes, II, 9.

Acquiescer à peut être suivi d'un verbe à l'infinitif.

Il (Décébale) delivra aux deputez de l'Empereur toutes les armes, toutes les machines, tous les ouvriers, et particulierement tous les fugitifs de l'armée romaine, et acquiesça à ruiner ses places, à rendre celles qu'il avoit usurpées sur ses voisins...

COEFFERE, Histoire romaine, IX.

Acquiescer s'emploie aussi absolument.

L'homme vrayement humble aymeroit mieux qu'un autre dist de luy qu'il est misérable, qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien, que non pas de le dire luy-mesme : au moins s'il sçait qu'on le die, il ne contredit point, mais acquiesce de bon cœur : car, croyant véritablement cela, il est bien-ayse qu'on suive son opinion.

S. FRANÇOIS DE SALES, Introduction à la vie dévote, part. III,c. 5.

Les doutes étant levés et les erreurs dissipées, non par l'évidence de la raison, mais par une autorité souveraine plus inébranlable et plus ferme que nos plus solides raisonnements, il faut que l'entendement acquiesce.

Bossuer, Sermon de la Quinquagésime.

M. de Chevreuse, petit comme l'écolier devant son maître, embarrassé, confus, mais sans altération, acquiesça tout court.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1712, I. X, c. 28.

Acquiescer, chez certains mystiques, a servi à désigner une sorte de sacrifice, sur lequel on a fort disputé dans la querelle du quiétisme.

Elle (l'ame) acquiesce simplement à la juste condamnation ou elle croit être de la part de Dieu; ce qui est le comble du desespoir.

L'ame, a-t-il dit (Fénelon, Maximes des saints), est invinciblement persuadée qu'elle est justement réprouvée de Dieu.... C'est donc à sa juste réprobation qu'elle acquiesce... c'est de son crime que l'ame est invinciblement persuadée et convaincue: la juste condamnation du crime, du côté de Dieu, est celle qui nous condamne à l'enfer: quand on acquiesce à la juste condamnation où l'on croit être du côté de Dieu par son crime, c'est à sa juste condamnation, c'est à la perte éternelle de son salut qu'on acquiesce. Ce sentiment est impie de l'aveu de l'auteur; il fait donc acquiescer l'ame à l'impiété.

Bossuer, IIIe écrit sur les Maximes des saints, Question importante, si etc.; Préface sur l'instruction pastorale de Mgr de Cambrai, § 19.

Acquiescer s'emploie aussi d'une manière spéciale dans la langue de la jurisprudence.

Procuration pour acquiescer.

Rob. ESTIRNNE, Dictionnaire fr.-lat.

Acquiescer et renoncer à son appel.

Acquiescer par advis de conseil.

Nicor, Thresor de la langue françoise.

Acquiescer à l'adverse partie, lui donner gain de cause.

MONEY, Dictionnaire,

On dit au palais, qu'un homme aequiesce à un jugement ou à une sentence, lorsqu'il l'exécute, ou qu'il renonce à l'appel qu'il avoit interjeté. On aequiesce expressément par écrit en consentant à l'exécution d'un jugement, en renonçant à l'appel, ou en se désistant. On aequiesce aussi tacitement, quand on exécute en tout ou en partie, la sentence. On peut néanmoins l'exécuter sans acquiescer, pourvu que dans l'acte qui contient l'acquiescement tacite, on proteste d'appeler des chefs qui font préjudice.

Dictionnaire de Trévoux.

Sur ces mémoires la Cour ordonna... 4° que les juges seroient tenus de prononcer contre les accusés, suivant la rigueur des ordonnances, sans prétendre modérer la peine pour obliger les accusés d'acquiescer à leurs jugemens...

Fléchier, Mémoires sur les grands jours de 1665.

Le czar ne se rendit point aux prières de sa femme; il crut qu'il était important que la sentence fût prononcée publiquement au prince, afin qu'après cet acte solennel il ne pût jamais revenir contre un arrêt auquel il avait acquiesce lui-même, et qui le rendant mort civilement, le mettrait pour jamais hors d'état de réclainer la couronne.

Voltaire, Histoire de Pierre le Grand, part. II, c. 10.

Acquiescé, participe.

Il est invariable, se construisant toujours avec l'auxiliaire avoir.

# ACQUIESCEMENT, s. m.

L'action d'acquiescer.

Comme ACQUIESCER, il se construit avec la préposition  $\dot{a}$ .

J'apporte un entier acquiescement d'esprit à tout ce que vos lettres contiennent.

BALZAC, Lettres, V, 15.

La béatitude de l'homme consiste dans un acquiescement doux et paisible à la condition où l'on se trouve. SAINT-ÉVARMONT (cité par Furetière).

Un acquiescement humble aux vérités de la foi.

ABELLI, Principes de la morale chrétienne, part. II.

Quoique la vie de cette vierge sainte eût été une conformité continuelle aux ordres du ciel, un acquiescement universel aux vues et aux desseins de Dieu sur elle...

Massillon, Sermons, Purification.

Chacun applaudit, et M. Bons, d'un coup de tête réservé, remercia l'auteur de la proposition qu'il avoit faite, et l'assemblée de l'acquiescement qu'elle venoit d'y donner.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, part. VII.

Mon esprit refuse tout acquiescement à l'idée de la matière non organisée se mouvant d'elle-même.

J.-J. ROUSSRAU, Émile, IV.

En effet, que signifiait l'acquiescement royal à l'énonciation abstraite des droits naturels?

Mme DE STAEL, Considér. sur la Révolution franc., part. II, c. 9.

Acquiescement à, comme acquiescer à, est quelquefois suivi d'un verbe à l'infinitif.

La foi chrétienne n'est point un pur acquiescement à croire, ni une simple soumission de l'esprit, mais un acquiescement et une soumission raisonnable.

BOURDALOUR, Sermons. Sur l'accord de la raison et de la foi.

Acquiescement peut encore, aussi bien que acquiescer, se dire d'une manière absolue.

Si cet acquiescement n'étoit pas raisonnable, ce nescroit plus une vertu.

Boundaloue, Sermons. Sur l'accord de la raison et de la foi.

Il faut que dans cet acquiescement de la volonté, que dans ce consentement, il n'y ait ni violence ni contrainte.

Le même, Sermons. Sur le sacrifice religieux.

La contention de tête fatigue, rebute, épuise; l'acquiescement de l'esprit et l'union du cœur ne lassent pas de même. Finalon, Lettre au vidame d'Amiens.

Les démonstrations mathématiques sont si évidentes, que les plus opiniatres ne peuvent refuser leur acquiesce ment.

MALEBRANCHE (cité par Furetière).

Les corporations judiciaires... accompagnaient leur acquiescement ou leur refus, de remontrances sur l'administration.

Mme DE STAEL, Consider. sur la Révolution franç., part. I, c. 3.

L'emploi du verbe ACQUIESCER par certains mystiques, on l'a vu plus haut, s'est étendu au substantif ACQUIESCEMENT.

Elle (l'âme) fait,... un acquiescement simple à la condamnation juste où elle croit être de la part de Dica. Ce sont les propres paroles de l'auteur... tant s'en faut que l'article de l'auteur convieune avec ceux d'Issy, qu'au contraire on a affecté dans celui-là le terme d'acquiescement, qui est expressement défendu dans ceux d'Issy, course celui qui met le comble au désespoir. Ces paroles impies autant que barbares de persuasion invincible, de sacrifice absolu, d'acquiescement simple à sa damnation, ne sortent jamais de sa bouche (de saint François de Sales). Il ne parle que d'espérance. Ce qu'on appelle acquiescement et sacrifice est une peine, une tentation qu'il faut faire détester à l'âme.

BOSSUET, IIIe écrit sur les Maximes des saints; Question importante si, etc.

Je connois, mon père, une parfaite résignation aux ordres de la Providence, une soumission entière à la volonté de Dieu, une religieuse attention à la bien discerner, soit dans le livre de l'Évangile, soit dans ses commandements, ou dans ceux de son Église, une scrupuleuse attention sur la conduite qui me fait agir, si elle est conforme à la loi de Dieu ou non; y a-t-il uu autre abandon que celui-là? Je serois curieux de l'apprendre. — Notre abandon, mon cher monsieur, est un acquiescement à tout ce qui se passe en nous, de bon ou de mauvais, sans aucun discernement, regardant en toutes choses vertu ou crime indifféremment, comme ordre et volonté de Dieu.

Mais, mon père, quel moyen y a-t-il, que les pratiques vertueuses qui sont mourir le vieil homme et les œuvres de péché, que le sentiment de l'humilité chrétienne, qui est le parsait anéantissement, que l'ensevelissement de l'ame, cette sépulture du chrétien avec J.-C. puissent naître d'un acquiescement aveugle et mal entendu à tout ce qui se passe en nous, sans aucun discernement de la volonté de Dieu, qui seroit peut-être notre règle infail-lible.

LA BRUYÈRE, Dialogues sur le Quietisme, VII.

Nouveau système d'oraison, si inconnu à la simplicité de la foi, et qui mettiez l'acquiescement oiseux et le fanatisme de vos prières à la place des devoirs et des violences de l'Évangile!

MASSILLON, Oraison sunèbre de Louis le Grand.

Acquiescement a part aussi à l'emploi judiciaire d'acquiescer.

Lettres d'acquiescement, déclarant renonciation à la cause.

Acquiescemens, ou causes que l'on donne gaignées (causse dedititiæ, non judicatæ).

Rob. Estiune, Dictionnaire fr.-lat. 1549.

Une désertion d'appel est un tacite acquiescement.

L'exécution d'un jugement, d'un contrat est un vrai acquiescement.

On ne revient point contre un acquiescement.

Dictionnaire de Trévoux.

ACQUITTER, v. a. (soit directement de Quitte, voyez ce mot; soit, par le bas latin Acquietare, du latin quietare, quietus.)

Autrefois ACQUICTER, ACQUICTIER (voyez le Dict. fr.-lat. de Rob. Estienne et les exemples ci-après).

ACQUITTER, qui signifie au propre Rendre quitte d'une dette, ou bien, dans un sens moral, d'une promesse, d'une obligation, etc., a naturellement pour régimes directs des noms de personnes.

Nous trouvons que Cato, curateur de Lucullus, vendit un grand prix les piscines et viviers de son mineur, pour l'acquiter.

G. BOUGHET, Serces, liv. I, 6e serce.

On s'est servi quelquefois de même du verbe simple QUITTER (voyez ce mot).

C'est à la charge que vous ne m'en demanderez pas davantage, si vous ne voulez que je vous en die plus que je n'en sçay. — Je vous quitte, puis qu'ainsi est... je vous asseure que je ne les quitteray pas à si bon marché.

H. ESTIENBE, 1er Dial. du nouv. lang. fr. italianisé.

Quelquefois le régime direct d'ACQUITTER est un nom qui désigue collectivement des personnes, comme peuple, famille, compagnie, etc.; ou bien encore, par une sorte de personnification, un nom de chose, terre, propriété, succession, etc.

J'ai acquitté ce fonds, je l'ai déchargé de toutes les dettes auxquelles il étoit hypothequé.

J'ai acquitté toute la succession de mon père, elle est franche et quitte.

FURETIÈRE, Dictionnaire.

Il a acquitté sa famille.

Il a acquitté la succession.

J'ai acquitté entièrement cette propriété.

Il devait sur sa charge, mais il l'a tout à fait acquittée.

Dictionnaire de l'Académie.

Une personnification analogue a conduit à dire ACQUITTER sa conscience, sa promesse, sa parole, etc.

Mais je croy bien que en la fin il paya trente mille francz pour sa foy acquitter.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 262.

Et ung peu après que j'auray besongné avec mes gens, incontinent seray devers vous, pour acquitter ma foy.

A. DE LA SALE, le Petit Jehan de Saintré, c. 75.

Nous supplions Votre Majesté de faire acquitter postre parolle.

L'évèque n'Acqs à Catherine de Médicis, 30 novembre et 2 décembre 1571 (Voir Négociations dans le Levant, t. III, p. 218, note, col. 2).

Ces promesses (de Henri IV) furent fidèlement acquittées, lorsqu'enfin, étant roi absolu et paisible, il eût pu refuser de payer ce prix de la rébelliou.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, C. 174.

· Vos sairement, vos fiance acquitez.

Garin le Loherain, t. I, p. 102.

Monsieur acquittera la parole donnée.

REGRARD, le Légataire universel, II, 5.

On est arrivé de même à dire acquitter une dette, un contrat, une obligation, etc., et à faire ainsi de ce verbe une sorte de synonyme de Exécuter, payer;

Soit au propre:

Je luy ay fait despecher une ordonnance de la somme de trois cens livres laquelle il vous presentera avec cette cy et que je vous prie commander quelle luy soit acquittée incontinent.

HENRI IV (12 septembre) dans Sully, OEcon. roy., t. II, c. 32.

Un million qu'elle retira du duché de Réthelois servit à multiplier ses bonnes œuvres, et la première sut d'acquitter ce qu'elle devoit, avec une scrupuleuse régularité.

Bossuer, Oraison funèbre d'Anne de Gonzague.

Comme mon frère étoit horriblement persécuté par ceux à qui il devoit, il crut qu'il pourroit prendre quelques deniers sur le courant de l'année 1664, pour acquitter les dettes les plus criardes.

Ch. PERRAULT, Mémoires, liv. IV.

Vous autres gens de qualité, quand vous avez frappé deux fois sur l'épaule d'un procureur, vous croyez que

c'est de l'argent comptant, et qu'un peu de bienveillance acquitte toutes vos dettes.

Arlequin Grapignan (Voir Théatre ital., 1717, t. I, p. 35-36).

Il n'y a point de souverain en Europe, ni peut-être sur la terre, qui ait un tel revenu quand toutes les charges sont acquittées.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XV, c. 34.

Je suis maintenant très en état d'acquitter votre petit mémoire sans m'incommoder.

J.-J. Rousseau, Lettres, 2 décembre 1765.

LX mile doubles d'or vous ferai compter, Et sera ma rençon que je veil aquiter. CUVELLER, Chronique de Bertrand Du Guesclin, v. 13617.

L'Athlète avoit promis d'en payer un talent:

Mais quand il le vit, le galant

N'en donna que le tiers; et dit, fort franchement,

Que Castor et Pollux acquittassent le reste.

La FONTAINE, Fables, 1, 14.

Le testament de l'oncle acquittera mes dettes.

REGEARD, le Légataire universel, II, 7.

Soit dans un sens moral:

Il (de Belloy) parloit souvent de cette obligation: avons - nous pu mieux acquitter sa dette, qu'en vous priant, monsieur, de prendre sa place?

Burron, Réponse au discours de réception du duc de Duras.

... Les prévenances et les hounétetés dont vous m'avez comblé, adressées, dans votre intention comme dans la vérité, à un homme de bien et d'honneur, ont à ma reconnoissance et à mon attachement un droit que je serai toujours empressé d'acquitter.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 1771; à M. Dusaulx.

Despréaux, qu'on accusoit d'être avare; rendit tous les revenus d'un bénéfice qu'il avoit possédé pendant huit ans et dont il n'avoit pas acquitté les devoirs.

D'ALEMBERT, Eloge de Despréaux, notes, 38.

On dit aussi dans un sens spécial, ACQUITTER les droits établis sur les marchandises à leur entrée et à leur sortie, et à une époque fort ancienne, on a dit ACQUITTER la marchandise elle-même.

Si aquitera chascun sa chose.

Home qui achete beste à Paris, se il l'aquitte à Petit-

pont, si puet aporter à Paris le cuir et vendre sans coustume doner.

Est. Boileau, le Livre des Métiers, part. II, tit. II.

Il est fait allusion à cette manière de parler dans ce passage d'un de nos vieux poëtes:

> Baron, dist-il, or tost, amont venés. Bien i poés séurement entrer; J'ai le pasaige et la tour aquité, Car j'ai le maistre à m'espée tué Qui le gardoit et yver et esté.

Huon de Bordeaux, v. 5227.

Acquitter, outre son régime direct, reçoit plusieurs sortes de régimes indirects;

L'un, gouverné par la préposition de, fait connaître de quoi on est acquitté:

Ge Ferris dux de Lorregne et Marchis, faiz assavoir... que je franchis et acquit tous mes hommes et toutes mes femmes don Nuef-chastel, de toutes toltes et de toutes tailles.

Lettre de 1256. (Voir Ordonnances des rois de France, t. VII, p. 362).

Quelque bon mesnager du public dira qu'il vaudroit mieux à acquitter le Roy, que de le jetter en nouvelle despense. Je respon que ceci est l'acquitter d'une des plus belles dettes à quoy il est obligé, qui est de rendre sa noblesse ornée de vertu.

I.A NOUE, Discours politiques et militaires, disc. 5e

Le juste paye ce qu'il ne doit pas et acquitte les pécheurs de ce qu'ils doivent.

Bossurt, Discours sur l'histoire universelle, II, 6.

Il est à craindre qu'ils (les Juges) ne chargent quelquefois la justice de les acquitter de cette espèce des dette qu'ils contractent envers les grands.

D'AGUESSEAU....

Va, va, consolons-nous, Hector, et quelque jour Le jeu m'acquittera des pertes de l'amour. REGRARD, le Joueur, V, sc. dernière.

L'autre, gouverné par à l'égard de, envers, fait connaître la personne à l'égard de laquelle, envers laquelle on est acquitté.

Je vous prie que ce voyage veuillez entreprendre pour

l'amour de moy, et mon ame acquitter envers nostre seigneur.

FROISSART, Chroniques, liv. I, c. 47.

En détruisant son propre ouvrage, en me faisant plus de mal qu'il ne m'avoit fait de bien, il m'acquitte envers lui de toute reconnoissance.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 8 août 1765.

Il semble qu'il vous soit réservé d'acquitter la nation envers deux de ses plus grands poëtes.

CHAMPPORT, Éloge de La Fontaine.

Quelles assez dignes offrandes

Nous acquitteront envers Dieu?

RACAN, Odes, au cardinal de Richelieu.

Envers votre valeur acquittes ma parole.

Rotaou, Venceslas, I, 4.

Pourvu que vous vouliez qu'une main qui m'est chère, Un fils le digne objet de l'amour de son père, Xipharès, en un mot, devenant votre époux, Me venge de Pharnace et m'acquitte envers vous.

J. RACINE, Mithridate, III, 5.

On a dit autresois, dans le langage poétique, au lieu d'acquitter envers, acquitter vers, ou bien encore acquitter à.

Si je dois à ce prix vous acquitter ma dette.

Molière, l'Étourdi, V, 9.

Une troisième classe de régimes indirects, gouvernés par avec, par, de, aux dépens de, etc., fait connaître de quelle façon on est acquitté.

Oh! quand elle gagneroit mille pistoles, elle aimeroit mieux mourir que d'en acquitter la moindre dette : c'est une chose sacrée que l'argent du jeu, ce sont des fonds pour le plaisir, où l'on ne touche point pour le nécessaire.

Dancourt, les Bourgeoises à la mode, 1, 12.

Mais quand on a d'aussi grandes obligations à une femme, en vérité, ce n'est pas avec de l'amour qu'un bon cœur les acquitte; il se pénètre de sentimens plus sérieux.

Manivaux, le Paysan parvenu, part. V.

Je souloye ma jeunesse acquitter

A joyeuses escriptures dicter.

Alain Chartien, l'Espérance.

Quoi que doive un monarque, et dût-il sa couronne, Il doit à ses sujets encor plus qu'à personne, Et cesse de devoir quand la dette est d'un rang A ne point l'acquitter qu'aux dépens de leur sang. P. Correille, Pompée, I, 1.

Acquitter, construit de ces diverses manières, reçoit assez fréquemment pour sujets, au lieu de noms de personnes, des noms désignant la chose par laquelle, au moyen de laquelle on est rendu quitte.

La mort, dit-on, nous acquitte de toutes nos obligations.

MONTAIGNE, Essais, I, 7.

Il y a une certaine reconnoissance vive qui ne nous acquitte pas seulement des bienfaits que nous avons reçus, mais qui fait même que nos amis nous doivent, en leur payant ce que nous leur devons.

LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, CCCCLX.

Quelle promesse pouvoit m'acquitter de ce que je devois à d'autres et à moi-même.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 8 août 1765.

...Je veux envers lui que votre main m'acquitte.

Molière, les Fácheux, III, 6.

Mais je ne prétends pas qu'un impuissant courroux Dégage ma parole et m'acquitte envers vous.

J. RACINE, Britannicus, I, 3.

Croyez-vous qu'envers moi le remords vous acquitte?

CRÉBILLON, Électre, III, 5.

On peut ajouter à ces exemples les suivants, où reparaît l'ancienne locution, remarquée plus haut, acquitter à.

Et je ne sais quelle offrande M'en peut acquitter aux cieux. Malberbe, Chanson; C'est faussement qu'on estime.

Mais quel effort, seigneur, quel assez digne prix M'acquittant à vos soins....

LA Fosse, Manlius, III, 5.

Acquitter, avec le pronom personnel, peut s'employer absolument, au sens de Se rendre quitte; Lorsqu'il s'agit d'une dette proprement dite:

S'acquieter loyaument et constamment. Pour se mieux acquieter.

Rob. ESTIENNE, Dictionnaire fr.-lat.

Il ne se seroit jamais acquitté, si son père ne fût mort.

DANET, Dictionnaire fr.-lat.

Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis.

Molikre, le Bourgeois gentilhomme, III, 4.

Il (M. de Sévigné) trouve l'invention de dépenser sans paroître, de perdre sans jouer, et de payer sans s'acquitter.

M<sup>me</sup> de Sévigné, Lettres, 27 mai 1680.

Vous acquitter, monsieur? avec quelle monnoie?

REGNARD, le Joueur, 1, 8.

Lorsqu'il s'agit de quelque obligation morale :

En (on) ne s'acquite pas por rendre la chose trichiée. Le Conseil de Pierre de Fontaines, c. xvi, § 1.

Elle print en elle cuer vertueux et se reconforta, vainquant nature, pour sa promesse et soy acquictier et à son seigneur obeissance païer.

Le Menagier de Paris, Ire distinction, 6° art. t. I, p. 109.

Il est de la reconnoissance comme de la bonne soi des marchands : elle entretient le commerce ; et nous ne payons pas parce qu'il est juste de nous acquitter, mais pour trouver plus facilement des gens qui nous prêtent.

LA ROCHEFOUGAULD, Maximes, CCXXIII.

Je vous dois tout, Sire, mais je crois *m'acquitter* en quelque manière, en vous donnant Colbert. (Paroles de Mazarin à Louis XIV.)

L'abbé DE CHOISY, Mémoires, II.

Je serai ravi de te suire gagner cent pistoles. J'aime à m'acquitter, Pasquin.

REGNARD, Attendez-moi sous l'orme, I. B.

Le roi d'Avragon, Ferdinand le Catholique, pouvait reprendre quelques villes maritimes dans le royaume de Naples, qu'il avait engagées aux Vénitiens. C'était une manière prompte de s'acquitter.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 113.

Entre payerses dettes et s'acquitter, je mets une grande différence.

J.-B. ROUSSEAU, Lettres, 20 septembre 1722.

Il recoit des bienfaits, il en a le droit, car il rendroit tout sans croire s'être acquitté.

CHAMPPORT, Éloge de La Fontaine.

Car d'elle me puis bien servir, Se loyaument veult s'acquicter. Ch. D'Orléans, Ballades, Espoir m'a apporté nouvelle. Si fusse autant éloquente et aprise, Comme tu dis, je ferois mon debvoir De m'acquitter.

JANE GAILLARD, Rondeau, à Cl. Marot.

Donne-moi seulement le temps de m'acquitter.

L. RAGINE, Odes sacrées, XXI.

De là l'emploi ancien de s'acquirrer au sens général de Bien faire son devoir, se bien conduire.

Et fist à la porte mesmement trois de ses filz chevaliers, qui aussi se acquittèrent moult bien en leur nouvelle chevalerie.

Vous estes mon filz, car loyaulment vous vous estes acquité à ce jour.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 102, 294.

Après commencerent les dances où tout homme s'acquitta le mieulx qu'il peut.

Le loyal Serviteur, c. 13.

Je vous rendray l'honneur que vous me faites, en m'acquittant selon vostre vouloir.

LA REINE DE NAVARRE, Lettres, 1537. Lettre 81 à François 1er.

A l'emploi absolu de s'ACQUITTER se rapportent quelques proverbes ou expressions proverbiales.

Qui s'acquitte s'enrichit.

COTGRAVE, Dictionnaire.

Il se ruine à promettre, mais il s'acquitte à ne rien tenir.
Furezziere, Dictionnaire.

S'ACQUITTER reçoit les divers régimes indirects avec lesquels on a vu plus haut que peut se construire ACQUITTER.

S'ACQUITTER de est particulièrement d'un très-fréquent usage, lorsqu'il est question;

Soit d'une dette, d'un engagement, d'un acte de reconnaissance, de réciprocité :

J'ai promis à ma dame la royne vostre mere, que feroye cest livre; et, pour moy aquitier de ma promesse, l'ai-je fait.

Joinville, Histoire de saint Louis.

Tous ceux qui s'acquittent des devoirs de la reconnoissance ne peuvent pas pour cela se flatter d'être reconnoissants. Le trop grand empressement qu'on a de s'acquitter d'une obligation, est une espèce d'ingratitude.

LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, CCXXIV; CCXXVI.

Je lui ai une obligation dont il faut que je m'acquitte avant toutes choses.

Souffrez que je lui rende ici ce qu'il m'a prêté, que je m'acquitte sur le champ de la vie que je lui dois par un délai de notre vengeance.

Molière, le Festin de Pierre, III, 6.

Vous savez de quelle conséquence il est, pour des personnes de condition, de s'acquitter de cette sorte de dette. Le Sage, Gil Blas, III, 3.

Votre hôtesse même m'avoit déjà tirée du plus fort de mes embarras, et je m'acquitterai de tout cela dans quelques jours; mais ma reconnoissance sera éternelle.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. II.

Pour ce, veuillez vous acquicter

De mon cœur que vous ay donné...

En le gardant en loyaulté...

Ch. D'ORLÉANS, Ballades, Bele, s'il vous plaît écouter.

Hélas! de tant d'amour et de tant de biensaits, Mon père, quel moyen de m'acquitter jamais? J. RACIBE, Athalie, IV, 3.

Allons, il faut partir, il faut que je m'acquitte

Des sunèbres tributs que sa cendre mérite.

Voltaire, OEdipe, V, 2.

De mes dettes je veux aujourd'hui m'acquitter.
REGNARD, le Joueur, I, 7.

Soit d'une promesse, d'un vœu, d'un acte religieux, d'une obligation morale:

Entre régner et régir, il n'y a pas grande dissérence, quand on s'acquite de son devoir.

Est. Pasquinn, Recherches de la France, IX, 22.

Le remède contre cet excès (de l'irrésolution) est de s'accoutumer à former des jugements certains et déterminés touchant toutes les choses qui se présentent, et à croire qu'on s'acquitte toujours de son devoir lorsqu'on fait ce qu'on juge être le meilleur, encore que peut-être on juge très-mal.

DESCARTES, les Passions de l'ame, part. III, art. 170.

Asin de s'acquitter des vœux qui avoient esté saits

pour sa santé, il célébra des jeux solemnels durant quelques jours en l'honneur d'Esculape et de Minerve. VAUGELAS, trad. de Quinte-Curce, III, 7.

Je ne pourrois m'acquitter de la parole que je vous ai donnée, de vous faire savoir leur morale.

PASCAL, Provinciales, VIII.

Il y a de la grandeur à s'acquitter constamment des moindres devoirs.

FLÉCHIER, Oraison funèbre de M. de Lamoignon.

Un homme est sidèle à de certaines pratiques de religion, on le voit s'en acquitter avec exactitude....

LA BRUYÈRE, Caractères, C. 12.

.... J'étois en pèlerinage Et m'acquittois d'un vœu fait pour votre santé. La Fortaire, Fables, VIII, 3.

Soit d'un acte de civilité, d'une marque de déférence, de respect, d'obéissance, etc. :

Je m'acquitte bien tard, madame, d'une telle visite.

Molière, l'Avare, III, 10.

Les grands hommes, Colbert, sont mauvais courtisans, Peu faits à s'acquitter des devoirs complaisants. Molière, la Gloire du Val de Grace.

Je m'acquitte, Monsieur, de ce que je vous dois.

Et comment donc! ne veux-tu pas
Que de mon devoir je m'acquitte,
Et que d'Amphitryon j'aille suivre les pas?

Le même, les Fdcheux, III, 2; Amphitryon, I, 4.

Soit de l'accomplissement d'une mission, d'un ordre, des fonctions d'une place, etc. :

De ces dessiances porter en France sut prié et chargé l'evesque de Lincole, qui bien s'en acquitta.

Je obéiray à vous, car c'est raison, et m'acquitteray de ce voyage à mon loyal povoir.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. I, c. 79; liv. II, c. 38.

Le roy ordonna distribuer quinze mil escuz d'or : mais celluy qui eust la charge, en retint une partie, et s'en acquita mal.

COMMYNES, Mémoires, II, 9.

Il est bien plus facile de se passer des biens, honeurs, dignitez, charges, que s'y bien gouverner et bien s'en acquiter.

CHARRON, De la Sagesse, I, 50.

Cependant, le Sénat, s'abaissant jusqu'aux plus lâches soumissions, ces mots échappèrent à Tibère : Qu'il n'estoit pas capable de porter tout seul le faix de l'Empire, mais qu'il tâcheroit de s'acquiter de la part qui seroit commise à ses soins.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Annales, I, III.

On lui donneit les derniers rôles, dont il s'acquittoit très-mal.

SCARRON, le Roman comique, I, 8.

Presque tout le monde prend plaisir à s'acquitter des petites obligations.

LA ROCHEFOUGAULD, Maximes, CCXCIX.

Quoique je n'aie jamais fait jusqu'ici le métier d'un homme qui fait valoir son bien lui-même, je ne m'en acquitte pas trop mal.

Bussy-Rabutin, Lettres, 23 mai 1667, à Mue de Sévigne.

Qui est-ce qui s'est acquitté plus dignement de cette suprême magistrature que M. Le Tellier?

FLECHIRR, Oraison funèbre de Michel Le Tellier.

Pour moi je m'acquitterai fort mal de mou personnage.

Oui vos amants ont arrêté entre eux que vous fussiez ensemble, et nous nous acquittons de l'ordre qu'il nous ont donné.

Moliène, l'Impromptu de Versailles, sc. 1; les Fourberies de Scapin, III, 1.

Leur profession est d'être vus et revus; et ils ne se couchent jamais sans s'être acquittés d'un emploi si sérieux et si utile à la république.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 8.

Ne vous y jouez pas! s'il ne tient qu'à dire des injures. je m'en acquitterai aussi bien que vous.

Le Sage, Turcaret, V, 9.

M. d'Audiffret, lieutenant du roi, vendit sa vaisselle d'argent pour secourir les malades; sa femme, prête d'accoucher, prit elle-même le soin des hôpitaux, pansa de ses mains les blessés, et mourut en s'acquittant de ce pieux office.

VOLTAIRE, Précis du Siècle de Louis XV, c. 22.

Puis a la qarte leçon dite Ysengrins, qui bien s'en aquite. Roman du Renart, v. 29275.

Et, pour ce, de vostre partie

Acquittez-vous pareillement.

Ch. D'ORLÉANS, Ballades, Ouelles nouvelles, etc.

Tous ceux que le devoir à mon service engage Ne s'en acquittent pas avec même courage. P. Cornelle, le Cid, IV, 3.

Seul, on s'acquitte mieux d'une grande entreprise. Rotrou, Antigone, III, 5.

Oui, je me suis galamment acquitté

De la commission que vous m'avez donnée.

Molière, Psyché, III, 1.

Je m'acquitte assez bien de mon petit emploi.

J. RACINE, les Plaideurs, II, 4.

Et m'acquitter, seigneur, du malheureux emploi Dont son cœur expirant s'est reposé sur moi. Le mêms, Phèdre, V, 6.

Les femmes sont un peu coquettes; ce n'est rien. Ce sexe est fait pour plaire; il s'en acquitte bien. Collin d'Harleville, l'Optimiste, III, 9.

On a dit par raillerie, selon l'auteur du dictionnaire comique, Ph. J. Leroux, d'un homme qui a acheté une charge à crédit, et qui prend de l'argent pour rendre la justice, qu'il s'acquitte bien de sa charge.

S'ACQUITTER de, avec la même acception, a pu être suivi d'un verbe à l'infinitif.

A ce jour, estoient dedans la Rochelle le sire de Tannay-Bouton, Messire Jaques de Surgeres, Messire Maubrun de Linieres, qui bien s'acquiterent aussi de prier avec les dessusditz ceulx de la Rochelle.

FROISSARY, Chroniques, liv. I, part. II, c. 343.

Dans les exemples suivants, d'une date très-ancienne, s'acquitter d'une chose signifie, par une ellipse depuis fort inusitée, S'acquitter au sujet d'une chose, faire ce qu'elle rend obligatoire ou convenable.

Hom qui s'aquite à Petit-Pont de sa marchandise qui vient de dehors, ce marchandise que il acquitte porterail parmi la vile quitement; et s'il ne la puet vendre, si l'emportera il quitement.

Est. Boileau, le Livre des Métiers, part. II, tit. II.

Quand le roy de France sceut la mort de son adversaire le roy d'Angleterre et le couronnement du roy Richard, si ne fut mie moins pensieux que devant; nient moins il n'en monstra nul semblant, mais se voult acquitter de la mort de son cousin le roy d'Angleterre, lequel, la paix

durant, il appeloit frère. Et lui fit faire son obsèque aussi notablement et aussi puissamment en la Sainte-Chapelle à Paris, que .... si le roy d'Angleterre eust esté son cousin germain.

FROISSART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 390.

Chez ce dernier écrivain s'acquitter d'une personne, expression également sortie de l'usage, c'est Traiter cette personne de manière à la rendre contente.

Quand le roi d'Écosse lui eut montré sa besogne et sa necessité, et en quelle instance il estoit là venu, il fut tantôt tout acquitté de luy; car moult bien se sçavoit acquitter de ceux dont il esperoit à avoir profit, ainsi que plusieurs grands seigneurs scavent faire.

Le prince les recent tous liement et se acquitta si bellement d'eulx que tous s'en contentèrent,

FROISSART, liv. I, part. I, c. 75; part. II, c. 158.

On dit, fréquemment, s'acquitter envers, s'acquitter vers. On a dù dire aussi, de même que acquitter à, s'acquitter à.

La femme vint al prophète e tute le uvre li mustrad; e li prophètes cumandat que ele s'en alast, e vers ses créanciers s'en aquitast, e del surplus seie ses fiz suztenist e cunréast.

Les quatre Livres des Rois, IV, IV, 7.

Pourquoy, pere saint, je me vueil acquiter envers Dieu et envers vous et acquiteray les ames de mes predecesseurs.

FROISSART, Chroniques, liv. II, c. 50.

Ce n'est pas mon intention de m'aquitter envers une personne à qui je prens tant de plaisir d'estre redevable. Volture, Lettres, XLIII, 22 octobre 1633.

Toute l'Europe a les yeux ouverts pour voir comment un mari si illustre, un frère si puissant, des sujets si fidèles, s'acquitteront envers une princesse si auguste de droits si sacrés et si inviolables.

Traité des droits de la reine, 1667. (Voir Négociations relatives à la succession d'Espagne, t. II, p. 87.)

Il (Brancas) est persuadé qu'il vous a donné une si belle femme, et qui vous aime si tendrement, que vous ne pouvez jamais en faire assez pour vous acquitter envers lui.

Mme DE Sevigne, Lettres, 25 juin 1670.

J'ai des biens assez considérables pour pouvoir m'acquitter envers vous sans m'incommoder.

LE SAGE, Gil Blas, I, 14.

Mais pourquoi vous dire cela? N'avez-vous pas eu le plaisir de m'obliger? Ne me devez-vous pas aussi de la reconnoissance? N'est-ce pas à vous désormais de vous acquitter envers moi.

J.-J. Rousskau, Lettres, 8 novembre 1759.

Acquictié me suis, comme doy,

Vers vous et vostre seigneurie.

Ch. D'ORLÉANS, Ballades, Hélas! sire, pardonnez-moi.

César s'efforcera de s'acquitter vers vous

De ce qu'il voudroit rendre à cet illustre époux.

P. Connelle, Pompée, III, 4.

De ce que l'on vous doit envers vous on s'acquitte.

Allons, pour mon époux, Cléanthis, vers les Dieux Nous acquitter de nos hommages.

Molière, le Tartuffe, I, 1; Amphitryon, II, 2.

Et m'acquitter vers vous de mes respects profonds.

J. RACINE, Bajazet, III, 2.

De m'acquitter vers lui rieu ne peut m'empêcher. REGNARD, les Ménechmes, II, 1.

La mort a respecté ces jours que je te doi, Pour me donner le temps de m'acquitter vers toi. Voltaire, Alzire, II, 2.

S'acquitter envers peut être suivi d'un nom exprimant quelque abstraction personnisiée.

Je définis ainsi le droit de conquête, un droit nécessaire, légitime et malheureux, qui laisse toujours une dette immense pour s'acquitter envers la nature humaine.

Montesquinu, Esprit des lois, X, 4.

S'acquitter avec se dit quelquefois au sens de S'acquitter envers.

J'aurois voulu pouvoir lui rendre bon office pour bon office, et m'acquitter avec lui de quelque façon.

J.-J. Rousskau, les Confessions, part. II, liv. XII.

À s'acquitter avec, en certains cas, répond l'expression plus usitée s'acquitter par

Assez de bons sujets, dans toutes les provinces,

Par des vœux impuissants s'acquittent vers leurs princes.

P. Connelle, Horace, V, 3.

Et n'ai-je pris sur moi le soin de tout l'État Que pour m'en acquitter par un assassinat? J. Racine, Andromaque, IV, 3. S'ACQUITTER a pu être dit, passivement, pour être acquitté.

Se (si) Peleterie vient de foire, et èle passe parmi Paris et èle vait outre, toute s'acquitera.

Est. Boilhau, le Livre des Métiers, part. II, tit. 11.

En termes de jurisprudence ACQUITTER, et, on peut le dire ici par avance, ACQUITTEMENT ont été long-temps des synonymes, peu employés et conséquemment négligés par les lexicographes, d'absoudre et d'absolution (voyez ces mots).

Depuis l'institution du jury en 1791, on distingue ces mots par des nuances qui correspondent à la distinction de la question de fait et de la question de droit dans les jugements.

ACQUITTER ET ACQUITTEMENT SE rapportent à la déclaration par le jury que l'accusé n'est pas coupable du fait pour lequel il est poursuivi; absoudre et absolution à l'arrêt de la cour par lequel l'accusé, bien que déclaré coupable par le jury, est cependant exempté de toute peine par les juges, le fait incriminé n'ayant pas été prévu par la loi pénale ou ne pouvant être puni à raison de certaines circonstances exceptionnelles.

Ces expressions sont encore confondues dans le Code des' délits et des peines du 3 brumaire, an IV. art. 432; mais dans le Code d'instruction criminelle, promulgué en 1808, elles sont soigneusement distinguées, comme en font foi quelques-uns des passages suivants.

Tout homme acquitté par un juré légal ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.

Constitution française, 1791, tit. III, c.v, art. 9. Du pouvoir judiciaire.

Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, le president prononcera qu'il est acquitté de l'accusation et ordonnera qu'il soit mis en liberté s'il n'est retenu pou autre cause... L'accusé acquitté pourra... obtenir de dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie.

La cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale.

Dans aucun cas, la partie civile ne pourra poursuivre

l'annulation d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution; mais si l'arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l'arrêt pourra être annulée sur la demande de la partie civile.

Code d'instruction criminelle, liv. II, tit. II, sect. 11, art. 358, 364; Tit. III, c. 1, § 1, art. 412.

D'acquitter on a formé racquitter (voyez ce mot).

Acquitté, ée, participe.

On a dit adjectivement acquitté de dans le même sens que Quitte de; acquitté envers, dans le même sens que Quitte envers. Toutefois on a remarqué entre acquitté et quitte, comme, en général, entre les participes des verbes réciproques et les adjectifs correspondants, cette différence que le premier exprime plutôt l'action ou la rappelle, et que le second exprime le résultat de cette action, l'état où se trouve celui qui l'a faite.

Et pour les causes dessus dictes, elle se tient pour acquittée et désobligée de la promesse qu'elle jadis luy fist. Les Cent Nouvelles nouvelles, XXVI.

Acquicté de son serment.

Acquicté d'un vœu faict à Dieu.

Acquicté et hors du danger duquel il est menacé par la prophétie (defunctus fato).

Rob. Estienne, Dictionnaire fr.-lat.

Acquitté des devoirs que je pouvois lui rendre Dans cette urne avec soin j'ai renfermé sa cendre.

Mais et vers la couronne et vers vous acquitté
J'implore une faveur de votre majesté.
Rotaou, Antigone, II, 6; Venceslas, V, 9.

Puis, acquittés un peu de ce premier devoir, ll faudra...

Votre cœur se croit, vers ma flamme.

Assez amplement acquitté.

Molière, le Tariuffe, V, 8; Amphitryon, II, 2.

On a dit au même sens, absolument, Acquirté.

... Lequel, par ce moyen, sut délivré de sa rençon et par monseigneur Thalebot acquitté.

Les Cent Nouvelles nouvelles, V:

Li Rois méismes a jugié

Devant sa cort é otroié

Que Graelent est aquités,

Bien doit estres quites clamés.

MARIE DE FRANCE, Lai de Graelent, v. 635.

ACQUITTÉ est employé de même, mais dit de la dette elle-même dans le passage suivant:

... Bontés de chose prestée
Est tost rendue et aquitée;
Mès de chose donnée en dons
Doit estre grans li guerredons.

Roman de la Rose, y. 2265.

210,000, 11, 22,000,

Acquitté, pris absolument, se dit d'une manière spéciale, dans le langage des affaires. Un compte acquitté, un effet acquitté, sont Un compte, un effet soldé par le débiteur, qui ont été revêtus de l'acquit du créancier (voyez Acquit).

Vous me ferez plaisir de vouloir bien m'avertir quand ces lettres de change auront été acquittées.

VOLTAIRE, Lettres, 21 août, 1765.

ACQUIT, s. m.

Autrefois acquis, aquit, acuit, etc. (voyez les exemples ci-après).

Il entre dans quelques locutions où il exprime d'une manière générale, tant au propre qu'au figuré, l'Action d'acquitter et de s'acquitter. Telles sont :

Payer une chose à l'acquit ou en l'acquit de quelqu'un, aller à l'acquit de quelqu'un, c'est-à-dire à sa décharge.

Il a payé cette somme à l'acquit de son frère.

DANET, Dictionnaire fr.-lat.

On dit qu'une caution paye à l'acquit d'un débiteur, qu'un payement va à son acquit, pour dire qu'on paye pour lui, à sa décharge.

Furetiere, Dictionnaire.

J'ai payé cela à l'acquit de la succession.

Cela va à l'acquit des mineurs.

Dictionnaire de l'Académie, 1694.

Faire quelque chose à l'acquit de sa conscience,

pour l'acquit de sa conscience, c'est-à-dire Pour n'en avoir pas la conscience chargée, pour l'acquit de son cœur, c'est-à-dire Pour satisfaire son cœur.

Messieurs, vous estes advertis des troubles qui sont en ce Royaume sur le sujet de la religion, c'est pourquoi je vous ai fait assembler en ce lieu pour reformer les choses que vous verrez en avoir besoin, sans passion quelconque, ni avoir esgard aux particuliers interests, mais seulement à l'honneur de Dieu, à l'acquit de vos consciences et au repos public. (Paroles de Henri III au colloque de Poissy.)

Agr. D'Aubigné, Histoire universelle, t. I, liv. II, c. 24.

On est obligé de s'exposer à toutes les injures pour l'acquit de sa conscience et la sûreté de son salut.

Bourdalour, Exhortations, Sur le sousslet donné à Jésus-Christ.

Il s'est marié avec une assez belle fille, et cela, dit-il, pour l'acquit de sa conscience.

TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, Esprit.

De très-fortes raisons, ma tante; mon repos, l'acquit de ma conscience.

DANCOURT, Colin-Maillard, sc. 3.

Une seule chose m'alarmoit dans la publication de ce livre (Émile), et cela, moins pour ma sûreté, que pour l'acquit de mon cœur.

J .- J. ROUSSEAU, les Confessions, part. II, liv. XI.

Et j'ai dû lui laisser un peu de subsistance, Pour l'acquit de son ame, et de ma conscience. REGNARD, le Légataire universel, IV, 7.

Faire quelque chose pour l'acquit de sa charge, de son devoir, de sa reconnoissance, etc., c'est-à-dire, Pour satisfaire à ces diverses obligations.

· Vous devez toujours apprehender la négligence en l'acquit de vos devoirs.

Bossurt, Exhortations, Sur les devoirs de la vie religieuse.

On dit qu'un juge fait une telle visite, un tel réglement, pour l'acquit de son devoir, de sa charge.

Funetière, Dictionnaire.

Sa mémoire me doit être chère; il devint un homme de bien pour moi. Ceci soit dit pour l'acquit de ma reconnoissance, et en réparation du tort que la vérité historique pourra lui faire encore.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. II.

Faire quelque chose par manière d'acquit, c'est-àdire « Laschement et seulement pour en estre despe-« ché, defunctorie, perfunctorie, » comme l'explique et le traduit Rob. Estienne.

Numa pensa qu'il falloit que ses subjects n'ouyssent rien du service divin par maniere d'acquit, en faisant autre chose.

AMYOT, trad. de Plutarque, Vie de Numa, c. 24.

Et de ceste escharpe, adjousta-t-elle, qu'en dironsnous? J'avoüe, luy dis-je, que je la luy pris hier, mais ce ne fut que par maniere d'acquit et comme desireux de mieux celer l'affection que je vous porte.

D'Unré, l'Astrée, part. II, liv. IV.

Le duc d'Urbin s'approcha de Milan; mais comme il ne le faisoit que par manière d'acquit, il tenta seulement les assiégés par de légères escarmouches, puis deslogea de nuit, lorsqu'ils s'apprestoient de s'enfuir de l'autre costé.

Mizzrax, Histoire de France, François Ier, 1536.

Jugez s'il se fust contenté que ses ministres ne luy eussent parlé des choses que par manière d'acquit, après les avoir résolues d'eux-mesmes.

> HARDOUIN DE PÉRÉPIXE, Hist. de Henri le Grand, 3° partie, année 1602.

Ce que Mélanchton écrit confidemment à un ami, nous fait bien voir que ce n'étoit que par forme et par manière d'acquit qu'on nommoit saint Augustin dans le parti.

Bossurr, Histoire des variations. V.

Les uns s'informent de la vérité par manière d'acquit. Le même, Politique tirée de l'Écriture, liv. V, art. 2.

Il prit un luth, et badina tant avant que de chanter, que quand il voulut chanter tout de bon, la Reine, qui en étoit lasse, ne l'écouta point, ou ne l'écouta que par manière d'acquit.

Tallemant des Réaux, Historiettes. Bertrand, neveu de l'évêque de Séez.

Je lui remis aussitôt la boîte qui, par le vif éclat des brillans dont elle étoit garnie, lui réjouit infiniment la vue: elle l'ouvrit, et l'ayant fermée, après avoir considéré la peinture par manière d'acquit, elle revint aux pierreries.

Il revoyoit le roi pour la troisième fois, lui rendoit compte, comme il lui plaisoit, de ce qu'il avoit fait ce jour là, et lui demandoit par manière d'acquit ses ordres pour le lendemain.

LE SAGE, Gil Blas, VII, 10; VIII. 5.

735

Pour me saire la cour, qu'as-tu sait? qu'as-tu dit? Quelques mots, en passant, par manière d'acquit. Montellung, le Mari sans semme, V,1.

On a dit de même anciennement, par forme d'acquit.

Ils s'en allerent tous riants et sautans en leurs maisons, les uns se mettant au lict, et les autres à desjeuner avant que de dormir sans qu'il demeurast que quelques chetives sentinelles par forme d'acquit.

Sully, OEconomies royales, t. I, c. 95.

Les autres ne servent Dieu que de mine et par forme d'acquit.

MATTHIEU, Histoire des derniers troubles de France, II.

Une messe par cérémonie, un sermon par curiosité, une légère aumône par forme d'acquit, voilà à quoi se réduit toute sa vie selon Dieu.

Boundatous (cité par Féraud).

Ou, simplement, par acquit.

Quand je me prens garde de prez aux plus glorieux exploicts de la guerre, je veoy, ce me semble, que ceulx qui les conduisent n'y employent la deliberation et le conseil que par acquit, et que la meilleure part de l'entreprinse, ils l'abandonnent à la fortune.

MOSTAIGNE, Essais, I, 23.

Le premier et fondamental avis est de se resoudre à ne vivre point par acquit, à l'incertain et à l'aventure.

CHARRON, De la Sagesse, III, 4.

Les autres, hors-mis les Espagnols, tiroient par acquit.

Agr. D'Audioné, Histoire universelle, t. III, liv. IV, c. 19.

La philosophie commande en reine; elle donne le temps, on ne le lui donne point. Ce n'est point une besogne qu'il faille faire par acquit.

MALHERBE, trad. des Épitres de Sénèque, Épitre LIII, 3.

Partant vous faut agir dans cette affaire
Non par acquit, mais de tout votre mieux.

La Fortaire, Poésies mélées.

On dit soit au propre, soit figurément, l'acquirt d'une dette pour l'Action de l'acquitter.

Il disoit avoir baillié aucune coze en acquit de le (la) dette.

BEAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, XI, 47.

Ils ont converti en aumônes pour l'acquit de leurs dettes auprès de Dieu, et pour l'expiation de leurs péchés, ce qu'ils retranchoient à leurs aises, et à leurs commodités.

Bourdaloue, Sermons, Sur l'aumone.

L'abolition d'un droit honteux n'est que l'acquit d'une dette envers l'honnêteté.

BEAUMARCHAIS, le Mariage de Figaro, I, 10.

Acquir, dans un sens plus particulier, exprime La pièce même qui acquitte, qui décharge, la quittance, la décharge.

Se faire délivrer, expédier des acquits.

Funexière, Dictionnaire.

J'en ai un bon acquit.

Je fournirai des acquits bons et valables.

Mettez votre acquit au bas de ce billet.

Dictionnaire de l'Académie.

De là cette expression pour acquit, par laquelle on acquitte un billet, une lettre de change, un mémoire, etc., en mettant simplement au bas ou au dos ces mots suivis de la signature.

Il a été fait quelquesois du mot ACQUIT, même en ce sens technique, un emploi littéraire.

Mais elle vit long-temps. Aviez-vous stipulé qu'elle mourût après avoir signé votre fortune et *l'acquit de* toutes vos dettes?

LA BRUYÈRE, Caractères, C. 14.

J'ai fait ces vers tout rempli d'assurance; Commandez donc, en termes gracieux, Que, sans tarder, d'un soin officieux, Celui des Ris qu'avez pour secrétaire, M'en expédie un acquit glorieux.

LA FONTAINE, Poésies mélées.

Acquir, dans une acception spéciale, est un Reçu, constatant qu'on a payé les droits d'entrée ou de sortie de certaines marchandises.

De là ces expressions, faire, donner, livrer, expédier un acquit, prendre, avoir un acquit, etc.

Acquit semble avoir aussi désigné le Droit luimême ou perçu ou payé. Si sunt quite pour un aquit.

Si ne doivent c'un aquit.

Est. Boileau, le Livre des Métiers, part. II, tit. 11.

Item, comme nous deissons à nous appartenir l'acuit ou constumes de tous poissons pesquiés par les pesqueeurs de Saint-Walery, en quelconque lieu il les vendissent, et de touz autres poissons, dont li acuis ou coustume est et sloit estre paiés à Saint-Walery; et li diz religieus proposerent au contraire et disoient que à aus appartenoit ledit acuit ou coustumes.

Charte de 1321, de Robert, comte de Dreux; cité par D. Carpentier, addit. au Gloss. de Du Cange, au mot acquirum.

Tous les travers, peages et acquis, qui sont entre Paris et la mer...

X solz paris, pour l'aquit de une queue de vin poirau.

Ordonnance de 1370; Charte de 1391; cité par D. Carpentier,
addit, au Gloss. de Du Cange, ibid.

On s'est servi d'acquir pour exprimer le Bureau de péage et l'on dit aller à l'acquit, être à l'acquit, etc.

Le suppliant bailla icellui cheval à Robin de Gaillon pour le mener à l'acquit où l'en cuilloit l'imposition d'i-celle foire.

Lettre de rémission de 15:15: cité par D. Carpentier, addit. au Gloss. de Du Cange, ibid.

Le substantif acquitteur, dans le passage suivant, semble désigner les officiers publics préposés au recouvrement des droits d'entrée.

Le peuple avoit espéré sur vostre parole, que vous déboucleriez la rivière et renderiez les chemins et le commerce libre; mais ils voyent au contraire qu'ils sont plus serrez que devant, et que le pain et le peu de bien qu'ils ont pour vivre, ne vient pas de vostre bien-faict, ni de vostre vaillance, mais de la libéralité du Biarnais, et de son bon naturel, ou de l'avarice des aquiteurs qui en tirent tout le profit.

Satyre Ménippée, Harangue de monsieur le recteur Roze.

Du mot acquir s'étaient encore formées, dans le langage administratif, des locutions qu'il appartient aux dictionnaires spéciaux d'expliquer.

Acquit de franchise, acquit-à-caution, acquit-à-

caution de transit, acquit de payement, acquit de comptant, acquit-patent, etc.

Plusieurs de ces locutions, à dater de 1718, ont trouvé place dans le Dictionnaire de l'Académie, telles sont les substantifs ACQUIT-A-CAUTION, ACQUIT-PATENT.

ACQUIT-A-CAUTION, S. m.

Autorisation que les employés d'une administration fiscale délivrent sur papier timbré, pour que telle marchandise qui n'a point encore payé les droits de consommation, puisse librement circuler d'un entrepôt à un autre, sous la garantie qu'elle parviendra à sa destination.

ACQUIT-PATENT se disait, en termes de chancellerie et de finances, d'un Brevet du roi, scellé du grand sceau, portant gratification de quelque somme d'argent, et servant d'acquit et de décharge à celui qui en devait faire le payement : un acquit-patent de dix mille écus.

Et parce qu'il ne paroit pas de cause visible qui ait pu exciter une telle émotion dans une langueur telle que la mienne, on s'imagine que je fais le fin et que j'ai reçu un acquit-patent, mais que je l'appelle votre lettre.

BALLAC, Lettres, IX, 3.

Peut-être craindrez-vous de vous attacher au service des princes, et que mon exemple vous en rebutera; peut-être la taille de l'un (le prince de Conti) ne vous plairat-elle pas, peut-être aussi la figure de l'autre (Fonquet). Mandez-moi des nouvelles de celui-ci, et des progrès qu'il a faits depuis mon départ; à combien d'acquits-patents il a mis votre liberté.

Bussy-Rabutin, Lettres, 16 juin 1654, à Mare de Sevigne.

ACQUIT DU COMPTANT OU DE COMPTANT, Lettres patentes qui étaient expédiées à la décharge du garde du trésor royal, pour les sommes remises comptant entre les mains du roi.

Alors s'étendit sans mesure le fatal usage des acquire du comptant, genre de désordre qui eût suffi pour chracler la monarchie la plus fortement constituee.

LACRETELLE, Histoire de France pendant le XVIII sièce

Dans les passages suivants acquir a le même ses

Car si scellez mon acquict, je suis riche.

Car vous sçavez que tout acquit sans scel Sert beaucoup moins qu'un potage sans sel, Qu'un arc sans corde, ou qu'un cheval sans selle.

Plaise au roy nostre sire

De commander et dire

Qu'un bel acquict on baille

À Marot, qui n'a maille.

Cl. Marot, Épitres, I, 7; Épigrammes, I, 3.

Acquir est enfin terme de jeu.

Jouer à l'acquit se dit lorsque, dans une partie de plusieurs personnes, ceux qui ont perdu jouent entre eux à qui payera le tout.

Donner l'acquit, son acquit, un bon, un mauvais acquit se disent, au jeu de billard, en parlant du Premièr coup qui consiste à placer sa bille sur laquelle l'adversaire doit jouer.

## ACQUITTEMENT, s. m.

Il se dit de L'action d'acquitter, en parlant de dettes ou d'obligations pécuniaires.

On a délibéré, dans les Estats (de Bourgogne) tous ces jours icy pour trouver l'acquittement des dettes......

LE DUC DE BOURBON à Colhert, 28 juin 1662. (Voir Correspondance administrative sous Louis XIV, t. I, p. 435.)

Langlée, espèce d'homme fort singulier dans une cour, fut chargé de dresser tous les états de ses dettes avec elle, de toucher les paiemens du roi, et les faire ensuite à ceux à qui madame la duchesse (de Bourgogne) devoit, qui en peu de semaines se trouva quitte, sans que personne de ceux qu'elle craignoit sût les dettes ni l'acquittement.

SAINT-SIMON, Memoires, 1700, t. II, c. 27.

Elle décrète que les fonds destinés à l'acquittement de la dette publique et au paiement des intérêts seront séparés des autres dépenses.

MIRABEAU, Discours, 20 novembre 1789.

Il est employé en ce sens, mais au figuré dans le passage suivant :

Ses emplois, ses dignités, ses richesses, ne lui paroissoient qu'une dette, *dont l'acquittement* exigeoit le sacrifice de sa vic entière.

LE DUC DE NIVERNAIS, Réponse au Discours de réception de l'abbé Trublet, 1761.

ACQUITTEMENT, on l'a vu plus haut, autrefois synonyme d'absolution, signifie maintenant en droit criminel Le renvoi d'un individu déclaré par le jury non coupable du fait pour lequel il a été poursuivi. Voyez les articles du Code d'instruction criminelle cités plus haut.

#### ACRE, s. t.

Acre, comme dans la basse latinité Acra, paraît avoir une origine latine, soit qu'on le rapporte à Acrua, acra, mesure de terre définie par Varron (De re rust. I, 10), et par Columelle (De re rust. V, 1), soit qu'on le fasse venir d'Ager.

Le mot allemand Acker, dont on l'a quelquesois tiré, s'est, probablement, formé lui-mème sur Ager.

Acre désigne depuis longtemps une Mesure de terre employée en divers pays et d'une étendue différente selon les localités. Il était, dans l'origine usité surtout en Normandie.

Soissante six acres... des queles chascune acre contient wit vinz perches... seanz ou terrouer de la ville de Villers en Wekesin le Normant.

Charte de 1308; cité par D. Carpentier, addit. au Glossaire de Du Cange, au mot Acaa.

Les terres roturières... doivent de relief douze deniers

Le manoir, maison, masure avec la court et jardin, doit de relief trois sols, pourveu qu'il ne contienne plus d'une

Coustumes du duché de Normandie, Des siess et droits séodaux. (Voir Cout. gén., t. I, p. 1010.)

On mesure la terre par portions: les portions ont divers noms selon les lieux, s'estant diversifiées par le temps, dont les plus communes sont aujourd'hui entre nous arpenst, saumées, asnées, journaux, sesterées, acres, cou ples-de-bœuſs, qui néantmoins ont diverses mesures selon les divers pays.

Olivier DE SERRES, Theatre d'agriculture, I, 3.

ACRE est substantif masculin dans l'exemple suivant:

La mesure de la province de Normandie est l'acre. Cet acre est composé, etc.

VAUBAN, Projet d'une Dizme royale, Premier fonds

ACRE, adj. des deux genres (de l'adjectif latin Acer, acris, acre).

Qui a quelque chose de piquant, de mordicant, de corrosif, etc.

On le dit, au propre, de certaines substances, du sang, de la bile, des humeurs, etc.

Il y a de l'huile d'olives qui est chaude et acre.

Bernard Palissy, Abus des médecins.

La saveur en est douce, quoiqu'il soit (un sel) composé d'ingrédients plus salés et plus deres que la saumure.

FONTENEILE, Hist. de l'Académie des sciences, 1667, t. I, p. 23.

A l'égard du caractère général des nations, la nature l'a formé. Le sang des Chinois et des Indiens est peut-être moins *dere* que le nôtre, leurs mœurs plus tranquilles.

VOLTAIRE, Fragments sur l'histoire, art. 3.

Cette salive qu'ils (les Lamas) lancent dans la colère, est de la mordicante, au point de faire lever des ampoules sur la peau.

Burron, Histoire naturelle, Quadrupèdes; le Lama.

Le palais de la bouche est plus vivement affecté par ce qui est dere que par ce qui est âpre.

GIRARD, Synonymes françois.

On le dit aussi du goût, de la saveur, un goût âcre, une saveur âcre.

Il s'est appliqué, par extension et par figure, à ce qui affecte le sens de l'ouïe.

Ses cris deres et lugubres... et sa voix entrecoupée, qu'elle fait souvent retentir dans le silence de la nuit...

Buyon, Histoire naturelle, Oiseaux; l'Effraye.

Âcre, dans les passages suivants, souvent cités et discutés, semble avoir un sens à la fois physique et moral.

Non, garde tes baisers, je ne les saurois supporter... ils sont trop deres, trop pénétrants, ils percent, ils brûlent jusqu'à la moelle.

Je ne sais quelle volupté tranquille qui n'a rien d'acre et de sensuel.

J.-J. ROUSSRAU, la Nouvelle Héloise, I, 14, 23.

Acre s'emploie au figuré, en parlant de l'humeur,

du ton, des discours, d'une réprimande, d'une critique, etc.

Il est alors joint quelquesois à d'autres mots priseux-mèmes figurément, tels que sel, sel, amertume, etc.

Je ne vis jamais une joie aussi scandaleuse, ni une plus dere amertume.

Outre ces faits fortement articulés, le sel le plus dere étoit répandu partout.

Saint-Simon, Mémoires, 1694, t. I, c. 19.

Ces basses grossièretés révoltent tout lecteur honnète homme et font voir que la jalousie rongeait son cœur du fiel le plus dere et le plus noir.

VOLTAIRE, Lettres, 15 avril 1752.

Les auteurs, les décrets, les livres, cette de fumée de gloire qui fait pleurer, tout cela sont des folies de l'autre monde auxquelles je ne prends plus de part, et que je vais me hâter d'oublier.

J.-J. ROUSSEAU, Lettres, 29 mars 1766.

Quel changement! Tout Paris répétoit les deres et mordans sarcasmes de ce même homme qui, deux ans auparavant et dix ans après, n'a jamais su trouver la chose qu'il avoit à dire, ni le mot qu'il devoit employer.

LE MAME, les Confessions, part. II, liv. IX.

Ce Boileau, si funeste à l'auteur de Pyrame, Si fin dans la satire, est froid dans l'épigramme. Rousseau, qui de ce genre eût mérité le prix, Souvent d'un sel trop dere a semé ses écrits. Le Brun, Épitres, I, 1.

On l'a dit quelquefois même des personnes.

Stanhope qu'il (Cellamare) vit ne lui dissimula pas ses sentiments; il parut désenseur très *âcre* du projet de la quadruple alliance.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1718, t. XVI, c. 15.

ACRETÉ, s. f.

Qualité de ce qui est àcre.

Comme l'adjectif dont on l'a tiré, il se prend au propre et au figuré.

On dit au propre l'acreté d'une substance, l'acreté du sang, de la bile, des humeurs, etc., une acreté mordante, etc.

L'dereté de la fumée du bois est tesmoignage qu'elle portoit en soy quelque salsitude.

Bernard Palissy, Recepte véritable.

Les dites humeurs ont une certaine malignité... qui est causée par l'*âcreté des* humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme.

Je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'ácreté de votre bile.

Molikre, le Médecin malgré lui, II, 4; le Malade imaginaire, III, 5.

Tandis qu'il (Louis XI) demande ainsi la vie à un ermite étranger, il croit en ranimer les restes en s'abreuvant de sang qu'on tire à des enfans, dans la fausse espérance de corriger l'ácreté du sien.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 94.

Ces eaux, pour s'échapper se frayant une route, Coulent le long des joncs et tombent goutte à goutte: Alors fais-en l'essai; ton palais révolté, Connoit ce sol ingrat à leur triste dereté.

Delule, trad. des Géorgiques, II,

On dit au figuré l'ACRETÉ d'un caractère, d'un discours, d'une dispute, etc., l'ACRETÉ d'une personne, avoir de l'âcreté.

Il (l'abbé de Camps) savoit en effet beaucoup, avec de l'esprit et du jugement, de la vivacité et quelquefois de l'acreté.

SAINT-SIMON, Memoires, 1721, t. XVIII, c. 26.

Les faits bien vus feraient tomber cette fureur pour la dispute, dont l'ácreté augmente en raison de l'obscurité et de l'inutilité des objets sur lesquels elle s'exerce.

VOLTAIRE, Lettre aux auteurs de la Gazette littéraire.

Ces petits beaux esprits craignaient la vérité Et du sel de tes vers la piquante dereté.

Gazetier clandestin dont la plate dereté

Damne le genre humain de pleine autorité.

Le même, Épûres, XCV; Poème de la loi naturelle.

A l'emploi fait par J.-J. Rousseau du mot âcre (voy. pag.738, col.1) répond celui qu'il a fait du mot ACRETÉ.

L'extrême douceur de Julie doit tempérer l'acreté du feu qu'elle inspire.

J.-J. ROUSSEAU, la Nouvelle Héloise, I, 2.

Acreré employé absolument et au pluriel se rapporte quelquefois à une disposition maladive de l'estomac, et s'emploie dans le sens d'aigreurs.

Ce sont là les aliments ordinaires de tout le monde et les sucs acides qui en résultent donnent des *deretés*, des nausées et même des vomissements de bile assez fréquents.

> Volnex, Voyage en Egypte et en Syrie, Elat politique de la Syrie, c. 22.

ACRIMONIE, s. f. (du substantif latin Acrimo-

Acrimonie, synonyme d'acreté, semble avoir été plus d'usage au XVI° siècle que ce mot, qui manque au dictionnaire de Rob. Estienne, en 1539 et 1549, à ceux de J. Thierry en 1564 et 1572 et à celui de Nicot en 1606.

Comme âcreté, ACRIMONIE se dit au propre et au figuré;

Au propre:

Acrimonie s'entend des choses mordicatives qui picquent la langue comme aucunes especes de sels, comme la couperose ou vitriol.

Si les apothicaires n'estoyent plus sages et prudens que les medecins à mitiger leurs ordonnances, ils en mettroyent beaucoup à la renverse: car ils ne savent pas la moitié de la force et *acrimonie* des medicamens qu'ils ordonnent.

Bernard Palissy, Discours admirable, etc. Explication des mots plus difficiles; Épître au lecteur en tête des Abus des médecins.

L'on craint les acrimonies aiguës, et les amertumes que la faim et faulte de manger engendre dedans nostre corps. Anxor, trad. de Plutarque, OEuores morales. Les reigles et les préceptes de santé.

On usera d'huile d'olive ou d'amandes douces, pour addoucir l'acrimonie de leur venin.

Ambr. Pané, Introd. à la Fraye cognoissance de la chirurgie, XXI, 35.

Le raifort rabat la vertu du vin, par sa force et acrimonie, par laquelle il desseiche et brusle les vapeurs qui troublent les esprits.

G. BOUCHET, Serees, liv. I, 1'e seree.

Nos cuisiniers font perdre l'acrimonia à la graine de moustarde, l'accoustrant en la poëlle, parmi d'autres brouilleries de cuisine.

Du Piner, trad. de Pline, Hist. nat., XIX, 8.

L'acrimonie et la pointe des sauces m'agreerent estant jeune.

MONTAIGNE, Essais, III, 13.

Il fallait que son sang fût d'une àcreté qui le rendait semblable aux bêtes farouches. Cette acrimonie, qui augmente avec l'âge, le réduisit enfin, si l'on en croit Josephe, à un état qui semblait la punition de ses crimes.

Le sirop de limon dans une tisanne rafraichissante adoucit l'acrimonie du sang, en apaise l'ardeur.

VOLTAIRE, Nouveau Testament, d'Hérode ; Lettres, déc. 1723.

Au figuré:

Il y a de l'acrimonie dans son caractère, dans ses discours.

Dictionnaire de l'Académie.

L'acrimonie de son caractère fait le plus grand tort à son esprit.

MERCIER, Névlogie.

### ACRIMONIEUX, EUSE, adj.

Qui a de l'acrimonie.

Il participe au sens propre et au sens figuré d'acrimonie, sur lequel il s'est formé;

À son sens propre:

Ces sels sont acrimonieux.

Dictionnaire de l'Académie.

À son sens tiguré:

Sans parler de ce sel acrimonieux et déchirant, et de tant de méchancetés noires dont il (Aristophane) a rempli ses écrits.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 71.

Tel critique de profession a le style acrimonieux; mais on peut être acrimonieux sans être piquant.

MERCIER, Néologie.

ACROBATE, s. des deux genres. (d'ἀκροδατεῖν, marcher sur la pointe du pied, mot dérivé d'ἄκρον, extrémité, et de βείνω, je marche.)

Acrobate, assez récemment tiré du grec pour désigner un Danseur, une danseuse de corde, pourrait, d'après son étymologie, s'appliquer également à

des danseurs, à des danseuses d'une autre sorte. Il ne répond qu'imparfaitement au grec σχοινοδάτης, et à son équivalent latin *[unambulus*, sur lequel s'est formé, il n'y a pas longtemps non plus, le mot plus caractéristique *Funambule* (voyez ce mot).

Si les obstacles que la vertu rencontre dans ses développements, selon les circonstances où elle est placée, doivent ajouter à son mérite, vous partagerez sans effort le vif intérêt qu'inspire à l'Académie la noble conduite de J. N. Plège... acrobate de province... quel que soit son rang dans la société, il s'est donné dans l'ordre moral une place qui n'a rien à envier aux honneurs et aux dignités du monde. Ce funambule est un très noble citoyen.

Ch. Nodier, Discours sur les prix de vertu, 11 août 1836.

**ACRONYQUE**, adj. des deux genres (de 'Ακρος, extrème, et de νόξ, nuit.)

Ce mot qui, d'après son étymologie, veut dire Qui se fait à l'extrémité de la nuit, lorsqu'elle commence ou lorsqu'elle finit, est terme d'astronomie.

On appelle lever acronyque celui d'un astre qui se lève lorsque le soleil se couche; et coucher acronyque celui d'un astre qui se couche lorsque le soleil se lève.

Quelques-uns écrivent à tort achronique.

ACROSTICHE, s. m. (du grec ἀκρόστιχον, ἀκροστιχίς, dérivés d'άκρος, extrême, et de στίχος, ligne, vers.)

Ouvrage composé d'autant de vers qu'il y a de lettres dans le nom qu'on a pris pour sujet, et dont chaque vers, quelquefois même chaque hémistiche. commence par une des lettres de ce nom, prises de suite.

Il sit des acrostiches et des anagrammes, comme étant chose propre à son génie pédantesque.

Sonel, Francion, XI.

Qu'au reste ce ne soient pas (certains passages des livres Sibyllins) des vers composez par une personne en furennon seulement tout le poëme le fait bien voir (car il y proist plus d'art et de soin que d'inspiration et de furen mais cela se connoist encore plus particulièrement, en ce qu'il est escrit par acrostiches, c'est-à-dire que les lettres initiales de chaque vers estant assemblées, forment un sens; ainsi qu'Ennius a fait dans quelques-unes de ses poésies...

REGRIER-DESMARAIS, trad. de la Divination de Cicéron, II, 54.

Prenez un homme tout à fait ignorant, il mettra tous les poëtes du monde en même rang depuis Virgile jusqu'aux faiseurs d'acrostiches.

Pellisson, Discours sur les ouvrages de Sarasin.

Don Quichotte... pria Carrasco de vouloir bien lui composer un petit acrostiche sur le nom de Dulcinée du Toboso, pour prendre congé d'elle à son départ. Le Bachelier lui représenta que ce nom étant un peu long, un madrigal seroit plus facile et peut-être plus agréable. Don Quichotte insista pour l'acrostiche et Carrasco promit de s'en occuper.

FLORIAN, Don Quichotte, part. II, c. 4.

Il me souvient qu'un acrostiche Anagramme par l'Hémistiche Aussi bien que par les deux bouts, Passoit pour miracle chez nous.

SAINT-AMANT, le Poête crotté.

Donnez-moi par écrit votre nom et surnom;
J'en veux faire un poëme en forme d'acrostiche,
Dans les deux bouts du vers et dans chaque hémistiche.

MOLIÈRE, les Fácheux, III, 2.

Fidele aux ordres d'Apollon,
Nuit et jour, du sacré vallon
Il interdit l'entrée aux faiseurs d'acrostiches.

M<sup>mo</sup> Desmoultères, Poésies, Apothéose de Gas, son chien.

Tel jadis l'acrostiche admiré par les sots Tourmentait le langage et se jouait des mots. Dellile, l'Imagination, V.

Acrostiche est aussi adjectif des deux genres.

Il y a (chez les Hébreux) quelques poëmes qui sont acrostiches, c'est-à-dire dont les versets commencent par les lettres de l'alphabet.

FLEURY, Discours sur l'histoire ecclesiastique, IX, § 9.

La supposition la plus hardie peut-ètre et la plus grossière, est celle des prophéties attribuées aux sibylles qui prédisent l'incarnation de Jésus, ses miracles et son supplice en vers aerostiches.

VOLTAIRE, l'Épitre aux Romains, art. 8.

Dans le passage suivant on lit ACROSTICHIDE.

Philibert Gautier de Rouillé a escrit un chant funebre des neuf Muses sur le tombeau d'Anne de Montmorency, pair et connestable de France, avec *Acrostichide* et l'anagrammatisme du dict seigneur.

Ant. Du Vendien, Bibliothèque, p. 949.

ACROTERE, s. m. (des mots, latin et grec. Acroteria, ἀκρωτήρια, extrémités, en général).

Terme d'architecture.

Dans son acception primitive, toujours subsistante, il s'appliquait particulièrement aux Piédestaux des figures que les anciens plaçaient sur les extrémités rampantes et au sommet des frontons des temples, et, par une extension naturelle, à ces figures ellesmèmes.

Les acrotères des coins doivent estre aussi hauts que le milieu du tympan, mais l'acrotère du milieu doit estre plus haut que les autres de la huitième partie.

Cl. PERRAULT, trad. de Vitruve, III, 3.

Acrotère, généralement, chez les anciens, signifie en grec toute extrémité du corps, comme sont, dans les animaux, le nez, les oreilles et les doigts; et dans les bâtiments, les amortissements des toits, de mesme que dans les navires les éperons qu'ils appelloient rostres. Dans les édifices, les acrotères sont particulièrement des piédestaux qui étoient mis au milieu et aux costés des frontons pour soutenir des statues...

LE MÈME, Ibid., note 78.

ACROTÈRE a reçu, dans la langue de l'architecture moderne, d'autres acceptions encore qu'il appartient aux dictionnaires spéciaux d'expliquer. Voyez le Dictionnaire de l'Académie des beaux-arts, art. ACROTÈRE.

ACTE, s. m. (en latin Actus, et, par ce mot, du verbe agere), voyez AGIR.

Effet d'une cause agissante.

En termes de métaphysique, dans une acception générale et abstraite et sous une forme absoluc, ACTE

se dit par opposition à puissance, Capacité d'agir qui n'agit point encore.

L'acte est un accomplissement de la puissance.

Leibnitz, Théodicée, De la bonté de Dieu, part. I, § 87.

De là ces expressions et ces axiomes, Etre en puissance ou en acte. Réduire la puissance en acte. Passer de la puissance à l'acte. La conséquence est bonne de l'acte à la puissance. De la puissance à l'acte la conséquence est vicieuse.

Il sait bien qu'une chose peut être comme une autre, ou en acte et selon sa forme, ou en puissance et selon ses principes, comme l'épi dans le grain, l'arbre dans son pépin ou dans son noyau, un animal dans son germe, tous les ouvrages, dont l'univers est composé, dans leurs principes primordiaux.

Bossuet, Histoire des Variations ....

Le plus ordinairement acre se dit d'un Effet produit, d'une opération accomplie par quelque cause, par quelque agent déterminé.

Cest acte icy et plusieurs autres feit ce bon religieux durant trois ans qu'il fut amoureux de la religieuse.

LA REINE DE NAVARRE, Heptameron, 22º nouv.

Dans ceste excellente police de Lycurgue.... on formoit les ames non par des preceptes et par des paroles, mais par des actes et des exemples.

MONTAIGNE, Essais, I, 24.

Si être libre est quelque chose et quelque persection dans chaque acte, Dieu y sait cela même qu'on appelle libre.

Bossurt, Traité du libre arbitre, c. 8.

Tout sur la terre m'est devenu si indissérent, que je ne me donnerois pas même la peine de sormer un désir pour cette vie, quand cet acte seul sussiroit pour l'accomplir.

J.-J. ROUSSRAU, Lettres, 16 juin 1772.

Et faire qu'à jamais

Je puisse me louer de l'acte que je fais.

Mollère, l'École des femmes, III, 2.

On voit dans ces exemples qu'une sorte de pléonasme nécessaire a produit l'expression faire un acte, et une autre dont il sera question plus loin, faire acte de. Acte, ainsi employé, reçoit des qualifications qui font connaître quelle est la nature, quelle est la cause, l'auteur de l'acte.

Tantôt on qualifie ACTE par un adjectif ou par un participe.

Si tousjours quelque acte heroique ne fays, la nuict je ne peulx pas dormir.

RABELAIS, Pantagruel, V, 16.

Monstrant en cela quelle est son opinion et sa sentence, que le plus bel *acte* et le plus grand que feirent oncques les Grecs, à sçavoir la guerre de Troye, a esté une sottie, comme entreprise pour une mechante femme.

Amnor, trad. de Plutarque, Œuvres morales, Malignité d'Hérodote, XI.

Ce prince (Alexandre) est le souverain patron des actes hazardeux.

MONTAIGNE, Essais, 1, 23.

J'en ay veu d'autres parvenir, qui ont porté la picque à six francs de paye, faire des actes si belliqueux, et se sont trouvez si capables, qu'il y en a eu prou, qu'estoyent fils de pauvres laboureurs, qui se sont avancez plus avant que beaucoup de nobles, pour leur hardiesse et vertu.

MONTLUC, Commentaires, I.

C'est vergongne que le beau titre de noblesse serve de couverture aux actes indignes.

LA NOUE, Discours politiques et militaires, disc. 10°.

Rompre une branche pour s'en faire un bâton, se bâtir une hutte, la couvrir de feuillage pour se mettre à l'abri, amasser de la mousse ou du foin pour se faire un lit, sont des actes communs à l'animal et au sauvage.

Elle (la nature) prépare en silence les germes de ses productions, elle ébauche par un acte unique la forme primitive de tout être vivant.

Burron, Hist. nat. Quadrupèdes; le Castor; Discours de réception.

Il est toujours sage et avantageux d'encourager les hommes aux actes honnêtes; ils sont capables de presser le pli de la vertu comme du vice.

Ductos, Considérations sur les mœurs, c. 4.

Les habitudes se contractent par des actes répétés.

CORDILLAG, Art d'écrire,

..... Sur tous actes noirs je hais l'ingratitude.

MAIRET, Sophonisbe, IV, 7.

Je veux donc d'un tyran un acte tyrannique.

P. Conneille, Pertherite, III, 3.

Les deux mondes sont pleins de ses actes guerriers Cependant il poursuit encor d'autres lauriers.

LA FONTAINE, Lettres, à M. de Bonrepaux, 1687.

Tantôt on remplace l'épithète qualificative par la préposition de suivie de son régime.

Ce n'est pas tant ici un présent qu'un acte de reconnoissance.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Lucien, Épître dédicatoire.

Il s'est défait d'un ennemi pour sauver un père; il a fait un acte de piété par sa cruauté même (le fils de M. d'Espinchal).

Fléchien, Memoires sur les grands jours de 1665.

Le duc de Cumberland surtout fit un acte de générosité qui doit être transmis à la postérité.

VOLTAIRE, Précis du siècle de Louis XV, c. 10.

Les premiers actes de vertu sont toujours les plus pénibles.

Il n'y a qu'heur et malheur dans ce monde, et il semble que tont acte de courage soit un crime dans l'adversité. J.-J. ROUSSEAU la Nouvelle Héloïse, III, I; les Confessions,

part. II, liv. X.

Je ne me repens pas d'un acte de vertu.

Rotrou, Fenceslas, II, 2.

Notre foi n'admet pas cet acte de foiblesse; Je la dois publier, puisque je la professe. Le même, Saint-Genest, V, 2.

Que venez-vous de faire? — un acte de justice.
P. CORNEILLE, Horace, IV, 6.

Acte de religion s'applique d'une manière générale aux prières et aux œuvres qui manifestent le sentiment religieux.

Dans quelque religion qu'on vive, l'observation des lois, l'amour pour les hommes, la piété envers les parents, sont toujours les premiers actes de religion.

MONTESQUIEU, Lettres persanes, XLVI.

Qu'ils s'accoutument à penser comme lui que tout bienfait accordé aux hommes est un acte de religion.

THOMAS, Éloge de Marc-Aurèle.

Dans un sens plus particulier, acte de foi, acte d'espérance, acte de charité, acte d'amour, acte de

contrition, acte d'humilité, etc., désignent certains mouvements pieux que l'âme produit au dedans d'elle-même et aussi certaines formules par lesquelles ces mouvements sont exprimés.

Le père de la Tour tira d'elle (M<sup>me</sup> de Montespan) un terrible *acte de pénitence*, ce fut de demander pardon à son mari et de se remettre entre ses mains.

..... Et, le voyant plein de connoissance (Monseigneur), mais presque hors d'état de parler, il (le curé) en tira ce qu'il put pour une confession, dont qui que ce soit ne s'étoit avisé, et lui suggéra des actes de contrition.

Les actes de foi, d'espérance, de charité disposaient encore le cœur à la vertu.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1707, t. V. c. 27; 1711, t. IX, c. 14-

CHATEAUBRIAND, Génie du christianisme, IV, 16.

Acte de foi, en espagnol ou en portugais, auto-da-fé, s'est dit, dans une acception spéciale, de l'Exécution des sentences du tribunal de l'inquisition. L'amende honorable à laquelle les condamnés étaient soumis avant le supplice, était devenue le nom du supplice lui-même.

Le saint office réclame cette créature là qui pourra bien être brûlée au premier acte de foi.

LE SAGE, le Diable boiteux, c. 7.

Dans les phrases suivantes, au lieu d'acte de foi, on a écrit, par ellipse, ACTE.

A son arrivée il fit faire un amas de tous les prisonniers en divers endroits de l'Espagne pour le faict de la religion, le fit assembler en deux actes (comme ils les appellent).

Les Pères de l'inquisition furent malcontens qu'on ne leur reserva quelques troupes de prisonniers à faire un acte.

Agr. D'Ausigné, Histoire universelle, t. I, liv. II, c. 27; t. II, liv. I, c. 13.

Aux manières diverses de qualifier le mot ACTE, tantôt par un adjectif, tantôt au moyen de la préposition de suivie de son régime, se rapportent encore certaines locutions usuelles.

Acte de folie, de démence, etc. Acte par lequel la

folie, la démence, etc., se manifeste, ou, simplement, dans un langage hyperbolique, Acte déraisonnable.

Acte d'autorité, Acte par lequel on use ou on abuse de son autorité, de son pouvoir.

Acte arbitraire, Acte d'autorité qui n'est fondé sur aucune loi.

Acte hostile, acte d'hostilité, Acte d'agression par lequel un gouvernement, un parti, un individu, se met en état de guerre contre un autre.

Acte de soumission, Acte par lequel on témoigne se soumettre.

Acte de présence, lorsqu'on se présente un moment à quelque endroit, pour satisfaire à quelque devoir, ou par pure civilité.

Acte de complaisance, Démarche à laquelle on n'est point obligé, et dont on ne s'acquitte que par bonté de caractère et par facilité d'humeur.

Acte de bonne volonté, Démarche que l'on fait sans en espérer de succès, uniquement pour prouver l'intérêt que l'on prend à quelqu'un.

Quelquefois dans les expressions qui qualifient acre au moyen de la préposition de suivie de son régime, ce régime est un nom de personne.

Ainsi, pour exprimer un acte tyrannique, au lieu de dire un acte de tyrannie, on peut dire un acte de tyran, ou l'acte d'un tyran; on dit de même un acte d'honnête homme, l'acte d'un bon citoyen, etc.

Se porter genereusement en une prosperité, c'est acte d'homme.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales. Comment il fault nourrir les enfants, XX.

Si jamais soldats firent acte de vaillans hommes, ceuxla le firent.

MONTLUC, Commentaires, I.

Il fait en nous acte de Dieu quand il y habite et qu'il nous possède.

Bossurt, Méditations sur l'Evangile, La Cène, IIº part., LXXº jour.

La douleur ne l'empêcha pas (M. de Soubise) de chercher à tirer parti de la mort de sa femme et du local de sa maison pour faire un acte de prince....

SAINT-SIMON, Mémoires, 1709, t. VII, c. 4.

Elle crut faire acte de repentante.

LA FORTAINE, contes, IV, 10.

Dans certains cas, cette forme de langage, Acte de, est employée pour rapporter l'acte dont il s'agit à quelque ordre de faits naturels, sociaux, religieux, etc.;

Le bon et faible Louis XII, roi de France, se vit forcé de faire un faux serment et de jurer qu'il n'avait jamais consommé l'acte de mariage avec la fille de Louis XI.

VOLTAIRE, Mélanges historiques, Prix de la justice, art. 12.

Ces oiseaux (les oies) préludent aux *actes de* l'amour en allant d'abord s'égayer dans l'eau; ils en sortent pour s'unir. Burron, *Histoire naturelle*; Oiseaux; l'Oie.

Le don de mon empire et de ma liberté Est l'acte le plus grand de mon autorité. Volcaine, Semiramis, I, 7.

Ou bien encore pour le rapporter à quelqu'une de nos facultés, à notre esprit, à notre corps.

Après avoir séparé l'intelligence d'avec les sens et l'imagination, il faut maintenant considérer quels sont les actes particuliers de l'intelligence.

Bossuer, De la connoissance de Dieu et de soi-même, c. I, art. 12.

Dans le passage suivant, où ACTE est employé de la même manière, la préposition de a pour régime, au lieu d'un substantif, un verbe à l'infinitif.

Pour l'acte d'imaginer, qui continue après que les sens extérieurs cessent d'agir, il appartient sans difficulté au sens intérieur.

Bossurt, De la connoissance de Dieu et de soi-même, c. I, art. 5.

Très-souvent, dans cette manière de parler, le régime de la préposition de sert simplement à faire connaître par quelle personne, ou quelle cause personnifiée, l'ACTE est produit.

Actes et faictz d'une personne.

Rob. Estienne, Dictionnaire françois-latin.

Les actes merveilleux des saints.

MAUCROIX, trad. des Homélies de saint Chrysostome.

Les causes secondes sont déterminées par le mouvement qui leur a été imprimé, sans avoir besoin d'un act spécial de Dieu.

MALEBRANGUE (cité par Furetière)-

Nous marchons avec perplexité entre des préjugés et des probabilités, ignorant même jusqu'à la possibilité des choses, et confondant à tous moments les opinions des hommes avec les actes de la nature.

La tradition ne nous a transmis que les gestes de quelques nations, c'est-à-dire les actes d'une très-petite partie du genre humain.

Burron, Histoire naturelle; Des époques de la nature.

Produire et conserver sont l'acte perpétuel de la puissance, elle n'agit point sur ce qui n'est pas.

J .- J. ROUSSKAU, Emile, IV.

On dit de même ses actes, leurs actes, etc.

L'efficace toute puissance de l'autorité divine n'a garde de nous ôter notre liberté, puisqu'au contraire elle la fait et dans l'âme et dans ses actes.

Bossuar, Traite du libre arbitre, c. 9.

Le pluriel ACTES, traduction du latin Acta, s'est étendu au récit des faits accomplis par certains personnages.

Les païens... publièrent de faux actes de Pilate.

Laurent Surius, qui a ramassé les actes des saints, meurt à Cologne.

Bossuer, Discours sur l'histoire universelle, II, 26; IV, 16° siècle.

Quiconque est un peu instruit ne s'arrête plus aujourd'hui aux prétendus actes de St Pierre par St Lin.

FLEURY, Discours sur l'histoire ecclésiastique, I, § 3.

Il (Cédrénus) est bien homme à vous rapporter sur la foi de certains faux actes de saint Pierre, qui couroient encore de son temps, que Simon le magicien avoit à sa porte un gros dogue qui dévoroit ceux que son maître ne vouloit pas laisser entrer.

FONTENELLE, Histoire des oracles, 1re dissertation, c. 4.

Les actes de son martyre (de saint Justin) prouvent qu'il versa son sang pour sa religion avec la même simplicité qu'il écrivit pour elle.

CHATEAUBRIAND, Génie du christianisme, I, 1.

Les Actes des apôtres particulièrement, sont un livre canonique écrit par saint Luc et contenant une partie de l'histoire des apôtres.

Le livre des Actes des apôtres est un trésor spirituel et

il n'est pas moins utile que l'Évangile : et comme on peut appeler l'évangile les actes de Jésus-Christ, on appelle aussi le livre des Actes l'évangile du saint esprit.

MM. DE PORT-ROYAL, préface des Actes des apôtres.

Aussi (les écritures) se soutiennent-elles les unes les autres. Les Actes des Apôtres ne font que continuer l'É-vangile....

Bossuer, Discours sur l'histoire universelle, II, 23.

On a encore appelé Actes des apôtres un mystère représenté, au moyen âge, par les confrères de la passion.

Le même titre a été donné, par allusion, à un journal que Rivarol, Bergasse et autres publièrent dans les premières années de la révolution de 1789.

Acte se dit, soit au singulier, soit au pluriel, des Décisions d'une autorité publique, et, par une extension déjà remarquée, des registres, des recueils où sont réunies ces décisions.

On rencontre souvent ces expressions actes publics; acte du gouvernement, de l'autorité; acte administratif; approuver, infirmer, casser un acte; les actes de la République, du Sénat, des Empereurs; les actes des Parlements, les actes des conciles; acte capitulaire, c'est-à-dire, Délibération prise dans un chapitre de chanoines et de religieux, etc.

Par actes, registres et enseignements publics.

Rob. Estienne, Dictionnaire fr.-lat.

L'acte par lequel le peuple de Dieu transporta à Simon toute la puissance publique, et lui accorda les droits royaux, est remarquable. Le décret porte, etc.

Bossurt, Discours sur l'histoire universelle, II, 14.

Ce ne sont pas les entretiens particuliers que j'écris, mais seulement les actes et les ouvrages publics.

Le meme, Histoire des variations, V.

Les actes de ce même concile sont une preuve de la décadence des études.

FLEURY, Discours sur l'histoire ecclesiastique, III, § 7.

De ce moment Pierre règna. Son frère Ivan n'eut d'autre part au gouvernement que celle de voir son nom dans les actes publics.

VOLTAIRE, Histoire de Pierre le Grand, part. I, c. 5.

L'Espagne forcée de nous céder par un acte solennel la préseauce.

MASSILLON, Oraison funèbre de Louis le Grand.

ACTE s'applique à certaines Pièces diplomatiques dans des expressions telles que acte de renonciation.

Il faudra donc attendre quelle sorte d'offres on vous fera pour me tenter, et je vous dirai bien que, l'acte de renonciation subsistant, elles ne devront pas être médiocres si on veut m'obliger à y entendre.

Louis XIV, à l'archevêque d'Embrun, 7 février 1662. (Voir Négociations relat. à la succession d'Espagne, t. I, p. 102).

Il arriva un courrier d'Espagne avec la copie de l'acte de renonciation du roi d'Espagne passée le 5 novembre en pleines cortès.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1712, t. X, c. 31.

Cela a conduit naturellement à appeler ACTES les Documents officiels consultés et mis en œuvre par les historiens.

Il y fait voir que les actes de la nature de ceux qu'il donne sont les véritables sources de l'histoire, autant qu'elle peut être connue; car il sait bien que tout le fin nous en échappe.

FONTENELLE, Eloge de Leibnitz.

On appelle encore actes publics, authentiques, etc. ceux qui émanent d'officiers publics ou dans lesquels interviennent des officiers publics, agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

En bonne foi, un juge qui a autant de sens que M. Talon, peut-il opposer ces fausses conjectures à des actes authentiques.

Bussy-Rabutin, Lettres, 29 juin 1684.

Tels sont les actes de l'État civil, ceux par lesquels des officiers publics constatent les naissances, les mariages, les décès. On dit un acte de naissance, de mariage, de décès; l'extrait d'un acte de l'état civil et, dans un sens analogue, un acte de notoriété.

ACTE est un terme de jurisprudence.

En matière criminelle on appelle acte d'accusation l'Exposé des faits qui sont imputés à un accusé.

En matière civile, ACTE se dit de Tout ce qui se fait entre particuliers, avec ou sans le ministère d'un officier de justice, soit en jugement, soit hors de jugement.

De là, parmi un grand nombre d'expressions

techniques qu'il appartient aux dictionnaires spéciaux d'expliquer, acte par devant notaire; acte sous seing privé, c'est-à-dire Fait par des particuliers et signé par eux sans l'intervention d'un officier public; acte de dernière volonté, testament; acte de vente; acte double, acte public ou privé dont on fait deux originaux semblables; acte judiciaire, acte extrajudiciaire; faire, passer, dresser, signer un acte; faire acte d'héritier, Faire un acte ou des actes qui supposent que l'on a dessein de se porter héritier; dans une signification analogue, faire acte de propriété, de possession; un acte en bonne forme; un acte faux; un acte valable; un acte nul; les termes, les clauses, la teneur d'un acte, etc.

Ils se quittent demain et l'acte de séparation est tout dressé chez le notaire.

..... Un acte où le praticien n'a rien omis de son jargon et de ses finesses ordinaires; il est signe du testateur et des témoins publics, il est paraphé, et c'est en cet état qu'il est cassé et déclaré nul.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 5, 14.

Ils ont fait paroître une extrême affliction, et fort hien joué leurs rôles. Mais les voilà qui lèvent le masque et se préparent à faire des actes d'héritiers après avoir fait des grimaces de parents.

LE SAGE, le Diable boiteux, c. 12.

#### M. FURET.

C'est une obligation que défunt M. le baron de Porcandorf, votre époux.....

LA BARONNE, l'interrompant.

Feu mon époux, Monsieur? cela ne me regarde point; j'ai renoncé à la communauté.

#### M. TURCARET.

Sur ce pied-là, on n'a rien à vous demander.

M. FURET.

Pardonnez-moi, Monsieur, l'acte étant signé par madame.

M. TURCARET.

L'acte est donc solidaire?

M. FURET.

Oui, Monsieur, très solidaire et même avec déclaration d'emploi..... Je vais vous en live les termes, ils sont énorcés dans l'exploit.

M. TURCARET.

Voyons si l'acte est en bonne forme.

LE MEME, Turcaret, IV, 8.

Nous avons passé, par devant notaire, un bon acte par lequel il me cède, à moi et aux miens, tout ce qui doit lui revenir de la tontine.

Le nime, la Tontine, sc. 1.

Munissez-vous seulement tous deux d'un acte de vente ou de donation.

Parvost, le Doyen de Killerine, 1, 39.

Le notaire n'expédie pas ses actes à bon marché.

Picard, les Marionnettes, I, 3.

Sais-je pas qu'étant joints, on est par la coutume Communs en meubles, biens, immeubles et conquets, A moins que par un acte on n'y renonce exprès. Mollère, l'Ecole des femmes, IV, 2.

Je reviens dans une heure avec un acte en forme.

BOURSAULT, les Mots à la mode, sc. 1.

Laissez-moi, s'il vous plaît, l'acte qu'on vient de faire. Nous ne pouvons, Monsieur, cet acte est un dépôt. REGNARD, le Légataire universel, 1V, 6.

L'acte de vente est fait; il ne faut que signer.

Ph. Poisson, les Ruses, III, 5.

C'est à vous à signer et pour vous et pour moi.

— Parbleu! nous allons faire un acte bien valable.

Destoucees, l'Homme singulier, IV, 9.

Quelques-unes de ces expressions peuvent se rencontrer, mais par allusion et par figure, dans des passages tels que les suivants:

Il y a d'autres gens, Monsieur, qui prennent les civilités pour des actes passés par devant notaire et prétendent qu'on leur garantisse jusqu'aux souhaits qu'on fait pour eux.

BALEAC, Lettres ....

Les promesses de Jésus-Christ et du nouvel héritage nous sont faites par la mort de J. C., qui nous tire par là de l'enser et nous assure le ciel : et l'acte où cette promesse est redigée, l'instrument où la volonté et la disposition de notre père est écrite, cet acte, cet instrument est tout écrit de son sang.

Bossuur, Meditations sur l'Evangile, La Cène, 1º part. LXIº jour.

Ces notaires sont gens d'approche dissicile: L'un n'étoit pas chez lui, l'autre étoit par la ville; Je les ai déterrés où l'on m'avoit instruit, Dans un jardin, à table, en un petit réduit, Avec des sœurs qui m'ont paru'de bonne mine.

Je crois qu'ils passoient là quelqu'acte à la sourdine.

REGNARD, le Légataire universel, II, 7.

ACTE se dit encore en parlant des Déclarations faites devant un Tribunal, soit spontanément, soit d'après l'ordre de la justice et dont on a constaté l'existence.

A cette acception se rapportent les locutions demander, prendre, donner acte, ou, comme on a dit encore, avoir acte de, tirer acte de.

Avoir acte de son offre.

Rob. Estienne, Dictionnaire fr.-lat.

Il avoit même fait plus, car il avoit tiré acte de la visite d'une chapelle bâtie par icelui Savari, où se trouvoient les armes de notre maison.

Agr. D'Aubigné, Mémoires, t. I, p. 97.

Ce matin nous avons donné acte à la noblesse de l'opposition qu'ils avoient faicte (à la réception du baron de Vauvert), et qu'ils réitéroient devant nous.....

LR DUC DE VERNEUIL, LE MARQUIS DE CASTRIES, ET DE BESONS à Colbert, 12 avril 1669. (Voir Correspondance administrative sous Louis XIV, t. I, p. 248.)

Ces locutions sont, comme d'autres rappelées plus haut, assez souvent employées par allusion et par figure.

Vous êtes et serez mon ami dans votre cœur et sans en prendre acte inutilement par des civilités incommodes. BALEAC, Lettres,...

Cette lettre-ci sera un peu hors de saison quand vous la recevrez, Madame; car il faut qu'elle aille à Paris, et de là en Provence. La date sera vieille, mais acte de mes diligences.

Bussy-Rabutin, Lettres, 29 juillet 1672, à Mme de Sévigué.

Je prends acte que Mercure a vu mes cendres dans une urne.

Finalon, Dialogues des morts, XIX, Alcibiade, Mercure et Caron.

Ce n'est pas la raison qui gouverne parmi vous, mais du moins elle fait sa protestation que les choses devroient aller autrement qu'elles ne vont; que les héritiers, par exemple, devroient regretter leurs parens; ils reçoivent cette protestation et, pour lui en donner acte, ils prennent un habit noir.

FORTERELLE, Dialogues des morts modernes, VI, Fernand Cortez et Montezume. Charles d'Anjou arriva le matin au lieu et au jour assignés et *prit acte du* défaut de son ennemi qui n'arriva que sur le soir.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 100.

Si je fais une bonne action sans témoin, je sais qu'elle est vue et je prends acte pour l'autre vie de ma conduite en celle-ci.

. J .- J .: ROUSSEAU, Emile, IV.

Et je viens tout exprès, pour braver l'imposture, Vous en demander acte en un coin du Mercure. Boursault, le Mercure galant, V, 7.

L'on dit, dans le langage ordinaire Prendre acte de la déclaration, de l'aveu de quelqu'un, Déclarer que l'on se prévaudra, dans l'occasion, de la déclaration, de l'aveu qu'il vient de faire;

Prendre acte de sa diligence, de son exactitude, Faire remarquer qu'on est arrivé des premiers à un rendez-vous.

Le pluriel ACTES, dans une autre acception spéciale, se dit des Journaux ou mémoires faits par certaines societés de savants ou d'hommes de lettres.

Les actes de Leipsick, les journaux des savants, nos histoires, sont pleines de lui en tant que géomètre.

FORTEMELLE, Éloge de Leibnitz.

Les actes de Leipsick furent les dépositaires de vos ouvrages.

VOLTAIRE, Lettres, 17 novembre 1752.

Acre, en terme d'école, se dit d'une dispute publique où l'on soutient des thèses. Un acte de philosophie; un acte de théologie; un acte en Sorbonne; un acte aux écoles de droit, de médecine; faire, soutenir un acte; présider, assister à un acte, etc.

En tous cas Dieu soit loué et bien humblement vous remercie de l'honneur que nous avez faict à cest *acte*.

RABBLAIS, Pantagruel, II, 20.

Le succès que j'eus dans les actes de Sorbonne, me donna du goût pour ce genre de réputation.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. I, 1636.

Tout le cours du doctorat s'achevoit en trois années, sans préjudice des actes qu'il falloit soutenir de temps en temps.

FLAURY, Discours sur l'histoire ecclésiastique, V, § 55.

C'est aujourd'hi l'acte du pauvre abbé (de Grignan); quelle folie! On s'en va disputer contre lui, le tourmenter, le pointiller; il faut qu'il réponde à tout.

Me De Sévigné, Lettres, 30 mars 1672.

Il s'y est rendu redoutable et il ne s'y passe point d'acte où il n'aille argumenter a outrance pour la proposition contraire.

Molière, le Malade imaginaire, II, 6.

Il vouloit faire un acte public sur cette question : Pourquoi, etc.

FONTENELLE, Éloge de Boerhaave.

ACTE, dans l'art dramatique, se dit de chacune des parties principales dont une pièce de théâtre est composée et entre lesquelles il y a un intervalle appelé ENTRACTE. Voyez ce mot.

Je voudrois.... que le premier acte contînt le fondement de toutes les actions et fermât la porte à tout ce qu'on voudroit introduire d'ailleurs dans le reste du poëme.

P. CORNEILLE, Ier Discours, De l'utilité et des parties du poème dramatique.

J'ai ..... essayé d'imiter les anciens dans cette continuité d'action qui fait que leur théâtre ne demeure jamais vide, les intervalles des actes n'étant marqués que par des hymnes et des moralités du chœur qui ont rapport à ce qui se passe.

J. RACINE, Athalie, préface.

J'abandonne ma tragédie; le cinquième acte ne pouvait être déchirant; et, sans grand cinquième acte, point de salut.

VOLTAIRE, Lettres, 15 juin 1761.

Une des premières règles que je me suis faites en travaillant.... c'est de diviser l'action principale en cinq parties bien distinctes, qui fassent autant de tableaux différents, qui ne se confondent pas les uns dans les autres, et qui mettent ainsi une espèce d'unité dans chaque ucte. La Morte, IIIe discours sur la tragédie.

Qu'est-ce qu'un acte? son nom l'exprime : un dégré, un pas de l'action. Dans les intervalles des actes, le theatre reste vacant; mais l'action ne laisse pas de continuer hors du lieu de la scène et lorsqu'elle est bien distribuée et developpée avec soin, l'on sait d'un acte à l'autre ce qui s'en est passé.

MARMONTEL, Éléments de littérature, art. Acre.

Faisant de cet ouvrage Une ample comédie à cent actes divers, Et dont la scène est l'univers. La Fortaire, Fables, V, 1. Et chaque acte en sa pièce est une pièce entière.

Le vicomte indigné sortoit au second acte.

Là souvent le héros d'un spectacle grossier Enfant au premier *acte*, est barbon au dernier. Bolleau, Satires, III; Épitres, VII; Art poétique, III.

J'achève de brocher une pièce en six actes.

Piron, la Métromanie, I, 4.

On dit quelquesois absolument un acte en parlant soit d'une pièce en un acte, soit d'un acte détaché d'une pièce et représenté à part.

Aucun ouvrage peut-être n'a reparu plus souvent sur le théâtre de l'opéra que l'acte de Pygmalion. C'est le dernier de tous ces tableaux dont La Motte a composé sa galerie dramatique.

LA HARPE, Cours de littérat., part. III, liv. I, poésie, c. 6, de l'Opéra.

On s'est quelquefois, par allusion et par figure, servi du mot ACTE, terme d'art dramatique, en parlant de certains événements réels de la vie et de la société.

Ce sut là (la prise de Roueu), l'un des principaux actes de nos premieres tragedics, d'autant plus remarquable, qu'un Roy y sut tué.

LA NOCE, Discours politiques et militaires, disc. 26°

La bonne mort honore toute la vie; la mauvaise la diffame; on ne peut bien juger de quelqu'un sans lui faire tort, que l'on ne lui ait vu jouer le dernier acte de sa comédie, qui est sans doute le plus difficile.

CHARRON, De la Sagesse, II, 2.

L'on ne peut porter de nous de jugement assuré que l'on ne nous ayt veus jouer le dernier acte de notre comédie.

RACAN, Lettres, 26 décembre 1616.

Le derniér acte est toujours sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour jamais.

PASCAL, Pensées, part. II, art. XVII, \$ 69.

M. le duc d'Orléans m'advoua le soir du jour où ce ridicule acte se joua (la détermination de joindre les troupes de Monsieur à celles de M. le prince) qu'il avoit eu bien de la peine à s'y résoudre.

Le cardinat de Retz, Mémoires, part. III, 1652.

Le Turc (disoit Luther) alloit tomber, et les efforts

qu'il faisoit alors dans la Hongrie étoient le dernier acte de la tragédie.

Bossuat, Histoire des variations, I.

La comédie de la Cour et du Parlement vient de finir par un acte fort agréable, et tout le monde paraît content. Ce n'est pas que l'intrigue de la pièce ne puisse recommencer; mais je ne me mèle pas de ces farces-là.

VOLTAIRE, Lettres .....

Dans un sens plus général, mais vieilli, ACTE s'est dit, comme le mot comédie, d'une Pièce de théâtre.

Ay neantmoins esleu.... jouer aussi quelque villageois personnaige entre tant diserts joueurs de ce noble acte, plutost qu'estre mis au rang de ceux qui ne servent que d'ombre et de nombre.

#### RABELAIS, Pantagruel, V, prologue.

Il sera aussi fort bon, qu'il (l'architecte) ne soit du tout ignorant de la théorique de musique, pour sçavoir ..... faire resonner et ouyr la parole et voix, aussi bien de loing que de près, qui est chose requise.... aux auditoires où l'on plaide, aux theatres où se recitent et jouent comedies, tragedies, histoires, et semblables actes, afin que ceux qui sont loing puissent aussi bien ouyr, que ceux qui sont près.

Philibert DE LORME, Architecture, liv. I, c. 3.

En une ville d'Allemagne, aucuns jouerent certains actes ou comédies esquelles l'un d'entre le peuple representa et joua le personnage d'un diable.

G. BOUCHET, Serées, liv. II, 22º serée.

ACTION, s. f. (du substantif latin Actio et, par ce mot, d'Agere), voyez AGIR.

Bien que le mot action, en quelque sorte transcrit du latin, ait été, les exemples ci-après le montreront, employé, au XIII° siècle par Beaumanoir, dans son sens judiciaire, au XIV° par Froissart, dans l'acception qui le rapporte à certains faits de guerre, néanmoins, à cette dernière époque, Nicole Oresme le comprenait parmi des mots qu'il explique à la fin et au commencement de sa traduction de la Politique d'Àristote, comme propres à cette science de politique, ou qui ne sont pas en commun parler. »

Voici comment il en établit le sens par des rapprochements avec quelques mots ou de signification analogue, ou de signification opposée, tels que faction, contemplation.

Acrion est operation qui demeure en celluy qui la fait; si comme veoir et oyr et entendre: et faction est operation qui œuvre en matière dehors; si comme édifier et faire drap.

Item Action est dicte de operation qui regarde vertu morale et œuvre practique. Et ainsi action est distinguée contre contemplation laquelle est operation qui regarde de aucunes vertus intellectuelles.....

Nicole Onesme, trad. du Livre de politiques et du livre de économiques d'Aristote; Table des expositions des fors motz de politiques.

Au xvi° siècle, Ambroise Paré établissait une autre distinction entre action et œuvre.

.... Et jaçoit que bien souvent sont confondus action et œuvre, toutes fois, il y a difference entre les deux : car l'action demonstre le mouvement à faire quelque chose et l'œuvre la chose ja faicte, et du tout accomplie.

Ambr. Pari, Introd. à la vraye cognoissance de la chir., I, 12.

Au xvii° siècle, Descartes distinguait entre action et passion.

Je considère que tout ce qui se fait ou qui arrive de nouveau, est généralement appelé par les philosophes une passion au regard du sujet auquel il arrive, et une action au regard de celui qui fait qu'il arrive.

DESCARTES, les Passions de l'ame, part. I, art. 1.

Enfin les philosophes et les grammairiens qui se sont occupés de la synonymie des mots français, ont souvent distingué action et acte, malgré leur apparente identité, par certaines différences d'acception ou de construction. La principale, c'est que action, comme les mots de même terminaison, marque plutôt l'opération de l'agent, et acte l'effet produit.

Dans les êtres spirituels on dit d'ordinaire que l'acte est le terme de la faculté agissante, et l'action l'exercice de cette faculté.

P. Burrier, Traité des premières vérités, part. II, c. 19.

Action a plus de rapport à la puissance qui agit, acte en a davantage à l'effet produit par cette puissance : ce

qui rend l'un propre à devenir attribut de l'autre. De facon qu'on parleroit avec justesse en disant que nous devons conserver dans nos actions la présence d'esprit, et faire en sorte qu'elles soient toutes ou des actes de bonté, ou des actes d'équité.

GIRARD, Synonymes françois.

Action, dans son acception la plus générale exprime d'une manière abstraite et sous une forme absolue, l'Exercice même de la faculté d'agir.

Nostre enfant est bien plus pressé: il ne doit au pédagogisme que les premiers quinze ou seize ans de sa vie: le demeurant est deu à l'action. Employons un temps si court aux instructions necessaires.

MONTAIGNE, Essais, 1, 25.

Il lui faut (à l'homme) du remuement et de l'action, c'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il soit quelquesois agité des passions dont il sent dans son cœur des sources si vives et si prosondes.

Pascal, Discours sur les passions de l'amour. Voyez Des pensées de Pascal, 2º éd., p. 395.

Les chartreux sont trop dans la solitude, les courtisans sont trop dans l'action. Il faudroit un milieu à cela.

Bussy-Rabutin, Lettres, 15 mai 1680.

Parmi les sciences, les unes s'attachent à la seule contemplation de la vérité, et pour cela sont appelées spéculatives; les autres tendent à l'action, et sont appelées pratiques.

Bossuat, De la connoissance de Dieu et de soi-même, c. I, art. 15.

C'est une chose horrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant; entre ces mains où tout est action, où tout est vie, rien ne s'affoiblit, ni ne se relâche, ni ne se ralentit jamais.

Bossuer, Oraison funèbre d'Anne de Gonzague.

Sans envie, sans fard, sans ostentation, toujours grand dans l'action et dans le repos, il parut à Chantilli comme à la tête des troupes.

Le même, Oraison funèbre du prince de Condé.

Par cette alliance que nous faisons dans nous-mêmes d'un certain paganisme d'action et de vie, avec le christianisme de profession et de créance, nous formous monstre pire que le paganisme même.

Boundaloun, Mystères, Sermon sur la Trinité.

Isocrate avoit transporté l'éloquence de l'action et de l'usage à l'amusement et à l'ostentation.

FÉRELON, Dialogues sur l'éloquence, II.

Toutes les fois que l'animal apperçoit quelque objet relatif à ses besoins, le désir ou l'appétit naît et l'action suit.

Burron, Histoire naturelle, Discours sur les animaux.

Avant de délibérer, il faut savoir si l'on peut délibérer. Au physique comme au moral, l'action ne vient qu'après la puissance. Il faut être avant de savoir ce que l'on est.

MIRABRAU, Discours, 30 janvier 1789.

Celui qui d'un seul mot créa chaque élément Leur donnant l'action, le poids, le mouvement. Rotrou, Saint-Genest, IV, 2.

De là ces expressions: beaucoup, peu, plus, moins, trop d'action; sans action; en action; être en action; mettre en action, homme d'action, carrière d'action, etc.

Toutes ces choses, entendement, imagination, raison, discours, esprit, jugement, intelligence, volonté, sont une mesme en essence, mais toutes diverses en action.

Les unes (des sciences) sont theoriques et en pure speculation; les autres practiques et en action.

CHARROM, De la Sagesse, I, 16; I, 57.

C'étoit un cheval entier, ardent, inquiet, toujours en action.

SAINT-ÉVARMONT, Conversation du maréchal d'Hoquincourt avec le Père Canaye.

Le peu d'action que j'eus dans les mesmes temps touchant les Estats Généraux, ne fut pas si approuvé.

LE CARDIHAL DE RETZ, Mémoires, part. II, 1651.

Tous leurs successeurs, à commencer par leur fils Ninias, ont vécu dans une telle mollesse et acec si peu d'action, qu'à peine leur nom est-il venu jusqu'à nous.

L'armée romaine a plus de mouvemens divers, et, par conséquent, plus d'action et plus de force que la phalange.

Bossurt, Discours sur l'histoire universelle, III, 4, 6.

Tout le monde ne sait pas douter; on a besoin de lumières pour y parvenir et de force pour s'en tenir là. D'ailleurs le doute est sans action, et il faut de l'action parmi les hommes.

FONTERRILE, Dialogues des morts anciens avec les modernes, V, Stratou, Raphaël d'Urbin.

Il faut que les affaires aillent et qu'elles aillent avec un

certain mouvement qui ne soit ni trop lent ni trop vite; mais le peuple a toujours trop d'action ou trop peu.

Montesquieu, Esprit des lois, II, 2.

Il n'existoit aucun volcan en action avant l'établissement des eaux, et ils n'ont commencé d'agir, ou plutôt ils n'ont pu prendre une action permanente, qu'après leur abaissement.

Burron, Histoire naturelle, Époques de la nature, IV.

Leur théologie étoit toute en sentiment comme celle de la nature, et leur morale toute en action comme celle de l'évangile.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Virginie.

A cet emploi général du mot action appartiennent encore des expressions qui marquent la véhémence, la chaleur à dire ou à faire quelque chose : parler avec action; faire avec action; mettre de l'action dans ce qu'on fait; parler d'action, etc.

Vous parlez à Zélide avec tant d'action et avec un visage si sérieux, qu'il semble que vous ayez quelque différend avec elle.

VOITURE, Hist. d'Alcidalis et de Zélide.

..... Il paroissoit tant d'esprit sur son visage quand elle parloit d'action, qu'il étoit difficile de la voir souvent sans prendre de l'inclination pour elle.

L'abbé DE CHOISY, Mémoires, V.

Après cette préface, je me levai brusquement en pied et, me tournant apec action vers M. le duc d'Orléans, je lui dis que je ne pouvois donc plus lui taire la juste indignation du public.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1710, t. VIII, c. 2.

Action, se dit aussi, dans une acception moins générale, d'un Exercice déterminé de la faculté d'agir.

Touchant la lune, il n'y a aucune action en l'agriculture, où tant estroictement l'on se soit assujetti, qu'au cueillir des greffes.

Olivier DE SERRES, Théâtre d'agriculture, VI, 22.

C'est une opinion communément reçue entre les théologiens, que l'action par laquelle maintenant il (Dieu) le conserve (le monde), est toute la même que celle par laquelle il l'a créé.

DESCARTES, Discours de la methode, V.

Ceux qui ne peuvent concevoir qu'un corps tombe sans agir sur lui-même, ni qu'il se fasse céder la place, sans agir sur celui qu'il pousse, concevront beaucoup moins que l'âme choisisse sans exercer quelque action.

Bossuet, Traité du libre arbitre, c. 9.

Y a-t-il une action plus grande au monde que la conduite d'un parti?

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires.

Action, en ce sens particulier, se dit de l'Opération d'un agent quelconque, physique, chimique, mécanique, immatériel.

Vouloir est une action par laquelle nous poursuivous le bien et fuyons le mal.

Bossuet, De la connoissance de Dieu et de soi-même, c. I, art. 18.

Il est vrai que nous voulons, et que vouloir c'est une action véritable.

Le même, Traité du libre arbitre, c. 9.

On fait alors connaître la nature de l'ACTION, ce qui la produit, ce qui en est le terme, soit par un adjectif ou un participe, soit par des compléments formés au moyen des prépositions de, sur et de leurs régimes.

Si elles (les diverses espèces de sels) n'ont une mesme saveur et une mesme apparence, et une mesme action, cela n'empesche toutes fois qu'elles ne soyent sel.

Bernard PALISSY, Sels divers.

L'action de l'esprit est.... comme affamée de sçavoir.

Charron, De la Sagesse, I, 16.

Au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par la quelle, connoissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connoissons les divers metiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre maîtres et possesseurs de la nature.

DESCARTES, Discours de la méthode, VI.

L'action des objets sur les organes des sens et l'impression qu'ils font devoit être continuée jusqu'au cerveau.

La vivacité des sens est la même chose que la promptitude de leur action et la subtilité de leurs organes.

Bossurt, De la connoissance de Dieu et de soi-même, c. II, art. 8.

Mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole? — Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue.

Molitere, le Médecin malgré lui, II, 6.

Mon éloignement de la cour et l'application extraordinaire que le roi donne avec tant de succès à l'action de ses armes, ont été cause que sa majesté a un peu tardé à répliquer à la réponse de la reine d'Espagne.

DE LIONNE à l'archevêque d'Embrun, 10 juillet 1667. (Voir Négociations relatives à la succession d'Espagne, tome II, p. 182 et 183.)

Il (Platon) se figuroit Dicu tellement élevé au-dessus des créatures, qu'il ne croyoit pas qu'elles pussent être sorties immédiatement de ses mains, et il mettoit entre elles et lui ce verbe, comme un degré par lequel l'action de Dieu pût passer jusqu'à elles.

FONTENELLE, Histoire des oracles, 1re dissertation, c. 3.

L'action d'une force ne peut pas s'exercer sans qu'il y ait réaction.

L'homme intérieur est double; il est composé de deux principes différents par leur nature et contraires par leur action.

Burron, Histoire naturelle, Discours sur les animaux.

Les brouillards, assez fréquents les matins, cèdent pour l'ordinaire à l'action du soleil à mesure qu'il s'élève.

J.-J. Rousseau, Lettres, 28 janvier 1763.

On voit de tous côtés, sur les flancs des rochers nuds et escarpés, qui bornent et dominent cette vallée, de grands et profonds sillons parallèles à l'horizon, et d'autres excavations dans lesquelles il est impossible de méconnoître l'action des eaux.

SAUSSURE, Voyages dans les Alpes, t. I, c. 14, § 352.

Courage! la vertu n'est pas une fumée, Qui de çà, qui de là s'évanouit en vain; Elle veut l'action du cœur et de la main. Ronsard, Hymnes, II, 6.

De là ces expressions être sous l'action de, tomber sous l'action de.

Le méchant qui trouble l'ordre public est mis hors de lois civiles, et tombe sous l'action des lois criminelles.

DE BONALD, Législation primitive, Disc. prelim.

L'homme n'est pas libre sous l'action de la police, il est libre sous l'action de la loi; et la liberté est assurée, quand la justice est satisfaite.

LE MÊME, Pensées et discours, t. II, p. 316.

En certains cas, le complément qui détermine le mot action a pu se former au moyen d'autres prépositions que de et sur; par exemple de la préposition contre.

Mon chagrin est grand..... mais vous ne vous estes point apperçu qu'il incommodast les gens. Toute son action est contre moi.....

BALZAC, Dissertations critiques, XXVI.

Action est quelquesois, en ce sens, synonyme d'Activité.

Ces devoirs qu'on ne peut remplir sans une action assidue et constante.

BOURDALOUE, Dominicales, I, Oisiveté.

Il (l'enfant) reprend, dès qu'il est en liberté, toute l'action, toute la gaîté que lui donnent sa vivacité et la nouveauté de ses sensations.

Burron, Histoire naturelle, Discours sur les animaux.

On dit particulièrement, en parlant des opérations de l'homme, tant physiques, qu'intellectuelles, action vitale, naturelle, mécanique; l'action de marcher, de courir ; l'action de penser, de réflèchir, de se souvenir, etc.

On l'a aussi employé en ce sens au pluriel, aussi bien que le mot actes.

Nous mangeons bien et beuvons comme les bestes: mais ce ne sont pas *actions* qui empeschent les offices de nostre ame; en celles là nous gardons nostre advantage sur elles.

MONTAIGNE, Essais, III, 5.

Trop et trop peu de nourriture troublent ses actions (de l'esprit).

PASCAL, Pensees, part. I, art. IV, § 1.

.... La logique ayant pour but de donner des regles pour toutes les actions de l'esprit....

Logique de Port-Royal, II discours.

La nature qui nous apprend que ces sens et leurs actions appartiennent proprement à l'âme, nous apprend aussi qu'ils ont leurs organes ou leurs instruments dans le corps.

Bossurt, De ja connoissance de Dieu et de soi-même, c. I, art. 1.

Dans un sens moral, action se dit, comme acte,

tant au singulier qu'au pluriel, et avec les mêmes formes de construction, de Tout ce qui se fait.

Comme on dit faire un acte, on dit aussi, par la même sorte de pléonasme, faire une action.

L'action que vous avez faite n'est pas d'un gentilhomme.

Et ce déchainement aujourd'hui me convie À faire une action qui confonde l'envie. Mollère, George Dandin, II, 10; les Femmes savantes, IV, 4.

On dit encore accomplir, commettre une action.

Ceux qui vous donneraient de tels conseils, voudraient vous faire commettre une action dont votre âme est incapable.

VOLTAIRE, Lettres, 2 janvier 1739.

Exercer une action est aujourd'hui moins usité.

Encore qu'ils exerçassent (les Romains) envers leurs plus grands ennemis des actions de grande équité, et même de grande clémence, l'ambition ne permettoit pas à la justice de régner dans leurs conseils.

Bossuut, Discours sur l'histoire universelle, III, 6.

Tantôt ACTION s'emploie absolument, l'action, les actions.

La poésie dramatique est, selon lui (Aristote), une imitation des actions.

P. Conneille, let discours, De l'utilité et des parties du poème dramatique.

Le travail seroit ennuyeux si j'entrois exactement dans toutes les particularités; mais je ne m'amuserai pas beaucoup au détail des actions.

> SAINT-ÉVERMONT, Réflexions sur les divers génies du peuple romain, c. I.

Le gouvernement politique ne sonde pas les cœurs, il ne pèse que les actions.

Massillon, Sermons, IVe dimanche de la Passion.

Vous savez l'action, vous la venez d'entendre.

P. Cornelle, Horace, V, 2.

Tantôt ACTION est qualifié par un adjectif, par un participe, ou une proposition équivalente.

Cettuy-ci regarde le larrecin comme action deshonorante, et le hait, mais moins que l'indigence.

MONTAIGNE, Essais, III, 2.

C'est en quelque sorte se donner part aux belles actions que de les louer de bon cœur.

LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, CCCCXXXII.

Il y a de certains grands sentiments, de certaines actions nobles et élevées que nous devons moins à la force de notre esprit qu'à la bonté de notre naturel.

Les meilleures actions s'altèrent et s'affoiblissent par la manière dont on les fait, et laissent même douter des intentions.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 4, 9.

Allons, ma fille, dit-elle à Léonor, allons voir le parent de cette bonne dame; c'est une action charitable que de visiter les malades.

LE SAGE, le Diable boiteux, c. 4.

Il n'y a pas moins de grandeur à supporter de grandes injustices, qu'à faire de grandes actions.

VOLTAIRE, Lettres, juin 1765, à M. le Mi, de Villette.

Il n'y a personne qui n'ait quelquesois occasion de saire une action honnête, courageuse, et toutesois sans danger. Le sot la laisse passer, saute de l'apercevoir; l'homme d'esprit la sent et la saisit.

Duclos, Considérations sur les mœurs, c. 4.

L'honnête homme ici n'est pas celui qui fait de bonnes actions, mais celui qui dit de belles paroles.

J.-J. ROUSSRAU, la Nouvelle Héloise, II, 17.

A Sparte, on ne leur demande (aux dieux) que la grâce de faire de belles actions, après en avoir fait de bonnes. Barthélemy, Voyage d'Anacharsis, c. 49.

C'est ici que le sang et la condition

Ne nous permettent pas une lâche action.

Rotrou, Antigone, III, 5.

Après une action pleine, haute, éclatante, Tout ce qui brille moins remplit mal son attente. P. CORNELLE, Horace, V, 2.

Je me sens pourtant là remuer une bile Qui veut me conseiller quelque action virile. Mollère, Sganarelle, sc. 17.

D'une action si noire Que ne peut avec elle expirer la mémoire. J. Racing, Phèdre, V, 7.

Tantôt la qualification a lieu au moyen de la préposition de suivie de son régime. Les actions de vertu ne sont souvent que masques; elles en portent le visage, mais elles n'en ont pas l'essence.

Charron, De la Sagesse, II, 3.

Le curé de la paroisse où il estoit qui luy avoit veu faire plusieurs actions de piété jugea ne luy pouvoir desnier ce qu'il avoit accoustumé d'accorder aux autres enfants de l'église, et, comme tel, eut soin de le faire enterrer en son cimetière.

RACAN, Lettres, 26 décembre 1616.

Vous ferez une action de justice et digne d'une aussi grande et aussi belle princesse que vous estes.

VOITURE, Lettres, IX.

Quand ai-je fait quelque action d'union avec les hérétiques ou de schisme avec l'église?

PASCAL, Provinciales, XVII.

Les actions de bonté et de clémence flattent agréablement l'esprit et gagnent le cœur de tous ceux qui en entendent parler.

ROLLIN, Traité des études, liv. III, c. 2, art. 2.

Les premières actions qu'il fit furent des actions de clémence et de justice.

FLÉCHIER, Panégyrique de S. Louis.

Dieu vous y réserve, lui disoit-il, l'action de charité la plus précieuse à ses yeux, et la plus méritoire que vous avez jamais faite.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. I.

Il peut arriver que, dans cette manière de parler, comme dans d'autres expliquées précédemment, le régime de la préposition de soit un verbe à l'infinitif.

Ne trouves tu pas que cette action d'embrasser ma defense, sans me connoître, est tout à fait d'un honnête homme.

Molière, le Malade imaginaire, 1, 4.

Quelquefois ce régime est un nom de personne.

Tomme Childéric a changé de vie, je veux changer de résolution et ne le plus reconnoistre pour roy, puisque luy-mesme ne se connoist plus pour tel, et qu'il dédaigne d'en faire les actions.

MÉZERAY, Histoire de France. Childeric, ann. 466.

Il aimoit l'Académie des Sciences comme une seconde patrie et il auroit fait pour elle des actions de Romain. FORTENELLE, Éloge de M. Carré. Ah! voilà une action de maître.

MARIVAUX, les Fausses Confidences, I, 9.

Et que pensez-vous faire?

- -Une action d'amant qui veut se satisfaire.
- Une action d'un homme à fort petit cerveau, Que d'aller sans besoin risquer ainsi sa peau. Mollère, le Dépit amoureux, V, 1.

Le plus souvent, le nom de personne, régime de la préposition de, exprime l'auteur de l'action et marque un rapport également indiqué au moyen du pronom possessif.

De la vient que l'on obscurcist les belles et genereuses actions d'autruy par de viles interpretations.

CHARRON, De la Sagesse, I, 16.

Ses actions (Les actions de Henri IV) avoient été autant de merveilles et d'exemples à la postérité.

LE DUC DE ROHAN, Discours durant les persecutions de S. Jean.

Encore que... regardant d'un œil de philosophe ces diverses actions et entreprises de tous les hommes, il n'y en ait quasi aucune qui ne me semble vaine et inutile....

Descarres, Discours de la méthode, part. I.

Quoique les hommes se flattent de leurs grandes actions, elles ne sont pas souvent les effets d'un grand dessein, mais des effets du hasard.

LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, LVII.

Nous ne pouvons rien, foibles orateurs, pour la gloire des âmes extraordinaires: Le Sage a raison de dire, que « leurs seules actions les peuvent louer. »

Bossur, Oraison funèbre du prince de Condé.

Quoiqu'il aimat la gloire, il la cherchoit dans ses actions, non pas dans le témoignage des hommes.

FLECHIER, Oraison sunèbre de M. de Montausier.

On est toujours responsable de ses actions et de sa conduite.

Boundaloun, Sermons; Sur la pénitence.

Le motif seul fait le mérite des actions des hommes, et le désintéressement y met la perfection.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 2.

Les grands sont en spectacle à tout l'univers; leurs actions passent de bouche en bouche.

MASSILLON, Sermons, la Purification.

On n'y juge pas (dans le monde) les actions des hom-

mes comme bonnes, mais comme belles; comme justes, mais comme grandes; comme raisonnables, mais comme extraordinaires.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, IV, 2.

Les saiges princes anciens
En tous leurs faitz et actions
Ont esté trouvés patients.

MARTIAL D'AUVERGNE, Vigiles de Charles VII.

Des actions d'autrui, teintes de leurs couleurs, lls pensent dans le monde autoriser les leurs.

C'est par leurs actions qu'ils reprennent les nôtres. Mollière, le Tartuffe, I, 1, 6.

On dit, dans un sens analogue, les actions de sa vie, les actions de son règne, etc.

Le jour de la mort est le maistre jour, et juge de tous les autres jours, auquel se doivent toucher et esprouver toutes les actions de nostre vie.

CHARRON, De la Sagesse, II, 11.

Toutes ses actions, jusqu'à celles de sa vie privée et unie, ont été bien au delà du vraisemblable.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, liv. VIII.

On dit aussi, d'une manière générale, les actions de la vie.

Les actions de la vie ne souffrant souvent aucun délai, c'est une vérité très certaine que, lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nous devons suivre les plus probables.

DESCARTES, Discours de la methode, III.

ACTION se dit souvent par opposition aux sentiments, aux idées, aux discours.

Il est certain que la complaisance et la flatterie ont beaucoup de part dans l'approbation que l'on donne aux actions et aux paroles des personnes de condition.

Logique de Port-Royal, part. III, c. 20.

Tout le monde fut obligé de professer de paroles et d'actions la religion catholique romaine.

MÉZERAY, Histoire de France, Henri III, 1577.

Tous les hommes sont semblables par les paroles, et ce n'est que les actions qui les découvrent différents.

Molière, l'Avare, I, 1.

Ne pouvant servir le roi par ses actions et par ses discours, il le servit par son repos et par son silence.

FLÉCHIER, Oraison funèbre de Michel Le Tellier.

Comme on ne counoît d'abord les hommes que par les paroles, il faut les croire jusqu'à ce que les actions les détruisent.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 1670.

S'il (le comte de Chabannes) ne fut pas maître de son cœur il le fut de ses actions. Le changement de son âme n'en apporta point dans sa conduite, et personne ne soupconna son amour.

Mme DE LA FAXETTE, la Princesse de Montpensier.

C'est perdre trop de temps en des discours frivoles Il faut des actions et non pas des paroles.

J. RACINE, Iphigenie, III, 7.

Action s'est dit d'une chose non pas faite, mais à faire, dans le sens d'Entreprise.

Partant pour cette grande et fameuse action Vous en mîtes le prix à sa discrétion.

ROTROU, Venceslas, I, 1.

Plût aux dieux que vous même eussiez vu de quel zèle Cette troupe entreprend une action si belle.

P. CORNEILLE, Cinna, I, 2.

Action de grâces que Rob. Estienne écrit, en 1539, action de grace, est un Témoignage de reconnaissance, un remerciment.

Il se dit souvent en parlant de la gratitude des hommes les uns à l'égard des autres.

Quelque temps après Néron dit à Sénèque qu'il s'estoit reconcilié avec Thrasea, de quoy Sénèque luy fit des actions de graces, qui fut un nouveau sujet de gloire et de danger pour ces grands hommes.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Annales, XV, 3.

Les estats (de Bourgogne) m'ont fait une grande députation pour me charger de leurs très-humbles actions de grâce envers S. M. et des assurances du dévouement aveugle qu'ils auront toujours pour toutes ses volontez.

LE DUG DE BOURNON à Colbert, 12 avril 1674. (Voir Correspondance administrative sous Louis XIV. t. 1, p. 449.)

Je vous réitère, monsieur, mes actions de grâces de l'intérêt que vous voulez bien prendre à moi.

J .- J. ROUSSEAU, Lettres, 25 juillet 1771.

Il se dit surtout lorsqu'il est question de la gratitude de l'homme envers la divinité.

L'armée commença l'action de grâces; toute la France suivit.

Bossuer, Oraison funèbre du prince de Conde.

Cent temples fameux érigés en actions de grâces aux dieux tutelaires de toutes les villes, furent les premières aussi bien que les plus belles marques de ses victoires (de Sésostris).

LE MEME, Discours sur l'histoire universelle, III, 3.

Quelles tendres, mais tranquilles vues, quel surcroît de détachement! Quels vifs élans d'actions de graces d'être préserve du sceptre et du compte qu'il en faut rendre! (mort du Dauphin).

SAINT-SIMON, Mémoires, 1712, t. X, c. 17.

Que ta main, ta langue et ta pensée soient pures de tout pêché. Dans tes afflictions, offre à Dieu ta patience; dans le bonheur, rènds-lui des actions de grâce.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 5. De la Perse au temps de Mahomet.

De là la locution en actions de grâces : le Te Deum fut chanté en actions de grâces.

Action de grâces se dit, dans un sens spécial, d'une prière qui suit le repas, la communion, etc.

Action s'est quelquefois appliqué particulièrement à certains actes importants de la vie chrétienne.

Il faut, disoit Mélanchthon, apprendre aux hommes que les sacrements sont des actions instituées de Dieu. Bossurt, Histoire des variations, VIII.

Quelle folje de s'en tourmenter (de la mort) si ce n'est par rapport au christianisme, et aux dispositions qui sont nécessaires pour cette dernière action!

Mme DE SEVIGNE, Lettres, 28 octobre 1685.

Le cardinal (de Rohan) dit deux mots au roi sur cette grande et dernière action (les sacrements) pendant laquelle le roi parut très ferme, mais très pénétré de ce qu'il faisoit.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1715, t. XII, c. 29.

On le dit, dans une acception particulière, d'accombat, d'un engagement entre des troupes ;

Quelquefois, sous cette forme absolue, une actional plusieurs actions, cette action, l'action, etc. :

757

Autrement elle eust esté depuis courue, gastée et robée par trop de fois, et par plusieurs actions (la ville de Paris).

FROSSART, Chroniques, liv. I, part. II, c. 66.

La France que vous venez de mettre à couvert de tous les orages qu'elle craignoit, s'étonne qu'à l'entrée de vostre vie vous ayez fait une action dont César eût voulu couronner toutes les siennes.

VOITURE, Lettres, CXLI; au duc d'Enghien.

Il semble qu'il se multiplie dans une action, ni le fer ni le feu ne l'arrêtent.

Bossurt, Oraison funèbre du prince de Condé.

Dans cette consusion (de l'armée des Perses), on ne pouvoit se mouvoir de concert; les ordres ne venoient jamais à temps, et dans une action tout alloit comme à l'aventure.

LE MEME, Discours sur l'histoire universelle, III, 5.

Il y a des hommes qui s'exposent volontiers au commencement d'une action, et qui se relâchent et se rebutent aisément par sa durée.

LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, CCXV.

S'est-il trouvé dans une seule action où il ne se soit attiré les yeux de toute l'armée.

MASSILLON, Oraison funèbre de Louis le Grand.

Villars, fort étourdi d'une action faite malgré lui, s'en vouloit tenir là....

La cavalerie monta sur la fin de l'action par les brèches dans la ville (de Barcelone).

SAINT-SIMON, Memoires, 1712, t.X, c. 2; 1714, t. XI, c. 24.

Il y a une infinité de gens de guerre qui sont des héros dans l'action, et hors de là ne font guères de réflexions sur leur métier.

FONTENELLE, Éloge de M. Ressons.

Une dernière action décida du sort de Philippe : ce sut la bataille de Cynoscéphales.

ROLLIN, Traité des études, liv. VI, part. III, c. 2, art. 2. 3° Morceau de l'hist. romaine.

Toutes ces actions consécutives, conduites avec tant d'art, si patiemment digérées, exécutées avec tant de promptitude, furent également admirées des Français et des ennemis.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 12.

Les lieux, les temps font l'importance d'une action. On a vu dans cette guerre, en Allemagne, en Italie et en Flandre, des batailles de près de cent mille hommes qui n'ont pas eu de grandes suites; mais, à Culloden, une action

entre onze mille hommes d'un côté et sept à huit mille de l'autre décida du sort de trois royaumes.

LE MEME, Précis du siècle de Louis XI', c. 25.

D'autre fois avec certaines qualifications qui en déterminent le sens comme dans cette locution, action de guerre.

.... Sans me contenter de celle (gloire) que j'ai acquise et de la part qu'un roi qui fait le métier de véritable capitaine a dans toutes les actions de guerre qui se passent en sa présence.

Pellisson, Conversations de Louis XIV devant Lille.

Assez de livres sont pleins de toutes les minuties des actions de guerre, et de ces détails de la fureur et de la misère humaine.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 11.

On dit, en ce sens, une belle, une grande action, une action brillunte, éclatante, heureuse, téméraire, malheureuse, etc.:

Le passage du Rhin à la nage est une belle action, mais elle n'est pas si téméraire que vous pensez.

Bussy-Rabutin, Lettres, 26 juin 1672, à Mme de Sévigné.

La pluie l'a empêche (le Mi de Grignan) d'être le lendemain de l'action la plus brillante et la plus dangereuse qu'il y ait encore eu; c'est la prise d'un ouvrage à corne qui fut enlevé.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 25 octobre 1688.

Le maréchal de Boussiers appelle l'action qui vient de se passer, (la bataille de Malplaquet), illustre et malheureuse.

M<sup>me</sup> DE MAINTENON, Lettres, 14 septembre 1700.

Il (Valbelle) s'étoit distingué à la guerre par des actions heureuses et brillantes.

· SAINT-SIMON, Mémoires, 1716, t. XIV, c. 7.

Là dessus toute la compagnie prit mon parti, en disant qu'on devoit me le pardonner; que l'action avoit été vive; et que, pour un jeune homme qui n'avoit jamais vu le feu, je ne m'étois point mal tiré d'affaire.

LE SAGE, Gil Blas, 1, 10.

Tel fut ce passage du Rhin, action éclatante et unique....

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 10.

Une action de vigueur, une action de courage :

Il prit la place en trente jours de tranchée ouverte et

n'y perdit que huit cents hommes, quoiqu'il s'y fût fait cinq actions de vigueur très considérables.

FONTENELLE, Éloge de Vauban.

Les actions de courage les plus brillantes, souvent même des batailles gagnées ne servent qu'à illustrer une nation et non à l'agrandir, quand il y a dans le gouvernement politique un vice radical qui à la longue porte la destruction.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 113.

#### Engager l'action, rétablir l'action :

Strozzi ayant été blessé à mort et fait prisonnier, il (Ch. de Cossé) se trouva chargé du commandement en chef, et s'il ne lui fut pas possible de rétablir l'action il eut du moins la gloire d'une belle retraite et d'avoir sauvé dix huit de nos vaisseaux qu'il ramena en France.

SAINT-FOIX, Histoire de l'ordre du Saint-Esprit, 1595.

Entrer en action se dit des troupes qui commeucent à agir. Les armées entrèrent tard en action. Cette locution a vieilli.

Action se lie quelquefois, au moyen de la préposition de, à un nom de lieu.

Après la mémorable action de l'isle de Ré et durant le fameux siege de la Rochelle.

Bossurt, Oraison funèbre de la reine d'Angleterre.

Cette victoire est peut être la plus complette qui ait jamais été remportée : le combat se donna le jour même de l'action des Thermopyles.

ROLLIN, Histoire ancienne, liv. VI, c. 2.

C'est par allusion au sens qui fait d'action une sorte de terme de guerre, qu'il a été dit :

Voyons donc ce dernier combat: mais encore un coup, affermissons nous; ne mélons point de foiblesse à une si forte action et ne déshonorons point par nos larmes une si belle victoire.

Bossurt, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

Action, dans une acception qui n'est plus guère d'usage, on peut le regretter, se dit de la Contenance, du maintien, du geste d'une personne.

Cette acception est expliquée par les passages qui suivent :

Il n'y a aucune passion que quelque particulière action des yeux ne déclare.

DESCARTES, les Passions de l'ame, part. II, art. 113.

D'ordinaire, tout ce qui cause à l'âme de la passion, fait faire au corps quelque action.

Ch. LEBRUM, Conférence tenue en l'Académie royale de peinture et sculpture.

Elle se rencontre très-fréquemment chez les écrivains du xv11° siècle :

Sylvandre proféroit ces paroles avec une certaine action qui faisoit que Diane mouroit de pitié parce qu'il lui fachoit de le voir dans cette sureur.

D'URFÉ, l'Astrée, part. II, liv. VI.

... Il lui fit toutes ces questions là avec beaucoup d'éloquence, et ajoutant à ses paroles le ton de la voix et l'action des mains.

SCARRON, le Roman comique, II, 16.

Cette belle harangue, prononcée par la bouche du Roi avec une action vraiment royale et une grace merveilleuse, fut reçue de toute l'assistance avec un applaudissement général.

MÉZERAY, Histoire de France, HENRI III, 1576.

Il rendit l'âme avec une action si paisible, si libre, si préméditée, qu'il étoit aisé de juger que personne ne la lui ôtoit, mais qu'il la donnoit de son plein gré.

Bossuar, Sermons, De l'exaltation de la sainte croix.

M. de Nemours! s'écria M. de Clèves avec une action qui marquoit du transport et du désespoir.

Mme DE LA FAYETTE, la Princesse de Clèves, part. III.

Comme une grande partie des grâces qu'on y a trovvées dépendent de l'action et du ton de voix, il importoit qu'on ne les dépouillât pas (les Précieuses ridicules) de ces ornemens, et je trouvois que le succès qu'elles avoient eu dans la représentation étoit assez beau pour demeurer li.

On le voit bien, madame, et que tout est naturel en vous. Vos paroles, le ton de votre voix, vos regards, vos pas, votre action, et votre ajustement ont je ne sais quel air de qualité, qui enchante les gens.

Molital, les Précieuses ridicules, préface; la Critique de l'Ecole des femmes, sc. 3.

Je reconnois même ce sourire fin, cette action negligee, cette parole douce, simple, insinuante.

Finzion, Télémaque, IX.

Comme le naturel de certaines nations est plus vif

ACT

que le naturel d'autres nations, l'action des unes est plus vive que l'action des autres. Leurs sentiments, leurs passions s'échappent avec une impétuosité qu'on n'aperçoit pas en d'autres nations.

Dubos, Réslexions critiques sur la poésie et sur la peinture.

Si on la loua fort sous son habit de serge, on en fut encore plus charmé lorsqu'elle parut sous un plus riche habillement. Il sembloit qu'elle n'en eût jamais porté d'autres, taut son air étoit noble et son action aisée.

LE SAGE, Gil Blas, X, 9.

Il y a des moments d'une espèce de délire, où il ne faut point juger d'un homme par son action.

J .- J. ROUSSEAU, les Confessions, part. I, liv. I.

Je vois qu'il a de moi, taille, mine, action.

Molière, Amphitryon, I, 2.

On dit, dans le même ordre d'acceptions nonseulement une action, mais des actions.

Il y avoit je ne sçay quel charme dans toutes ses actions, qui jettoit l'amour et la joye dans le cœur de tous ceux qui la voyoient.

VOITURE, Histoire d'Alcidalis et de Zélide.

Sa bouche ne m'a point déclaré la passion qu'il a pour moi; mais dans tous les lieux où il m'a pu voir, ses regards et ses actions m'ont toujours parlé si tendrement...

MOLLERE, l'Amour médecin, I, 5.

Zayde regardoit toujours vers la mer, avec des actions qui firent penser à Gonsalve qu'elle regrettoit quelqu'un qui avoit fait naufrage avec elle.

Mme DE LA FAYETTE, Zayde.

Mais ces mouvements, en quoi les faites-vous consister? — Dans les paroles et dans les actions du corps. Finelon, Dialogues sur l'éloquence, II.

Une grâce naïve éclate sur son visage, anime ses moindres actions.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 12.

Comme poëte physicien, il (Homère) fait des dieux, des causes naturelles, et il leur donne des mœurs, des discours et des actions par rapport à la nature des choses que cès divinités représentent.

Mª DACIER, trad. de l'Iliade, préface.

Dès le premier abord notre prince étonné Ne s'est plus souvenu de son front couronné, Sa frayeur a paru sous sa fausse allégresse,
Toutes ses actions ont senti la bassesse.

P. Cornelle, Pompée, III, 1.

De là action ou actions de, en action de, suivis soit d'un substantif, soit d'un verbe à l'infinitif; locution quelquefois employée pour représenter une certaine attitude, un certain geste.

Roquebrune, là-dessus, fit l'action d'un homme qui compte de l'argent en sa main.

SCARRON, le Roman comique, I, 19.

Quand je revins, je me trouvai dans mon lit, et don Manrique auprès de moi, avec toutes les actions d'un homme aussi désespéré que je l'étois.

Mme DE LA FAYETTE, Zayde.

Je vis bien qu'il parloit de moi, car il me regardoit toujours et faisoit de certaines actions d'un homme en colère. Le compe de Collers, Mémoires.

ACTION et ACTIONS ont put se dire, dans un sens analogue, en parlant des animaux.

Son action (du cheval dompté) est tellement unie à celle de celui qui le mène, qu'il ne s'en fait plus qu'une seule et même action.

Bossurt, Méditations sur l'Évangile, la Cène, part. II, IVe jour.

L'inconstance de son naturel se marque par l'irrégularité de ses actions; elle marche, elle s'arrête, elle court.

Burron, Histoire naturelle; Quadrupèdes: la Chèvre.

Voyant son maître en joie il s'en vient lourdement, Lève une corne tout usée,

La lui porte au menton fort amoureusement, Non sans accompagner, pour plus grand ornement, De son chant gracieux cette action hardie.

LA FONTAINE, Fables, IV, 5.

Ces expressions sont aussi appliquées aux représentations figurées de la sculpture, de la peinture, etc.

C'étoit une Minerve qui animoit les arts. Son visage étoit noble et doux, sa taille grande et libre : elle étoit dans une action si vive qu'on auroit pu croire qu'elle alloit marcher.

Finelon, Télémaque, XIV.

Autre chose est une attitude, autre chose une action.

Les attitudes sont toutes fausses et petites, les actions toutes belles et vraies.

Point d'attitudes tourmentées, ni recherchées; les actions vraies qui conviennent à la peinture.

DIDEROT, Essai sur la peinture, I; Salon de 1765, Greuze.

On en a fait pareillement usage en parlant de L'expression des passions, des sentiments, sur la scène, du jeu des acteurs.

Je te dirai, moi, sans flatterie, que tu es née pour le théâtre. Tu as du naturel, l'action libre et pleine de grâces. Le Saoe, Gil Blas, VII, 7.

Quand on instruit un acteur pour le théâtre, la première leçon qu'on lui donne, c'est d'entrer dans l'esprit de son personnage. Prenez garde, lui dit-on, il faut que vous croyiez être ce que vous représentez; il faut que votre air, le ton de votre voix, votre port, votre démarche, toute votre action soit tellement conforme à votre personnage, que vous fassiez, s'il est possible, oublier votre personne.

Le P. Ardré, Essai sur le beau, disc. VI.

La voix, le ton, le geste, l'action, voilà ce qui appartient à l'acteur; et c'est ce qui nous frappe surtout dans le spectacle des grandes passions.

DIDEROT, Entretiens sur le Fils naturel, II.

Action se dit encore, comme en latin, particulièrement de Tout ce qui regarde la contenance, le mouvement du corps, les gestes de l'orateur.

Quant à l'action, il l'avoit très-mauvaise et telle que sans l'opinion que l'on avoit de luy, elle eust fort despleu.

Du Vair, De l'éloquence françoise.

L'action consistant dans la voix et dans le mouvement est comme une certaine éloquence du corps.

DARET, Dict. fr.-lat. (trad. de Cicéron : Orat. XVII; Conf. De Orat., III, 59).

C'est là ce qui rend l'action si puissante : ce qui la faisoit mettre par Démosthène au-dessus de tout.

L'action des Grecs et des Romains étoit bien plus violente que la nôtre.

Finalon, Dialogues sur l'éloquence, IL

Démosthène avoit chez lui un grand miroir qui étoit son maître pour l'action, et devant lequel il déclamoit avant que de parler en public.

ROLLIN, Traité des études, liv. V, c. 1, art. 2.

Ses discours (de Bossuet), soutenus d'une action noble et touchante, les premiers qu'on eût encore entendus à la cour qui approchassent du sublime.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 32.

Cette lenteur d'action, qui avoit contribué au succès des oraisons funèbres de Fléchier, nuisit à celui de ses sermons...

D'ALEMBERT, Éloge de Fléchier.

Ici se place l'expression langage d'action, Signes naturels ou artificiels au moyen desquels on supplée à la parole.

Les gestes, les mouvements du visage, et les accens inarticulés, voilà les premiers moyens que les hommes ont eus pour se communiquer leurs pensées. Le langage qui se forme avec ces signes se nomme le langage d'action.

COMDILLAC, Grammaire.

Par une extension naturelle, le mot action s'est dit, et ne se dit plus guère, d'Un discours public, tel qu'un sermon, une harangue, un plaidoyer; une action publique, faire une action, etc.

S'il eust entrepris une grande et véhémente action, où il eust fallu desployer les maîtresses voiles de l'éloquence, j'ay opinion qu'il ne luy eust pas réussi.

DU VAIR; De l'élaquence françoise.

On a peine à remarquer de la différence entre vos actions préméditées et celles que vous faites sur-le-champ et en toutes rencontres, tant il vous est naturel et ordinaire de bien parler et d'être toujours ou disert ou éloquent selon que le sujet le mérite.

> VAUGELAS, Remarques sur la langue françoise. Épître dédicatoire au chancelier Séguier.

C'est une pensée d'Ovide dans la lettre qu'il écrit de son exil à un jeune homme de ses amis, qui avoit fait ex action publique et qui la lui avoit envoyée.

Bounouns, Pensées ingénieuses des anciens et des modernes.

Quoi qu'il en soit, il (M. Talon) a fait de très-belles et tions pendant les grands jours et c'est un excellent génie.

Fléchier, Mémoires sur les grands jours de 1665.

M. de Tulle a surpassé tout ce qu'on attendoit de la dans l'oraison funèbre de M. de Turenne, c'est une etion pour l'immortalité.

Auriez-vous jamais cru aussi que le P. Bourdalose,

pour exécuter la dernière volonté du président Perrault, eût fait depuis six jours aux Jésuites la plus belle oraison funèbre de M. le Prince qu'il est possible d'imaginer. Jamais une action n'a été admirée avec plus de raison.

Mine DE Sévigné, Lettres, 6 novembre 1675; 15 décembre 1683.

L'art consiste à savoir bien parler et bien écrire, en toutes les rencontres de la vie, non-seulement dans les actions publiques, comme ces harangues qui ne se font que pour satisfaire à de certaines formalités, mais dans les délibérations, dans les affaires ordinaires.

FLEURY, Du choix des études, c. 33.

Après cette préparation générale, les préparations particulières coûtent peu : au lieu que, quand on ne s'applique qu'à des actions détachées on est réduit à payer de phrases et d'antithèses.

Féneton, Dialogues sur l'éloquence, 1.

On applaudit à la coutume qui s'est introduite dans les tribunaux d'interrompre les avocats au milieu de *leur* action, de les empêcher d'être éloquents et d'avoir de l'esprit, de les ramener au fait.......

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 14.

Quel honneur n'est-ce point pour l'Université, quand un principal met en place des régents qui brillent au dehors par des compositions ou par des actions publiques! ROLLIN, Traité des études, liv. VIII, part. II, c. 2, art. 2.

On a, de même, appelé acrion, une Conférence tenue avec publicité, un acte soutenu publiquement, une thèse.

Tous les projets d'accommodement demeurèrent sans effet : ce que je suis bien aise de remarquer par occasion, afin qu'on ne trouve pas étrange que je n'aie parlé qu'en passant d'une action aussi célèbre que la conférence de Ratisbonne.

Bossver, Histoire des variations, VIII.

Il y a dix semaines que j'ai achevé ma philosophie. Je crois que dans deux mois je pourrai soutenir...... Je souhaiterois bien que vous fussiez témoin de cette action là, comme y ayant beaucoup contribué.

L'abbé de Ranck, Lettres, 25 mai 1643, à l'abbé Favier.

On appelle exercices, les actions publiques dans lesquelles les écoliers rendent compte des auteurs qu'ils ont vus en classe ou en particulier, et de tout ce qui a fait la matière de leurs études.

ROLLIN, Traité des études, liv. VIII, part. II, c. 2, art. 2.

Action, en parlant de quelques anciens conciles, désigne ce que, dans les derniers conciles, on a appelé Session. Dans la première action, dans la seconde action du concile, il fut délibéré.

En termes de jurisprudence, dans une acception renouvelée de la langue judiciaire des Romains, ACTION se dit d'une Demande, d'une poursuite en justice.

Action et droit de poursuyvre en justice ce qui nous est deu.

Rob. ESTIENNE, Dictionnaire fr.-lat.

Des contrats, dont nous avons cy-dessus parlé, naissent les actions et poursuytes que l'on faict en jugement pour satisfaire à ce que l'on est tenu.

Est Pasquien, l'Interprétation des Institutes de Justinian, IV. 7.

Les Romains, à l'exemple des Grecs, introduisirent des formules d'actions et établirent la nécessité de diriger chaque affaire par l'action qui lui étoit propre.

MONTESQUIEU, Esprit des lois, VI, 4.

Les diverses sortes d'actions admises par les tribunaux ont donné lieu à des locutions très-nombreuses qu'il appartient aux dictionnaires spéciaux d'expliquer: Action publique; criminelle, civile, au criminel, au civil; personnelle, réelle, mixte; de rapt, de stellionat, d'injures, etc.; principale; en garantie; réservée; rédhibitoire; pétitoire, possessoire; hypothécaire, etc.

A cet emploi judiciaire du mot action appartiennent encore des expressions telles que les suivantes :

Avoir action, c'est-à-dire, Être en droit de former une demande en justice. Avoir action pour, avoir action contre.

Et se li vesques (l'évêque) fet mon serf clerc, j'ai action contre celi de demander mon damace.

BEAUMANOIR, Coutumes du Beauvoisis, XLV, 17.

Ou bien vous vendez tout le droict que vous avez en tel bien. Soubz ce mot de droict, s'entendent les noms, raisons et actions que vous y avez.

Est. Pasquien, l'Interprétation des Institutes de Justinian, III, 45.

Celui qui aura gagné aux jeux de hasard, dit Justinien, n'aura point d'action pour se faire payer, et, au contraire, celui qui aura perdu pourra répéter ce qu'il aura payé volontairement.

HENAULT, Abrégé chronologique de l'histoire de France.

Exercer les actions d'une personne, le mari de sa femme, le tuteur de son pupille; subroger quelqu'un en tous ses droits, noms et actions.

Former, intenter, poursuivre, recevoir une action.

Recevoir l'action d'une partie contre une autre.

Monet, Dictionnaire.

Ce ne fut qu'à leur retour que je songeai à former mon action.

Là-dessus il commanda à Claudius d'exposer sa demande et de poursuivre son action.

VERTOT, Révolutions romaines, IV, V.

Action se rencontre avec un sens analogue à son sens judiciaire dans certaines pièces diplomatiques.

Moyennant le payement effectif fait à Sa Majesté trèschrétienne... ladite sérénissime infante se tiendra pour contente et se contentera du susdit dot, sans que par ciaprès elle puisse alléguer aucun sien droit, ni intenter aucune autre action ou demande, prétendant qu'il lui appartienne ou puisse appartenir autres plus grands biens, droits, raisons et actions... attendu que de quelque qualité et conditions que lesdites actions et choses ci-dessus soient, elle en doit demeurer excluse.....

Contrat de mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse, du 7 novembre 1659. (Voir Négociations relatives à la succession d'Espagne, t. I, p. 52 et 53).

..... Ledit seigneur roi catholique..... renonce, quitte, cède et transporte..... en faveur et au profit dudit seigneur roi très-chrétien.... tous les droits, actions et prétentions..... sur les évèchés, églises, cathédrales et autres quelconques bénéfices étant dans l'étendue desdites places, pays et bailliages cédés.....

Traité de paix de Nimègue. (Voir le même ouvrage, t. IV, p. 665).

Il est fait allusion au sens judiciaire du mot

... Tu es le Tout-Puissant, qui en ton affaire propre, et où ta cause propre est tirée en action, te peulx deffendre trop plus qu'on ne sçauroit estimer.

RABELAts, Pantagruel, II, 29.

Le public seroit fondé à intenter action contre lui

(Voiture) pour le contraindre à faire imprimer ses œuvres VAUGELAS, Remarques sur la langue françoise.

Il y a des lois dans les empires contre lesquelles tou ce qui se fait est nul de droit, et il y a toujours ouverture à revenir contre dans d'autres circonstances ou d'autre temps..... L'action contre la violence et l'iniquité est immortelle.

Bossurt .....

Action appartient à la langue des affaires. Il se dit de la Part qu'on a dans les bénéfices d'une compagnie de commerce ou de quelque autre société utile. Il se dit aussi du titre qui constitue cette part.

On entend mieux le commerce en France depuis vingt ans qu'on ne l'a connu depuis Pharamond jusqu'à Louis XIV... Il n'y avait guère de ministère ni de juge qui sût ce que c'était que des actions, des primes, le change, un dividende.

VOLTAIRE, Observations sur le commerce, le luze, les monneies et les impôts.

De là des expressions consacrées, telles que les suivantes:

Action de la compagnie des Indes, sur la compagnie des Indes, actions dans les Fermes générales.

Les effets mobiliers, comme l'argent, les billets, les lettres de change, les actions sur les compagnies, les vaisseaux, toutes les marchandises appartiennent au monde entier qui, dans ce rapport, ne compose qu'un seul état dont toutes les sociétés sont les membres.

Montesquieu, Esprit des lois, XX, 23.

Mandez-moi si vous êtes assez heureux pour avoir quelques actions dans les fermes générales.

VOLTAIRE, Lettres, 1759, à Thiériot.

Action de mille francs, de cent francs, etc. Action nominative; action au porteur; créer, proposer, donner, avoir, vendre, acheter des actions; pousser les actions; jeu des actions; les actions gagnent, sufmentent, tombent, haussent, baissent, etc.

Toute. cette banque (de Law) finit misérablement; i fallut unnuler et brûler les actions.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1721. t. XVIII, c. 18.

Pourvu encore que mes créanciers ne me forcent pois un de ces jours à vendre à perte mes actions.

J.-B. ROUSSEAU, Lettres, 16 mai 1731.

Une pareille misère ne me fit pas augurer en faveur des actions, et comme j'étais fort mal en arrivant à Nanci, je remis à deux ou trois jours pour souscrire. Nous trouvâmes à l'hôtel de la compagnie du commerce plusieurs bourgeois et quelques docteurs qui nous dirent que son altesse royale avait défendu très-expressément de donner des actions à tous les étrangers .... Après de pressantes sollicitations ils me laissèrent souscrire pour cinquante actions qui me furent délivrées huit jours après.... aucun étranger n'en a pu avoir.

VOLTAIRE, Lettres .....

Le public, séduit par l'appât du gain, s'empressa d'acheter avec fureur les actions de cette compagnie et de cette banque réunies.

Cette Compagnie paraissant établie sur de si vastes fondements, ses actions augmenterent vingt fois au-delà de leur première valeur.

Le premier moyen réussit, les actions gagnérent.

Il (Law) bouleversait la France en poussant les actions de cette banque jusqu'à une valeur chimérique.

Paris n'était occupé que du jeu des actions auquel Law le fesait jouer.

LE MEME, Précis du Siècle de Louis XV, c, 2, 60, 61.

On dit, figurément et familièrement, ses actions haussent, ses actions baissent, de quelqu'un dont la réputation, dont le crédit s'accroît ou diminue. À cette manière de parler se rapporte le passage suivant où hausser est employé dans son sens actif :

La flotte est arrivée avec les galions; Cela va diablement hausser nos actions. REGNARD, le Joneur, III, 5.

Dans une acception, depuis longtemps sortie de l'usage, action s'est entendu, comme aujourd'hui actif, dettes actives (voyez ACTIF), des dettes dont on est créancier.

Les créanciers d'un tel marchand se sont saisis de toutes ses actions, pour dire qu'ils se sont saisis de toutes ses lettes actives.

FURETIERE, Dictionnaire,

Acrion est enfin terme de poétique, et comme tel

été employé dans l'ancienne latinité de cette manière, mais à l'emploi fait par Aristote, dans sa Poétique, des mots πρᾶγμα et πρᾶξις.

Il se dit du principal événement qui fait le sujet d'une composition, où agissent des personnages, unité, duplicité d'action; continuité de l'action; action principale; action simple, compliquée, complexe, complète, etc.; exposer, conduire, préparer, ménager, intriguer, dénouer une action.

L'unité de l'action est l'une des principales règles du poëme épique, et les épisodes ajoutés à l'action principale ne doivent pas corrompre cette unité.

LE P. LE Bossu, Traité du poème épique,

L'unité d'action consiste, dans la comédie, en l'unité d'intrigue, ou d'obstacles aux desseins des principaux acteurs, et en l'unité de péril dans la tragédie ..... Ce mot d'unité d'action ne veut pas dire que la tragédie n'en doive faire voir qu'une sur le théâtre. Celle que le poëte choisit pour son sujet doit avoir un commencement, un milieu et une fin; et ces trois parties non-seulement sont autant d'actions qui aboutissent à la principale, mais, en outre, chacune d'elles en peut contenir plusieurs avec la même subordination. Il n'y doit avoir qu'une action complète, qui laisse l'esprit de l'auditeur dans le calme : mais elle ne peut le devenir que par plusieurs autres imparfaites, qui lui servent d'acheminement et tiennent cet auditeur dans une agréable suspension. C'est ce qu'il faut pratiquer à la fin de chaque acte pour rendre l'action continue.

P. CORNEILLE, IIIe discours, Des trois unités.

Le nom de poëme dramatique vient d'un mot grec qui signifie agir, pour montrer que la nature de ce poême consiste dans l'action, et dans cette comédie-cy, il ne se passe point d'actions.

MOLIÈRE, la Critique de l'École des femmes, sc. 6.

J'entrepris donc la chose et je m'apercus qu'en travaillant sur le plan qu'on m'avoit donné, j'exécutois en quelque sorte un dessein qui m'avoit souvent passé dans l'esprit, qui étoit de lier, comme dans les anciennes tragédies grecques, le chœur et le chant avec l'action.

J'ai aussi essaye d'imiter des anciens cette continuité d'action qui fait que leur théâtre ne demeure jamais vide.....

J. RACINE, Esther, Athalie, préfaces.

Une foiblesse si artificieusement changée en vertu qu'on il répond, non pas à un sens d'actio, qui n'a jamais l'admire, qu'on lui applaudit sur tous les théâtres, et qu'elle doit faire une partie si essentielle des plaisirs publics qu'on ne peut souffrir de spectacle, où non-seulement elle ne soit, mais encore où elle ne règne et n'anime toute l'action.

Bossuet, Maximes et reflexions sur la comédie, IV.

Racine... exact imitateur des anciens, dont il a suivi scrupuleusement la netteté et la simplicité de l'action....

Un style de déclamateur, qui arrête l'action, cela fait languir.

LA BRUYÈRE, Caractères, c. 1.

Tout est action sur le théâtre et les plus beaux discours même y seroient insupportables, si ce n'étoient que des discours.

FONTENELLE, Réflexions sur la poétique.

On ne sauroit lui reprocher qu'il n'a point observé l'unité de lieu, puisque toute l'action se passe dans l'Arche de Noé.

LE SAGE, le Diable boiteux, C. 1.

Une tragédie dans laquelle il faut créer, conduire, intriguer et dénouer une action intéressante : ouvrage d'autant plus difficile, que les sujets sont plus rares.

Que l'action soit simple ou complexe, qu'elle s'achève dans un mois ou dans une année, ou qu'elle dure plus long-temps, qu'elle se passe sur la terre ou sur la mer etc., il n'importe.

VOLTAIRE, Lettres .....

Qu'est-ce en effet que la vraie comédie. C'est l'art d'enseigner la vertu et les bienséances, en action et en dialogues.

Le même, Lettres, 23 décembre 1760.

Le prince comprit comment une action s'expose, s'intrigue, se dénoue.

CONDILLAC, Grammaire, Motif des études.

D'un air plus grand encor la poésie épique, Dans le vaste récit d'une longue action, Se soutient par la fable et vit de siction.

Que dès les premiers vers, l'action préparée Sans peine du sujet aplanisse l'entrée.

Que l'action marchant où la raison la guide Ne se perde jamais dans une scène vide.

Nous voulons qu'avec art l'action se ménage.

Rolleau, Art poétique, III.

ACTION s'entend aussi, dans le même ordre d'ac-

ceptions, du Mouvement imprimé à la composition d'un ouvrage dramatique.

Vous voudriez une tragédie pleine de fracas, d'action, de spectacle?

J'ai voulu animer un peu le théâtre en y mettant plus d'action.

VOLTAIRE, Lettres, 5 mai 1759; 13 octobre 1769.

Gresset se trompe, il n'est pas si coupeble.
Un vers heureux et d'un tour agréable
Ne sussit pas; il faut de l'action,
De l'intérêt, du comique, une fable,
Des mœurs du temps un portrait véritable,
Pour consommer cette œuvre du démon.
Le même, Satires, le Pauvre Diable.

On dit d'une pièce où les incidents sont nombreux, variés, importants, bien enchaînés entre eux, plus en mouvement de scène, en spectacle qu'en récit, qu'il y a, dans cette pièce, de l'action, beaucoup d'action. Dans un sens contraire, on dit qu'une tragédie, une comédie, manquent d'action.

On dit en action par opposition à en récit, de ce qui dans une pièce de théatre est offert aux yeux des spectateurs.

Je commencerai par dire d'Athalie, que c'est là que la catastrophe est admirablement en action.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. ART DRAMATIQUE.

ACTION s'applique aussi particulièrement à ce qui rend plus vive, plus frappante, la représentation d'une pièce de théatre, le mouvement de la scène, les tableaux, le spectacle; on dit en ce sens l'action théâtrale, les actions théâtrales.

Il faut donner de la chaleur à l'action thédtrale.

P. CORNEILLE, Réflexions sur le poème dramatique.

On m'a mandé depuis peu qu'on avait essayé à Paris le spectacle que M. Luncau de Bois-Germain avait propose et qu'il n'a point réussi. Il faut savoir qu'un récit écrit par Racine est supérieur à toutes les actions théâtrales.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, art. ART DRAMATIQUE.

Dans le passage suivant, action s'entend du Rôle actif d'un personnage dramatique.

On ne connoît guères le théâtre si l'on ignore qu'en

bien des occasions le silence y peut être une véritable action, et que l'âme en est quelque sois plus fortement remuée que par le discours.

LA MOTTE, Discours sur la tragédie.

Action de théâtre, action tragique, action comique, ont quelquesois désigné, d'une manière générale, dans le style oratoire ou poétique, une Composition, une représentation dramatique.

Ils s'y trouvent (à une prédication) parce qu'ils peuvent y paroître et y briller, y voir et s'y faire voir. Ils s'y trouvent comme à une action de thédtre.

BOURDALOUR, Dominicales, I, Parole de Dieu.

Ecoutons, car Genest dedans cette action

Passe aux derniers efforts de sa profession.

Rotrou, Saint Genest, IV, 1.

C'est par allusion à cette manière de parler qu'il est dit, figurément, dans les passages suivants :

Comme je n'étois pas proprement dans l'action, et que je ne la voyois même que d'une loge, qui n'étoit qu'un coin du théâtre, je craindrois, si j'entrois trop avant dans le détail, de mêler dans mes vues mes conjectures.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II, 1652.

Caïn, le premier enfant d'Adam et d'Ève, fait voir au monde naissant la première action tragique.

Bossurt, Discours sur l'histoire universelle, I, 1.

D'ACTION se sont formés, outre inaction et réaction (voyez ces mots) un substantif et un verbe, qui se rapportent, chacun, à un des sens particuliers de ce mot, actionnaire et actionner.

**ACTIONNAIRE**, s. des deux genres. Terme de finance et de commerce.

Celui, celle, qui a une ou plusieurs actions dans une compagnie de finance ou de commerce.

Tant de succès et de gloire éblouirent alors les yeux de la Compagnie (des Indes), des actionnaires, et même du ministère.

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 34.

Quelques amateurs des lettres.... associés alors avec | action contre lui.

d'autres actionnaires, firent les fonds du nouvel établisse-

LA HARPE, Cours de littérature, préface.

ACTIONNAIRE se lie au moyen de la préposition de avec le nom de la compagnie dans laquelle la personne, dont il s'agit, a des actions. Actionnaire de la banque de France.

On dit aussi Actionnaire dans telle ou telle entreprise.

On a autrefois appelé Actionnistes les Propriétaires d'actions des deux compagnies hollandaises des Indes.

Je me trouve depuis trois ans, moi et mes confrères les actionnistes, dans le cas de la définition que le merveilleux écuyer de D. Quichotte faisoit d'un chevalier errant, toujours prêt à être empereur ou roué de coups.

J.-B. ROUSSEAU, Lettres, 26 décembre 1730.

#### ACTIONNER, v. a.

ment (le lycée).

Il a eu autrefois le sens général de Rendre actif, et, comme le fait voir également l'exemple suivant, on en avait tiré l'adjectif ACTIONNAL.

Et puis que tu dis que la chaleur de la marne, des fumiers et de la chaux, n'est pas la cause actionnale des vegetations seminales, donne-moy donc à entendre par quelle vertu la marne pourroit actionner ces terres infertiles.

Bernard Palissy, De la Marne.

Le même écrivain l'emploie en ce sens absolument.

La chaleur du sel ne peut actionner, si elle n'est esmuë par une contre-chaleur.

Bernard Palissy, De la Marne.

Dans l'exemple suivant actionnen signifie, Représenter comme acteur, Jouer une pièce de théâtre :

(Labérius) dérogea par la complaisance qu'il eut d'actionner une pièce de théâtre.

BAYLE, Dictionnaire historique et critique, art. Labértus, note F.

Depuis longtemps, il n'est plus que terme de droit et signifie Agir contre quelqu'un en justice, intenter action contre lui. Actionner ses débiteurs.

MONEY, Dictionnaire.

On saisit la sainte, qui soutint son rôle avec constance; l'on actionna les prêtres et le patriarche.

VOLNEY, Voyage en Égypte et en Syrie, État politique de la Syrie, c. 2.

Les créanciers de l'État pourront en quelque sorte actionner la caisse nationale toutes les fois qu'ils auront à s'en plaindre.

MIRABEAU, Discours, 6 novembre 1789.

ACTEUR, s. m. (du substantif latin Actor et par ce mot d'agere. Voyez AGIR).

On s'est autrefois servi d'ACTEUR au sens d'auteur, soit qu'on fit confusion entre actor et auctor, soit qu'on rappelât actor au sens primitif qu'il pourrait tenir d'agere.

En apres le corps dudit duc d'Orléans mis en terre comme dit est, s'assemblerent tous les princes en l'hostel du Roy avecques le conseil royal et autres gens de justice, ausquelz fut commandé par lesdits seigneurs qu'ils feissent bonne diligence d'enquerir se par nulle voye on pourroit appercevoir qui avoit esté l'acteur, ne les complices de faire ceste besongne.

MONSTRELET, Chroniques, vol. I, c. 36.

Homs ne pourroit son créateur Qui *de* tout le monde est *acteur* Bien amer ne bien honnorer.

G. MACHAULT, Ms., fol. 234 vo, col. 3, cité par Sainte-Palaye.

ACTEUR semble avoir conservé cette ancienne acception dans ce passage d'un écrivain du xvii° siècle:

Il y a des cartésiens modernes, qui prétendent que Dieu est le seul acteur, dont les créatures ne sont que les organes purement passifs.

LEIBNITZ, Théodicée, De la bonté de Dieu, part. I, § 3.

ACTEUR avait plus particulièrement cette signification lorsqu'il était question des productions littéraires.

Car je acteur en ay esté souffisamment informé par les nobles du royaulme de Portingal.

FROISSART, Chroniques, liv. III, c. 28.

Dame France laidangée (insultée) de ses ennemis, habandonnée de ses amis, apparoist en vision en tres piteux habit à l'acteur du présent livre.

Alain CHARTIER, le Quadriloge.

Plusieurs..... ont souvent tiré les courtes espees de leurs bouches pour donner dessus l'acteur de cestuy livre. Molinet, traduction en prose du Roman de la Rose, préface.

Si en puis bien trere à garant
Ung acteur qui ot non Macrobes.

Roman de la Rose, v. 6.

O vous, messeigneurs qui verrez

Ces vigiles et les lirez,

Ne prenez pas garde à l'acteur

Car grandes fautes y trouverez.

MARTIAL D'AUVERGEE, Vigiles de Charles VII.

O saint Gelais, reverent orateur
Besoing seroit que feussiés or acteur
De quelque lay pour adoucir mes plaings.
G. CRÉTIN, Déploration sur le trépas de feu Okergan.

Très reverend evesque magnifique,
Octavien, plein de begnivolence,
Joyeulx acteur de haulte rhetorique.

A. DE LA VIONE à Octavien de Saint-Gelais.

Jean Marot, dans son Voyage de Gènes, dit acteur pour auteur. Ce même ouvrage imprimé sur un exemplaire corrigé par Jean Marot lui-même, offre, p. 15, le mot auteur au lieu d'acteur, et Sainte-Palaye en tire la conséquence que c'est vers ce temps là qu'a cessé l'usage du mot acteur au sens d'auteur.

D'autre part Robert Estienne, dans son Dictionnaire latin-françois publié en 1539 et 1549, traduisant actor par Joueur de farces et non par ACTEUR, on peut en conclure qu'ACTEUR ne se prenait pes encore généralement dans le sens spécial que la locution latine agere fabulam avait fait attribuer à actor:

Celui qui représente un personnage dans une pièce de théâtre.

Je vous prie: que fait un acteur lorsqu'il veut jouer naturellement une passion, que de rappeler autant qu'il peut celles qu'il a ressenties?

Bossuer, Maximes et réflexions sur la comédie, IV.

L'orateur, dit-il (Cicéron) doit avoir la subtilité des

dialecticiens, la science des philosophes, la diction presque des poētes, la voix et les gestes des plus grands acteurs.

FineLon, Dialogues sur l'éloquence, I.

Cet acteur est si vieux qu'il n'y a tête d'homme à Madrid qui puisse dire l'avoir vu débuter.

LE SAGE, le Diable boiteux, c. 16.

Apulée, dans son apologie, distingue l'acteur comique, l'acteur tragique et le mime.

VOLTAIRE, Des divers changements arrivés dans l'art tragique.

Ce n'est que depuis quelques années que les acteurs ont enfin hasardé d'être ce qu'ils doivent être, des peintures vivantes.

LE MEME, Lettres, 1er mars 1766.

Les gens qui ont les sens exquis, délicats, faciles à ébranler, et les membres obéissants, agiles et flexibles, sont, toutes choses égales d'ailleurs, les meilleurs acteurs, les meilleurs pantomimes, les meilleurs singes.

Burron, Histoire naturelle, Qualités des animaux.

Personne ne va au spectacle pour le plaisir du spectacle, mais pour voir l'assemblée, pour en être vu... L'acteur pour eux est toujours l'acteur, jamais le personnage qu'il représente. Cet homme qui parle en maître du monde n'est point Auguste, c'est Baron; la veuve de Pompée est Adrienne; Alzire est mademoiselle Gaussin, et le fier sauvage est Grandval.

J.-J. ROUSSEAU, la Nouvelle Héloise, II, 17.

Je ne suis point surpris que loin de les avilir, leur métier (des comédiens grecs) exercé de cette manière, leur donnât cette fierté de courage et ce noble désintéressement qui sembloit quelquefois élever l'acteur à son personnage.

LE même, Lettre sur les spectacles.

Ne faisons point comme ces acteurs qui ne jouent jamais si mal que le jour où la critique est le plus éveillée. Braumarchais, le Mariage de Figaro, I, 11.

Ainsi je mets en fait que tous ces grands auteurs Doivent et leur fortune et leur gloire aux acteurs. R. Poisson, le Poète basque, sc. 6.

Il m'a fait à l'abord cent questions frivoles, Plus haut que les acteurs élevant ses paroles. Mollèan, les Fácheux, I, 1.

Que tu sais bien, Racine, à l'aide d'un acteur, Émouvoir, étonner, ravir un spectateur! Bourau, Épitres, VII. Le souffleur étourdi ; l'acteur embarrassé.
Pinon, la Métromanie, V, 1.

**ACT** 

ACTEUR se construit quelquesois, au moyen de la préposition de, avec un nom exprimant soit le genre d'ouvrage, soit le théatre où joue l'acteur.

Si l'auteur ou l'acteur d'une tragédie ne le sait pas émouvoir (le spectateur) et le transporter de la passion qu'il veut exprimer, où tombe-t-il, si ce n'est dans le froid, dans l'ennuyeux, dans le ridicule, selon les règles des maîtres de l'art?

Bossurt, Maximes et réflexions sur la comédie, IV.

La cour de l'ance a dansé sur ce théâtre avec les acteurs de l'Opéra et on n'a rien trouvé en cela d'étrange, sinon que la mode de ces divertissements ait fini.

VOLTAIRE, Zaire, dédicace, 2º lettre.

Acreun est considéré comme plus noble que comédien, et toutes les professions cherchant volontiers à se relever par une appellation plus haute, il a dû prévaloir dans l'usage des personnes du théâtre. À son tour, il a paru manquer de noblesse et a cédé la place au mot artiste, comme l'atteste ce dialogue:

Te voilà donc acteur, c'est un métier fort triste.

— En nous parlant, vois-tu, le mot propre est artiste.

C. Delavione, les Comédiens, I, 5.

ACTEUR s'applique par analogie, par extension, à quiconque, sans appartenir au théâtre, joue un rôle dans une représentation dramatique.

Quelques acteurs nous font faux bond en ce moment.

Donnez-moi pour acteur à monsieur Francaleu.

Piron, la Métromanie, I, 2, 3.

ACTEUR, comme en latin actor, se dit encore, nonseulement de celui qui représente un personnage dans une pièce de théâtre, mais de ce Personnage lui-même.

Je tiens que l'unité d'action consiste, dans la comédie, en l'unité d'intrigue ou d'obstacle aux desseins des principaux acteurs.

La sortie du premier péril ne rend point l'action complète, puisqu'elle en attire un second, et l'éclaircissement

d'une intrigue ne met point les acteurs en repos, puisqu'il les embarrasse dans une nouvelle.

P. CORNEILLE, IIe Discours, Sur la tragédie.

Il y a une tragédie anglaise dans laquelle le souffleur vient annoncer à la fin que tous les acteurs de la pièce ont été tués.

VOLTAIRE, Lettres, 3 octobre 1758.

Ces grands mots dont alors l'acteur emplit sa bouche, Ne partent point d'un cœur que sa misère touche. Boileau, Art poétique, III.

Les deux significations se confondent dans les passages suivants où acteur est appliqué figurément au spectateur lui-même, qui intervient, pour ainsi dire, par sa passion, dans l'action représentée.

On devient bientôt un acteur secret dans la tragédie; on y joue sa propre passion; et la fiction au dehors est froide et sans agrément si elle ne trouve au dedans une vérité qui lui réponde.

Bossurt, Maximes et réflexions sur la comédie, IV.

Dans la tragédie de Saint Genest, ce comédien, jouant le rôle d'un martyr chrétien, devient tout à coup chrétien lui-même. Il salue un ange qui lui apparaît de ces mots qui s'appliquent à la fois et au céleste opérateur de la grâce qui le touche, et au personnage, à l'acteur imprévu qui vient se mêler à la représentation :

Descends, céleste acteur.

ROTROU, Saint Genest, IV. 5.

Par suite d'une comparaison fort naturelle et dont quelques-uns des exemples précédents peuvent donner une idée, entre le drame et la vie réelle, ACTEUR a été souvent employé par figure en parlant d'un Homme mêlé d'une manière active à un événement, qui, pour ainsi dire, y joue son rôle.

Dieu est le poëte, et les hommes ne sont que les acteurs : ces grandes pièces qui se jouent sur la terre ont été composées dans le ciel.

BALZAC, Socrate chrestien, disc. VIII.

En toutes les neuf années suivantes, je ne fis autre chose que rouler çà et là dans le monde, tachant d'y être | parties obscures, y fut acteur commode.....

spectateur plutôt qu'acteur en toutes les comédies qui s'y jouent.

DESCARTES, Discours de la méthode, III.

Les Génois ne vouloient partager avec les François ny les incommodités ny les vivres et sembloient plustost estre spectateurs que principaux acteurs de l'entreprise.

MÉZERAY, Histoire de France, Charles VI, ann. 1409.

Tous les acteurs firent bien; le théâtre y sut toujours rempli; les scènes n'y surent pas beaucoup diversissées; mais la pièce y fut belle, d'autant plus qu'elle fut simple. LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. III, 1655.

Des acteurs particuliers préparoient une scène dont les grands événements devoient étonner et surprendre toute l'Europe.

Mme DE MOTTEVILLE, Mémoires, ann. 1650.

Vous tiendrez prets au besoin les autres acteurs de la comédie.

Molière, M. de Pourceaugnac, I, 2.

La paix me paroît fort éloignée. Il y a quelque temps que j'eusse souhaité d'être un des acteurs, mais enfin j'ai pris mon parti, et je ne suis plus fâché maintenant de n'être que spectateur de cette tragédie.

Bussy-Rabutin, Lettres, 15 mars 1678.

La nouveauté des acteurs, si j'ose parler ainsi, ne changeoit pas la face de la scène.

Fléchier, Oraison funèbre de Michel Letellier.

Je crois que rien ne peut plus empêcher que nous ne fassions notre mariage; tout enfin est réglé : il me paroit que tous les acteurs nécessaires à cette cérémonie s'assembleront de tous côtés entre-ici et quinze jours.

Mme DE Sévigné, Lettres, 16 novembre 1694

Dans ceut ans le monde subsistera encore en son entier : ce sera le même théâtre et les mêmes décorations; ce ne seront plus les mêmes acteurs.

La BRUYÈRE, Caractères, c. 8.

N'avez-vous plus rien de commun avec le monde? N'en êtes-vous pas même un des principaux acteurs?

Une nouvelle cour a succédé à celle que vos premiers ans ont vue; de nouveaux personnages sont montés sur la scène, les grands rôles sont remplis par de nouveaux acteurs.

Massillon, Caréme. Sermon sur la mort.

.... Lassé s'attacha à M. le Duc, se fourra dans ses

Il ignoroit donc les machines de la cour, que me découvroient ma liaison avec les acteurs principaux des deux sexes, et mon application... à suivre ces sortes de choses...

On traîna un jour le duc de la Ferté à son sermon (du père de la Ferté, son frère) dont après on lui demanda son avis : « L'acteur, dit-il, m'a paru assez bon, mais la pièce assez mauvaise. »

SAINT-SIMON, Mémoires, 1711, t. IX, c. 12, 22; 1716, t. XIV, c.17.

Il portoit ses découvertes aux conférences de feu M. l'abbé Bourdelot, dont il étoit un des bons acteurs, ou les faisoit imprimer dans le journal des savants.

FONTENELLE, Eloge de M. Poupart.

Il tira son épée, et, courant se ranger auprès de don Pèdre, il poussa si vivement avec lui les acteurs de la sérénade, qu'ils s'enfuirent tous.

LE SAGE, le Diable boiteux, c. 5.

Un prince doit agir avec ses sujets avec candeur, avec franchise, avec confiance. Celui qui a tant d'inquiétudes, de soupçons et de crainte, est un acteur qui est embarrassé à jouer son rôle.

Montasquiau, Esprit des lois, XII, 23.

Ce monde-ci n'est qu'une œuvre comique
Où chacun fait ses rôles différents.
Là, sur la scène, en habit dramatique,
Brillent prélats, ministres, conquérants.
Pour nous, vil peuple, assis aux derniers rangs,
Troupe futile et des grands rebutée,
Par nous d'en bas la pièce est écoutée.
Mais nous payons, utiles spectateurs;
Et quand la farce est mal représentée,
Pour notre argent nous sifflons les acteurs.

J.-B. Rousseau, Épigrammes, I, 14.

ACTEUR se dit familièrement dans le même sens, au sujet de parties de jeu, de parties de plaisir.

Madame de Marbeuf s'accommode de nos lectures, et nous nous accommodons de son jeu, quand il y a des acteurs.

Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres, 27 novembre 1689.

Les grands acteurs du lansquenet ne sont pas encore arrivés.

DUFRESNY, la Joueuse. II, 8.

D'Acteur s'est formé

1.

#### ACTRICE, s. f.

Avez-vous, auroit-il dit, des acteurs et des *actrices* qui soient capables de bien faire valoir un ouvrage? car ma pièce est une pièce....

Mollère, l'Impromptu de Versailles, sc. 1.

Le parterre françois sait sentir la galanterie de la nation jusque dans l'indulgence qu'il a pour les actrices.

LA MOTTE, Discours sur la tragédie.

Messieurs,... je vous ai vus tantôt si charmés de vos acteurs, et particulièrement de vos actrices, que je n'oserois vous avouer que j'en ai jugé tout autrement que vous.

Elle aime encore mieux passer pour honnète fille que pour bonne actrice.

LE SAGE, Gil Blas, III, 5; XII, 3.

C'étoit une tragédie qu'on jouoit, Mithridate, s'il m'en souvient. Ah! la grande actrice que celle qui jouoit Monime.

MARIVAUX, le Paysan parvenu, part. V.

Mademoiselle Clairon, je vous demande pardon.....
vous êtes une actrice admirable; j'en conviens: mais madame Denis a joué ces deux endroits mieux que vous.

VOLTAIRE, Lettres, 12 mars 1758.

Au théâtre de l'Opéra, une actrice qui représentoit la Gloire, après avoir chanté quelques vers de son rôle, lui présenta une couronne de laurier qu'elle avoit à la main. La même chose étoit arrivée au maréchal de Villars: ainsi ces deux généraux reçurent à Paris, de la main d'une actrice, le même honneur que les Scipion et les Pompée recevoient jadis au Capitole, du peuple et du sénat romain.

THOMAS, Éloge du maréchal de Saxe.

Qui ne connoît l'inimitable actrice
Représentant ou Phèdre ou Berénice,
Chimène en pleurs, ou Camille en fureur?

La Fortaine, Contes, Belphégor.

Il ne parloit jamais que d'actrices, d'acteurs, Et d'un ton décisif, il frondoit les auteurs. Destouches, le Médisant, III, 8.

C'est par une sorte d'anachronisme que dans le passage suivant on a supposé l'usage du mot actrice à une époque où ce que ce mot désigne n'existait point encore.

Antigone et Ismène, filles d'OEdipe, ont ouvert la scène, couvertes d'un masque. Leur déclamation m'a paru natu-

relle, mais leur voix m'a surpris. Comment nommez-vous ces actrices? ai-je dit. — Théodore et Aristodème, a répondu Philotas: car ici les femmes ne montent pas sur le théâtre.

BARTHÉLEMY, Voyage d'Anacharsis, c. 11.

Le mot actrice s'applique, comme le mot acteur, par analogie, par extension, à des femmes qui, sans appartenir au théâtre, jouent un rôle dans une représentation dramatique.

Cependant ayant appris à force de les entendre tous les autres rôles (d'Esther), je les jouai successivement, à mesure qu'une des actrices se trouvoit incommodée.

Mme DE CAYLUS, Souvenirs.

Esther sut représentée en 1689. Les demoiselles avoient été sormées à la déclamation par l'auteur même qui en sit d'excellentes actrices.

L. RACINE, Mémoires sur J. Racine.

ACTRICE a naturellement participé au sens figuré d'acteur.

Ce gentilhomme donc en cheminant avec nous se mit à entretenir le Roi de Navarre des galanteries de la cour, et particulièrement des amours des princesses, où la Reine sa femme en étoit une des premières actrices.

Agr. D'Aubigné, Mémoires, t. I, p. 51.

.... Nous étions allées devant pour voir arriver le Roi et la Reine et assister à cette action, où nous prenions beaucoup de part, parce que la Reine en étoit la principale actrice.

Mme DE MOTTEVILLE, Mémoires, ann. 1645.

Je suis fort aise du changement de passion du roi: la scène me paroissoit languir; et d'ailleurs j'avois des raisons, comme vous savez, de n'aimer pas la principale actrice.

Russy-Rabutin, Lettres, 22 juin 1679, à Mme de Montmorency.

Cette scène venoit d'être jouée dans l'obscurité par deux actrices.

LE SAGE, Gil Blas, II, 7.

ACTIF, IVE, adj. (de l'adjectif latin Activus et par ce mot, d'agere. Voyez AGIR.)

Dans son acception la plus générale qui correspond à celles par lesquelles on a commencé plus haut les articles ACTE, ACTION (p. 741, 750), ACTIF, signifie Doué d'action, qui a la vertu, la faculté d'agir, qui agit.

De là des expressions telles que, être actif, principe actif, vertu active, forces actives, qualités actives, etc.

Les grandes natures ne peuvent rien produire de petit, ny la véhemence et *force active* qui est en icelles ne peut jamais demourer oyseuse, tant elle est vifve et subtile.

Auvor, trad. de Plutarque, OEuvres morales, Des délais de la justice divine.

Si nous passons à vouloir mettre dans les corps une certaine vertu active distincte de leur étendue, de leur figure et de leur monvement, nous dirons plus que nous n'entendons.

Bossuer, Traité du libre arbitre, c. 9.

Tous les animaux se meuvent et cette puissance de se mouvoir, on l'appelle force active.

VOLTAIRE, Dialogues et entretiens philosophiques, XV.

Dieu, en créant les premiers individus de chaque espèce d'animal et de végétal, a non seulement donné la forme à la poussière de la terre, mais il l'a rendue vivante et animée, en renfermant dans chaque individu une quantité plus ou moins grande de *principes actifs*, de molécules organiques, vivantes, indestructibles, et communes à tous les êtres organisés.

Burron, Hist. naturelle, Quadrupedes; le Boruf.

Nous nous ignorons nous mêmes; nous ne connoissonni notre nature, ni notre principe actif; à peine savons nous si l'homme est un être simple ou composé.

Nul étre matériel n'est actif par lui même, et moi je le suis.

Agir, comparer, choisir sont les opérations d'un étre actif et pensant.

J .- J. ROUSSEAU, Emile, IV.

Par tout pays, les pauvres se lèvent matin, travaillent à la terre, vivent sous le ciel et dans les champs. Ils sont pénétrés de cette *puissance active* de la nature qui remplit l'univers.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Études de la nature, IV.

Dans un sens plus particulier, actif se dit des personnes vives, diligentes, laborieuses.

... Ce désir me fit résoudre... à me retirer ici....

parmi la foule d'un grand peuple fort actif, et plus soigneux de ses propres affaires que curieux de celles d'autrui. DESCARTES, Discours de la méthode, III.

Pour se montrer digne de cet honneur et plus grand que sa fortune il paroissoit *actif* et vigilant, aimoit à monter à cheval, et à se faire voir aux soldats.

PERROT D'ABLANCOURT, trad. de Tacite, Histoires, V. 1.

Henry le Grand a esté le plus actif et le plus laborieux de tous nos Rois.

HARDOUIR DE PÉRÉFIXE, Histoire de Henri le Grand.

Les rhéteurs furent donc de ces gens actifs que les Grecs nommoient politiques.

FLEURY, Du choix des études, c. 2.

La Vrillière étoit un petit homme vis, actif, qui élevé dans les bureaux de son père en possédoit la routine.

Saint-Simon, Mémoires, 1715, t. XIII, c. 17.

Madame Dorsan, jusque-là si active, devint infirme et pesante.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. X.

Les hommes actifs supportent plus impatiemment l'ennui que le travail.

VAUVENARGUES, Reflexions et maximes, DXCIX.

Comment un démenagement d'une rue à une autre vous fait-il négliger vos amis, vous qui étiez occupé de les servir quand vous fesiez trois mille lieues? le plus actif des hommes serait devenu le plus paresseux?

Voltaire, Lettres, 16 septembre 1752, à La Condamine.

Ce que je puis vous dire, C'est qu'ici malgré moi le roi m'a fait conduire, M'a voulu transplanter, et me faire en un jour, De philosophe actif, un oisif de la cour.

REGNARD, Démocrite, IV, 5.

Actif reçoit quelquesois, au moyen des prépositions à, pour, dans, etc., un complément qui en détermine la signification.

... Luy convoiteux et actif à choses semblables, luy

HERBERAY DES ESSARTS, Amadis de Gaule, I, 26.

Et estoit sa chaleur active aux affaires de la chose pulique jà toute refroidie.

AMYOT, trad. de Plutarque, Vie de Pompée, c. 64.

Quand quelqu'un sçait dextrement se guider et ateindre quelque digne prix qu'il a desiré, on l'exalte, on lui

porte envie, et dit-on qu'il a l'ame gentille et active à la vertu.

LA NOUR, Discours politiques et militaires, Disc. Ier.

On a vu combien du vivant et dans les fins de Charles II, cette princesse (sa veuve) étoit active pour les intérêts de l'Empereur.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1706, t. V, c. 8.

Jamais homme ne sut si souple et si audacieux à la sois, si plein de ressources dans les disgrâces, si vaste dans ses desseins, ni si actif dans ses démarches.

VOLTAIRÉ, Histoire de Charles XII, liv. VIII.

Sensible à son malheur, mais encor plus active À lui prêter secours par quelque prompt moyen. BOURRAULT, Ésope à la cour, IV, 2.

Et trouver tout le monde actif à censurer.

Pinon, la Métromanie, III, 7.

ACTIF se dit indirectement des personnes, lorsqu'on caractérise par ce mot leurs facultés, leurs sentiments, leurs opérations, leur situation.

Par exemple dans ces expressions, esprit actif, cour actif, àme active, imagination, vertu active, etc.

Crassus... avoit besoing de l'execution et active vivacité de César à l'encontre de la puissance de Pompée, au gouvernement de la chose publique.

Amyor, trad. de Plutarque, Fie de César, c. 13.

Les nécessités de la vie présente appesantissent l'esprit, quelque actif et pénétrant qu'il soit.

NICOLE, Essais de morale, De la foiblesse humaine.

Sa gaîté (de la Dauphine) jeune, vive, active, animout tout.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1712, t. X, c. 16.

La légèreté de l'âge et la vivacité d'un caractère actif et prompt ont peine à s'assujettir au travail.

ROLLIN, Traite des études, liv. I, c. 2, art. 2, § 1.

Les soins du Roi, le génie de Vauban... l'active intrépidité du prince de Condé, tout cela ne put réparer la faute qu'on avait faite de garder trop de places, d'affaiblir l'armée, et de manquer Amsterdam.

VOLTAIRE, siècle de Louis XIV, c. 10.

Les maux, les langueurs, les peines augmentent sans cesse ma paresse, je n'ai plus rien d'actif que le cœur.

J.-J. Rousskau, Lettres, 25 mai 1758.

Tel est le fruit d'une imagination trop active, qui exa-

gère par-dessus l'exagération des hommes, et voit toujours plus que ce qu'on lui dit.

LE MEME, les Confessions, part. I, liv. IV.

Dans ce désœuvrement du corps mon âme est encore

LE MÊME, les Réveries du promeneur solitaire, Ire promenade.

Ce philosophe... (Fontenelle) n'avoit que les vertus d'une âme froide, des vertus molles et peu *actives*, qui pour s'exercer avoient besoin d'être averties, mais qui n'avoient besoin que de l'être.

D'ALEMBERT, Lettre à Condorcet sur Mme Geoffrin.

Il ne faut estre aux affaires rétif; La Royauté est un metier actif. RONSARD, la Franciade, IV.

Prendre une part active dans une affaire, y Concourir de son action, de son influence:

Vie active, dans un sens général, soit qu'on l'applique plus particulièrement aux mouvements, aux travaux du corps:

L'exercice et la vie active nous feroient un nouvel estomac et de nouveaux goûts.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, V.

Soit qu'on entende les occupations de la vie civile, les actes de l'homme public:

L'autre est vie civile et attive.

Nicole ORESME, trad. d'Aristote, Ethique, V, 9.

Il y a communement entre les hommes trois sortes de vie, l'une active, l'autre contemplative, et la tierce voluptueuse... la contemplative destituée de l'action est inutile; et l'active ne communiquant point avec la contemplative, commet beaucoup de faultes et n'a point d'ornement.

Amyor, trad. de Plutarque, OEuvres morales, Comment il fault nourrir les enfants. XXI.

Un ermite veut dire son avis de ce qu'il y a de plus magnifique et de plus pompeux en la vie active.

BALLAC, le Prince, c. 1.

Ce fut là le commencement de sa vie active et de sa gloire personnelle (de Charles Quint).

VOLTAIRE, Essai sur les mœurs, c. 124.

La vie active n'a rien qui me tente.

J. J. ROUSSEAU, Lettre 1re à M. de Malesherbes.

(Je) vos ai pieça jà descovert Com ceste lasse vie active Si me tout (ôte) la contemplative. Benoît, Chronique des ducs de Normandie, v. 12179.

Vie active, terme de dévotion, Celle qui consiste dans les actes, dans les œuvres, et non pas seulement comme la vie contemplative, expression qui a aussi son sens spirituel, dans les sentiments, les affections intimes de l'ame:

Il (l'abbé Gobelin) n'exige pas une vie toujours mortifiée; mais il veut une vie chrétienne et active.

M<sup>me</sup> Scarron, Lettre à l'abbé Têtu. (Voy. Histoire de M<sup>me</sup> de Maintenon, par le duc de Noailles, c. VI, t. I, p. 310.)

La même distinction a été faite au sujet de la philosophie :

La philosophie est contemplative et active, elle passe de la spéculation à l'action.

PINTREL, trad. des Épitres de Sénèque, XCI.

Service actif, terme d'administration, diversement appliqué, mais par lequel on exprime, surtout lorsqu'il s'agit d'un militaire, Le temps qu'il passe sous les drapeaux, la situation contraire à celles que désignent les mots Disponibilité, Réserve et Retraite.

Citoyen actif, expression employée dans nos premières constitutions en parlant de l'exercice des droits politiques.

Les cent vingt départements seraient chacun de trentesix mille citoyens actifs, c'est-à-dire d'environ deux cent mille âmes.

MIRABEAU, Discours, 3 novembre 1789.

ACTIF se dit aussi des choses, soit au sens moral, soit au sens physique, pour exprimer la promptitude, la force, l'énergie de leur action :

Un remède, un poison actif; un feu actif, comme il est dit, par métaphore dans la seconde des deux phrases suivantes:

Le feu est fort actif, actuosus est ignis. (Senec.)

DANET, Dictionnaire fr.-lat.

Elle (M<sup>me</sup> de Montespan) se persuadoit que la peur du diable seul avoit forcé le roi à la quitter..... qu'alors le

roi se trouvant veuf, rien ne s'opposeroit à rallumer un feu autrefois si actif.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1707, t. V, c. 27.

Un gouvernement actif.

Le plus actif des gouvernements est celui d'un seul.

J.-J. ROUSSKAU, Contrat social, III, 2.

ACTIF, en bien des cas, est opposé à passif.

Monseigneur d'Acquitaine a esté et est privé de sa liberté active et passive; active, car il ne peut aler hors de son hostel, ou au moins hors de la cité de Paris; passive, car nul de quelque condicion qu'il soit, ou de sang, ou d'autre, n'ose parler ne converser avecques lui.

MONSTRELET, Chroniques, vol. II, c. 106.

Je suis desgousté de maistrise et active et passive.

Montaione, Essais, III, 7.

L'imagination est active, bruyante; c'est elle qui remue tout et met tous les autres en besogne: l'entendement est action morne et sombre, la memoire est purement passive.

CHARRON, De la Sagesse, I, 15.

Fort espagnol (Grimaldo) et tout à eux, et comme eux tous dans l'aversion active et passive des Italiens.

Il fallut se livrer pendant plusieurs jours aux visites passives et actives.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1722, t. XX, c. 4, 12.

Dans la sensation le jugement est passif, il affirme qu'on sent ce qu'on sent; dans la perception ou idée, le jugement est actif; il rapproche, il compare, il détermine les rapports que le sens ne détermine point.

Je suis actif quand j'écoute la raison, passif quand les passions m'entraînent.

J .- J. ROUSSEAU, Emile, III.

Le cœur humain étant composé de passions opposées qui se balancent sans cesse, est en quelque sorte actif et passif, et a besoin d'aimer et d'être aimé, de consoler et d'être consolé, d'honorer et d'être honoré.

Bernandin De Saint-Pierre, Études de la nature, X.

Nous gagnames le château d'If; C'est un lieu peu récréatif Défendu par le fer oisif De plus d'un soldat maladif, Qui, de guerrier jadis actif,
Est devenu garde passif.
CHAPELLE et BACHAUMONT, Voyage.

Dettes actives désigne la somme dont on est créancier par opposition à dettes passives qui désigne celles dont on est débiteur.

Souhz le nom de succession, sont comprises les debtes actives et passives.

Est. PASQUIER, l'Interprétation des Institutes de Justinian, III, 45.

Il falloit d'abord tirer de chacun une consession de bonne soi, nette et précise, de son bien, ses dettes actives et passives...

SAINT-SIMON, Mémoires, 1710, t. IX, c. 5.

Tu ne me seras pas inutile; tu tiendras ici le registre de mes dettes actives et passives.

LE SAGE, Gil Blas, X, 10.

Adieu! J'ai quelque dette active et d'importance Qui devers le midi demande ma présence. Voltaire, la Femme qui a raison, II, 3.

Il faudrait passives au lieu d'actives dans ces vers :

Voici le contenu de nos dettes actives: Et vous allez bien voir que le compte suivant, Payé fidèlement, se monte à presque autant. REGNARD, le Joueur, III, 3.

On dit substantivement, dans le même sens, l'actif et le passif: son actif s'élève à tant, son passif à tant.

On a dit, en parlant d'élection, voix active et passive, du droit d'élire et d'être élu.

Il les déclaroit désobéissantes et, comme telles, les privoit de sacrements et de toute voix active et passive dans les élections.

J. RACINE, Histoire de Port-Royal.

Actif est également opposé à passif en termes de grammaire. Il s'y dit des verbes et des participes qui expriment une action dont l'objet immédiat est énoncé ou sous-entendu. Ainsi, dans ces phrases, aimer Dieu, servir son ami, bâtir une maison, etc., ces verbes aimer, servir et bâtir sont des verbes actifs; et dans celles-ci, aimant Dieu, servant son

ami, bâtissant une maison, les participes aimant, servant et bâtissant sont des participes actifs.

Il faut présentement passer au verbe actif, Car moi, dans mes leçons, je suis expéditif. Nous allons commencer par le verbe Amo, j'aime. Ne le voulez-vous pas?

REGNARD, le Distrait, III, 3.

C'est peut-être au verbe Aimer qu'il est fait allusion dans ce vers d'une vieille pièce toute en antithèses énigmatiques sur des mots de logique et de Grammaire.

Je suis actif, désignant passion.

Cu. D'ORLÉANS, Ballade: Je meurs de soif auprès de la fontaine.

On distingue dans les verbes la voix active et la voix passive. On dit substantivement l'actif, le passif d'un verbe.

Il est enfin d'usage en grammaire de dire le sens actif, le sens passif, la signification active, la signification passive d'un mot, selon que ce mot se rapporte à une action faite ou recue.

#### ACTIVITÉ, s. f.

Il répond aux divers sens d'actif dont il s'est formé, et dans son acception la plus générale, signifie la Puissance d'agir.

On dit, absolument, L'ACTIVITÉ.

L'activité défaillante se concentre dans le cœur du vieillard; dans celui de l'enfant elle est surabondante et s'étend au dehors; il se sent pour ainsi dire assez de vie pour animer tout ce qui l'environne.

J.-J. ROUSSEAU, Émile, I.

On dit, au sens moral, l'activité de l'ame, de l'esprit, du génie, etc.

La modération ne peut avoir le mérite de combattre l'ambition et de la soumettre : elles ne se trouvent jamais ensemble. La modération est la langueur et le partage de l'âme, comme l'ambition en est l'activité et l'ardeur.

LA ROCHEPOUCAULD, Maximes, CCXCIII.

Mademoiselle (de Montpensier) a toujours gâte ses affaires par l'activité de son tempérament, qui l'a fait

aller trop vite et trop loin en tout ce qu'elle entreprenoit.

Mme DE MOTTEVILLE, Mémoires, année 1651.

Les matières de la religion sont infiniment élevées audessus de nous, et c'est pour cela que nous les perdons de vue, parce qu'elles sont, pour ainsi dire, hors de la sphère et de l'activité de notre esprit.

Bourdalour, Carême. Sermon sur la parfaite observation de la loi.

Ceux qui mortifient incessamment l'activité de leus sens... peuvent découvrir une infinité de vérités.

MALEBRANCHE, Recherche de la vérité, X° éclaircissement du III° livre. Objections, 4° objection.

Bossuet nourrissoit l'activité de son esprit de toutes les connoissances convenables à un ministre de l'Église.

D'Alexandent, Éloge de Bossuet.

Leur affection mutuelle et celle de leurs mères occupaient toute l'activité de leurs âmes.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Pirginie.

On dit au sens physique, l'activité des corps, de éléments, d'un poison, d'un remède, etc.

Il essaya l'activité du venin en la personne d'un serviteur.

LE P. DELBRUR, Apparat françois, 1669. Traduction de Cicéron, pro Ceelio, c. \$8.

L'eau, prise en petite quantité, ne sert qu'à développer les parties de la bile, et qu'à leur donner plus d'activité. Le Sage, Gil Blas, II, 3.

L'activité des corps dépend de l'attraction.

D'ALEMBERT, Philosophie de Newton.

Il (le corps) n'acquiert de l'étendue qu'en perdant de la force et de l'activité.

Burron, Histoire naturelle, De la vieillesse et de la mort.

ACTIVITÉ est pris au même sens, mais figurément, dans cette phrase :

Cependant ma flamme, qui n'étoit qu'assoupie, reprit toute son activité.

MARIVAUX, la Vie de Marianne, part. II.

On appelle en physique sphère d'activité l'espace dans lequel la faculté d'agir d'un agent naturel est renfermée et hors duquel il n'a point d'action appréciable. Chacun de ces êtres occupe le centre d'une sphène d'acirité, dont le diamètre varie au gré de l'éternel géomètre. J. DE MAISTEE, Considérations sur la France, c. 1, § 2.

Figurément, sphère d'activité se dit quelquesois Du cercle, de l'étendue des entreprises, des travaux, les projets dont un homme s'occupe et pour lesquels il dirige ou fait agir avec lui un certain nombre de personnes.

Tout est dans la sphère d'activité de son génie; il (Diderot) passe des hauteurs de la métaphysique au métier d'un tisserand, et de là il va au théâtre.

VOLTAIRE, Lettres, 19 novembre 1760.

Sortir de sa sphère d'activité; étendre la sphère de on activité; dépasser la sphère de son activité; ou busivement et par ellipse de l'expression principale, or tir de sa sphère; étendre ou dépasser sa sphère. Ces de langage naguères très-fréquentes, et qui emblent modernes sont au fond très-anciennes et emmuntées à l'astrologie judiciaire de l'antiquité et du noyen âge. Ellesse rapportent à la puissance présumée les astres, à leur action attractive ou répulsive sur es mortels, et par analogie s'appliquent aux influnces malignes, aux forces occultes des génies, des lémons, des magiciens, etc. Dans une vieille comélie fantastique de Ben Jonson, Satan le Grand Diable arlant à Pug, petit Diable de sa suite, lui dit litté-lement:

Mauvais petit fou de démon, tenez-vous à votre place, onnoissez juste votre propre force, et ne boutez pas auelà de la sphère de votre activité.

(The Devil is an Ass. Voy. The Works of ben Jouson by Gifford, vol. V.)

ACTIVITÉ, dans un sens particulier, signifie Dilince, promptitude, vivacité dans l'action, dans le avail.

De là, encore, sous une forme absolue, ces expresms l'activité, une grande, une noble activité, etc., l' l'activité, beaucoup, peu d'activité, avec actilé, etc.

Sa pente naturelle est l'oisiveté; il travaille néaumoins

avec activité dans les affaires qui le pressent et il se repose avec nonchalance quand elles sont finies.

LA ROCHEFOUCAULD, Portrait du cardinal de Retz. Voy. Lettres de M=c ne Sávicará, 19 juin 1675.

... Tantôt opposés front à front et redoublant l'un dans l'autre l'activité et la vigilance (Condé et Tarenne).

Bossur, Oraison funèbre du prince de Condé.

Ne craignez point la peine : il faut avoir de l'activité pour faire sa fortune.

Bussy-Rabutin; Discours à ses enfants, instruction pour se conduire dans le monde.

Gil Blas, me dit-il dès la seconde nuit, tu as de l'adresse et de l'activité; je prévois que je m'accommoderai bien de ton service.

LE SAGE, Gil Blas, II, 1.

L'activité, tout opposée qu'elle est au génie qui sait aimer les sciences et le cabinet, il l'avoit transportée de la guerre à l'Académie.

FONTENELLE, Éloge de M. Dufay.

L'activité fait plus de fortunes que la prudence.

VAUVENARGUES, Réflexions et Maximes, CLXXXI.

Je n'ai plus d'activité pour rien; plus même pour la promenade.

C'étoit là (l'île de Saint-Pierre ou de la Mote), que je comptois executer enfin le grand projet de cette vic oiseuse, auquel j'avois inutilement consacré jusqu'alors tout le peu d'activité que le ciel m'avoit départie.

J .- J. Rousseau, les Confessions, part. II, liv. XII.

Au lieu de peindre en lui la noble activité.

Bollago, Épitres, IX.

De là, aussi, très-fréquemment, l'activité d'une personne, d'un esprit, etc., leur activité.

Dans un jour de bataille son activité se multiplioit, pour ainsi dire, parce qu'il se trouvoit partout.

BOURDALOUR, Oraison funebre de Turenne.

Quelques dispositions que l'activité de son humeur lui ent inspirées pour la guerre..... il se crut destiné à guérir les profondes plaies qu'elle avoit faites depuis longtemps à la félicité publique.

LE P. DE LA RUE, Oraison funèbre de M. le Dauphin.

Son activité étoit toute de corps (le duc de Charost.)
SAIRT-SIMON, Mémoires, 1711, t. IX, c. 22.

Le prince (Condé) gagna la bataille par lui-même... par son activité exempte de trouble qui le portait à propos dans tous les endroits.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, c. 2.

Quelquesois acriviré se lie, par la préposition de, à un mot qui exprime ce qui est l'objet de l'activité.

Le roi d'Angleterre ne mettait d'activité dans sa vie que celle des plaisirs.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, C 11.

À la même forme grammaticale se rapporte l'expression-consacrée, Activité de service.

Étre en activité de service, en activité, c'est Servir actuellement, exercer actuellement les fonctions de sa place, de son grade, etc.

Dans le langage de l'administration militaire on désigne souvent la situation contraire par le mot non-activité.

#### ACTIVEMENT, adv.

D'une manière active, c'est-à-dire dans le sens philosophique du mot, Effectivement.

Un homme qui est bon citoyen activement, n'est pas ordinairement fait pour l'amitié ni pour l'amour.

Duclos, Considérations sur les mœurs, c. 14.

Ou bien dans une acception plus usuelle et qui répond au sens le plus ordinaire d'actif, Avec application, avec promptitude.

Le Dauphin, activement attentif, goûtoit toutes mes raisons.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1731, t. X, c. 1.

L'opposition des mots actif et passif, s'étend à ACTIVEMENT et passivement.

Empescher la liberté de l'esprit, l'on ne sauroit; le vouloir faire, c'est la plus grande tyrannie qui puisse estre; le sage s'en gardera bien activement et passivement, se maintiendra en sa liberté, et ne troublera celle d'autruy.

Charron, De la Sagesse, II, 2.

ACTIVEMENT est d'un fréquent usage en grammaire, et c'est alors seulement qu'il répond au latin activé, lequel n'avait qu'une signification grammaticale. On dit, par exemple, d'un verbe neutre, il s'emploie quelquefois activement, pour Il s'emploie dans une signification active. Ainsi Dormir, qui est un verbe neutre, a été employé activement dans cette phrase de Bossuet : « Dormez votre sommeil, grands de la terre. »

ACTUEL, ELLE, adj. (d'Actualis, mot de la basse latinité, et par ce mot d'Actus et d'agere. Voyez Agir).

Il signifie d'abord, en raison de son étymologie, Effectif, réel.

C'est le propre office d'icelui Dieu, de doner issue aux choses confuses. Dont il s'ensuit que la providence de Dieu est actuelle, comme l'on dit.

CALVIN, Institution chrestienne, liv. 1, c. xvi, § 4.

Tout ainsi que les uns doivent residence actuelle sur leurs benefices pour l'administration des saincts sacremens, aussi à eux appartiennent les dismes par la seule monstre de leur clocher.

Est. Pasquien, Recherches de la France, III, 41.

Il faut que ce soit une espèce de rempart, pour l'opposer avec jugement, et non pas pour servir de contradiction absolue, de résistance actuelle, d'opposition formelle.

OM. TALON, Discours politiques, XXIII.

Il (le parlement) ne-le connoitra jamais que par une violence actuelle et positive qu'on lui fera, et que par un coup qui l'abattra.

LE CARDINAL DE RETZ, Mémoires, part. II.

Comme donc plus une chose est actuelle, plus elle tient de l'être, il s'ensuit que, plus elle est actuelle, plus elle doit tenir de Dieu.

Bossuar, Traité du libre arbitre, c. 8.

Il consacra ce qu'il retiroit tous les ans du travail uctuel du palais à la subsistance des pauvres.

Fléchier, Oraison funèbre de M. de Lamoignon.

C'est par le retranchement actuel et effectif de ce que nous reconnoissons être... la cause du péché.

Boundalour, Avent, IVe dimanche; Sur la pénitence.

L'âme peut, avec l'aide de Dieu, s'établir dans une résolution actuelle et véritable, de s'éloigner pour jamais du péché.

ACT

LE MEME, Caréme, Ve semaine, Sur l'état du péché.

C'est en ce sens qu'ACTUEL à pu être opposé à virtuel, potentiel, en puissance, etc., dans des expressions telles que, intention actuelle, volonté actuelle, etc.

Je suis bien marri du trait que vous a joué le Gascon. Le nom de sa nation vous devoit faire peur, et surtout cette mine plus potentielle qu'actuelle.

MALMERBE, Lettres à Peiresc, VII, 7.

En termes de chirurgie, on appelle cautère actuel le fer rouge, par opposition à cautère potentiel, les caustiques chimiques.

Application des cauteres tant actuels que potentiels.

Ambr. Pani, Introd. à la vraye cognoissancede la chirurgie, I, 2.

Ils se servent encore du feu, qui est fort en usage parmy eux, comme j'ay veu un homme qui ayant mal à la teste, se fit appliquer à l'endroit du mal au dessus de l'oreille le bout d'un fer tout rouge qui lui fit un cautere actuel, puis il y mit un peu de coton et fut guery.

THÉVENOT, Voyage de Levant, c. 27.

Depuis, par suite du rapport naturel de l'idée de l'acte, et de l'idée du temps où l'acte s'accomplit, actuel a joint à son sens primitif, Effectif, réel, le sens de Présent, qui a lieu, qui a cours, qui est usité dans le moment présent.

Cette nouvelle acception ne paraît que tardivement dans quelques lexiques du xvii siècle, et même du xvii.

Ceste opinion a lieu en plusieurs nations, nomméement chez les Turcs, mespriseurs de la noblesse de race et de maison, ne faisant compte que de la personnelle et actuelle vaillance militaire.

CHARRON, De la Sagesse, I, 55.

Quoique la sensation demande, pour être formée, la présence actuelle de l'objet, elle peut durer quelque temps après.

Bossuer, De la connoissance de Dieu et de soi-même, c. 1.

Les censeurs jetoient les yeux tous les ciuq ans sur la situation actuelle de la République.

MONTESQUIRU, Grandeur des Romains, c. 8.

Il (Louis XIV) dépensa à ce palais (de Versailles) et aux jardins plus de cinq cents millions qui en font plus de neuf cents de notre espèce (monnaie) actuelle.

VOLTAIRE, Fragments sur l'histoire, art XXVII.

Dieu le rappelle (l'homme) incessamment à lui, nonseulement par le spectacle actuel, mais encore par le développement successif de ses œuvres.

Burron, Histoire naturelle. Époques de la nature. Prélim.

Ces molécules passent de corps en corps, et servent également à la vie actuelle et à la continuation de la vie.

La mémoire... ne peut exister sans l'idée du temps, sans la comparaison des idées antérieures et des idées

LE même, même ouvrage. Quadrupèdes, le Bœuf; Discours sur la nature des animaux.

Si quelqu'un, en entrant chez moi, me demande, que faisiez-vous? cette forme exprime un rapport de simultanéité avec une époque immédiatement antérieure à l'époque actuelle.

CONDILLAC, Grammaire, c. 8.

Quoique cet ouvrage semble avoir pour objet particulier la connoissance des mœnrs de ce siècle, j'espère que l'examen des mœnrs actuelles pourra servir à faire connoître l'homme de tous les temps.

Duclos, Considérations sur les mœurs. Introduction.

Pourquoi m'ôter le charme *uctuel* de la jouissance, pour dire à d'autres que j'avois joui? Que m'importoient des lecteurs, un public, et toute la terre, tandis que je planois dans le ciel?

J.-J. Roussaau, les Confessions, part. I, liv. IV.

ACTUEL, dans l'exemple suivant, semble avoir à la fois les deux significations.

l'ersuadez-vous donc, Monseigneur (le régent), que vous ne plairez aux états (généraux) qu'autant que vous leur donnerez un soulagement actuel, présent, effectif.

SAINT-SIMON, Mémoires, 1717, t. XV, c. 1.

Au second sens d'ACTUEL se rapportent ces expressions du langage théologique, grâce actuelle, par opposition à grâce habituelle; pêché actuel, par opposition à pêché originel, etc. Être en état de grâce avec Diéu, voilà la disposition habituelle, et accomplir les œuvres prescrites par le vicaire de Jésus-Christ, voilà la disposition actuelle.

On fait un mariage par des considérations purement humaines... on le célèbre au pied de l'autel dans un état actuel de péché.

Bourdalour, Sermons....; Dominicales, II, Sur l'État du mariage.

... Ce vice héréditaire détermine leurs volontés à commettre des péchés actuels.

LEIBNITZ, Théodicée, De la honté de Dieu, 1te part., § 5.

ACTUEL se dit des Personnes en activité de service. Le président actuel de la chambre.

#### ACTUELLEMENT, adv.

Il a, comme actuel, deux acceptions, dont l'une, primitive, Effectivement, réellement.

Jésus-Christ nous commande de nous chastrer pour le royaume des cieux, et nous arracher les yeux s'ils nous scandalisent. Il fut respondu que ce sont manières de parler pleines d'affection : et que Leontius Evesque de Laodicée pour l'avoir fait actuellement, fut puny en l'Église.

G. Boucher, Serées, liv. II, 19° serée.

Pepin... depesche vers le pape Zacharie, un ambassadeur pour luy bailler son advis, auquel des deux doit appartenir la couronne, ou à celuv qui n'estoit Roy que par contenance, ou à l'autre qui, sans porter le nom, l'estoit actuellement.

Est. Pasquier, Recherches de la France, III, 10.

Toute sa vie n'a été qu'un continuel sacrifice; il n'a souffert qu'une fois actuellement la mort; mais il a offert continuellement à Dieu sa mort et ses autres souffrances.

Nicole, de la Conception de J.-C., c. 4.

Ils ont déchargé les hommes de l'obligation d'aimer Dieu actuellement.

PASCAL, Provinciales, X.

C'est une conviction en idée, qui n'empêche pas que réellement et actuellement je ne présère l'homme à Dieu.

Boundalous, Avent, Respect humain.

On n'est prince que par être de maison actuellement souveraine.

SAINT-SIMON, Memoires, 1713, t. XI, c. 5.

L'opposition remarquée plus haut (p. 777) dans le langage philosophique entre actuel et virtuel, potentiel, etc., se reproduit au sujet de l'adverbe ACTUELLEMENT.

On doit appliquer choses calefactives, non-seulement potentiellement, mais aussi actuellement.

Ambr. Paré, Intr. à la vraye cognoissance de la chirurgie, VIII, 4.

Si on ne peut le concevoir (l'être infiniment parfait) que comme existant, parce que l'existence est renfermée dans son essence, on ne sauroit jamais le concevoir comme n'existant pas actuellement et n'étant que simplement possible. Le mettre hors de l'existence actuelle au rang des choses purement possibles, c'est anéantir son idée, c'est changer son essence.

Fénelon, de l'Existence de Dieu, part. II, c. 2.

La seconde acception d'actuellement, extension de la première, et d'un usage plus général, c'est Présentement, au moment où l'on parle.

Quand on exerce les sens extérieurs on se sent actuellement frappé par l'objet corporel qui est au dehors et qui pour cela doit être présent; au lieu que l'imagination est affectée de l'objet, soit qu'il soit, ou ne soit pas présent.

Il (Moïse) a joint aux choses passées qui contenoient l'origine et les anciennes traditions du peuple de Dieu, les merveilles que Dieu faisoit actuellement pour sa délivrance.

Bossurt, De la connoissance de Dieu et de soi-même, c. 1: Discours sur l'histoire universelle, II, 3.

Paroles... dont... le Sauveur des hommes se servoit, lorsque actuellement il instituoit cette divine Paque.

BOURDALOUS, Caréme, II, Sacrifice de la messe.

Il n'y a rien de plus évident que ce qui pense actuellement est actuellement quelque chose.

MALEBRANCHE, Recherche de la vérité, liv. VI.

Régulus étoit actuellement occupé à ensemencer sorte champ, lorsque les officiers envoyés par le Sénat vintrent lui apprendre qu'il avoit été nommé consul.

ROLLIN, Histoire romaine, XI, 2.

Un tribun du peuple... fit assigner L. Manlius, sortoit actuellement de la dictature, sous prétexte que patricien traitoit un de ses enfants avec trop de dureté

Manilius... proposa un nouveau décret qui lui de noit (à Pompée) le commandement de la guerre co

Mithridate, quoique L. Lucullus, excellent capitaine, fût revêtu actuellement de cet emploi.

VERTOT, Révolutions romaines, VIII, XII.

Le siècle de Louis XIV a donné la vogue à la langue française, et nous vivons actuellement sur notre crédit.

Voltaire, Lettres, 26 mars 1754.

Dans le commencement de la vie, où la mémoire et l'imagination sont encore inactives, l'enfant n'est attentif qu'à ce qui affecte actuellement ses sens.

Le mal que je ne sens point actuellement ne m'affecte en aucune sorte.

J.-J. ROUSSAAU, Émile, I; les Réveries du promeneur solitaire, VIIIe promenade.

D'ACTUEL on a fait, outre ACTUELLEMENT,

ACTUALITÉ, qui, dans un sens philosophique, signifie;

Soit réalité:

Ce mot (existence) est opposé à celui de néant et plus étendu que ceux de réalité et d'actualité, qui sont opposés, le premier à l'apparence, le second à la possibilité simple.

Tungor, art. Existence, dans l'Encyclopédie.

#### Soit existence présente :

Comme l'idée d'actualité constitue le présent, l'idée d'antériorité constitue le passé, et l'idée de postériorité le futur.

CONDILLAC, Grammaire, c. 8.

FIN DU PREMIER VOLUME.

•

# TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

### PRINCIPAUX ARTICLES CONTENUS DANS CE VOLUME.

| Pager             | Pages             |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| A substantif      | ABBESSE 109       |                    |
| À préposition     | A B C (abécé)     | ABLUER 169         |
| ABAISSÉ 4         | ABCÉDER 120       | ABLUTION 170       |
| ABAISSEMENT 4     | ABCÈS 119         | ABNÉGATION 171     |
| ABAISSER          | ABDICATION 122    | ABOI 173           |
| ABAISSEUR 4       | ABDIQUER 120      | ABOIEMENT 178      |
| ABAJOUE 40        | ABDOMEN 124       | ABOLIR 186         |
| ABANDON 4         | ABDOMINAL 124     | ABOLISSEMENT 193   |
| ABANDONNÉ 75      | ABÉCÉDAIRE 118    | ABOLITION 193      |
| ABANDONNEMENT 5   | ABECQUER 124      | ABOLITIONNISTE 197 |
| ABANDONNER 50     | ABÉE 125          | ABOMINABLE         |
| ABAQUE            |                   | ABOMINABLEMENT     |
| ABASOURDIR        |                   | ABOMINATION 202    |
| ABATAGE 105       |                   | ABOMINER 197       |
| ABATARDIR 75      |                   | ABONDAMMENT        |
| ABATARDISSEMENT 8 | ABHORRÉ           | ABONDANCE 215      |
| ABATÉE 105        |                   | ABONDANT 209       |
| ABATIS 100        | ABîME             | ABONDER 205        |
| ABAT-JOUR 105     | Abîmé             | ABONNÉ             |
| ABATTEMENT        | ABîMER 149        | ABONNEMENT         |
| ABATTEUR 97       | AB INTESTAT 156   | ABONNER            |
| ABATTOIR 103      | 100               | ABONNIR 281        |
| ABATTRE 8         | ABJECT 157        | ABORD              |
| ABATTU 9          | ABJECTION 160     | ABORDABLE          |
| ABATTURES 10      |                   | ABORDAGE 248       |
| ABAT-VENT 10:     | ABJURER 162       | ABORDER 241        |
| ABAT-VOIX 102     |                   | 1                  |
| ABBATIAL          |                   | ABORNEMENT         |
| ABBATIALE 110     |                   | ABURNER.           |
| ABBAYE 11         | ABLE, ABLETTE 169 | ABURILE            |
| 100               | ARTÉGAT 169       | ABOUCHEMENT        |

## TABLE ALPHABÉTIQUE.

| Pages                  | Pages 1             | Pages                       |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|
| ABOUCHER 250           | ABSTENTION          | ACCEPTEUR 442               |
| ABOUT 252              | ABSTERGENT 387      | ACCEPTION 440               |
| ABOUTER 253            | Absterger 337       | ACCÈS 412                   |
| ABOUTIR 254            | ABSTERSIF           | ACCESSIBLE 419              |
| ABOUTISSANT 257        | ABSTERSION 338      | Accession 407               |
| ABOUTISSANTS 257       | ABSTINENCE          | ACCESSIT 412                |
| ABOUTISSEMENT 258      | ABSTINENT           | ACCESSOIRE 408              |
| AB OVO 258             | ABSTRACTION 343     | ACCESSOIREMENT 411          |
| ABOYANT 184            | ABSTRACTIVEMENT 345 | ACCIDENT 443                |
| ABOYÉ 184              | ABSTRAIRE           | ACCIDENTÉ 450               |
| ABOYER 179             | ABSTRAIT 339        | ACCIDENTEL 450              |
| ABOYEUR 185            | ABSTRAITEMENT 343   | ACCIDENTELLEMENT            |
| ABBACADABRA 259        | ABSTRUS 346         | ACCISE 451                  |
| ABRÉGÉ, participe 266  | ABSURDE 346         | ACCLAMATION 452             |
| ABRÉGÉ, substantif 269 | ABSURDEMENT 348     | ACCLAMBR 455                |
| ABRÉGEMENT 268         | ABSURDITÉ 348       | ACCLIMATATION               |
| ABRÉGER 259            | ABUS                | ACCLIMATER 455              |
| ABREUVER 272           | ABUSÉ               | ACCOINTANCE                 |
| ABBRUVOIR 280          | ABUSER 349          | ACCOINTER (8') 456          |
| ABRÉVIATEUR 267        | ABUSEUR             | ACCOLADE 465                |
| ABRÉVIATION 267        | ABUSIF              | ACCOLÉ 465                  |
| ABRI 281               | ABUSIVEMENT 368     | ACCOLER 462                 |
| ABRICOT 288            | ACABIT              | ACCOMMODABLE 485            |
| ABRICOTIER 289         | ACACIA 370          | ACCOMMODAGE 488             |
| ABRITER 287            | ACADÉMICIEN         | ACCOMMODANT 484             |
| ABROGATION 290         | ACADÉMIE            | ACCOMMODEMENT               |
| ABROGER 289            | ACADÉMIQUE          | ACCOMMODER 468              |
| ABROUTI 291            | ACADÉMIQUEMENT 384  | ACCOMPAGNATEUR              |
| ABROUTISSEMENT 291     | ACADÉMISTE          | ACCOMPAGNEMENT. 501         |
| ABRUPT 291             | ACAGNARDER 386      | ACCOMPAGNER 489             |
| ABRUPTO (ex) 291       | ACAJOU              | ACCOMPLI 506                |
| ABRUTI 293             | ACANTHE 388         | ACCOMPLIR                   |
| ABRUTIR 292            | ACABIÂTRE 389       | ACCOMPLISSEMENT 510         |
| ABRUTISSANT 294        | ACATALEPSIE 391     | Accoquiner, voy. Acoquiner. |
| ABRUTISSEMENT 294      | ACATALEPTIQUE 391   | ACCORD 531                  |
| ABSENCE 302            | ACCABLANT 401       | ACCORDABLE 531              |
| ABSENT 295             | ACCABLÉ 400         | ACCORDAILLES 541            |
| Absenter (8') 299      | ACCABLEMENT 402     | ACCORDANT 530               |
| ABSIDE 305             | ACCABLER. 391       | ACCORDÉ 528                 |
| ABSINTHE 305           | ACCAPAREMENT 406    | ACCORDER 511                |
| ABSOLU                 | ACCAPARER 404       | ACCORDEUR 541               |
| ABSOLUMENT 313         | ACCAPAREUR 405      | Accordor 541                |
|                        | ACCÉDER 406         | ACCORT 541                  |
| ABSOLUTOIRE 328        | ACCÉLÉRATEUR 424    | ACCORTEMENT 544             |
| ABSORBANT 320          | ACCÉLÉRATION 424    | ACCORTISE 543               |
| Absorbé 320            | Accéléré            | ACCOSTABLE 546              |
| ABSORBER               | ACCÉLÉBER 421       | ACCOSTER 544                |
| ABSORPTION 321         | ACCENT 424          | ACCOTER                     |
| ABSOUDER 321           | ACCENTUATION 432    | ACCOTOIR 548                |
| ABSOUS 325             | ACCENTUER 431       | Accouchée                   |
| ABSOUTE 325            | ACCEPTABLE 438      | ACCOUCHEMENT 551            |
| ABSTÈME 329            | ACCEPTATION 438     | ACCOUCHER 548               |
| ABSTENIR (8') 329      | ACCEPTER 432        | ACCOUCHEUR 552              |

|                     | TABLE ALPHABÉTIQUE. | 783                 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| l'ages              |                     | Pages               |
| ACCOUCHEUSE 552     | ACCUSER 627         | ACIER 691           |
| ACCOUDER (8')       | Acens 642           | ACIÉBER 695         |
| ACCOUDOIR 554       | ACENSEMENT 642      | ACIÉRIE 695         |
| ACCOUPLE            | ACENSER 641         | ACOLYTE 697         |
| ACCOUPLEMENT 557    | ACÉPHALE 643        | ACONIT 697          |
| ACCOUPLER 554       | ACERBE 643          | ACOQUINÉ 699        |
| ACCOURCIR           | ACERBITÉ 644        | ACOQUINER 698       |
| ACCOURCISSEMENT 561 | Acéré 695           | A-coup 700          |
| ACCOURT             | ACÉRER 695          | ACOUSTIQUE, 8 700   |
| ACCOURU 566         | ACESCENCE 644       | Acoustique, adj 700 |
| ACCOUTREMENT 571    | ACESCENT 644        | Acquéreur 717       |
| ACCOUTRER 566       | ACÉTATE 645         | ACQUÉRIR 701        |
| ACCOUTUMANCE        | 1                   | Acquer 718          |
| ACCOUTUMÉ 578       | ACÉTIQUE 645        | ACQUÊTER 717        |
| ACCOUTUMER 572      | ACHALANDÉ 646       | ACQUIESCEMENT 724   |
| ACCRÉDITÉ 587       | ACHALANDER 645      | ACQUIESCER 722      |
| ACCRÉDITER 585      | ACHARNÉ 650         | Acquis 712          |
| ACCROC 593          | ACHARNEMENT 651     | Acquisition 715     |
| ACCROCHEMENT 594    | ACHARNER 646        | Acquit 733          |
| ACCROCHER 588       | ACHAT 672           | ACQUITTÉ 733        |
| ACCROIRE 595        | ACHE 652            | ACQUITTEMENT        |
| ACCROISSEMENT 605   | ACHEMINÉ 656        | ACQUITTER 725       |
| Accroître 599       | ACHEMINEMENT 657    | ACRE 737            |
| ACCROUPI 610        | ACHEMINER 653       | ACRE 738            |
| ACCROUPIR (s') 609  | ACHÉRON 658         | ACRETÉ 738          |
| ACCROUPISSEMENT 611 | ACHETÉ 671          | ACRIMONIB 739       |
| ACCRU 604           | ACHETER 659         | ACRIMONIBUX         |
| ACCRUE 608          | ACHETBUR 671        | ACROBATE 740        |
| ACCUBIL 617         | ACHEVÉ 683          | ACRONYQUE 740       |
| ACCUBILLI 616       | ACHÈVEMENT 685      | ACROSTICHE 740      |
| ACCURILLIR 611      | ACHEVER 673         | ACROTÈRE            |
| ACCUL 623           | ACHILLÉE 687        | ACTB                |
| ACCULER 620         | ACHOPPEMENT 688     | ACTUE               |
| ACCUMULATEUR 627    | ACHOPPER 687        |                     |
| ACCUMULATION 627    | ACHROMATIQUE 690    | ACTION 749          |
| ACCUMULÉ 626        | ACHROMATISME 690    | ACTIONNAIRE 765     |
| ACCUMULER           | ACHRONIQUE 690      | ACTIONNER           |
| ACCUSABLE 635       | 1                   | ACTIVITÉ            |
| ACCUSATEUR 635      | ACIDITÉ 691         |                     |
| ACCUSATIF 640       | 1                   |                     |
| ACCUBATION 637      | ACIDULÉ 691         |                     |
| ACCUSÉ 635          | ACIDULER 691        | ACTUELLEMENT 778    |

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.

1 • • 





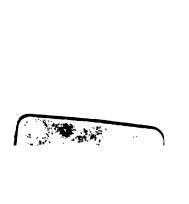

.

·

.

•



|   | · |  |
|---|---|--|
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

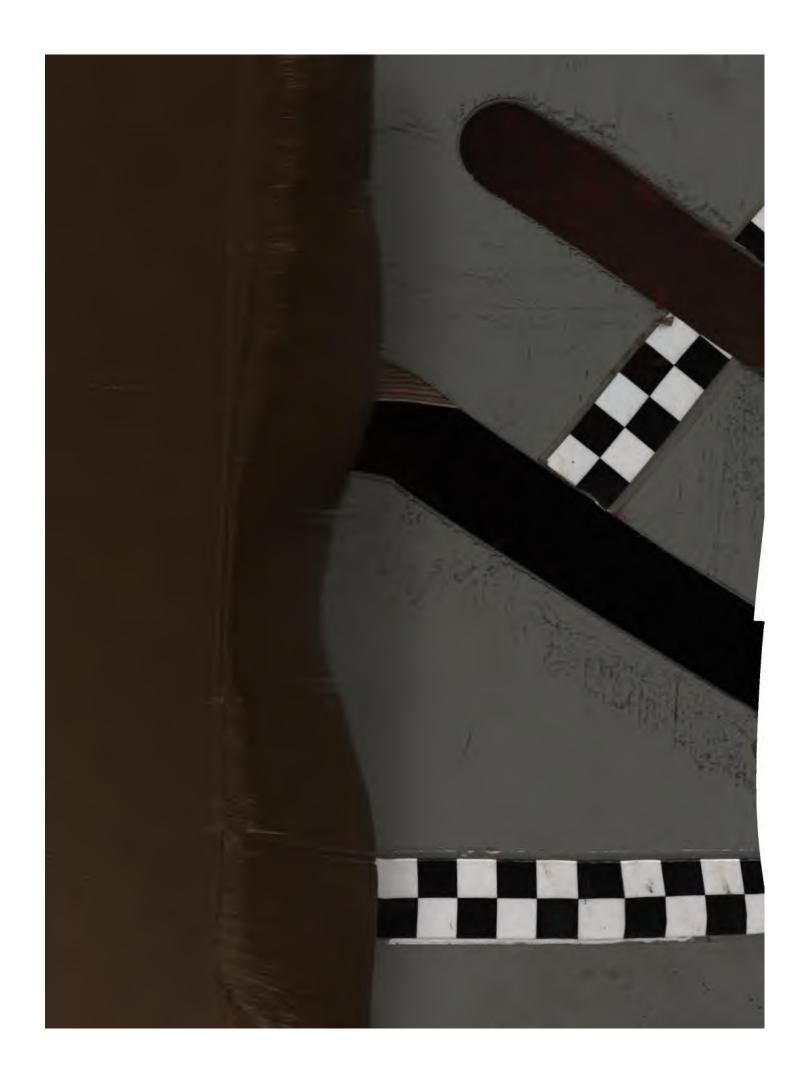